# OEUV RES

COMPLÈTES

## D'HIPPOCRATE,

## TRADUCTION NOUVELLE

AVEC LE TEXTE GREC EN REGARD.

COLLATIONNÉ SUR LES MANUSCRITS ET TOUTES LES ÉDITIONS;

ACCOMPAGNÉE D'UNE INTRODUCTION,

DE COMMENTAIRES MÉDICAUX, DE VARIANTES ET DE NOTES PUILOLOGIQUES;
Suivie d'une table générale des matières.

## PAR É. LITTRÉ.

MEMBRE DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Τοῖς τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν ἐμιλῆσαι γράμμασι. Gar.

TOME SECOND.

## A PARIS,

CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE, RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 17; LONDRES, CHEZ H. BAILLIÈRE, 219 REGENT-STREET. 4840

## AVERTISSEMENT.

Les OEuvres d'Hippocrate ayant été l'objet de quelques travaux récents qui ont paru en même temps que le premier volume de cette édition, ou qui n'étaient pas venus à ma connaissance au moment où je le publiai, je crois devoir en mettre sous les yeux du lecteur une analyse succincte.

M. Petersen, dans la Dissertation qu'il vient de livrer au public, a pris pour base le mémoire de M. Link 2, qui a cherché à classer les écrits hippocratiques suivant la suc cession supposée des anciennes théories médicales, pour but la détermination des dates, et, si faire se peut, des occasions où Hippocrate a composé ses livres.

M. Petersen a divisé sa dissertation en deux parties. Dans la première il range les livres dits hippocratiques suivant la date présumée de leur composition. Dans la seconde, destinée à l'examen de chacun des livres en particulier et divisée en trois sections, il traitera d'abord des livres plus anciens qu'Hippocrate, puis des livres authentiques et contemporains, puis des livres plus récents et supposés. De ces deux parties, la première est la seule qui ait été publiée.

Il pose les quatre règles de critique suivantes :

Première règle. — Reconnaître dans quel ordre les livres hippocratiques se sont suivis, et, pour cela, en comparer les doctrines, les pensées, les opinions;

Hippocratis nomine quæ circumferuntur scripta ad temporis rationes disposuit Christianus Petersen, in Gymnasio Hamburgensium academico philol. Class. prof. publ. Pars prior. Hamburgi, 1859.

<sup>2</sup> Voyez, t. 1, p. 184 et suiv.

examiner quels livres se réfèrent de l'un à l'autre, quels livres ont fait des emprunts à d'autres, quelles modifications ont été apportées dans les règles de l'art, soit que les plus récents aient corrigé les erreurs des précédents, soit qu'ils aient substitué des faussetés à des vérités.

DEUXIÈME RÈCLE. — Il faut distinguer les styles; établir la différence entre le plus ancien et le plus moderne; et surtout observer comment la signification de chaque mot s'est modifiée, depuis une moindre précision jusqu'à une plus grande. Il faut ensin prendre en considération la différence et le mélange des dialectes.

Troisième règle. - Si une doctrine ou un écrit de tel ou tel médecin est ou cité ou indiqué d'une manière suffisamment claire par d'autres écrivains, ces témoignages ont toujours été considérés comme les premiers et les plus sûrs éléments de toute recherche critique. Mais la plupart en ont mal use, et ils ont surtout suivi Galien, guide peu sur, ainsi qu'on le voit par ses variations et ses incertitudes. Ces témoignages sont sans valeur s'ils sont postérieurs à l'âge alexandrin; mais ils ont une grande importance, plus grande qu'on ne leur en a accordé jusqu'à présent, quand ils sont contemporains de l'école alexandrine, ou même plus anciens; ils sont cachés soit dans les écrits de Platon et d'Aristote. soit dans les fragments de Dioclès de Carvste, qui a fleuri peu d'années après Hippocrate, soit dans les fragments d'Hérophile, d'Érasistrate et de ceux qui ont suivi leurs traces, et ils ont été omis par les critiques. Mais il faut remarquer que ce mode d'argument prouve seulement que les livres sont antérieurs à ceux qui les citent, mais non qu'ils soient d'Hippocrate, à moins que son nom ne soit ajouté formellement.

QUATRIÈME RÈGLE.—Pour connaître l'âge de livres médicaux anciens où il n'est fait aucune mention d'événements historiques, et dont à leur tour les historiens ne font aucune mention, il faut particulièrement consulter les philosophes dont la doctrine et l'époque sont connues. Ce genre d'arguments, nullement négligé par les critiques antérieurs, promet des avantages plus grands, parce que les fragments de plusieurs philosophes, dispersés dans toutes sortes de livres, se trouvent aujour-d'hui réunis et mis en ordre. Il est fâcheux que cela n'ait pas été fait pour Démocrite, que l'on dit le maître d'Hippocrate.

Partant du point de vue de M. Link, mais le modifiant un peu dans les détails, M. Petersen donne le tableau suivant des théories médicales, et de la distribution des écrits hippocratiques suivant ces théories:

Ordre 1, comprenant les livres qui partent des principes des choses.

Classe 1. Air, principe des choses.

Des airs.

Classe 2. Feu, principe des choses.

Des chairs. — De la naissance à sept mois. — De la naissance à huit mois. — De la superfétation. — De la dentition

Classe 3. Pneuma et liquide, principes de la génération. De la nature de l'enfant.

Classe 4. Feu et eau, principes des choses.

Du régime, en trois livres-

Ordre 2, comprenant les livres qui partent des éléments du corps humain.

Classe 5. Bile et pituite, humeurs primitives du corps humain.

Épidémies 1er et 3r Livres. — De la maladie sacrée. — Des maladies, 1er Livre. — Des affections. — Du régime dans les maladies aiguës. — Pronostic. — Prorrhétiques, 2º Livre. — Aphorismes.

- De l'Air, des Eaux et des Lieux. Des songes.
- De la folie.
   De l'helléborisme.
   Des hémorrhoïdes.
   Des fistules.
   Du régime des gens en santé.
- Classe 6. Bile jaune, bile noire, pituite et sang, humeurs primitives du corps humain.

De la nature de l'homme. — Des humeurs. — De la nature des os. — Du cœur. — De l'anatomie. — Des glandes. — De la vue. — De l'aliment. — De l'usage des liquides. — Des affections internes. — Épidémies, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° Livres. — Des maladies, 2° et 3° Livres. — Des maladies des femmes, deux livres. — De la nature de la femme. — Des affections des jeunes filles. — Des femmes stériles. — Des ulcères. — Des crises. — Des jours critiques.

Classe 7. — Bile, eau, pituite et sang, humeurs primitives du corps humain.

Des maladies, 4<sup>e</sup> Livre. - De la génération.

- Des remèdes purgatifs.
- Classe 8. Éléments du corps, en nombre indéfini, contraires entre eux.

De l'ancienne médecine.

- Ordre 3, comprenant les livres qui ont pour point de départ les humeurs morbides.
  - Classe 9. Fluxion de la bile et de la pituite, cause des maladies.
    - Prorrhétiques, 1<sup>er</sup> Livre. Prénotions de Cos. Des lieux dans l'homme.
- Ordre 4, comprenant les livres chirurgicaux.
  - Classe 10. De l'officine du médecin. Des plaies de tête. — Des fractures. — Des articulations. — Mochlique. — De l'exsection du fœtus mort.
- Ordre 5, comprenant les livres qui n'exposent pas des règles de l'art ou des doctrines.

Classe 11. Serment. — Loi. — De l'art. — Du médecin. — De la conduite honorable. — Préceptes. — Discours auprès de l'autel. — Discours d'ambassade. — Lettres.

Suivant M. Petersen, la 10<sub>c</sub> et la 11° de ces classes n'ont pas de caractère médicalement chronologique; aussi ne les fait-il pas entrer dans le tableau suivant, où il a rangé ces classes dans l'ordre chronologique suivant lequel il pense que les théories physiologico-médicales se sont succédé.

1<sup>re</sup> Classe (9): Fluxion de la bile et de la pituite, cause des maladies.

Prorrhétiques, 1<sup>er</sup> Livre. — Prénotions de Cos. — Des lieux dans l'homme.

2' Classe (2): Feu principe des choses.

Des Chairs. — De la naissance à sept mois. — De la naissance à huit mois. — De la superfétation. — De la dentition.

3º Classe (1): Air principe des choses. Des airs.

4° Classe (5): Bile et pituite, humeurs radicales du corps humain.

Épidémies , 1" et 3° Livres. — Des maladies , 1" Livre. — Des affections. — De la maladie sacrée. — De la folie. — De l'usage de l'hellébore. — Du régime dans les maladies aiguës. — Du régime dans l'état de santé. — Pronostic. — Prorrhétiques, 2° Livre. — Aphorismes. — Des airs, des eaux et des lieux. — Des songes. — Des hémorrhoïdes. — Des fistules.

5° Classe (3): Pneuma et humidité, principes de la génération.

De la nature de l'enfant.

## AVERTISSEMENT.

- 6° Classe (8): Éléments du corps, contraires entre cux. De l'ancienne médecine.
- 7° Classe (6): Bile jaune et noire, pituite et sang, huneurs radicales du corps humain.

  De la nature de l'homme. Des humeurs. De la nature des os. Du cœur. De la dissection. Des glandes. De la vue. De l'aliment. De l'usage des liquides. Des affections internes. Épidémies, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° Livres. Des maladies, 2° et 3° Livres. Des maladies des femmes, deux livres. De la nature de la femme. Des maladies des jeunes filles. Des femmes stériles. Des ulcères. Des crises. Des jours critiques.
- 8º Classe (7): Bile, eau, pituite et sang, humeurs radicales du corps humain.
  Des maladies, 4º Livre. De la génération. Des remèdes purgatifs.
- 9° Classe (4): Eau et feu, principes des choses. Du régime, trois livres.
- M. Petersen fait remarquer qu'il n'a entendu ranger chronologiquement que les classes, et non les livres dans l'intérieur de chaque classe.

Le premier point que M. Petersencherche à déterminer, est l'époque où a fleuri Hippocrate. Il incline à faire Hippocrate un peu plus ancien qu'on ne le fait ordinairement. Dans mon Introduction (tome 1<sup>st</sup>, page 34,, je n'ai fait mention que de l'opinion de Histomaque et de Soranus de Cos, qui placent sa naissance à la première année de la quatre-vingtième Olympiade, c'est-à-dire 460 ans avant Jésus-Christ. Mais il y avait en outre sur ce point d'antres données dans l'antiquité. Sans parler de George Cedrenus, qui le fait contemporain de Darius, fils d'Hystaspe, et de George Syncelle, qui en parle deux fois, et

qui le place, la première fois au temps de la dictature de Rufus Lartius à Rome (498 avant Jésus-Christ) et de la condamnation d'Aristide (484 ans avant Jésus-Christ), et la seconde fois du temps d'Artaxerce Longuemain (465-428 avant Jésus-Christ), M. Petersen invoque la Chronique d'Eusèbe, dont la traduction faite par saint Jérôme met la gloire d'Hippocrate à la première année de la 86° olympiade \*, et la traduction arménienne à la 3° ou 4° année de la même olympiade. Il en conclut qu'Hippocrate devait avoir environ 40 ans vers l'an 433, ou 436, et par conséquent qu'il était né avant l'an 470, et il rapporte le passage d'Aulu-Gelle, qui le fait en effet plus vieux que Socrate <sup>2</sup>. M. Petersen a raison de ne pas insister sur les dires des chronographes qui font Hippocrate contemporain de Darius et d'Aristide. Quant à ceux, tels que Eusèbe et Aulu-Gelle, qui placent l'époque où il fleurit, immédiatement avant la guerre du Péloponèse, et par conséquent avant l'irruption de la peste d'Athènes, je les crois suspects par cela même. En effet, ils semblent avoir puisé au Décret et aux Lettres, pièces manisestement apocryphes. Leur témoignage, ainsi invalidé, ne me parait pas pouvoir prévaloir contre le témoignage précis de Histomaque, qui avait écrit un traité ex-professo sur la secte d'Hippocrate, et de Soranus de Cos, qui avait fouillé les hibliothèques de cette ile.

Democritus Abderites, et Empedocles, et Hippocrates medicus, Gorgias, Hippiasque, et Prodicus, et Zeno, et Parmenides philosophi insignes habentur. Socrates, qui scholam congregavit, plurino sermone celebratur.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Itaque inter hæc tempora (belli peloponnesiaei) nobiles celebresque erant Sophocles ac deinde Euripides, tragici poetæ, et Hippocrates medicus et Democritus philosophus, quibus Socrates Atheniensis natu quidem posterior fuit, sed quibusdam temporibus iisdem vixerunt (N. A. XVII, 21).

L'autorité de Platon est d'un poids beaucoup plus grand-Dans le Protagoras, il représente Socrate parlant d'Hippocrate de Cos comme enseignant la médecine à prix d'argent. Il s'ensuivrait qu'au temps où Platon suppose ce dialogue, Hippocrate enseignait la médecine. Reste à savoir quelle est cette date supposée par Platon. Ce philosophe dit qu'à ce dialogue assistaient, entre autres, Paralus et Xanthippe 1, l'un et l'autre fils de Périclès. Ces deux fils de Périclès moururent de la peste, c'est-à-dire en l'an 430; par conséquent le dialogue est supposé se tenir au plus tard dans cette même année. En 430, Hippocrate, si l'on suit le calcul de Histomaque, avait trente ans, et il n'y a aucune contradiction à soutenir que dès cet âge il ait donné des leçons de médecine. Mais on a souvent contesté que Platon ait été très exact dans les détails chronologiques de ses dialogues: et son exactitude, quoique défendue par des hommes d'un très grand savoir, me paraît problématique ici. En effet, deux points semblent se concilier difficilement. Alcibiade fut tué dans l'année qui suivit la prise d'Athènes, à l'âge de quarante ans, d'autres disent de quarante-cinq (Voyez Cornelius Nepos, p. 85, édition Leclerc, 1820) : la prise d'Athènes est de 404, la mort d'Alcibiade de 403; par conséquent il avait de dixsept à dix-huitans en 430, lors du dialogue, si on prend le terme le plus long de la durée de sa vie ; cela concorde avec le début du Protagoras où il est représenté comme étant déjà homme et pourvu de barbe 2. Mais aussi cela ne permet pas de reculer plus haut la date du Protagoras. Or, il faudrait pouvoir la reculer d'environ dix ans au moins, à cause d'une phrase qui se trouve un peu plus

<sup>· ....</sup> Πάραλος.... 6 έτερος τοῦ Περιχλέους Ξάνθιππος. Protag., t. 2, p. 144 et 145, ed. Tauchn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Υνήρ μέντοι. καὶ πώγωνος ἦὸς ὑποπιμπλάμενος, t. 2, p. 156, cd. Tauchn.

loin. Socrate dit, en parlant de lui-même et d'Hippocrate, fils d'Apollodore : Nous sommes encore jeunes, de sorte que nous ne pouvons trancher une question aussi importante 1. Et, en effet, dans tout le reste du dialogue, Protagoras s'exprime comme parlant à des gens beaucoup plus jeunes que lui, puisqu'il leur dit: Il n'y en a aucun parmi vous dont je ne serais le père 2. Mais en 430, époque supposée du dialogue, Socrate avait quarante ans, et à cet âge il ne pouvait guère se dire encore jeune, έτι νέος. Il faudrait donc pouvoir supposer que le dialogue s'est tenu une dizaine d'années auparavant; mais alors Alcibiade n'aurait pas eu le menton garni de barbe, car il n'eût été agé que d'une huitaine d'années. Il me paraît donc qu'il y a eu ici de la part de Platon une certaine confusion de dates, et qu'il aurait dû représenter Socrate moins jeune, s'il voulait représenter Alcibiade à l'âge de dix-huit ans. Dès lors rien ne nous garantit plus qu'il ne faille admettre une pareille latitude pour la mention d'Hippocrate, et nous ne sommes plus autorisés à attaquer avec cet argument le dire précis de Histomaque et de Soranus de Cos 3.

<sup>΄</sup> Ήμεῖς γὰρ ἔτι νέοι, ὥστε τοσοῦτον πρᾶγμα διελέσθαι, t. 2, p. 143, cd. Tauchn.

<sup>\*</sup> Οὐδενὸς ὅτου οὐ πάντων αν ύμῶν καθ' ἡλικίαν πατήρ εἴην, t. 2, p. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Je rappellerai à l'appui de ces remarques que Wolf (Introduction au Banquet de Platon, traduction française, par L. de Sinner, p. 15 et 16, Paris 1834) a expliqué en détail un anachronisme qui se trouve dans ce Dialogue. Aristophane, dans le discours que Platon lui prête, fait mention de la destruction de la ville de Mantinée par les Lacédémoniens. Cette destruction est de la dernière année de la 98° olympiade (384 avant J.-C.). La victoire scénique d'Agathon, occasion du banquet, est de la dernière année de la 70° olympiade (417 avant J.-C.). Par conséquent, la destruction de Mantinée est postérieure de plus de 30 ans au banquet d'Agathon; et, quand cette ville fut ainsi ruinée, Alcibiade était mort depuis dix-neuf ans, Socrate depuis quinze. Voyez de plus sur les anachronismes des dialogues de Platon en général, et ceux du Protagoras en particulier, l'ouvrage de M. Ast, Platons Leben und Schriften, p. 74-82.

M. Petersen rapporte encore à Hippocrate une mention que l'on trouve dans la vie de l'orateur Antiphon. Il est dit dans la bibliothèque de Photius, page 1455, édition de 1612: Antiphon écrivit un discours contre Hippocrate le médecin et le fit condamner par défaut 1. Dans l'ouvrage intitulé Vie des dix Orateurs et qui porte le nom de Plutarque, la chose est rapportée dans les mêmes termes, sauf que l'auteur ajoute que ce discours fut prononcé durant l'archontat de Théopompe, sous lequel le gouvernement des quatre cents fut renversé 2. Il y a deux remarques à faire là-dessus : d'une part, dans le livre attribué à Plutarque, la leçon de ἐατροῦ n'est pas assurée; il y a des manuscrits qui portent στρατηγών et στρατηγού, et la plupart des éditeurs ont approuvé cette dernière leçon; d'autre part, un discours prononcé dans un procès intenté contre Hippocrate, aurait contenu sur lui des particularités très précises, et il serait des lors étonnant que des auteurs tels que Erotien et Galien n'en eussent pas argumenté dans un cas ou dans l'autre ; à moins qu'on ne suppose que le discours d'Antiphon était des lors perdu. M. Petersen pense que ce renseignement prouve qu'Hippocrate, ayant reçu le don de cité à Athènes, quitta cette ville et se retira en Thessalie au moment où l'île de Cos sit défection (412-407). Mais il n'y a aucune foi à faire sur les pièces appelées Décret des Athéniens, Discours à l'autel, Discours d'ambassade.

Ce renseignement, s'ilétait parfaitement établi, prouverait qu'Hippocrate avait habité Athènes. Indépendamment de cela, M. Petersen a cru pouvoir le conclure du passage du Protagoras où Socrate dit à Hippocrate, fils d'Apollodore:

<sup>·</sup> Συνεγράψατο εξ καὶ κατὰ Ἱπποκράτους τοῦ ἰατροῦ λόγον, καὶ εἶλεν αὐτὸν εξ ἐρήμου.

<sup>\*</sup> Έγραψε δὲ καὶ κατὰ Ἱπποκράτους τοῦ (ἰατροῦ) στρατηγοῦ λόγου, καὶ εἶλευ αὐτὸυ ἐξ ἐρήμου ἐπὶ Θεοπόμπου ἄρχοντος, ἐφ' οὖ οἱ τετρακόσιοι κατελύθησαν. Piut. Moralia, t. 5, p. 152, ed. Tauchn.

Si tu allais chez Hippocrate de Cos, fils des Asclépiades, lui porter de l'argent pour ton propre compte, dans quel but y irais-tu? Mais cela n'est pas suffisant pour établir qu'Hippocrate ait résidé d'une façon permanente à Athènes; car, inimédiatement après, Socrate fait la même question à Hippocrate, fils d'Apollodore, au sujet du célèbre sculpteur Polyclète d'Argos. Or, Polyclète a surtout travaillé dans sa ville natale.

M. Petersen dit que les critiques s'accordent à reconnaître comme authentiques le premier et le troisième livres des Épidémies, les six premières sections des Aphorismes, le traité Des airs, des eaux et des lieux, le traité Du régime dans les maladies aiguës, et celui Des plaies de tête; il remarque qu'à cause de l'uniformité de doctrine il les a lui-même rangés dans une seule et même classe.

Il rappelle que Platon, sans désigner nominativement un livre d'Hippocrate, nous a laissé un sommaire de sa doctrine, et il cite le passage du Phèdre dont j'ai longuement argumenté moi-même dans l'Introduction, tome premier page 295 et suivantes. D'après Platon, Hippocrate a voulu qu'on étudiât chaque chose dans ses rapports avec l'univers, qu'on examinât si elle était simple ou composée, que dans le cas de simplicité, on en observat les propriétés soit actives soit passives, que dans le cas de composition, on fit les mêmes observations au sujet de chacune des parties constituantes 1 . D'après M. Petersen , l'observation des rapports entre les choses et l'univers se reconnaît facilement dans les premier et troisième livres des Épidémies, dans la troisième section des Aphorismes, et dans le traité Des airs, des eaux et des lieux. Quant à la distinction de la simplicité et de la composition, et à l'observation des

<sup>&#</sup>x27;M. Petersen pense qu'on ne sait pas si le passage de Platon ne se rapporte pas plutôt à l'enseignement oral d'Hippocrate, qu'à ses écrits (p. 19, în nota).

#### AVERTISSEMENT

propriétés actives et passives du tout simple et des parties composantes, quoiqu'elles ne soient pas étrangères à ces ouvrages, elles se manifestent cependant davantage dans les autres écrits qui ont été tenus pour authentiques par tous les critiques.

M. Petersen regarde comme des allusions au premier et troisième livres des Épidémies, à la troisième section des Aphorismes, au traité Des airs, des eaux et des lieux, le passage suivant de Platon: Dans le fait, un excès a coutume d'entraîner un grand changement en sens contraîre, non-seulement dans les saisons, dans les végétaux et dans les corps, mais encore dans les états 1; et dans cet autre: Nous disons que..... l'excès s'appelle, maladie dans les corps vivants, peste dans les saisons des années, injustice.... dans les cités et dans les états 2.

M. Petersen croitqu'Aristote, au commencement du premier livre des Problèmes, a fait des extraits de la troisième section des Aphorismes; mais, quand il ajoute (page 21) que Hérophile avait commenté les Aphorismes, et qu'il s'appuie d'un passage de Galien, Comm. ad Aph. VII, 70 (t. 5, p. 323, ed. Basil.), il s'appuie sur un texte excessivement douteux pour ne rien dire de plus; voyez mon Introduction, tome premier, page 84.

C'est au Traité des Airs, des Eaux et des Lieux que M. Petersen rapporte le fragment suivant d'une pièce perdue d'Euripide: Celui qui veut exercer avec succès la médecine, doit prendre en considération le régime des habitants d'une ville et le sol où elle est située, pour observer les

<sup>·</sup> Καὶ το οντι το αγαν τι ποιείν μεγάλην φιλεί εἰς τοὐναντίον μεταβολήν ἀνταποδιδόναι, ἐν ὥραις τε καὶ ἐν φυτοῖς καὶ ἐν σώμασι καὶ δὴ καὶ ἐν πολιτείαις οὐχ ἤκιστα (De rep. VIII, p. 565, e).

<sup>•</sup> Φαμέν ο είναι... την πλεονεξίαν εν μεν σαρχίνοις σώμασι νόσημα χαλούμενον, εν δε ώραις ετών χαι ενιαυτών λοιμόν, εν δε πόλεσι και πολιτείαις..... άδιχίαν (De legg. X, p. 906).

maladies 1. Il est certain que le Traité des Airs, des Eaux et des Lieux contient quelque chose de très semblable. En effet, Hippocrate v dit: Quand on arrive dans une ville dont on n'a point encore l'expérience, il faut en étudier la position... les eaux... le sol... le régime des habitants 2. Il n'y a, non plus, aucun obstacle dans la chronologie; Euripide mourut en Macédoine en 407. Hippocrate avait alors, d'après le calcul ordinaire, cinquante-trois ans, et son Traité des Airs, des Eaux et des Lieux pouvait être, en 407, publié depuis un assez grand nombre d'années.

M. Petersen ne s'est pas contenté de cela, et il a essayé de resserrer dayantage les limites entre lesquelles doit être placée la publication de ce livre d'Hippocrate. On lit dans la comédie des Nuées d'Aristophane; Les Nuées nourrissent beaucoup de sophistes, de devins revenus de Thurium, de médecins (ιατροτέγνας), de gens dont les doigts sont char nés de baques 3. Au mot carporégyas, le Scholiaste d'Aristophane dit: Il y a en effet des médecins qui ont écrit sur l'atmosphère et les nuées; les nuées sont aussi de l'eau; il existe un livre d'Hippocrate sur les airs, les lieux et les

<sup>&#</sup>x27; Άλλὰ καὶ τοῦ ἐατροῦ Ἱπποκράτους, Ἐπιβλέπειν οὖν δεῖ καὶ ὥρην καὶ χώρην καὶ ἡλικίην καὶ νούσους, γράφοντος, Εὐριπίδης ἐν έξαμέτου τηρήσει φησίν

<sup>&</sup>quot;Οσοι δ' Ιατρεύειν καλώς, Πρός τὰς διαίτας τῶν ἐνοικούντων πόλιν,
Τὴν γῆν τ' ἰδόντας, τὰς νόσους σκοπεῖν χρεών.
(Clemens Alex. Strom. VI, ed. Lugd. Bat., 1616,
p. 451, ed. Οχοι., p. 627.)

"Ώστε, ἐς πόλιν ἐπειοὰν ἀρίκηταί τις ἦς ἀπειρός ἐστι, διατρροντίσαι χρὴ τὴν θέσιν αὐτέης.... καὶ τῶν δδάτων πέρι ὡς
ἔχουσι.... καὶ τὴν γῆν.... καὶ τὴν δίαιταν ἀνθρώπων (p. 12 de ce

volume).

νοιπική.

3.... Πλείστους αυται (νεφέλαι) βόσκουσι σοφιστάς,
Θορρομάντεις, Ιατροτέχνας, σφραγιδουυχαργοχομήτας (326 et 527).

Μ. Petersen croit que Aristophane, en se moquant ici de gens qui avaient une toilette affectée, et en les joignant aux médecins, fait allusion soit à Hippocrate lui-même, qui, suivant

caux <sup>1</sup> J'ai rapporté textuellement les paroles du Scholiaste, parce que M. Petersen s'en autorise pour admettre que, Hippocrate ayant, dans ce Traité, non seulement exposé la nature des nuécs <sup>2</sup>, mais encore cru devoir s'excuser de rattacher la médecine à l'étude des phénomènes atmosphériques, <sup>5</sup> Aristophane y avait fait allusion, et que, la comédie des Nuées ayant été jouée en 424 ou 421, le Traité d'Hippocrate devait avoir paru dans les années précédentes. Mais cette hypothèse, quoique ingénieuse, ne peut se soutenir; le Scholiaste ne dit nullement, comme on le voit par son texte, que dans l'antiquité on eût rapporté le vers d'Aristophane au livre d'Hippocrate; et dès lors l'allusion que M. Petersen croit y trouver, n'est plus assez appuyée pour qu'on puisse en argumenter.

M. Petersen pense que le premier et le troisième livres des Épidémies et les Aphorismes ont été composés avant le Traité des Airs, des Eaux et des Lieux. Cela n'est nullement impossible pour le premier et le troisième livres des Epidémies; mais les Aphorismes me paraissent une composition postérieure. Il suppose que la seconde partie du troisième Livre des Épidémies, c'est-à-dire celle qui est relative à la constitution pestilentielle, a été écrite en Thessalie, l'an 429; Hippocrate aurait eu alors trente et un ans. M. Petersen a eu raison de renoncer à voir, dans les maladies décrites durant cette constitution, une affection semblable à la peste d'Athènes; mais, par une conjecture ingénieuse, il suppose que le lieu où Hippo-

son biographe Soranus, avait l'habitude de se couvrir la tête, soit à d'autres médecins dont le luxe d'habits est blâmé dans le livre De la Conduite honorable (Hest etgravosévas).

The la Conduite honorable (Περί εὐσχημοσύνης).

• Καὶ Ιατροί περί ἀέρων ακὶ ὕοατος συνέγραψαν ΰοατα δέ εἰσι ακὶ αἱ νεφέλαι σύνταγμα δέ ἐστιν 'Ιπποκράτους περὶ ἀέρων, τόπων, αιὶ ὑδάτων. Voyez l'Aristophane de Bothe, 1. 4, p. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. 34 de ce vol.

<sup>3</sup> P. 14 dc ce vol.

crate recueillit ses observations, ne fut pas, il est vrai, envahi par la peste dite d'Athènes, mais fut afllige néanmoins de fièvres de mauvaise nature par l'influence de l'épidémie qui désolait d'autres portions de la Grèce.

Le Pronostic paraît être à M. Petersen un des premiers écrits d'Hippocrate, parce que l'auteur dit à la fin que les signes qu'il a énumérés, se vérifient dans la Libye, à Délos et dans la Scythie <sup>1</sup>. M. Petersen en conclut que Hippocrate, ayant quitté sa patrie, se rendit d'abord en Scythie, demeura plusieurs années à Délos, alla de là en Égypte et en Libye, puis eut sa résidence à Thasos, et sit des excursions sur le littoral de la Thrace, de l'Hellespont, de la Propontide et dans la Thessalie; que, de l'an 427 jusqu'en 410 ou 408, il habita Athènes; que là, s'étant lié avec les philosophes, il essaya de se rendre compte des observations qu'il avait faites, de l'expérience qu'il avait acquise.

Je suis arrivé par une autre considération ' que M. Petersen, à penser, comme lui, que le Pronostic est un des premiers ouvrages que Hippocrate ait composés. Mais, qu'au moment où il écrivit ce livre, il eût vérifié la bonté des signes en Libye, à Délos et en Scythie, c'est ce qui me paraît fort douteux. Il est certain que le Pronostic a été composé à l'aide du 1<sup>er</sup> Livre des Prorrhétiques et des Prénotions coaques, et qu'à part le préambule et la péroraison, Hippocrate a copié presque partout textuellement ces deux livres, et s'est contenté d'en mettre en ordre les diverses propositions <sup>3</sup>. Or, Hippocrate, en ré-

P. 190 de ce vol.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. 216 dc ce vol.

Cela a été mis hors de doute par M. Ermerins, Specimen historico-medicum inaugurale de Hippocratis doctrina a prognostice oriunda, p. 56 et suiv. Lugd. Bat., 1852, et par M. Hondart, Etudes historiques et critiques sur la vie et la doctrine d'Hippocrate. Paris, 1856, p. 142 et suiv.

digeant le Pronostic avec des matériaux fournis par des mains étrangères, l'aurait-il terminé par une phrase impliquant une observation personnelle dans trois contrées aussi éloignées l'une de l'autre que la Libye, Délos et la Scythie? Je ne le pense pas; et je crois qu'il faut se ranger de l'avis de Galien, qui ne voit là qu'une énumération des climats les plus opposés, pour signifier tous les climats.

Au début de ce livre, Hippocrate conseille d'observer s'il y a quelque chose de divin (θεῖόν τι) dans les maladies. Or, cela est en contradiction avec le Traité des airs, des eaux et des lieux, où il s'élève fortement contre la croyance aux inflictions divines. M. Petersen explique cette différence, en admettant que Hippocrate a changé d'avis dans l'intervalle qui s'écoula entre la rédaction des deux livres.

M. Petersen, trouvant des analogies entre le Traité des airs, des eaux et des lieux, et celui Du régime des maladies aiguës d'une part, et le Traité de la maladie sacrée d'autre part, admet que ce dernier livre est d'Hippocrate, malgré l'avis contradictoire de Galien. Cela reste néanmoins douteux; mais, ce qui l'est moins, c'est la remarque que M. Petersen fait à ce propos, à savoir que ce que certains critiques ont dit de la brièveté et de la gravité sententieuse du style d'Hippocrate, n'a aucun fondement; que, loin de là, son style a de l'abondance et de l'ampleur, et qu'on peut suivre le développement de ces qualités depuis ses premiers écrits (Pronostic et Épidémies, 1" et 3" livres), jusqu'aux écrits qu'il composa plus tard.

Quant au 1" livre des Maladies, au 2" des Prorrhétiques, au Traité du régime des gens en santé, et à celui des Affections, M. Petersen n'ose pas les attribuer à Hippocrate, à cause de quelque différence dans le mode de rai-

<sup>&#</sup>x27;T. 5, p. 166, ed. Bas. Voyez aussi p. 190 de ce volume dans les notes.

sonner et dans la diction; mais il observe que cependant la ressemblance reste encore assez grande pour qu'on les croie rédigés au temps de la guerre du Péloponnèse.

M. Petersen dit que le Traité des plaies de tête n'a pas de témoignage plus ancien qu'Érotien, assertion à rectifier; car il y a des témoignages de Bacchius en faveur de ce traité. Voyez mon *Introduction*, t. I, p. 136.

M. Petersen regarde le Traité de l'Officine du médecin comme étant d'Hippocrate, mais publié après sa mort par ses fils. Quant aux traités des Fractures et des Articles. M. Petersen, pressé d'unepart par les témoignages d'Apollonius de Cittium, de Zénon, de Bacchius et de Dioclès même, d'autre part effrayé par la distinction des veines et des artères qui s'y trouvent, hésite beaucoup sur la décision qu'il doit prendre 1. Après avoir dit que peut-être on pourrait supposer que Hippocrate, dans sa vieillesse, avait acquis des notions plus exactes sur l'anatomie, il finit par placer sans nom d'auteur le traité des Fractures entre les années 421 et 377, et attribuer le traité des Articles à Hippocrate, fils de Dracon. (Voyez son tableau final, p. xxix et xxx1.) Je renvoie pour la distinction des artères et des veines à mon Introduction, t. 1, p. 201 et suivantes; pour l'authenticité du Traité des Articulations, à la page 333 et suivantes du même volume. Je remarque seulement que M. Petersen croit pouvoir admettre qu'Érasistrate a commenté ce traité, parce qu'Érotien (p. 86, ed. Franz) rapporte le sens qu'Érasistrate attachait au mot ἀμθη, emplové dans le livre des Articulations; mais Érasistrate n'est nulle part nommé parmi les commentateurs d'Hippocrate, et il est possible qu'il eût expliqué ce mot sans se référer au livre hippocratique.

M. Petersen serait disposé à attribuer le livre des Glandes à l'auteur du Traité des Articulations, parce que cet auteur

<sup>·</sup> Sed quid saciendum in tanta rerum perturbatione? p. 28.

dit avoir écrit sur les glandes; et il assure que Galien le rejette à cause de la différence relative aux connaissances anatomiques entre l'un et l'autre livre. Mais Galien dit aussi qu'il le rejetteparce qu'il n'est mentionné par aucun de ceux qui ont fait des index (Voyez mon Introduction, t. I, p. 411); ce qui est une raison d'un très grand poids.

Le livre de l'Ancienne médecine est placé par M. Petersen au temps d'Hippocrate; mais il est refusé à ce médecin, d'un côté parce que, la bile et la pituite figurant comme humeurs radicales dans les livres du Pronostic, des Épidémies, etc., c'est l'opposition des qualités qui figure dans celui de l'Ancienne médecine; d'un autre côté, parce que la phrase de ce dernier traité: Dans les dissertations sur les objets célestes ou souterrains, quand même celui qui parle saurait ce que sont ces objets, ni lui, ni ceux qui écoutent, n'auraient aucune évidence de la vérité et de la fausseté des assertions <sup>1</sup>, lui paraît être une polémique contre les écrits mêmes d'Hippocrate.

Pour le premier point, je remarque que les livres du Pronostic, des Epidémies, etc., ne sont pas destinés à exposer une doctrine médicale quelconque, et que, lorsqu'il y est fait mention incidemment de la bile et de la pituite, on n'est nullement autorisé à conclure que l'auteur ait entendu n'admettre que ces deux humeurs. Pour le second point, la phrase citée plus haut, si elle est une phrase de polémique, doit se rapporrte ua préambule du Traité des airs, des eaux et des lieux, où l'auteur, après avoir exposé la nécessité de connaître les révolutions des saisons, le lever et le coucher des astres, ajoute: Celui qui objecterait que ce sont là des spéculations météorologiques, comprendra, s'il change d'avis, que l'astronomie, loin d'être d'une petite

<sup>·</sup> Οἶον περὶ τῶν μετεώρων ἢ τῶν 6πὸ γῆν εἰ λέγοι τις καὶ γινιόσκοι ὡς ἔχει, οὐτ' ἀν αὐτέω τῷ λέγοντι οὐτε τοῖς ἀκούουσι ὅτλα ἀν εἴη εἴτε ἀληθέα ἐστὶν, εἴτε μ-ή. Τ. 1, p. 572 dc mon cidition.

utilité au médecin, lui importe beaucoup. Mais il m'est impossible de voir une contradiction entre ces deux passages. Dans le premier, Hippocrate cite les choses des régions supérieures, μετίωρα, comme un exemple des cas où les hypothèses sont inévitables, attendu que toute vérification directe est impossible; dans le second, il assure que l'observation des changements des saisons, du lever et du coucher des astres, n'est pas de la spéculation météorologique, mais appartient à l'astronomie, science fort utile à la médecine.

C'est au même temps que M. Petersen rapporte la composition du livre de l'Art et de celui du Médecin, lesquels, dit-il, imitent la forme des discours prononcés en public. La méthode sophistique, dit M. Petersen, se montre dans les écrits de ce genre; et il est possible de prouver que des sophistes qui se vantaient d'avoir acquis la science universelle, avaient aussi touché à la médecine; non-seulement Protagoras, dans le dialogue de Platon qui porte ce nom, prétend savoir ce qui convient aux hommes, aux animaux et aux plantes, mais encore Prodicus de Céos avait écrit un livre sur la nature de l'homme, où il s'était efforcé de corriger, conformément à ses études sur les mots, la langue des médecins. Il avait blâmé le mot phleque, φλέγμα, et a vait voulu qu'on le remplaçat par le mot mucus, βλέννα 2. Ce mot βλέννα est employé dans le livre du Régime des gensen santé, dans le second livre des Maladies, dans le second livre des Prorrhétiques, dans le quatrième livre des Épidémies, dans les ouvrages des Maladies des femmes et de la Nature de la femme. M. Petersen conjecture que ce mot est d'origine italienne ou sicilienne, attendu qu'un mot qui

<sup>&#</sup>x27; Εί δὶ δοκέοι τις ταῦτα μετεωρολόγα εἶναι, εἰ μετασταίη τῆς γνώμης, μάθοι ἂν ὅτι οὐα ἐλέχιστον μέρος ξυμβάλλεται ἀστρονομή ἐς ἐπτρικὴν, ἀλλὰ πάνυ πλεῖστον. Τ. 2, p. 14.

<sup>2</sup> Gal. t. 1, p. 106, ed. Bas.

en est dérivé (βλέννος), est commun à Sophron et Plaute. Le dire de Galien, qui attribue le livre De la nature de l'homme à Hippocrate : le fragment sur les veines qui est placé à la suite de cet ouvrage et qu'Aristote dit être de Polybe; enfin la théorie des quatre humeurs (sang, bile taune, bile noire, pituite), ces trois circonstances réunies sont que M. Petersen trouve une dissiculté particulière à classer ce traité. Pour en sortir, il essaie de déterminer à quelle époque la théorie des quatre humeurs, exposée dans le livre De la nature de l'homme, aura pris de la publicité en Grèce. Comme Platon, qui, dans plusieurs dialogues, no parle que de la bile et du phlegme, parle dans le Timée des quatre humeurs, et que le Timée a été composé vers la fin de la vie de ce philosophe un peu avant l'an 361. M. Petersen en conclut que le livre De la nature de l'homme, et d'autres laissés imparfaits par Hippocrate, furent publiés par ses fils vers l'an 370, sinon plus tôt. Avant toutes choses, je ferai observer qu'il faut appliquer à Platon la remarque que j'ai faite plus haut pour Hippocrate, à savoir que la mention de deux humeurs dans un écrit, n'exclut pas la connaissance des quatre humeurs, et qu'il n'y a aucun argument à en tirer pour l'antériorité ou la postériorité des écrits où il en est respectivement question. Mais le fait est que toutes ces théories sont plus anciennes que M. Petersen ne le suppose ici; c'est ainsi qu'il est parlé de la bile noire vingt ans avant la date qu'il as-

die, ce qui en suppose la notion tout à fait vulgaire '.

L'auteur du quatrième livre des Maladies soutient qu'aucune portion de la boisson ne passe dans les voies pulmonaires; au contraire l'auteur du livre du Cœur soutient
qu'une portion y passe. M. Petersen conclut de là que le

signe ici, et il en est parlé dans un poète, dans une comé-

<sup>·</sup> Μελαγχολώντ' απέπεμψέ μου τον δεσπότην. Aristoph. Plut.

#### ACTUSTISSEMENT.

premier de ces écrits est postérieur au second. Mais cette conclusion ne peut être acceptée; car d'un côté l'auteur du quatrième livre des Maladies n'a rien dans sa polémique qui tasse allusion aux expressions du livre du Cœur; de l'autre côté, l'opinion que les boissons passent en partie dans le poumon, vulgaire dans la haute antiquité , a été soutenue par Platon, par Dioxippe disciple d'Hippocrate, par Philistion de Locres, et probablement jusqu'au temps d'Érasistrate, puisque ce dernier a jugé convenable de la combattre (Voyez mon Introduction, tome 1, page 370).

Ayant ainsi examiné les livres dont il croit la composition contemporaine d'Hippocrate ou postérieure, M. Petersen passe à ceux qu'il regarde comme antérieurs. Il met dans ce nombre le premier livre des Prorrhétiques, et les Prénotions de Cos; il remarque que le style diffère de celui des écrits contemporains d'Hippocrate, et en diffère surtout par l'emploi de l'article. Strabon (14,2) a dit qu'Hippocrate s'était exercé par l'étude des guérisons inscrites dans le temple de Cos; or, comme il est certain que dans son Pronostic il a copié textuellement des passages du premier livre des Prorrhétiques et des Prénotions de Cos, il est permis de penser que ces deux derniers ouvrages sont un recueil d'un certain nombre d'observations faites dans ce temple. André de Caryste, disciple d'Hérophile, raconte (voyez Soranus, Vie d'Hippocrate) que ce médecin avait brûlé le temple de Cnide. M. Petersen serait disposé à chercher l'origine de cette fable dans les auteurs comiques, qui auraient ainsifiguré les débats d'Hippocrate avec Euryphon et l'école de Cnide, et la victoire finale du médecin de Cos; les écrivains postérieurs auraient pris à la lettre ce qui n'était qu'une facétie comique.

Le traité Des lieux dans l'homme, mis par M. Petersen

<sup>&#</sup>x27; Τέγγε πλεύμουας οίνω' τὸ γὰρ ἄστρου περιτέλλεται. Alcée in Plut. Symp. VII, I, t. 4, p. 345, cd. Tauchn. Alcée vivait vers l'an 600 avant J.-C.

### AVERTISSEMENT.

avant le temps d'Hippocrate, est signalé par lui comme renfermant des traces du langage dorien (par exemple les mots χυβιτόν, χίθαρρς et χάμμαρον), et comme devant être attribué à quelque médecin sicilien ou même italien. Ce qui le fait incliner vers cette dernière opinion, c'est l'emploi du mot χυβιτόν, qui est également latin; il remarque que l'auteur de ce livre emploie d'une manière toute spéciale l'article et le pronom relatif, il promet d'en traiter un jour plus au long.

Platon faisant mention des airs, πνεύματα, comme cause de maladie, M. Petersen en conclut que le livre des Airs est antérieur non seulement à Platon, mais encore à Hippecrate; la conclusion dépasse les prémisses. Il ajoute qu'il est même antérieur à Diogène d'Apollonie, qui avait fait de l'air la cause de tout, et dont cependant les opinions ne sont indiquées par aucune trace dans ce livre. Ce dernier point est sujet à contestation; en effet, Diogène avait dit que les poissons respirent, attendu que, lorsqu'ils chassent l'eau par leurs branchies, ils attirent, par le vide qui se fait dans leur gueule, l'air de l'eau qui est autour; car, dit-il, il y a de l'air dans l'eau 1. Nous lisons un passage tout semblable dans le traité des Airs : Que l'Océan ait sa part de l'air, c'est ce qui est évident pour tout le monde, car les animaux aquatiques ne pourraient pas rivre s'ils ne participaient pas à l'air ; or, pourraient-ils y participer autrement que par l'intermédiaire de l'eau et en tirant l'air qui y est ??

<sup>&#</sup>x27; Διογένης δέ φησιν (άναπνεῖν τοὺς ἔχοῦς), ὅταν ἀρῶπι τὸ ὕδωρ διὰ πῶν βραγχίων, ἐκ τοῦ περὶ στόμα περιστῶτος ὕδατος ἔλκειν τῷ κειῷ τῷ ἐν τῷ στόματι τὸν ἀέρα. ὡς ἐνόντος ἐν τῷ ὕδατι ἀέρος. Arist. De respir. cap. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Άλλὰ μἦν καὶ περὶ τοῦ πελάγους ὅτι μέθεξιν ἔχει τοῦ πνεύματος παντί που ὅῆλον οἰ γὰρ ἄν ποτε τὰ πλωτὰ ζῶα ζώειν ἢδύνατο, μὴ μετέχοντα πνεύματος ' μετέχοιεν δέ πως ἂν ἄλλως, άλλ' ἢ διὰ τοῦ ὅδατος, κὰκ τοῦ ὕδατος ἔλκοντα τὸν ἀέρα. De flatibus, p. 118, l. 35, ed. Froh.

Le traité des Chairs est regardé, quoique avec hésitation, par M. Petersen, comme plus ancien qu'Hippocrate. Je crois cependant que l'auteur, plaçant au cœur l'origine des vaisseaux sanguins, ne peut pas prétendre à une antiquité aussi haute (Voyez mon Introduction, t. 1, p. 384).

« Pour que le lecteur, dit M. Petersen p. 48, saisit plus facilement ce qu'au milieu de si profondes ténèbres nous croyons avoir déterminé, nous en avons fait un tableau. Autant que nous l'avons pu, nous avons joint ensemble les livres du même auteur, que nous avons séparés des autres par des traits horizontaux. Nous avons inscrit les noms des auteurs, là même où nous n'y sommes arrivés que par conjecture; mais nous avons marqué ceux qui nous paraissaient douteux, d'un point d'interrogation, mis au devant, quand la date des livres ne nous a pas semblé assez solidement établie, mis après; quand nous sommes restés dans l'incertitude sur l'auteur. »

| Annėes.     | Hommes.                                                                 | Écrits.                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Environ 550 |                                                                         | Prorrhétiques, 1er<br>livre. |
| 530         |                                                                         | Prénotions de Cos.           |
| 520<br>500  | Alcméon.<br>Élothales.<br>Iccus de Tarente.<br>Épicharme.<br>Métrodore. |                              |
|             |                                                                         | Des lieux dans<br>l'homme.   |
| 490         | HIPPOCRATE I, fils de GNOSIDICUS.                                       | ;                            |

? Des chairs avec

460

AVERTISSEMENT. 111772 Années Ecrits Hommes les additions sur l'âge, l'accouchementet la dentition. 444 ACRON. EMPÉDOCLE. ANAXAGORE. Vers l'an 440 . . . Des airs. HÉRODICUS DE SE-LYMBRIE. DÉMOCRITE. EURYPHON. HIPPOCRATE 2, fils écrit le Pronostic Vers l'an 436 D'HÉRACLIDE. et le traité des Plaies de tête. Entre les années écrit les livres 1 et 436.499 Le même 3 des Épidémies. DIOGÈNE D'APOL-499 LONIE. HIPPOCRATE 2 écrit la 2º section du 3º livre des Épidémies. Prodicus de Céos.

424 Le même

HIPPOCRATE 2

498-494

plus grande partie des Aphorismes. écrit le livre des Airs, des eaux et

écrit à Athènes la

Traité de la nature de l'enfant.

des lieux.

|                  |                                    | 2.11.1                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Années.          | Hommes                             | Écrits.                                                                                                     |
| Entre les années |                                    |                                                                                                             |
| 421-377          |                                    | De l'ancienne mé-<br>decine.                                                                                |
|                  |                                    | De l'art. Des frac-<br>tures.                                                                               |
|                  |                                    | Du médecin. De la<br>conduite honora-<br>ble.                                                               |
|                  | HIPPOCRATE 2                       | écrit le livre pre-<br>mier des maladies;<br>(?) de la maladie sa-<br>crée; du Régime<br>dans les maladies. |
|                  |                                    | Des songes.                                                                                                 |
|                  | Polybe.                            | écrit les livres du<br>Régime des gens<br>en santé, des Affec-<br>tions.                                    |
|                  | PHILISTION DE<br>LOCRES.           |                                                                                                             |
| 377              | PLATON.                            | commence à écrire<br>les livres de la Ré-<br>publique.                                                      |
| Entre les années | EUDOXE DE CNIDE.                   |                                                                                                             |
| 377-370          | Papiers laissés par<br>Hippocrate. | Ses fils publient le                                                                                        |

Années Hammes. Ecrite

traité De l'officine du médecin, et De l'usage des liquides : Polybe, le livre De la nature de l'homme; Thessalus, le livre Des humeurs.Del'aliment. les livres 2, 4 et 6 des Épidémies

Traité des affections internes. Prorrhétiques, 2e livre.

Des crises. Des jours critiques. Des fistules. Des hémorrhoïdes.

Desulcères.

370 PLATON.

écrit le Timée.

Entre les années

370-350

HIPPOCRATE 3, fils de Tuessalus.

> 3 Des maladies. Le traité Des maladies

écrit les livres 2 et

des femmes (?).

CHRYSIPPE DECNIDE.

De la nature de la

Annees.

Hommes.

Écrits.

femme. Des affections des jeunes filles. Des femmes stériles.

DIOXIPPE DE COS. HIPPOCRATE 4, fils de DRAGON.

écrit les 5° et 7° livres des Épidémies, les traités Des articles (?), Du cœur (?), Des glandes (?), De la vue(?), De la dissection (?).

Mochlique. De la nature des os.

Vers l'an 350

ARISTOTE DE STAGIRE.

340 Dioclès de Caryste. Hippografe 5.

 écrit le 4° livre Des maladies; (?) De la génération (?); Des remèdes purgatifs

(??).

Du régime de la santé en trois li-

vres.

320 PRANAGORE DE COS.

310 HÉROPHILE DE CHAI-CÉDOINE.

300 ÉRASISTRATE DE CÉOS.

L'étude que je viens de faire de la Dissertation de M. Petersen, me confirme plus que jamais dans la pensée, qu'il ne faut pas consulter un seul ordre de considérations ( par exemple, les anciennes théories médicales), pour classer les écrits hippocratiques. En effet, voici deux exemples frappants où la considération unique de ces théories a conduit à disjoindre des écrits qui tiennent par les liens les plus étrets.

M. Petersen place, dans la 4º classe de son 2º tableau le traité des Songes (p. IX), et dans la 9° classe le traité du Regime, en trois livres (p. X). Dans son tableau final, il place entre les années 421 et 377 la composition du Traité des Songes, qu'il n'attribue à aucun auteur particulier (p. XXIX); et entre l'année 340 et 320 celle du traité du Régime en trois livres, qu'il n'attribue également à aucun auteur particulier. Ainsi le système qu'il a suivi, l'a porté à séparer par un long intervalle de temps deux pièces qui sont cependant non-seulement contemporaines, mais encore de la même main, et, qui plus est, la suite l'une de l'autre. Dans mon Introduction (t. 1, p. 357 et 358), j'ai cité la phrase finale du prétendu traité des Songes, laquelle se réfère à tout ce qui compose le régime, et par conséquent aux trois livres dont le morceau sur les songes n'est dès lors que la conclusion. A cette preuve, je puis en ajouter une autre non moins décisive. Galien dit dans son 3. commentaire sur le 1er livre des Épidemies, texte 1 : Je parlerai aussi des songes, et entr'autres de ceux qui indiquent une certaine disposition du corps, comme cela est écrit dans le livre Du régime de la sante 1.

M. Petersen place dans la cinquième classe le livre de la Nature de l'enfant, dans la septième le livre des Maladies

<sup>·</sup> Άλλὰ καὶ περὶ τῶν ἐνυπνίον προεζνιγήσομαι, τῶν τ'αλλου, καὶ ὅσα διάθεσίν τινα τοῦ σώματος ἐνδείκνυται, καθάπερ κάν τῷ Περὶ ἐιαίτης ὑγιευῶν γέγραπται. t. 5, p. 577, ed. Βακ.

des femmes, dans la huitième le 4º livre des Maladies et le Traité de la Génération. Il a mis à l'année 424 le livre de la Nature de l'enfant, entre les années 370 et 350 l'ouvrage des Maladies des femmes, à l'année 340 le livre des Maladies et le Traité de la Génération. Ainsi il se trouve un intervalle de 84 ans entre la composition du premier et du dernier. Or, le fait est que ces quatre ouvrages sont du même auteur, ainsi que le prouvent les renvois de l'un à l'autre que chacun d'eux renferme (Voyez Introduction, t. 1, p. 373 et suivantes); mais ce qu'il y a de plus frappant, c'est que le traité de la Nature de l'enfant et celui de la Génération sont placés aux deux extrémités, et cependant ils sont la suite l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne forment qu'un seul et même traité dont le livre de la Génération est le commencement et celui de la Nature de l'enfant la fin. En effet, l'auteur du livre de la Génération, expliquant que la conception se fait par le mélange de la semence de l'homme et de la semence de la femme, dit que, suivant que la semence de l'un ou de l'autre individu prédomine, l'enfant ressemble davantage au père ou à la mère, et il ajoute que, lorsque de pères et mères forts naissent des enfants chétifs, cela tient au mauvais état de la matrice. En exemple de sa théorie, il cite les cas de fruits que l'on force à mûrir dans un vase trop étroit, et qui se déforment, d'arbres dont les racines sont gênées dans la terre par un obstacle et perdent leur rectitude. Après cette digression assez longue. l'auteur dit : Je reviens au sujet dont je traitais ! Ce sont là les derniers mots du livre; il est impossible que ce soit une conclusion; et en effet le sujet reprend immédiatement dans le livre de la Nature de l'enfant par ces mots qui sont la suite directe du point où l'auteur s'était

<sup>&#</sup>x27; Άναβήσομαι δ'αὖθις δπίσω εὶς τὸν λόγον δν έλεγον. P. 50, I.

arrêté pour entrer dans la digression: Si la semence des deux parents reste dans la matrice de la femme, d'abord elle se mélange également <sup>1</sup>.

Malgré quelques observations critiques que j'ai placées dans le courant de cette analyse, le lecteur aura remarqué que la dissertation de M. Petersen est pleine de savoir, et d'un savoir très ingénieux. Elle se recommande surtout par le soin heureux avec lequel il a réuni beaucoup de notions empruntées à la littérature extra-médicale, contemporaine, ou à peu près, d'Hippocrate.

M. Meixner 2 a suivi une voie différente, il a pris pour point de départ le passage du Phèdre où Platon caractérise la méthode d'Hippocrate (Voyez Introduction, t. 1, p. 295 et 296). M. Meixner a divisé son travail en deux parties : la première partie, à son tour, est divisée en quatre dissertations. Dans la première, pour donner autant que possible une exposition complète des motifs extrinsèques d'après lesquels il juge de l'authenticité des écrits hippocratiques, et de l'ordre de leur succession, il examine la plupart des écrivains qui ont prétendu avoir connaissance des livres d'Hippocrate Dans la seconde dissertation, il explique en détail le morceau de Platon sur Hippocrate, parce que ce morceau forme la seule base sûre, historiquement certaine, qui puisse servir à rétablir l'authenticité et la succession des écrits hippocratiques; car ce morceau, qui émane d'un contemporain d'Hippocrate et du témoin le plus digne de foi que nous puissions invoquer, renferme une exposition claire et développée du procédé scientifique

<sup>΄</sup> Ήν ή γονή μείνη ἀπ' ἀμφοῖν ἐν τῆσι μήτρησι τῆς γυναικὸς, πρῶτον μὲν μίσγεται δμοῦ. P. 50, l. 9, cd. Frob.

<sup>\*</sup> Neue Prüfung der Echtheit und Reihenfolge sæmmtlicher Schriften Hippokrates des Grossen (u). von Dr. Franz Simon Meixner, Des ersten Theiles erste Abtheilung. München, 1836. — Des ersten Theiles zweite Abtheilung. München, 1857.

qu'Hippocrate employa dans la recherche de la nature de l'homme. Dans la troisième dissertation, il jugera toutesles expositions et explications du morceau de Platon sur Hippocrate, depuis Galien inclusivement jusqu'aux temps les plus modernes, parce que toutes les expositions en sont incomplètes, et toutes les explications ou très peu satisfaisantes ou complétement fausses. Dans la quatrième dissertation enfin, il exposera et jugera les témoignages des anciens, et les jugements des modernes, qui sont destinés à déterminer l'ensemble de la doctrine hippocratique, c'est-à-dire ou à rechercher l'authenticité seule de tous les écrits d'Hippocrate, ou à rechercher en même temps et l'authenticité et la succession de ces mêmes écrits.

Des deux parties annoncées par M. Meixner, la première seule a commencé à paraître. Voici les résultats qu'il donne par anticipation

- 1° Le morceau de Platon prouve qu'Hippocrate avait écrit un livre sur la nature de l'homme, et que cet écrit est dans l'ordre de succession le premier des écrits d'Hippocrate; double fait qui fournit les meilleures raisons extrinsèques pour établir l'authenticité et la succession des écrits de ce médecin.
- 2º Aristote donne un témoignage qui prouve que l'écrit cité par Platon est authentique, puisqu'il y puise une opinion qu'il attribue à Hippocrate.
- 3º Aristote donne en outre des témoignages sur l'authenticité de deux autres écrits hippocratiques ; car, citant des opinions qu'il attribue à Hippocrate, il donne aux écrits où il prend ces opinions, leurs titres ordinaires.
- 4º Appuyé sur ces renseignements extrinsèques, et ayant eu, dit-il, le bonheur de découvrir l'écrit auquel Platon fait allusion, M. Meixner a cherché dès lors par des motifs intrinsèques à déterminer ultérieurement l'authenticité d'autres écrits hippocratiques.

- 5º Partant de l'écrit qu'il regarde comme composé le premier, il a déterminé à l'aide de l'enchaînement nécessaire des doctrines, celui qui a été composé le second.
- 6º Ce second écrit, par le même mode de raisonnement, en a donné un qui se place au troisième rang dans l'ordre chronologique de composition.
- 7º Un quatrieme livre a été déterminé de la même façon à l'aide du précédent.
- 8º Les deux écrits indiqués par Aristote comme authentiques, doivent occuper dans cet ordre chronologique la cinquième et la sixième place.
- 9° De cette façon, dit M. Meixner, se trouvent déterminées six productions qui appartiennent indubitablement à Hippocrate.

Il m'est impossible de donner ou de refuser mon assentiment à ces résultats annoncés par M. Meixner. En effet, son travail n'est encore publié qu'incomplétement, deux dissertations seulement ont paru (la première et la seconde); en disant qu'il avait déterminé six écrits d'Hippocrate, il n'a pas nommé ces écrits; il n'a pas, non plus, indiqué les trois témoignages d'Aristote qu'il rapporte à Hippocrate, témoignages que j'ai vainement cherchés, et qu'il aurait d'autant plus fallu citer qu'ils ont échappé non seulement au rédacteur de l'index des auteurs cités dans les œuvres de ce philosophe (Bibl. Gr. ed. Harles), mais encore à Van der Linden qui a recueilli les testimonia des anciens sur Hippocrate. Tout cela laisse le lecteur en suspens. Pensant comme M. Meixner que le morceau de Platon nous apprend d'une manière sûre quelle fut la méthode scientifique d'Hippocrate dans l'étude de l'homme, je regrette que son mémoire, qui avait paru avant le premier volume de mon édition, ne soit pas venu dès lors à ma connaissance, car les explications qu'il donne sur le passage du Phè lre, ayant de l'intérêt, méritent de l'attention.

J'ai rapporté le passage du Phèdre dont il s'agit ici, au traité de l'Ancienne médecine 1. M. Ermerins, dans un examen critique qu'il a fait de mon premier volume 2, a combattu ce rapprochement, et a pensé que le passage en question était relatif au traité des Airs, des eaux et des lieux. Comme la méthode scientifique que Platon attribue dans le Phèdre à Hippocrate, a été très certainement celle de ce médecin, elle doit se retrouver dans les écrits considérés comme authentiques, et elle s'y retrouve en effet. Le traité des Airs, des eaux et des lieux, le premier et le troisième livres des Épidémies, le traité du Régimedans les maladies aiguës, et même le Pronostic en portent des preuves nombreuses et incontestables. Toutefois je pense que, si l'on veut rapporter le passage de Platon, non pas à la doctrine générale d'Hippocrate telle que Platon put la concevoir soit d'après l'ensemble des livres du médecin, soit même d'après son enseignement oral, mais à un écrit déterminé, il faut montrer une allusion plus précise du passage de Platon au passage d'Hippocrate. Or, Platon dit que la méthode d'Hippocrate s'applique à l'examen du corps, περὶ σώματος, et dans le passage de l'Ancienne médecine la question qui s'agite, est de savoir comment on arrivera à la connaissance de ce qu'est l'homme, & τι έστιν ανθρωπος; la question des deux côtés est donc explicitement relative an même objet. Platon dit que selon Hippocrate on ne peut étudier le corps sans une certaine méthode que Platon appelle l'étude de la nature de l'ensemble des choses, τῆς τοῦ δλου φύσεως; l'auteur de l'Aucienne médecine dit que, pour savoir ce qu'est l'homme, tout médecin doit étudier la nature, περί φύσιος είδέναι. Enfin Platon dit d'après Hippocrate, que, pour suivre cette méthode, il faut observer si l'objet à étudier est simple, άπλοῦν,

<sup>&#</sup>x27;T. 1, p. 294 ct suiv.

Allgemeine Hallische Literatur-Zeitung, 1859, octobre n° 179 et suiv.

ou multiple, πολυειδές, et, dans l'un et l'autre cas, voir quelle action il exerce et quelle action il reçoit; l'auteur de l'Ancienne médecine dit que, pour acquérir sur l'homme les connaissances dont il s'agit, ιστορίην ταύτην, il faut apprendre comment se comporte l'homme à l'égard des aliments, des boissons, de tout son genre de vie, et quel phénomène chaque chose produit en chacun, καὶ δ τι ἀφ' ἐκάστου ἐκάστος ξυμβήσεται. Ces coïncidences me paraissent mériter la plus grande considération, d'autant plus que, ainsi que je l'ai fait voir (Introduction t. 1, p. 314 et suivantes), le traité de l'Ancienne médecine tient par les liens les plus étroits à un livre regardé comme authentique, au livre du Régime dans les maladies aiguës.

Cet avertissement étant destiné à rectifier ou à compléter quelques points touchés dans le premier et le second volumes, je crois devoir consigner ici une citation que Galien a faite de Dioclès, et qui, peut-être, se rapporte au premier livre des Epidémies. Galien, révoquant en doute (Comm. 5, textus 2, in Epid. 1) l'existence de sièvres septanes et nonanes, dit qu'il n'en a jamais vu de telles, et que pour un objet tout d'expérience il n'est pas besoin de raisonnement; cependant, ajoute-t-il, on pourrait, comme Dioclès, faire une objection dogmatique à sippocrate, et lui dire: Fous ne pourrez pas montrer à quels signes ou à quelles humeurs vous rattachez la production du type quintane, ou septane ou nonane \(^1\). Cette citation de Galien peut s'entendre de deux saçons : ou bien Dioclès, sans saire

<sup>&#</sup>x27;Πρὸς δ'οὖν τὸν Ἰπποκράτην τάχα καὶ λογικὴν ἄν τις ἀπόδοσιν εἴπη, καθάπερ δ Διοκλῆς ἐπὶ τίσι γὰρ ἐρεῖς τοῖσι σημείοισιν ἢ χυμοῖσιν τὴν πεμπταίαν ἢ έβδομαίαν ἢ ἐνναταίαν γίνεσθαι περίοδον, οὐν ἔξεις (οὐ λέξεις ms. 2165). Τ. 5, p. 378, l. 59, ed. Bas. Une chose me paraît singulière dans la dernière partie de cette phrase, c'est l'emploi du dialecte ionien, soit qu'il soit de Galien, soit qu'il soit de Dioclès; car Dioclès, à en juger par les fragments qui nous ont été conservés, ne s'est pas servi du dialecte ionien.

aucune allusion à Hippocrate, avait combattu par un semblable argument l'existence des sièvres quintanes, septanes et nonanes, et c'est Galien qui en fait l'application au premier livre des Épidémies; ou bien, ce qui semble plus conforme à la manière de s'exprimer de Galien, Dioclès avait adressé son objection à Hippocrate lui-même, et il en résulterait la preuve que cet ancien médecin, dont, il est vrai, la date n'est pas très exactement connue, mais qui dans tous les cas est antérieur aux premiers ches de l'école alexandrine, Érasistrate et Hérophile, avait connu et cité le premier livre des Épidémies.

J'ai dit dans l'Argument des 1° et 3° livres des Épidémies (t. 2, p. 586), que du temps d'Isocrate, qui n'est qu'un peu plus jeune qu'Hippocrate, on regardait vulgairement la phthisie comme contagieuse. J'ajouterai ici un témoignage un peu plus récent quoique fort ancien aussi, où la même opinion est soutenue. Aristote dit dans les Problèmes: Comment se fait-il que l'on gagne la phthisie.... par le voisinage?... C'est que la phthisie rend mauvais et nuisible l'air de la respiration 1.

Le traité des Airs, des eaux et des lieux, qui ouvre ce second volume, était déjà depuis longtemps imprimé, lorsque j'ai eu connaissance du livre de M. Rosenbaum, sur l'histoire de la syphilis <sup>2</sup>. Cet ouvrage, rempli des recherches les plus curieuses sur les traces de la maladie vénérienne dans l'antiquité, a consacré une dissertation très approfondie à la maladie dont Hérodote et Hippocrate rapportent que les Scythes étaient affectés (p. 141-219). N'en ayant dit qu'un mot dans le court argument que j'ai mis en tête du traité des Airs, des eaux et des lieux, je

<sup>&#</sup>x27; Διὰ τί ἀπὸ φθίσεως..... οι πλησιάζοντες άλισχονται ;...... ή δὲ φθίσις, ὅτι πνεῦμα φαῦλον ποιεῖ καὶ βαρύ. Probl., 7, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Geschichte der Lustsenehe. Erster Theil. Die Lustsenehe im Merthane, Halle, 1859.

vais ici réparer cette lacune à l'aide du travail de M. Rosenbaum.

« Ceux des Scythes, dit Hérodote, qui pillèrent le temple d'Ascalon, furent, ainsi que tous leurs descendants, frap-pés de la maladie féminine par la déesse. C'est la raison que les Scythes eux-mêmes donnent de cette affection, et les voyageurs qui vont en Scythie, peuvent voir ceux qui sont dans cet état, et que les Scythes nomment énarées 1.

Les opinions qu'on s'est faites sur la nature de cette affection, peuvent se ramener aux trois catégories suivantes :

- 1º Un vice, à savoir: A) la pédérastie, ce qui est l'opinion la plus ancienne déjà indiquée par Longin (De subl. c. 28), défendue surtout par Bouhier <sup>2</sup> et que les commentateurs de Longin, Toll et Pearce, ont partagée, comme aussi Casaubon (Epistolæ) et Costar <sup>5</sup>; B) l'onanisme, opinion vers laquelle Sprengel penchait 4.
- 2º Une maladie corporelle, à savoir : A) les hémorrhoïdes, ce qui a été soutenu par Paul Thomas de Girac 5, par Valckenaer dans ses remarques sur ce passage d'Hérodote, par Bayer 6, et par les rédacteurs de l'Histoire univer-
- ' Τοῖσι δὲ τῶν Σκυθέων συλήσασι τὸ ἱρὸν τὸ ἐν Ἰσκάλωνι, καὶ τοῖσι τουτέων αἰεὶ ἐκγόνοισι, ἐνέσκηψε ἡ θεὸς θήλειαν νοῦσον' ὅιστε κμα λέγουσί τε οἱ Σκύθαι διὰ τοῦτό σφεας νοσέειν, καὶ ὁρῷν παρ' ἐωυτοῖσι τοὺς ἀπικνεομένους ἐς τὴν Σκυθικὴν χώρην ὡς διακέαται, τοὺς καλέουσι Ἐνκρέας οἱ Σκύθαι. Lib. 1, c. 105.

  ' Recherches et Dissertations sur Hérodote, Dijon, 1746, in-4\*,
- p. 207-212. Chap. XX: Ce que c'était que la maladie des femmes, que la déesse Vénus envoya aux Scythes.

  <sup>3</sup> Costar, Défense des œuvres de Voiture, et Apologie, p. 194.
- <sup>4</sup> Apologie des Hippokrates, Leipz., 1792. Thl. 2, S. 616.
  <sup>5</sup> Réponse à l'apologie de Voiture, par Costar, p. 54.
  <sup>6</sup> Memoria Scythica, in Commentat. Petropolitan., 1752, t. 5, p. 577, 78.

selle 1; B) une menstruation véritable, ce qui paraît avoir été soutenu par Lefèvre et Dacier 2; C) la blennorhagie, que Guy Patin 3, Hensler 4 et Degen 5 ont cru v trouver; D) une véritable impuissance d'après Mercurialis 6, opinion à laquelle se range aussi, en partie du moins, Stark', qui v voit une véritable transformation du type masculin en type féminin.

3º Une maladie mentale, une espèce de melancolie, d'après Sauvages 8, Heyne 9, Bose 10, Corav 11 et Friedreich 12.

M. Rosenbaum pense que la maladie féminine dont parle Hérodote, est la pédérastie, et que cette expression désigne en particulier ceux que les Latins appelaient pathici. La première objection qui ait été faite contre cette opinion, c'est que Hérodote dit que cette maladie fut l'effet

- <sup>1</sup> Partie 6°, p. 35.
- Dacier avait exprimé cette opinion dans ses remarques sur Longin; mais, dans les remarques qui suivent sa traduction du Traité des Airs, des Eaux et des Lieux (Les œuvres d'Hippocrate, traduites en français, t. 2, p. 532), il se rétracte, et il n'y voit qu'une affection qui rendait les hommes impuissants et efféminés.

  Comment. in vetus monument. Ulpiæ Marcellin. P. 415.

  - 4 Geschichteder Lustseuche, Altona, 1785. Bd. 1, S. 211.
  - <sup>5</sup> Uebersetzung des Herodot. Bd. 1, S. 81, Anmerk.
  - 6 Variæ lection. lib. 3, p. 64.
- Variæ tection. 110. 3, p. 64.
  De νούσφ θηλεία ap. Herod. prolusio, lenæ, 1827.
  Nosol. Meth. Lyon, 1772, t. 7, p. 565.
  De maribus inter Scythas morbo effeminatis et de hermaphroditis Floridæ, in Comm. Societ. Gotting. 1779, vol. 1, p. 28-44.
  Progr. de Scytharum νόσφ θηλεία. Lips., 1774, 4.
  Hipp. De aere., aq. et loc., t. 2, p. 326.
  Νοῦσος θηλεία. Ein historisches Fragment, dans son: Magazin
- für Seelenheilkunde. Hft. 1. Würzburg, 1829, S. 71-78, et dans ses: Analekten zur Natur-und Herlkunde, Würzburg, 1851 S. 28-35.

de la vengeance de Vénus, et que cette déesse n'aurait pas infligé une punition de ce genre : mais M. Rosenbaum fait voir, par divers témoignages, qu'il était dans les idées des anciens d'attribuer à la vengeance de Vénus tous les égarements dont les organes sexuels étaient l'objet.

Le second point que M. Rosenbaum examine, c'est de savoir comment Hérodote a pu dire que la maladie féminine se transmettait par descendance. Suivant le médecin allemand, cela signifie que cette affection était héréditaire, comme le sont plusieurs autres, corporelles ou mentales. Quant aux pathici, il fait remarquer que plusieurs auteurs anciens ont admis que ce vice était transmissible par hérédité; ainsi Parménide, au rapport de Cœlius Aurelianus, avait dit dans son livre sur la nature, que la disposition à ce genre de débauche se transmettait avec le sang : Lysias. dans son discours contre Alcibiade, dit que la plupart des membres de cette famille avaient fait trafic de leur corps 3. D'après Cœlius Aurelianus, plusieurs des principaux médecins avaient admis que c'était une vraie maladie, et qu'avec la semence elle passait des parents à leur postérité 3. Il est donc certain que les anciens avaient supposé une pareille transmission, et que le dire d'Hérodote n'a rien que de conforme à des idées qui ont régné dans l'antiquité. Seulement je ne puis souscrire complétement à la conséquence qu'en tire M. Rosenbaum: il pense que cette transmission par génération aurait dû empêcher d'admettre, comme l'ont fait plusieurs auteurs, que la maladie

<sup>·</sup> Parmenides libris quos de Natura scripsit, eventu inquit concep-tionis molles aliquando seu subactos homines generari. Cœlius Aurelianus, Morb. Chron. 4, 9, ed. Auman, p. 545, Amstel., 1722,
2 Οι μὲν πολλοὶ αὐτῶν ἡταιρήκασιν. Orat. contra Alcibiad. 1,

p. 550.

<sup>3</sup> Multi præterea sectarum principes genuinam dicunt esse pas+ sionem, et propteres in posteros venire cum semine. Loco cit.

féminine eût été une espèce d'impuissance, et que, si, parmi les Scythes, ceux qui pillèrent le temple d'Ascalon avaient été frappés par Vénus d'une maladie qui les privât de la faculté d'engendrer, ils n'auraient pas pu avoir de descendants. Mais il ne faut pas se mettre au point de vue d'une légende incertaine, il faut se placer dans l'état de choses dont Hérodote put être témoin ou entendre parler. Or, ce qui résulte de son récit, c'est que la maladie féminine était transmissible par hérédité; et il put se faire que des individus qui n'étaient pas encore atteints de la maladie féminine, mais qui en avaient déjà la prédisposition, la transmissent à leurs enfants, comme on voit des individus leur transmettre la phthisie ou la folie qui n'éclate cependant chez les parents qu'après l'engendrement de ces mêmes enfants.

Contre l'opinion qui voit dans la maladie féminine d'Hérodote la pédérastie, on a objecté que, d'après l'historien grec, cette maladie se reconnaissait à l'aspect seul. Cette objection ne peut se soutenir plus longtemps; M. Rosenbaum rapporte plusieurs passages des auteurs qui ont écrit sur la physionemie, tels qu'Aristote, Polémon et Adamantius, passages qui prouvent que le pathicus avait une tournure, une démarche et une apparence qui le faisaient facilement reconnaître.

M. Rosenbaum examine en détail ce que signifient les mots dont se sert Hérodote, maladie féminine, νοῦτος θήλεια. Il montre que les anciens se sont souvent servis des mots morbus, νότος, pour exprimer un vice, et entre autres les vices qui dépendent de l'incontinence. Aussi remarque-t-il que ceux qui ont trouvé dans l'expression d'Hérodote une affection mentale, ont eu raison; seulement ils n'auraient pas dù perdre de vue que cette affection mentale portait sur l'abus des jouissances sexuelles. Cela établi, que signifie l'adjectif θήλεια? Il signifie rendant semblable aux femmes; de la sorte, νοῦτος θήλεια voudra dire un vice qui

donnait aux hommes les goûts et les habitudes de la femme, c'est-à-dire le genre de débauche auquel se livraient ceux que l'on appelait dans l'antiquité ἀνδρόγυνοι, μαλθακοὶ, κατεκγότες, pathici, cinædi, molles, subacti. M. Rosenbaum rapporte un passage du rhéteur Tibérius où il est dit que la maladie féminine d'Hérodote est la débauche dont il s'agit ici <sup>1</sup>. A la suite de cela, M. Rosenbaum cite des passages de divers auteurs, Philon le juif, Hérodien, Eusèbe de Pamphylie, l'évêque Synésius, Clément d'Alexandrie, Héphestion, qui tous ont employé l'expression de θήλεια νόσος, pour signifier le genre de débauche auquel se livre le pathicus.

La conclusion que M. Rosenbaum tire pour Hérodote, s'applique aussi à la maladie dont Hippocrate dit que les Scythes étaient affectés; car on convient généralement que l'historien et le médecin ont parlé de la même affection.

Ce qui m'a frappé dans la dissertation de M. Rosenbaum, c'est qu'il me semble avoir prouvé d'une manière convainquante, que la maladie féminine d'Hérodote, νοῦτος θήλεια, a été considérée dans l'antiquité comme signifiant le genre de débauche auquel se livre le pathicus, et que cette expression a été employée dans ce sens par des auteurs différents, avec une grande uniformité. Cela mérite beaucoup de considération de la part de celui qui examine la question en litige. En effet, pour nous autres modernes, il faut des preuves absolument décisives pour renoncer à une signification admise généralement par l'antiquité.

Cela posé et bien entendu, je reviens à Hippocrate, et je remarque que plusieurs des passages de sa description se rapportent trop précisément à une espèce d'impuissance pour pouvoir être appliqués soit aux pédérastes en géné-

<sup>&#</sup>x27; Παρά δὲ Προδότφ ἐνέσκηψεν ή θεὸς θήλειαν νόσον, ἀντὶ τοῦ ἐποίησεν ἀνδρογύνους ἡ κατεαγότας. De figuris ed. J. Fr. Boisso nade, Londres, 1815, cap. 35, p. 56.

ral, soit aux pathicien particulier. Hippocrate attribue l'affection dont il s'agit, à l'équitation, qui fait venir aux Scythes des engorgements, et à l'habitude de porter des culottes très étroites : il indique le procédé dont ils se servent pour se guérir, qui consiste dans l'ouverture de la veine placée derrière l'oreille 3; il ajoute que ce moyen guérit les uns et ne guérit pas les autres 4; qu'après l'avoir mis en œuvre, ils essaient d'avoir commerce avec des femmes, et que, si après plusieurs tentatives ils ne réussissent pas, ils déclarent leur impuissance et prennent des habits de femme 5. La cause toute physique que Hippocrate assigne à cette affection, les efforts que font les Scythes pour s'en délivrer, le traitement auquel ils se soumettent, les essais pour constater le retour de leur faculté virile, enfin la condamnation d'impuissance qu'ils ne prononcent contre eux-mêmes qu'après ces diverses tentatives, tout cela n'est guère susceptible de s'entendre d'un égarement de la débauche.

De la sorte, on se trouve placé entre la signification que l'antiquité a donnée au mot maladie féminine, et les passages d'Hippocrate réfractaires à cette interprétation. Gette contradiction est attribuée par M. Rosenbaum à des explications erronées qu'essaie Hippocrate sur une cause prétendue, dans l'ignorance où il était de la véritable. « Si maintenant, dit M. Rosenbaum, nous séparons les faits qui sont rapportés par Hippocrate, de ses essais d'explication,

<sup>\*</sup> Υπό της ίππασίας αὐτέους χέδματα λαμβάνει, p. 78, l. 3.

<sup>· &</sup>quot;Οτι ἀναξυρίδας ἔχουσιν αἰεί, p. 82, l. 1.

<sup>\*</sup> Ἰῶνται δὲ σφας αὐτέους τρόπω τοιῷδε· δχόταν ἄρχηται ή νοῦσος, ὅπισθεν τοῦ ἀτὸς ἐχατέρην φλέβα τέμνουσιν, p. 78, l. 5.

<sup>4</sup> Οί μέν τινες ύγιέες δόντες, οί δ' ού, p. 78, l. 9.

Οξ δὲ μετὰ ταῦτα, ἐπειδὰν ἀφίχωνται παρὰ γυναίχας, καὶ μὴ οδοί τε ἔωσι χρέεσθαι σφίσιν.... ὁχόταν δὲ δὶς καὶ τρὶς καὶ πλεονάχις κὐτέοισι πειρωμένοισι μηδὲν ἀλλοιότερον ἀποβαίνη..... ἐνδύονταν στολὴν γυναιχείην, καταγνόντες ἐιουτέων ἀνανδρείην, p 78.

il demeurera incontestable qu'il s'agit ici de ce que Hérodote a décrit. Il se trouve parmi les Scythes des hommes qui ont la tournure des femmes, qui parlent comme elles, qui se livrent aux mêmes occupations qu'elles, et qui vivent parmi elles. Leur état est considéré par les Scythes comme une infliction de la divinité, et en conséquence ils ont pour ces hommes une crainte respectueuse. Tout le reste appartient aux essais d'explication de l'auteur, qui fait tout son possible pour découvrir une cause naturelle, mais qui laisse complétement de côté la plus naturelle des causes, uniquement parce qu'elle lui était inconnue, et parce qu'il connaissait le fait, non par une observation personnelle, mais seulement par ouï dire..... Si ce récit était le résultat de sa propre observation, l'auteur, en disant que les Scythes se font ouvrir les veines derrière les oreilles, aurait-il pu s'exprimer ainsi : Ce sont ces veines-là qu'ils me paraissent ouvrir '?.... Quoi qu'il en soit, il est, comme je l'ai dit, certain que l'auteur ignorait la cause propre de l'effémination des Scythes, et que les explications, probablement par une méprise sur les expressions dvávopies et εὐνουχίαι, n'ont pas d'autre but que de rattacher la perte de la faculté virile, l'aνανδρία proprement dite, à une cause naturelle dans la recherche de laquelle il ne considère plus l'effémination que comme une circonstance accessoire. »

Je crois que la dissertation de M. Rosenbaum a amené la question à ce dilemme-ci: Ou bien, si l'on ramène Hérodote à Hippocrate, il faut renoncer à entendre la maladie féminine, voūσος θήλεια, du premier, comme l'ont entendue la plupart des auteurs anciens, venus jusqu'à nous, qui en ont parlé; ou bien, si l'on ramène Hippocrate à Hérodote, ce qui est entendre, ce semble, d'après les témoignages anciens, la maladie féminine comme signifiant le vice du pathicus, il faut admettre que Hippocrate s'est tellement pré-

<sup>\*</sup> Ταίτας τοίνου μοι δοκέσυσε τὰς φλέθας Επιτάμνειν, p. 78, 1.12.

occupé de l'impuissance, qu'il a négligé l'effémination, et qu'en recherchant la cause physique de cette impuissance, il a, à l'exposition des faits, mêlé des explications qui rendent douteux qu'il ait vu par lui-même ce qu'il rapporte dans son livre.

Il est difficile de se prononcer dans ces sortes de questions. Cependant je dois dire que j'incline à penser, comme M. Rosenbaum, qu'il faut plutôt ramener Hippocrate à Hérodote qu'Hérodote à Hippocrate, parce que j'incline à penser, comme lui, que le médecin de Cos n'a pas consigné, dans le livre des Airs, des eaux et des lieux, des résultats qui fussent dus uniquement à son expérience personnelle. L'impression qu'a laissée en moi la lecture de ce livre remarquable, c'est que Hippocrate, guidé par l'idée si féconde d'étudier les influences des milieux ambiants sur l'homme, avait résumé non pas seulement ce qu'il avait observé par lui-même, mais ce que la science de son temps possédait de matériaux sur cet objet. Et pour faire voir que les matériaux de ce genre ne manquaient pas, qu'il me soit permis d'emprunter ici une citation à Bailly, qui me paraît n'être pas dénuée d'à-propos:

« Si l'on considère que les anciens n'ont jamais observé les levers et les couchers des étoiles que dans la vue de connaître et de prédire les temps favorables aux travaux de la campagne; que conséquemment ils ont dû accompagner chacune de ces observations, de celle des vents, des pluies, du froid et du chaud; si l'on considère en outre que ces observations étaient répandues dans la Grèce dès le temps de Chiron, et au moins jusqu'à Hipparque, ce qui fait un intervalle d'environ 1200 ans; qu'à Babylone Callisthène trouva une suite d'observations faites pendant 1900 années, qui étaient la plupart vraisemblablement des observations du même genre; on conviendra que ces observations suivies pendant tant de siècles, pouvaient être utiles en effet pour connaître les causes des intempéries

des saisons, ou du moins pour en assigner la révolution, quelles qu'en soient les causes. On conviendra que nous devons particulièrement regretter ces observations météorologiques, nous qui n'en avons pas une suite de cent années, nous qui n'avons d'autre avantage à cet égard que l'expetitude de nos instruments et celle des observations qui en résulte; avantage qui ne compense pas toujours l'ancienneté des observations. Ces réflexions doivent nous faire respecter le travail des anciens. Si nous les avons surpassés en beaucoup de parties, il s'écoulera encore bien des siècles avant que nous atteignions dans celle-ci le point où les Chaldéens et peut-être les Grecs étaient parvenus (Histoire del'Astronomie ancienne. Paris, 1775, p 251). »

Je terminerai cet avertissement, en joignant ici sous le titre d'Addenda et corrigenda les additions et rectifications relatives au premier et au second volumes, qui m'ont été fournies soit par les remarques d'autrui, soit par mes propres réflexions.

### ADDENDA ET CORRIGENDA.

#### TOME PREMIER.

P. 18, I. 15, au lieu de X, lisez IX.

P. 34. — D'après l'antorité de Triller, j'ai rapporté à Hippocrate, médecin, un vers d'Aristophane (Thesmoph.). MM. Letronne et Boissonade m'ont fait remarquer qu'il s'agissait dans Aristophane non d'Hippocrate de Cos, mais d'un Athènien de même nom. Non-seulement dans les Nuées (v. 997), il est parlè des fils d'Hippocrate, et le Scholiaste dit qu'il s'agit des fils de l'Hippocrate athènien, qui furent plusieurs fois en butte aux traits des comiques; mais encore le Scholiaste sur les Thesmosphories, rècemment publié d'après le manuscrit de Ravenne, dit positivement qu'il s'agit encore, dans cette dernière pièce, de l'Hippocrate d'Athènes. Schol. Thesmoph., 280: Îππουραπις έγένετο λθυναῖος, ξε (addidit Dindorf) εἶχεν νίοὺς \*\* (omissum epithetum, vel τρεῖς ex schol. Nub. 997. Dind.): διμβάν)λετο δι τον αὐτεῖς ἐψ ἀπαίδεντος, Il faut donc regarder

comme complétement non avenu le rapport que j'ai établi entre ce vers d'Aristophane et Hippocrate de Cos.

- P. 47, 1. 14, au lieu de VII, lisez XI.
- P. 68, note 3, au lieude 995, lisez 973 Blomf. ubi Glossar.
- P. 439, l. 40, au lieu de embarrassé, lisez embrassé.
- P. 444, l. 3, au lieu de πνευμάτων, lisez φυσών.
- P. 203, l. 4, au lieu de consignées, lisez consignée.
- P. 304, l. 30, effacez humaine, d'après la remarque de M. Ermerins, dans son article sur le premier volume (Allgemeine Hallische Literatur-Zeitung, 4859, octobre, n° 479 et suiv.).
  - P. 302, I. 5, effacez humaine, Ermerins, I. c.
  - L. 10, esfacez humaine, Ermerins, I. c.
  - P. 355, note 1, au lieu de πνευμάτων, lisez φυσών.
  - P. 382, l. 42, après Prédictions, ajoutez: le livre des Glandes.
- P. 413, l. 29, après plus, ajoutez (voyez cependant, t. 2, p. 60, n. 6).
- P. 430, l. 7, après Boeckh, ajoutez (Corpus inscript. Græc., t. 1, nº 272, p. 378).
  - P. 435, l. 4, après os, ajoutez Des plaies de tête;
    - L. 9, après Hémorrhoïdes, ajoutez De la maladie sacrée.
    - P. 436, l. 5, après Dentition, ajoutez De la vue.
- P. 459, l. 29, essace depuis: en effet, jusqu'à mais inclusivement, p. 460, l. 42.
- P. 480, l. 6, au lieu de tout ce qui se donne en aliments ou en boissons, lisez les substances récemment préparées. Cette erreur a été relevée par M. Ermerins.
  - P. 486, 1. 12, au lieu de n, lisez n.
  - P. 510, l. 43, au lieu de latin, lisez courant.
  - P. 515, l. 6, au lieu de 2141, lisez 2144.
  - P. 554, l. 15, après Μοχλικόν, ajoutez Αφορισμοί. Les Aphorismes.
  - P. 570, l. 4, pour ἄλλ' ὅτι, Μ. Ermerins propose de lire ἄλλο τι ὅ τι.
  - L. 45 pour εύροιτο, lisez εύρητο, M. Dübner (1), M. Ermerins.
  - P. 572, l. 4, pour ἐπιχειροίη, lisez ἐπιχειρέη, Dübner, Ermerins.
  - L. 17, esacez τουτέων, Ermerins.
  - Note 1, après 2141, ajoutez 2253.
  - P. 573, l. 5, au lieu de prétendrait savoir, lisez saurait, Ermerins.
  - (4) M. Dübner a bien voulu me communiquer des remarques encore manuscrites qu'il a faites sur ce traité.

#### ADDENDA ET CORRIGENDA.

- L. 17 et 18, au lieu de se trompe et trompe les autres, lisez a été trompé et se trompe.
  - P. 576, 1, 10, au lieu de ἀπὸ, lisez ὑπὸ, Ermerins.
- L. 17, supprimez γάρ, et essacez le point en baut après βρωμάτων, Ermerins.

Note 16, au lieu de wux, lisez wux.

P. 578, l. 44, M. Dübner pense que j'ai eu tort de mettre un alinéa après ègiverte, et qu'il fallait simplement un point en haut.

L. 12, au lieu de abri, lisez abra, Ermerius.

P. 580, l. 6, an lieu de youv, lisez de, Dubner, Ermerins.

L. 9, au lieu de δοκέοι, lisez δοκέει, Ermerins.

L. 48, au lieu de rives, lisez rivas.

P. 581, 1. 9, après n'aurait, ajoutez ce me semble.

P. 582, au lieu de un, lisez und', Ermerins.

L. 7, au lieu de ὑποκρατέειν, lisez ἐπικρατέειν, Dübner, Ermerins.

L. 45, au lieu de γενόμενον, lisez γινόμενον, Dübner.

P. 586, l. 5, M. Dübner a fait remarquer que ni la phrase ti..... ζώων, ni la traduction que j'en ai donnée, ne sont claires. Cette phrase est altérée dans tous les manuscrits à ma disposition, et dans les éditions. La seus trés probable, attendu qu'il résulte du développement donné subséquemment à la pensée, me paraît être que, si on mettait un malade au régime d'un homme sain, cela ne serait pas moins nuisible que de mettre un homme à la nourriture des animaux sauvages. Or, ce sens ne me semble pas pouvoir résulter du texte tel qu'il est imprimé. Peut-être futrait-il lire σκευάζοι au lieu de σκάπτειτο; dans tous les cas, il faut mettre dans la traduction : à le bien prendre, l'inconvénient serait égal de mettre les malades au régime des gens bien portants, et de mettre les gens bien portants au régime des bêtes sauvages et des autres animaux.

- L. 6, au lieu de ἀφόρων, lisez ἀπόρων, Ermerins.
- L. 7, au lieu de 7, lisez 7, Dübner.
- L. 8, au lieu de έθέλει, lisez έθέλοι, Dübner.

P. 588, l. 10, au lieu de μέρος δύναται ίσχυρῶς, lisez μένος ίσχυρῶς ἐνδύνεται, Ermerins. Voyez en outre t. 2, p. 362, note 4, in fine.

- L. 11, M. Ermerins regarde καὶ ἀσθενέα ποιπσαι, comme une glose de γνώσαι; cela est vraisemblable.
  - L. 12, effacez aua, Dübner, Ermerins.
  - P. 590, 1. 4, au lieu de άλλ', lisez άλλ', Dübner.
  - L. 4, au lieu de τάυτά, lisez ταὐτά.
  - L. 11, au lieu de πυλλά, lisez πολλά.

- L. 19, effacez zzi, Ermerins.
- P. 592, l. 43, au lieu de προσενέγκηται, lisez προσενέγκωνται, Dubner.
- P. 594, 1. 40, au lieu de ἐπιζέουσάν, lisez ἐπὶ ζέουσάν, Dübner.
- L. 14, au lieu de οδύεμίαν, lisez οὐδεμίαν.
- P. 598, l. 47, mettez une virgulo après φάρμακον, changez en une virgule le point qui est devant ἀντὶ l. 48, et en un point en haut la virgulo qui est après είνευ l. 49.
  - L. 18, au lieu de έχρῶτο, lisez έχρῆτο, Ermerius.
- P. 600, l. 4, au lieu de δίδοται, lisez δέδοται, Dübner. M. Ermerius propose de lire: καὶ Ίδατι δέδευται, καὶ πυρὶ καὶ πολλάσιν ἄλλωσιν είργασται.
  - L. 48, au lieu de en, lisez ein, Dübner, Ermerins.
  - P. 601, I. 5, au lieu de prend, lisez perd.
  - Note 19, au lieu de cide, lisez cide.
  - P. 604, l. 2, au lieu de τουτέου, lisez τοιούτου, Ermerins.
  - L. 17, au lieu de ταῦτα, lisez ταὐτά, Dübner.
- P. 606, l. 46, au lieu de πως πλασσόμενα, lisez προσπλασσόμενα, Ermerius.
  - P. 608, l. 2, au lieu de ἀπακριθείη, lisez ἀπακριθή, Ermerins.
  - L. 12, au lieu de στερεώς, lisez ἐσχυρώς, Dübner.
  - P. 642, I. 9, au lieu de θερμής, lisez θέρμης.
  - L. 44, au lieu de δυνάμιων, lisez δυναμίων.
- L. 17, M. Ermerins propose d'ajouter έχον après πλείω, quelque chose paraît en effet manquer. En recherchant dans 2255 si j'y trouverais quelque lumière sur cetto phrase obscure, je me suis aperçu que j'ai oublié de noter que ce manuscrit a αὐξόμενον, au lieu de αὐξανόμενον. Il faut aussi lire, note 25, ἐκείνω au lieu de ἐκείνω.
  - P. 645, l. 27, au lieu de θερμής, lisez θέρμης.
  - P. 646, l. 5, effacez &;, Dübner, Ermerins.
  - L. 10, au lieu de ta, lisez a, Ermerins.
  - L. 14, au lieu de τουτέσισιν, lisez τοιουτέσισιν, Dübner.
  - P. 618, I. 5, au lieu do δυνάμιων, lisez δυναμίων.
- L. 40, au lieu do θερμής, lisez θέρμης. Au lieu de αὖ. lisez ἄν, Ermerius.
- L. 15, au lieu de la ponctuation de la phrase πεσσεσθαι.......πάσχειν, poactuez πέσσεσθαι δὲ καὶ μεταβάλλειν καὶ λεπτύνεσθαι καὶ παχύνεσθαι ἐς χυμῶν εἶδο; διὰ πολλῶν εἰδόεων καὶ παντοίων (διὸ καὶ αἰ κρίσιες καὶ οἰ ἀριθιοὶ τῶν χρόνων ἐν τοῖσι τοιουτέισι μέγα δύνανται), πάντων δὴ τουτέων προσόκει θερμῷ ἡ ψυχρῷ πάσχειν, Ermerins. Cette ponctuation est en effot la vêritable; il faut alors modifier la traduction ot mettre: Le.

coction, le changement, l'atténuation et l'épaississement, qui changent l'état des hommes par les modifications les plus diverses, et d'où il résulte que les crises et le calcul des jours ont en ceci une grande influence, tout cela certes n'est rien qui se puisse attribuer au chaud on au froid.

L. 48, au lieu de τουτέσισι, lisez τοιούτοισι, Ermerins.

L. 20, au lieu de σαπή et de παχυνθή, lisez σαπέιη et παχυνθείη, Ermerins.

P. 620, I. 7, au lieu de evt, lisez ein, Dübner, Ermerins.

L. 42. au lieu de δπως, lisez όπόθεν. Dübner,

P. 621, l. 42, effacez humaine, Ermerins.

L. 47, au lieu de l'art du dessin, lisez la littérature. Tout en traduisant γραφική par l'art du dessin, j'avais senti que la mention de l'art du dessin était lei fort obscure, et cette obscurité même m'avait inspiré des doutes sur la bonté de cetto traduction. Cependant je n'avais pas osé abandonner les traces des traducteurs latins qui ont pictoriæ, ni me rapprocher du sens adopté par Gardeil, qui a un fuiseur de livres, attendu que les lexiques traduisent γραφική par art du dessin. Ce qui depuis m'a enhardià donner à γραφική le sens de style écrit, de littérature, c'est l'emploi de ce mot dans cette acceptiou avec λέξις exprimé ou sous-cntendu; par exemple dans cette phrase d'Aristote: la suppression des conjonctions et les répétitions fréquentes sont avec raison condamnées dans les livres, diou τά τε ἀσύνδετα καὶ τὸ παλλάκις τὸ αὐτὸ εἰπεῖν ἐν τῷ γραφική ὁςθῶς ἀποδεκιμάζεται (Rhetor. 3, 42). Cela autorise, je erois, à introduire ce sens dans le passage d'Hippocrate où tout semble l'exiger.

L. 19, effacez humaine, Ermerins.

L. 24, effacez humaine, Ermerius.

Note 17, au lieu de δε, lisez π γέγραπται.

P. 623, note 45, au lieu de ἄ τι, lisez δ τι.

P. 624, I. 10, au lieu de sidoin, lisez sidein, Dübner, Ermerins.

P. 626, J. 27, au lieu de μένται, lisez μέν, Dühner, Ermerins; ajoutoz τά devant ές, Dühner, Ermerius.

P. 630, l. 4, au lieu de ñ, lisez ñ.

P. 632, l. 4, au lieu de τουτέσισε, lisez τοισύτοισε.

L. 11, au lieu de ύποδεχομένη, lisez ἐπιχεομένη.

P. 633, note 19, au lieu de êmigopiéva, lisez êmigeopiéva.

P. 634, l. 12, au lieu de δυνάμιων, lisez δυναμίων.

1., 29, au lien de δυνάμαων, lisez δυναμίων.

P. 655, L. 5 in notis, an lieu de duvápacos, lisez duvapaios.

### TOME SECOND.

P. 44, ligne dernière, ajoutez: Hippocratis Coi De aere, aquis et locis liber denuo recensitus et varietate lectionis Foesiana et Coraiana instructus a Christiano Petersen, Phil. Dre. Hamburgi, 1833, in-8°.

On sait que le Traité des Airs, des Eaux et des Lieux se présente dans les manuscrits sous la forme de deux traités différents, qui ne doivent leur existence qu'à la faute des copistes. Les éditeurs ont éprouvé quelque difficulté à réunir dans l'ordre convenable ces deux fragments. Je suis arrivé à une restauration certaine à l'aide du manuscrit latin 7027 (voyez p. 16, note 4, et p. 48, note 5). Mais avant moi, M. Petersen y était arrivé par des raisons puisées dans le contexte; et Septalius, par la considération de l'ensemble. C'est M. Petersen qui dans sa Préface m'a appris cela pour Septalius; car, n'ayant consulté pour la discussion de ce point que Coray, qui ne parle pas de Septalius, j'ai omis de rappeler que cet auteur était arrivé à une restauration qui est confirmée par un manuscrit.

M. Petersen eroit que l'emploi de l'article dans Hippocrate n'est pas le nême que dans les prosateurs attiques. Il expose ainsi le résultat de ses observations: Quœ de hac re observasse mihi videor, hæc fere sunt: nomina propria et abstracta, quœ vocantur, eaque omnia, quœ genus et speciem totam, non singulas res eo pertinentes, significant, articulo sæpius apud eum carent, quam apud Atticos recentiores; præterea si quæ notiones ab intelligentia vulgi remotiores e reconditiore quadam doctrina proferuntur, tum, quibus eæ exprimuntur, et substantiva et adjectiva his adjuncta sine articulo poni solita sunt (p. XII).

- P. 42, l. 4, au lieu de côθèv, lisez côδέv.
- P. 15, l. 18, au lieu de si l'on objecte que tout cela est du ressont de la météorologie, on comprendra facilement avec quelque réflexion que l'astronomie, etc., lisez celui qui objecterait que ce sont lu des spéculations météorologiques, comprendru, s'il change d'avis, que l'astronomie, etc.
  - P. 48, 1. 24, au lieu de πέλιων, lisez πελίων.
- P. 20, le texte vulgaire a τά au lieu de ταῦτα; M. l'etersen croit que c'est là un exemple de l'emploi de l'article pour le pronom démonstratif.
  - P. 22, l. 13, au lieu de πόλιων, lisez πολίων.
  - P. 24, l. 6, au lieu de percuércioi, lisez pryrouércioi.
- L. 8, an lieu de ἐναρικύμονες Coray a mis ἀρικύμονες. C'est là sans doute la vraie leçon; car on lit dans le Glossaire de Galien: αρικυμών, π ταχέως ἐγκύμων γινομένα.

#### ADDENDA ET CORRIGENDA.

- 26, 1. 20, au lieu de κλαίδας, lisez κλαζίδας.
- P. 28.1. 11. au lieu de Troi, lisez Troi.
- P. 30, l. 17, au lieu de δύσιων, lisez δυσίων.
- L. 21 et 22, au lieu de mayées et Bapées, lisez máyees et Bases.
- P. 48, I. 5, au lieu de πόλιων, lisez πολίων.
- L. 10, après έγγένηται, M. Petersen ajoute τοῦ δὲ χειμῶνος ψυχροῦ καὶ ἄσσα πολέμια ἀνθρώποισι ἐόντα νούσους ποικίλας ἐπιφορέει; à tort, je crois; du moins le manuscrit latin 7027 n'a pas ces mots. (Voyez p. 16, note 4).
- P. 56, l. 5, M. Petersen peuse qu'il n'y a point de lacune après κρατέεν. Mais, s'il n'y en a pas là, ou du moins après θερέωσεν l. 4, comment se fait-il qu'llippocrate dise: περὶ μέν οῦν Αίγνπτίων καὶ Λιβύων οῦτως Έχειν μα δικέει, puisque jusque-là il n'a parlé ni des Égypticns ai des Libyens?
  - L. 6, au lieu de δε, lisez δὲ.
  - P. 60, note 2, au lieu de 2552, lisez 2255.
  - P. 62, l. 5, au lieu de χρεώμενοι, lisez χρεόμενοι.
  - L. 8, au licu de adores, lisez asore.
  - P. 64,1. 42, au lieu de ἀπό, lisez ἄπο.
  - P. 66, l. 10, au lieu de τά εν νόμω, M. Petersen a imprime τῷ εννόμω.
  - l'. 72, 1. 9, après τε ajoutez τῆ.
- P. 74, l. 21, M. Petersen regarde Two comme un exemple de l'emploi de l'article dans le sens du pronom conjonctif.
- P. 80, l. 21, προειρημένας manque dans le texte vulgaire, et M. Petersen croit que ici τὰς est pris dans le sens du pronom démonstratif.
- P. 82, l. 2, M. Rosenbaum (Geschichte der Lustseuche, t. 4, p. 312, Anm.) croit que le texte est altéré dans les mots ψύχεος et κάπου, et il demande comment il se pourrait que le froid exerçât une action fâcheuse sur les organes génitaux des Seythes, puisque ce peuple portait des culottes. Je pense que le texte peut être conservé tel qu'il est, seulement il faut rapporter le froid, non aux organes génitaux, mais à tout le corps, de sorte que Hippocrate attribuerait au froid du climat et à leur genre de vie fatigant le peu de penchant que les Seythes avaient pour les jouissances sexuelles.
  - P. 118, l. 11, au lieu de xazanliston, lisez nazanliston.
  - P. 123, l. 7, an lieu de délires fébriles, lisez phrénitis.
  - P. 147, l. 3, effacez le premier et.
  - P. 148, l. 16, effacez tor.
  - P. 164, I. 4, au lieu de čopův, lisez čopův.
- L. 12, en ne comptant que les lignes des notes, au lieu de après, iscz entre.

- P. 466, I. 3, au lieu de κύστιων, lisez κυστίων.
- P. 487, 1. 43, au lieu de frénésies, lisez phrénitis.
- P. 198, l. 4, au lieu de sur une doctrine que Hippocrate, plus tard selon moi, développa dans le livre de l'Ancienne médecine, lisez sur la même doctrine que celle qui se trouve dans le livre de l'Ancienne médecine.
  - L. 6, au lieu de il, lisez Hippocrate.
  - P. 202, l. 8, effacez avec exactitude.
- P. 215, l. 1, au lieu de petits et d'une couleur qui n'indique pas la maturation, lisez et légèrement colores d'une teinte que rieu na mélange.
  - P. 227, 1. 15, après quelques-uns, ajontez cependant.
  - P. 233, I. 7, an lieu de phrénésie, lisez phrénitis.
  - P. 242, I. 7, au lieu de μάντιων, lisez μαντίων.
  - P. 247, I. 5, après purgation, ajoutez ou d'un lavement.
  - P. 253, l. 17 des notes, au lieu de 47, lisez 7.
  - L. avant dernière, au lieu de ἀπλῶς, lisez ἀπλῶς.
  - P. 262, l. 8, au lieu de ταὐτὸ, lisez τοῦτο.
  - P. 265, l. 5, effacez la virgule après analognes.
  - L. 7, après différentes, ajoutez en certains cas.
  - P. 285, 1. 14 des notes, au lieu de au futur, lisez à l'aoriste.
- P. 286, l. 49, 20 et 21 des notes, au lieu de dormir..... du matin, lisez dormir après le repas du matin, comme on avait l'habitude de dormir après le repas de l'après-midi, c'est-à-dire comme devant passer la nuit.
  - P. 292, 1. 5, au lieu de ee, lisez le.
  - L. 6, au lieu de le, lisez ce.
  - P. 351, l. 25, au lieu de παρεδειγμάτων, lisez παραδειγμάτων.
  - P. 534, l. dernière, au lieu de πουλυ, lisez πουλύ.
  - P. 371, l. 10, au lien de on, lisez ou.
  - P. 414, I. dernière, au lieu de dorfegue, lisez dorfoegue.
  - P. 432, l. 4, faites un point en bas du point en haut. P. 440, l. 2, au lieu de ταάτεν, lisez ταύτον.
  - P. 463, l. 5, au lieu de attendre, lisez soutenir.
- P. 501,1. 41, au lieu de du pain cuit sous la cendre, lisez des géteaux faits de dattes, de farine et d'eau, et cuits dans des tourtières.
  - P. 518, l. 4, ajoutez 9 devant έψεε, et non έ ψεε.
  - P. 581, I. 22, avant des, ajoutez et celles.
  - P. 615, note 51, an lieu de λαβρά, lisez λάβρα.
- P. 619, I. 5, lisez de au lieu de des, et mettez une virgule après ráclures.

## TRAITÉ DES AIRS,

# DES EAUX ET DES LIEUX.

### ARGUMENT.

Ce traité n'a pas besoin d'un long argument; car il est destiné à exposer des observations et des théories qui, pour être antiques, n'en sont pas moins restées intelligibles et familières aux modernes.

Quatre points principaux ont appelé l'attention d'Hippocrate :

- 1º Il cherche quelle est, sur le maintien de la santé et la production des maladies, l'influence de l'exposition des villes par rapport au soleil et aux vents.
- 2º Il examine quelles sont les propriétés des eaux, bonnes ou mauvaises.
- 3º Il s'efforce de signaler les maladies qui prédominent suivant les saisons, et suivant les alternatives que chacune d'elles éprouve.
- 4º Enfin, il compare l'Europe et l'Asie, et il rattache les différences physiques et morales qui en séparent les habitants, aux différences du sol et du climat.

Telles sont les quatre importantes questions qu'Hippocrate traite dans ce livre. Elles y sont posées avec netteté, et la part de vérité que chacune d'elles renferme, est esquissée à grands traits, mais, je dois le dire, esquissée seulement.

Hippocrate se contente d'énoncer le résultat de ses observations; il n'explique pas comment ces résultats ont été ob-TOM. II. tenus, ni, par conséquent, à l'aide de quels moyens on pourrait les vérifier. Lorsqu'il considère une exposition, par exemple l'exposition au nord, il dit que les maladies qui règnent ordinairement dans une ville ainsi exposée, sont les pleurésies, et en général les affections appelées aiguës; que la moindre cause suffit pour occasionner des suppurations aux poumons; que les ophthalmies y sont rares, mais que celles qu'on y rencontre sont sèclies, violentes, et produisent souvent la fonte des yeux; enfin que les individus au-dessous de trente ans y sont sujets, pendant l'été, à de fortes épistaxis. Telles sont les assertions d'Hippocrate, et tel est son mode d'enseignement dans ce livre. Aujourd'hui on procéderait autrement; et l'on voudrait qu'une statistique détaillée et prolongée pendant plusieurs années, établit, sur des faits particuliers, la vérité générale qu'ils renferment.

Néanmoins, il faut remarquer que les idées consignées dans ce traité constituent un ensemble digne de toute notre attention, et que la doctrine qui y est développée est un des plus beaux héritages que la science moderne ait reçus de la science antique. Influence de l'exposition et des vents sur la production des maladies, influence des eaux dont on fait usage, influence des saisons, enfin influence des climats sur la conformation physique et sur les dispositions morales deshommes, c'est là un ensemble d'actions dont la liaison est pleine d'enseignements. Cette étude a reçu, toute proportion gardée, moins de développements parmi les modernes qu'elle n'en a cu parmi les anciens. Le globe terrestre nous est mieux connu, et bien plus accessible; les situations où se trouvent les homnics sont plus diverses; en un mot, l'expérimentation, quant à l'exposition, quant à l'usage des eaux, quant aux saisons, quant aux climats, se fait sur une plus vaste échelle, mais elle se fait sans que nous en profitions; et le Traité des Airs, des Eaux et des Lieux, par Hippocrate, composé pour un horizon bien limité, devrait aujourd'hui être refait sur de plus grandes dimensions, et donner,

par conséquent, des résultats plus variés et plus compréhensifs.

La doctrine de l'influence des climats sur le caractère, les dispositions et les mœurs des peuples, doctrine nettement établie par Hippocrate, a fait fortune, et de grands esprits l'ont acceptée sans restriction ; il suffit ici de nommer Montesquien. Mais elle ne doit pas aller jusqu'à une complète abstraction de toutes les autres circonstances. Sans doute, le climat exerce une action énergique sur les peuples ; et Hippocrate a eu besoin d'une observation attentive et d'une philosophie profonde pour reconnaître que l'homme, être inconstant, variable, et, ce semble, indépendant par cela même, est néanmoins modifié par les influences permanentes du sol, de l'atmosphère et de la température ; car, au premier abord, et pour ainsi dire a priori, quel rapport trouver entre les facultés de l'esprit et les conditions climatologiques? Un rapport existe cependant; et il a été donné à l'antique science de le saisir dans sa réalité. Mais il appartient à la science moderne de le circonscrire dans de justes limites; et l'histoire s'est chargée de ce soin. Hippocrate dit que c'est la nature du climat qui rend les Européens plus belliqueux que les Asiatiques. Or, il est arrivé dans le cours du temps que les Perses, si facilement vaincus par les Grecs, ont été plus tard invincibles pour les Romains; que les Grecs ont été trouvés faibles à l'heure de leur décadence, et que les Arabes ont eu, à leur tour, la palme de la valeur guerrière. De tels exemples suffisent pour montrer que la vertu militaire n'est attachée à aucun climat.

Hippocrate lui-même apporte à sa doctrine une certaine restriction, quand il dit que les institutions politiques modifient notablement le moral des peuples; et il ajonte que les nations asiatiques, soumises au despotisme, sont moins belliqueuses que les nations européennes gouvernées par leurs propres lois. Je ferai ici la même remarque que j'ai faite plus haut; c'est que la vertu militaire ne dépend pas plus des ins-

1.

titutions politiques qu'elle ne dépend du climat; elle dépend de la discipline et de la science de la guerre. Hippocrate a cru que la supériorité des Grees, en fait de guerre, tenait surtout au climat et aux institutions; il s'est trompé; elle tenait à une meilleure discipline, et à plus de science. Aujourd'hui même, il suffit de jeter un coup-d'œil sur ce qui se passe autour de nous pour nous convaincre de la vérité de cette observation : les Russes, sans discipline et sans science militaire, furent vaincus et dispersés à Pultawa par une poignée de Suédois; disciplinés et instruits, ils tiennent tête aux meilleures troupes de l'Europe; les Anglais ont formé avec les Indous d'excellents soldats; et, en peu d'années, l'Egypte modernea eu une fort bonne armée. On le voit, le climat et les institutions font peu de chose pour la valeur militaire; la discipline et la science font tout.

En parlant des Scythes et des Égyptiens, Hippocrate remarque que les individus de ces deux nations ont respectivement entre eux la plus grande ressemblance; et il attribue cette similitude aux effets d'un climat et d'un sol qui ne présentent que peu d'accidents. Ainsi, suivant lui, d'une part, les peuples diffèrent entre eux, parce qu'ilssontplacés en des compartiments du globe distincts par l'aspect, la configuration ct la température ; et, d'autre part, les individus d'un même peuple, qui vit dans une contrée partout semblable à ellemême, n'ont entre eux que des différences peu considérables; ces deux propositions appartiennent à la même doctrine anthropologique, à savoir que les hommes sont profondément modifiés par le pays qu'ils habitent. Hippocrate se tait ici sur les races, dont les modernes se sont, dans ces derniers temps, occupés exclusivement; et il rapporte tout aux inégalités des habitations. Le point de vue hippocratique mérite une attention particulière; et M. Geoffroy-Saint-Hilaire, à l'article Domestication (Encyclopédie nouvelle, publiée sous la direction de MM. Leroux et Reynaud, Paris 1838) a montré que les animaux domestiques qui, parmi nous, présentaienten-

tre eux tant de dissemblances, les devaient aux conditions diverses auxquelles la volonté humaine les soumettait, et que ces dissemblances s'effaçaient par le retour à l'état sauvage. ainsi qu'on le voit parmi les chiens et les chevaux sauvages de l'Amérique, qui proviennent d'animaux originairement domestiques. Il ajoute : « Pour les races humaines comme pour « les animaux domestiques, les modificateurs sont toujours « les circonstances locales , notamment l'habitation , le genre « de vie, et le régime diététique ; les effets, des variations, « d'abord dans la taille et dans la couleur, puis dans la pro-« portion et dans la forme des organes. » La doctrine d'Hippocrate, sur les différences des hommes, a beaucoup de points de contact avec celle de M. Geoffroy-Saint-Hilaire, sur les différences des animaux domestiques; et si, d'une part, suivant le naturaliste français, le nombre et le degré des variétés dans les animaux expriment le nombre et le degré des influences diverses auxquelles ils ont été soumis, d'autre part, suivant le médecin grec, les dissemblances entre les peuples représenteraient les dissemblances du sol et du climat; et les similitudes entre les individus d'une même nation montreraient que ces individus sont soumis, sur une grande échelle, aux mêmes influences, soit par l'effet d'un état demi-barbare comme les Scythes, soit par l'effet des castes, comme les Égyptiens.

Hippocrate décrit une maladie singulière qui régnait parmi les Scythes. Elle les frappait d'impuissance, et les hommes atteints de cette affection se condamnaient aux travaux des femmes, se comportaient absolument comme elles, et en imitaient même la voix et le langage. Hérodote, un peu plus vieux qu'Hippocrate, dit aussi que les Scythes étaient sujets à une maladie particulière qu'il désigne sous le nom de maladie féminine: «Vénus infligea aux Scythes qui pillèrent son temple d'Ascalon, et à leurs descendants, la maladie féminine, c'est du moins à cette cause qu'ils attribuent leur maladie; et les voyageurs qui vont en Scythie peuvent voir comment sont affectés

ces malades que les Scythes appellent evapées .. » On a souvent demandé ce que pouvait être cette maladie feminine, et les réponses ont été très diverses. M. le docteur C. G. Starck, dans une dissertation, a essayé de montrer que cette maladie féminine était celle dont Hippocrate a dit que les Scytlies étaient affligés . Je partage complétement cette manière de voir. Les expressions d'Hérodote annoncent que cette maladie se reconnaissait à l'aspect seul des malades, et cela coıncide tout à fait avec la description d'Hippocrate. Des voyageurs modernes ont, à peu près dans les mêmes contrées, trouvé des phénomènes semblables. « Quand , dit Reineggs 3, « en parlant des Tartares Nogais, une débilité incurable, effet « soit de la maladie soit de l'âge, survient chez les hommes, la « peau de tout le corps se ride, ils perdent le peu de barbe « qu'ils ont, ils deviennent inhabiles au coït, et tous leurs « sentiments et leurs actions cessent d'être des sentiments et « des actions d'un homme. En cet état, ils fuient la société « masculine, demeurent parmi les femmes, et en prennent les « habillements. » Jules de Klaproth signale aussi l'existence , parmi les Nogais, d'une maladie pareille, qu'il compare avec l'affection indiquée par Hérodote et décrite par Hippocrate 4.

Hippocrate recommande de ne donner aucun purgatif, de ne faire aucune médication grave et importante au moment où les saisons éprouvent des changements considérables, par exemple aux solstices et aux équinoxes. Ces observations ont dù être inspirées par des climats où les changements de saison sont plus tranchés que dans nos pays. Toujours est-il qu'en

<sup>•</sup> Τοῖοι δὲ τῶν Σκυθέων συλήσασι τὸ ἱρὸν τὸ ἐν Ασκάλωνι, καὶ τοῖοι τούτων ἀεὶ ἐκγόνοισι ἐνέσκηψε ἡ θεὸς θήλειαν νοῦσον ὅστε ἀμα λέγουσί τε οἱ Σκύθαι διὰ τοῦτό σρεας νοσέειν, καὶ ὀρῷν παρ' ἐωυτοῖοι τοὺς ἀπικιεομένους ἐς τὴν Σκυθικὴν χώρην ὡς διακέαται, τοὺς καλέουσι ἐναρέας οἱ Σκύθαι. 1, 105.

<sup>\*</sup> De νούσω θαλεία apud Herodotum prolusio. Jenæ, 4827.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Allgem. topograph. Beschreibung des Kaukasus etc., herausgegeben von Fr. E. Schröder, Tb. 1, 1786, p. 269.

A Reise in deu Caucasus und nach Georgien, Berlin, 1812, Th. I, p. 285.

France, où l'atmosphère est siinconstante, les médecins praticiens ne font guère attention à ce précepte. Cependant il est des circonstances où il peut être bon de s'en souvenir: tel est le cas où survient, dans nos contrées, une maladie épidémique dangereuse; le choléra nous en a fourni un exemple; et je pense que, dans un état aussi extraordinaire et aussi ignoré que celui qui engendre les grandes épidémies, tout médecin soigneux de mettre sa responsabilité à couvert, fera bien de s'abstenir, à moins de nécessité urgente, d'une médication quelque peu active.

On trouve dans ce traité quelques observations de physique:

Les eaux diffèrent non-seulement par la saveur, mais encore par le poids;

Explication de la formation de la pluie : L'eau ayant été vaporisée, la partie la plus trouble se sépare et forme les brumes et les brouillards. La partie la plus légère se porte vers les régions supérieures de l'air; et, si des vents d'une direction opposée viennent soudain à la rassembler quelque part, alors cet amas crève du côté où il se trouve le plus condensé;

C'est la force de la chaleur qui produit les caux thermales, les mines de fer, de cuivre, d'argent, d'or, de soufre', d'alun, de bitume ou de nitre;

Le sel n'est que le résidu d'une eau salée qui s'évapore ; Le soleil enlève à tous les corps leur humidité ;

Si l'on s'expose, habillé, au soleil, les parties couvertes s'humectent de sueur, les parties frappées des rayons solaires ne se mouillent pas, parce que le soleil absorbe la sueur à fur et mesure;

La congélation enlève à l'eau sa partie la plus légère. Pour vous en convaincre, dit Hippocrate, faites l'expérience suivante : remplissez pendant l'hiver un vase d'une quantité donnée d'eau, que vous ferez geler; puis faites dégeler l'eau, et mesurez-la, vous la trouverez beaucoup diminuée.

Il est bien entendu que je rapporte cela comme des spécimens de la physique antique, mais non comme des expériences et des résultats irréprochables.

L'idée que certaines maladies provenaient d'une infliction divine était commune dans le temps où écrivait Hippocrate. Suivant lui, aucune n'est plus divine que l'autre, toutes sont également divines, c'est-à-dire que toutes sont l'effet des causes naturelles (οὐδἶν ἄνευ φύσιος γίγνεται). Ce point de vue est celui auquel sont arrivées la science moderne et la philosophie. Les anciens admettaient sans peine que Dieu intervenait à chaque instant dans le monde, et en interrompait les lois par des actes exceptionnels, qu'on appelait miracles. Le grand et l'éternel miracle, c'est l'existence des choses, c'est leur succession, c'est l'enchaînement des phénomènes; et c'est ce qu'Hippocrate exprime dans l'ordre des phénomènes pathologiques, lorsqu'il dit qu'ils sont tous également de cause divine.

La méthode que l'auteur de ce traité applique est la même que celle que professe l'auteur du traité de l'Ancienne Medccine. Dans cedernier livre, Hippocrate recommande d'étudier les rapports de l'homme avec tout ce qui l'entoure, et il assure que c'est le seul chemin pour arriver à la connaissance du corps humain; dans le livre des Airs, des Eaux et des Lieux, il passe en revue les influences de l'exposition, des saisons, des eaux et des climats, et il indique les effets que ces influences produisent. C'est bien, des deux côtés, la même méthode; et c'est aussi une méthode qui devait mener, comme il l'avait annoncé, à des notions positives et profondes sur l'être humain. En effet, quoi de plus positif, et en même temps quoi de plus profond que ces aperçus sur l'action des causes générales, et sur les relations incontestables qui lient l'homme avec les influences cosmiques?

### Manuscrits, éditions et commentaires,

Il n'y a à la Bibliothèque Royale que deux manuscrits du Traité des Airs, des Eaux et des Lieux; ce sont: le 2255, qui a séparé ce traité en deux parties, l'une sous le titre de Περὶ ἐέρων, δδάτων καὶ τόπων; l'autre, sous le titre de Περὶ προγνώσεως ἐτῶν; et le 2146, qui offre un dérangement d'un autre genre, et qui a réuni une portion notable de ce traité au traité des Plaies de tête. La même erreur a été commise par les anciens éditeurs, Alde et Cornarius; erreur qui a été réparée par les éditeurs subséquents. Mais il en est résulté de grands désordres dans le texte de ce traité, désordres auxquels il est d'autant plus difficile de remédier, que le nombre des exemplaires manuscrits est très petit.

Un manuscrit latin (7027), qui contient une très vieille traduction du *Traite des Airs*, des Eaux et des Lieux, m'a fourni des indications utiles.

Outre les éditions générales des œuvres d'Hippocrate, dont je ne parlerai pas ici, le *Traité des Airs*, des Eaux et des Lieux a été plusieurs fois publié à part. Voici la liste de ces éditions:

Hippocrates de aere, aqua et regionibus, in Collect. operum Rhasis, Venet. 1497, fol.

Ίπποχράτους Κώου περὶ ἀέρων, δδάτων, τοπων περὶ φυσῶν, Gr. lat. Jano Cornario interprete, Bas. 1529, in-40; Paris, 1512, in-40.

Hippocratis Coi de aerc, aquis, locis liber, Rostock, 1591, in-80.

Ce traité a été en outre édité: par Adrien Lalemant, qui publia en 1557, à Paris, le texte grec, accompagné de la version latine, et d'un commentaire où il rapproche les passages d'Aristote relatifs aux mêmes objets; par Cardan, qui publia la version latine seulement (Bas. 1570, et dans ses OEuvres, t. 8, p. 1), et qui y joignit un long commentaire; par Antoine Pasienus (Brixia 1574), qui donna une traduction latine très libre, et qui disposa le traité tout autrement qu'il ne l'est dans Foes, à tort, car l'ordre de Foes, à part quelques dérangements peu considérables, est conforme à celui de la vieille traduction latine du Ms. 7027; par Théodore Zvinger, qui, en 1579, publia vingt-deux traités d'Hippocrate avec le texte grec ; au nombre de ces traités est celui des Airs, des Eaux et des Lieux; des variantes importantes sont placées à la marge, la traduction latine a été revue avec soin, et c'est une édition qui fournit d'utiles secours; par Baccius Baldus (traduction latine et commentaire, Florence, 1586): l'auteur y a joint des variantes qui sont, pour la plupart, les mêmes que celles du manuscrit de Gadaldinus; par Laz, a Scoto , Madrid , 1589 , in-fo; par Lud. Septalius , qui donna une édition gréco-latine et un ample commentaire (Colon, 1590); ce travail a joui de beaucoup de réputation; par Camillus Flavius, qui l'a paraphrasé, Ven., 1596, in-40; par Jean Martin, qui publia le texte grec et une traduction latine, avec un commentaire très court; par Jean Damascène, qui a publié la première traduction française de ce traité, Paris, 1662, in-40, elle a été faite sur la version latine de Cornarius; par Fr. Clifton, qui en publia une traduction anglaise, Londres 1734, avec des notes, et y joignit la description de la peste d'Athènes, par Thucydide; par le docteur Magnan, qui en a donné une traduction française en 1787; par J. N. Chailly, qui en a publié une traduction dans la même langue en 1817; par D. L. V. (Delavaud), qui a donné la traduction latine de Foes, avec une traduction

française, et des notes dont quelques-unes sont instructives, Paris, 1804, in-8°.

Baldus Baldus in Hippocr. text. 23, de aere, aquis et locis, Romæ, 1637, in-4°. Cette dissertation roule tout entière sur un seul passage du *Traité des Airs*, des Eaux et des Lieux.

Je cite en dernier lieu le travail le plus important qui ait paru sur ce traité, c'est celui de Coray:

Ίπποχράτους περὶ ἀέρων, ὁδάτων, τόπων; Traité d'Hippocrate des Airs, des Eaux et des Lieux, traduction nouvelle, 2 vol., Paris, 1800.

Le premier volume contient un préambule très long, où Coray analyse le traité d'Hippocrate, et donne une notice détaillée de toutes les sources (manuscrits, éditions et commentaires) où il a puisé; puis le texte corrigé et restauré, avec la traduction; enfin, toutes les variantes qu'il a pu recueillir. Le second volume est consacré en entier à des notes où le texte est discuté, soit médicalement, soit philologiquement, et qui sont pleines d'enseignements utiles.

Le docteur Hæglmüller a publié (Vienne, 1804, in-8°) une traduction allemande de la traduction et des notes de Coray; et le professeur Don Francisco Bonafon, une traduction espagnole de la préface et du texte de Coray, avec un discours préliminaire, Madrid, 1808, in-8°.

En 1816, Coray fit réimprimer chez Eberhard, à Paris, (1 vol. in-8°), le texte pur et la traduction française, sans les notes qu'il voulait refondre. La préface est en grec moderne.

En sa triple qualité de Grec, de médecin et d'helléniste, Coray était plus propre qu'aucun autre à donner une édition du *Traité des Airs*, des Eaux et des Lieux; et j'ai cru ne pouvoir trop puiser à une source d'érudition aussi abondante et aussi sûre.

# ΠΕΡΓ ΛΕΡΩΝ, ΥΔΛΤΩΝ, ΤΟΠΩΝ.'

- 1. Υπτρικήν δοτις βούλεται δρθώς 2 ζητέειν, \* τάδε γρή ποιέειν πρώτον μέν ένθυμέεσθαι τὰς ώρας τοῦ έτεος, ὅ τι δύναται ἀπεργάζεσθαι έχάστη: οὐ γὰρ ἐοίχασιν οὐθέν, ἀλλὰ 4 πουλὺ διαφέρουσιν αὐταί \* τε 6 έωυτέων καὶ ἐν 7 τῆσι μεταβολῆσιν \* ἔπειτα δὲ τὰ πνεύματα τὰ θερμά τε καὶ <sup>8</sup> τὰ ψυγρά · μάλιστα μέν τὰ κοινὰ πᾶσιν ἀν-Ορώποισιν, ἔπειτα δὲ καὶ τὰ ἐν ἐκάστη γώρη ἐπιγώρια ἐόντα. Δεῖ δὲ καὶ τῶν ὑδάτων ἐνθυμέεσθαι τὰς δυνάμιας: ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ στόματι διαρέρουσι καὶ ἐν τῷ σταθμῷ, οὕτω καὶ ἡ δύναμις διαρέρει ο πουλύ έκάστου. "Ωστε, ές πόλιν ἐπειδὰν ἀφίκηταί τις ἦς ἄπειρός έστι, διαφροντίσαι γρή την θέσιν αὐτέης, δκως κέεται καὶ πρὸς τὰ πνεύματα καὶ πρὸς τὰς ἀνατολὰς τοῦ ἡλίου· οὐ γὰρ τωὐτὸ δύναται ήτις πρός βορέην κέεται, καὶ ήτις πρός νότον, οὐδ' το ήτις πρός ήλων ανίσγοντα, οὐδ' " ήτις πρός δύνοντα. " Ταῦτα δὲ ἐνθυμέεσθαι ώς κάλλιστα: καὶ τῶν ὑδάτων πέρι ὡς ἔγουσι, καὶ 13 πότερον έλώδεσι γρέονται καὶ μαλακοῖσιν, ἢ σκληροῖσί τε 15 καὶ ἐκ μετεώρων καὶ ἐκ πετρωδέων, εἴτε άλυκοῖσι καὶ 16 ἀτεράμνοισιν καὶ τὴν γην, πότερον ψιλή τε καὶ άνυδρος, ἢ δασεῖα καὶ ἔφυδρος, καὶ το εἴτε έν κοίλω έστι και 18 πνιγηρή, είτε μετέωρος και ψυγρή και την δίαιταν τῶν ἀνθρώπων, δκοίη ήδονται, πότερον φιλοπόται καὶ ἀριστηταί και ἀταλαίπωροι, ἢ φιλογυμνασταί τε και φιλόπονοι, καὶ 19 έδωδοί και άποτοι.
- ¹ Περὶ ἀίρων, ὑδάτων τεκαὶ τόπων 2255.-Galien dit dans son livre, Quod animi mores temperamentum sequentur, que ce traité devrait être initulie: Hepì εἰκάσεων, καὶ ὑδάτων, καὶ ἀρῶν, καὶ κορίων. Dans le manuscrit de Gudaldinus l'initulié était : Περὶ ἀίρων, τόπων, ὑδάτων, καιρῶν, ἀνίμων , ἀστέρων. Dans Érotien ce traitéporte le titre de : Περὶ τόπων καὶ ὡρέων.— "ζητεῖν εæt.—³ τί δεὶ τὸν ἰατρὸν ζητεῖν in marg. 2255.—⁴ 2255.—πολὶ εæt.
  —⁵πὰπὰ (Coray.-πόται cet. τε om. 2446.— εκτιρώρι 2146.— 9εωτῶν εæt.— τοῦπ 2255.— πολὶ εæt.— '' τοῦπ 2255.— πολὶ επὶ. ἐπιρώρι 2146.— 1 ἐ Coray τὸ con. εæt. ἐπιρώρι 2146.— 1 ἐ Coray τὸ con. επιρώρι επάτα Ζνίης in marg.— ἐπορο επίπος ἐπιρώρι 246.— 1 ἐ Coray τοῦπ επὶ επορὸς τοῦτα Ζνίης in marg.— ἐπιρώρι 246.— 1 ἐ Coray τοῦν επὶ επορὸς τοῦτας Σνίης in marg.— '' πρότος 2446.— 1 ἐ Coray τοῦν επὶ επορὸς τοῦτας Σνίης in marg.— '' πρότος 2466.— 1 ἐ Coray τοῦν επὶν εποδὲνει. Les manuscrits ont θ'ω-

# DES AIRS, DES EAUX ET DES LIEUX.

1. Celui qui veut approfondir la médecine, doit faire ce qui suit : Il considérera d'abord les saisons de l'année et l'influence respective que chacune d'elles exerce; car, non-seulement elles ne se ressemblent pas l'une l'autre, mais encore dans chacune d'elles les vicissitudes apportent de notables différences; puis il examinera quels sont les vents chauds et froids, surtout ceux qui sont communs à tous les pays, ensuite ceux qui sont propres à chaque localité. Il est nécessaire aussi de connaître les qualités des eaux. qui, si elles diffèrent par la saveur et par le poids, ne different pas moins par leurs propriétés. Donc, lorsqu'un médecin arrive dans une ville à lui inconnue, il en observera la situation et les rapports avec les vents et avec le lever du soleil, car les mêmes effets ne sont pas produits par une exposition au nord, ou au midi, ou au levant, ou au couchant. Il acquerra des notions très précises sur la nature des eaux dont les habitants font usage, si elles sont ou lacustres et molles, ou dures et sortant de lieux élevés et rocailleux, on crues et saumâtres; il étudiera les divers états du sol, qui est tantôt nu et sec, et tantôt boisé et arrosé, tantôt bas et brûlé de chaleurs étouffantes, tantôt haut et froid. Il reconnaîtra le genre de vie des habitants, qui sont ou amis du vin, de la bonne chère et du repos, ou laborieux, adonnés aux exercices du corps, mangeant beaucoup et buvant peu.

δεσι; une vieille traduction latine (manuscrit 7027 de la Bibliothèque Royale) a palustrilms. Je ne vois donc aneune raison de changer le texte.

15 καὶ ὡμεσισιν addit Imp. Sambne. — 16 ἀτεράμεται 2255. – ἀτεράμεται 2446. — 17 ἄν τε 2146. — 18 πνηγικρὶ 2446. — 19 εὐκ ἐδοδὰ legisse videtur Calvus. - Coray a adopté cette leçon. La correction ne me semble pas

2. Καὶ \*ἀπὸ τουτέων γρη ἐνθυμέεσθαι ἔχαστα. Εἰ γάρ ταῦτα εἰδείκ τις καλώς, μάλιστα μέν πάντα, εί δέ μή, ' τά γε πλείστα, οὐκ ἇν αὐτὸν λανθάνοι ἐς πόλιν ἀφιχνεόμενον, ἦς ἄν ἄπειρος ϶ ϡ, οὐτε 4 νουσήματα ἐπιγώρια, ούτε τῶν χοινῶν ἡ φύσις δχοίη τίς ἐστιν ώστε μή ἀπορέεσθαι εν τη θεραπείη των νούσων, μηδε διαμαρτάνειν, δ είχος έστι γίγνεσθαι, ήν μή τις ταῦτα πρότερον είδὼς 5 προφροντίση. Περὶ έκάστου 6 δὲ, γρόνου προϊόντος καὶ τοῦ ἐνιαυτοῦ, λέγοι αν δχόσα 7 τε νουσήματα μέλλει πάγχοινα την πόλιν <sup>8</sup> χατασγήσειν ἢ θέρεος ἢ γειμῶνος, δχόσα τε ἴδια έχάστω χίνδυνος γίγνεσθαι ἐχ μεταβολής της διαίτης. Είδως γάρ των ωρέων τάς μεταβολάς καί τῶν ἄστρων ἐπιτολάς τε καὶ οὐσιας, καθότι ἔκαστον τουτέων γίγνεται, προειδείη αν 9 το έτος δχοϊόν τι μέλλει γίγνεσθαι. Οδτως αν τις έρευνώμενος καὶ '\* προγιγνώσκων τοὺς καιροὺς, μάλιστ' αν εἰδείη περί έκάστου, καὶ τὰ πλείστα "τυγγάνοι τῆς δγιείης, καὶ κατ' δρ-Οὸν φέροιτο οὐκ ἐλάγιστα ἐν τῆ τέγνη. Εἰ δὲ · · δοκέοι τις ταῦτα μετεωρολόγα είναι, εί μετασταίη της γνώμης, 13 μάθοι αν ότι οὐα έλάγιστον μέρος \*\* ξυμβάλλεται &στρονομίη ες ἐητρικήν, άλλὰ πάνυ πλείστον. "Λιια γάρ 15 τησιν 16 Ερησι καί αί κοιλίαι 17 μεταθάλλουσι τοῖσιν ἀνθρώποισιν.

5. <sup>®</sup>Οχως δὲ χρη ἔχαστα τῶν προειρημένων '\* σχοπέειν χαὶ βασανίζειν, ἐγὼ φράσω σαρέως. Ἡτις μὲν πόλις πρὸς τὰ πνεύματα '\* χέεται τὰ θερμά · ταῦτα δ' ἔσται μεταζὸ τῆς τε γειμερινῆς ἀνα-

nécessaire. En effet, un peu plus loin, p. 20, l. 9, Hippocrate, en parlant des hommes vivant dans un lieu exposé aux vents du nord, dit qu'ils sont d'un grand appêtit et qu'ils boivent peu, έδωδοὺς ἀνάγκη τὰς τοιαύτας φύσιας εἶναι καὶ εὐ πολυπότας.

'Καὶ γὰρ Zving.in marg.— τά τε 2146.— ³Je no rétablis pas l'ionisme έχ: on trouve le pluriel ionien έσσι dans ce traité, mais non le singulier έχ.— ἀνοσέματα αæt.— καιλιῶν pro κεινῶν Gadal.— δπρόςροντις 2146.—πρόφρων τις ξ 2255 et cæt.— Cette correction, indiquée par Heringa, adoptée par Coray, est évidente; lo manuscrit latin 7027 traduit consideret.— ὅτε, τοῦ pro δὶ Coray.—προϊόντος Gal. t.V, p. 546, Ed. Basil.—προσιόντος vulg.— γ μὲν pro

- 2. C'est de là qu'il faut partir pour juger chaque chose. Le médecin instruit sur la plupart de ces points, sur tous s'il est possible, arrivant dans une ville à lui inconnue, n'ignorera ni les maladies locales, ni la nature des maladies générales, de sorte qu'il n'hésitera pas dans le traitement, ni ne commettra les erreurs dans lesquelles tomberait celui qui n'aurait pas approfondi d'avance ces données essentielles. Ainsi préparé, il prédira, à mesure que la saison et l'année s'avancent, tant les maladies générales qui affligeront la ville l'été ou l'hiver, que celles dont chacun en particulier est menacé par le changement du genre de vie. En effet, connaissant les révolutions des saisons, le lever des astres et leur coucher, avec toutes les circonstances de chacun de ces phénomènes, il pourra prévoir la constitution future de l'année. Avec de telles recherches et cette prévision des temps, le médecin aura la plus grande instruction sur chaque cas particulier; il saura le mieux conserver la santé, et il ne pratiquera pas avec un médiocre succès l'art de la médecine. Si l'on objecte que tout cela est du ressort de la météorologie, on comprendra facilement avec quelque réflexion, que l'astronomie, loin d'être d'une petite utilité au médecin, lui importe beaucoup; car l'état des organes digestifs change avec les saisons.
  - 3. Je vais expliquer en détail comment il faut observer et approfondir chacun des points dont il a été question. Supposons une ville exposée aux vents chauds; ce sont ceux qui soufflent entre le lever d'hiver du soleil et le coucher d'hiver; ouverte à ces vents, elle se trouve à l'abri de ceux du nord. Dans cette localité les caux scront abondantes, saumâtres, peu profondes, et par conséquent chaudes l'été et

τι 2146. - νο τήματα εφι. - \* κατασχίσειν 2146. - 9 ἔετος 2255. - 1° προην. γυίζ. - ''sic cum Lind. Coray. - τηγχάνει εφι. - ύγείκς 2145. - 13 δικάη 2146. - 13 ὅτι δεί τον ἰατρόν μαθηματικόν είναι, καὶ ὅτι ἡ ἀστρονομίη πλειστον εἰς ἰατρικόν συμβαλλεται, in marg. 2253. - 14 συμβ. εφι. - 15τιστν 2446. - 16 ἄρησιν 2255. - 17 2255. - μεταβαλλευαιν εφι. καὶ κὶ νόσιι add. Gadal. - 19 σκοπεῖν εφι. - 19 κείται εφι. - έστι pro ἔσται Gadal.

τολής τοῦ ήλίου καὶ τῶν δυσμέων τῶν χειμερινῶν καὶ αὐτέη ταῦτα τὰ πνεύματά ἐστι ξύννομα, τῶν δὲ ἀπὸ τῶν ἄρχτων πνευμάτων σκέπη ἐν ταὐτη τῆ πόλει ἐστὶ τά τε ὕδατα πολλὰ καὶ ' ὕραλα, καὶ ἀνάγχη εἶναι ' μετέωρα, ' τοῦ μὲν θέρεος θερμὰ, τοῦ δὲ χειμῶνος ψυχρά ' τούς τε ἀνθρώπους τὰς κεραλὰς ' ὑγρὰς ἔχειν καὶ φλεγματώδεας, τάς τε κοιλίας αὐτέων πυκνὰ ἐχταράσσεσθαι, ἀπὸ τῆς κεραλλῆς τοῦ φλέγματος ἐπικαταβρέοντος τά τε είδεα ἐπὶ τὸ πλῆθος αὐτέων ἀτονώτερα εἶναι ' ἐσθίειν δ' οὐχ ἀγαθοὺς εἶναι οὐδὲ πίνειν ' ὁχόσοι <sup>6</sup>μὲν γὰρ κεφαλὰς ἀσθενέας ἔγουσιν, οὐχ ἀν ειησαν ἀγαθοὶ

\* ύφαλοι 24 46. — \* μή μετέωρα vulg. - κάρτα μετέωρα Zving. in marg. - Sine un 2146. - La négation est de trop. Le manuscrit latin 7027 traduit in superficie, sans négation. - 3 ότι τὰ τοῦ θέρεος, θερμά, καὶ του γειμώνος ψυγρά, ἐπίνοσα, in marg. 2255. — 4 Le manuscrit 2146 a une lacune après ψυχρά, il donne immédiatement και λειεντερίαι και ύδρωπες κτλ, qui se retrouvent p. 48, l. 40. Le manuscrit 2255 a la même lacune et reprend, comme le manuscrit 2446, xai λ. xai ນໍດີ.; seulement il a de plus après ψυγρά: ἄσσα πολέμια άνθρώποισιν έόντα νούσους ποικίλας έπιφορέει. Coray a admis cette addition dans son texte. Au premier abord, elle me sembla plutôt être un sommaire tel qu'il s'en trouve dans une foule de manuscrits d'abord mis en marge, puis placé dans le texte; j'ai été confirmé dans cette opinion par le manuscrit latin 7027, qui ne présente pas ces mots; on verra tout à l'heure que ce manuscrit latin mérite une certaine confiance; je n'ai donc pas admis dans le texte ασσα πολέμια κτλ. Je viens à une correction plus importante : les imprimés out, après ψυχρά, un long morceau que je transcris ici pour que la discussion soit plus claire: Kai éxéσαι μέν των πόλεων κέονταί γε καλώς τοῦ ήλίου καὶ των πνευμάτων, ὕδασί τε γρώνται άγαθοϊσιν, αὖται μὲν ἦσσον αἰσθάνονται τῶν τοιουτέων μεταθολέων. θχόσαι δε ύδασί τε έλείτισι γρέτνται και λιμνώδεσιν, κείνται τε μή καλώς των πνευμάτων καὶ τοῦ ήλίου, αὖται δὲ μαῖλον. Κήν μέν το θέρος αὐγικρον γένηται, θάσσον παύονται αί νούσοι - ήν δε έπομδρον, πολυγρόνιοι γίνονται, καί σαγεδαίνας κοινώς έγγίνεσθαι άπὸ πάσης προφάσιος, ήν έλκος έγγίνηται. Τοῦ δε χειμώνος ψυχοςυ.... Ce morceau est évidemment déplacé; il ne se lio ni avec ce qui précède ni avec ce qui suit. Plusieurs éditeurs s'en sont aperçus. Gadaldinus pense qu'il faut placer καὶ ἐκέσαι... αὖται δὲ μάλλον après les mots του πρός δείλην p. 26, l. 7; et les mots κήν μέν το θέρος.. έγγέναται après le mot ἐπιπίπτειν p. 48, l. 3. Pasienus place le premier morceau après καὶ ἐτέρην κατάστασιν p. 52, l. 8; et le second morceau après έμιδίως p. 48,1.12. Coray place le premier morceau comme Pasienus, le sefroides l'hiver. Les habitants ont la tête humide et pituiteuse; le ventre éprouve de fréquents dérangements à cause de la pituite qui descend de la tête; en général, la constitution manque de ton, et l'on est peu capable de bien manger et de bien boire; car ceux dont la tête est faible, ne sauraient supporter le vin, et l'ivresse leur est plus incommode qu'aux autres. Quant aux maladies endémiques, d'abord les femmes sont maladives et exposées aux écoulements; ensuite, plusieurs sont stériles, non par nature, mais par mauvaise santé; les avortements sont fréquents. Les enfants y son, pris de convulsions et de gêne de la respiration,

cond après τεισινύγροτάτεισι p. 44, l. 8, excepté les mots καὶ φαγεδαίνας... έγγίνηται qu'il laisse à la place ordinaire où les imprimés les mettent, c'est-à-dire, avant τούς τε ανθρώπους p. 16, l. 5. Les quatre derniers mots de tout le passage, τοῦ δέ γειμώνος ψυγροῦ, sont rejetés d'un commun accord, et doivent l'être. Je viens d'exposer les opinions de trois hommes , fort habiles, qui se sont occupés de remettre ce passage à sa véritable place. Or, le fait est qu'ils se sont trompés tous les trois. Je vais le montrer. Le manuscrit 2255 divise le Traité des Airs, des Eaux et des Lieux en deux parties, l'une à laquelle il donne ce titre, l'autre qu'il intitule Repl προγνώσεως έτων. Cette seconde partie commence par les mots : ούτω δ' αν τις ένθυμεύωενος ατλ. qui sont p. 42,1. 7; puis il continue sans interruption jusqu'à eninenter p. 48,1, 3; et après eninenter, au lieu de passer, commo les imprimés, à και λειεντερίαι και ύδρωπες p. 48, 1.10, il reprend le passage en question, και έκέσαι των πόλεων.. έγγίνηται. J'en ai conclu que la véritable place de ce morceau était entre ἐπιπίπτειν et καὶ λειεντερίαι κτλ. Cette conclusion, qui me semblait réunir toutes les probabilités eu sa faveur, est devenue pour moi une certitude, quand Pai trouvé, dans le manuscrit latin 7027, le morceau en question mis au lieu que l'examen du manuscrit 2255 m'avait fait assigner. Voici, comme specimen du ms. 7027, la traduction latine de ce morceau, qui vient après hos morbos inruere, c.-à-d. ταῦτα τὰ νοσεύματα έπιπίπτειν p. 48, l. 10: Et quæcumque civitatum bene jacent ad solem et flatus, aquis autem utuntur optimis, equidem minime sentiunt hujusmodi inmutationes ( sic ); quecumque autem aquis utuntur paludestribus ( sic ) et stagnosis, positæ sunt non bene ad flatus et ad solem; hæ autem magis. Et si æstas sicca fuerit, facile desinunt morbi; sin vero pluvialis, diuturni efficiuntur morbi, et fagedænas ( sic ) metus innasci ex omni occasione, si vulnus innatum fuerit. Et lienterie et hydropes, etc. Il va sans dire que ce morceau, dans le manuscrit 7027, manque à la place où les imprimés le πίνειν · ή γάρ · χραιπάλη μαλλον πιέζει · · νουσήματά τε τάδε έπιλώδια είναι, μοώτολ πελ τας λολαίκας λοαεύας και δοώξεας είναι. έπειτα πολλάς ἀτόχους ὑπὸ ³ νούσου, καὶ οὐ φύσει, ἐκτιτρώσκεσθαί 4 τε πυχνά · τοῖσί 5 τε παιδίοισιν ἐπιπίπτειν σπασμούς καὶ ἄσθματα ά νομίζουσι <sup>6</sup>τὸ παιδίον ποιέειν, καὶ ίερὴν νοῦσον εἶναι· τοῖσι δὲ ἀνδράσι δυσεντερίας καλ διαβροίας καλ ήπιάλους καλ πυρετούς πολυγρονίους γειμερινούς καὶ ἐπινυκτίδας πολλάς καὶ αίμοβροίδας ἐν τῆ ἔδρη.Πλευρίτιδες δε καί 7 περιπλευμονίαι καί καῦσοι καὶ δκόσα όζεα 8 νουσήματα νομίζονται, οὐχ 9 ἐγγίγνονταιπολλά · οὐ γὰρ οἶόν τε, ὅχου ἄν χοιλίαι ύγραὶ ἔωσι, τὰς νούσους ταύτας ἐσγύειν. <sup>3</sup>Οφθαλιμίαι τε 10 έγγίγνονται ύγραὶ, καὶ οὐ γαλεπαὶ, όλιγογρόνιοι, ἢν μή τι κατάσγη 环 νούσημα πάγχοινον έχ μεταβολῆς. Καὶ δχόταν τὰ πεντήχοντα έτεα ύπερβάλλωσι, κατάββοοι ἐπιγενόμενοι ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου παραπληκτιχούς ποιέουσι τους άνθρώπους, δχόταν έζαίφνης \*\* ήλιωθέωσι τὴν χεφαλήν, ή διγώσωσιν. • Ταῦτα μέν τὰ 🕫 νουσήματα αὐτέοισιν ἐπιγώριά έστιν γωρίς δὲ, Ϋν τι πάγχοινον χατάσχη 15 νούσημα έχ μεταβολῆς τῶν ὑρέων, καὶ τουτέου μετέγουσιν.

4 'Οχόσαι δ' ἀντιχέονται τουτέων πρός τὰ πνεύματα τὰ ψυχρὰ, μεταξὸ τῶν '6 δυσμέων τῶν θερινῶν τοῦ ἡλίου καὶ τῆς ἀνατολῆς τῆς θερινῆς, καὶ '7 αὐτέησι ταῦτα τὰ πνεύματα ἐπιχώριά ἐστιν, τοῦ δὲ νότου καὶ τῶν '8 θερμῶν πνευμάτων σκέπη, ὧδε ἔχει περὶ τῶν '8πόλιων τουτέων. Πρῶτον μὲν τὰ ΰδατα '0 σκληρά τε καὶ ψυχρὰ ὡς ἐπὶ τὸ πλῆθος ''ἐγγίγνεται. Τοὺς δὲ ἀνθρώπους ἐντόνους τε καὶ σκελιφρούς ἀνάγκη

mettent. Ces vieilles traductions latines méritent, plus qu'on ne le croit, d'être consultées; l'une m'a rendu le Traité des semaines, et a jeté une lumière inattendue sur la Collection hippocratique telle que les copistes postéricurs nous l'avaient saite; celle-ci nous montre la véritable place d'un morceau, place que des hommes sort habiles n'avaient pu trouver à l'aide de simples conjectures. — 5 bypàzom. 2235. — 6 µiv om. Coray.

\* Κρεπάλη 2235.— \* Hie addit Chart. t. 6, p. 490 : Οἰταύτης πόλιος ἄνδρωποι μὴ πολὸν χρόνον βιᾶν δύνανται. -νεσήματα cæt. — \* νεσον cæt. — \* τε οπ. 2255. — \* δὲ pro τε Coray 2° cd. -συμπίπτιν Gal. t. V, p. 447, Ed. Basil. καὶ δ pro ά Coray.-καὶ ἀ Ald.-Galien n'a pas καί. — \* τὰ παιδία πονίειν νει τὸ σῶν ποιέιν Zving. in marg. - Coray a changō τὸ παιδίον en τὸ δείον; cela no me paraît pas possible. En effet, Galien dit: La maladie ( Pépilepsie) est appeléc παιδίεν comme Πίρροεταte l'a montré dans le Tratic des Airs, des accidents que l'on pense produire le mal des enfants, c'est-àdire l'épilepsie. Les hommes sont sujets aux dysenteries, aux diarrhées, aux fièvres épiales, à de longues fièvres d'hiver, aux éruptions nocturnes, et aux hémorrhoïdes. Quant aux pleurésies, aux péripneumonies, aux fièvres ardentes et à toutes les maladies que l'on appelle aigues, elles n'y sont pas fréquentes, car de telles affections ne peuvent prévaloir là où le ventre est relâché. Il se manifeste des oplithalmies humides, peu longues et peu dangereuses, à moins que par le changement de saison l'oplithalmie ne sévisse d'une manière générale. Passé cinquante ans, les hommes sont exposés à des fluxions qui viennent du cerveau, et qui produisent des paralysies, quand ils ont été frappés soudainement sur la tête par le soleil ou saisis par le froid. Telles sont les maladies communes parmi les habitants de ces localités, sans parler des maladies générales qui peuvent être causées par les vicissitudes des saisons, et auxquelles ils participent également.

4. Les villes qui ont une exposition contraire, c'est-à-dire qui, étant à l'abri du vent du midi, ainsi que de tous les vents chauds, reçoivent habituellement les vents froids qui soufflent entre le coucher d'été et le lever d'été, présentent les particularités suivantes: Les eaux y sont généralement

είναι, τούς τε πλείους τὰς χοιλίας ἀτεράμνους ἔγειν καὶ σκληράς τάς κάτω, τὰς δὲ ἄνω εὐροωτέρας γολώδεάς τε μᾶλλον ή φλεγματίας είναι. Τὰς δὲ κεφαλάς ύγιηρὰς έγουσι καὶ σκληράς · δηγματίαι τε εἰσὶν ἐπὶ τὸ πλῆθος. Νοσεύματα δὲ αὐτέοισιν ' ἐπιδημέει ταῦτα, πλευρίτιδές τε πολλαί, αι τε όζεται νομιζόμεναι νοῦσοι. <sup>2</sup>Ανάγκη δὲ ὧδε ἔγειν, <sup>2</sup> δκόταν κοιλίαι σκληραὶ <sup>3</sup> ἔωσιν ἔμπυοί τε πολλοί 4 γίγνονται ἀπὸ πάσης προφάσιος τουτέου δὲ αἴτιόν ἐστι τοῦ σώματος ἡ ἔντασις, καὶ ἡ σκληρότης τῆς κοιλίης · ἡ γὰρ ζηρότης δηγματίας ποιέει είναι, καὶ τοῦ ὕδατος ἡ ψυγρότης. Ἐδωδούς · δὲ ἀνάγκη τὰς τοιαύτας φύσιας εἶναι, καὶ οὐ πολυπότας· οὐ γὰρ οἶόν τε άμα πολυδόρους τε είναι καὶ πολυπότας · ὀφθαλμίας τε γίγνεσθαι μέν 6 διά χρόνου, γίγνεσθαι δέ σκληράς καὶ ἐσγυράς, καὶ εὐθέως βήγνυσθαι τὰ διμιατα · αίμοβροίας δὲ ἐκ τῶν ρινέων τοῖσι νεωτέροισι τριήχοντα έτέων γίγνεσθαι ζσχυράς τοῦ θέρεος τά τε ξερά νοσεύματα καλεύμενα, δλίγα μεν ταῦτα, ἐσγυρὰ δέ. Μακροβίους δὲ τοὺς άνθρώπους τουτέους μάλλον είκὸς είναι έτέρων τά τε έλκεα οὐ φλεγματώδεα έγγίγνεσθαι, οὐδὲ ἀγριοῦσθαι τά τε ἤθεα ἀγριώτερα ἢ ήμε-

sés de γλυκαίνεται En effet, Hippocrate n'a pu dire que les caux dures et froides deviennent douces. Par quelle raison le seraient-elles devenues? « Prosper Martian, dit Coray, t. II, p. 44, a cru sauver la contradiction, en disant que ces eaux crues deviennent douces ou se corrigent dans l'estomac, par la chaleur des organes digestifs, qui est ordinairement plus considérable dans les pays froids. C'est avoir très mauvaise opinion de ses lecteurs que de leur proposer sérieusement une pareille explication. Dacier, qui traduit tout bonnement ce qui est dans le texte, les eaux.. deviennent fort douces, prend ce dernier mot dans le sens de fades, et attribuecctio fadeur au froid excessif qui leur enlève, en les gelant, leur saveur ; ce qui a fait probablement qu'un autre a cru mieux faire en traduisant les eaux sont douceatres ( Journal de Medecine, vol. 65, p. 538 ). Mais ils n'ont pas fait attention qu'Hippocrate, en parlant des eaux dans ce traité, emploie le mot γλυκέα, douces, par opposition aux eaux crues ou saumâties, et par conséquent en bonne part. » Coray, en raison de ces observations, a place une negation avant ydungiveral, et a traduit : ne sont guère susceptibles d'être corrigées; remarquant que quelquefois les copistes omettent co après un mot terminé par oc. Cette correction ne laisse pas que d'être conjecturale; la mienne l'est aussi ; cependant, peut-être l'est-elle un peu moins, pour deux raisons ; la première, c'est que le manuscrit latin 7027 traduit : Primum quidem aquas duras et fri-

dures et froides; les hommes y doivent être robustes et secs; chez la plupart, les cavités inférieures sont fermes et difficiles à émouvoir ; les cavités supérieures sont plus faciles; les tempéraments y sont plus bilieux que phlegmatiques ; le cerveau y est sain et sec ; les ruptures intérieures y sont fréquentes. Les maladies communes chez eux sont les pleurésies et toutes les affections appelées aiguës. En effet, quand le ventre est sec, inévitablement toute cause occasionnelle produira, chez plusieurs, des suppurations du poumon; ce qui vient de la rigidité du corps et de la dureté du ventre; car la sécheresse de la constitution et le froid des eaux disposent les vaisseaux à se rompre. Des hommes ainsi constitués doivent beaucoup manger et peu boire; on ne peut guère, en effet, être à la fois grand mangeur et grand buveur. Il leur survient, par intervalle, des ophthalmies; elles sont sèches et violentes, et produisent rapidement la fonte de l'œil. Audessous de trente ans, on est exposé, pendant l'été, à de fortes épistaxis. Les maladies appelées sacrées y sont rares, mais intenses. Il est naturel que l'on y vive plus long-temps qu'ailleurs. Les plaies n'y deviennent pas sordides, elles n'y prennent pas, non plus, un caractère malin et rebelle. Le moral y est plutôt farouche que doux. Chez les hommes, on observe les maladies énoncées plus haut, sans parler de celles qu'ils éprouvent en commun avec les autres par le changement des saisons ; chez les femmes , la dureté , la cru-

gidas habent plerumque, et il n'est pas question de γλυκαίνεται; la seconde raison, c'est que un peu plus loin (p. 22, 1. 24), έγγίγνεται est employé de la mêmo manière: τα ῦδατα..... ἐρατεινά ἐγγίγνετοῦα.

' ἐπιδ. καὶ sine ταῦτα 2235.-ἐπιδημεῖ τὰ vulg. - ἐπιδημεῖται sine ταῦτα Mercur., Zving. in textu. - ἐπιδημεῖ, αἱ Mack. - ἐπιδημεῖται sine ταῦτα, et Chart. sine ταῦτα. - Coray a corrige τὰ du texte vulgaire en ταῦτα; βαστριε cette correction; car je trouve dans le manuscrit latin 7027: περτίτισία nes autem eis obveniunt istæ. -- ἔδτιτών κοιλιών οὐοῦν σκλημῶν ἔμπου πολλεὶ γίνονται ἀπὸ πάσης προφάσιος 2255 in marg. -- ³ ἔδισιν 2255. -- ⁴ γίνονται cot. -- † δὴ 2146. -- διὰ χρόνου Coray cum Lind. - διὰ χρόνους 2146. -- δια-χρόνους cot.

ρώτερα. Τοῖσι μὲν ' ἀνδράσι ' ταῦτα τὰ ' νουσήματα ἐπιχώριά ἐστιν .
καὶ χωρὶς, ἤν τι πάγκοινον κατάσχη ἐκ μεταβολῆς τῶν ώρέων · τῆ σι
δὲ ' γυναίξὶ, πρῶτον μὲν ' στρυρναὶ πολλαὶ ' γίγνονται διὰ τὰ ὕδατα
' ἐόντα σκληρά τε καὶ ἀτέραμνα καὶ ψυχρά · αὶ γὰρ καθάρσιες οὐκ
' ἐπιγίγνονται τῶν ἐπιμηνίων ἐπιτήδειαι, ἀλλὰ δλίγαι καὶ πονηραί.
'Επειτα τίκτουσι χαλεπῶς · ἐκτιτρώσκουσί τε οὐ σφόδρα. 'Οκόταν δὲ
' τέκωσι, τὰ παιδία ἀδύνατοι τρέφειν εἰσίν · τὸ γὰρ γάλα ἀποσβέννυται
ἀπὸ τῶν ὑδάτων τῆς σκληρότητος καὶ ἀτεραμνίης ' φθσίες τε ' ' γίγνονται συχναὶ ἀπὸ τῶν τοκετῶν · ὑπὸ γὰρ βίης ρήγματα ' ' ἴσχουσι
καὶ σπάσματα. ' 'Τοῖσι δὲ παιδίοισιν ὕδρωπες ' ἐγγίγνονται ἐν τοῖσιν
ύρχεσιν, ἕως σμικρὰ ἤ · ἔπειτα, προϊούσης τῆς ' <sup>14</sup> ἡλικίης, ἀρανίζονται ' ἡδῶσί τε ὀψὲ ἐν ταύτη τῆ πόλει. Περὶ μὲν οὖν τῶν Φερμῶν
πνευμάτων καὶ τῶν ψυχρῶν καὶ τῶν ' τόλιων τουτέων ὧδε ἔχει ὡς
προείρηται.

5. \*6 Όχόσαι δὲ κέονται πρὸς τὰ πνεύματα τὰ μεταξύ τῶν θερινῶν ἀνατολέων τοῦ ἡλίου καὶ τῶν χειμερινῶν, καὶ ὁκόσαι τὸ ἐναντίον τουτέων, ὧὸε ἔγει περὶ αὐτέων.

Οχόσαι μέν πρός τὰς ἀνατολὰς τοῦ ἡλίου χέονται, ταύτας εἰκὸς εἶναι ὑγιεινοτέρας τῶν πρὸς τὰς ἄρχτους ἐστραμμένων, καὶ τῶν πρὸς τὰ θερμά, ἢν καὶ στάδιον τὸ μεταξῦ ἢ. 17 Πρότερον μὲν γὰρ μετριώτερον ἔχει τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν. Ἐπειτα τὰ ὕδατα ὁχόσα πρὸς τὰς τοῦ ἡλίου ἀνατολάς \*\* ἐστι , ταῦτα λαμπρά τε εἶναι ἀνάγχη καὶ \*9 εὐώδεα καὶ μαλακὰ καὶ ἐρατεινὰ \*\* ἐγγίγγεσθαι ἐν ταύτη τῷ πόλει. \*Ο γὰρ ਜλιος κωλύει ἀνίσχων καὶ καταλάμπων \* τὸ γὰρ ἐωθινὸν ἔκάστοτε αὐτὸς ὁ ἢλρ \*\*ἐπέγειώς ἐπὶ τὸ \*\*πουλύ. Τὰ τε εἶδεα τῶν ἀν-

dité et le froid de l'eau y rendent généralement le corps rigide; l'écoulement menstruel n'y a ni la régularité ni les qualités convenables; il est peu abondant et de mauvaise nature. Les accouchements y sont laborieux, mais les avortements rares. Les femmes ne sont pas en état de nourrir les enfants qu'elles mettent au monde, la dureté et la crudité des caux diminuant la sécrétion du lait. Souvent, chez elles, des plithisies sont déterminées par l'accouchement, dont les efforts produisent des déchirures et des ruptures. Les enfants, tant qu'ils sont petits, portent fréquemment des hydropisies dans les bourses, hydropisies qui disparaissent à mesure qu'ils avancent en âge. La puberté est tardive dans cette localité. Telle est, ainsi que je viens de l'expliquer, l'action des vents chauds et des vents froids, et la condition des villes qui y sont exposées.

5. Je passe maintenant aux villes exposées aux vents qui soufflent entre le lever d'été et le lever d'hiver, et celles dont l'exposition est contraire. Celles qui sont exposées à l'orient, naturellement sont plus salubres que celles qui sont exposées au nord ou au midi, quand même la distance ne serait que d'un stade (94 toises 172). D'abord, la chaleur et le froid y sont plus modérés; ensuite, les eaux dont les sources regardent l'orient sont nécessairement limpides, de bonne odeur, molles et agréables, parce que le soleil, à son lever, les corrige, en dissipant par ses rayons le brouillard qui ordinairement occupe l'atmosphère dès la matinée. Les habitants ont le teint meilleur et la complexion plus fleurie, à moins que quelque maladie n'y mette obstacle. Leur voix est claire; ils

Coray — 18 έστιν vulg. - πάντα pro ταύτα 2255. — 19εὐώδη vulg. — 2255. - ἐγγίνεσθαι vulg - Coray propose de lire ἐμπίνεσθαι, et de traduire agréables à boire. Il n'a admis cette correction que dans sa 2º édition. Lo manuscrit latin 7027 traduit ce passage par : et non difficiles nasci in eadem civitate. — 2º ἐπέρα et κατέρει Ζνίης, in marg. - ἐπί-

Ορώπων εὔχροά τε καὶ ἀνθηρὰ ἐστὶ μᾶλλον, ' ἢν μή τις νοῦσος 
ακολύη. Λαμπρόφωνοί τε οἱ ἀνθρωποι, ὀργήν τε καὶ ξύνεσιν βελτίους 
εἰσὶ τῶν πρὸς βορέην, ἦπερ καὶ τὰ ἀλλα τὰ ἐμφυόμενα ἀμείνω 
ἔστίν. Ἐσικέ τε μάλιστα ἡ οὕτω κειμένη πόλις ἢρι κατὰ τὴν ⁴ μετριότητα τοῦ θερμοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ τὰ τε νοσεύματα ἐλάσσω μὲν 
γίγνεται καὶ ἀσθενέστερα, ἔσικε δὲ ⁴ τοῖσιν ἐν τῆσι πόλεσι γενομένοισι 7 νοσεύμασι, \* τῆσι πρὸς τὰ θερμὰ τὰ πνεύματα ἐστραμμένησιν. Αἴ τε γυναίκες ἀαὐτόθι ἐναρικύμονές εἰσι σφόδρα, καὶ τίκτουσι 
ρηϊδίως. Περὶ μὲν τουτέων ὧδε ἔγει.

G. \*\* Όχόσαι δὲ πρὸς τὰς δύσιας χέονται, χαὶ αὐτέησίν ἐστι σχέπη τῶν πνευμάτων τῶν ἀπὸ τῆς ἠοῦς πνεόντων, τά τε θερμὰ πνεύματα '' παραβρέει 'χαὶ τὰ ψυχρὰ ἀπὸ τῶν ἄρχτων, ἀνάγκη ταύτας τὰς πῶιας θέσιν χέεσθαι νοσερωτάτην ' πρῶτον μὲν γὰρ τὰ ὕδατα οὐ λαμπρά' αἴτιον δὲ, ὅτι ὁ ἠλρ τὸ ἐωθινὸν χατέχει ὡς ἐπὶ τὸ '\* πουλὺ, ὅστις τῷ ὅ∂ατι ἐγκαταμιγνύμενος τὸ λαμπρὸν ἀρανίζει ' ὁ γὰρ ἤλιος πρὶν ἄνω ἀρθῆναι οὐχ ἐπιλάμπει. Τοῦ δὲ θέρεος, ἔωθεν μὲν κὖραι ψυχραὶ πνέουσι, καὶ δρόσοι '' πίπτουσιν' τὸ δὲ λοιπὸν ἥλιος ἐγκατα-δύνων ὥστε μάλιστα διέψει τοὺς ἀνθρώπους, διὸ χαὶ ἀγρόους τε εἰκὸς εἴναι χαὶ ἀρρώστους, τῶν τε νοσευμάτων πάντων μετέχειν μέρος τῶν προειρημένων ' '4 οὐδὲν '' αὐτέοισιν ἀποχέχριται. Βαρυφώνους τε εἰ-

σχει Mack, Coray. - έπιχει vulg. Le texte a certainement souffert ici quelque altération ; κωλύει , resté sans régime , paraît l'indiquer. Aussi Coray, dans ses notes, propose-t-il, par une conjecture ingénieuse, de lire καλλύνει. Le mot έπιχει du texte vulgaire ne peut guère être conservé; il faudrait du moins ¿mixérrat; et, comme on trouve plus bas la même phrase répétée avec κατέχει, il est naturel de substituer ici έπέγει à ἐπιγεί. Le manuscrit latin 7027 traduit : sol enim prohibet emergens et comprehendens matutinum ros (sic) plerumque; de sorte que le traducteur a lu καταλαμδάνων au licu de καταλάμπων, et n'avait pas sous les yeux ou bieu a omis έκάστοτε αύτος ὁ της ἐπέχει. Un peu plus has, en décrivant l'exposition contraire, Hippocrate dit que les eaux n'y sont pas limpides, parce que le brouillard occupe généralement l'atmosphère dans la matinée, ότι 6 τής το έωθινόν κατέχει ώς έπὶ το πολύ. Cela suffit pour préciser le sens de la phrase en question, et il faut nous contenter de cette certitude, qui, après tout, est ici la chose importante, sans essayer de rétablir le texte par des conjectures, qui, dans ce cas particulier, ont une latitude trop grande pour obtenir l'assentiment. - 22 πολύ vulg.

sont d'un caractère plus vif, et d'un esprit plus pénétrant que les habitants des régions septentrionales; toutes les autres productions y sont aussi meilleures. Une ville ainsi située jonit, à cause de la modération de la chaleur et du froid, d'une température qui ressemble à celle du printemps. Les maladies y sont moius nombreuses et moins violentes, mais elles ont de l'analogie avec celles qui règnent dans les villes exposées aux vents chauds. Les femmes y sont extrêmement fécondes, et accouchent aisément. Telles sont ces localités.

6. Quant aux villes qui regardent l'occident, qui sont à l'abri des vents de l'orient, et sur lesquelles les vents chauds du midi et les vents froids du nord ne font que glisser, elles sont nécessairement les plus insalubres par leur position. D'abord, les eaux n'y sont pas limpides; la cause en est dans le brouillard qui occupe généralement l'atmosphère dès la matinée, et qui, se mèlant à l'eau, en trouble la limpidité; car les rayons du soleil n'éclairent ces localités que lorsqu'il est déjà fort élevé sur l'horizon. En second lieu, il souffle, pendant les matinées d'été, des brises froides, il tombe des rosées; et, durant le reste de la journée, le soleil, en s'avançant vers l'occident, brûle singulièrement les hommes; aussi sont-ils décolorés, maladifs; ils participent à toutes les maladies dont il a été parlé; aucune ne leur appartient exclusivement. Ils ont la voix gravect rauque à cause del'air, qui, dans ces localités, est

<sup>&#</sup>x27; Μάλλα Foes. in notis, Gadald.—Le manuscrit latin 7027 met: quam albini; ε.-ά d. π λευκά au lieu de π άλλα. — ' νοῦσες άλλη vulg. — sine άλλη Gadaldinus et 7027.—J'ai suivi Gadaldinus et le manuscrit latin de préférence au texte vulgaire. — ' είδι 2255.-είδιν vulg.—πρλς βεράν legit Galen..t. I, p. 548, Ed. Basil. – πρεσδερέων 2146. — ἔπες Coray 2° ἐὐ. – εἴπες vulg. — \* μετριώτιπα 2255. — ' γίνεται vulg. — <sup>6</sup> τεῖς ἐν ταῖς πέλευν γενεμένεις vulg. — \* παῖς ταὶς πέλευν γενεμένεις vulg. — \* καῖς τυlg. — γαὐτόθεν ἀρικύμενες Coray t° ἐὐ. — ἀντόθι ἀρικ. 2° ἐὐ. — — ' σόσαι πρὸς δύσιας κείνται ναερώτεραι 2255. —κεῖνται νulg. — ' ' παραξέρε vulg. — ' ' παι ο νulg. — ' ' πάπουσε 2255. — ' <sup>1</sup> Ce passage a paru obseur ou altèré. Mercuriali traduit: et ex omnibus morbis participari; nulla enim re ab ipsis separantur; il a mis une virgule après μετέχειν; sa construction est peu probable, et le sens n'est guère en rapport avec les mots.

κός εἶναι καὶ βραγχώδεας διὰ τὸν ἤέρα, ὅτι ἀκάθαρτος ὡς επι το τουλὸ αὐτόθι γίγνεται καὶ νοσώδης τοῦ τὰ πνεύματα τὰ τε προσέχουσι τὰ πνεύματα τὰ τε προσέχουσι τὰ ἀτὶ τῆς ἐσπέρης πνεύματα τὰ ἐπὶ τῆς ἐμετοπώρο μάλιστα ε ἡ θεις ἡ τοιαύτη τῆς πόλιος κατὰ τὰς ͼ τῆς ἡμέρης μεταδολὰς, ὅτι πουλὸ τὸ μέσον γίγνεται τοῦ τε ἐωθινοῦ καὶ τοῦ πρὸς τὴν δείλην. ΤΠερὶ ψέν πνευμάτων, ἄ τέ ἐστιν ἐπιτήδεια καὶ ἀνεπιτήδεια, ὧδε ἔχει.

7. Περί δὲ τῶν λοιπῶν ὑδάτων βούλομαι διηγήσασθαι, ἄ τέ ἐστι νοσώδεα, καὶ ἃ ὑγιεινότατα, καὶ δκόσα ἀρ' ὕδατος κακὰ εἰκὸς \* γίγνεσθαι, καὶ τὰ ἀγαθά πλεῖστον γὰρ μέρος ξυμβάλλεται ἐς τὴν ὑγιείην. 'Οκόσα μὲν οὖν ἐστιν ἐλώδεα καὶ στάσιμα καὶ λιμναία, ταῦτα ἀνώγκη τοῦ μὲν • θέρεος εἶναι θερμὰ καὶ παγέα καὶ δὸμην ἔχοντα, ἄτε οὐκ ἀπόβρυτα ἔόντα ἀλλὰ τοῦ τε ἀμβρίου ὕδατος ἐπιτρερομένου '\* αὶεὶ νέου, τοῦ τε ἡλίου καίοντος, ἀνάγκη ἄχροά τε εἶναι καὶ πονηρὰ καὶ γιοῦς καὶ παγετῶν, ὅστε φλεγματωδέστατα εἶναι καὶ βραγχωδέστατα τοῖσι δὲ πίνουσι σπλῆνας μὲν αἰεὶ μεγάλους εἶναι καὶ μεμυωμένους, καὶ τὰς γκοτέρας σκληράς τε καὶ λεπτάς καὶ θερμὰς, τοὺς δὲ ὡμους καὶ τὰς κληίδας καὶ τὸ πρόσωπον '\* καταλελεπτύσθαι ' ἐς γὰρ τὸν σπλῆνα αὶ σάρκες ξυντήκονται, διότι ἰσγνοί

Zvinger traduit: et omnibus prædictis morbis eosdem participare nihil probibet. Les mots de la phrase ne favorisent pas, non plus, cette traduction. Focs entend ce passage comme Mercuriali. Dacier s'est contenté de traduire: et sont sujets à toutes les maladies dont j'ai pau lé, supprimant ce qu'il n'avait pas compris. Coray a ajouté δω avont εδιδω, et le seus qu'il adopte me parait être le véritable; c'est celui que j'ai suivi. Le manuscrit latin 7027 traduit: et nihil eorum privatim. Le traducteur a entendu ce passage comme Coray. Au lieu de δω, qu'ajoute Coray, on pourrait ajouter καὶ avant εὐδίω d'après la traduction du manuscrit latin, ou mettre δὲ ου γέρ après εὐδίω. A la rigueur, on peut s'en passer, et j'ai laissé le texte tel qu'il était.— 15 «δντέως vulg.

12235 - .Πολύ vulg. — 3 αύτεισε 2235 - αύτεισεν vulg. - προσαθνται vulg.
— 3 Cette phrase est ainsi imprimée dans le texte vulgaire : έπεὶ τὰ ἐπὶ τᾶς ἐσπίγις στείματα ἐαιαεν εῖτε μετοπώρφ απλ.-phrase fort peu intelligible. Foes dans ses notes, cite, d'après des mauuscrits, cette phrase telle que Coray l'a imprimée, et telle que je l'ai imprimée aussi. Le sens en est tres naturel,

généralement impur et malsain; car il n'est guère corrigé par les vents du nord, qui s'y font peu sentir, etles vents qui règnent dans ces localités sont très humides; telle est en effet la nature des vents du couchant. Une ville ainsi exposée ressemble surtout à l'automne, relativement aux alternatives de la même journée, parce que la différence y est très grande entre le matin et le soir. Telles sont les observations faites sur les vents salubres et insalubres.

7. Je veux maintenant exposer ce qui est à dire sur les eaux, et montrer quelles eaux sont malsaines, et quelles sont très salubres, quelles incommodités ou quels biens résultent des eaux dont on fait usage; car elles ont une grande influence sur la santé. Les eaux dormantes, soit de marais, soit d'étangs, sont nécessairement, pendant l'été, chaudes, épaisses, de mauvaise odeur; n'ayant point d'écoulement, mais étant alimentées continuellement par de nouvelles pluies, et échauffées par le soleil, elles deviennent louches, malsaines et propres à augmenter la bile. Pendant l'hiver, au contraire, la gelée les pénètre, la neige et la glace les troublent, ce qui les rend les plus favorables à la production de la pituite et des enrouements. Ceux qui en font usage, ont toujours la rate volumineuse et dure, le ventre resserré, émacié et chaud, les épaules et les clavicules décharnées. En effet, les chairs se fondent au profit de la rate, et c'est la cause de la maigreur de ces hommes. Avec une telle constitution, ils sont affamés et altérés. Les cavités supérieures

είσιν \* εδωδούς τε είναι τούς τοιουτέους καὶ διψηρούς \* τάς τε κοιλίας ' ξηροτάτας καὶ τὰς ἄνω καὶ τὰς κάτω ἔγειν, ώστε τῶν φαρμάχων Ισγυροτέρων 2 δέεσθαι. Τοῦτο μέν τὸ 3 νούσημα αὐτέοισι ξύντροφόν έστι και θέρεος και γειμώνος. Πρός δε τουτέοισιν οί 4 ύδρωπες πλείστοί τε γίγνονται καὶ θανατωθέστατοι τοῦ γάρ θέρεος δυσεντερίαι τε πολλαί έμπίπτουσι και διάδροιαι και 4 πυρετοί τεταρταΐοι πολυγρόνιοι ταῦτα δὲ τὰ νοσεύματα μηχυνθέντα τὰς τοιαύτας φύσιας ές ύδρωπας καθίστησι καὶ ἀποκτείνει. Ταῦτα μέν αὐτέοισι τοῦ θέρεος γίγνεται τοῦ δὲ γειμώνος, τοῖσι νεωτέροισι μ.ἐν 6 περιπλευμονίαι τε και μανιώδεα νοσεύματα τοϊσι δέ πρεσθυτέροισι, χαύσοι, διά την της χοιλίης σχληρότητα. Τησι δὲ γυναιζίν οιδήματα 7 έγγίγνεται και φλέγμα λευκόν και έν γαστρί ισχουσι μόλις, και τίκτουσι γαλεπώς: μεγάλα τε τὰ ἔμβρυα και οἰδέοντα: έπειτα έν τησι τροφησι οθινώδεά τε καὶ πονηρὰ γίγνεται ' ή τε κάθαρσις τῆσι γυναιζίν οὐκ \* ἐπιγίγνεται γρηστή μετά τὸν τόκον. Τοίσι δέ 9 παιδίοισι χῆλαι ἐπιγίγνονται μάλιστα, 10 καὶ τοίσιν " ἀνδράσι χίρσοι καὶ έλχεα ἐν τῆσιχνήμησιν, ἄστε τὰς τοιαύτας φύσιας ουχ ζοδόν τε γιακροβίους είναι, άλλά προγηράσκειν τοῦ χρόνου τοῦ Ιχνευμένου. Ττι δὲ αί γυναίχες δοχέουσιν έγειν ἐν γαστρὶ, καὶ όχοταν ό τόχος η, \*2 ἀφανίζεται τὸ πλήρωμα της γαστρός · τοῦτο δὲ γίγνεται 13 δχόταν δόροπιήσωσιν αί δυτέραι. 14 Τὰ μέν τοιαῦτα δόατα νομίζω μογθηρά είναι πρός άπαν γρημα δεύτερα δέ, όσων 15 είεν αί πηγαί έχ πετρέων, σχληρά γάρ ἀνάγχη είναι, ἢ 16 ξχ λύς όχου θεριτά

\* Θερμοτάτας Zving. in marg.- ξ. τε vulg.- τε supprimé par Coray. -Seioθαι vulg.—3 νόσημα vulg.—αὐτέοισι 2253.—αὐτέοισιν vulg.—έστι 2253. -έστιν vulg. -- <sup>1</sup>ύδρωπές τε καὶ πλείσται vulg. -καὶ πλ. γί. Coray 2. -- La leçon que j'ai adoptée est celle de Galien. t. 16, p. 361, Ed. Kuhn; mais plus loin, p.436, Galien cite comme le texte vulgaire. - γίνονται vulg. - 5πυρετοί τε vulg. - sine τε 2146. — 6 περιπνευμονίαι vulg. - μανιώδη vulg. — 7 έγγίνεται vulg. - 8 ἐπιγίνεται vulg. - 9 παιδίαισιν vulg. - 10 Sie Gal. p. 437. - μέν pro zzì vulg.- δὲ pro zaì 2253.- '' ἀνδράσι 2255.- ἀνδράσιν vulg.- '' ἀφανίζεται 2146. - ἀφανίζηται vulg. — 13 lei la plupart des manuscrits et des imprimes ont ὑπὸ ὑδέρου; mais Focs remarque, dans ses notes, que ces mots manquent dans quelques manuscrits. Ils paraissent être redondants; Coray en a jugé ainsi, il les a supprimés, et j'ai suivi son exemple; ils no sont pas, non plus, dans le manuscrit latin 7027, qui traduit : hoc autem sit cum matricis hydropes fuerint.— 14 περί υδάτων άγαθων καί μοχθηρών in marg. 2255.- πρὸς ἄπαν χρημα om. 2146. - 15 siev, ce mot manque dans la citation de Galien t. 16, p. 437, Ed. Kühn. - " ef ef re pro in

clinsérieures y sont fort sèches, de sorte que pour les purger. il fant des médicaments énergiques. Cet état maladif leur est habituel tant en été qu'en hiver. En outre, les hydropisies y sont très fréquentes et très dangereuses; car, pendant l'été, les habitants sont affligés par des dysenteries, par des diarrhées, par des fièvres quartes de longue durée, maladies qui, prolongées, se terminent, dans de pareilles constitutions, par des hydropisies et causent la mort. Telles sont les affections qui règnent pendant l'été; pendant l'hiver, les jeunes gens sont atteints de péripueumonies et de maladies accompagnées de délires : l'age plus avancé, de fièvres ardentes, à cause de la dureté du ventre. Les femmes sont sujettes aux œdèmes et à la leucophlegmasie; elles conçoivent difficilement, et leur accouchement est laborieux. Les nouveau-nés sont gros et boursouflés; mais, pendant la nourriture, ils maigrissent et deviennent chétifs. Le flux qui suit les couches ne se fait pas d'une manière avantageuse. Les enfants surtout sont atteints de hernies; les hommes le sont de varices et de plaies aux jambes. De sorte que la longévité est impossible avec de pareilles constitutions; la vieillesse arrive avant le temps. De plus, les femmes paraissent être enceintes; et. lorsque vient l'accouchement, le volume du ventre disparaît: cette grossesse apparente est le fait d'une hydropisie de la matrice. Je regarde de telles eaux comme mauvaises pour tous les usages; les plus mauvaises après celles-là sont celles qui proviennent ou de rochers, ce qui leur donne nécessairement de la dureté, ou d'un terroir dans lequel sont des eaux chaudes, du fer, du cuivre, de l'argent, de l'or, du soufre, de l'alun, du bitume ou du nitre. Tout cela est l'effet de la chaleur; par conséquent les eaux d'un tel terroir ne peuvent pas être bonnes, elles sont dures et échauffantes; elles passent

γχς vulg., et in Gal. l. cit. – Le mannscrit de Gadaldinus donne ἐν γχς; Coray a adopté cette leçon, qui est indispensable au sens. Elle est donnée aussi par le manuscrit latin 7027 qui a : quæque sunt ex terra. Il faut considèrer σχληρά γάρ ἀνάγρα είναι considère σχληρά γάρ ἀνάγρα είναι considère σχληρά για είναι είναι

ύδατά έστιν, η σίδηρος γίγνεται, η γαλχός, η άργυρος, τη γρυσός, η θείον, η ε στυπτηρίη, η άσφαλτον, η νίτρον ταῦτα γάρ πάντα ὑπὸ βίης 3 γίγγονται τοῦ θεριμοῦ. Θὸ τοίνυν 4οξόν τε έχ τοιαύτης γῆς ὕδατα άγαθά γίγνεσθαι, άλλά σχληρά τε χαί χαυσώδεα, διουρέεσθαί τε γαλεπά καὶ πρὸς τὴν διαχώρησιν ἐναντία εἶναι. "Αριστα δέ, δκόσα 5 ἐκ μετεώοων γωρίων δέει καὶ λόφων γεπρών · αὐτά τε γάρ ἐστι γλυκέα καὶ λευχά, καὶ τὸν οἶνον φέρειν όλίγον οἶά τέ ἐστι: ετοῦ δὲ γειμῶνος θερμά γίννεται, τοῦ όὲ θέρεος ψυγρά ο οῦτω γὰρ αν εἶη ἐχ βαθυτάτων πηγέων. Μάλιστα δε 7 επαινέειν, ών τὰ βεύματα πρὸς τὰς ἀνατολάς τοῦ ξλίου ἐρρώγασι, καὶ μᾶλλον πρὸς τὰς θερινάς δνάγκη γὰρ λαμπρότερα είναι καὶ εὐώδεα καὶ κοῦφα. Όκόσα δέ ἐστιν άλυκὰ καὶ ατέραμνα καὶ σκληρά, <sup>8</sup> ταῦτα μέν πάντα πίνειν οὐκ αγαθά. Είσι δ'ένιαι φύσιες και νοσεύματα, 9 ές α έπιτήδεια έστι τα τοιαύτα ύδατα πινόμενα, περί ών φράσω αὐτίκα. Έγει δὲ καὶ περί τουτέων δίδε · όχόσων μέν αί πηγαί πρός τάς άνατολάς ιο έγουσι, ταῦτα μέν άριστα αὐτὰ ξωυτέων ἐστίν · δεύτερα δὲ " τὰ μεταζὸ τῶν θερινῶν ἀνατολέων ἐστὶ τοῦ ἡλίου καὶ \*\* δύσιων, καὶ μᾶλλον τὰ πρὸς τὰς ἀνατολάς · τρίτα δὲ τὰ μεταξύ τῶν δυσμέων τῶν θερινῶν καὶ τῶν γειπεοινών . Θασγότατα οξ τα πόρο τον κοι και τα πεταζή 13 λειπερινῆς ἀνατολῆς καὶ δύσιος, καὶ ταῦτα τοῖσι μέν 14 νοτίοισι πάνυ πονηρά, τοῖσι δὲ 35 βορείοισιν άμείνω. Τουτέοισι δὲ πρέπει ώδε γρέεσθαι \*

ຳ ກຸ່ ຊຸງ. manque dans la citation de Galien, ibid. - " ອະນາຕະຊາຄົດ vulg. - 3 γίνονται vulg. - 4 Le texte vulgaire de cette phrase omet είον τε, et donne γίγνεται, et διουρέεται sons τε. La marge de Zving, donne έστιν comme variante de civat, variante qui serait indispensable si on laissait subsister les autres indicatifs. Baccius a ή devant ἐναντία. Coray a corrigé cette phrase en mettant τε après διουρέεσθαι, et άναγχαίη avant είναι. La correction que j'ai imprimée est donnée par le ms. latin 7027: non ergo putant (σίονται, c'est-à-dire αίον τε, faute que le traducteur latin a faite plusieurs fois) de tali terra aquas optimas nasci, sed magis duras et insuaviores, et ad mictionem pessimas, et de ventris exitu contrarias esse. A la restauration ingénieuse, mais conjecturale de Coray, j'ai préféré une leçon antique. -5 Athénée, qui cite ce passage, le cite ainsi : όσα έκ μετεώρων γωρίων δεί καὶ ἐκ λόφων ξηρῶν \* ταῦτα γὰρ λευκὰ, καὶ γλυκέα, καὶ τὸν οἶνον ὀλίγον φέρειν οίά τε έστι, τέν τε χειμώνα θερμαίνεται, καὶ τὸ θέρος ψυγρά έστιν. ( 1. 11, p. 46, C.)—6τον δε χειμώνα 2146.τε pro δε Cor. 2.-γίνεται vulg.-θέρους vulg. —7 ἐπαινεῖν vulg.-ἐπαινέω Gadald.— 8 Le texte vulgaire a τῷ μέν πάντα; Zvinger et Mercuriali ont en marge τῷ μὲν παντί. Vander Linden a τά difficilement par l'urine, et contrarient les évacuations alvines. Les meilleures sont celles qui coulent de lieux élevés et de collines de terre; elles sont donces, claires, et peuvent porter un vin léger. Elles deviennent chaudes pendant l'hiver, et froides pendant l'été, ce qui prouve qu'elles proviennent des sources les plus profondes. Il faut surtout louer les cours d'eaux qui se font jour du côté du levant, et particulièrement du levant d'été; ces eaux sont nécessairement plus limpides, de honne odeur et légères. Aucune eau saumâtre, crue et dure n'est bonne à boire; cependant, il est des constitutions et des maladies où l'usage en est utile, et dont je parlerai incessamment. L'exposition a aussi de l'influence sur les qualités des eaux de source: celles dont la source regarde le levant, sont les meilleures; viennent ensuite celles qui coulent entre le levant d'été et le coucher d'été, mais surtout celles qui se rapprochent de l'orient. Au troisième rang sont placées celles dont le cours est entre le coucher d'été et le coucher d'hiver; enfin, les pires sont celles qui sont tournées au midi, et celles qui regardent entre le lever et le coucher d'hiver; les vents du midi en augmentent les mauvaises qualités; les vents du nord les atténuent. Quant à l'usage des caux des sources, voici les règles à suivre : l'homme bien portant et robuste n'a aucun choix à faire, il peut boire toujours ce qui se présente. Mais, celui qui, à cause d'un état maladif, sent le besoin de l'eau la plus convenable, aura, pour recouvrer la santé, les précautions sui-

μὲν πάντα. Coray a restauré ce passago altéré en mettant πάδτα μὲν πάντα. J'ai adopté sa correction. — 9 εἰς vulg. — ἐστι 2255. - ἐστιν vulg. — 1º ἔχουσι 2255. - ἔστιν vulg. — 1º ἔχουσι 2255. - ἔστιν vulg. — 1º ἔχουσι 2255. - ἔστιν vulg. — 1º ἐντικρι δὲ τῶν τὰ κτλ. Coray a mis une virgule après τῶν, entendant τῶν ilans le sens de τούτων. Un peu plus has, on lit τρίτα δὲ μεταζὸ κτλ. sans τῶν ni τνύτων. J'ai donc pensé que τῶν devait être supprime, et qu'il s'était introduit à cette place par quelque erreur de copiste et probablement à cause du voisinage de plusieurs autres ων. — 1º δύσεων vulg. — 1º Gadald. — θερνῆς pro χειμερινῆς vulg. — Foes et Coray ont approuv à l'ordre que suit Hippocrate dans la description des expositions — 1⁴ νετίασσιν vulg. — 1º Lallein. — βερίασιν vulg.

όστις μεν ύγιαίνει τε καὶ ἔρρωται, μηδέν διακρίνειν, άλλά πίνειν αἰεὶ τὸ παρεόν. Όστις δὲ νούσου είνεια βούλεται τὸ ἐπιτηδειότατον πίνειν, ώδε αν ποιέων μάλιστα τυγγάνοι της ύγιείης το δχόσων μέν αξ κοιλίαι σκληραί <sup>2</sup> είσι, καὶ ζυγκαίειν <sup>3</sup> αγαθαὶ, τουτέρισι μέν τὰ γλυκύτατα ζυμφέρει καὶ κουφότατα καὶ λαμπρότατα · δκόσων δὲ μαλθακαί αι νηδύες και ύγραι είσι και φλεγματώδεες, 4 τουτέρισι δέ τά σκληρότατα καὶ ἀτεραμνότατα καὶ τὰ ὑραλικά· οὕτω γὰρ ἄν ξηραίνοιτο μάλιστα: δκόσα γὰρ ὕδατά ἐστιν εξψειν ἄριστα καὶ ε τακεριότατα, ταῦτα καὶ τὴν κοιλίην διαλύειν εἰκὸς μάλιστα καὶ διατήκειν δχόσα δέ έστιν ἀτέραμνα χαὶ σχληρὰ χαὶ ἤχιστα ἔψειν ἀγαθὰ, ταῦτα δὲ ξυνίστησι μᾶλλον τὰς χοιλίας χαὶ ξηραίνει. Άλλὰ γὰρ ψευσάμενοί είσιν οἱ άνθρωποι τῶν άλμυρῶν ὑδάτων 7 πέρι δι' ἀπειρίην, καὶ ότι νομίζεται 8 διαγωρητικά · τὰ δὲ ἐναντιιότατά 9 ἔστι πρὸς τὴν διαγιώρησιν ἀτέραμνα γάρ καὶ ἀνέψανα, ώστε καὶ τὴν κοιλίην ὑπ' · αὐτέων στύρεσθαι μᾶλλον ἢ τήκεσθαι. Καὶ περὶ μὲν τῶν · πηγαίων δδάτων ὧδε ἔγει.

8. " Περὶ δὲ τῶν οἰμδρίων, καὶ ὁκόσα ἀπὸ χιόνος, φράσω ὅκως ἔχει.
Τὰ μὲν οὖν ὅμιδρια κουφότατα καὶ γλυκύτατά '3 ἔστι καὶ λεπτότατα καὶ λαμπρότατα ' τήν τε γὰρ ἀρχὴν, ὁ ἥλιος ἀνάγει καὶ ἀναρπάζει τοῦ ὕδατος τό τε λεπτότατον καὶ κουφότατον ' δῆλον δὲ '4 οἱ ἄλες '5 ποιέουσιν' τὸ μὲν γὰρ ἀλμυρὸν λείπεται αὐτέου ὑπὸ παχέος καὶ βαρέος, καὶ γίγνεται ἄλες ' τὸ δὲ λεπτότατον ὁ ἥλιος ἀναρπάζει ὑπὸ κουφότητος ' ἀνάγει δὲ τὸ τοιοῦτο οὐκ ἀπὸ τῶν ὑδάτων '6 μοῦνον τῶν

1 Ποῖα ὕδατα ταῖς σκληραῖς καλίαις καὶ ποῖα ταῖς μαλθακαῖς συμφέρει in nang. 2235. — ² εἰσι 2255. – εἰσιν vulg. — ³ ἀγαθά εἶναι vulg. — ἀγαθαί εἰσι quædam exemplaria. — La correction de Vander Linden et de Coray me parait la meilleure et la plus simple; c'est de lire ἀγαθαί sans είναι ni εἰσί. — ⁴ τούτοισι vulg. – ταύταισι 2235. – ὑφαλικὰ Coray.—ἔκραί-νεντο Coray. — ⁵ Quelques manuscrits, au dire de Baccius, au lieu de ἔψειν ἄριστα, lisent ἔψανα, qu'il faudrait changer en ἐψανά. — ⁶ τὰ καιριώτατα vulg. — τὰ καιρεώτατα 2255. – τικιτότατα in textu, τπικτικότατα in marg. Zving. – Foes, dans son OEconomie, a proposé de lire τακερώτατα; cette correction a ĉté adoptée par Vander Linden, Mack et Coray. Elle est très satisfaisante. — 7 περί 2255. – κατότι Coray. — ° ροτί 2255. – ἐστιν γυlg. — '' αὐτῶν νυlg. — '' 2146. – πληθον

vantes à prendre : à ceux dont les organes digestifs sont durs et faciles à s'échausser, il convient de boire les eaux les plus douces, les plus légères et les plus limpides; à ceux dont les organes digestifs sont mous, humides et pituiteux, de boire les eaux les plus dures, les plus crues et légèrement salées, qui sont, en effet, très propres à consumer l'excès d'humidité. Les eaux qui sont les meilleures pour la cuisson et les plus dissolvantes, sont aussi celles qui relâchent le ventre et l'humectent le mieux; celles qui sont crues, dures et impropres à la cuisson resserrent davantage et dessèchent les organes digestifs. On se trompe, en effet, par inexpérience, sur les vertus des eaux salées; on les croit laxatives, et cependant elles contrarient le plus la régularité des évacuations alvines; car, étant crues et impropres à la cuisson, elles exercent sur le ventre une action bien plus astringente que relâchante. Telles sont les observations à faire sur les eaux de source.

8. Je passe à la considération des eaux de pluie et de neige. Les eaux de pluie sont les plus légères, les plus douces, les plus ténues, les plus limpides. Car ce que le soleil attire d'abord et enlève aux eaux, c'est ce qu'elles ont de plus subtil et de plus léger. Cela est prouvé par la formation du sel; la partie saline, à cause de la densité et de la pesanteur, demeure, et constitue le sel; la partie la plus subtile, à cause de sa légèreté, est enlevée par le soleil; attraction qui s'exerce, non-seulement sur les eaux lacustres, mais encore sur la mer et sur tout ce qui contient quelques liquides. Or, il y a du liquide en toute chose. Et dans le corps humain même le soleil attire la partie la plus ténue et la plus légère de l'humeur. En voici la meilleure preuve : qu'un homme habillé marche ou reste assis au soleil; les parties du corps que les rayons frappent, ne sueront pas; car le soleil enlèvera la sueur à

vulg. — 13 περί ὀμθρίων ὑδάτων καὶ τῶν ἀπὸ χιόνος in marg. 2255. — 13 ἐστι 2235. – ἐστιν vulg. — 14 αὶ vulg. – Coray a corrigé αὶ en ci avec pleine raison. — 15 παίεουςι 2255. — 16 μόνον vulg.

λιμναίων, άλλά και από της θαλάσσης, και εξ απάντων εν δκόσοισιν ύγρον τί έστιν · ένεστι δέ έν παντί γρήματι · καί έξ αὐτέων τῶν ἀνθρώπων ' άγει το λεπτότατον της Ικμάδος και κουφότατον. Τεκμήριον δὲ μέγιστον, δταν ἄνθρωπος ἐν ἡλίφ βαδίζη, ἡ καθίζη ἱμάτιον ἔχων δχόσα μέν τοῦ γρωτὸς δήλιος έφορᾶ, οὐγ ίδρώη ἄν ὁ γὰρ ήλιος ἀναρπάζει τὸ προφαινόμενον τοῦ ίδρῶτος δκόσα δὲ ὑπὸ τοῦ [ματίου ἐσκέπασται, ή ὑπ' άλλου ο του, ίδροῖ εξάγεται μέν γάρ ὑπὸ τοῦ ήλίου καλ βιάζεται · σώζεται δὲ ὑπὸ τῆς σκέπης, ώστε μλ ἀφανίζεσθαι ὑπὸ του ήλίου · δκόταν δέ 3 ές σκιήν αφίκηται, άπαν τὸ σώμα δμοίως διιεί · οὐ γὰρ ἔτι δ Κλιος 4 ἐπιλάμπει. Διὰ ταῦτα δὲ καὶ σήπεται τῶν ὑδάτων τάγιστα ταῦτα καὶ όδμην ἴσγει πονηρην τὸ ὅμβριον, ὅτι άπὸ πλείστων 5 ξυνήχται καὶ ξυμμέμικται, ώστε σήπεσθαι τάγιστα. Έτι δὲ πρὸς τουτέοισιν, ἐπειδὰν άρπασθῆ καὶ μετεωρισθῆ περιφερόμενον καὶ καταμεμιγμένον ἐς τὸν ἡέρα, τὸ μὲν θολερὸν αὐτέου καὶ νυκτοειδές έκκρίνεται καλ έξίσταται καλ γίγνεται λήρ καλ δικίγλη. τὸ δὲ 6 λεπτότατον καὶ κουφότατον αὐτέου λείπεται, καὶ γλυκαίνεται ύπὸ τοῦ ήλίου καιόμενόν τε καὶ έψόμενον. γίγνεται δὲ καὶ τ τάλλα πάντα τὰ έψόμενα αἰεὶ γλυκέα. "Εως μέν οὖν διεσκεδασμένον ἦ καὶ μή πω \* ζυνεστήκη, φέρεται μετέωρον. Όκόταν δέ κου άθροισθή καὶ 9 ξυστραφή ές τὸ αὐτὸ ὑπὸ ἀνέμων ἀλλήλοισιν ἐναντιωθέντων έζαίφνης, τότε καταβρήγνυται ή αν τύγη πλείστον ξυστραφέν. Τότε γάρ το ἐοικὸς τοῦτο μᾶλλον γίγνεσθαι, δκόταν τὰ νέφεα, τμή ὑπὸ ἀνέμου στάσιν έχοντος ώρμημένα έόντα καὶ χωρέοντα, έξαίρνης άντικόψη πνεύμα έναντίον καὶ έτερα νέρεα. Ἐνταθθα τομέν πρώτον αὐτέου

¹ ἀνάγει Coray 2. — \*τινὸς pro του 2255. — ³ είς vulg. — διξει vulg. — βαθοριε la correction de Coray. Heringa avait proposé ἐδίει, se fondant sur l'explication que Erotien donne de ἰδίειν, ἱδρεῦν. — ⁴ Coray a proposé do lire ἀπελάπτει, au lieu ἀἐπιλάμπει; leçon qu'il a introduite dans sa 2° ἐdition. — ⁵ ξυνῆχται 2255. — συνῆχται vulg. — συμμέμμπαι vulg. — ἐπεὰν ἀναρπασθῆ Coray 2. — ⁶ λαμπρότατον 2146, cod. Gadal. et Coray 2. — ㆍ τὰλλα 2255. — γυνείτερα Gadal., Coray 2. — ˚ ξυνεστάκει 2255. — γ ἔκικὸς 2255. — γύνεται vulg. — C'est une correction de Coray; je l'appuie de l'autorité du manuscrit latin 7027, qui a χίετί. — '' Le texte vulgaire parait altéré: en effet, Coray, qui supprime τὰ avant νέρεα, a, pour y remédier, déplacé la négation, et il a mis avec Vander Linden ὑπὸ ἀνέμευ στάσιν μὴ ἔχεντες. Quoique altéré, le texte vulgaire a un sens certain; je l'ai laissé subsister, parce que, malgré cette certitude du sens, les restaurations seraient conjecturales. Le manuscrit

mesure qu'elle paraîtra ; mais les parties qui scront protégées par les vêtements ou de toute autre manière, se mouilleront; la sueur, produite et amenée au dehors par la chaleur du soleil, sera protégée par l'habillement, et elle ne se dissipera pas ; si ce même homme se met à l'ombre, tout le corps deviendra moite également, l'action du soleil ne s'exerçant plus. Aussi, de toutes les eaux, celle qui se corrompt le plus vite, c'est l'eau de pluie; elle contracte une mauvaise odeur; car de toutes elle est la plus mélangée, et ce mélange en accélère la corruption. Mais, d'un autre côté, l'eau enlevée et portée dans les régions supérieures, est promenée dans l'atmosphère avec laquelle elle se mêle, elle se sépare de ses parties opaques et troubles, qui deviennent brume et brouillard; elle conserve les parties les plus ténues et les plus légères qui s'adoucissent sous l'action échauffante du soleil et par sa coction; or, par la coction toute chose s'adoucit toujours. Tant que cette partie légère reste dispersée et sans condensation, elle est promenée au haut de l'atmosphère; mais, quand la rencontre soudaine des vents opposés la réunit et la condense, alors elle se précipite du point où la condensation se trouve avoir été la plus considérable. Sans donte, en effet, la pluie se forme de préférence quand les nuages que le vent ne laisse pas en repos, viennent, dans le mouvement qui les emporte, à être heurtés soudainement par un vent contraire et par d'autres nuages; la condensation se fait d'abord au point de rencontre; les nuages qui arrivent derrière s'accumulent, s'épaississent, deviennent opaques et se condensent; la pesanteur détermine la précipitation, et la pluie tombe. C'est pour cette raison que l'eau de pluie est la meilleure ; mais il faut la faire bouillir pour en prévenir la corruption; sans cette précaution elle contracte une mauvaise odeur, et elle rend à ceux qui

latin 7027 a : quando nubes de vento concursum habentes concurrunt, et alius accidit repente contraveniens flatus et aliæ nubes. On pourrait sur cette traduction refaire le texte grec— 12 τὰ μέν πρῶτα αὐτέων Coray 2.

ξυστρέφεται · τὰ δὲ όπισθεν ἐπιφέρεταί · τε καὶ ούτω παγώνεται, καὶ μελαίνεται, καὶ ζυστρέφεται ές τὸ αὐτὸ, καὶ ὑπὸ βάρεος καταδδήγνυται, καὶ όμβροι 2 γίγνονται. Ταῦτα μέν 3 έστιν άριστα κατά τὸ είχος · δέεται δὲ ἀφέψεσθαι, καὶ 4 ἀποσήπεσθαι · εὶ δὲ μὴ, δδμὴν ίσγει πονηρήν, καὶ βράγγος καὶ δβαρυφωνίη τοῖσι πίνουσι προσίσταται. 6 Τὰ δὲ ἀπὸ γιόνος καὶ κρυστάλλων πονηρὰ πάντα δχόταν γὰρ ἄπαζ παγῆ, οὐκ ἔτι ἐς τὴν ἀργαίην φύσιν καθίσταται, ἀλλὴ τὸ μεν αὐτέου λαμπρὸν καὶ κοῦφον καὶ γλυκὸ ἐκκρίνεται καὶ ἀφανίζετας τὸ δὲ θολωδέστατον καὶ σταθμωδέστατον λείπεται. Ινοίης δ' αν ώδε. εί γάρ βούλει, όταν 7 ή γειμών, ές άγγεῖον μέτρω έγγέας ύδωρ, θείναι ές την αἰθρίην, ένα πήξεται μάλιστα, έπειτα τῆ ύστεραίη 8 έσενεγχών ες άλέην, όχου γαλάσει μάλιστα δ παγετός, δχόταν δέ λυθή, ο άναμετρέειν τὸ ὕδωρ, ευρήσεις έλασσον συχνῷ. Τοῦτο τεχμήριον, ότι ύπο της πήξιος άφανίζεται το καὶ άναξηραίνεται το κουφότατον καὶ λεπτότατον, οὐ τὸ βαρύτατον καὶ παγύτατον · οὐ γὰρ ἄν δύναιτο. Ταύτη οὖν νομίζω πονηρότατα ταῦτα τὰ ὕδατα εἶναι τὰ ἀπὸ γιόνος καὶ ¡! κρυστάλλου, καὶ τὰ τουτέοισιν ἐπόμενα, πρὸς ἄπαντα γρήματα. Περί μέν οὖν 12 διαθοίων δδάτων καὶ τῶν ἀπό γιόνος καὶ χρυστάλλων ούτως έγει.

9. 13 Λιθιώσι δὲ μάλιστα ἄνθρωποι, καὶ ὑπὸ νεφριτίδων καὶ στραγγουρίης άλίσκονται καὶ ἰσχιάδων, καὶ 14 κῆλαι 15 γίγνονται, ὅκου ὕδατα πίνουσι παντοδαπώτατα καὶ ἀπὸ ποταμῶν μεγάλων, 16 ἐς οὺς 17 ποταμοὶ ἔτεροι 18 ἐμβάλλουσι, καὶ ἀπὸ λίμνης, 19 ἐς ἡν ῥεύματα πολλὰ καὶ παντοδαπὰ ἀφικνεῦνται, καὶ 20 δκόσοι ὕδασιν 21 ἐπακτοῖσι

Coray propose de supprimer τε.—2 γίνονται vulg. — 3 ούχ post μέν Zving, in marg. - δείται vulg. - 4 Les manuscrits et presque tousles imprimés ont ἀποσήπεσθαι, mot qui signifiant se corrompre, ne peut convenir ici. Foes a proposé de lire ἀποσήθεσθαι; Coray a adopté cette correction dans sa traduction, mais il ne l'a reçue que dans sa 2º édition. Il propose aussi άποτίθεσθα, mettre en réserve. Le manuscrit latin 7027 ne donne aucune lumière ; il traduit le mot en litige par demutari. Ne pouvant restituer le texto avec sureté, je l'ai laissé; mais j'ai traduit selon le sens général, qui est certainement qu'il faut faire bouillir l'eau de pluie pour en prévenir la putréfaction.— 5 βαρυφωνίη Cor. - βαρυφωνίην vulg. - καὶ βρ. καὶ βῆχες καὶ βαρυφωνίη Gadal.-καὶ βράγχους καὶ βῆχας καὶ βαρυφωνίκν Chart.-τοῖς vulg.-ποοίστασθαι 2255,2446.—6περὶ ὑδάτων τῶν ἀπὸ κρυστάλλων 2255 in marg.—7 οἱ χειμώνες μτο ή χειμών ές vulg. - Cette correction, faite par Coray, est de toute certitude. Cum fuerit hiemps, Ms. latin 7027. - 8 είσενεγκών είς άλέαν vulg. - όπου vulg. - χαλάσει 2255. - χαλάση vulg. - 9 άναμετρείν vulg. — 10 καὶ αναξηραίνεται om. Ald. - άναζηρένεται 2255. — 11 κρυστάλλων

en sont usage la voix rauque et enrouée. Les caux qui proviennent de la neige et de la glace sont toutes mauvaises. Une fois qu'elles ont été congelées, elles ne retrouvent plus leur qualité première; ce qu'elles avaient de limpide, de léger, de doux, se perd et disparaît. Il ne reste que ce qu'il y a de plus trouble et de plus pesant. Vous vous en convaincrez par l'expérience suivante : Mettez dans un vase, pendant l'hiver, de l'eau que vous aurez mesurée, et exposez-la à l'air dans un endroit où elle se congèlera complétement; puis, le lendemain, reportez le vase dans un lieu dont la chaleur fonde la glace; après le dégel, mesurez l'eau de nouveau, et vous en trouverez la quantité notablement diminuée. C'est la preuve que la congélation évapore et dissipe les parties les plus légères et les plus subtiles, et non les plus pesantes et les plus épaisses; ce qui serait impossible. En conséquence, je regarde les eaux de neige et de glace et les eaux analogues comme les eaux les plus mauvaises pour quelque usage que ce soit. Voilà cequ'on observe au sujet des eaux de pluie, de neige et de glace.

9. La pierre, la gravelle, la strangurie, la sciatique et les hernies sont surtout fréquentes là où les habitants boivent des eaux de la nature la plus diverse, telles que celles des grands sleuves qui reçoivent d'autres rivières, celles de lacs où se déchargent quantité de ruisseaux de toute espèce; enfin, toutes les eaux qui, arrivant, non du voisinage, mais de lieux éloignés, deviennent hétérogènes dans le long trajet qu'elles parcourent. Une cau ne ressemble pas à une autre cau; les unes sont douces, les autres salées et alumineuses; d'autres proviennent de sources chaudes: dans le

Coray 2.— 12 των ante & Coray 2.— 13 περί λιθι έσεως, νεφρίτιδός τε καί στρατγρωρίας in marg. 2255. — 14 Coray a imprimé κελέτει au lieu de κέτω. Α la rigueur, le texte vulgaire peut être conservé. — 15 γίνονται vulg.— 16 είς vulg.— 17 πεταμός 2446. — ποταμώς vulg. et Gal. t. 46, p. 458, Ed. Kühn. – Coray a corrigé πεταμώ. J'ai accepté cette correction d'attant plus volontiers que je lis daus le manuscrit latin 7027: in quibus flumina immittunt. — 18 εμβάλλωσε 2255. – εμβάλλωσεν vulg.— 19 είς vulg.— 20 έκορασιν 2255. — 21 έπευτείουν vulg.

χρέονται διά μαχροῦ ἀγομένοισι, καὶ μὴ ἐχ βραχέος. Οὐ γὰρ οἶόν τε έτερον ετέριο εοιχέναι δόωρ, άλλά τὰ μέν γλυχέα είναι, τὰ δὲ άλυχά τε καὶ στυπτηριώδεα, τὰ δὲ ἀπὸ θερμῶν δέειν ζυμμισγόμενα δὲ ταῦτα ἐς ταὐτὸν ' ἀλλήλοισι στασιάζει, καὶ κρατέει ' αἰεὶ τὸ ἰσγυρότατον ' ἰσγύει δὲ οὐχ 3 αἰεὶ τὢυτὸ, ἀλλ' ἄλλοτε ἄλλο 4 χατὰ τὰ πνεύματα το μέν γάρ 5 βορέης την ζογύν παρέγεται, το δέ δ νότος, καὶ τῶν λοιπῶν πέρι 6 ὢυτὸς λόγος. ἡ ὑίστασθαι οὖν τοῖσι 7 τοιουτέοισιν ανάγχη εν \* τοίσιν αγγείοισιν ίλυν χαι ψάιμιον χαι από 9 τουτέων πινευμένων τὰ νουσήματα γίγνεται τὰ προειρημένα · ὅτι δὲ οὐγ άπασιν, έξης φράσω, 10 Οχόσων μέν ή τε χοιλίη εύροός τε χαὶ 116γιηρής έστι, καὶ ή κύστις μὴ πυρετώδης, " μηδὲ ὁ στόμαγος τῆς κύστιος 13 ξυμπέφραχται λίην, οδτοι μέν διουρεῦσι δηϊδίως, χαὶ έν τῆ χύστει οὐδὲν ξυστρέφεται · δχόσων ι όδὲ ἀν ή χοιλίη πυρετώδης ἢ, ἀνάγχη καὶ τὴν κύστιν 15 τώυτὸ πάσγειν . δκόταν γάρ θερμανθή μᾶλλον τῆς φύσιος, 16 εφλέγμηνεν αὐτέης δ στόμαγος. δχόταν δὲ 17 ταῦτα πάθη, τὸ οὖρον οὐχ ἀρίησιν, ἀλλ' ἐν έωυτέω 18 ξυνέψει καὶ 19 ξυγκαίει. Καὶ τὸ μέν λεπτότατον αὐτέου ἀποχρίνεται καὶ τὸ καθαρώτατον 20 διιεῖ καὶ έξουρέεται, τὸ δὲ παγύτατον καὶ θολωθέστατον ξυστρέφεται καὶ 2° ξυμπήγνυται • τὸ μέν πρώτον 2° σμικρόν , έπειτα μείζον γίγνεται • χυλινδεύμενον γάρ ύπὸ τοῦ ούρου, δ τι αν ξυνίστηται παγύ, ξυναρμόζει πρός έωυτό \* καὶ οῦτως αὖζεταί τε καὶ πωροῦται. Καὶ όκόταν οὐρέη, πρὸς τὸν στόμαγον τῆς χύστιος προσπίπτει ὑπὸ τοῦ οὐρου βιαζόιμενον, και κωλύει οὐρέειν, και όδύνην παρέγει ισγυρήν · ώστε τὰ αίδοῖα τρίβουσι καὶ 33 Ελκουσι τὰ παιδία τὰ λιθιῶντα : δοκέει γὰρ 24 αὐτέοισι τὸ αἴτιον ἐνταῦθα εἶναι τῆς 25 οὐρήσιος. Τεχμήριον δὲ, ὅτι ούτως έχει • τὸ γὰρ οὖρον λαμπρότατον οὐρέουσιν οί λιθιῶντες, 26 ὅτι

¹ Ita 2255, –ἀλλήλοισιν vulg. —² σἰεὶ 2255, –ἀεὶ vulg. —³ἀεὶ vulg. — ⁴κχὶ pro κατὰ vulg. — Coray a corrigé καὶ en κατὰ. Cette correction est justifiée par le manuscrit latin 7027, qui a : sed aliud aliquando secundam flatus. — ⁴πρὸς βορέων pro βορέως 2255, — 6 ἐ αὐτὸς Gal. ι. 16, p. 365, Ed. Κühn. — ¹ τουτείσισι 2255. — ⁴ τοῖς ἀγγείοις vulg. — 9 τοῦτων vulg. —νοτήματα γίνεται vulg. — ι°τίνες ῥαδίως διευροῦσι in marg. 2255. — ¹¹ ὑ. sic mss. -Coray 2 ὑγικρῦ. –ἐστι 2255. –ἐστιν vulg. — ¹ μιὰ ἐ 2255. — ¹¹ δic God. Gadal. - Ἐυμπέπραται vulg. - Ευμπέπραται Cal. ι. 16, p. 438, Ed. Κühn. – συμπίμπραται Zving. in marg. - Coray a adopté la leçon de Zvinger. Ce qui m'a décidé pour celle de Gadaldinus, c'est que je lis daus le manuscrit latin 7027 :

mélange, leurs propriétés entrent en lutte, et c'est toujours la plus puissante qui triomplie; or, la même n'est pas toujours la plus puissante, et c'est tantôt l'une et tantôt l'autre selon l'influence des vents. A l'une le vent du nord donne la prédominance, à l'autre le vent du midi, et ainsi du reste. Nécessairement, de telles eaux déposent, dans les vases qui les renferment, du limon et du sable, et l'usage qu'on en fait engendre les maladies que j'ai énumérées; non chez tous les hommes indistinctement, et en voici la raison : ceux dont le ventre est libre et sain, dont la vessie n'est pas brûlante, ni le col de cet organe trop resserré, rendent facilement l'urine, et rien ne se condense dans leur vessie. Mais, quand le ventre est brûlant, la vessie partage nécessairement cette affection; elle s'échausse au delà des limites de la nature ; son col s'enflamme; ainsi affecté, il n'émet plus l'urine, qui y reste soumise à l'action d'un excès de chaleur. La partie la plus ténue et la plus pure de ce liquide se sépare, et est seule expulsée hors de la vessie. La partie la plus épaisse et la plus trouble se condense et se consolide; d'abord petit, le noyau grossit successivement; car, ballotté dans l'urine, il s'assimile les sédiments épais qui se déposent; de cette façon, il augmente de volume et se durcit. Pressé par le flot de l'urine au moment de l'émission, le calcul s'applique au col de la vessie, empêche d'uriner, et cause une douleur violente; aussi les en-

neque meatum vesicæ angustatum valde.— 14 δ' 2255. — 15 τωὐτὸ 2255. – ταὐτὸ vulg. – ταὐτὸ τοῦτο Gal. ibid., p. 439. — 16 ἐφλήτμανεν 2255. – αὐτὸς vulg.— 17 ταῦτα πάθη 2253, Gal. ibid. – ταύτη vulg.— 18 ζονέχει Gal. ibid. La varianto do Galieu , adoptée par Coray , paraît bonne; cependant le manuscrit latin 7027 a : decoquit et inurit. — 19 συγχαίει vulg. – συγχάει 2255. — 20 διεῖ 2255. – διεῖ vulg. – διεῖ Gal. ibid. — 21 συμπ. vulg.— 22 μιχὸν vulg. - γίνεται vulg. 6105— 23 δλασσι 2255. – διασσιν vulg. — 24 αὐτέοις vulg. — 25 Coray a cru cc passage altéré; il propose de lire cò ζύσιος ou bien καλύστος; et en définitive il a adopté còx οὐράσος. Cette correction ne m'a pas paru nécessaire la phrase peut s'entemdre sans la négation ; le manuscrit latin 7027 a : videtur conim cis origo in codem esse wince. — 26 « Inmédiatement aprés λιθιόντες, dit

τὸ παχύτατον καὶ ' Οολωδέστατον αὐτέου μένει καὶ ' ξυστρέφεται' τὰ μὲν πλεῖστα οὕτω λιθιᾳ. ' Γίγνεται δὲ ' παισὶ καὶ ἀπὸ τοῦ γάλακος, ἢν μὴ ὑγιηρὸν ἢ, ἀλλὰ θερμόν τε λίην καὶ χολώδες ' τὴν γὰρ κοιλίην διαθερμαίνει καὶ τὴν κύστιν, ὥστε τὸ οὖρον ξυγκαιόμενον ταῦτα πάσχειν. Καὶ φημὶ ἄμεινον εἶναι ' τοῖσι παιδίσισι τὸν οἶνον ὡς ὑδαρέστατον διδόναι ' ἦσσον γὰρ τὰς φλέβας ξυγκαίει καὶ ' ξυναυχίνει. ' Τοῖσι δὲ θήλεσι λίθοι οὐ γίγνονται ὁμοίως ' ' ὁ γὰρ οὐρη-

Coray, dont je copie toute la note, quoique longue, les manuscrits et les imprimés ajoutent ces mots : πρὸς τὸν (le manuscrit 2146 porte πρός το ) γινόμενον έρβον, comme appartenant à cette même phrase, Les interprétes, les ayant pris pour un terme de comparaison, les ont, en conséquence, rendus dans le sens forcé de aussi clair que le petit lait.... Le premier qui les retrancha de sa version latiue fut Baccius Baldinus, et il ne le fit que sur la foi d'un manuscrit dont les variantes lui avaient été cuvoyées par un ami. Sans aucun secours des manuscrits et long-temps avant que je connusse la version de Baccius, je découvris l'erreur du copiste qui les avait mal à propos insérés dans notre traité. D'abord ces mots intrus tombent précisément sur l'endroit où s'est faite la séparation et la transposition vicieuse d'une partie de ce traité dans celui des Plaies de tête; mais cette séparation ne s'est pas faite d'une manière uniforme par tous les copistes (Voyez Foes, Not. in libr, De Capit, vuln., p. 914, A). Il est done plus que probable qu'au lieu de placer cette partie : ὅτι τὸ παχύτατον κτλ. entre ces mots : ἀφελών δέ, τὰ λοιπά ίπτρεύειν ώς ἄν δοκέη ξυμφέρειν τω έλκει, et ceux-ci : καὶ ἢν έζ ἀργῆς λαδών τὸ ἴημα αὐτίκα βούλη. comme elle se trouve aujourd'hui dans le Traité des Plaies de tête ( Ald fo 194-196, et Frob. p. 451-456 ), quelques copistes l'ont insérée quelques lignes plus haut entre les mots : ἔπειτα τὰ λοιπὰ οὕτως ἐπτρεύειν έπως αν δοχέη ξυμφέρειν, πρός το γινόμενον όρων, et ceux-ci: όταν δ' έπὶ τρώματι ἐν κεφαλή ἀνθρώπου κτλ. ( Ald. fo 194 recto, Froben, p. 451, 1. 4; Foes, p. 911, H. et Vander Linden, t. II, p. 705). Suivant cette phrase, πρός το γινόμενον όρων signifie en faisant attention au résultat du traitement, et même à l'état du malade ; ce que l'auteur exprime quelques lignes plus loin : πρός την δύναμαν τοῦ ἀνθρώπου έρων ( Foes p. 912, F); mais, soit qu'elle ait été changée dans ce traité même, par l'iguorance des copistes, en ces mots insignifiants πρός τον γινόμενον δέρον, soit que ce changement n'ait eu lieu qu'après qu'elle a été transportée dans celui des Airs, des Eaux et des Lieur ( par la raison bien simple qu'elle ne pouvait plus présenter aucun sens raisonnable à la suite des mots coρέσυσιν ci λιθιώντες), il en est résulté une ridicule comparaison de l'urine avec le petit-lait. Je ne me sais donné la peine de remouter à la source de

fants calculeux frottent la verge et la tirent, croyant que c'est là ce qui opère l'émission de l'urine. La preuve que la pierre se forme par déposition, c'est que les calculeux rendent une urine très limpide; la partie la plus épaisse et la plus trouble reste dans la vessie et s'y condense. C'est ainsi que cette maladie naît dans la plupart des cas. Elle est aussi produite chez les enfants, par le lait, quand cet aliment, au lieu d'être salubre, est échauffé et bilieux. Il excite un excès de chaleur dans les organes digestifs et dans la vessie; et l'urine, devenue ardente, subit les changements qui amènent la formation du calcul. Je soutiens qu'il vaut mieux donner aux enfants le vin coupé de beaucoup d'eau; cette boisson brûle et dessèche moins les veines. Les filles ne sont pas aussi sujettes que les garçons à la pierre; chez elles l'urèthre est court et large, de sorte que l'urine est

cette erreur que pour empêcher qu'à l'avenir quelque éditeur ne s'avisat do rétablir ces mots intrus, en leur rendant une place qu'ils n'ont jamais dù occuper. » Coray a eu pleinement raison d'effacer ces mots intrus; l'ingénieuse argumentation par laquelle il est arrivé à cette découverte, est complétement confirmée par le manuscrit latin 7027 qui traduit : urinam enim limpidam hii (sic) faciunt, quum quod pinguius et turbulentius remanet et condensatur. On voit qu'il n'y est pas question de πρός τὸν γινόμενον ἐξέδο.

¹ Θολωδάστατον Cod. S. ap. Foes. – χολωδάστατον vulg. – La leçon de δολωδάστατον a été adoptée par Vander Linden, Mack et Coray; elle se trouve dans le manuscrit de Gadaldinus et dans le Commentaire attribué à Galien. Elle se trouve aussi dans le manuscrit latin 7027, qui a, comme on vient de le voir, turbulentius. Elle est à la fois exigée par la phraséologie d'Hippocrate, qui réunit plusieurs fois παχύτατον et δολωδίστατον, et apphyée par de honnes autorités. — ² συστρέφεται vulg. —και από τὰ Coray. —³περὶ λιδιάσεως παιδίων καὶ διαίτης αὐτών in marg. 2253. —γίνεται vulg. — ⁴παιοί 2255. — παιδίσιου καὶ διαίτης αὐτών in marg. 2253. —γίνεται vulg. — δουναυαίνει vulg. — ⁵τοίς vulg. — παιδίσιου 2255. — παιδίσιου γίνεται εὐχόως vulg. - τοΐοι δι δίλλεσι αἰδιότος γίνεται εὐχόως γίνεται εὐχόως γίνεται εὐχόως γίνεται εὐχόως γίνεται εὐτώς αἰδιών γίνενται εὐχόως γίνεται εὐτώς αἰδιών γίνενται εὐχόως γίνεται εὐτώς αὐτών γίνενται εὐτώς αὐτών γίνεται εὐτών γίνεται εὐ

τηρ βραχύς έστιν δτής κύστιος καὶ εὐρυς, ιστε ' βιάζεσθαι τὸ οὖρον ρηϊδίως ' οὔτε γὰρ τῆ χειρὶ τρίβει τὸ αἰδοῖον ισπερ τὸ ἄρσεν,
' οἤτε ἄπτεται τοῦ οὐρητῆρος ' ἐς γὰρ τὰ αἰδᾶα ' ἔυντέτρηνται
(⁴οί δὲ ἄνδρες οὐκ εὐθὺ τέτρηνται, καὶ διότι οἱ οὐρητῆρες εἰσιν ' οὐκ
εὐρέες)· καὶ ' πίνουσι πλεῖον ἢ οἱ παίδες. Περὶ μέν οὖν τουτέων ὧδε
ἔχει, ' ἢ ιτ τουτέων ἐγγύτατα.

10. °Περὶ δὲ ἐτέων ὧδε ἀν τις ἐνθυμεύμενος διαγιγνώσχοι δχοίον τι μέλλει ἔσεσθαι τὸ ἔτος, εἴτε νοσερὸν, εἴτε ὑγιηρόν. Ἦν μὲν γὰρ χατὰ λόγον <sup>9</sup> γένηται τὰ σημεῖα <sup>10</sup> ἐπὶ τοῖσιν ἄστροισι δύνουσί τε καὶ ἐπιτέλλουσιν, ἔν τε τῷ μετοπώρῳ ϋδατα γένηται, χαὶ δ χειμών μέτριος, χαὶ μήτε λίην εὐδιος, μήτε ὑπερβάλλων τὸν χαιρὸν τῷ ψύχει, ἔν τε τῷ ἦρι ὑδατα γένηται ὡραῖα, χαὶ ἐν τῷ θέρει, οὕτω τὸ ἔτος 'ὑγιεινότατον εἰχὸς εἶναι. Ἡν δὲ ὁ μὲν χειμών ' αὐχμηρὸς χαὶ βόρειος γένηται, τὸ δὲ ἦρ' ἔπομβρον χαὶ νότιον, ' 3 ἀνάγχη τὸ θέρος πυρετώδες ' 4 γίγνεσθαι χαὶ ὀψθαλμίας ' 5 χαὶ δυσεντερίας ' 6 ἐμποιέειν. ' 7 'Οχόταν γὰρ τὸ πνίγος ἐπιγένηται ἐξαίφνης, τῆς τε γῆς ὑγρῆς ἐούσης ὑπὸ τῶν ὁμβρων τῶν ' ' ἐα-

pides non nascuntur similiter. — 8 εὐ γὰρ εὐρατὰρ 2446, Ald.- Ici encore différence d'une négation.

\* Βιάζεται vulg. - Il était naturel de substituer l'infinitif. Coray l'a fait, à l'exemple de Vander Lindon et de Mack. Le manuscrit latin 7027 a : ita ut excludatur urina facillime. - Le manuscrit latin 7027 rend les mots εύτε ά.τ. εύρ. par: urinæque extensus est canalis; ce qui ne me paraît présenter aucun sens- 3 ξυντέτρηται Cod, Gadaldini. - οὐ ξυντέτρηγται 2146. Nouvelle négation en plus. — 4 Les mots ci δε ανδρες ουκ ευθύ τέτρηνται sont omis par le texte vulgaire ; ils sont donnés par le manuscrit de Gadaldinus, par Baccius, qui a 2005; au lieu de 2006. Le manuscrit latin les a : in viris vero non patet .- 5 La négation, qui manque dans le texte vulgaire, est donnée par le manuscrit de Gadaldinus et par le manuscrit latin ; ce dernier a : co quod canalis urinæ non latus sit. Je me suis rangé à cette autorité. On voit néanmoins que la restitution du texte ne peut guère se faire avec sureté dans ce passage. J'ai cru prudent de me tenir aussi près que possible des leçons du manuscrit de Gadaldinus, qui sont conformes au manuscrit latin 7027. Admettant que Hippocrate ait voulu dire que la pierre ne se forme pas aussi facilement chez les filles que chez les garçons, j'ai considéré les trois yaz qui se succèdent comme annonçant les raisons de cette différence. - 6 Septalius et Mack ont, d'après Lallemant, introduit dans le texte obecourt, au lieu de mivourt, sans nécessité, ce semble, comme le remarque Coray. -- 7 Dans le manuscrit 2255 le fragment inexpulsée facilement; on ne les voit point comme les garçons se frotter les parties génitales, ni porter la main au bout de l'urèthre; l'urèthre s'ouvre directement près du vagin, tandis que chez l'homme ce canal n'est pas direct et est moins large; enfin, elles boivent plus que les garçons. Ce sont à peu près les causes de cette différence.

10. Il est des observations à l'aide desquelles on peut juger ce que sera l'année, soit malsaine, soit salubre. Si aucun dérangement ne se montre dans les signes qui accompagnent le coucher et le lever des astres, si des pluies tombent pendant l'automne, si l'hiver est modéré, ni trop doux, ni excessivement froid, si dans le printemps et l'été les pluies sont conformes à l'ordre de ces deux saisons, naturellement une telle année sera fort saine. Au contraire, qu'à un hiver sec et boréal succède un printemps pluvieux et austral, l'été produira nécessairement des fièvres, des ophthalmies et des dysentitulė Περί προγνώσεως έτων finit à έχει. On y lit à la fin : τέλος του περί προγώσεως έτων Ιπποκράτους. -- 8 A partir de περί, tout ce qui suit est, dans le Ms. 2255, un traité à part, on lit au titre : Ιπποκράτους περί προγνώσεως έτων, ci δὲ τινὸς άλλου παλαιού. La première phrase est ainsi conçue: Οὕτω δ'άν τις ένθυμεύμενος διαγινώσκη περί έτων, έκεζον το έσομενον έσεσθαι, είτε ν. εἴτε ὑγ. ἔτος.-Περὶ δὲ τῶν ὡρέων Cod. Gadaldini. Leçon adoptée par Coray.-Περί δε έτων delet Zving., et legit ούτω δε pro ώδε. -μελλοι Ald., Coray 2.-9 γένηται Cod. S. ap. Foes, Gal. t. 5, p. 254, Ed. Bas. - γίνηται vulg. --10 ταύτα [ἐπὶτοῖσιν Cod. S.ap. Foes., Gal. t. 5, p. 254.-τοῖς vulg.-- "'ὑγινρότατον Coray 2. - ύπάρχειν pour είναι dans la citation de Galien, t. 5, p. 254. —12 ξηρός pro αύχμ. Zving. in marg.—13Pro ἀνάγκη κτλ. scribit κατὰ τὸ θέρος όφθαλμίαι γίνονται ίσχυραί , τοίσί το παισί καί γυναιξί πυρετοί Zving. in marg.—'4 είναι pro γίγνεσθαι Cod. S. ap. Foes. - C'est aussi είναι qu'on lit dans la citation de Galien, t. 5, p. 254, et dans Coray .- 15 x. Suc. Cod. Gadaldini - Ces mots manquent dans le texte vulgaire; ils manquent anssi dans la citation de Galien, t. 5, p. 254, et dans le manuscrit latin 7027. Cependant ils paraissent nécessaires, puisqu'il est parlé, quelques lignes plus bas, de la dysenterie. - 16 Dans la citation de Galien on lit exprisveσθαι an lieu de εμποιέειν; mais εμποιείν, t. 16, p. 440, Ed. Kühn. Le manuscrit latin a fieri, ce qui paraît répondre à έγγίγνεσθαι adopté par Coray .έμποιείν vulg. - 17 Galien cite ainsi ce membre de phrase : ὅταν γάρ τοῦ θέρους ἐπιγίνηται πνίγος ἐξαίφνης, t. 5, p. 254. Mais t. 16, pag. 440, Ed. Kuhn , la citation est conforme à notre texte .- 18 % pivov Coray 2.

ρινών και ύπο του νότου, ανάγκη ' διπλόον το καθμα είναι ύπό τε τῆς γης διαβρόγου ἐούσης καὶ θερμης καὶ ὑπὸ τοῦ ἡλίου καίοντος, τῶν τε κοιλιών μή ζυνεστηκυιών τοίσιν άνθρώποισι, μήτε του έγκεφάλου 4 ἀνεξηρασμένου οὐ γὰρ οἶόν τε, τοῦ ἦρος τοιουτέου 5 ἐόντος, μὴ οὐ 6 πλαδάν τὸ σώμα καὶ τὴν σάρκα. ώστε τοὺς πυρετούς ? ἐπιπίπτειν δζυτάτους \* άπασι, μάλιστα δὲ 9 τοῖσι •λεγματίησιν. 10 Καὶ δυσεντερίας \*\* εἰχός ἐστι γίγνεσθαι \*\* καὶ τῆσι γυναιζί καὶ \*\* τοῖσιν εἴδεσι 14 τοϊσιν δγροτάτοισιν. 15 Καὶ ην μέν ἐπὶ κυνὸς ἔπιτολῆ ὕδιορ έπιγένηται καὶ γειμών, καὶ οἱ έτησίαι πνεύσωσιν, ἐλπὶς · 6 παύσασθαι, καί τὸ μετόπωρον 17 ύγιηρὸν γενέσθαι 17,ν δὲ μή, χίνδυνος θανάτους 18 τε γενέσθαι τοῖσι παιδίοισι καὶ 19 τῆσι γυναιζὶ, 20 τοῖσι δὲ πρεσδύτησιν ήχιστα, 21 τούς τε περιγενομένους 22 ές τεταρταίους άποτελευτάν, καὶ ἐκ τῶν τεταρταίων ἐς ὕδρωπας: 23 ἢν δ' δ 24 γειμών νότιος γένηται καὶ ἔπομβρος καὶ εύδιος, τὸ δὲ ἦρ βόρειόν τε καὶ αὐγμηρὸν καὶ γειμέριον, πρῶτον μέν τὰς γυναϊκας, δκόσαι ᾶν τύγωσιν έν γαστρὶ ἔγουσαι, καὶ δ τόκος αὐτέησιν ἢ 25πρὸς τῷ ἦρι, ἐκτιτρώσκε-

\* Διπλόον τε vulg. - διάπλουν τε 2255. - διπλούν το Cod. apud Foes. Gal. loc. citato. - La correction de τε en τὸ est évidente. - ὑπὸ Coray 2. - ἀπὸ vulg. - 2 συνεστικυιών Gal. loc. cit. - ξυνεστικουσών vulg. -3 τοῖς ἀνθρώποις vulg. - μπδέ Coray. - Ce membre de phrase (τῶν τε κοιλιών.... ἀνεξηρασμένου ) manque dans le texte de Mercuriali et de Zving., et est mis en marge. — 4 ανεζηραμμένου Gal. loc. cit. — 5 έθντος Gal. loc. cit. - όντος vulg. - 6 Foes, dans ses notes, dit que quelquesuns, au lieu de πλαδάν, lisent φλυδάν ou μυδάν. Dans la citation de Galien, συντήμεσθαι remplace πλαδάν. - 7 συνεμπίπτειν Gal. loc. cit. -8 τοίσιν άπασι Gal. loc. cit. - άπασιν vulg. - 9 τοίσιν φλεγματίτσι 2255. — 10 τάς pro καί 2255, Gal. loc. cit. — 11 είκος γενέσθαι sine έστι Gal. loc. cit. - έστιν vulg. - 12 καί om. Coray 2. - τοίσι γυναιξί 2255. - γυναιξίν vulg. - 13 τοῖς εἴδεσιν vulg. - τοῖσιν ἀνδράσι Zving. in marg., Gal. loc. cit.. - Coray a adopté ανδράσι; cependant Galien, dans le Commentaire sur les Humeurs, citant de nouveau ce passage, a είδεσι; le manuscrit latin 7027 a speciebus. Il est probable que les exemplaires antiques présentaient déjà cette double leçon. Dans l'incertitude, j'ai laisse subsister la leçon ordinaire, la différence de sons étant peu considérable. - 14 τοῖς ὑγροτάτοις vulg. - τοῖσιν ὑγροτέροισιν Gal. loc. cit.-Coray a transporté ici : κάν μέν το θέρος αθχικηρόν γένηται, θάσσον παύονται αί νούσοι · κιν δε επομέρου, πολυχρόνιοι γίγνονται l'ai fait voir p. 46, note 4, que ce passage devait être place ailleurs .- 15 Galien , qui cite

## DES AIRS, DES FAUX ET DES LIEUY.

teries. En effet, une chaleur étouffante survenant tout à coup pendant que la terre est encore humide par les pluies du printemps et par l'action du vent du midi, il s'établit une double source d'échaussement, l'une dans la terre détrempée et chaude, l'autre dans le soleil dont les rayons sont ardents. Ajoutez que le ventre n'a pas en le temps de se resserrer, ni le cerveau de se débarrasser des humeurs : car, avec un pareil printemps, il est impossible que le corps et la chair ne soient pas abreuvés d'humidité. Ainsi, les fièvres les plus aiguës régneront généralement, surtout parmi les sujets phlegmatiques ; les femmes et les personnes d'une constitution très humide seront attaquées de dysenteries. Si au lever de la canicule il tombe de la pluie, s'il s'élève des orages, et si les vents étésiens commencent à souffler, on peut espérer que les maladies cesseront, et que l'automne sera saine. Sinon, il est à craindre que beaucoup d'enfants et de femmes ne succombent aux affections régnantes qui ont peu de péril pour les gens âgés, et que ceux qui réchappent ne finissent par tomber dans la fièvre quarte, et de la fièvre quarte dans l'hydropisie. Si l'hiver est austral, pluvieux et doux, le printemps boréal, sec et froid, les femmes qui se trouvent enceintes et qui sont près d'accoucher au printemps, avortent, et celles qui vont jusqu'au terme, mettent au monde des enfants sans force et maladifs, qui meurent immédiatement ou qui vivent chétifs, débiles et malsains. Tels sont les accidents qui sont particuliers aux femmes. Le reste de la population est sujet aux

ce passage, t.5, p.255, Ed. Bas., a: καὶ ἢν μὲν ἐπιγένηται περὶ κυνὸς ἐπιτολὴν τόδιορ καὶ γειμῶν καὶ οἱ ἐτήσια πνεύσσσιν.—'6 παύσεσθαι Gal. loc. eit.—
'10 τητικὸν γενέσθαι Gal. loc. cit.— '8 Galien n'a pas τε dans sa citation.

'10 τοῖσι γυναιξὶ 2255. – γυναιξὶν vulg.— 10 ἄκιστα δὲ τοῖσι πρεσδυτέροισι Gal. loc. cit.— 11 Galien cite ainsi : τοὺς δὲ παραγενομένους εἰς τεταρταῖον ἀποτελευτῷν, καὶ αὐ τὸν τεταρταῖον εἰς τόδρωπα.— 12 εἰς vulg.—

13 ότι χειμῶνος νοτίου καὶ ἐπόμδρου γενομένου, τοῦ δὲ ἄρος βορείου καὶ αὐ-γωκροῦ, αἱ ἐν γαστρὶ ἔχουσαι γυναίκες τιτρώσκονται · αὶ τεκοῦσαι νοσώδη καὶ ἀκραπέα τίκτουσιν in marg. 2235.— 14 μὲν addit post δ 2256 et Coray 2.

15 πρὸς τὸ ἄρ Coray; correction faite d'uprès Δρλ. 3, 12.

σθαι · όχόσαι δ' αν καὶ τέκωσιν, ἀκρατέα τὰ παιδία τίκτειν καὶ ' νοσώδεα, ὅστε ἢ αὐτίκα ἀπόλλυσθαι, ἢ ² ζῶσι λεπτά τε ἐόντα καὶ ἀσθενέα καὶ νοσώδεα. Ταῦτα μὲν τῆσι γυναιζίν. ⁴ Τοῖσι δὲ λοιποῖσι δυσεντερίας, καὶ ὀρθαλμίας ͼ ζηράς · καὶ ἐνίοισι κατάρβους ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἐπὶ τὸν ͼ πλεύμονα. Τοῖσι μὲν οὖν φλεγματίησι τὰς δυσεντερίας εἰκὸς γίγνεσθαι, καὶ τῆσι γ γυναιζί, φλέγματος εἐπικαταρβυέντος ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου, διὰ τὴν ὑγρότητα τῆς φύσιος · τοῖσι δὲ γολώδεσιν ε δρθαλμίας ξηράς, διὰ τὴν ὑρρότητα καὶ ξηρότητα τῆς σαρκός · ο τοῖσι δὲ πρεσδύτησι κατάρβους, διὰ τὴν ' ἀραιότητα καὶ τὴν ' ² ἔντηζιν τῶν φλεδῶν, ὅστε ' ² ἔξαίρνης τοὺς ' ⁴μὲν ' ⁵ ἀπόλλυσθαι, ' ε τοὺς δὲ παραπλήκτους γίγνεσθαι τὰ δεξιὰ ' ' ἢ τὰ ἀριστερά. ' Οκόταν γὰρ, τοῦ γειμῶνος ἐόντος ' ε νοτίου, ' ε καὶ θερμοῦ ε τοῦ σώματος, μὴ ε ' ξυνίστηται ε αἶμα ε ε μπλὲ φλέδες, τοῦ ἢρος ἐπιγενομένου βορείου καὶ αὐγηροῦ καὶ ψυχροῦ, δ ἐγκέφαλος, δπηνίκα αὐτὸν ε ἐδει ἄμα ε καθαίρεσθαι ε ο ὑπό τε κορύζης καὶ βράγχων, τη-

\* Νοσώδη vulg. - 2 Coray a substitué ζώτιν à ζώσι. Æmilius Portus avait proposé ζήσαι, qui a été adopté par Vander Linden et Mack; on a aussi mis en avant ζωσαι. Mais je no vois aucune raison pour ne pas garder la leçon ordinaire. Hipporrate change de construction, et, au lieu de suivre l'infinitif, il prend l'indicatif.- 3 Coray propose, à cause de la répétition de supprimer καὶ νοσώδεα , mais cesmots sont dans les manuscrits grecs, et dans le manuscrit latin 7027 qui a: macilentos, infirmos et ægrotos. - 4 τοις vulg. - 5 Après ξηράς, Vander Linden ajoute γίγνεσθαι είκός. - Ita Lind, et Coray. -πνεύμωνα vulg.—7γυναιξί 2255, Gal. t. 5, p. 256, loc. cit.-γυναιξίν vulg.- 8 έπικαταβρέοντος Gal. loc. cit.-9όφθαλμέας ξηράς Gal. loc. cit.-ἀφθαλμίαι ξηραί vulg. - La construction grammaticale exige l'accusatif.— το τοίσι δε άγαν πρεσθυτέροισι Gal. loc. cit.—" άρμότητα 2255, Ald. - 12 Sic Gal. loc. cit. - Extagy vulg. -Plusieurs éditeurs, sur la citation de Galien, ont adopté extegev; j'ai suivi leur exemple d'autant plus volontiers que le manuscrit latin 7027 a tabefactionem venarum. -13 έξαπίνης Gal.loc.cit. - 14 Après τοὺς μέν, le texte vulgaire et les manuscrits 2446 et 2255 ont ὑπὸ φρενίτιδος. Mais ces mots manquent dans la citation de Galien; ils manquent aussi dans le manuscrit latin 7027, qui a simplement : ita ut repente intereant. Zvinger les a rejetés en marge. Plusieurs éditeurs les ont supprimés. Cette suppression est en effet favorable au sens médical du passage. —15 ἀπολλύσθαι 2255.—16 τοὺς δὲ παραπλήγας Gal. loc. cit.-γίνεσθαι vulg.--- τη τὰ άρ.om. vulg.-- Zvinger et Mercuriali ont rejeté en margo τὰ δεξιὰ ή τὰ άριστερά. Le manuscrit latin 7027 n'a pas η τὰ ἀριστερά. Mais Galien a ces derniers mots. Coray a adopté

dysenteries et aux ophthalmies sèches; et chez quelques personnes il se fait des fluxions de la tête sur le poumon. Il est probable que les sujets phlegmatiques et les femmes, avant la constitution humide, et la pituite descendant du cerveau en abondance, seront attaqués de la dysenterie; que les sujets bilieux, avant les chairs chaudes et sèches, le seront de l'ophthalmie sèche; et que les sujets âgés, ayant les veines lâches et épuisées, le seront de fluxions, accidents qui font rapidement périr les uns, et qui frappent les autres de paralysie, du côté droit ou du côté gauche. En effet, l'hiver étant austral, ni le sang, ni les veines, dans un corps échauffé, ne peuvent se resserrer : qu'à cet hiver succède un printemps boréal, sec et froid; alors le cerveau, au moment où il devait, à l'entrée de cette dernière saison, se détendre et se purger par les coryzas et les enrouements, se condense et se resserre; et finalement, l'arrivée de l'été, l'invasion de la

la leçon de Galien. Je crois en esset qu'il faut, ou l'adopter, ou rejeter à la fois, comme l'ont fait Zvinger et Mercuriali, ή τὰ δεξιά ή τὰ άριστερά. - 18 νοτίου καὶ διαδρόχου Zving. in marg. - νοτίου καὶ ἐπόμθρου Septal. - Coray a adopté cette dernière leçon. - 19 700 pro xal vulg. - καί est donné par 2255 et par Zving, à la marge. - 20 το τε σωμα 2146.-τὸ σῶμα Zvinger in marg.-τὰ σώματα Merc.-- 21ξυνίστηται 2255.ξυνίσταται vulg. — 22 Jo me suis hasarde à admettre ici un texte différent de celui que donnent les éditions et les manuscrits; alua ne se trouve dans aucun manuscrit. Voici les raisons qui m'ont déterminé à l'introduire : Le texto yulgaire est manifestement altéré; il porte του θερωού του σώματος pour zzi 6, 7. o., et cela ne peut s'entendre. On a essayé d'y remédier en lisant τὸ σῶμα. Cette correction est, sans doute, raisonnable; mais, changement pour changement, j'ai préséré suivre le manuscrit latin 7027, qui, évidemment en plusieurs occasions, représente, malgré sa barbarie, un bon texte; or il a: et calido corpore non consistente sanguine neque venis. C'est là que j'ai pris le mot αίμα. Coray a imprimé νοτίου καὶ ἐπόμβρου καὶ θερμού, το σωμαμή ξ. μαδε (αί) φλέθες, correction qui est certainement ingénieuse. Mais un texte, même celui du ms. latin, me semble préférable à une conjecture. - 23 µ /r, de 2255. - 24 édet Cod. Gadald., Zving. in marg. - έλη vulg. - έλη n'a pas de sens. Le manuscrit latin 7027 a oportebat; ce qui consirme son autorité, et ce qui aurait permis de rétablir le texte, quand bien même le manuscrit de Gadaldinus n'aurait pas donné la véri-

table leçon.—25 καί om. 2255, Coray.—26 Coray a changé ὑπὸ en ἀπὸ, et la phraseveut dire alors se purger de. Cette altération de sens ne me paraît pas juste.

\* Τηνικαύτα άμα τῷ ἦρι legunt Cornarius, Foes in not. -- \* συνίσταται vulg .- Baccius, Mack et Coray ont επιγενομένης, an lieu'd'επιγινομένης du texte vulgaire.— 4 Dans 2255, le fragment intitule Περί προγγώσεως έτων, après ἐπιπίπτειν, a : καὶ ὁκόσαι μέν τῶν πόλεων κτλ.; ce que je mets aussi à la même place. La suite du texte est dans l'autre fragment intitulé : Nepi άέρων, ὑδάτων καὶ τόπων. On y lit: ἄσσα πολέμια ἀνθρώποισιν ἐόντα νούσους ποικίλας επιφορέει. Καὶ γάρ λειεντερίαι κτλ. J'ai explique p. 46, n. 4, que ἄσσα ἐπιφορέει, me paraissaient un sommaire passé de la marge dans le texte. - 5 J'ai fait voir, p. 16, n. 4, que le morceau qui commence à καὶ όκόσαι μέν et qui finit l. 10, à ήν έλκος έγγένηται, avait été déplacé dans les manuscrits, que ce déplacement avait été reconnu par plusieurs éditeurs, mais qu'ils n'avaient pas assigné le lieu véritable où il fallait le reporter. Je me suis appuyé sur la coupure du manuscrit 2255, mais principalement sur le manuscrit latin 7027. En effet, ce manuscrit latin ne présente aucune des interversions offertes par le peu de manuscrits grecs que nous possédons du Traité des Airs, des Eaux et des Lieux. Cette suite même dans le texte est la meilleure garantie que le manuscrit grec sur lequel cette vieille traduction latine a été faite n'avait encore subi aucune lacération. J'ajouterai ici une remarque grammaticale; elle ne confirme pas une chose qui ne me paraît pas avoir besoin de confirmation ; mais elle montre que les phrases s'enchaînent réguliérement. Voici cette remarque : on lit 1, 12: ην δὲ τὸ θέρος ἔπομβρον κτλ, ; le δὲ que l'on trouve la suppose un per antécédent ; car c'est l'habitude de l'auchaleur et le brusque changement engendrent les maladies énoncées plus haut. Les villes dont l'exposition est favorable pour le soleil et pour les vents, et où les eaux sont de bonne qualité, se ressentent moins de ces vicissitudes; mais celles où l'on se sert d'eaux stagnantes et marécageuses, et dont l'exposition est mauvaise, en souffrent davantage. Si l'été est sec, les maladies cessent plus vite; s'il est pluvieux, elles se prolongent, et il est à craindre qu'à la moindre cause les plaies ne se changent en ulcères phagédéniques. Les lienteries et les hydropisies s'établissent à la fin des maladies, attendu que le ventre ne se dessèche pas facilement. Si l'été, puis l'automne, est pluvieux et austral, nécessairement l'hiver sera malsain; les sujets phlegmatiques et les personnes audessus de quarante ans seront exposés aux fièvres ardentes, les sujets bilieux, aux pleurésies et aux péripneumonies. Si l'été est sec et boréal, et l'automne pluvieux et austral, il y aura, pendant l'hiver suivant, des céphalalgies, des affections

teur, dans ce traité, de commencer ce qu'il a à dire de chaque saison, par uèv, et d'exposer par d'à les différents cas possibles. Or, ce uèv, qui doit se rencontrer là où Hippocrate entame l'examen de l'été, se rencontre justement dans le morceau déplacé, l. 7 , κήν μέν τὸ θέρες κτλ. Ainsi il est vrai que ce passage s'adapte avec une précision parfaite au lieu où le manuscrit latin l'a mis.—6 πόλεων vulg.—7 χρώνται vulg. — 8 λιμνώδεσι 2255. -λιμνώδεσιν vulg.- κεΐνται vulg. -- 9 γίνονται vulg.-- 10 κίνδυνος Cod. Gadald. - sixoc legit Mack .- xxvoc vulg. - xxvoc me semblant mauvais, j'avais cherché dans le manuscrit latin 7027, si je trouverais une rectification. J'y lus : et fagedenas metus innasci ex omni occasione. Le mot metus me montra qu'il fallait lire χίνδυνος au lien de κοινώς. Plus tard je vis la Ieçon du manuscrit gree de Gadaldinus, et l'autorité du manuscrit latin se trouva ainsi confirmée.— '' έγγίνεσθαι vulg.— '' Αρτέs έγγύνται les ma-nuscrits et la plupart des imprimés ont τοῦ δέ χειμῶνες ψυχροῦ. J'ai rappeló p. 47, n. 4, que ces mots devaient être supprintés. — 13 ύδρωπες επιγίγνονται και τελευτώσι τοϊσι νουσεύμασι Imp. Samhue. ap. Mack. — 14 νεσεύμασιν 2235. – νεσεύμασι vulg. – ἐπιγίγνονται οπι. 2255. — 15 περί διαγιώσεως τῶν ὡρῶν in marg. 2255. — 16 νέτειον 2446. — 17 Coray s'est autorisé de Galien, t. 5, p. 256,ed. Bas., pour ajouter ώσαύτως après μετόπωρον. Mais il est évident que, dans ce passage, Galien cite de mémoire, et non textuellement.

τοίσι φλεγματίησι καὶ τοίσι γεραιτέροισι τεσσαράκοντα ἐἐτέων καύσους γίγνεσθαι είκος, τοΐσι δέ 3 γολώδεσι πλευρίτιδας καί 4 περιπλευμονίας. 11ν δέ το θέρος αθγμηρον γένηται και 5 βόρειον, το δέ μετόπωρον επομβρον καὶ 6 νότιον, κεφαλαλγίας ες τὸν χειμῶνα καὶ σφακέλους τοῦ ἐγκεφάλου εἰκὸς 7 γίγνεσθαι, καὶ προσέτι βράγγους καὶ κορύζας καὶ βῆγας, \* ἐνίοισι δὲ καὶ • φθίσιας. \*Ην δὲ βόρειόν τε η καὶ ἄνυδρον, καὶ ιομήτε ὑπὸ κύνα ἔπομβρον, μήτε ἐπὶ τῷ ἀρκτούρῳ, τοῖσι μέν ''φλεγματίησι φύσει ''ζυμφέρει μάλιστα, καὶ ''τοῖσιν ύγροῖσι τάς φύσιας, καὶ τῆσι \*4 γυναιξίν · τοῖσι δὲ γολώδεσι τοῦτο πολεμιώτατον 15 γίγνεται λίην γάρ άναξηραίνονται, καὶ δφθαλμίαι 16 αὐτέοισιν ἐπιγίγνονται 37ξηραί, καὶ πυρετοί όξέες καὶ πολυγρόνιοι, 18 ἐνίοισι δὲ καὶ μελαγγολίαι. Τῆς γὰρ γολῆς τὸ μὲν ὑγρότατον καὶ ὑδαρέστατον 19 ἀναλοῦται, τὸ δὲ παχύτατον καὶ δριμύτατον λείπεται, καὶ τοῦ αἴματος κατά τὸν αὐτὸν λόγον, 20 ἄφο ὧν ταῦτα 21 τὰ νοσεύματα αὐτέοισι γίγνεται. Τοῖσι δὲ 22φλεγματίησι πάντα ταῦτα ἀρωγά ἐστιν-23 ἀποζηραίνονται γὰρ, καὶ ἐς τὸν γειμώνα ἀφικνεόνται, \*4 οὐ πλαδώντες, ἀλλά ἀνεξηρασιμένοι.

11. Κατά ταῦτά τις 25 ἐννοεύμενος καὶ σκοπεύμενος προειδείη ἄν τὰ πλεῖστα τῶν μελλόντων ἔσεσθαι ἀπὸ τῶν μεταθολέων. Φυλάσσεσθαι δὲ χρὴ μάλιστα τὰς μεταθολάς τῶν ὡρέων τὰς μεγίστας, καὶ μήτε φάρμαχον διδόναι 26 ἔχοντα, μήτε καίειν ὅ τι ἐς κοιλίην, μήτε

\* τοῖς vulg. - φλεγματίσιοι 2146. - 2 τοῖς vulg. - γερεταίροιοι 2146. - 3 χολώδεσι 2255. - χολώδεσιν vulg. - 4 περιπνευμονίδας 2146. δ νότιον pro βόρειον 2255, 2146 , Ald. - 6 βόρειον pro νότιον 2255, 2146, Cod. Gadaldini, Ald .- 77/120021 2146 .- 8 evigot 2146 .- 90/1072; 2146 .φύσας Ald. -- 10 μήτε ύ. κ. έπ. om. 2146, Ald. - ἐπὶ τῷ κυνί Septal. ex Cod. emendato Octav. Ferrarii. - 11 φλεγματίσισι 2255. - 12 συμφέρει 2146.ξυμφέροι vulg. — 13 τοις ύγροις vulg. — 14 γυναιζί 2255. — 15 γίνεται vulg. — 16 τούτοισιν Gal. t. V, p. 257. — 17 ίσχυραί pro ξαραί Zving. in marg. - 18 Galien, dans sa citation, donne moduy povici, evicioi de xaí; le texte vulgaire est πολυχρόνιοι ένίσισεν, καί, J'ai adopté, comme Coray, la leçon de Galien. Le manuscrit latin 7027 a aussi : aliquibus autem et melancholia. - 19 ἀπεξηραίνεται καὶ ἀναλίσκεται Gal. loc. cit., Zving. in marg. - Le manuscrit latin 7027 n'a qu'un seul verbe, siccatur. - 20 ἀφ' ὧν Gal. loc. cit.. - ἐφ' ὧ Zving. in marg. - ἄφνω vulg. - ἀφ' ὧν ου ἐφ' ῷ est la véritable leçon. Le manuscrit latin 7027 a e quibus. - 21 τά Gal. loc. cit. - τά om. vulg. - αὐτέκες vulg. -- 22 φλεγματίωσι 2255.-- 23 ἀναξηραίνονται Gal. loc. cit. -- 24 ὑπ' ἄλλων τ' ές άλλα άναξκραινόμενει vulg.- La leçon que Baccius, Mack et Coray

graves du cerveau; il v aura aussi des enrouements, des coryzas, et même, chez quelques sujets, des phthisies. Si le temps , pendant l'été et l'automne , est boréal et sec , et qu'il n'y ait de pluie ni au lever de la Canicule ni à celui d'Arcturus, cette constitution est surtout favorable aux sujets phlesmatiques, aux natures humides et aux femmes; mais elle est souverainement contraire aux sujets bilieux. En effet, elle les dessèche trop, et il en résulte pour eux des ophthalmies sèches, des fièvres tant aigues que de longue durée, et, chez quelques-uns même, des affections mélancoliques. La partie la plus humide et la plus aqueuse de la bile se dissipe, la plus épaisse et la plus âcre reste ; il en est de même pour le sang, et c'est ce qui engendre des maladies chez les sujets bilieux. Mais aux sujets phlegmatiques tout cela est favorable; leur corps se sèche, et ils arrivent à l'hiver, délivrés des humeurs dont ils regorgeaient.

11. En examinant ainsi le cours des saisons avec réflexion, on prévoirait la plupart des effets que produiront leurs vicissitudes : ce sont surtout les vicissitudes les plus considérables dont il faut se défier : alors on ne donnera aucun purgatif sans y être forcé ; on ne pratiquera ni cautérisation , ni incision , dans les parties voisines du ventre, avant qu'au moins dix

ont adoptée, et que j'ai suivie, a été conservée par Galien, loc. cit.; seu-lement Galien a ἀνείχη αμμένει. On roit là quelle singulière forme un texte peut prendre par l'erreur des copistes, et combien la restitution en doit être, dans certains cas, coojecturale et hasardée quand les manuscrits font défaut. Je consigne ici cette remarque, pour mettre en garde contre les conjectures, dont on ne peut pas toujours se passer, mais dont il faut grandement se mélier. Le manuscrit latin 7027 reproduit encore ici la bonne leçou, non humidi, sed desiccati. Les manuscrits ont après ἀνεξηγαρμένει, la phrase suivantes γν διέ γιμών βόρειος γίνιπαι καὶ ἄκρὸς, τὸ δὲ ἢρ νότιον καὶ ἔπομέρον, κατὰ τὸ θέρος ὀςθαλμίαι γίνονται ἰσχυραί τοῦσι δὲ παιοὶ καὶ γυναιξίν πυρετοί. Baccius, Zvinger, Vauder Linden, Coray ont supprimé toute cette phrase, qui n'est qu'une répétition abrégée de ce qui a été dit p. 42 et p. 44. Je pense qu'ils ont eu raison; evpendant le manuscrit latin 7027 a cette phrase comme les manuscrits grees.—\*\*Zving. in marg.— ὁ νευμενος νulg. — ακεπεύμενος νulg. — ακεπεύμενος

• τάμνειν, πρὶν παρέλθωσιν • ἡμέραι δέχα ἡ καὶ πλείονες • μέγισται δέ εἰσιν • αίδε καὶ • ἐπιχινδυνόταται, ἡλίου τροπαὶ ἀμφότεραι καὶ μᾶλλον • αί θεριναί · καὶ • ἐπιχινδυνόταται, ἡλίου τροπαὶ ἀμφότεραι, μᾶλλον δὲ αί μετοποιριναί. • Δεῖ δὲ καὶ τῶν ἀστρων τὰς ἐπιτολὰς φυλάσσεσθαι, καὶ μάλιστα τοῦ κυνὸς, • ἔπειτα ἀρκτούρου, καὶ • ο ἔτι πληϊάδων δύσιν · · · τά τε γὰρ νοσεύματα μάλιστα ἐν ταύτησι τῆσιν ἡμέρησι κρίνεται · καὶ τὰ μὲν ἀπογθίνει, τὰ δὲ · » λήγει, τὰ δὲ ἀλλα πάντα μεθίσταται · ' ἐς ἔτερον εἶδος καὶ ἔτέρην κατάστασιν. Περὶ μὲν τουτέων οὕτως ἔγει.

12. 4 Βούλομαι δὲ περὶ τῆς "Ασίης καὶ τῆς Εὐρώπης δείζαι δκόσον διαφέρουσιν ἀλλήλων ἐς τὰ πάντα, καὶ περὶ τῶν '' ἐθνέων τῆς μορφῆς, '6 ὅτι διαλλάσσει καὶ μηδὲν ἔοικεν '7 ἀλλήλοισιν. Περὶ μεν οὖν ἀπάντων πολὺς ἀν εἴη λόγος, περὶ δὲ τῶν '8 μεγίστων καὶ πλεϊστον διαφερόντων ἐρέω ὡς μοι δοκέει ἔχειν. Τὴν "Ασίην '9 πλεϊστον διαφέρειν φημὶ τῆς Εὐρώπης " ἐς τὰς φύσιας τῶν ζυμπάντων, " τῶν τε ἐκ τῆς γῆς φυσμένων καὶ τῶν ἀνθρώπων ' πολὺ γὰρ καλλίονα καὶ μείζονα πάντα γίγνεται ἐν τῆ "Ασίη' ἢ τε γώρη τῆς χώρης ἡμερωτέρη, καὶ τὰ " ἤθεα τῶν ἀνθρώπων " ἀντώτερα καὶ " ἐξεὐοργητότερα. Τὸ δὲ αἔτιον τουτέων ἡ " 5 κρῆσις τῶν ὡρέων, ὅτι τοῦ ἡλίου ἐν μέσφ τῶν

\* τέμνειν vulg. - \* α. ante ήμ. vulg. - Vander Linden et Coray out supprime αί. - 3μέγισται 2446.- μέγιστα vulg. - 4 αί δέκα. Καὶ έπ. vulg.-Le texte vulgairen'a aucun sens; Coray a restitué ce passage, et j'ai adopté sa restitution. « La correction que je me suis permise, dit-il, t. II, p. 194, paraîtra bien simple, si l'on compare les éléments qui la composent avecceux de la leçon vulgaire. » Je dois ajouter qu'elle est incontestable, car je lis dans le manuscrit 7027 : majores autem hæ sunt et periculosæ. - 5 ἐπικινδυνώταται 2258. - 6 αί om. vulg. - Coray a ajouté ici l'article, attendu qu'il se trouve plus bas devant μετοπωριναί. J'ai adopté sa correction. -7ίσημεριναί vulg.-Heringa (Obs. crit. c. 6, p. 49) et Coray ont adopté iσπμερίαι; c'est en effet la véritable lecon. Le manuscrit latin 7027 a æquinoctia. - "ότι προφυλακτέον περί αστρων έπιτολής 2255 in marg. - 9 έπὶ τὰ 2146. -Coray ajonte τοῦ devant ἀρκτ.- \* \* καὶ ἐπὶ πλκιάδων δύσει vulg.-Coray a corrigé encore, avec beaucoup de bonheur, cepassage. Le manuscrit latin 7027 a: deinde contemplare (sic) arcturi et pliadum (sic) occasum. Le traducteur n'a pas fait rapporter ἀρχτούρου à ἐπιτολὰς, mais il a lu δύσιν.— ' τὰ γὰρ Coray 2. - ήμέρησι 2255. - ήμέργου vulg. - 12 λύει Zving, in marg. C'estaussi le mot grec que le traducteur latin du manuscrit 7027 paraît avoir trouvé dans jours ne soient passés. Les vicissitudes les plus considérables et les plus dangereuses sont les deux solstices, surtout celui d'été, et les deux équinoxes, surtout celui d'automne. Il faut aussi prendre garde au lever des constellations, d'abord à celui de la Canicule, puis à celui d'Arcturus et aussi au coucher des Pléiades; car c'est surtout dans ces jours que les maladies se jugent; les unes sont mortelles, les autres cessent, et tout le reste prend une autre forme et une autre constitution. Voilà ce qui concerne les saisons.

12. Je veux maintenant comparer l'Asie et l'Europe, et je montrerai combien ces deux contrées différent l'une de l'autre en toute chose; comparer la figure des babitants, et je montrerai que les habitants de l'une ne ressemblent en rien à ceux de l'autre. Mon discours serait fort long si j'énumérais toutes les dissemblances; me hornant à celles qui sont les plus importantes et les plus sensibles, j'exposerai l'opinion que je m'en suis faite. Je dis donc que l'Asie diffère considérablement de l'Europe aussi bien par la nature de toutes les productions que par celle des habitants. Tout ce qui vient en Asie est beaucoup plus beau et plus grand, le climat y est

son texte, car il a solvuntur. - 13 εἰς vulg. - 14 περὶ διαφορᾶς λοίης καὶ Εύρώπης, και ότι πολλώ διαφέρει Ασίη τῆς Ευρώπης εἰς τὰς τῶν πάντων φύσεις 2255 in marg.—15 έθνων vulg. — 16 τί vulg. - Coray a changé τί en έτι; avec raison, ce me semble. -μπδέν Coray.-μπθέν vulg. - 17 άλλπλοισι vulg. - 18 Coray a changó μεγίστων en μέγιστον. Cette correction ne me parait pas nécessaire. - 19 δε post Åσ. Coray 2. - τὸν οὐσίαν(sic) πλείστον δε διαφέρειν φησί Gal.t.1, p. 348, Ed. Bas.; πλείστον δε διαφέρει της Ευρώπης ή Ασία t. 16, p. 517, Ed. Kuhn. - 20 είς 2255 .- 21 των έκ γῆς Gal. t. 16.—22 πθεα Gal, loc, cit. - εθνεα vulg. - εθνεα se comprendrait aussi très bien. Le uis, latin 7027 a gentes hominum,-13 ήμερώτερα Gal. t. I, p. 348.— 24 ένεργότερα vulg.- εὐεργότερα Zving. in marg.- ἀεργότερα cens et legendum Martianus et habet Lind. - εδεργετακώτερα Cod. Gadaldini. - εδεργετικότερα Baccius-εθεργότερα Coray,-J'ai suivi l'avis de Heringa, qui pense qu'il faut rapporter ici la glose de Galien : εὐεργητετέρα · εὐτροπωτέρα. Οργαί γαρ εί τρόπει. Coray, à cause de la position de l'accent, pense que le mot explique par Galien n'est pas celui du traité des Airs, des Eaux et des Lieux. Mais une simple différence d'accent dans un glossaire ne me paraît pas antoriser à rejeter une explication qui va si bien à cette place, Le ms. latin 7027a affectiores .- 25 xpagic vulg .- lati post woew Coray 2. ' ἀνατολέων κέεται πρὸς τὴν ἦῶ, τοῦ τε ψυγροῦ ' ποβρωτέρω' τὴν δὲ αὔζησιν καὶ ήμερότητα παρέγει πλεῖστον άπάντων, δκόταν υπδὲν ἦ 'ἐπιχρατέον βιαίως, ἀλλὰ παντὸς ἰσομοιρίη δυναστεύη. "Εγει δὲ 4 κατὰ την Άσίην ου πανταγή όμοίως, άλλ' όση μέν της γώρης εν μέσω \* κέεται τοῦ θερμοῦ καὶ τοῦ ψυγροῦ, αὐτη μὲν εὐκαρποτάτη 6 έστι και εύδενδροτάτη και εύδιεστάτη, και ύδασι 7 καλλίστοισι κέγρηται τοισί τε \* οὐρανίοισι καὶ τοισιν ἐκ τῆς γῆς. Οὕτε γὰρ ὑπὸ τοῦ θεριμοῦ 9 ἐκκέκαυται λίην , ούτε ὑπὸ αὐγιμῶν καὶ ἀνυδρίης 10 ἀναξηραίνεται, ούτε ύπὸ " ψύγεος " βεβιασμένη" " ἐπεὶ δὲ καὶ διάβροχός έστιν ύπό τε διάδρων πολλών καὶ χιόνος, τά τε 14 ώραῖα αὐτόθι πολλά ἔοικὸς «5γίγνεσθαι , όκόσα τε ἀπὸ σπερμάτων, καὶ όκόσα αὐτή ή γη ἀναδιδοϊ φυτά. ὧν τοῖσι καρποῖσι γρέονται ἄνθρωποι, ἡμεροῦντες έξ άγρίων, καὶ 16 ές ἐπιτήδειον 17 μεταφυτέοντες τά τε ἐντρεφόμενα · κτήνεα · 9 εὐθηνέειν εἰκὸς, καὶ μάλιστα τίκτειν τε πυκνότατα καὶ \*° ἐχτρέφειν χάλλιστα τούς τε ἀνθρώπους 2¹ εὐτραφέας εἶναι, χαὶ τὰ είδεα καλλίστους, καὶ \*\* μεγέθεα μεγίστους, καὶ Κκιστα διαφόρους ἐς τά τε είδεα 23 αὐτέων καὶ τὰ μεγέθεα \* εἰκός τε τὴν γώρην ταύτην 24 τοῦ ἦρος ἐγγύτατα εἶναι κατὰ τὴν φύσιν καὶ τὴν 25 μετριότητα

' ἀνατελών κεῖται vulg. — ' πορ. καὶ τοῦ θερμοῦ Corn. — ' ἐπικρατοῦν vulg. — ' Coray ajoute ici καί. — ' κεῖται vulg, – ὅτι ή εὐκρασία εὐκαρπίαν ποιεί 2255 in marg--6 έστιν vulg.--7 καλλίστοις Gadald. cod., Bacc.-κάλλιστα 2146, -μάλιστα vulg.-Le Ms. latin 7027 a optimis. - θουρανίοισι 2255. -οὐρανίσισιν vulg. —9ἐκκαίεται 2146. —1°ἀναξηρένεται 2255- ἀνεξήρανται Gal. t.I,p. 348, Coray.— 1 ψύχους 2446. - ψύξεως Gal. loc. cit.— 13 πέττεται pro βεδιασμένη Gal., Zving. in marg. - πεπίεσται Coray 2. - 13 νοπία τε pro ἐπεὶ δὲ vulg. - νοτία γάρ Calvus. - νοτία δὲ Vander Lind.- οῦτε νοτία τε Coray .- Le texte vulgaire est altéré tellement que Coray, pour l'expliquer, a cru devoir ajouter une négation. Sans doute sa correction est séduisante : mais mon principe le plus général est qu'à une conjecture il faut préserer un texte. Or le Ms. latin 7027 m'en a sourni un ; il porte : quum quidem et humida est ex imbribus multis et nubibus (nivibus). Ceci est un texte, je l'adopte donc comme la re-titution la moins arbitraire d'un passage altéré. De ce changement, il résulte qu'il faut un point après βεδιασμένη, et une virgule seulement après χιόνες. En confirmation de la leçon du Ms. latin 7027, je ferai remarquer que la citation de Galien s'arrête à βεδιασμένη (πέττεται); or il est très probable qu'elle aurait compris le passage en question, s'il cut appartenn à la phrase. - 14 7027 traduit ωραΐα par montes; le traducteur a lu έρεα, ce qui n'a point de sens.

- 15 γίνεσθαι vulg. - γίνεται 2146, Ald. - αὐτὴ Coray. - αὐτὴ vulg. --16 sis vulg. — 17 μεταφυτεύοντες Zving. — 18 κτίνεα 2146. — 19 sù-Ouver vulg. - Coray a corrigé la leçon vulgaire avec beaucoup de jus-

meilleur, et les peuples y ont un caractère plus doux et plus docile. La cause en est dans le juste équilibre des saisons ; située entre les deux levers du soleil. l'Asie est à la fois exposée à l'orient et éloignée du froid. Ce qui fait l'accroissement et la bonté des productions, c'est un climat où rien ne prédomine avec excès, et où tout se balance exactement. L'Asie, nou plus, n'est pas partout la même; mais, dans les portions placées à égale distance du froid et du chaud, les fruits de la terre sont les plus abondants, les arbres sont les plus beaux, l'air est le plus serein, et les eaux, tant de pluie que de source, sont les meilleures. En effet, ni l'excès de la chaleur ne brûle ces régions, ni les sécheresses et le manque d'eau ne les désolent, ni la rigueur du froid ne les accable; et comme l'humidité y est entretenue par des pluies abondantes et par des neiges, le sol doit naturellement porter beaucoup de fruits, venantsoit de grainessemées, soit de végétaux que la terre produit spontanément, et que les habitants, par une culture qui en adoucit les qualités sauvages, et par des transplantations en un terrain convenable, savent faire servir à leur usage. Les bestiaux qu'on y nourrit sont florissants ; surtout leur fécondité est très grande, et ils s'élèvent très heureusement. Les hommes y ont de l'embonpoint, ils se distinguent par la beauté de leurs formes, par leur taille avantageuse, et différent très peu entr'eux par leur apparence et par leur stature. C'est avec le printemps qu'une telle contrée a le plus de ressemblance, à cause de la constitution et de la douceur des saisons. Mais ni le courage viril, ni la patience dans les fatigues, ni la constance dans le travail, ni l'énergie morale ne

tesse. 7027 a regetari (sic). - εἰκὸς μάλ, sine καὶ Coray 2:— 20 εὐτρίφειν Bacc. — 21 εὐτραφεῖς vulg. — 21 μεγέθα vulg. - μεγέθα 2255, 2146. - Lalemant ajoute καὶ τὰς φωνάς.— 32 ἀιτών vulg. — 14 τωῦ ἔρους ἐγγύτατα είναι Cod Gadaló. - τοῦ προσεγγύτατα είναι sine ἔρος 2235, 2146. - προσεγγύτατα είναι τοῦ sine ἔρος vuig.—Coray a vu que la leçon de Cadaldinus traitla bonne, et il a fait remarquer que la mauvaise venait des copistes qui avaient changê ἔρος en προς et qui avaient joint ce προς ѝ ἐγγύτατα. Dans le texte vulgaire, non-sentement ἔρος a êtê absorbé dans προσεγγύτατα, mais

τῶν ὡρέων. Τὸ δὲ ἀνδρεῖον καὶ τὸ 'ταλαίπωρον καὶ τὸ ἔμπονον καὶ τὸ ὅμπονον καὶ τὸ ὅμπονον καὶ τὸ ὅυμοειδὲς οὐκ ἄν δύναιτο ἐν τοιαύτη φύσει ἐγγίγνεσθαι ο οὕτε ὁμοφύλου οὕτε ἀλλοφύλου, ἀλλὰ τὴν ήδονὴν ο ἀνάγκη κρατέειν... ⁴ Διότι πολύμορφα ο γίγνεται τὰ ἐν τοῖσι θηρίοισιν. Περὶ μὲν οὖν Αἰγυπτίων καὶ Λιθύων οῦτως ἔγειν μοι ο δοκέει.

13. Περί δε τῶν ἐν ፣ δεξιῆ τοῦ ήλίου τῶν ἀνατολέων τῶν \* θερινῶν μέχρι Μαιώτιδος λίμνης (οὖτος γὰρ ὅρος τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς ᾿Λσίης) ὧδε ἔγει περὶ αὐτέων: τὰ »δὲ ἔθνεα ταῦτα ταύτη διάφορα αὐτὰ έωυτέων μᾶλλόν ἐστι τῶν προδιηγημένων, διὰ τὰς μεταβολὰς τῶν ώρέων καὶ τῆς χώρης τὴν φύσιν. \* Εχει δὲ καὶ κατὰ τὴν γῆν ὁμοίως \* αἄπερ καὶ κατὰ τοὺς \* αλλους ἀνθρώπους. \* σΌκου γὰρ αὶ ὧραι μεγίστας μεταβολὰς ποιέονται καὶ πυκνοτάτας, ἐκεῖ καὶ ἡ χώρη ἀγριωστας μεταβολὰς ποιέονται καὶ πυκνοτάτας, ἐκεῖ καὶ ἡ χώρη ἀγριωστας μεταβολὰς ποιέονται καὶ πυκνοτάτας, ἐκεῖ καὶ ἡ χώρη ἀγριωστας μεταβολὰς ποιέονται καὶ πυκνοτάτας, ἐκεῖ καὶ ἡ χώρη ἀγριωστας μεταβολὰς ποιέονται καὶ πυκνοτάτας, ἐκεῖ καὶ ἡ χώρη ἀγριωστας μεταβολὰς ποιέονται καὶ πυκνοτάτας, ἐκεῖ καὶ ἡ χώρη ἀγριωστας μεταβολὰς ποιέονται καὶ πυκνοτάτας, ἐκεῖ καὶ ἡ χώρη ἀγριωστας μεταβολὰς ποιέονται καὶ πυκνοτάτας, ἐκεῖ καὶ ἡ χώρη ἀγριωστας μεταβολὰς ποιέονται καὶ πυκνοτάτας, ἐκεῖ καὶ ἡ χώρη ἀγριωστας μεταβολὰς ποιέονται καὶ πυκνοτάτας, ἐκεῖ καὶ ἡ χώρη ἀγριωστας μεταβολὰς ποιέονται καὶ πυκνοτάτας, ἐκεῖ καὶ ἡ χώρη ἀγριωστας μεταβολὰς ποιέονται καὶ πυκνοτάτας, ἐκεῖ καὶ ἡ χώρη ἀγριωστας μεταβολὰς ποιέονται καὶ πυκνοτάτας, ἐκεῖ καὶ ἡ χώρη ἀγριωστας μεταβολὰς ποιέονται καὶ πυκνοτάτας, ἐκριῶν καὶ ἐκριῶν καὶ

encore τοῦ a été déplacé et mis après εἶναι. Ou voit comment les erreurs des copistes s'enchaînent, se compliquent et défigurent le texte. Au reste le manuscrit latiu 7027 aurait permis de rectifier ce passage; caril a verne proximos esse. — 25 μετριώτατα 2251.

 ἀταλαίπωρον vulg.-Galien, dans la citation de ce passage, t. I, p. 348, Ed. Bas. donne ταλαίπωρον: c'est évidemment la véritable lecon. Il n'a pas καὶ τὸ ἔμπονον.— μήτε ἐμόφυλον μήτε ἀλλόφυλον τulg.-J'ai suivi la leçou de Galiendans la citation t. I, p. 348. Zvinger pensequ'il y a une lacune avant ces mots, et Coray, qu'il faut sous-entendre un verbe comme ἀπέχεσθαι pour régir ces génitifs. D'abord, la citation de Galien m'a porté à croire qu'il n'y a vait pas de lacune avant μήτε έμεφύλου; car, après άλλοφύλου, continuant la citation, il a ἀλλά τὴν ήδενὴν ἀνάγκη κρατέειν, comme nos textes. Il serait singulier qu'il se trouvat exactement la même lacune dans nos manuscrits, etdans la citation de Galien. Etant arrivé à cette conclusion, j'ai essayé d'entendre le texte tel que nous l'avons sous les yeux; et le sens m'a paru être tout autre que celui que les traducteurs ont généralement donné à ce passage. Coray a traduit : «Mais il est impossible quedansun tel pays les hommes soientcou-«rageux et viss, qu'ils supportent le travail et la satigue...(Ici une première « lacune); tout jus qu'aux animaux est nécessairement dominé par l'attraitdu « plaisir, au point qu'ils ne font aucune distinction d'espèce oude sexe quand « il s'git de satisfaire les désirs de la nature, et de là vient qu'on y voit des « formes si variées parmi les bêtes sauvages... (lei une seconde lacune). « Voita ce que je croyais devoir observer concernant les habitants de l'Egypte « et de la Libye. » Coray, on le voit, admet deux lacunes; or la citation de Galien s'oppose à l'admission de la première. Cela posé, je crois que la lacune (cor il en existe une certainement daus ce passage) doit être placée avant διότε πολύμορφα γίγγεται τὰ ἐν τεῖσι θηρίσισιν. Galien, iuroquant l'autorité d'Hippourraient se développer chez des hommes pareils, quelle que soit leur race indigène on étrangère, et nécessairement le plaisir l'emporte sur tout le reste.... C'est pour cela qu'on rencontre des formes variées parmi les animaux. Voilà, ce me semble, ce qu'il en est des Égyptiens et des Libyens.

13. Quant aux habitants des contrées situées à la droite du lever d'hiver du soleil jusqu'au Palus-Méotide (carc'est là la limite entre l'Europe et l'Asie), ils se ressemblent moins entre eux que les peuples nommés jusqu'ici, et cela, à cause des variations des saisons et de la nature du pays. Il en est, en effet, de la terre commede la généralité des hommes. Là où les saisons éprouvent les vicissitudes les plus grandes et les plus frappantes, le pays est le plus sauvage et le plus inégal; on y trouve quantité de montagnes boisées, des plaines et des prairies; là, au con-

pocrate pour prouver qu'un climat mou donne de la mollesse aux hommes. cite cette phrase, depuis τὸ δὰ ἀνδρεῖον jusqu'à κρατέεινinclusivement, comme renfermant un sens complet et acheve, où idovi, la volupté, est opposée à άνδρεῖον, ταλαίπωρον, έμπονον et θυμοειδές. Avec cette dounée, il m'a été facile de trouver une juterprétation plausible de σύτε όμοφύλου σύτε άλλοφύλου. Ce qui me paraît avoir trompé les traducteurs, c'est qu'ilsont rattaché ces mots à ce qui suitet surtout à διότι πολύμορφα κτλ.-3 ανάγκη om. vulg. -Ce mot est donné par la citation de Galien; et Coray l'a adopté. -κρατέει 2146 .- C'est ici que la lacuneme semble exister. La citation de Galien, s'arrêtant à κρατέειν, ne donneaucune lumière sur ce point, et montre sculement que le texte est dans son intégrité jusque-là. Hippocrate n'ayant pas encoreparle des Egyptiens et des Librens, et disant : voila les observations que j'ai faites sur ces peuples,il est évident que tout un chapitre consacré aux Egyptieus etaux Libyens, a été omis par la faute des copistes. Nulle trace de cette omission ne se trouve dans les citations des auteurs anciens, à moins qu'on ne considére comme relatif au chapitre perdu le passage suivant de Galien, t. 16,p. 392, Ed. Kühn: «Nous de vons entendre toutes les constitutions décrites par Hippocrate comme les constitutions des parties de la terre habitée qui jouissent d'un climat régulier.... A cette catégorie appartiennent les parties sèches et chaules de l'Egypte et de la Libre, excepté la plage maritime de ces contrées.» C'est peut-être une allusion au chapitre, aujourd'hui perdu, du livre d'Hippocrate sur les Egyptiens et les Libyens. -<sup>5</sup>γίνεται vulg.-τας θηρίας vulg. — <sup>6</sup> δοκεί vulg.— 7 δεζιά vulg.-άνατολών vulg .- " Cod. Gadald .- yeinepivov vulg .- Il suffit de jeter les yeux sur une carte, dit Coray, pour se convaincre qu'il faut lire, avec le manuscrit de Gadaldinus, θερινών, et non pas χειμερινών.—9 δε οιι. πάντη pro ταύτη Coray 2. — "" ώσπερ Coray. -- " Coray yout supprimer άλλους; mais Ast, ad Phædr., p. 241 ed. 1810, a montré que dans Platon, άλλος se prend souvent dans le sens de généralité. — '2 ότι κατά την τής γώς φύσιν ούτως οί άνθρωποι και τά φυτά γίνονται 2255 iu marg.

τάτη καὶ ἀνωμαλωτάτη ἐστίν · καὶ εύρήσεις ' ὅρεά τε πλεῖστα και ὁασέα, καὶ πεδία, καὶ λειμῶνας ' ἐόντας ' ὅκου δὲ αὶ ῷραι μὴ ' μέγα ἀλλάσσουσιν , ⁴ ἐκεῖ ἡ χώρη ὁμαλωτάτη ἐστίν. Οὐτω δὲ ἔχει καὶ περὶ τῶν ἀνθρώπων, εἴ τις βούλεται ἐνθυμέεσθαι. Εἰσὶ γὰρ φύσεις, αὶ μὲν ὅρεσιν ἐοικυῖαι δενδρώδεσί τε καὶ ' ἐφύδροισιν, αὶ δὲ λεπτοῖσί τε καὶ ' ἀνύδροισιν, αὶ δὲ ' λειμακεστέροισί τε καὶ ἑλώδεσιν, αὶ δὲ πεδίω τε καὶ ψιλῷ καὶ ζηρῷ " γῷ. Λί γὰρ ὧραι αὶ μεταλλάσσουστις τῆς ἰρορῷς τὴν ψύσιν εἰσὶ διάφοροι ' ἢν δὶ διάγοροι ' ἔωσι κοι μεταλλάσσους τῆς την ἀντικοί καὶ ἐκικοινος γίγνονται τοῖσιν ειοεσιν.

14. Καὶ διόσα μὲν δλίγον διαφέρει τῶν ἐθνέων παραλείψω · διόσα δὲ ιι μεγάλα ἢ φύσει ἢ νόμω, ἐρέω περὶ αὐτέων ὡς ἔχει. ιι Καὶ πρῶτον περὶ τῶν Μακροκεφάλων. Τουτέων γὰρ οἰκ ἔστιν ἀλλο ἔθνος ιι ὁμοίως τὰς κεφαλὰς ἔχον οὐδέν. Τὴν μὲν γὰρ ἀρχὴν ὁ νόμος αἰτιώτατος ἐγένετο τοῦ ''μήκεος τῆς κεφαλῆς, νῦν δὲ καὶ ἡ φύσις ξυμβάλλεται τῷ νόμω, τοὺς γὰρ μακροτάτην ἔχοντας τὴν κεφαλὴν γενναιοτάτους ἡγέονται. Ἐχει δὲ περὶ νόμου διδε· τὸ παιδίον διόταν γένηται τάχιστα, τὴν κεφαλὴν αὐτέου ἔτι ἀπαλὴν ἐοῦσαν, ''ὁ μαλακοῦ ἐόντος, ἀναπλήσσουσι τῆσι χεροὶ , καὶ ἀναγκάζουσιν ἐς τὸ μῆκος αὔξεσθαι, ''ὁεσμά τε προσφέροντες καὶ τεχνήματα ἐπιτήδεια,ὑς' ὧν τὸ μὲν σφαιροειδὲς τῆς κεφαλῆς κακοῦται,τὸ δὲ μῆκος αὔξεται.'' Οὐτω τὴν ἀρχὴν ὁ νόμος κατειργάσατο, ὡστε ''ὁ ὁπὸ βίης τοιαύτην τὴν φύσιν γενέσθαι· τοῦ δὲ Χρόνου προϊόντος, ἐν φύσει ἐγένετο, ὡστε τὸν νόμον μηκέτι

\* ὅρη vulg. — \* ὅντας vulg. — ³ μέγα Coray 2. – μεγάλαι vulg. – μεγάλα Coray 1. – Je trouve dans 7027: nbi autem tempora non phurmam immutant. — \* ἐκεῖ Cornar. et Coray 2. – ἐκείνας parait mauvais; j'ai prɨßerɨ ἐκεῖ à ἐκείνη, parce que plus haut il y a ἐκεῖ dans la même position. — \* ἐφύδροισι 2235. – ἀφύδροισι vulg. – 7027 aquosis. – ἐφύδροισι α ἐté adoptée par Coray et parait être la véritable. – λεπροῖσι pro λεπτ. Coray 2. – 7027 gracilioribus. — ἐδνύδροις 2146. – ἐνύδροις vulg. – το27 inaquosis. — \* ʔ ἐκιμακεστέροις vulg. – ἐλώδεσιν 2255 — ἐλώδεσι vulg. – ἐλώδες 2446. — \* γῆ 2146 – γῆ οι. vulg. – γῆ se trouve aussi dans 7027. — 9 ἔωςι 2255. — 10 Coray a changê μετά en μέγα. – σρών vulg. — 11 καί οι. Coray 2. – γένονται vulg. – τοῖς vulg. — 12 μέγα Coray 2. – αὐτών vulg. — 13 περί τοῦν Νακρακεφάλον 2253 in marg. – του τέν pro τουτένν Coray 2. — 14 ἐκείες 2446 et Coray 2. — 15 μέγαν νυlg.

traire, où les saisons ne sont pas sujettes à de grandes vicissitudes, le pays est très uni. Qu'on observe maintenant les hommes, et l'on y trouvera les mêmes rapports : les uns sont d'une nature analogue à des pays montueux, boisés et lumides; les autres à des terres sèches et légères, d'autres à un sol couvert de prairies et de marécages, d'autres encore à des plaines nues et arides. Car les saisons, qui modifient les formes du corps, sont différentes entre elles; et plus cette différence est considérable, plus il y a de variations dans la figure des hommes.

14. Laissant de côté les peuples qui ne diffèrent que peu entre eux, je me contenterai de signaler les dissemblances considérables, produites soit par la nature, soit par la coutume. Et d'abord, il sera question des Macrocéphales; aucune autre nation n'a la tête conformée comme eux. Dans l'origine, l'usage seul était la cause de l'allongement de la tête; mais aujourd'hui la nature vient en aide à l'usage. Cette coutume provient de l'idée de noblesse qu'ils attachent aux longues têtes. Voici la description de leur pratique: Dès que l'enfant vient de naître, et pendant que, dans ce corps si tendre, la tête conserve encore sa mollesse, on la façonne avec les mains, et on la force à s'allonger à l'aide de bandages et de machines convenables, qui en altèrent la forme sphérique et en augmententla hauteur. D'abord, c'était l'usage qui opérait, de force, le changement dans la configuration de la tête; mais, avec le temps, ce changement est devenu naturel, et l'intervention de l'usage n'est plus nécessaire. En effet, la liqueur séminale provient de toutes les parties du corps, saine des parties saines, altérée des parties malades. Si donc de parents

αναγχάζειν. Ὁ γὰρ γόνος πανταχόθεν ἔρχεται τοῦ σώματος, ἀπό τε τῶν υρτηρῶν ὑγιηρὸς, ἀπό τε τῶν νοσερῶν νοσερός. Εἰ οὖν γίγνονται ἔχ τε τῶν φαλαχρῶν φαλαχρολ, καὶ ἐχ γλαυκῶν γλαυκοὶ, καὶ ἐχ διεστραμμένων στρεθλοὶ, ὡς ἐπὶ τὸ πλῆθος, καὶ περὶ τῆς άλλης μορφῆς ὁ αὐτὸς λόγος, τί κωλύει καὶ ἐχ μαχροχεφάλου μαχροχέφαλον "γενέσθαι; Νῶν ὁ ἐξιμοίως 4 οὐχ ἔτι γίγνονται 5 ὡς πρότερον · ὁ γὰρ νόμος οὐχ ἔτι ἰσχύει διὰ τὴν 6 ἔμιλίην τῶν ἀνθρώπων. Περὶ μὲν οὖν τουτέων 7 οὖτω μοι δοχέει.

15. \* Περὶ δὲ τῶν ἐν Φιάσει, ἡ χώρη ἐκείνη ἐλώδης ἐστὶ καὶ θερμή καὶ ὑδατεινή καὶ δασεῖα ˙ ὅμβροι τε αὐτόθι γίγνονται πᾶσαν ἄρην πολλοί τε καὶ ἰσχυροί ˙ ἢ τε δίαιτα ° τοὶσιν ἀνθρώποισιν ἐν '° τοῖσιν ἔλεσίν ἐστιν · τά τε οἰκήματα ξύλινα καὶ καλάμινα ἐν '' τοῖσιν ὕδασι μεμηχανημένα ˙ δλίγη τε χρέονται '' βαδίσει κατὰ τὴν πέλιν καὶ τὸ ἐμπόριον, ἀλλὰ μονοξύλοισι διαπλέουσιν άνω καὶ κάτω '' ἐωρυγες γὰρπολλαίεἰσιν. Τὰ ἐὲ ὕδατα θερμὰ καὶ στάσιμα πίνουσιν, ὑπό τε τοῦ ἡλίου σηπόμενα, καὶ ὑπὸ τῶν οἴμβρων '' ἐπαυξανόμενα. Αὐτός τε ὁ Φάσις στασιμώτατος πάντων τῶν ποταμῶν καὶ ῥέων ἢπιώτατα ˙ οἴ τε καρποὶ '' ἔγιγνόμενοι '' «ἀιτόθι πάντες '' ἀναλδέες '' εἰσὶ, '' ο καὶ τεθηλυσμένοι, καὶ ἀτελέες, ὑπὸ πολυπληθείης τοῦ ὕδατος ἰδιὸ καὶ οὐ πεπαίνονται ἡήρ τε πουλὺς κατέχει τὴν χιόρην ἀπὸ τῶν ὑδάτων. Διὰ ταύτας δὴ τὰς

' ItaVander Lind., Mack, Coray 2 .- Le ms. latin place aussi τοῦ σ. aprés έργεται , veniens corporis. Mais ces mots sont places après ύγιχους dans le texte vulgaire, dans 2255, dans 2146 qui a και τοῦ σ.-2γίγνεσθαι 2552. -3 δ' 2255.-4 côzéπ 2255, Ald. - côδέπ vulg. - 7027 a : nunc autem similiter nascuntur ut prius ; ce qui voudrait dire: maintenant ils naissent comme jadis, c .- à-d, comme avant de s'être déformé la tête. Il se pourrait que ce fut la vraie leçon et que con ére eat été ici intercalé à tort et à cause du voisinage de τὸχ ἔπ qui se trouve une ligne plus bas.—5 ἢ pro ὡς 2146, Ald.-ή Coray. - • όμιλίαν cod. Gadaldini .- άμελειαν yulg. - άμελέχν Cor.-J'ai préféré la lecon de Gadaldinus, parce qu'elle concorde avec une glose d'Érotien : διειλίη: σημαίνει τρία: ένθάδε μέν την των άνθρώπων άναστροφήν, παρά το έμεο είλεισθαι. Outlin signific trois choses : ici la fréquentation des hommes ; ici, d'après l'ordre suivi par Érotien et expliqué par Heringa, ch. 4, doit signifier le Traité des Airs, des Eaux et des Lieux. - 7 05τω 2255. - εύτως vulg. - δεχεί vulg. - 8 περί φύσεως τῶν ἐν Φάσει 2255 in marg. - 9 τοις αθρώποις vulg. -- 10 τοις vulg. - έστι 2255. -- 11 τοις Ald. -τείσιν om. vulg.-12τη ante β. Coray.-μενεξύλεις vulg.-διαπλείουσιν 2255. -- 13διώρυχες Coray 2,-είσί 2255,-τε pro δε Cor. 2.- 14 επαυζόμενα Cor. 2.

chauves naissent généralement des enfants chauves, de parents aux yeux bleus des enfants aux yeux bleus, de parents louches des enfants louches, et ainsi du reste pour les autres variétés de la forme, où est l'empêchement qu'un Macrocéphale n'engendre un Macrocéphale? Mais aujourd'hui cela n'arrive plus comme autrefois; la coutume s'est perdue par la fréquentation des autres hommes. Telle est, suivant moi, l'histoire des Macrocéphales.

15. Les habitants du Phase, autre peuple digne de considération, occupent une contrée marécageuse, chaude, humide et boisée : les pluies y sont, dans toutes les saisons, aussi fortes que fréquentes. Ils passent leur vie dans les marais; leurs habitations de bois et de roseaux sont construites au milieu des eaux ; ils ne marchent que dans la ville et dans le marché ouvert aux étrangers; mais ils se transportent dans des piroques faites d'un seul tronc d'arbre, montant et descendant les canaux qui sont nombreux. Ils font usage d'eaux chaudes, stagnantes, corrompues par la chaleur du soleil et alimentées par les pluies. Le Phase lui-même est de tous les fleuves le plus stagnant, et celui qui coule avec le plus de lenteur. Les fruits que la contrée produit, viennent tous mal, et sont de qualité imparfaite, sans saveur, à cause de l'abondance de l'eau qui les empêche de mûrir complétement, et qui, en outre, répand sur le pays des brumes continuelles. C'est pour cela que les habitants du Phase différent des autres honunes; ils sont, en effet, d'une haute taille, et d'un embonpoint si excessif qu'on ne leur voit ni articulation ni veine : leur colo-

<sup>-</sup>Φάσιες 2446, Ald.-τῶν om. Cor. 2.—15 γινόμενει vulg.-cί γ. Coray.—16 αὐ-τές αὐτόν Zving, in marg. – αὐτέι vulg. – Coray a changé le texte vulgaire en αὐτέισι; j'ai préféré αὐτόν parce que j'ai trouvé dans le manuscrit latin 7027 : fruetus vero qui innascuntur ibidem. — 17 ἀνελύες 2255. – ἀναλθές 2146 – ἀναλθέςς vulg. – ἀναλκές Zving. in marg. – ἀναλδές parait uvoir été la leçon d'Érotien, dans le Lexique duquel on trouve ἀναλδές, κακυξές, C'est aussi la leçou que Coray a adoptée. — 18 είσὶ 2255. – είσὶν vulg. — 19 καὶ τεθ. 2146. – κατατεθηλυσμένει pro καὶ τεθ, vulg.

προφάσιας τὰ εἴδεα ἀπηλλαγμένα τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων ἔχουσιν οἱ Φασιηνοί · τά τε γὰρ ' μεγέθεα μεγάλοι , τὰ πάγεα δ' · ὑπερπαχέες · ἄρθρον τε κατάδηλον οὐδὶν, οὐδὶ φλέψ · τήν τε χροιὴν ὡχρὴν ἔχουσιν, ώσπερ ὑπὸ ἰκτέρου ἔχόμενοι · ρθέγγονταί τε βαρύτατον ἀνθρώπων, τῷ ἡέρι ' γ ρεώμενοι οὐ λαμπρῷ, ἀλλὰ χνοώδει τε καὶ ' διερῷ · <sup>6</sup> πρός τε τὸ ταλαιπωρέειν τὸ σῶμα ἀργότεροι πεφύκασιν · αἴ τε ὧραι οὐ πολὸ μεταλλάσσουσιν , οὐτε πρὸς τὸ πνίγος, οὕτε πρὸς τὸ ψύχος · τά τε πνεύματα <sup>6</sup> τὰ πολλὰ νότια , πλὴν <sup>7</sup> αὐρῆς μιῆς ἐπιχωρίης · αὕτη δὶ πνέει ἐνίστε βίαιος, καὶ χαλεπὴ, καὶ θερικὴ, καὶ Κέγγρονα 'δνομάζουσι τοῦτο τὸ πνεῦμα. 'Ο δὲ βορέης οὐ σφόδρα ' ἀρικνέεται · ' · ὁκόταν οὲ πνέη, ἀσθενὴς καὶ ' ¡ βληγρὸς · ¹ Περὶ μὲν τῆς φύσιος ' ¹ τῆς διαφορῆς καὶ τῆς μορρῆς τῶν ἐν τῆ 'λσίη ' ⁴καὶ τῆ Εὐρώπη οὕτως ἔγει.

16. '5 Περὶ δὲ τῆς ἀθυμίης τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς ἀνανδρείης, ὅτι '6 ἀπολεμώτεροί εἰσι τῶν Εὐρωπαίων οἱ ᾿Ασιηνοὶ, καὶ ἡμερώτεροι τὰ ἡθεα, '7 αί ὧραι αἴτιαι μαίλιστα οὐ μεγάλας τὰς μεταδολὰς ποιεύμεναι, οὕτε ἐπὶ τὸ θερμὸν, οὕτε ἐπὶ τὸ ψυχρὸν, '8 ἀλλὰ παραπλησίως.
Οῦ γὰρ '9 γίγνονται ἐκπλήξιες τῆς γνώμης, οὕτε μετάστασις ἰσχυρὴ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> μεγέθη vulg. — <sup>2</sup> τε pro δ' Coray. - ὑπερπάχητες 2146, Ald. - Coray serait disposé à adopter cette leçon. - 3 χρεσμένοι Coray.-χροώμενοι vulg. - γνεφώδει Cor. - νετώδει cod. Gadaldini , Baccius. Heringa a proposé de lire άχλυώδει. Dans 7027, il y a austrino ; de sorte que probablement le traducteur a lu νοτώδει comme le Ms. de Gadaldinus - 4 θολερώ cod. Gadaldini , Baccius. - Foes conjecture qu'Erotien avait lu λιβεώ. Le manuscrit latin a turbulento; le traducteur a encore lu θολερώ comine le Ms. de Gadaldinus.— 5 Ita Coray.-πρός ταλαιπωρέειν τε vulg. - τῷ σῶμα pro τὸ σ. Ald. — 6 τὰ πελ. Coray. - τὰ om, vulg. — 7 αὐρτς cod. S. ap. Foes.-αὐτῆς vulg. - Coray a préféré ἀῦτμῆς; j'ai gardé la leçon du Ms. cité par Foes, d'autant plus volontiers que je trouve dans le Ms. latin 7027 : excepta aura.—8 δνομάζουσε 2255.-όνομάζουσεν vulg.— 9 άφικνείταε vulg. -106ταν 2146.-" βλίχος 2146.-" καὶ περί Zving, in marg.et Coray 2.-13 Le texte vulgaire a un xal devant ans διαφορής que Coray a effacé avec toute raison.—14Septalius a proposé de supprimer les mots καὶ τῆ Εὐρώπη, attendu qu'Hippocrate n'a pas encore parlé de l'Europe. Le fait est, comme le remarque Coray, qu'llippocrate peut nommer ici l'Europe, puisqu'il l'a opposée déjà plusieurs fois à l'Asie. Cependant j'observerai que le ms. latin 7027 n'a pas ces mots. -- 15 อักเ สมั เออสเ สมักสา กักรุ ส่งสงอิจะเกร หล่า ส่งงนุนักรุ กับง ส่ง-

ration est aussi jaune que celle des ictériques; leur voix est plus rude que partout ailleurs, attendu que l'air qu'ils respirent, loin d'être pur, est chargé d'humidité et de brouillard; ils sont peu propres à supporter les fatigues corporelles. Leurs saisons n'éprouvent pas de grandes variations ni de chaud ni de froid; les vents qui règnent de préférence sont humides, excepté une brise locale, qui incommode par la violence avec laquelle elle souffle quelquefois, et par sa chaleur; on l'appelle Cenchron (vent desséchant). Le vent du Nord ne s'y fait que peu sentir; et encore, quand il souffle, est-il sans force et sans vigueur. Telle est la différence de nature et de forme qui existe entre les Asiatiques et les Européens.

46. Quant à la pusillanimité et au défaut de courage, si les Asiatiques sont moins belliqueux et d'un naturel plus doux que les Européens, la cause en est surtout dans les saisons, qui n'éprouvent pas de grandes vicissitudes, ni de chand ni de froid, mais dont les inégalités ne sont que peu sensibles. Là, en effet, ni l'intelligeuce n'éprouve de secousses, ni le corps ne subit de changements intenses; impressions qui rendent le caractère plus farouche et qui y mêlent une part plus grande d'indocilité et de fougue qu'une température toujours égale. Ce sont les changements du tout au tout qui, éveillant l'intelligence humaine, la tirent de l'immobilité. Telles sont les causes d'où dépend, ce me semble, la pusillanimité des Asiatiques; il faut encore y ajouter les institutions; la plus grande partie de l'Asie est, en effet, soumise à des rois; or, là où les hommes ne sont pas maîtres de

θρώπων 2255 in marg. — 16 ἀπολεμώτατοι 2446, Ald. – είσι 2255. – είσιν τυιg. – Εύρωπέων 2255. — 17 Dans l'édition de Bèle de Galien (T.4, p. 348), ce morceau est cité tout autrement, et certainement d'une façon très vicieuse: περὶ δὲ τῆς ἀθυμίας τῶν ἀθρώπων καὶ τῆς ἀνδρίπς, ὅτι αὐτο-δαιμονέστεροι (είσι) τὰ τῆθεα θεωρείται μάλισται οὐ μεγάλας τὰς μεταθελές τοιεύμενα, οὕτε ἐπὶ τὸ θεριλν, οῦτε ἐπὶ τὸ ψυχρὸν, ἀλλὰ παραπλησίως. — 18 παραπλησίως Gal. – παραπλησίαι vulg. – ἀεὶ παραπλησίαι Corn. –παραγλησίαι ἐσῦσαι Corov. — 19 γίνονται vulg.

του σωματος, ' α'ς' ότων είκος την δργην αγριούσθαί τε, καί του \* άγνώμονος καὶ θυμοειδέος μετέγειν μάλλον ἢ ἐν τῷ αὐτέω 3 αἰεὶ ἐόντα. Λί γὰρ μεταδολαί εἰσι τῶν πάντων, 4 αἴ τε 5 ἐγείρουσαι την γνώμην 6 των ανθρώπων, και ούκ 7 έωσαι ατρεμίζειν. Διὰ ταύτας ευοί δοχέει τὰς προφάσιας ἄναλχες είναι τὸ γένος τὸ Άσιηνόν καὶ προσέτι διὰ τοὺς νόμους. Τῆς γὰρ Ἀσίης τὰ πολλὰ βασιλεύεται. "Οχου δὲ μὴ αὐτοὶ έωυτέων εἰσὶ χαρτεροὶ \* ἄνθρωποι μηδὲ αὐτόνομοι, άλλὰ δεσπόζονται, οὐ περί τουτέου αὐτέοισιν ὁ λόγος ἐστίν, 8 κως τὰ πολέμια ἀσκήσωσιν, ἀλλ' ὅκως μὴ δόζωσι μάγιμοι εἶναι. Οί γάρ χίνουνοι σύγ δμοιοι 10 εἰσίν τοὺς μέν γάρ στρατεύεσθαι εἰχὸς καὶ ταλαιπωρέειν καὶ ἀποθνήσκειν έξ ἀνάγκης ὑπέρ τῶν "δεσποτέων. άπό τε παιδίων καὶ γυναικός ἐόντας καὶ τῶν λοιπῶν Φίλων· καὶ όκόσα μέν ἄν γρηστά καὶ ἀνδρεῖα ἐργάσωνται, οἱ δεσπόται ἀπ' αὐτέων αύζονταί τε καί έκφύονται τους δέ κινούνους καί θανάτους αὐτοί καρπούνται: έτι δὲ πρὸς 12 τούτοισι τῶν τοιούτων ἀνθρώπων 13ἀνάγκη 14 έρημοῦσθαι τὴν Υῆν ὑπό τε 15 πολεμίων καὶ ἀργίης. ώστε, καὶ εί τις σύσει πέφυχεν ανδρείος και εύψυγος, αποτρέπεσθαι την γνώμην 16 ἀπὸ τῶν νόμων. Μέγα δὲ τεχμήριον 17 τουτέων · όχόσοι γὰρ ἐν τῆ λσίη Ελληνες ή βάρθαροι μή δεσπόζονται, άλλ' αὐτόνομοί εἰσι καὶ ·\* έωυτέοισι ταλαιπωρεύσιν, ούτοι μαγιμώτατοί είσι πάντων· τοὺς γάρ χινδύνους έιουτέων πέρι χινδυνεύουσιν, χαὶ τῆς ανδρείης αὐτέοι τὰ ἄθλα φέρονται, καὶ τῆς δειλίης τὴν ζημίην ώσαύτως. Ευρήσεις δὲ καί 19 τους 'Ασιηνούς διαφέροντας αύτους έωυτέων, 20 τους μέν 21 βελ-

' ἀρ' ὧν Baccius. — 'Sic cod. Gadaldini. – γνώμονες καὶ θερμοῦ vulg. – γνώμονες καὶ θυριαῖ Zving. in marg. – γνώμονες καὶ θυριαῖα Zving. in marg. – γνώμονες καὶ θυριαῖα καὶ βασείus. – Coray a adopt ἱ aleçon du manuscrit de Gadaldinus. J'ai trouvé une confirmation de la bonté de cette leçon dans le manuscrit latin 7027, qui a : de quibus iracundia convenit efferari et inconsideratum et fervialum retinere magis. — ' αἰεὶ 2255. — ἀεὶ vulg. – ὁντα vulg. — ' αἴ τι Zving. in marg. – αἰ Septalius. – αἰ (sie) Baccius. – ἀεὶ τι 2255, 2146, vulg. – C'est évidemment l'article αἰ qu'il faut dans une construction grecque qui répond à la construction française : ce sont les changements extrêmes qui, etc. αὶ γὰρ μεταδολαὶ εἰσι τῶν πάντων, αὶ τιλ. — ' ἐγείρουσα 2446. – ἐπεγείρουσα Baccius, Septalius. – ἐγείρουσα 2255, vulg., Coray. – Si αἰ est article, il faut le participe; s'il est relatif, il faut l'Indicatif; τι ne permet pas de décision. — ὅτῶν ἀνθρ. Baccius. — τεῦ ἀνθρώπον vulg. — Coray a adopté τῶν ἀνθρώπον. Je lis dans le manuscrit latin 7027 mentem hominum. — - Τέωσα 2446, Ald. - ἔωσιν 2255. - ἔωπ vulg., Coray.

leurs personnes, ils s'inquiètent, non comment ils s'exerceront aux armes, mais comment ils paraîtront impropres au service militaire. Car les dangers ne sont pas également partagés : les sujets vont à la guerre, en supportent les fatigues, et meurent même pour leurs maîtres, loin de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs amis; et, tandis que les maîtres profitent, pour accroître leur puissance, des services rendus et du courage déployé, eux n'en recueillent d'autre fruit que les périls et la mort; en outre ils sont exposés à voir la guerre et la cessation des travaux changer leurs champs en déserts. Ainsi, ceux mêmes à qui la nature aurait donné parmi eux du cœur et de la bravoure, seraient, par les institutions, détournés d'en faire usage. La grande preuve de ce que j'avance, c'est qu'en Asie tous ceux, Grecs ou barbares, qui , exempts de maîtres, se régissent par leurs propres lois et travaillent pour eux-mêmes, sont les plus belliqueux de tous; car ils s'exposent aux dangers pour leurs propres intérêts, ils recueillent le fruit de leur courage et subissent la peine de leur lâcheté. De plus, parmi les Asiatiques aussi, vous trouverez

- ເປັນ ຂໍ້ພັຫ sine ຂອງ Baccius .- Le manuscrit latin 7027 porte : semper pergentes (sans doute, expergiscentes ) mentem hominum et fionsientes (sans doute, non sinentes) sinere. Le traducteur latin a lu, dans son texte, des participes, mais il a lu aussi alei (semper) au lieu de ai re. On remarque encore que cette traduction latine serait absolument inintelligible en certains passages, si l'on n'avait sous les yeux le texte grec, qu'elle aide cependant à comprendre et à restaurer en d'autres endroits. - 8 un Se . 2255.—9 όπως 2255. —10 εἰσὶ 2255.—11 δεσποτών vulg.-ἄπο τε 2146, Vander Lind., Coray.-απο τε 2255, Ald., Foes.-από τε Zving.--12 τούτοισι 2255 .- τούτοισιν vulg. - 13 Heringa, Obs. crit. p. 50, voulaitqu'on lut ἀρά-En an lieu de ἀνάγκη; il se fondait sur la glose d'Erotien : ἀράδη, ή βλάξη; glose qu'il rapportait à ce passage du Traité des Airs, des Eaux et des Lieux, Mais la correction est trop conjecturale pour être admise. Le ms. latin 7027 porte necesse est , c'est-à-dire ανάγκη. — 14 ήμερούσθαι τήν όργην Zving, in marg.-Dans sa table analytique, Zvinger, au lieu de την όργήν, a mis την γνώμην. - Cette leçon, très dissérente du texte vulgaire, donne un sens plausible, mais que rien n'oblige à préfèrer à la leçon ordinaire. - 15 ἀπολεμίων 2146, Ald. - ἀπολεμίης Zving. in marg. - Le ms. latin 7027 porte : ad hoc enim cum his talium hominum necesse est desolare (sic ) terram propter bellum totius. Totius est une faute du copiste

τίονας, τους δὲ φαυλοτέρους ἐόντας: 'τουτέων δὲ αἱ μεταδολαὶ αἴτιαι τῶν ὡρέων, ὥσπερ μοι εἴρηται ἐν ² τοῖσι προτέροισιν. Καὶ περὶ μὲν τῶν ἐν τῆ 'Λσίη οὕτως ἔγει.

17. 3 Έν δὲ τῆ Εὐρώπη ἐστὶν ἔθνος Σκυθικόν, δ περὶ τὴν λίμνην \* οἰχέει τὴν Μαιῶτιν, διαφέρον τῶν ἐθνέων τῶν ἄλλων, Σαυρομάται καλεύνται. Τουτέων αί γυναϊκες Ιππάζονταί τε καὶ 5 τοξεύουσι, καὶ ἀκοντίζουσιν ἀπὸ τῶν ἵππων, καὶ μάγονται 6 τοῖσι πολεμίοισιν, έως αν παρθένοι 7 έωσιν. Οὐκ ἀποπαρθενεύονται δὲ μέγρις αν τῶν πολεμίων τρείς ἀποκτείνωσι, και οὐ πρότερον 8 ξυνοικέουσιν ήπερ τὰ [ερὰ 9 θύουσαι τὰ ἐν νόμω. "Η δ'ᾶν ἄνδρα έωυτῆ ἄρηται, : παύεται ξππαζομένη, έως αν " μή ανάγκη καταλάθη παγκοίνου στρατείης. 12 Τον δεζιον δέ μαζον ούχ 13 έγουσιν. 14 Παιδίοισι γάρ έουσιν έτι νηπίοισιν αί μητέρες '5 γαλχεῖον τετεγνημένον '6 ἐπ' αὐτέω τουτέω διάπυρον ποιέουσαι, πρός τον μαζόν 17τιθέασι τον δεξιόν, καὶ 18 ἐπικαίεpour et otium. On voit par cette traduction que le texte sur lequel elle a a été faite avait την γτιν comme nos imprimés, et ύπό τε πολέμου au lieu de πολεμίων. C'est une variante à ajouter à celle qu'on a sur ce passage.-16 Coray a changé ἀπὸ du texte vulgaire en ὑπὸ, avec raison, ce me semble; car ἀποτρέπεσθαι ἀπὸ signifierait prendre de l'aversion pour; ce qui est moins conforme à la suite du sens général. - '7 τεύτων vulg. - Coray dit qu'il vaudrait mieux lire τουτέου avec Calvus. Le manuscrit latin 7027 a le pluriel comme nos imprimés: magnum exemplum horum. - 18 έωυτέσισι 2255. - έωυτέσισιν vulg. - 19 Galien t. 4, p. 348, porte า๊อง Aัธเทงอัง. Le manuscrit latin 7027 a : inveniens autem Asianorum qui different inter se. Ainsi le traducteur a lu των Ασιτνών, ce qui est peut-être la vraie leçon. - 20 Galien loc. cit. donne καὶ τοὺς μέν. Coray a adopté ce xai, qui n'est pas dans le manuscrit latin 7027; on y lit : qui different inter se, alios meliores, alios inferiores .- 21 βελτίωνας 2255.

'Coray propose de lire τουτέου; cependant Galien a τουτέων, l. c.; et le ms. latin 7027: quorum autem inmutationes (sic) causæ sunt temporum. — \* τοῖα in Gal. loc. cit. — τοῖς vulg. — προτέρειοι vulg. — Le traducteur latin de 7027 paraît avoir lu έχεις au licu de έχεις car il a mistenim de his qui in Asia sunt sic habes. — ³ περὶ φόσειος Εθρώπης καὶ ὅτι Σκύδαι τῶν ἄλλων περὶ τὴν Μαιῶτιν οἰκούντων διάφορει 2255 in marg. — ἀοἰκεί vulg.—διαφέρων 2146.- Σαυρεμάται 2255. - Coray † a ajoutô τε a prês Σαυρ. Cor. 2 δί.— ὅτιξείνουι 2255. - τοξεύουιν vulg.— Τοῖς πολεμίοις vulg.— γελωσιν 2255. — ασυνεκέσουν vulg. — 9 δύσουαν τῶ ἐν ν. vulg.— θύωσι τῷ ἐν ν. velg.— θύσου κεί τὰ ἐν ν. velg.— θύσου κεί τῷ ἐν ν. velg.— θύσου κεί τὰ ἐν ν. velg.— θύσου κεί τῷ ἐν ν. velg.— θύσου κεί τὰ ἐν ν. velg.— θύσου κεί τὰ ἐν ν. velg.— θύσου κεί τὰ ἐν ν. velg.— θύσου κεί ἐν ν. velg.— θύσου

des différences; les mus valent mieux; les autres sont inférieurs en courage; la cause en est dans les vicissitudes des saisons, ainsi que je l'ai dit plus haut. Voilà ce qui en est de l'Asie.

47. En Europe, il est un peuple Scythe qui habite aux environs des Palus Méotides; il diffère de tous les autres peuples; ce sont les Sauromates. Leurs semmes montent à cheval, et, toutes montées, tirent de l'arc et lancent le javelot. Elles sont la guerre tant qu'elles sont vierges; elles ne se marient point qu'elles n'aient tué trois ennemis, et elles n'habitent pas avec leurs maris avant d'avoir sait les sacrisces prescrits par la loi. Dès qu'une sille s'est unie à un homme, elle cesse d'aller à cheval, tant qu'une nécessité ne sorce pas la nation entière à prendre les armes. Les semmes n'ont pas la mamelle droite; dès leur première ensance, cette partie est détruite par les mères, qui, chaussant sortement un instrument de cuivre, sait pour cet usage, l'appliquent sur la manielle droite; ainsi brûlée, la manuelle perd son accroissement; toute la force

έν ν. 2146. – θύωσι τὰ ἐν τῷ νόμω Vander Linden. -θῦσαι τὰ ἐν τῷ νόμῳ Cor. ex emendatione Porti. - νουίω legisse videtur Calvus.-Le ms. latin 7027 a: et non prius conjunguntur nisi ante sacra immolent que in lege sunt. J'ai crn qu'il n'y avait à changer que vo du texte vulgaire en và, et qu'à la rigueur bucuga: pouvoit être conservé. - 10 παύπται 2255, Ald. - 11 Coray a cru devoir changer μπ en μιν sans nécessité évidente, ce me semble. a roa de a les habitudes guerrières des femmes Scythes , habitudes dont d'autres historiens ont parié. Je citerai ici, en preuve, un passage d'un historien plus jeune qu'Hippocrate, medecin comme lui et Asclépiade de l'école de Cnide: «Un Méde, nommé Stryanglius, renversa de cheval une femme Sace; car, chez les Saces, les femmes combattent comme les Amazones. » Στρυάγγλιός πς, ἀνήρ Μηδός , γυναίνα Σακίδα καταδαλών ἀπό τοῦ Ιππου · μάχονται γάς δὰ αἰ γυναίκες ἐν Σάκαις , ἄσπερ αἰ Αμαζονες (Clesias cité daus le Περὶ ές-μενείας de Démètrius de Phalère, chap. περὶ ἐνεργείας). — ¹³ ἔχουσ 2255. — ¹⁴ παιδίεις vulg. – νιπίεις vulg. — ¹³ χαλκίεν l'rotien, Gloss. - C'est du moins ici que Heringa, p. 51, rapporte la glose d'Erotien. - γαλχίον Heringa, Coray. - γαλχίον vulg. - 16 ἢ ἐπ' vulg. - ἡ ἐπ' 2146. - καὶ ἐπ' legunt exemplaria quedam ap. Foes. in notis. - ἢ ίσως ἐπ' legunt quædam exemplaria Vaticana, - Le manuscrit latin 7027 a : fabricatum in codem, sans r ni zzi. Coray a donc en raison de supprimer cette particule. - αὐτῷ 2255. - 17 τιθίασι 2255. - τιθίασιν vulg. - 17 ἐπικέεται 2255. - Le manuscrit latin 7027 a : et impositum hahetur. Le traducteur a donc lu aussi émizéstoi. Cette lecon pourrait se défendre.

ται, ώστε τὴν αύξησιν φθείρεσθαι, ἐς δὲ τὸν δεξιὸν ὧμον καὶ βραχίονα πάσαν τὴν ἰσγὸν καὶ τὸ πλάθος ἐκδιδόναι.

18. Περί δὲ τῶν λοιπῶν \* Σκυθέων τῆς μορυῆς, ὅτι αὐτοὶ \* έωυτοίσιν ἐοίχασι, καὶ οὐδαμῶς 3 ἄλλοισιν, ὢυτὸς λόγος καὶ περὶ τῶν Αίγυπτίων, πλήν, ότι οί μεν ύπο τοῦ θερμοῦ εἰσι βεδιασμένοι, οί δ' 4 ύπο του ψυγρού. Η δε Σκυθέων έρημίη καλευμένη πεδιάς έστι καί λειμαχώδης χαί 5 ύψηλή, χαί ένυδρος μετρίως: ποταμοί γάρ είσι μεγάλοι 6 οδ έξογετεύουσι το ύδωρ έχ των πεδίων. Ένταϋθα καὶ οί Σκύθαι διαιτεύνται, 7 Νομάδες δε καλεύνται, ότι ούκ έστιν εοίκήματα, άλλ' εν άμάζησιν οἰκεῦσιν. Λί δὲ ἄμαζαί εἰσιν, αί μεν ελάγισται, τετράχυχλοι, αί δὲ έξάχυχλοι αὖται δὲ 🤋 πίλοισι περιπεφραγμέναι · εἰσὶ δὲ καὶ τετεγνασμέναι ώσπερ οἰκήματα, '\* τὰ μὲν άπλα, τὰ δὲ ''τριπλα' ταῦτα δὲ καὶ στεγνά πρὸς ὕδωρ, καὶ πρὸς γιόνα, καὶ πρὸς τὰ πνεύματα. Τὰς δὲ ἄμαζας ἔλκουσι ζεύγεα, τὰς μέν δύο, τὰς δὲ τρία βοδόν, κέρως ἄτερ' οὐ γὰρ ἔγουσι κέρατα ὑπὸ 12 ψύγεος. \*Εν \*\* ταύτησι μέν οὖν τῆσιν άμάξησιν \*4αί γυναϊκες διαιτεῦνται: αὐτοί ο έφ' Ιππων όγεῦνται οι άνδρες Επονται δε 15αὐτέοισι και τά πρόδατα εόντα καλ αί βόες καλ οξ έπποι: μένουσι δ'έν τῷ αὐτέῳ τοσοῦτον γρόνον, όσον αν ιδαπόγρη ωὐτέοισι τοῖσι χτήνεσιν ὁ γόρτος: ὁχόταν δὲ μηχέτι, 17ές έτέρην γώρην 18μετέργονται. Αὐτοί δ'έσθίουσι 19χρέα έφθά, καὶ πίνουσι γάλα ἵππων, καὶ ἱππάκην 20 τρώγουσιν' τοῦτο δ'έστὶ

' Σχυθών 2255. — ' έωυτοίσιν Zving. - αὐτοίσιν vulg. — ' ἄλλοις vulg. - 4 άπο vulg. - Heringa, p. 52, a indiqué la correction de άπο en ύπό. — <sup>6</sup> ὑψηλή Ald. - ὑψιλή suprascripto ὑψηλή 2146. - ὑψιλή Zving. in marg. - ψιλή vulg. - Le ms. latin 7027 a alta. Coray a approuvé, mais non adopté ύψηλή. - 6 ci 2255. - 7 περί Νομάδων, και ότι ci βόες αὐτῶν κέρατα τὖκ ἔχουσιν 2255 in marg. — 8 Coray a ajouté σφι après έστιν. Ce mot, qui manque dans les mas, grecs, manque aussi dans le ma. latin 7026: quia non insunt domicilia. - άμαξαις vulg. - 9 πιλείς vulg. -πηλοίς 2146, Ald.-τετεχνημέναι Coray 2.- το τὰ μέν διπλά, τὰ δὲ τριπλά, Coray. A l'appui de sa correction , Coray a fait remarquer qu'il n'était pas probable qu'Hippocrate eut dit que les chariots étaient ou simples ou trirles; aussi a-t-il lu τὰ μέν διπλά, τὰ δὲ τριπλά, ou doubles, ou triples. Mais il fait remarquer qu'on pourrait lire aussi τὰ μέν άπλα, τὰ δὲ διπλά. J'aurais adopté cette dernière leçon , si la phrase du manuscrit latin 7027 avait été plus intelligible : hæc autem adinventæ habitationes inferiores , et superius et duplices sunt. C'est le mot duplices qui m'anrait fait préférer διπλά à τριπλά. Le traducteur latin paraît avoir entendu ce pasct toute la nutrition se portent à l'épaule et au bras du même côté.

18. L'uniformité des traits chez le reste des Seythes, aussi ressemblants entr'eux qu'ils diffèrent des autres peuples, s'explique comme chez les Égyptiens, si ce n'est qu'elle est l'effet, chez les uns de l'excès de la chaleur, chez les autres de l'excès du froid. Ce qu'on appelle le désert des Scythes est une plaine abondante en pâturages, élevée et médiocrement humide. Car elle est traversée par de grands fleuves qui emmènent les eaux hors des campagnes. Là vivent les Scythes appelés nomades, parce qu'ils n'ont pas d'habitation fixe, et qu'ils demeurent dans des chariots. Les plus petits de ces chariots sont à quatre roues : les autres en ont six ; ils sont fermés avec du feutre et construits comme des maisons, les uns n'ont qu'une chambre, les autres en ont trois. Ils sont impénétrables à la pluie à la neige et aux vents. Les uns sont trainés par deux paires, les autres par trois paires de bœufs sans cornes; c'est le froid qui en prive ces animaux. Les femmes demeurent dans ces chariots, les hommes les accompagnent à cheval, suivis de leurs troupeaux, des vaches et des chevaux. Ils demeurent dans le même lieu tant que le fourrage y suffit à la nourriture de leurs bestiaux, quand tout est consommé, ils se transportent ailleurs. Ils mangent des viandes cuites, et boivent du lait de jument; ils font aussi avec

sage, comme s'il s'agissait d'étages; la plupart des traducteurs modernes en ont fait autant; Coray a relevé leur erreur. — '' δὲ καὶ τριπλὰ 2146. — στενὰ vulg. — Hemsterhuis (ad Aristoph. Plut., p. 369) a indiqué la correction de στενὰ en στεγὰ, adoptée par Coray. — Le ms. latin 7027 a deux mots, constrictæ vel solidæ. — '' ὑπο τοῦ 2146. — '' ὁποίας παιδιτει. ταῖς ἀμαξαις vulg. — Coray, après διαιτώνται a ajouté ξύν τοῖα παιδιτει. Cette addition n'est autorisée que par la traduction de Calvus; cela ne suffit pas; elle est d'ailleurs peu nècessaire. — '4 αί Vander Lind., Coray. — αί om. vulg. — '' ὁποίας τους δερίας 2255. — ὁποίασον vulg. — ταίς, vulg. — τοῦς τους δερίας 225. — ὁποίασον vulg. — ταίς, vulg. — '' τίς vulg. — '' είς νυιg. — '' είς νυις νυιg. — '' είς νυις » ''' είς νυις » ''' είς νυις » ''' είς νυις » ''' είς νυις »

τυρός ἔππων. Τὰ μὲν ' ἐς τὴν δίαιταν αὐτέων οῦτως ἔχει καὶ τοὺς νόμους.

19. Περὶ ε δὲ τῶν ιόρεων καὶ τῆς ιμοροῆς, ὅτι πολὸ ἀπήλλακται τῶν λοιπῶν ἐ ἀνθρώπων τὸ Σκυθικὸν γένος, καὶ ἔοικεν αὐτὸ
εωυτέφ, ιὅσπερ τὸ Λἰγύπτιον, καὶ ἤκιστα πολύγονόν ἐ ἔστιν καὶ ἡ
χώρη ἐλάχιστα θηρία τρέρει κατὰ μέγεθος καὶ πλῆθος. ε Κέεται γὰρ
ὑπ' αὐτῆσι τῆσιν ἄρκτοισι καὶ ετοῖσιν ὅρεσι τοῖσι Ἡπαίοισιν, ὅθεν ὁ
βορέης πνέει ὅ τε ἤλιως τελευτῶν ἐγγύτατα γίγνεται, ὁκόταν ἐπὶ τὰς
θερινὰς τ ἔλθη περιόδους, καὶ τότε δλίγον χρώνον ε θερμαίνει, καὶ
οὐ σφόδρα τὰ δὲ πνεύματα τὰ ἀπὸ τῶν θερμῶν πνέοντα ε οὐκ ἀφικνέεται, ἢν μὴ όλιγάκις καὶ ἀσθενέα, ἀλλὶ ἀπὸ τῶν ἄρκτων ε αἰεὶ
πνέουσι πνεύματα ψυχρὰ ἀπό τε χιόνος καὶ εκρυστάλλων καὶ δὸἀτων
πολλῶν οὐδέποτε δὲ τὰ ὅρεα ἐκλείπει ελαὸ τουτέων δὲ ελουσίκητά
ἐστιν. "ἐ ἸΙήρ τε κατέχει πουλὸς τῆς ἡμέρης τὰ πεδία, καὶ ἐν ε τοὐ-

' eis vulg. - 2 de 2446. - te pro de vulg. - de paraît ici nécessaire, mais il n'en est pas moins vrai qu'il manque quelque chose à cette phrase, pour que la construction en soit régulière, ainsi que Coray l'a fait observer. Le manuscrit latin 7027 ne fournit aucune lumière. -- 3 ἀνθρώπων om. 2146 -- 4 ἐστὶ 2255. -- 5 κεῖται γὰρ ὑπ' αὐταῖς ταις άρκτοις vulg. — \* τοις όρεσιν τοις vulg. — 7 έλθοι 2146. — \* Le texte vulgaire est ainsi conçu: θερμαίνει · καὶ οὐ σφόδοα τὰ διαπνεύματα. Le manuscrit 2146 a δειπνεύματα an lieu de διαπνεύματα. Ni l'nn ni l'autre de ces mots n'est grec. Aussi Zvinger a-t-il proposé en marge de son édition de lire simplement avenuara. Mais cette correction, qui est satisfaisante pour le sens, ne rend pas compte du mot διαπνεύματα ou δειπνεύματα. Coray a imprimé εύδια πνεύματα. Aucune de ces corrections n'est la véritable; et cependant la bonne leçon était bien voisine. Il faut, en effet, lire τὰ δὲ πνεύματα; alors οὐ σφόδρα, au lieu de se rapporter à la phrase où est πνεύματα, se rapporte à θερμαίνει. Cette correction, je ne l'anrais pas plus devinée que mes devanciers; mais elle m'a été donnée par le manuscrit latin 7027 qui a : et tunc modico tempore calefacet(sic) et non validi (sic), flatus autem etc. Elle m'a anssitot frappe par son évidence, en me rendant compte de ce mot insolite, διαπγεύματα, et, en même temps, elle m'a fait voirqu'il vaut toujours mieux consulter les manuscrits même les plus dédaignés que de recourir aux conjectures. Les conjectures doivent, dans tons les cas, être la dernière des ressources d'un éditeur. -9còz om. vulg.-J'ai ajouté la négationd'après le ms. latin 7027, qui a: non pervenit, raro nisi et leviter. Cette négation est nécessaire; dans le texte ce lait un fromage nommé hippace. Tels sont leurs coutumes et leur genre de vie.

19. Reste à parler des saisons, des dissemblances que les Scythes ont avec les autres hommes, de la ressemblance qu'ils ont entr'eux comme les Egyptiens, de leur peu de fécondité, de la petitesse et du petit nombre d'animaux que cette contrée nourrit. La Scythie, en effet, est placée sous l'ourse même et sous les monts Riphées, d'où souffle le vent du nord. Le soleil ne s'en approche qu'au solstice d'été, et alors il ne l'échauffe que pour peu de temps et avec peu de force. Les vents qui soufflent des régions chaudes, n'y parviennent que rarement et affaiblis; au contraire il y souffle, du Septentrion, des vents froids à cause de la neige, des glaces et de l'humidité excessive qui n'abandonnent jamais les monts Riphées; et c'est ce qui les rend inhabitables. Un brouillard épais occupe les plaines de la Scythie pendant le jour : et c'est dans ces plaines que l'on demeure. L'hiver y règne toujours, et l'été n'y a que peu de journées, qui même ne sont pas fort chaudes. Ces plaines, hautes et nues, ne sont pas couronnées de montagnes, mais elles vont en s'élevant jusque sons l'ourse. Là aussi il ne naît point de gros animaux, mais ils sont de taille à se mettre à l'abri sous terre : ce qui arrête leur accroissement, c'est le froid de l'hiver et

vulgaire, elle est placée devant σφόδρα ainsi qu'on l'a vu plus haut.-ἀφικνεῖτοι vulg.- εἰ pro τῶν Coray.— το ἀεἰ vulg.- πνίσσε 2255. - πνίσσεν vulg.
" κρυστάλλου 2146.— το ὑπὸ Coray.— το ἀεὶ vulg.- πνίσσεν 2255. - πνίσσεν vulg.
" κρυστάλλου 2146.— το ὑπὸ Coray.— το διάκτα 2446.- Coray pense qu'il faudrait lire ἀείκτα ; pourtant le texte vulgaire peut subsister.— τὶ ἐφικ
κλη Ζνίης. in marg. — το νότοισι pro αὐτίσισι vulg. - νόσησι correct. in νόσασι 2146. - ὑγρεῖς, νοτίσιοι Ζνίης. in marg. - Coray a adopté νοτίσισι et il a traduit: ils habitent dans l'humidité. La leçon que j'ai adoptée m'a été donnée par le manuscrit latin 7027, qui a : et in illis commorantur. Il est évident que le traducteur a lu, dans le manuscrit qu'il avait sous les yeux, ἐν αὐτίσισι. Or cette variante (car, on le voit, cette leçon a toute l'autorité d'une variante.) me parait beaucoup meilleure que la leçon vulgaire (νότοισι) qui est évidemment altérée, et même, que la correction ( νοτίσισι) proposée par Zvinger et adoptée par Coray.

τεοισι διαιτεύνται . ώστε τὸν μέν γειμώνα ' αἰεὶ εἶναι, τὸ δὲ θέρος δλίγας ήμέρας, χαὶ ταύτας μὴ λίην. Μετέωρα γὰρ τὰ πεδία χαὶ ψιλά. καὶ οὐκ ἐστεφάνοινται ² ὄρεσιν, ἀλλ' ³ ἀνάντεα 4 ὑπὸ τῶν ἄρκτων. Λύτόθι 5 καὶ τὰ θηρία οὐ γίγνεται μεγάλα, ἀλλ' οἶά τέ ἐστιν ὑπὸ γῆν σκεπάζεσθαι ό γάρ γειμών κωλύει και τῆς γῆς ή 6 Φιλότης, 7 και ότι οὐκ ἔστιν ε ἄλέη οὐδὲ σκέπη. Αί γὰρ μεταβολαὶ τῶν ὡρέων οὐκ εἰσὶ μεγάλαι οὐδὲ Ισγυραί, άλλ' δμοιαι καὶ όλίγον 9 μεταβάλλουσαι. διότι καὶ τὰ είδεα " διιοια αὐτὰ έιουτέοισίν είσιν σίτο, τε " γρέονται αἰεὶ όμοίως, ἐσθῆτί τε αὐτέη καὶ θέρεος καὶ γειμώνος, τόν τε ἡέρα ύδατεινὸν έλχοντες χαὶ παγύν , τά τε ὕδατα πίνοντες ἀπὸ γιόνος χαὶ παγετών, του τε ταλαιπώρου ἀπεόντος οὐ γάρ οἶόν τε τὸ σώμα ταλαιπωρέεσθαι, οὐδὲ τὴν ψυχὴν, ὅχου μεταβολαὶ μὴ γίγνονται ἰσγυραί. Διὰ ταύτας τὰς ἀνάγκας τὰ εἴδεα " αὐτέων παγέα ἐστὶ καὶ σαρκώδεα, καὶ \*3ἄναρθρα καὶ ύγρὰ καὶ ἄτονα · αἴ τε κοιλίαι ύγρόταται , \*4πασέων χοιλιών αι χάτω οδ γάρ οδόν τε νηδύν άναξηραίνεσθαι έν τοιαύτη γώρη καὶ φύσει καὶ ώρης καταστέσει άλλά διὰ 15πιμελήν τε καὶ ψιλήν την σάρκα, τά τε εἴδεα ἔοικεν 16 ἄλλήλοισι, τά τε ἄρσενα 17 τοϊσιν άρσεσι, καὶ τὰ θήλεα 18 τοῖσι θήλεσιν. Τῶν γὰρ 19 ωρέων παραπλησίων ἔουσέων, 20 φθοραί οὐκ ἔγγίγνονται οὐδὲ κακώσιες έν τῆ τοῦ 🔐 γόνου ξυμπήζει, ἢν μή τινος ἀνάγχης βιαίου 22 τύγη ἢ νούσου.

20. Μέγα  $^{23}$  δὲ τεκμήριον ἐς τὴν ὑγρότητα παρέζομαι.  $^{24}$  Σκυ-

¹ ἀεὶ vulg. — ² Le manuscrit latin 7027 a traduit ces mots par : non ordinantur temporibus, de sorte que le traducteur a ln ἄρχισιν au lieu de ὅρεσιν. — ³ ἀνάντα vulg. – ἡ ἀνὴ pro ἀνάντα 2146. ἀνάνθα, et ἡ αὐτὴ Σνίης, in marg. – ἡ \* αν τῆ ΛΙd. – 7027 : sed idem (ἡ ἀντὴ) estas (est ad) septentrionem. — ἡ ἀπὸ 2146, Coray. — Dans ce passage le texte est douteux; ce qui ajoute ἡ l'incertitude du sens. Coray a consacró une longue note pour moutrer qu'il faut lire ἀπὸ et non ὑπὸ; mais ἀπὸ voudrait dire que les plaines vont en s'elevant à partir des monts Riphèes, ce qui me parait contredire le contexte de tout ce morceau. Ανεο ὑπὸ la phrase veut dire que ces plaines vout toujours en montant sous Γουτνε, c'est-à-dire jusqu'au pied des monts Riphèes. Dans le ms. latin αὐτόθι peut aussi bien se rapporter à ce qui suit qu'à ce qui précède; j'ai usé de cette faculté contrairement aux textes imprimés οù le point est après αὐτόθι. — ⁵ ἔτι τὰ κριρία οὐ μεγάλα γίνεται πρὸς τὰς ἄρκτους 2255 in marg. –κελούει pro κολόει. Γος αγλέτης — € Le ms. latin 7027 a αltitudo; ainsi le traducteur a lu ὑψλλέτης — € te ms. latin 7027 a αltitudo; ainsi le traducteur a lu ὑψλλέτης

la nudité d'un sol qui leur refuse couvert et protection. Les saisons, n'éprouvant des vicissitudes ni grandes ni intenses, s'écartent peu de l'uniformité; de là provient la ressemblance que les Scythes ont entr'eux : usant, été comme hiver, de la même nontriture et des mêmes vêtements, respirant un air humide et épais, buvant des eaux de neige et de glace, et placés hors des conditions d'une vie laborieuse; car il ne se peut que le corps et l'âme travaillent beaucoup, là où les changements de saisons ne sont pas considérables. Par ces raisons, nécessairement les Scythes sont épais, d'un embonpoint qui masque les articulations, et d'une constitution humide et sans ressort; les cavités, surtout celle du bas ventre, sont pleines d'humeur; car il n'est pas possible que le ventre devienne sec dans un tel pays, avec une telle complexion, sous un tel climat. Leur embonpoint et leur peau glabre font qu'ils se ressemblent les uns aux autres, les hommes aux hommes, les femmes aux femmes. Car, les saisons étant à peu près les mêmes, il ne survient ni corruption ni altération dans la coagulation de la liqueur séminale, à moins de quelque violence ou de quelque maladie.

20. Je donnerai une preuve manifeste de l'humidité de leur

au lieu de ή ψιλότης.-7 καὶ ότι Coray.-ότι sine καὶ 2146.-καίτει vulg.-Le ms, latin 7027 a quum, sans xxi. - J'ai adopté la correction de Coray. -<sup>8</sup> άλέα vulg. — <sup>9</sup> μεταλλάσσουσα 2146, 2146, Coray. — <sup>10</sup> όμοιαι αὐταὶ 2146. – Coray a changó ὄμοια αὐτὰ en ὄμοιοι αὐτοί. – ἐωυτέοις vulg. – εἰσὶ 2255 .- 11 χρεόμεναι 2146, Ald .- Coray a changé χρέονται en χρεόμενοι .άει vulg. - Coray a changé aussi όμοίως en όμοίω. - " αὐτῶν vulg.-1 ἄνορθος, νωθοά Ζνίης, in marg. - ἄρθοα vulg. - ἄρθρα du text vul-gaire n'est guère intelligible; aussi Coray a-t-il adopté la leçon consignée à la marge de Zvinger. -7027 a inarticulata ; le traducteur a donc lu dans son exemplaire ἄναρθρα. Heringa (p. 52) pense qu'il vaudrait mieux substituer la glose d'Érotien ἀργα, ἀγόμναστα ἢ λευκά. Mais il est plus sûr de s'en tenir à ἄναρθρα. — 14 καί πασέων Zving. in marg.— 15 Coray a change πιμελήν en πιμελέα. — 16 άλληλοισι 2255. – άλληλοισιν vulg. — 17 τοις άρσεσι 2255. – τοις άρσεσιν vulg. — 18 τοις θήλεσι vulg. - 19 ωραίων 2146,- 20 7027 a ici differentiæ; le traducteur a lu διαφοραί. - 21 τομού 2446, Ald. - ξυμμίζει pro ξυμπήξει Zving. in marg. - 23 τύχη Coray. - τύχη vulg. - τύχης 2255, 2146, Ald. - τύχη αν Zving. in marg. Le manuscrit latin 7027 a : nisi alicujus necessitas violentia; le traducteur a lu saus doute ἀνάγκη; ce qui pourrait aussi être accepté. - 23 δέ ont, 2255. - 29 περί φύσεως καὶ ήθων Σαυθών 2255 in mary.

θέων γάρ τοὺς πολλοὺς, ἄπαντας ' ὅσοι Νομάθες, εύρήσεις κεκαυμένους τούς τε ώμους καὶ τοὺς βραγίονας καὶ τοὺς καρποὺς τῶν γειρέων, καὶ τὰ στήθεα, 2 καὶ τὰ ἐσγία καὶ τὴν ὀσούν, δι' ἄλλ' οὐδὲν ή διά την υγρότητα της φύσιος και την ικαλακίην ου γάρ δύνανται ούτε 3 τοῖσι τόξοισι ξυντείνειν, ούτε τῷ ἀχοντίω ἐμπίπτειν 4 τῷ ώμω ύπὸ ὑγρότητος καὶ ἀτονίης · δκόταν δὲ καυθώσιν, ἀναζηραίνεται ἐκ τῶν ἄρθρων τὸ πολὸ τοῦ ύγροῦ, καὶ ἐντονώτερα 5 μᾶλλον 6 γίγνεται, καὶ τροφιμώτερα, καὶ ፣ ἡρθρωμένα τὰ σώματα μᾶλλον. 'Ροϊκὰ δὲ ε γίγνεται καὶ πλατέα · πρώτον μὲν ὅτι οὐ σπαργανοῦνται ώσπερ ἐν Αλγύπτω, 9 οὐδὲ νοιμίζουσι διὰ τὴν ἱππασίην, ὅκως ᾶν 10 εὔεδροι " ἔωσιν · ἔπειτα δὲ διὰ τὴν ἔδρην · τά τε γὰρ ἄρσενα, ἔως ἄν οὐχ οἶά τε έφ' ἔππου δικέεσθαι, τὸ πολύ τοῦ χρόνου κάθηται ἐν τῆ ἀμάξη, καὶ βραγὸ τῆ βαδίσει γρέονται, διὰ τὰς μεταναστάσιας καὶ περιελάσιας: τὰ 32 δὲ θήλεα θαυμαστὸν οἶον βοϊκὰ 33 καὶ βραδέα εἶναι τὰ είδεα. 14 Πυβρον δε το γένος έστι το Σχυθικόν διά το ψύγος, ούχ 15 ἐπιγιγνομένου 16 ὀξέως τοῦ ἡλίου · ὑπὸ δὲ τοῦ ψύχεος ἡ λευχότης \* επικαίεται καὶ γίγνεται πυβρή.

21. Πολύγονον δὲ <sup>18</sup> οὐχ οἶόν τε εἶναι φύσιν τοιαύτην· οὔτε γὰρ τῷ ἀνδρὶ ἡ ἐπιθυμίη τῆς μίζιος <sup>19</sup> γίγνεται πολλὴ διὰ τὴν ὑγρότητα τῆς φύσιος καὶ τῆς κοιλίης τὴν <sup>10</sup> μαλθακότητά τε καὶ τὴν ὑνχρότητα, <sup>11</sup> ἀπὸ τῶν ἤκιστα εἰκὸς εἶναι ἀνδρα οἶόν τε <sup>12</sup>λαγνεύειν · καὶ ἔτι ὑπὸ

 Coray ajoute τ' après ἄπαντας; Vander Linden ajoute δέ. — <sup>3</sup> καὶ τα om. vulg. - Coray a ajouté ces deux mots, qui semblent, en effiet, indispensables. - 3 τοῖς τόζοις vulg. - 4 Coray a mis τῶν ὧμων 100 éd.; à tort ; car το όμω s'entend fort bien, et je trouve dans le manuscrit latin 7027: jaculum (sic) incumbere humero. Τω ωνω est donc la leçon des manuscrits rétablie par Coray dans sa seconde édition. - 5 Coray a supprimė μάλλον. — 6 γίνεται vulg. — 7 διηρθρωμένα Coray. – τῷ σώματι 2146. — 8 γίνεται rulg. - ω. οὐδ' έν Coray 2. — 9 οὐδέν 2146. - νομίζουσι 2255 .- vouiccourt vulg. - 10 evedpot 2146, Zring. in marg. - evedpot vulg. - " έωσιν 2255. εία τε έη Coray 2. - βραχέη pro βραχύ Coray 2. - 12 τε pro δε Coray 2. - 13 καί βρ. om. vulg. - Gadaldinus et Baccius ont καὶ βραδέα après ἐςικά. Coray a changé ce mot en βλαδέα, et l'a adopté dans son texte. Dans 7027 on lit tarda; le traducteur a eu sous les yeux βραδέα, comme dans le manuscrit de Cadaldinus; seulement les mots καί βραδέα sont places après εἴδεα. —13 έστι vel εἰκὸς εἶναι conj. Coray 2.— \* <sup>4</sup>ότι τὸ ψύχος πυβρότητα ποιεῖ, καὶ ότι οὐ πολύγονοι οἱ Σκύθαι διὰ τὴν ψυχρότητα

corps. Vous trouverez la plupart des Scythes, et tous ceux qui sont nomades, avec des cautérisations aux épaules, aux bras, aux poignets, à la poitrine, aux hanches et aux lombes. La seule raison de cette pratique, c'est l'humidité et la mollesse de leur constitution; atonie qui les empêche de tendre l'arc et d'appuyer de l'épaule le jet du javelot. Or la cautérisation consume l'excès d'humeur dans les articulations, et donne à leurs membres plus de ton, plus de nutrition et plus de relief. Leur corps est flasque et trapu, d'abord parce qu'on ne les emmaillotte pas, comme en Égypte, usage dont ils ne veulent pas afin de mieux se tenir à cheval, ensuite à cause de leur vie sédentaire. Les garcons, tant qu'ils ne sont pas en état de monter à cheval, demeurent assis dans le chariot, la plus grande partie du temps, et ils ne marchent que très-peu à pied, à cause des migrations et des circuits de ces populations nomades. Quant aux femmes, elles sont prodigieusement humides et lentes. La race Scythe a le teint d'un rouge bazané; c'est un effet du froid ; le soleil n'agit pas avec intensité, et le froid brûle la blancheur de la peau, qui devient rougeâtre.

21. De pareilles natures ne peuvent être très-prolifiques. Chez les hommes, le penchant aux plaisirs de l'amour est peu vif à cause de l'humidité de la constitution, à cause du relâchement et de la froideur du ventre, dispositions qui rendent surtout impropres à la génération; de plus, harassés par une perpétuelle équitation, ils perdent de leur puissance virile. Telles sont, pour les hommes, les causes d'infécondité; quant aux femmes, ces causes sont l'embonpoint et l'humidité du corps; la matrice ne peut plus saisir la liqueur séminale; car

<sup>2235</sup> in marg. - πυρί pro πυζόδο 2446. - ἐστί 2255. - ἐστίν vulg. -
15 ἐπιγνομένου 2446. - ἐπιγνομένου vulg. -- 16 ἔξέως suprascripto ἔξέος
2446. - Coray, d'après Portus et Zving., a changó ἔξέως en ἔξίος. -- 17027
a nutritur; le traducteur a donc lu ἐπιτρέφεται. -- 18 σχι τόν τ΄ 2200.

Le manuerit latin a non judicantes. Le traducteur a lu οὐα εἴενται.

-- 19 γίγνεται 2446. - γίνεται vulg. -- 20 μαλακότητα 2446. -- 21 ἀς'
δον Ζνing, in marg. -- Quoique j'aic laissé subsister la leçou vulgaire où

τῶν ἵππων ' αἰεὶ χοπτόμενοι, ἀσθενέες γίγνονται ἐς τὴν μίξιν. Τοῖσι μὶν ἀνδράσιν αὅται αἱ προφάσιες γίγνονται τῆσι δὲ γυναιξὶν ἢ τε πιότης τῆς σαρχός καὶ ὑγρότης οὐ γὰρ δύνανται ἔτι ζυναρπάζειν αἱ μῆτραι τὸν γόνον οὕτε γὰρ ἐπιμήνιος χάθαρσις ' αὐτάησι γίγνεται ὡς γρεών ἐστιν, ἀλλ' δλίγον χαὶ διὰ χρόνου · τό τε στόμα τῶν μητρέων ὑπὸ πιμελῆς ξυγχλείεται, χαὶ οἰν διποδέχεται τὸν γόνον ' ³ αὐταί τε ἀταλαίπωροι χαὶ πίεραι, χαὶ αἱ χοιλίαι ψυχραὶχαὶ μαλαχαί. Καὶ ὑπὸ τουτέων τῶν ' ἀναγχέων οὐ πολύγονόν ' ἀστι τὸ γένος τὸ Σχυθιχόν. Μέγα δὲ τεχμήριον αἱ οἰχέτιδες ποιέουσιν · οὐ γὰρ ψθάνουσι παρὰ ἀνδρα ἀψικνεύμεναι, χαὶ ἐν γαστρὶ ' ἔσχουσι διὰ τὴν ταλαιπωρίην καὶ ἰσγνότητα τῆς σαρχός.

22. \*Ετι \* τε πρὸς τουτέοισιν εὐνουχίαι γίγνονται \* οἱ πλεϊστοι ἐν \* Σκύθησι, καὶ γυναίκεῖα ἐργάζονται, καὶ ' ι ὁις αἱ γυναίκες διαλέγονται ὁμοίως καλεῦνταί τε οἱ τοιοῦτοι ' ἐανανδριεῖς. Οἱ μὲν ' ἐπι-χώριοι τὴν αἰτίην προστιθέασι θεῷ, καὶ ' ⁴ σέβονται τουτέους τοὺς ἀν-θρώπους καὶ προσκυνέουσι, δεδοικότες περὶ ' ¹ ἐκουτέων ἔκαστοι. Ἐμολ δὲ καὶ αὐτέο, ' ι ὁ δοκέει ταῦτα τὰ πάθεα θεῖα εἶναι καὶ ' ͼ τάλλα πάντα, καὶ οὐδὲν ἔτερον ἐτέρου θειότερον οὐδὲ ἀνθρωπινώτερον, ἀλλὰ πάν-

Particle est employé comme relatif, je pense cependant que la leçon de Zvinger, ἀφ' ὧν, ou peut-être plutôt ἀφ' ἄτων, comme Coray 2, est la leçon véritable. Les exemples de l'emploi de l'article pour le relatif sont si rarcs dans la Collection hippocratique, qu'on peut les considérer comme des erreurs de copistes. — <sup>23</sup> γλαγνέων 2146. – ὅπ ρτο ὅπ. Coray 2.

' Åti vulg. - ἀσθανεῖς vulg. - τίς vulg. - \* αὐτέχσι 2255. - αὐτέσσι 2146.- αὐτέχσιν vulg. - ³ αὔται vulg. - Coray, d'après Vander Linden, a corrigé αὖται en αὐταί; correction qui me paraît commandée par le sens. - ⁴ Coray a proposé de supprimer xαὶ comme étant né de la rèpètition de la finale de μαλαχαὶ, et de mettre αὐν après τουτέων. Je trouve dans le nanuscrit latin 7027: ex his necessitatibus, sans καὶ ni οὖν. - ⁵ ἀκαγκαίων vulg. - Cet exemple et un autro qui se trouve dans le inature de la finale de s'Articulations, sont, je crois, les seuls qu'il y ait de la forme ionienne pour ἀνάγαν dans toute la Collection hippocratique. Coray s'en est autorisé pour substituer partout ἀναγκαίν à ἀνάγαν, ; mais je n'hésite pas à diro qu'ἀναγκαίων est uue faute de copiste, pour trois raisous : 1° à cause de la rarcté de cette forme qui ne se trouve que deux fois, et ces deux fois au génitif pluriel; 2° à cause de la facilité avec laquelle les

l'écoulement menstruel, loin de s'opérer avec la régularité nécessaire, est peu abondant et séparé par de longs intervalles, et l'orifice de l'utérus, fermé par la graisse, n'admet pas la semence. Ajontez à cela l'indolence de ces femmes, leur embonpoint, la froideur et le relâchement du ventre. Toutes ces causes réunies doivent nécessairement rendre les Scythes peu féconds. Leurs esclaves femelles donnent une grande preuve de la vérité de cette explication; elles n'ont pas eu plus tôt commerce avec un homme qu'elles deviennent grosses, et cela parce qu'elles travaillent et qu'elles sont plus maigres que leurs maîtresses.

22. Il faut ajouter que l'on trouve, parmi les Scythes, beaucoup d'hommes impnissants; ils se condamnent aux travaux des femmes, et parlent comme elles. On les nomme effeminés. Les indigènes attribuent la cause de cette impuissance à la divinité, ils vénèrent cette espèce d'hommes et les adorent, chacun craignant pour soi une pareille affliction. Pour moi, je pense que cette maladie vient de la divinité comme toutes les maladies, qu'aucune n'est plus divine ou plus humaine que l'autre, mais que toutes sont semblables et toutes sont divines. Chaque maladie a, comme celle-là, une cause naturelle, et

copistes écrivent at pour ε; nous avons vu plus haut ώραίων pour ώρεων, 3° ensin (et cette raison est décisive), si αναγκαίων était la vraie leçon, elle aurait été écrite dvayxatov et non dvayxatov; la conservation de l'accent sur ai est une preuve que at est une faute de copiste pour e. - 6 sant 2255. - ἐστιν vulg. - 7 ἴσχουσαι 2146, Ald. - 8 δέ pro τε Cornarius. γίνονται vulg. — 9 Coray a supprime l'article ci. — 10 Σχύθησιν vulg. - Σκύθαισι 2146. - Σκύθεσι 2255. - 7027 in Scythia. - " ώς om. 2146. - Coray a supprimé le xat qui précède éc, faisant rapporter es ai yuvaixes à ce qui précède. Et se trouve dans le manuscrit latin 7027 à la place où est xat dans le grec ; je crois donc devoir le conserver ; mais alors il faut, comme l'a dit aussi Coray, supprimer te que les imprimés et les manuscrits donnent après διαλέγονται. - 12 ανδριείς 2146, Ald.-Coray n'a pas touché à ce mot, dont la forme paraît peu certaine. En l'absence de variantes fournies par les manuscrits, je ne vois, en effet, rien qui autorise un changement. — 13 μεν τον 2146, Coray. — 14 σεύονταί τε 2146. — 15 περί ώυτέων 2146. - περί τε ώυτέων vulg. - J'ai adopté la correction de Coray. - 15 δοκεί vulg. - 1 τάλα 2255.

τα 'διμοια καί πάντα θεῖα ' Εκαστον ' δὲ ἔγει φύσιν τῶν τοιουτέων, καὶ οὐδὲν ἄνευ φύσιος γίγνεται. Καὶ τοῦτο τὸ πάθος, ώς μοι δοκέει γίγνεσθαι, οράσω, υπό της ίππασίης 4 αυτέους χέδιματα λαμβάνει, άτε αίει κρεμαμένων από των έππων 5 τοισι ποσίν. έπειτα απογωλούνται καὶ 6 έλκονται τὰ ἰσγία οῦ ἀν σφόδρα νοσήσωσιν. Ἰῶνται δὲ σφᾶς ₹αὐτέους τρόπω τοιῷὸε ὁκόταν ἄργηται ή νοῦσος, ὅπισθεν τοῦ ἐὐτὸς 8 έχατέρην φλέθα τάμνουσιν· όταν δὲ 9 ἀπορρυῆ τὸ αξίμχ, ὕπνος 10 ύπολαμβάνει ύπὸ ἀσθενείνς, καὶ καθεύδουσιν. ἔπειτα ''άνεγείρονται, οί μέν τινες 12 δγιέες ἐόντες, οί δ' οὐ. Ἐμοὶ μέν οὖν δοκέει ἐν ταύτη τη ίήσει διαφθείρεσθαι " δ γόνος : είσι γάρ παρά τά ώτα φλέθες, ας έάν τις έπιτάμη, άγονοι 14 γίγνονται οι έπιτμηθέντες. ταύτας τοίνυν μοι δοχέουσι τὰς φλέβας ἐπιτάμνειν. Οἱ δὲ μετά ταῦτα, 15 ἐπειδὰν ἀφίχωνται παρὰ 16 γυναῖχας, χαὶ μὴ οἶοί τε 17ἔωσι γρέεσθαι σφίσιν, τὸ πρώτον οὐκ ἐνθυμεῦνται, ἀλλ' ἡσυγίην ἔγουσιν: όχόταν δὲ δὶς χαὶ τρὶς 18 χαὶ πλεονάχις αὐτέοισι 19 πειρωμένοισι μηθέν άλλοιότερον 20 άποδαίνη, νομίσαντές τι ήμαρτηκέναι το θεώ ον επαιτιώνται, ενδύονται στολήν γυναικείην, καταγγόντες έφυτέων άνανδρείην. γυναιχίζουσί τε καὶ ἐργάζονται μετά τῶν γυναιχῶν & καὶ εκείναι. <sup>21</sup> Τοῦτο δὲ <sup>22</sup> πάσχουσι Σκυθέων οἱ πλούσιοι, οὐχ οἱ κά-

ι Όμεια καὶ πάντα om. vulg. - Ces mots se trouvent dans le manuscrit de Gadaldinus, et dans le manuscrit latin 7027, sous cette forme: sed omnia similia et omnia thia. Le traducteur a laissé ici le mot grec transcrit en lettres latines, il en a fait autant plus haut pour thioteron (sic). Le manuscrit de Gadaldinus et le manuscrit latin 7027 ont de fréquentes concordances ensemble. - 2 έκάστου 2146. - 3 δέ 2253, 2146. - καὶ pro δὲ vulg.-Coray , d'après Cornarius , a ajouté ἰδίπν après φύσιν. - 4 αὐτέης Ald. - κέδβατα 2146. - ἀεὶ vulg. - 5 τοῖς vulg. - Coray a changé τοις ποσίν en τοιν ποδοίν , d'après l'exemple de Vander Linden. Ce changement ne m'a pas paru absolument indispensable. - 6 Mercuriali a changé έλκονται en έλκοῦνται, peut - être avec raison; car, dans le manuscrit latin 7027, je trouve vulnerant; ce qui représente έλκούνται; έλκος étant traduit, dans ce traité, par vulnus. — 7 αύτέους 2146. - αὐτούς vulg. - 8 έκατέραν vulg. - έκάτερα 2146. -9 ἀπορυή 2146. — 10 Coray a change ὑπολαμβάνει en ἐπιλαμβάνει. + άσθενείας vulg. - " ἀναγείρονται vulg. - J'ai adopté la correction de Vander Linden et de Coray; et, quoique Coray se repente, dans ses variantes, de l'avoir imprimée, je ne crois pas qu'on puisse laisser ἀναγείζονται.

sans cause naturelle aucune ne se produit. Voici, selon moi, comment vient cette impuissance : elle est lefait de l'équitation perpétuelle des Scythes, qui leur donne des engorgements aux articulations, attendu qu'ils ont toujours les pieds pendants le long du cheval, et qui va même jusqu'à occasionner la claudication et la distension de la hanche chez ceux qui sont gravement atteints. Ils se traitent de leur impuissance ainsi qu'il suit : au début du mal, ils ouvrent la veine placée derrière l'une et l'autre oreille. Quand le sang coule, la faiblesse excite le sommeil, et ils s'endorment; puis ils s'éveillent, les uns guéris, les autres non. Mais ce traitement même me semble altérer la liqueur séminale; car il y a, derrière les oreilles, des veines qui, coupées, privent ceux qui ont subi cette opération, de la faculté d'engendrer; or ce sont ces veines-la qu'ils me paraissent couper. Cela fait, lorsqu'ils vont auprès d'une femme et qu'ils ne peuvent avoir commerce avec elle, d'abord ils s'en inquiètent peu, et se tiennent en repos. Mais si deux, trois tentatives ou un plus grand nombre ne leur réussissent pas mieux, ils s'imaginent avoir commis quelque offense à l'égard du dieu à qui ils attribuent leur affliction, et prennent les habits de femme; ils déclarent leur impuis-

<sup>— 12</sup> ὑγιεῖς vulg. — 13 Cod. Gadald. — ὁ γόνος om. vulg. — Ces mots, donnés par le manuscrit de Gadaldinus, ont été adoptés par Coray, et avec raison, ce me semble. Cependant ils manquent dans les manuscrits et même dans le manuscrit latin 7027. — 14 γίνονται vulg. — 15 ἐπειδὶ ἀν 2235. — 16 γυναϊκα vulg. — Calvus, Cornarius, et Coray donnent le pluriel; ce pluriel semble nécessaire à cause de σφίσιν, qui vient plus bas. Au reste, l'auteur, dont le manuscrit latin 7027 nous a conservé la traduction, lisait γυναϊκας, car il a mis : perrexerint ad mulieres. Ici, son autorité vaut celle d'un manuscrit grec. — 17 δσι vulg. — χρποθαι vulg. — σφήσιν αὐταῖς 2255, 2146.—σφίσιν αὐταῖς vulg.—Coray a supprimé avec raison αὐταῖς. — 18 καὶ οιι. 2146, Ald. — 19 πειρωμένεισι 2255. — πειρωμένεισι νυlg. — 20 ἀπεβαίνει νυlg. — Coray a fait cette correction. — 21 δτι οί πλεύσει τῶν Σκυθῶν διὰ τὴν τρυφηλότητα εὐνευχία γίνονται καὶ τὰ τὸν ψιπασίαν, καὶ δτι ἐργαζόμενει τὰ τῶν γυναικῶν ἐωνῶν ἀνάνδρειαν κατσιγινόσκουσι 2255 in marg. — 22 πάσχουσι 2255. — πάργουσιν νυlg.

κιστοι, άλλ' οί εὐγενέστατοι καὶ Ισγύν πλείστην κεκτημένοι, διά την ίππασίην · οι δὲ πένητες ἦσσον · οὐ γὰρ ἱππάζονται. Καίτοι ἐγρῆν, έπεὶ θειότερον τοῦτο τὸ νόσευμα τῶν λοιπῶν ἐστιν. οὐ ' τοῖσι νενναιοτάτοισι τών Σχυθέων χαὶ \* τοῖσι πλουσιωτάτοισι προσπίπτειν <sup>3</sup>μούνοισι, άλλὰ ⁴ τοῖσιν ἄπασιν διιοίως, καὶ ιιᾶλλον τοῖσιν όλίγα κεκτημένοισιν, <sup>5</sup> οὐ τιμωμένοισιν ήδη, εί γαίρουσιν οί θεοί καί θαυμαζόιμενοι δπ' ανθρώπων, και αυτί τουτέων γάριτας 6 αποδιδόασιν. Είκος γάρ τοὺς μέν πλουσίους θύειν πολλά 7 τοῖσι θεοῖσι καὶ ἀνατιθέναι άναθήματα, \* ἐόντων γρημάτων, καὶ τιμᾶν, τοὺς δὲ πένητας ἦσσον, διά το μή έχειν, έπειτα καὶ ἐπιμεμφομένους ότι οὐ ο διδόασι γρήματα αὐτέομιν. ώστε τῶν τοιουτέων άμαρτιῶν τὰς ζημίας τοὺς όλίγα κεκτημένους φέρειν μαλλον ή τους πλουσίους. Άλλά γάρ, ώσπερ και πρότερον έλεζα, θεῖα μέν και ταῦτά έστιν διιοίως · τοϊσιν άλλοισιν· · γίγνεται δὲ κατὰ φύσιν ἔκαστα· καὶ ἡ τοιαύτη νούσος από τοιαύτης προυάσιος 12 τοίσι Σχύθησι γίγνεται οίην είρηκα. Έγει 🕯 καὶ κατά τοὺς λοιποὺς ἀνθρώπους διμοίως. "Οκου γὰρ ἱππάζονται μάλιστα καὶ πυκνότατα, ἐκεῖ πλεῖστοι ὑπὸ 13 κεδμάτων καὶ ἰσγιάδων καὶ ποδαγριῶν άλίσκονται , καὶ λαγνεύειν κάκιστοί "4 είσιν. Ταῦτα δὲ "5 τοῖσί τε Σκύθησι πρόσεστι, καὶ εὐνουγοειδέστατοί είσιν ανθρώπων διά 17 τας προειρημένας προσάσιας, καί

<sup>\*</sup> Τοις γενναιοτάτοις vulg. - 2 τοις πλουσιωτάτοις vulg. - 3 μούνοις vulg. - 4 rois vulg. - 5 Cette phrase a embarrassé les traducteurs; et elle semble, en effet, altérée; aussi Coray l'a-t-il changée; il a mis : si d'n τιμώμενοι χράρουσιν οί θεοί. Cette correction est fort ingénieuse et certainement conforme au sens général. Mais elle s'éloigne beaucoup du texte ordinaire, et est sans aucune autorité dans les manuscrits; ils ont tous cette phrase telle qu'elle est ici imprimée; et le manuscrit latin 7027, mettant non honoratis jam, si gaudent Dii, prouve que le traducteur a eu sous les veux le même texte que nous. La correction de Corav a aussi l'inconvenient de faire abstraction de où, négation qui, si l'on suit la phrase d'Hippocrate, semble être naturellement appelée par le cours de l'idée. Le sens étant clair, j'ai cru pouvoir laisser subsister le texte, prenant seulement πιμωμένεισιν dans le sens actif. Si j'avais tenté une correction, l'aurais mis co τιμώσιν, εί δύ τιμώμεναι γαίρουσιν κπλ.-6 άποδιδόασιν Coray. - άποδιδούσιν vulg. - 7 τοις θεως vulg. - 8 έντων vulg. χεκμάτων πελλών και τιμών pro τιμάν Bacc. - Coray a adopté πελλών, qui manque dans le texte vulgaire. - 9 διδύασι 2255. - διδύασιν vulg. - 1º τοις

sance : dès lors ils vivent comme les femmes et se livrent aux mêmes occupations. Cette maladie affecte, parmi les Scythes, non les hommes du dernier rang, mais les riches, ceux qui sont les plus puissants par leur noblesse et leur fortune : l'équitation en est cause; et, si les pauvres y sont moins sujets, c'est qu'ils ne vont pas à cheval. Et cependant, si cette maladie est plus divine que les autres, il fallait qu'elle ne fût pas exclusive aux plus nobles et aux plus riches des Scythes, mais qu'elle les attaquât tous également, et même, de préférence, ceux qui possèdent le moins et qui n'offrent point de sacrifices, s'il est vrai que les dieux se plaisent aux hommages des hommes et les en récompensent par des faveurs. Car, les riches peuvent immoler de nombreuses victimes, présenter des offrandes, et user de leur fortune pour honorer les dieux, tandis que les pauvres sont empéchés, par leur indigence, de les honorer également, et les accusent de cette indigence même. Ainsi la peine de telles offenses devrait plutôt frapper les pauvres que les riches. Mais, ainsi que je l'ai dit plus haut, tout cela est divin comme le reste; chaque chose est produite conformément aux lois naturelles; et la maladie dont je parle, naît, chez les Scythes, de la cause que j'ai indiquée. Au reste il en est de même pour les autres hommes ; là où l'équitation est un exercice journalier, beaucoup sont affectés d'engorgements des articulations, de sciatique, de goutte, et deviennent inhabiles à la génération. Ces maux affligent les Scythes et en font les hommes les plus impuissants; ajoutez aux causes d'impuissance, qu'ils ont constamment des culottes, qu'ils sont presque tonjours à cheval, sans pouvoir

2255. - τεῖς ἄλλες vulg. — " τρίτρεσθαι 2446. — " τεῖς Σκύθαις γίνεται vulg. — " τεῖς Σκύθαις γίνεται vulg. — " κλιμάτων 2446. — " εἰστ vulg. — " τεῖσι τε Ζείης., Coray 1. - τεῖσι δι 2255. - τοῖσιδε vulg. - τοῖσι Σκ. Coray 2. - Σκύθεται 2446. — " Les manuscrits et les éditions ont uniformément διά τας προφάσιας saus προεερχικώνας; il semble pourtant qu'il manque quelque chose; et c'est pour cela que Coray a mis dans sa première édition δια ταύτας τὰς προράσιας , et dans sa deuxième διά ταυτας τας πρ. Le manuscrit latin 7027 a: propier praedictus cui τ. Comme en manuscrit John. II.

ότι ' ἀναζυρίδας έχουσιν αἰεί, καὶ εἰσιν ἐπὶ τῶν ἴππων τὸ πλεῖστον τοῦ Χρόνου, ὥστε μήτε ' γειρὶ ἄπτεσθαι τοῦ αἰδοίου , ὑπό τε τοῦ 'ψύχεος καὶ τοῦ χόπου ' ἐπιλαθέσθαι τοῦ ίμέρου καὶ τῆς 4 μίζιος , καὶ μηδὲν ' παρακινέειν πρότερον ἢ 6 ἀνανδρωθῆναι. Περὶ μὲν οὖν τῶν Σκυθέων οὕτοις ἔγει τοῦ γένεος.

23. Το δὲ λοιπον γένος το ἐν τῆ Εὐρώπη διάφορον αὐτο τ έωυτέω ἐστι, καὶ κατὰ τὸ μέγεθος καὶ κατὰ τὰς μορφάς, διὰ τὰς μεταλλαγὰς τῶν ὡρέων, ὅτι μεγάλαι \* γίγνονται καὶ πυκναὶ, καὶ \* θάλπεά τε ἰσχυρὰ καὶ γειμῶνες καρτεροὶ, καὶ δμθροι πολλοὶ,καὶ \* αὖθις αὐχμοὶ πολυγρόνιοι, καὶ πνεύματα, ἔζ ὧν μεταβολαὶ πολλαὶ καὶ παντοδαπαί.

latiu représente, jusqu'à un certain point, un texte grec, j'ai mieux aimé ajouter πρακριμένας autorisé par ce manuscrit, que ταύτας, qui est une simple conjecture. Ce qui me détermine ici, c'est la règle qui me détermine toujours, à savoir, qu'avant toute chose, il faut se tenir près des textes.

 ἀναξηρίδας 2255, 2146, Ald. - ἀεὶ vulg. — <sup>2</sup> Coray ajoute τῆ devaut yesti; l'article manque dans les manuscrits et les imprimés. -\* ἐπιλήθεσθαι Coray. - 4 μίζεως 2146. - 5 παρακινείν vulg. - 6 ἀνδρωθήναι 2146, Ald., Coray. - Le texte ici est incertain, et les autorités se partagent; le manuscrit 2255 et les éditions de Mercuriali, de Foes, etc., ont ανανδρωθήναι; le manuscrit 2146 et l'édition d'Alde ont ανδρωθήναι, et il faut y joindre le manuscrit latin 7027, qui a : nihil commoveri, priusquam virificant (sic); ce qui est sans doute une faute de copiste pour viri fiant. Entre deux leçons de sens diamétralement opposé, laquelle choisir? Ici on ne peut que consulter la suite du raisonnement. Coray a adopté ἀνδρωθήναι; dans une longue note, il explique ses raisons, d'abord il fixe le sens de mapazivier, et la-dessus il n'y a pas de difficulte; puis il discute la signification d'aνδρωθήναι, qu'il oppose à γυναικωθήναι, employé ailleurs dans la Collection hippocratique, et il établit que ἀνδρωθἔναι veut dire reprendre la virilité. Mais la dissiculté u'est pas là; la question est de savoir s'il faut lire ανδρωθήναι, avoir repris sa virilité, ou avavoçubivat, avoir perdu sa virilité. Coray traduit toute la phrase ainsi qu'il suit : « Ajoutez à cela que le froid et la fatigue distraient absolument leur esprit du désir de l'union des sexes, de sorte qu'ils ne se hasardent à rien tenter qu'ils ne soient assures d'avoir recouvre la virilité. » Sans insister sur l'addition que Coray. pour faciliter le sens adopté par lui, a faite, en introduisant qu'ils ne soient assurés, je pense ( remarque plus essentielle ) que le raisounement même porter la main aux parties naturelles, que par le froid et la fatigue ils sont distraits du désir de l'union des sexes, et qu'au moment où ils font des tentatives, ils ont déjà perdu leur puissance virile. Voilà ce que j'avais à dire sur la nation des Scythes.

23. Quant aux aures nations de l'Europe, elles diffèrent les unes des autres par la taille et par la conformation; différences qui proviennent des changements des saisons. En effet, les vicissitudes sont considérables et fréquentes, les chaleurs fortes, les hivers rigoureux, les pluies abondantes; puis, surviennent des sécheresses prolongées, et des vents qui multiplient et diversifient les alternatives atmosphériques. Il est naturel que ces influences soient ressenties, dans la génération, que la conformation de l'embryon varie, et ne soit pas la même pour la même personne en été, on en hiver, pendant les pluies ou pendant les sécheresses. C'est pour cela, selon moi, que les Européens diffèrent plus entre eux que les Asiatiques, pour la forme, et que dans chaque ville on observe, entre les habitants, des variations de taille; car la conformation de l'embryon éprouve plus

d'Hippocrate ne se suit pas avec cette traduction. Hippocrate dit que les Seythes sont les plus impuissants des hommes, parce qu'ils sont la plupart du temps à cheval, ce qui les empêche de se livrer à aucune excitation manuelle (χειεί απτεσθαι) des organes génitaux, parce que le froid et la fatigue leur font oublier le désir de l'union des sexes; cela établi, comment en viendrait-il à dire qu'ils ne se hasardent à rien tenter avant d'avoir recouvré la virilite, et comment, avec ce défaut d'excitation, avec cet oubli de tout désir , sauraient-ils que leur faculté virile est revenue? Je crois done qu'Hippocrate a voulu dire que, sous l'influence prolongée de pareilles conditions, leur faculté virile se perd irrévocablement; et, lorsqu'ils veulent faire quelque tentative, ils s'en trouvent completement privés. Toute excitation mentale on manuelle leur manquant, ils ne se doutent pas des progrès que fait l'impuissance ; et, lorsqu'ils voulent tenter quelque chose, παρακινέειν, la nature se refuse à leurs efforts, et la puissance virile est déjà anéantie. Je pense donc que le seus exige qu'on lise ανανδρωθήναι. — 7 έωυτέω 2255, - έωυτώ vulg. — \* троста valg. — 9 бадля valg. — 10 абтье 21 46.

'Απὸ τουτέων ' είκὸς αἰσθάνεσθαι καὶ τὴν γένεσιν ἐν τῆ \* ζυμπήζει 3 τοῦ γόνου 4 άλλην καὶ μή τῷ 5 αὐτέω 6 την αὐτέην γίγνεσθαι. έν τε τῶ θέρει καὶ τῷ γειμῶνι , 7 μηδὲ ἐν ἐπουβρίη καὶ αὐγμῶ. διότι τὰ εἴδεα 8 διηλλά/θαι νομίζω των Εθρωπαίων μαλλον ή των Ασιηνών · καὶ τὰ ο μεγέθεα 10 διαφορώτατα αὐτὰ 11 έωυτοῖσιν εἶναι χατά πόλιν ξχάστην αί γάρ 12 φθοραί πλείονες εγγίγνονται τοῦ « γόνου εν τη ξυμπήζει εν 14 τησι μεταλλαγήσι των ώρεων 15 πυχνήσιν δούσησιν ή έν τησι παραπλησίησι καὶ 16 διμοίησιν. Περί τε τών λθέων δ αὐτὸς λόγος τό τε ἄγριον καὶ τὸ '7 ἄμικτον καὶ τὸ θυμοειδές εν τη τοιαύτη φύσει 18 εγγίγνεται αί γάρ 19 εκπλήξιες πυκναί γιγνόμεναι τῆς γνώμης τὴν ἀγριότητα 20 ἐντιθέασιν. τὸ δὲ ήμερόν τε χαὶ ήπιον ἀμαυρούσιν. 21 διότι 22 εὐψυγοτέρους νομίζω τοὺς 23 τὴν Εὐρώπην 24 οἰχέοντας εἶναι ἢ τοὺς τὴν λοίην εν μέν γάρ τῷ αἰεὶ 25 παραπλησίω αι ραθυμίαι ένεισιν, εν δε τω 26 μεταβαλλομένω αί ταλαιπωρίαι τῷ σώματι καὶ τῆ ψυγῆ, καὶ ἀπὸ μὲν ἡσυγίης καὶ δαθυμίης ή δειλίη αὔξεται, ἀπὸ δὲ τῆς ταλαιπωρίης καὶ τῶν πόνων αξ ανδρείαι. Διὰ τοῦτό εἰσι μαγιμώτεροι οἱ τὴν Εὐρώπην 27 οἰχέοντες, καὶ διὰ τοὺς νόμους, ὅτι οὐ βασιλεύονται ώσπερ οί ᾿Ασιηνοί : όχου γὰρ βασιλεύονται, ἐχεῖ ἀνάγχη 28 δειλοτάτους εἶναι· εἴρηται δέ μοι καὶ πρότερον. Αί γὰρ ψυγαὶ δεδούλωνται καὶ, οὐ βούλονται παρα-

 Είχος έστι γίγνεσθαι Zving, in marg, - ἀπὸ τουτέων εἰχὸς αἰσθάνεσθαι vulg. - τουτίων είκὸς αἰσθάνεσθαι Coray. - ex his convenit fieri, Manuscrit latin 7027. - Le texte ordinaire est sans doute corrompu; d'une part, on ne peut guère dire ἀπὸ τουτέων αἰσθάνεσθαι, et de l'autre, καὶ après αἰσθάνεσθαι embarrasse la phrase. Coray a proposé la suppression de ἀπὸ, supposant que ce mot est né, par une erreur de copiste, de la répétition de la finale de παντοδαπαί; mais cela ne suffit pas pour rendre la régularité à la phrase. On pourrait aussi lire γίγνεσθαι au lieu de αἰσθάνεσθαι, comme la marge de Zvinger et le manuscrit latin 7027 y autorisent; ınais γίγνεσθαι, répété une ligne au-dessous, semble s'y opposer. En conséquence, comme le sens est très-clair, j'ai laissé subsister le texte vulgaire malgré les altérations qu'il a subies. Il serait très-facile d'imaginer une foule de restaurations ; mais cette facilité même est cause que je m'abstiens de toute tentative de ce genre. - 2 συμπήζει vulg. - 3 τοῦ τόνου pro τοῦ γόνου 24 46, Ald.— \* Coray ajoute καὶ ἄλλοτε devant ἄλλην; cette correction est certainement fort bonne; mais elle est conjecturale. - - 5 αύτο vulg. - 6 την om. 2146, Ald. - 7 μαδέν 2146. - ἐπόμβρη. 2146, Ald. -- 8 SenlickyOat Zving. in marg. - Senlickyon vulg. -- 9 u.s-

d'aberrations dans un climat, où les changements des saisons sont fréquents, que dans un climat où les saisons sont semblables à elles-mêmes. La même remarque s'applique au moral; dans de tels naturels prédominent les dispositions farouches, la rudesse et l'emportement. Car les secousses fréquentes que donne le climat, mettent dans le caractère la rudesse et y éteignent la douceur et l'aménité. C'est pour cela, je pense, que les habitants de l'Europe sont plus courageux que les habitants de l'Asie; une perpétuelle uniformité entretient l'indolence; un climat variable donne de l'exercice au corps et à l'âme; or, si le repos et l'indolence nourrissent la lâcheté, l'exercice et le travail nourrissent le courage. Les Européens sont plus belliqueux pour cette raison, et aussi par l'effet des institutions; car ils ne sont pas, comme les Asiatiques, gouvernés par des rois; et chez les hommes qui sont soumis à la royauté, le courage, ainsi que je l'ai déjà remarqué, manque nécessairement. Leur âme est asservie, et ils se soucieut peu de s'exposer aux périls sans nécessité pour accroître la puissance d'autrui. Mais les Européens, gouvernés par leurs propres lois, sentant que

γέθη vulg. — 10 διαφορότατα 2255. – διαφορώματα Cod. S. ap. Foes. - " έωυτοίση 2255. - έωυτοίσι vulg. - έωυτοίς 2146. - " μορφαί pro εθεραί Cod, Gadald., Baccius.- Il faudrait peut-être mieux lire διαφεραί, comme plus haut p. 72, l. 19 où le ms. latin donnait differentiæ pour φθοραί. Mais ici ce manuscrit présente une lacune de quelques lignes. - 13 τόνου 2146, Ald.- 14 ταῖς μεταλλαγαῖς vulg. - 15 πυκναῖς ἐούσαις vulg. - 16 έμείχσιν 2146. - έμείεσαν vulg. - όμείεισι 2255. - 17 τά τε γαρ α. Lind., Coray 2. - αμικτον Gal. t. 16, p. 318, ed. Kühn. - αμείλι-2τον Cod. Sambuc. ap. Mack. - αμίλιστον, αμιστον Zving. in marg. άμιαντον vulg. - J'ai, à l'exemple de Coray, adopté la leçon de Galien .-18 γίνεται Gal. l. cit. — 19 πληζιες 2255. — 20 έντιθέασι 2255. — 31 ότι εύψυχότεροι εί Εύρωπαϊοι των Ασιανών 2255 in marg. – καὶ ότι pro διότι 2146, Ald .- 22 εὐψυχροτέρους 2146, Ald .- 23 την 2146, Zving. in marg., Coray. - την oin. vulg. - 24 είκοῦντας vulg. - 25 παραπλησίω Coray. -παραπλησίως vulg. - Je lis dans le manuscrit latiu 7027: in co enim quod semper similis (sic) est. Co qui justific la correction de Coray. - " xaταβαλλομένων Md. - 17 οίχουντες vulg. - 28 και δειλοτάτους 2146, Coray.

αινουνεύειν έχόντες είκη ύπερ άλλοτρίης δυνάμιος. "Όσοι δὶ αὐτόνομοι, ὑπερ εωυτέων γάρ τοὺς κινούνους ε αίρεῦνται καὶ οὐχ ἄλλων, \* προθυμεῦνται ἐκόντες καὶ ἐς τὸ δεινὸν ἔργονται: τὰ γάρ ἀριστεῖα τῆς νίκης αὐτοὶ φέρονται: οὖτως οἱ νόμοι οὐχ ἤκιστα τὴν εὐψυχίην ἐργάζονται. Τὸ μὲν οὖν δλον καὶ τὸ ἄπαν οὕτως ἔχει περί τε τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἰσίης.

24. Ένεισι δὲ καὶ ἐν τῷ Εὐριώπη φῦλα διάφορα ἔτερα ε ἔτέροισι καὶ τὰ μεγέθεα καὶ τὰς μορφάς καὶ τὰς ἀνδρείας: τὰ ἐἐ διαλλάσσοντα ε ταῦτά ἐστιν, ἀ καὶ ἐπὶ τῶν πρότερον εἴρηται: ἔτι δὲ σαφέστερον τ φράσω. ε'Ολόσοι μὲν ε χώρην δρεινήν τε ι' οἰκέουσι ι' καὶ τρηχείην καὶ ' ε ὑψηλὴν καὶ ' ενυδρον, καὶ αὶ μεταβολαὶ αὐτέοισι ' ε γίγνονται τῶν ὡρέων μέγα διάφοροι, ἐνταῦθα εἰκὸς εἴδεα μεγάλα εἶναι, καὶ πρὸς τὸ ταλαίπωρον καὶ τὸ ἀνδρεῖον εὖ πεφυκότα: καὶ ' ε τό τε άγριον καὶ τὸ θηριῶδες αἱ τοιαῦται φύσιες οὐχ ἤκιστα ἔχουσιν' δκόσοι δὲ κοῖλα χωρία καὶ ' λειμακώδεα καὶ πνιγηρὰ, καὶ τῶν θυκρῶν, πνευμάτων πλέον μέρος ' εμετέχουσιν' ἢ τῶν ψυκρῶν,

' Ούτοι vulg. - Coray dit dans une note, t. 2, p. 376 : « ούτοι δὲ αὐτόνομοι; il faut sous entendre εάντες, si par erreur les copistes n'ont pas substitué ces mots à une meilleure leçon, δσοι δε αύτονομοι. » On voit que Coray suppose qu'il faut lire oost au lieu de corot. Or , je trouve dans le manuscrit latin 7027: qui autem sui juris sunt. Cette traduction est la justification de la conjecture de Coray: j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'admirer avec quelle justesse ce savant avait deviné des restaurations que j'ai trouvées plus tard autorisées par le manuscrit latin. Comme, ici, ce manuscrit, en raison de l'exactitudo avec laquelle la traduction latine est faite, représente un manuscrit grec, je n'ai pas hésité à admettre une correction qui a, en sa faveur, l'autorité d'un texte et la conjecture de Coray. - 2 αύτων vulg. - αύτων 2255. - 3 αίρεῦντες Zving. in marg. - 4 Le manuscrit latin 7027 a: qui autem sui jurissunt, pro se ipsis pericula suscipiunt, et non ab aliis pelluntur inviti et mala veniunt. Cette traduction répond à un texte différent du nôtre, qu'on peut reproduire ainsi: όσοι δὲ αὐτόνομοι, ὑπὲρ έωυτέων (sans γὰρ) τοὺς κινδύνους αίρεῦνται, καὶ ούχ ὑπ' ἄλλων ωθέονται ἀεκόντες, καὶ ἐς τὸ δεινόν ἔρχονται. — 5 ἐτέροις vulg. - 6 ταύτα Zving., Coray. - Le manuscrit latin 7027 a have, comme notre texte vulgaire. - 7 φράσω Zving., Coray. - φράζω vulg. -Le manuscrit latin 7027 a dicam. - 8 Galien cite cette phrase en deux endroits: Quod temperamentum animi mores sequantur, t. 1, p. 518.

les dangers qu'ils courent, ils les courent dans leur propre intérêt et non pour l'intérêt d'un autre, les acceptent volontiers, et se jettent hardiment dans les hasards; car le prix de la victoire est pour eux; c'est ainsi que les lois ne contribuent pas peu à créer le courage. Tel est l'aperçu général de l'Europe comparée à l'Asie.

24. Il existe aussi, en Europe, des races différentes les unes des autres par la taille, par la forme, et par le courage; variétés qui tiennent aux causes que j'ai énumérées plus haut, et que je vais expliquer davantage. Les habitants d'une contrée montagneuse, âpre, élevée, pourvue d'eau, où les saisons passent par des variations considérables, sont d'une stature élevée, et d'une constitution faite pour le travail et pour les actes de courage; en même temps de tels naturels ont, en proportion non petite, une disposition farouche et brutale. Les habitants d'un pays enfoncé, couvert

ed. Bas.; et Comm. de Humor., t. 16, p. 318, ed. Kühn. Voici son texte suivant la première citation avec les variantes de la seconde : όσοι μεν όρεινην χώρην (χώραν, t. 16) οἰκοῦσι καὶ τραχείαν καὶ ὑψηλήν καὶ άνυδρον , καί (αί, t. 16) μεταβολαί αὐτέοισι (sine αὐτέοισι, t. 16) γίγνοντα: (γίνονται, t. 16) τον ώρεων, μέγα δε το διάφορον ενταύθα είκος γάρ κτλ. On volt des différences assez considérables avec notre texte vulgaire : άνυδρον pour ένυδρεν ; μέγα δὲ τὸ διάφορον pour μέγα διάφοροι ; γὰρ είρυιο après sixós. Incontestablement notre texto, dans ce passage, vaut mieux que celui que nous trouvons dans les éditions de Galien. Cependant il y a quelques petites corrections à y prendre. - 9 Galien a lu δρεινήν χώρην; le ms. latin 7027 a regionem montuosam. L'ordre des mots suivant les miss. de notre texte doit donc être conservé .- "ockecon vulg .- " nai om. vulg .- nai est indispensable; il est donné par Galien, par Coray et par le ms. latin 7027. et asperam. - 12 ὑψιλήν 2255.-ψιλήν Zving. in marg. - 13 ἄνυδρον, qui se lit dans la citation de Galien, a été adopté par plusieurs traducteurs, sans raison, dit Coray. Le manuscrit latin 7027 a aquas ; ce qui , en raison des nombreuses barbaries du copiste, doit être pour aquosam .-14 γίγνονται dans la première citation de Galien. - γίνονται vulg. - οικός pro είκος 2146. — 15 το γε άγριον καί θηριώδες Galien, première citation; la seconde est conforme a notre texte. - 16 ocu Gal. , t. 1 , p. 348, ed. Bas. - 1" λειμώδεα Gal., ibid. - 18 μετέχουστ 2253, -μετέχουστ rulg., Gal. ibid. - 19 7 om. 2146, Ald.

· Sie Gal. ibid. - χρώνται θερμείς vulg. - · Post είται addunt δί 2255, Gal. ib., Coray. - 3008' edurates pro oude nanovial Gal. ib., Zving. in marg. - Il est évident que la leçon de Galien est une glose de xavoviai, mot expliqué dans le Glossaire d'Érotien .- 4 ευρέες pro és εύρος Gal. ibid. -5 TE Gal., L. 4, p. 548, ed. Basil., Coray. - Se yulg. - Fleumatici (sic) quidem Ms. latin 7027 .- Par conséquent le traducteur a lu de comme dans notre texte. -682 Gal. ibid., Coray, -72 vulg. -775 2140, Gal. ibid., Coray. - to om. vulg. - 8 eyetev pro every Gal. ibid., Zving, in marg. - Le ms. latin 7027 a inhereret (sic); par consequent, le traducteuravait ever sous les yeux. — 9 ύπεργάσεται pro απ. αν Gal. ibid., Zving.in marg. - ύπεργάτεται νόμον Mercur. in marg. - ἀπεργάσαιτ' Coray 2. - Coray a fait remarquer que ce voucy de la margo de Mercuriali vient d'une mauvaise lecture de la citation de Galien, qui est ainsi conçue dans l'édition de Bâle : vous; d'e προσγενόμενος υπεργάσεται νόμον, είρηκε δηλονότι την νόμιμον έν έκάστη χώρα του βίου διαγωγήν; il est évident qu'il faut lire : ὑπεργάσεται \* νόμον είρικε κτλ. - Dans le manuscrit latin 7027 il y a: lex autem adveniens efficiet sicut speciem constitutum. Je ne sais d'on proviennent ces derniers mots, à moinsqu'il n'yait eu dans le texte suivi par le traducteur : ἀπεργάσεται ως είδος εόν.— \* περί διαφοράς τόπων έκ τῆς θέσιος και των ύδάτων 2255 in marg.-Cor. 2 conj. εἴκσαν.—'' ἐν τῆ χώρη manque dans le ms. latin 7027: et si quidem flumina ierunt (sic) qui de regioneeducant, etc.—12 εξε αγεπεύουσι 2255. - έζεχετεύουσιν vulg. - 13 έμβριον 2255. - 14 Coray suppose qu'il faudrait peut-être lire ούτως au lieu de ούτω. Les manuscrits grees ont εδτει ; le nunuscrit latin 7027 a : hii (sic) quidam salubriores erunt et limpidiores. Le traducteur a lu des comparatifs au lieu de positifs. -15 φρεαταία (sic) Zving. in marg. - Corny doute que κρηναία soit le mot veritable; il pense qu'on pourrait lire nesuaia. Les manuscrits grees ne donnent aucune lumière là-dessus; ils ont zonozia sans variation. Le manuscrit latiu a: aqua autem loca. Ce loca, qui tient la place de xonναία, ne présente aucun sens; et je n'ai pu deviner le mot qu'il faudrait

de pâturages, où règnent des chaleurs étouffantes, où soufflent les vents chauds, de préférence aux vents froids, où les eaux potables sont chaudes, ne sont généralement ni grands ni bien proportionnés; mais ils sont trapus, chargés de chairs; ils ont les cheveux noirs; et en général leur teint est plutôt brun que blanc, leur constitution plutôt phlegmatique que bilieuse; le courage et l'aptitude au travail n'existent pas naturellement chez eux à un aussi haut degré; mais les institutions, venant en aide, feraient naître ces qualités dans leur âme; et, si le pays était traversé par des fleuves qui entraîneraient l'eau stagnante et celle des pluies, leur santé serait bonne et leur teint brillant ; si , au contraire , la contrée manquait de fleuves, et que l'on y bût des eaux de source et des eaux stagnantes marécageuses, on y aurait de gros ventres et de grosses rates. Les habitants des pays élevés, battus par les vents et humides, sont d'une haute stature, et ont entre eux de grandes ressemblances ; le naturel y est

substituer.—16Cod. Gadald., Coray. - έδώδεα 2146, Ald. - έδώδεα vulg. - La lecon du manuscrit de Gadaldinus est la bonne. Le manuscrit latin 7027 a paludestri. — 17 τὰ τοιαύτα τῆς (πρὸς τῆς Zving, in marg.) γαστρὸς άτκρέα (άτεα Zving. in marg.) είναι και σπληνός 2255, vulg.-τά τοιαύτα πρός γαστρός άτεα είναι καὶ σπλήνεα 2146, Ald. - La leçon ici imprimér est donnée par le manuscrit de Gadaldinus, si ce n'est que ce dernier a τοιάδε au lieu de τοιαύτα. Coray l'a adoptée; elle est en effet une bonne fortune au milieu des altérations et des difficultés que présenterait sans elle le texte vulgaire. Le manuscrit latin 7027 la confirme pleinement; il a: necesso est hujusce modi species ventrosas esse et spleneticas. Il donne, on le voit, comme le manuscrit de Gadaldinus, sidea, species, mot qui manque dans le texte vulgaire. Au lieu des mots peu intelligibles, της γαστρός άταρέα, il donne, comme le manuscrit de Gadaldinus, ventrosus; senlement, ce mot est an positif, au lieu d'être an comparatif connue dans Gadaldinus, προγαστρότερα. Je remarquerai, à ce sujet, que ce mot, προγαστρότερα, a paru suspect à Coray, qui l'a, cependant, adopté, et que pent-être le manuscrit latin nous met sur la voie de la véritable leçon. Il n'est pas impossible qu'il faille lire προγάστορα de προγάστως, qu'on trouve dans les lexiques. Enfin, le manuscrit latin 7027 a spleneticus, comme le manuscrit de Gadaldinus σπλανώδεα.

· Όχοσοι σε ύψηλήν · οίχεουσι γιώρην · 3 και λείην και άνεμωσεα καί 4 ένυδρον, 5 είεν αν είδεα ικεγκλοι καί έωυτέοισι παραπλήσιοι: 6 άνανδρότεραι δέ και ήμερώτεραι τουτέων αί γνώμαι. 7 δκότοι δέ λεπτά \* τε καὶ άνυδρα καὶ ψιλά , 9 τῆσι δὲ μεταβολῆσι τῶν ώρέων ούχ εύχρητα, " εν ταύτη τῆ γώρη τὰ εἴδεα " εἶχὸς " σχληςά 13 τε είναι και 14 έντονα, και ζανθότερα ή μελάντερα, και τὰ 15 ήθεα καὶ τὰς ὀργὰς 16 αὐθάθεάς τε καὶ ἰδιογνώμονας. 17 "Οκου γὰρ μεταοιναί είσι πυχνόταται των ώρέων και πλείστον διάφοροι τε κύται έωυτέησιν, έχει και τὰ είδεα και τὰ ήθεα και τὰς φύσιας ευρήσεις πλείστον διαφερούσας. Μέγισται μέν οδν είσιν αθται τζε φύσιος 19 αξ διαλλαγαί: Επειτα δέ και ή χώρη έν ή αν τις οστρέρηται, και τα ύδατα: εξεήσεις γάρ 31 έπὶ τὸ πλήθος τής γώρης τη ούσει 22 άκολουθέοντα καί 33 τὰ εξόεα τῶν ἀνθρώπων καί τοὺς τρόπους. "Οκου μέν γάρ ή γη <sup>24</sup> πίειρα <sup>25</sup> καὶ μαλθακή καὶ <sup>26</sup> ἔνυδρος, καὶ τὰ ὕδατα κάρτα μετέωρα \*7 έγουσα, ώστε θερμά είναι τοῦ θέρεος, καὶ \*8 τοῦ γειμώνος ψυγρά, καὶ τῶν ὡρέων \*9καλῶς κέεται, ἐνταῦθα καὶ οἱ ἄνθρωποι σαρκώδεές είσι καὶ ἄναρθροι καὶ ὑγροὶ,καὶ 3οάταλαίπωροι,καὶ τὰν ὑνγὰν 31κα-

"Oou Gal., 1. 4, p. 549, ed. Bas .- "Ts post borner 2255, Coray .- "h. λισσάν proxal λείαν Gal. ib. - 4εύδενδρον 2446, sed correxit. - Le manuscrit latin 7027 a aquosa. — 5 ein av eiden uegala nai eworeig naganlingen vulg. - Le texte que j'ai imprimé est donné par Galien loco cit. Je l'ai préféré au texte vulgaire, parce que ce dernier aurait besoin de quelque correction, ainsi que l'a vu Coray, qui a ajoute evazona avant eix. Le texte fourni par Galien et suivi par Coray dans sa seconde édition, n'a besoin d'aucune correction. - 6 καὶ ἀνερθότερα · καὶ ἐπιωτεραι (τεύτων Zving. in marg.; τευτέων Merc. in marg.) al γνώμαι vulg. - Le texte ici imprime est celui que donne Galien loc. cit., sanf xxi que Galien a devant άνανδρότεςαι, et que Coray a supprimé. Le manuscrit latin 7027 a : ιmbecillis (sic) autem et mansueti consiliis .- 7 ére: Gal. loc. cit. - 82 om vulg. - δέ, donné par Galien, adopté par Coray, se trouve aussi dans le manuscrit latin 7027; quibus autem, - Asmon pro Asmon Clifton, Corav 2 .τε om. Gal. loc. cit. — 9 τζα μεταβελίζαι τών ώρεων εύα εύαριτα έχει Gal. loc. cit. - ταίς δε μεταβολαίς των ώρεων εύχ εύχριτα έχει Zving. in marg. - οὐ κεκρηνται vulg. - οὐ κέχρηνται Vander Linden - εὐκρατα Cod. Gadald .- De toutes ces lecons la meilleure évidemment est celle de Galien. en restituaut le de l'e Coray 2 qu'il a omis et qui e-t dans le texte vulgaire.

's Le reste de la citation est très-altère dans Galien, où on lit loc ເປັນ ເສັ້ງພວກ sine ຄົ້າ ກ່ວວກກົງ ກ່ອນເປັນສຸດພັກກ່ອນ ແຕ່ ເຄດເຂດ ແລະ ຊື່ມຄົ້ງ

plus doux et moins brave. Les habitants de terroirs légers, nus et sans eau, où les changements des saisons ne sont pas tempérés, ont la constitution sèche, nerveuse, et la coloration plutôt blonde que brune; le naturel y est enclin à l'airogance et à l'indocilité. Car là où les saisons éprouvent les variations les plus considérables, et diffèrent le plus entre elles, là aussi vous aurez le plus de diversités dans l'habitude du corps, dans le naturel, et dans la constitution. Ce sont ces causes qui modifient le plus profondément la nature humaine; puis viennent le sol d'où l'on tire la subsistance, et les eaux dont on use. Généralement, en effet, vous trouverez qu'à la nature du pays correspondent la forme du corps et les dispositions de l'âme. Partout ou le sol est gras, mou et plein d'eau, où les eaux, étant trèssuperficielles, sont chaudes en été et froides en hiver, où les saisons ont une favorable température, là les hommes sont

τερα, είς μελαντότερα είναι τὰ είδεα καὶ τὰς όρμὰς αὐδάδεάς τε καὶ ἰδιςγνώμονας. - 11 είκός τε vulg. - Coray a supprime ce τε, qui est, en effet, de trop. Le manuscrit latin 7027 a : huic regiones (sic) species conveniunt solidas, etc. - 12 σκληφοά Coray. - C'est par conjecture, et sans autorité, que Coray a admis cette correction. Le manuscrit latin 7027 a solidas, qui répond peut-être à στερεά. - 13 τε om. 2446. - 14 έντομα 2146. — 15 ήθη vulg. — 16 αὐθάδεις vulg. — 17 όπι όπου μεταβολα: πυχναί των ώρων, αίει και των άλλων πάντων μεταβολή 2255 in marg. - 18 αυταί έωντέησι Coray.-αυται έωντέριση vulg. - 19 αί 2446. - αί om. vulg.-20τρέφηται Coray.-τρέφεται vulg-τι στρέφεται 2446.-21 έπὶ τὸ πολύ Gal., t. 1, p. 349, ed. Bas.—32 ἀκολουθούντα vulg.-ἀκόλουθα ἐόντα Coray 2— 23 τὰ Zving, în marg. - τὰ om, vulg. - L'article est donné par Gal., t. t, p. 349, ed. Bas., et t. 46, p. 348, ed. Kühn; il a été reçu par Coray. - 24 meipž, πνιγηρά Zving. in marg. - πικρά Gal., t. 4, p. 349, Merc. in marg. - πιθηρά vulg. - τακρά Septalius. - pinguis Manuscrit latin 7027. - 25 Le manuscrit latin 7027, en place de μαλθακή, a matura. Le traducteur a-t-il lu πέπειρα? - 26 ένυγρος Gal. loc. cit. - 17 έχουσα Zving. in marg., Gal. loc. cit. - έχευσα om. vulg. - Coray a admis ce participe. - 28 700 Gal. loc. cit. - 700 om. vulg. - Coray a reçu l'article. — 29 κακῶς Baccius. — 30 ταλαίπωρα Gal. loc. cit. — 31 κακοί ώστε έπί πολύ Gal. loc, cit. - ώστε έπί το πολύ Mercur, in marg. - ώ: έπὶ τόπου Ald.

κοὶ ὡς επι τὸ ' πουλύ' ² τό τε ῥάθυμον καὶ τὸ ὑπνηρόν ³ ἐστιν ἐν αὐτέοισιν ⁴ ἰδεῖν ἔς τε τὰς τέχνας παχέες 5 καὶ οὐ λεπτοὶ οὐδ' ὀξέες. "()κου δ' ἐστὶν ἡ χώρη ψιλή <sup>6</sup>τε καὶ <sup>7</sup>/ἀνώχυρος καὶ τρηχείη, καὶ <sup>8</sup>ὑπὸ τοῦ χειμῶνος πιεζομένη, <sup>9</sup> καὶ ὑπὸ τοῦ ἡλίου κεκαυμένη, ἐνταῦθα '' ὁὲ '' σκληρούς τε καὶ '² ἰσχνοὺς καὶ ὀιηρθρωμένους καὶ ¹³ ἐντόνους καὶ ¹ ὁ δασέας ἀν ¹5 ἴδοις τό τε ¹ ὁ ἔργατικὸν ¹ 7 δὲὺ '² ἔνεὸν ἐν τῆ φύσει τῆ τοιαύτη καὶ τὸ ἀγρυπνον, τά τε ' ¾θεα καὶ τὰς ὀργὰς αὐθάδεας καὶ ἰδιογνώμονας, τοῦ τε ἀγρίου μᾶλλον μετέχοντας ἡ τοῦ ἡμέρου, ἔς τε τὰς τέχνας ὀξυτέρους τε καὶ ²¹ ξυνετωτέρους καὶ τὸ πολέμια ἀμείνους ²² εὐρήσεις καὶ ¹³ τἄλλα τὰ ἐν τῆ γῆ φυόμενα πάντα ἀκόλουθα ²⁴ ἐόντα τῆ γῆ. Λὶ μὲν ²⁵ ἐναντιώταται φύσιές τε καὶ ἰδέαι ἔχουσιν οὕτως ἀπὸ δὲ τουτέων τεκμαιρόμενος τὸ λοιπὰ ἐνθυμέεσθαι, καὶ οῦχ ἄμαρτήση ²6.

1 Πολύ vulg. - 2 τον γε ράθυμον και τον ύπνελον Gal. loc. cit. - 3 ένεστιν εν αὐτοῖς Gal. loc. cit. - 4 ίδεῖν Zving. in marg., Gal. loc. cit. ίδειν om. vulg. - Coray a admis ce verbe. - 5 καὶ Gal. loc. cit. - καὶ om. vulg. -Coray a adopté cette particule. - οὐδέ pro οὐδ' Coray. - 6 τε καὶ ανώχυρος καὶ τρ. om. Gal., t. 1, p. 349, ed. Bas., et t. 46, p. 318, ed. Kühn. - 7 Pour ce mot le ms. latin 7027 a inaquosa; le traducteur a lu άνυδρος. Calvus a dù trouver la même leçon dans ses mss; car il a traduit non aquosa. Coray dit qu'il est plus que vraisemblable que ce mot existait dans quelques anciens manuscrits; on voit que Coray a raison. -8 καί χιώνι ὑπὸ κτλ. Gal. duobus locis cit.- Ce mot χιόνι n'est ni dans les manuscrits grees ni dans le manuscrit latin 7027. — 9 h zai Gal, duobus loc. citatis. - 10 82 om. Gal. dnobus locis citatis. - 11 Coray a changé σκληρούς en σκληφρούς, sans nécessité urgente, ce me semble. Le manuscrit latin 7027 a durus. - 12 layupoùs pro lazvoùs Gal. duobus loc. citatis. - Le manuscrit latin 7027 a tenues. - " εὐτόνους Gal. duobus luc. cit. - 14 δασέας Gal. duobus locis cit. - δασείς vnlg. - 15 ίδοις. Gal., t. 1, p. 349. - iders, t. 16, p. 318, ed. Kühn. - iders om. vulg. - Coray a adopté ce verbe, qui parait, en effet, nécessaire; devant ίδως,

charnus, faibles, d'une constitution humide, d'un caractère indolent, et généralement sans courage dans l'âme. L'insonciance et l'engourdissement dominent en eux; et dans l'exercice des arts leur esprit épais est dépourvu de subtilité et de sagacité. Mais sur un sol nu . sans abri, âpre . accablé par les rigueurs de l'hiver, brûlé par les ardeurs du soleil, les hommes ont la constitution dure et sèche, les articulations prononcées, le corps nerveux et velu ; dans de telles nations prédominent l'activité. la pénétration, la vigilance, en même temps que l'arrogance et l'indocilité; plutôt farouches que doux, ils sont plus fins et plus intelligents dans l'exercice des arts, et plus braves à la guerre. En général, tout ce que la terre produit est conforme à la terre ellemême. Voilà quelles sont les constitutions physiques et morales, les plus opposées. En partant de ces observations, on pourra juger du reste, sans crainte de se tromper.

il a ajouté αν, qui manque dans les mss. — 16 έργαστικόν Gal. utrobique - 17 Coray a ajouté zal devant 626. Cette particule manque dans les mss. grees, dans le manuscrit latin et dans les deux citations de Galien, Coray n'a pas cru qu'on pat entendre ici όξὸ dans le sens de ὀξέως. -- 18 ένεὸν Cal. utrobique, Coray. - ένθεν vulg. - 19 κθεα Gal. utrobique, Coray. ñθη vulg. - 20 αὐθαδέας Gal. ntrobique, Coray. - αὐθαδίας 2146, Ald. - \* συνετωτέρους vulg. - πολέμου pro πολέμια Gal. t. 1, p. 549, ed. Bas. - 22 αμείνους, Ευρήσεις δε καὶ τάλλα Coray, - Coray a change la ponctuation, et ajouté de après aborious; mais le texte vulgaire est satisfaisant; et, dans la citation de Galien, súprioses est rapporte à dusivous; ainsi , la ponctuation était, dans le manuscrit sur lequel Galien a pris sa citation, semblable à la ponctuation de nos manuscrits. On sousentend sans peine εύρήσεις devant καὶ τάλλα κτλ. — 23 τάλλα 2255. — 24 όντα vulg. — \*5 Coray a ajouté οθν après μέν. - 26 Le manuscrit latin, où manquent les mots καὶ οὐχ άμαρτήση, a, à la fin de ce traité, en lettres rouges : Explicit liber Y pocratis de aeribus et de locis et de aquis.

### ΗΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ

## LE PRONOSTIC.

#### ARGUMENT.

L'objet du traité du Pronostic est l'exposition de ce qu'il faut considérer dans les maladies aiguës, σχέπτεσθαι.... ἐν τοῖσιν - ὀξέσι νουσήμασιν. Ainsi remarquons bien qu'il ne s'agit ici que des maladies aigues et fébriles; étendre, au delà de cette limite, les idées d'Hipprocate, ce serait se méprendre, et diminuer grandement la valeur et la portée de son livre.

Le but en est ce que les médecins de ce temps appelaient la prognose, πρόγνωσις, ου πρόνοια. Cette prognose, malgré la signification étymologique du mot, comprend le présent, le passé et l'avenir de la maladie, τά τε παρεόντα καὶ τὰ προγεγονότα καὶ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι.

Le résultat de cet enseignement est de mettre le médecin en état de juger le cours de la maladie, la valeur réciproque des symptômes, d'employer, avec plus de sûreté, les moyens thérapeutiques, et de gagner, par cette habileté à deviner ce qu'il n'apprend pas de la bouche du malade, la contiance de ceux qui lui remettent le soin de leur santé.

Pour se faire une idée de la manière dont Hippocrate conçoit l'étude des communautés des maladies aigues, il suffit de passer en revue les objets dont il s'occupe dans ce traité. Il examine successivement l'altération du visage, la position dans le lit, le mouvement des mains, la respiration, les sueurs, l'état des hypochondres, les hydropisies qui naissent des maladies aigués, le sommeil, les selles, les urines, les vomissements, l'expectoration. C'était là , suivant Hippocrate, ce que le médecin , arrivé aupvès d'un malade, avait spécialement à examiner. On n'y trouve point là le diagnostic d'une maladie particulière, mais on y trouve le diagnostic de l'état général; et c'est ce diagnostic qui était le fondement de la médecine dans l'école hippocratique.

Après avoir exposé les signes des urines, Hippocrate ajoute : « Ne vous laissez pas tromper par l'apparence de l'urine , si « la vessie a quelque maladie; car alors cette apparence est « un signe, non de tout le corps, mais de la vessie sculc. » Ce passage nous prouve qu'Hippocrate avait fait attention aux différences de l'urine dans les affections des organes urinaires, et dans les affections générales; et il nous montre en même temps la signification de tout, le *Pronostic*; il s'agit, dans ce livre , des signes de tout le corps , et non des signes d'un organe en particulier.

Il faut donc voir, dans le Pronostic d'Hippocrate, non pas un livre de séméiologie, mais un véritable traité de pathologie spéciale. Le Pronostic répond, quant aux maladies aigues febriles, à nos livres modernes où l'histoire des maladies est exposée; au lieu de décrire les affections particulières, Hippocrate décrit les modifications communes que le corps en reçoit; et, comme c'est la connaissance de ces modifications qui indique l'état présent du malade, qui apprend à conjecturer l'état futur, et qui enseigne l'emploi opportun de la thérapeutique, il en résulte qu'Hippocrate, en traçant ce tableau, a enseigné au médecin praticien tout ce qu'il lui importe de savoir, au point de vue de la médecine antique, dans le traitement des maladies aigues fébriles. Aussi termine-t-il son livre en disant : « Il ne faut demander le nom « d'aucune maladie qui ne soit pas inscrit ici; car tout ce « qui se juge dans les périodes fixées plus haut se connaît » par les mêmes signes, ποθέειν δε γρη οὐδενός νουσήματος ούνομα, ό τι μή τυγχάνη ενθάδε γεγραμμένον: πάντα γὰρ δκόσα ἐν τοῖσι γρώνοισι τοίσι προειοημένοισι κοίνεται, γνώση τοίτιν αθτέρισι σημείοισιν. Plus on s'est éloigné du temps d'Hippocrate, plus on a eu de la tendance à considérer son livre comme un recueil de propositions de sémiologie. C'est une grave erreur qui en fait complétement méconnaître la signification et l'utilité. La séméiologie, telle que l'ont conçue les modernes, a pour but d'indiquer ce qu'annoncent de bien ou de mal les signes observés; le Pronostie d'Hippocrate a pour but d'exposer les symptômes communs à toutes les maladies aigues fébriles. On voit que rien n'est plus différent que la conception de la séméiologie moderne et du Pronostie d'Hippocrate.

Le Pronostic se rattache à l'idée qui a dicté le livre de l'Ancienne médecine. En effet, ce que Hippocrate recommande, dans ce dernier traité, comme la doctrine fondamentale de toute médecine, c'est qu'il faut étudier l'être vivant, ou, dans son propre langage, Phomme, 6 ανθοωπος, dans ses rapports avec les choses extérieures, et constater les modifications qu'il en reçoit. Le Pronostic est une application de ce principe général. Hippocrate n'y expose pas, à la façon des modernes, les signes particuliers des maladies; mais, fidèle à la doctrine de l'antique science, il embrasse et réunit les modifications principales qu'éprouve le corps malade sous l'influence des maladies aigues et fébriles. Ainsi, au lieu d'y donner les symptômes spéciaux à la pnemnonie, à l'angine, aux sièvres, il y donne les symptômes communs à ces états divers ; de telle sorte que le corps est considéré dans son ensemble, conformément à la méthode même du livre de l'Ancienne medecine.

La science antique, et par conséquent la médecine qui en formait une branche, était essentiellement synthétique. Platon, dans le Charmide, dit qu'on ne peut guérir la partie sans le tout. Le philosophe avait pris cette idée à l'enseignement médical qui se donnait de son temps; cet enseignement partait donc du tout, de l'ensemble; nous en avons la preuve dans le livre même du Pronostie, qui nous montre d'une manière frappante comment la composition des écrits

particuliers se subordonne à la conception générale de la science; ce livre, tel qu'Hippocrate l'a composé, ne pouvait se faire qu'à une époque où la médecine conservait encore l'empreinte des doctrines encyclopédiques qui avaient constitué le fond de tout l'enseignement oriental.

On remarquera dans le Pronostic, et cette remarque s'étend à plusieurs autres des écrits hippocratiques, qu'une très-large place est faite aux affections de la poitrine, péripneumonies et pleurésies. Il paraîtrait que, sous le climat de la Grèce, ces affections ont une grande fréquence, plus peut-être qu'elles n'en ont, même dans notre climat. La description, fort abrégée il est vrai, qu'en donne Hippocrate, me porte à penser que, si cette description est exacte, elles ne suivent pas la même marche que parmi nous. En effet, que sont ces empyèmes qui, suivant Hippocrate, se font jour au dehors sous forme d'expectoration purulente? On peut croire, que dans la dénomination d'empyèmes sont compris les épanchements pleurétiques; mais les épanchements pleurétiques ne se font pas jour au dehors, ils se guérissent par résorption ; alors , que sont ces empyèmes signalés par Hippocrate, comme terminaison des péripneumonies, et ces expectorations purulentes qui en procurent l'évacuation? Il m'est impossible de répondre à ces questions: peut-être des observations faites dans la Grèce même, permettraient de résoudre la difficulté.

Je dépasserais les bornes et le but de cet argument, si j'examinais en détail la valeur définitive que l'on peut accorder, dans l'état actuel de nos connaissances, à chacune des propositions du *Pronostie*. Je me contenterai de consigner ici le jugement porté par un homme très-compétent sur les observations relatives à un sujet particulier, à l'étude de l'urine.

« Les remarquesd'Hippocrate, dit M. Rayer, sur les urines crues, pâles et transparentes, sur les urines épaisses et cuites probablement chargées d'acide urique ou d'urates), sur les

7

98 PRONOSTIC.

urines noires (probablement sanguinolentes), sur les urines chargées de sables, sur celles qui offrent des sédiments plus ou moins considérables, ont été longtemps la seule richesse des sémiologistes et le thème de leurs commentaires. Mais, il faut le dire, ils ont tout reproduit, le plus souvent sans choix et sans examen. Tous ont répété, d'après Hippocrate, que les urines étaient épaisses chez les enfants, et que leur transparence était d'un mauvais signe, et pourtant rien n'était plus facile que de s'assurer du contraire. Tous ont signalé la formation des dépôts de l'urine à la fin des maladies aigues, sans ajouter que les urines deviennent souvent transparentes et moins chargées, lorsque la solution de la maladie ou la convalescence se déclare; presque tous ont attaché, à la situation des nuages, à leur élévation ou à leur abaissement, des signes pronostics que l'observation n'a jamais donnés. Toutefois, malgré ces lacunes et malgré ces erreurs, que je signale nettement, parce qu'elles ont été reproduites dans des milliers de volumes, les observations d'Hippocrate sur l'urine offrent un véritable intérêt (Traité des maladies des reins, t. I. p. 217). »

Ce que M. Rayer dit des remarques hippocratiques sur l'urine, s'applique, en général, aux autres observations contenues dans le même livre, c'est-à-dire qu'elles reposent en partie sur des faits bien observés, en partie sur des conclusions douteuses ou erronées. En définitive, il me semble que le principal défaut qu'on peut y trouver, c'est qu'elles sont trop généralisées, et que l'auteur ne tient pas assez compte des exceptions.

Dans tous les cas, leur valeur semiologique est, d'après le sens de la doctrine d'Hippocrate, leur valeur secondaire. Grouppées, comme elles le sont, dans le but de présenter le tableau des phénomènes généraux que les maladies aigues, fébriles, produisent dans l'économie, elles sont destinées à instruire le médecin de ce qui va arriver, non pour qu'il le prédise et s'arrète à cette connaissance, mais pour qu'il fasse ce qui doit être fait. Ainsi les indications qui, pour nons, résultent surtout du diagnostic, résultaient pour Hippocrate, surtout du pronostic ainsi entendu.

Il est, dans le *Pronostic*, perpétuellement question des crises et des jours critiques; Hippocrate leur attribue une généralité que les observations modernes n'ont pas confirmée. Cependant on trouve certains cas où une crise manifeste détermine la solution de la maladie: cela est établi d'une manière incontestable par des observations précises. Il résulterait de là, que, parmi les maladies, les unes n'ont aucune crise apparente, et c'est le plus grand nombre chez nous, et que les autres sont terminées par un véritable mouvement critique. Ce scrait donc aujourd'hui un important sujet d'étude que de tâcher de faire le départ entre les maladies critiques et les maladies acritiques, et de signaler les circonstances qui appartiennent aux unes ou aux autres.

Hippocrate dit: « Dans toute année et dans toute saison « les mauvais signes annoncent le mal, les bons signes annoncent le bien. » Si j'osais opposer mon avis à celui d'Hippocrate, et consigner ici ce que l'expérience m'a appris, je dirais que, dans toute maladie aiguë, les bons signes importent peu, et qu'il faut uniquement apprécier la gravité des manyais.

Un passage de ce traité a beaucoup occupé les commentateurs taut anciens que modernes, c'est celui où il s'agit du divin dans les maladies (ἄμα δὲ καὶ εἴ τι θεῖον ἔνεστιν ἐν τῷσι νούσοι, p. 112). Quoique cette expression soit fort vague, cependant on ne peut guère s'empêcher de croire qu'Hippocrate ici attribue les maladies à une infliction céleste. Il y a, dans le Traité des Airs, des Eaux et des Lieux, une polémique contre cette opinion vulgaire, et Hippocrate, qui y soutient de la façon la plus explicite qu'aucune maladie n'est plus divine l'une que l'autre, que toutes sont divines et toutes sont humaines, et qu'aucune ne se produit sans une cause naturelle, Hippocrate, dis-je, aurait-il eu ailleurs un avis opposé? Galien, ayant discuté toutes les opinions émises avant lui sur cette diftienlté, pense que cette expression signifie ici les influences'atmosphériques, les qualités

100 PRONOSTIC.

occultes que l'air prend quelquesois et qui se révèlent justement par l'explosion de dissérentes maladies. Il me semble que cette interprétation de Galien est inadmissible, à cause du sens précis d'instiction divine que le mot sevo a dans les passages du Traité des Airs, des Eaux et des Lieux où Hippocrate combat ceux qui pensent qu'il y a des maladies envoyées par la divinité. Il est donc permis de croire que, dans l'intervalle qui s'écoula entre la composition du Pronostie et celle du livre des Airs, des Eaux et des Lieux, les idées d'Hippocrate s'étaient modifiées. On pourrait en conclure que le Pronostie est un livre de sa jeunesse. (Voyez, p. 216 et 217.)

Quelques commentateurs et traducteurs ont prétendu que le Pronostic suffisait à l'enseignement de toute la médecine. Ainsi Bosquillon dit dans sa préface, que les Aphorismes et le Pronostic sont l'abrégé de toute la science. C'est une évidente exagération, qui tourne même au détriment du livre d'Hippocrate; en effet, non-seulement le Pronostic ne renferme pas toute la médecine, mais encore il est uniquement consacré à l'examen des maladies aiguës fébriles, et, dans ces maladies même, il ne traite que de ce qu'elles ont de commun. On voit donc que des esprits studieux qui y chercheraient un abrégé de la médecine entière, seraient complétement désappointés; mais, s'ils y cherchent ce qui y est en effet, c'est-à-dire un point de vue qui paraîtra nouveau à la science moderne, justement parce qu'il est ancien, ils en retireront profit et instruction.

Le Pronostie d'Hippocrate pourrait encore aujourd'hui être recommandé comme le fondement d'une nouvelle étude; il scrait certainement important et utile de refaire, avec les connaissances des modernes, ce qu'Hippocrate fit de son temps sur les symptômes des maladies aigues et febriles. Indépendamment de l'affection locale qui existe, les maladies, et surtout les maladies fébriles, se généralisent avec beau-

coup de force et de promptitude; l'étude de ces généralités n'est pas faite; il serait pourtant fort utile de savoir jusqu'à quel point concourent, dans les modifications qu'elles impriment à l'organisme, les fièvres, les pneumonies, les angines, les lésions traumatiques accompagnées de réaction fébrile, etc. Ce tableau manque autant à la physiologie qu'à la pathologie, et il fournirait certainement des notions utiles aux praticiens, dans les cas où les indications spéciales et précises ne sont pas très-manifestes.

Comme le livre de l'Ancienne médecine et le traité des Eaux, des Airs et des Lieux, le Pronostic se distingue par l'excellence du style et de l'exposition. Des morceaux en ont restés classiques ; je citerai le tableau qu'Hippocrate a donné de la figure du malade décomposée par la souffrance, et qui est connue sous le nom de face hippocratique. Une comparaison faite déjà par M. Ermerins et M. Houdart, et dont j'ai vérifié la complète exactitude, a montré que le Pronostic a été rédigé avec les éléments qui constituent les Prénotions de Cos. Quel qu'ait été l'auteur ou les auteurs de ces Prénotions, Hippocrate les a eues sous les yeux, il les a rangées en ordre, et, à l'aide de son expérience personnelle, il a élagué celles qui lui paraissaient avoir un caractère trop particulier; puis, dans un préambule, il a exposé la manière dont il concevait que le médecin praticien devait observer les maladies aiguës fébriles pour en apprécier l'intensité et la marche, et pour en régler le traitement; enfin, dans une conclusion, qui résume toute sa nensée, il rappelle que la doctrine qu'il vient d'exposer est la doctrine générale des maladies aigues fébriles. C'est de cette façon que le Pronostie a été composé.

En dernier résultat, le médecin qui aujourd'hui voudra lire le *Pronostic* d'Hippocrate, y trouvera d'aborddes observations de détail qui ont souvent le mérite d'une grande vérité, et qui depuis ont été répétées bien des fois ; il y verra ensuite 102 PRONOSTIC.

la profonde dissérence qui sépare la conception antique de la conception moderne touchant la médecine; ensin, s'il est doué d'un esprit laborieux, il sentira que le rapprochement de la pensée ancienne est susceptible de séconder la pensée moderne, et qu'il y aurait un champ vaste et nouveau à exploiter, si l'on appliquait la doctrine d'Hippocrate à tant de saits que la médecine a recueillis depuis le temps de cc sils des Asclépiades.

« Il est, dit Galien (1), d'un médecin habile et digne de l'art d'Hippocrate de prévoir le moment où la maladie aura atteint son summum » Cette prévoyance n'est plus, de la part du médecin, l'objet d'une attention aussi constante qu'elle l'était de la part du médecin, formé à l'école d'Hippocrate. On insiste sur le diagnostic, on en recherche tous les détails, on le détermine aussi rigoureusement qu'il est possible; avec grande raison, sans doute. Mais il ne faut pas, je crois, perdre de vue l'ensemble de la maladie et les phases qu'elle parcourra. Si donc on joignait à la précision moderne quelque chose de la prévoy ance antique, c'est-à-dire si on s'accoutumait à combiner, avec le diagnostic particulier du siège ou de l'espèce de la maladie, le diagnostic général auquel Hippocrate donnait le nom de prognose; on utiliserait, au profit de la médecine contemporaine, des idées et des études qui ont beaucoup servi, et qui peuvent servir encore; de telle sorte que je vois, dans l'étude du Pronostic d'Hippocrate, un double avantage: le praticien peut y apprendre à assurer sa pratique; et le pathologiste, à développer certains côtés de la science qui sont restés dans l'ombre.

<sup>·</sup> Ιατρού δ'εστί γενναίου καὶ τῆς Ιπποκράτους τέχνης ἀξίου προγνῶναι τὰν μέλλουσαν ἀκμήν. Τ. 3, p. 390, ed. Basil.

#### Bibliographie 1.

Les manuscrits de la Bibliothèque Royale, qui contiennent le *Pronostic*, sont : 36, 396, 1884, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2255, 2256, 2266, 2269, 2330, 2257, 2228, 2229, 1883, 2316, 2219, 446 Supplément (2).

Liber Pronosticorum Hypocratis. (C'est le cinquième morceau dans la collection d'Articella, plusieurs fois réimprimée. Cette traduction latine paraît avoir été faite sur l'arabe.)

Aphorismi Jo. Damasceni et Rasis cum prognosticis Hippocratis, Bonon. cura Platonis de Benedictis s. a. 4°. Versio est ex Arabico.

Hippocratis prognostica cum commentario Galeni interprete Laurentio Laurentiano Florentino. Flor., 1508, in-ſ. (Bibl. sen. Lips.). Paris, 1543, in-8°. Paris, 1557, in-8°, 1631, in-12.

Hippocratis Coi præsagiorum libri tres, ejusdem de ratione

¹ Les indications bibliographiques que je reproduis ici sont empruntées à l'excellent article sur Hippocrate dù à Ackermann, et inséré dans la Bibliothèque grecque de Fabricius, édition de Harles. J'y ai joint quelques rares additions faites par Kühn, et les additions, plus rares encore, que j'ai faites moi-même.

<sup>2</sup> Ce manuscrit, acquisition récente de la Bibliothèque Royale de Paris, n'est pas mentionné dans la liste que j'ai donnée, t. 4, § 3 de l'Appendice à l'Introduction. En voici la description: c'est un volume inquarto, en parchemin, écrit presque partout sur deux colonnes, d'une écriture fort ancienne (du douzième siècle). Il contient plusieurs ouvrages de Galien. Quant à Hippocrate on y trouve:

Αφορισμοί, σύν θεῷ, ἶπποκράτους f. 45. - Les Aphorismes sont termiues par ce qu'on appelle la 8° Section.

Τοῦ αὐτοῦ προγνωστικόν f. 60.

Επιστολή Ιπποκράτους πρός Πτωλεμαΐα (sic) βασιλέα f. 69 verso. En voici les premiers mots: Επιμελούμενα τῆς σῆς ὑγίας κτλ. victus in morbis acutis libri quatuor, interprete Guil. Copo Bas. Præfationem dedit Copus Lutet. X calend. Apr., 1511.

— Repetita est hæc editio, sed Prognosticorum tantum, Basil., 1543, in-8°, Lugd., 1525, in-12. Addita sunt huic editioni annotationes in quosdam locos commentariorum super Prognostica Hippocratis, ex codice Hippocratis manuscripto, quæ in primis editionibus desiderantur.—Cum præfatione Fr. Lenii. Vicent. 1611, in-16. — Cum Aphorismis Nic. Leoniceno interprete Prognostica prodierunt latine Guil. Copo interprete. Paris., ex off. Colinæi, 1524, in-12.—Latine apud II. Stephanum, 1512. — Cum præfatione Jo. Jac. de Sabiis. Bonon., 1526, in-4°.

Galeni commentarius ex versione II. Blacvodei. Paris., 1525.

Galeni commentarii in Prognosticum Hippocratis. Paris., 1526, in-f., 1527, in-f., interprete Vassæo, 1535, in-f.

Thaddæi expositio in divinum librum Prognosticorum. Ven., 1527, in-f. Cum Galeni commentario.

Hippocratis et Galeni libri aliquot ex recognitione Frc. Rabelæsii. Lugd., 1532, in-12, 1543, in-12, 1545, in-8°. Prognosticon continet in tres libros divisum.—Venet., 1547, in-12, 1620, in-12. —Cph. a Vega versio. Salamant., 1552, in-8°. — Cura Opsopæi. Francf., 1587, in-16. — Studio Thom. Mouffet. Francf., 1588, in-8°.

Ήποκράτους Κώου προγνωστικών βίβλοι γ΄ τοῦ αὐτοῦ περὶ φύσεως ἀνθρώπου τοῦ αὐτοῦ βρκος. Accessit his Albani Torini in Hippocratem prognostica præfatio. Bas., 1536, in-8°. Paris., 1575, in-12.

Le livre des présaiges, traduit par Pierre Verney, à Lyon, 1542, in-8°, 1552, in-8°. (Hall. Bibl. med. pract. 1, p. 36, 39.)

Menr. a Cuellar commentarius in Hippocratis Prognosticon. Coïmbr., 1543, 1582.

Hippocratis Prognosticon cum commentariis Galeni et adnotationibus Christophori de Vega. Lugd., 1551, in-8°. (Gunz. Bibl.)

Bened. Victorii commentarius in Prognostica. Flor., 1551, in-f.

Claudii Galeni in Hippocratis Coi Prognosticon commentarius in tres libros divisus, interprete Jo. Gorræo. Lugd., 1552, in-12.

Hippocratis Aphorismi digesti in ordinem secundum locos congruentium secum materiarum, cum brevi expositione ex Galen. commentariis. Ejusdem Hippocratis Prænotionum libri tres cum explanatione ex eodem fonte. Lugd., 1555, in-12. Joannes Butinus interpres est, præfatione docenti. Altera editio. Lugd., 1580, in-12. Butini nomen in titulo gerit et textum simul græcum exhibet. Altera est Aureliopoli, 1625, in-16.

Ίπποκράτους ἀφορισμῶν βίβλ. ζ, προγνωστικὰ, χώακαὶ προγνώσεις, προβρητικῶν βίβλ. β, περὶ ἐνυπνίων, ὅρκος. Hippocratis aphorismorum libri VII. Prognostica. Coacæ prænotiones. Prorrheticorum libri II. De insomniis. Jusjurandum. Par. apud Merelium, 1557, in-12. Cum excerpto ex libro Jac. Sylvii, de ordine et ordinis ratione in legendis Hippocratis et Galeni libris.

Hieron. Cardani commentarii. Bas., 1562, in-f. et in Oper. t. VIII, p. 581.

Jo. Molpæi tabulæ quæ libros tres de Prognosticis complectuntur. Paris., 1567, in-4°.

Ίπποχράτους Κώου λατροῦ παλαιοτάτου προγνωστικά. Divi Hippocratis προγνωστικῶν latina cephrasis ex mente Galeni, au106 PRONOSTIC.

ctore P. Blondello Calexio, med. reg. Lutet. apud Robertunt Stephanum, 1575, in-4°.

And. Eglinger poetica paraphrasis. Francof., 1579, in-8°.

Hippocratis Coi Jusjurandum, Aphorismorum sectiones VIII, Prognostica, Prorrheticorum libri II, Coaca præsagia, græcus et latinus contextus accurate renovatus cura Joa. Opsopæi. Francof., 1587, in-12. (Opsopæus s'est servi d'un manuscrit qui lui avait été fourni par Cordæus; j'ai cité quelques-unes des variantes qu'il rapporte).

Fr. Vallesii in I prænotionum commentarii tres, Colon., 1589, in-f. (Cat. Gunz.) Paris., 1664, in-f.

Ant. Lopi breves adnotationes in prænotionum librum. Madrit., 1596, in-4°.

Hier. Mercurialis commentarii in Prognostica. Francof., 1602, in-f., et in Pisanis prælectionibus. Ven., 1597, in-f.

Rod. a Fonseca commentarius. Patav., 1597, in-4°.

The book of the presages of deuyne Hippocrates deuyded into three parts. Also the protestation, which Hippocrates caused his schollers to make. The whole newly collected and translated by Pt. Low, Arrelian doct. in the faculty of chirurgerie in Paris. Lond., 4597, in-8°. (Ce livre a paru avec l'ouvrage du même auteur intitulé: The whole course of chirurgerie. Lond., 1597, in-8°).

Hippocratis Coi prolegomena et Pronosticorum libri tres cum paraphrastica versione et commentario Jo. Heurnii. Lugd. Bat., 1597, in-4°, 1603, in-4°, et in Oper. omn. Lugd. Bat., 1609, in-4°.

Jac. Lavellii commentarius in librum I Prognosticorum Hippocratis. Ven., 1602, in-4°, 1609, in-8°.

Hippocratis Coi Aphorismi grace et latine una cum Pro-

gnosticis, Prorrheticis, Coacis et aliis decemejusdem opusculis, pleraque ex interpretatione Jo. Heurnii. Lugd. Bat., 1607, in 12.

Jac. Ant. Phrygii commentarii. Ticini, 1608, in-8°.

Aphorismorum Hippocratis sectiones VII. P. Frc. Occlerio autore. Ven., 1620, in-12. Hic Ogglerius auctor audit et Prognosticon peculiarem titulum habet. — Iterum, cum Aphorismis, Guil. Copo interprete. Ven., 1674, in-12. — Iterum, Vienn., 1726, in-12. — Prognosticon ex Copi interpretatione legitur a pag. 99.

Hon. Bicaisse, syntaxis Prænotionum. Aquis Sext., 1635, in-12.

Hippocratis Aphorismorum sectiones VII, Nic. Leoniceno interprete, accessit octava ex Ant. Musæ Brassavoli commentariis; item Prognosticorum libri tres. Patav., 1638, in-12. Prognosticis, qui titulum peculiarem habent, annus 1637 subscriptus est. — Ven., 1647, in-12.

Melch. Sebitz de θείφ seu divino Hippocratis. Argent., 1643, in-4°.

Vates medicus Hippocraticus seu Hippocratis Coi Prognosticorum liber, commentariis et notis illustratus, in lucem emissus a Barthol. Horn. Strals., 1645, in-4°. Textus græcus est cum versione latina et commentario practico.

Chr. Lange de facie hippocratica. Lips., 1651, in -4°; ed. Grunero, 1784, in-8°, et in Schlegel Thes. semiot. patholog. Stendal. 1786, in-8°, vol. I.

Jo. Vorst περὶ τοῦ θείου seu de divino in morbis, quod observare in Prognosticis Hippocratis medicum jussit. Leid., 1654, in-4°.

Car. Vallesii de Bourgdieu aphorismi prognostici in fe-

bribus acutis, commentariis illustrati. Rom., 1659, in-f. (Cat. Gunz.)

Car. Sponii Sybilla medica Hippocratis libellum prognosticon heroico carmine latino exprimens, ad illustrem virum Guid. Patinum. Lugd., 1661, in-4°, 1666, in-4°.

In Jo. Jac. Beccheri Parnassus medicus illustratus: Ein neues Thier — Krauter — und Bergbuch, sampt der Salernischen Schul, u. den Præsagiis vitæ et mortis. Ulm, 1663, in-fol. (Dans la quatrième partie, après les Préceptes de l'école de Salerne, on trouve le *Pronostic* traduit en allemand sur la version latine de Guillaume Copus).

Erlı Heideneccii μνημονευτιχόν, VII Hippocratis Aphorismorum sectionum, Prognosticorum libri Hippocratis synopsis brevissima. Bas., 1685, in-4°.

Ca. Ph. Gessner, de divino Hippocratis. Gott., 1739, in-4°, et in G. G. Richteri Opusc. med. vol. I, p. 42, in locum Prænotionum, § I, t. I, p. 448, ed. Linden.

Magni Hippocratis Coi opuscula aphoristica semiotico-therapeutica VIII una cum Jurejurando, græce et latine. Bas., 1748, in-8°. N° 2 Prognosticon continet, in sectiones divisum, secundum Foesii textum.

Hippocratis Aphorismi et Prognostica cum recognitione et notis Andreæ Pastæ. Bergam., 1750, in-4°, 1762, in-12. — Prognostica etiam prodierunt latine. Amst., 1755, in-12.

Las obras de Hippocrates mas selectas traducidas en Castellano y illustradas por don Andres Piquer, Medico de Camara de S. M. Madrid, 1757, 3 vol. in-4°. (Il y a en 3 éditions, la troisième est de 1788. Le tome premier contient le Pronostic en latin et en espagnol; ce tome a été traduit en français par J. B. P. Laborie, sous ce titre: Les Pronostics d'Hippocrate, commentés par A. Piquer, d'après les observateurs praticiens tant anciens que modernes, ouvrage tra

duit de l'espagnol, et augmenté d'une notice biographique. Paris, 1822, in-8°).

Du pronostic dans les maladies aignes, par Ch. Leroy. Montpellier, 1776, in-8°, 1784. in-8°. Ce livre contient des extraits du Pronostic et des autres livres sémiotiques d'Hippocrate. Il en a para une traduction allemande à Leipsick, 1786, in-8°.

Ίπποκράτους ἀρορισμοί καὶ προγνωστικόν. Hippocratis Aphorismi et Prænotionum liber. Recensuit notasque addidit Ed. Franc. Mar. Bosquillon. Paris, 1784, 2 vol. in-12. Bosquillon a ajouté quelques variantes prises dans les manuscrits de la Bibliothèque Royale de Paris.

The prognostics and prorrhetics of Hippocrates, translated from the original greek, with large aunotations critical and explanatory, to which is prefixed a short account of the life of Hippocrates by John Moffat. Lond., 1788, in-8°.

Pronostiques et prorrhétiques d'Hippocrate avec tous les passages parallèles, traduits par Lefebvre-Villebrune, bibliothécaire de la Bibliothèque Nationale, Paris, an 3, in-16.

Pronostics et prorrhétiques d'Hippocrate, latin-français, traduction nouvelle par E. Pariset, 2 vol. in-24, Paris 1817.

#### IIPOPNOSTIKON\*

- a Titulus in vet. Cod. præscriptus est numero plurali προγνωστικά Ιπποκράτους ap. Opsop., p. 582.
- · Δοκέσιμε pro δοκέει μοι 2229.- ήνε 446 Suppl. - άνεπιτηδεύειν 1884, 2257, 2229. - προμήθειαν μετέρχεσθαι gloss, 2444. - λέγειν τὰ προγενόμενα, γινώσκειν τὰ παρεύντα, προλέγειν τὰ ἐσύμενα, καὶ μελετῷν ταῦτα Cod. Medic. ap. Foes. ex l. 4 Epid. - 3 προγιγνώσκειν γάρ και προλέγειν 1884, 2229 (sine γάρ), 446 Suppl. - προγινώσκων 2144, Gal. in textu ( C'est toujours l'édition de Bale, t. 5 , que je suis). - προφητεύων έν τείς άρρωστοις τά τε ένεστωτα, καὶ τὰ παρελθόντα gloss. 2144. - τοῖς νοσέουσιν 446 Suppl .- νοσεύουσι Schol, in Πipp., ed. Dietz, 1, p. 62. - προγεγονώτα 446 Suppl.—4οΐον έρυθρατά μήλα τοῖς περιπνευμονικοῖς: ένια γάρ τῶν τοιούτων παραλείπουσι Cod Medic. ap. Foes. — 5 γοσέργτες 2269, 2229. — 6 έκδιηγεύμενοι 36, 1884, 2229. - έκδιηγούμενοι Schol. p. 63, 446 Suppl. - έκδιηγούμενος gloss. 2141; in marg. έγχωρείται γάρ μπ την νόσον ακριβώς τον νοσούντα δικγκαασθαι · δεί γούν τον άκρον έπιστήμονα εξ είδέναι τὰς αἰτίας, κάκ τούτων τὰ παρακολουθοῦντα σαφηνίζειν καὶ τὰ προγεγονότα, -7 πιστεύριτο 446 Suppl. - πιστεύειν τ'άν 1884. - 8 γιγν. 446 Suppl. - γινώσκει 1884. - γινώσκειν vulg. - 9 πράγματα Gal. in textu. - πρήγ. om. 2257. - όστε 446 Suppl. - 10 τ. αν om. 1884. - σφας 446 Suppl. - ώυτους Gal. in textu. - αύτους gloss, supra σφέας 2144, - σφάς έαυτους Schol. p. 65. — 11 έπτρῶ om. 36. — 12 οῦτω δή καὶ την θεραπείαν 56. - ούτω δε και την θεραπείην Cod Medic, ap. Foes. - 13 δε om. 2269, 446 Suppl. - θεραπείαν 446 Suppl. - τε pro δέ 2145, 2146. - γάς pro

## LE PRONOSTIC.

1. Le meilleur médecin me paraît être celui qui sait connaître d'avance. Pénétrant et exposant, au préalable, près des malades, le présent, le passé et l'avenir de leurs maladies, expliquant ce qu'ils omettent, il gagnera leur confiance; et, convaincus de la supériorité de ses lumières, ils n'hésiteront pas à se remettre à ses soins. Il traitera aussi d'autant mieux les maladies, qu'il saura, à l'aide de l'état présent, prévoir l'état à venir. Rendre la santé à tous les malades est impossible, bieu que cela valût mieux que de prédire la marche successive des symptômes; mais, puisque les hommes meurent, les uns succombant avant d'avoir appelé le médecin, emportés par la violence du mal, les autres immédiatement après l'avoir appelé, survivant un jour ou un peu plus de temps, et expirant avant que le médecin ait pu combattre par son art

δέ 2229. - 14 άριστ'αν 2144, 2256, 2142, Gal. in textu. - άρισται 2330,-15Sic 2445, 2269, 2249, 446 Suppl., 2142 add, alia manu, Merc. in marg., Cod. Cæs. nº 9 ap. Mack., Gal. in Comm., Schol. p. 65 .- voonμάτων pro παθημάτων 2229. - side παρεόντων 36. - τὰ ἐπεσόμενα ἐκ τῶν παθημάτων 2146. - sine έκ et παρεόντων vulg. et al. codd. - L'addition de ces deux mots, qui sont donnés par plusieurs manuscrits et par Galien. me paraît convenir mieux au sens. - 16 οὖν pro γάο Gal. - 17 νοσέοντας 2229, 446 Suppl., Cod. Cas. ap. Mack. -- 18καί του 2229, 2269, 2145, 2146, 446 Suppl., 2142, Cod. Med. ap. Focs. - τὸ pro τοῦ 1884. - προγινώσκειν 2144, 2142, 446 Suppl., Gal. iu textu.- ἀποδήσεσθαι om. 446 Suppl. - '9 Sic 2145, 2142, Gal. in Comm. - xpetrrov vulg. et al. codd. - κρείσσον 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes.-είν pro ήν 2269, 2229, 446 Suppl., Cod Med. ap. Foes .- 20 ênei Cod. Med. ap. Foes. - xxi pro de 2269 .- 21 ci µèv om. 2269 .- 22 Sic 2229, 2141, 2142, 2145, Gal. in textu - πρινί 446 Suppl. - πρινή Schol. p. 68 - ή om. vulg. et al. codd έκκαλέσαι 2269. - πρό τοῦ είσκαλέσασθαι τὸν ἰατρὸν gloss. 2144. - 23 τῆς ίσγ. 2269, Schol. p. 68. - τῆς ἰσχύως 446 Suppl. - τῆς om. vulg. — 24 νού. 2142, 2144, 446 Suppl., Gal. in textu - νόσου vulg. - τῶν νούσων 2446, 2229. - κατεγόμενοι post νούσου Cod. Med. ap. Focs. - 15 ci δέ... ζήσαντες οιπ. 2229.

καὶ ' ἐσκαλεσάμενοι παραχρήμα ἐτελεύτησαν, ' οἱ μὲν ἤμέρην μίην ζήσαντες, οἱ δὲ 3 δλίγω πλέονα χρόνον, 4 πρὶν ἢ τὸν ἰητρὸν τῆ τέχνη πρὸς ἔκαστον 5 νούσημα ἀνταγωνίσασθαι: 6 γνῶναι οὖν χρὴ τῶν παθέων 7 τῶν τοιουτέων τὰς φύσιας, 6 δκόσον ὑπὲρ τὴν νούσοισι, καὶ '' τουτέου τὴν πρόνοιαν '' ἐκμανθάνειν. Οὐτω γὰρ '' 3 ἀν θαμμάζοιτό τε δικαίως, καὶ ἰητρὸς ἀγαθὸς ἀν εἰη καὶ γὰρ '' 4 οῦς ''5 οἶόν τε ''6 περιγίγνεσθαι, ''7 τούτους ἔτι μᾶλλον δύναιτ' ἀν ''8 ἀρθῶς λαὶ τὸ το ἐκπαν, ἐκ πλείονος χρόνου ''9 προδουλευόμενος πρὸς ἔκαστα, καὶ τοὺς 2° ἀποθανουμένους τε καὶ σωθησημένους 1' προγιγνώσκων καὶ '' προαγορεύων ἀναίτιος ἀν εἰη.

2. 3 Σχέπτεσθαι δὲ χρὴ ὧδε ¼ ἐν τοῖσιν δξέσι \* νουσήμασι· πρῶτον μὲν τὸ πρόσωπον τοῦ νοσέοντος, ² εἰ διμοιόν ἐστι τοῖσι τῶν ὑγιαινόντων, ² μάλιστα δὲ, ² εἰ αὐτὸ ἐωυτέῳ. Οὔτω γὰρ ὰν ² εἰν,

1 Καλισ. 36 - έχααλεσάμενοι Steph. in textu, ap. Dietz, Schol. in Hipp., t. 1, p. 68. - 2 ci uży om. 36. - 22i i uży Cod. Med. ap. Foes. - οί δε ήμερην ζήσαντες 2146. - μίαν 2142. - ήμεραν μίαν gloss. 2144. -Je note toutes ces gloses, qui sont écrites en encre rouge et en interligne ; elles font voir avec quelle facilité les ionismes ont pu disparaître , et les véritables leçons être expulsées du texte. - 3 δλίγοι 2229. - δλίγοι πλείονα Cod. Med. ap. Foes. - πλείονα 446 Suppl. - πλείονι γρόνω 2269. -4 ποινί pro ποίν η 446 Suppl: - την τέχνην 2143, 2256, 2144. - 5 νούσ. Gal, in textu. - νόσημα vulg. - νόσιμα άνταγονίσαθαι 446 Suppl. - μάχεσθαι gloss, 2444, - 6 γιώναι 2269. - γινώσκοντα Cod. Med.; γνώναι in alio codice ap. Foes. - γνόντα vulg.-L'infinitif me paraît nécessaire - 7 τουτέων ρεο των τοισυτέων 1884, 2229, -των τοιωτέων παθέων Cod. ms. ap. Opsop. n. 582. - γνώντα εύν χρή τα τειουτέων νουσημάτων ούσιας Cod. Cæs. nº 19 ap. Mack. - γνώντα ε. χ. των τειευτέων νεσιμάτων 446 Suppl. - 8 έκέσευ 2141. - Con 36. - elou 446 Suppl .- Suconuntum 2229. - 10 eort 2146. - ἐστι ἐν τοῖς νοσέουσι Cod. Med. ap. Foes. - ταῖς νούσοις gloss. 2444. -11 Sie Gal. in textu. - τούτου vulg. - τουτέων 2229, Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. – τότε pro τούτου 36. – έπιταδεύειν pro έχμανθάνειν quid. mss. ap. Chart. - 12 post εκμανθάνειν addit Chart.: χρη δε τας διαφοράς των νουσημάτων άεὶ των έπιδημούντων ταχέως ένθυμέεσθαι, καὶ μή λανθάνειν τῆς ώρης την κατάστασιν. Cette addition est prise de la fin du Pronostic. -13 av om. 2330. - av tis Merc. in marg., 2146, 2219. - baumaget tote 2255. - αν τις θαυμάζοιτό τις δίκαιος καὶ ἐντρὸς άγαθὸς εἶναι 2229. - αν τις θαρμάζοιτο sine τε 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. - 14 ώς είδο τε περιγενέσθαι έτι μάλλον αν δύναιτο διαφυλάττειν 2229, — 15 ρίζνται 2550.

chacun des accidents, il importe de reconnaître la nature d'affections semblables, de savoir de combien elles dépassent la force de la constitution, et en même temps de discerner s'il y a quelque chose de divin dans les maladies; car c'est encore un pronostic à apprendre. De la sorte, le médecin sera justement admiré, et il exercera son art habilement; en effet, ceux dont la guérison est possible, il sera encore plus capable de les préserver du péril, en se précautionnant de plus loin contre chaque accident; et, prévoyant et prédisant quels sont ceux qui doivent périr et réchapper, il sera exempt de blâme.

2. Dans les maladies aiguës, le médecin fera les observations suivantes: il examinera d'abord le visage du malade, et verra si la physionomie est semblable à celle des gens en santé, mais surtout si elle est semblable à elle-même. Ce serait l'apparence la plus favorable, et plus elle s'en éloignera, plus le danger sera grand. Les traits ont atteint le dernier

<sup>— 16</sup> περιγενήσεσθαι 2330. – περιγενέσθαι 2142, 446 Suppl. – περιγένεσθαι vulg. — 17 πεύτους om. 2146, 2269, Cod. Cæs. nº 19 ap. Mack., 446 Suppl. – ἀν δύναιτο 446 Suppl. – δύνατ' ἀν 2255. — 18 ἐρθῶς om. 2269, 446 Suppl.— 19 βουλόμενος 1884. — 20 άποθανομένους 2269.— 21 προγιγ. 2140. – προγενώσκων vulg. – προγινώσκειν 446 Suppl. – 32 προσαγορεύων 2219. – προλέγειν ρτο προαγ. 446 Suppl. – προλέγων supra προαγορεύων ; άμεμπτος, άκατηγόρητος supra άναίτιος gloss. 2144. — 23 περί σημείων των έν τω προσώπω in tit. 2144, 2142. - περί σημείων θανάτου 446 Suppl. - ἐπισκέπτεσθαι Cod, Med. ap. Foes. - σκιμείουσθαι supra σκέπτεσθαι : οὐτος supra ώδε gloss. 2144. — 24 Dans les éditions imprimées, on trouve un point après ωδε. Il n'y en a pas dans le texte qui accompagne le commentaire de Galien; ponctuation que ce commentateur paraît avoir en effet adoptée; car il commence son explication sur ce passage, en disant : ਹੈ:: μεν ούν ο λόγος αύτῷ περὶ τῶν όξεων νοσκιμάτων εν τούτῷ τῷ βιβλίῳ γεγένηται, σαφώς εδήλωσεν. Il n'y en n'a pas, non plus, dans le texte qui accompagne le commentaire d'Étienne, Sch. in Hipp. cd. Dietz, t. 1, p. 78. Cette ponctuation me semble meilleure; elle a suctout l'avantage d'indiquer le but de ce traité. - 25 vooquage 2142. - 26 és pro si Cod. Med. - παραπλήσιον supra δμοιον gloss. 2444. - τάσι προσώποισι των ύγιαινόντων Cod. Med. ap. Foes. — <sup>27</sup> καὶ μάλιστα δὲ Cod. Med. ap. Foes. – supra μάλιστα scriptum σκεπτικότατον 2144. — <sup>28</sup> εἰ om. 2146, 2256. - αὐτῷ ἐμειώτατεν pro αὐτὸ ἐωυτῷ 2229. - αὐτὸ έωυτέφ Cod. Med. ap. Foes. - auro έωυτο 446 Suppl. - είς αυτο έωυτέω ms. Reg. ap. Chart. - ωυτο έωυτο vulg. - 29 είς 2140, 36, 2256, 2330, 2145, 2142, 2146. 2143, 1864. - 7 vulg.

άριστον, τὸ 'δ' ἐναντιώτατον τοῦ όμοίου, δεινότατον. <sup>2</sup> Είη δ' ἀν τὸ τοιόνδε: ρἰς ἐξεῖα, ὀφθαλμοὶ χοῖλοι, χρόταφοι <sup>3</sup> ξυμπεπτωχότες, ὅτα ψυχρὰ καὶ <sup>4</sup> ξυνεσταλμένα, <sup>5</sup> καὶ οἱ λοδοὶ τῶν ώτων ἀπεστραμμένοι, <sup>6</sup> καὶ τὸ δέρμα <sup>7</sup> τὸ περὶ τὸ μέτωπον σκληρόν τε καὶ περιτεταμένον καὶ <sup>8</sup> καρφαλέον ἐὐν. <sup>9</sup>Καὶ τὸ χρῶμα '°τοῦ ξύμπαντος προσώπου γλωρόν τε '' ἢ καὶ μέλαν ἐὐν, <sup>12</sup> καὶ πελιὸν, ἢ μολιδδῶδες. <sup>23</sup> "Ην μὲν οὖν ἐν ἀρχἢ τῆς νούσου '<sup>4</sup> τὸ πρόσωπον τοιοῦτον ἢ, καὶ μήπω οἷόν τε ἢ τοῖσιν ἄλλοισι σημείοισι ξυντεκμαίρεσθαι, '<sup>5</sup> ἐπανερέσθαι χρὴ, '<sup>6</sup> μὴ ἢγρύπνησεν '<sup>7</sup> δ νοσέων, ἢ τὰ τῆς κοιλίης ἔξυγρασμένα <sup>18</sup> ἢ ἰσχυρῶς, ἢ '<sup>9</sup> λιμῶδές τι ἔχη αὐτόν. <sup>20</sup>κὴν μέν τι τουτέων <sup>21</sup> δμορής, <sup>23</sup> ἢσσον νομίζειν δεινὸν εἶναι: χρὶνεται <sup>23</sup> δὲ τὰ τοιαῦτα ἐν ἡμέρη <sup>24</sup> τε καὶ νυκτὶ, ἢν διὰ ταύτας τὰς προφάσιας τὸ πρόσωπον <sup>25</sup> τοιοῦτον ἢ. \*Πν δὲ <sup>26</sup> μηδὲν τουτέων <sup>27</sup> φἢ εἶναι, <sup>28</sup> μηδὲ ἐν τῷ προειρημένιρ καταστῆ, <sup>29</sup> εἶδέναι χρὴ ἔγγὸς ἔόντα τοῦ θανάτου. \*Πν δὲ καὶ παλαιοτέρου <sup>3</sup>°ἐόντος τοῦ νουσήματος, ἢ τριταίου

¹ Δὲ 2142, 446 Suppl. - ἐναντίον 1884, 2269. - ² εἴν δ'ὰν αὐτὸ τοιόνδε 2269, 2229. - εἴν δ' αὐτὸ τοιόνδε 446 Suppl. - εἴν ἄν τοῦτο ώδε 1884. - ein d'av rode 2146. - Hoet d'av file éteta 36. - supra éteta script. έπιμήκης 2144. - λεπτός καὶ κατά τὸ πέρας ἰσχνή Cod. Med. ap. Foes. - 3 συμπ. 446 Suppl. - συνίζηθέντες gloss. 2144. - 4 συνεσταλμένα 2144, 446 Suppl. — 5 καὶ οί λ. τ. ώ. ἀπ. om. 2269. – αὐτῶν pro τῶν ἄτων Cod. Med. ap. Foes.-λωθοί 446 Suppl.-supra λοβοί script. ἄκρον 2144. - λοξώτεροι supra ἀπεστρ. 2144. - 6 καί om. 2256. - 7 τὸ om. 4884. - περιτεταμμένου 2144. - 8 καρφάλαιου 446 Suppl. - καὶ ξηρὸν pro καί καρφαλέον έὸν 2269. - ξηρόν supra καρφ. gloss. 2144. - Ce qui est glose dans 2144 est devenu texte dans 2269. C'est un exemplo de la manière dont les gloses chassent souvent la véritable leçon. - 9 καί τ. χρ. τ. ξ. π. χλ. τε ή κ. μ. έὸν om. 4884. — 10 τοῦ περί τοῦ ξ. 2269. — 11 η om. 2145. - καὶ om. 2256, 2269. - μέλανον 2269 ρτο μέλαν έδν. - μελανέον 2446. - 12 κ. π. η μ. om. 446 Suppl. - πελιδυδυ ή μολιβώδες 1884. - η μολιβδώδες om. 2146. - μολυβδείδες Cod. Med. ap. Foes. -13 st pro vy 446 Suppl. - cov om. 446 Suppl. - vooso 446 Suppl. - 14 v. πρ. χλωρόν ή καὶ μέλαν έὸν Schol. p. 84. - τεκμαίρεσθαι 2143, 2330. — 15 έπερωτᾶν pro ἐπ. 2269. - ἐπαναίρεσθαι 446 Suppl. - ἐπαν. om. 1884.ἐπανέρχεσθαι 2145, 2141, 2144. – ἐρωτᾶν δεῖ Cod. Med. ap. Foes. — 16 εἰ δη μη ήγ. 2166, Merc. in marg. - ήγρύπνηκεν 2142, 2269, 2145, Gal. in textu. - πγρύπνικεν 446 Suppl. - Galien, dans son commentaire, reprenant ce membre de phrase, cite ήγρύπνησεν. - 17 ὁ νοσέων 2140, 1884, 2143, 2350, 2141, 2145, 2144, 2256. - ὁ ἄνθρωπος 446 Suppl., Gal. in textu. -ωνθρ. vulg. - '8 cm Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. - '9 λαιμώδες 2229. - ἐπέχει pro έχη 2146. - έχει 446 Suppl., Gal. in textu. - \* × xì åν 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes., Gal. in textu. - μένται pro μέν τι 1884,

PRONOSTIC.

degré d'altération quand le nez est effilé, les yeux enfoncés, les tempes affaissées, les oreilles froides et contractées, les lobes des oreilles écartés, la peau du front sèche, tenduc et aride, la peau de toute la face jaune ou noire, ou livide, ou plombée. Si dès le début de la maladie le visage présente ces apparences, et si les autres signes ne fournissent pas d'indications suffisantes, on demandera au malade s'il a veillé longtemps, s'il a eu une forte diarrhée, s'il a souffert de la faim; une réponse affirmative sur quelqu'un de ces points fera regarder le péril comme moins imminent; un tel état morbide, quand les causes indiquées plus haut ont ainsi décomposé la physionomie, se juge dans l'espace d'un jour et d'une nuit. Mais si le malade ne commémore aucune de ces causes, si l'affection ne cesse pas dans l'intervalle qui a été fixé, il faut savoir que la mort est prochaine. Est-ce à une époque plus avancée de la maladie, au troisième ou au quatrième jour, que la physionomie est ainsi décomposée; on fera les questions que j'ai indiquées plus haut, et on exami-. nera les autres signes, tant ceux que donne l'ensemble du visage que ceux qui sont fournis par les yeux. Si les yeux

2144. - τοιουτέον τι Cod. Med. ap. Foes. - 21 δμολογέει Gal. in textu. έμελογέη se trouve dans le Commentaire, quand Galien reprend, en particulier, les membres de la phrase - ¿uchoyň vulg. - ¿uchoyňon Cod. Med ap. Foes. — 22 ἴσον pro πσσον 1884. — 23 δέ om. 1884. – ταῦτα pro τὰ τ. 446 Suppl. - τὰ τοιαῦτα om. 2146. - 24 τε om. 446 Suppl. - γυκτὶ μιᾶ 446 Suppl., Cod. Cas. nº 19 ap. Mack. - 25 τοιούτεςν ή 446 Suppl. -26 μηδέ pro μηδέν 2140. - μή pro μηδέν 1884. - τοιουτέου pro τουτέων Cod. Med. ap. Foes. - 27 9ñ 1884, 2145, 2141, 2145, 2256, 2142, 2330, 2146, Merc. in marg., 2144 strm suprescript. - onew vulg. φημί 446 Suppl. - είναι om. 446 Suppl., 2146. - 28 μή δέ 2144. μπδ' 2142. - δε pro μπδε 446 Suppl. - 29 είδεναι τόδε (τουτο 446 Suppl.) το σκμείον θανατώδες έου 2269, 2146, 446 Suppl. - είδεναι χρή τούτο τὸ σημεῖον θανατῶδες ἐὸν Gal. in textu, Merc. in marg., Mack .- 2228 sine yon. - Cette leçon, présentée par quatre manuscrits et par Galien, montre, ainsi que je l'ai dit dans l'Appendice de mon Introduction, que le texte suivi par Galien appartient à une édition qui offre quelques différences légères, mais réelles, avec le texte reproduit dans nos imprimés. - 30 idvros om. 1884. - vegrinaros vulg.

<sup>1</sup> Îl τεταρταίου om. 2446. — <sup>2</sup> π τοιουτέον έπανερωτάν χρή Cod. Med. ap. Foes. -- 3 έπανέρχεσθαι 1884. - έπαναίρεσθαι 446 Suppl. - έπανερωτποαι gloss. 2144. - πρόσθεν pro πρότερον quæd. inss. et membranæ ap. Mack. - ἐκέλευσα μέν, καὶ τάλλα δὲ σημεία Cod. Med. ap. Foes. -4 τάλλα τὰ σημ. 2140, 1884, 2330, 2145, 2141, 2256, 2144. - τὰ άλλα 2142, 446 Suppl. - σκοπείν gloss, supra σκέπτεσθαι 2144. - 5 καί τά pro τά τε 2145, 2142, Gal. in textu. - προσώπω, τά τε έν τῷ om. 2228, 446 Suppl. - τά τε έν τῷ σώματι om. 2446. - ζύμπαντι σώματι Cod. Med. ap. Foes. - 6 περί των εν ζωθαλμοίς σημείων en titre 2140, 2144, 2142. - Post όφθ. addit 1884 σκέπτεσθαι δεί. - 7 άρχην pro αύγην 2255. - αύτην pro αθγήν 1884. — 8 άποφεύγωσιν Cod. Med. ap. Foes. - διαφεύγωσιν 446 Suppl. — 9 ἢν 2330. - ἀπὸ αἰοέτως 446 Suppl. — 10 ἢν 2330. - διαστρέφονται 416 Suppl. - " ήν 446 Suppl. - δ έτερος τοῦ έτέρου 2269, 2228, 446 Suppl. - θάτερος θατέρου vulg. - έλάσσω 446 Suppl. - μικρότερος gloss. supra έλάσσων 2144. - η διαφέρη έτερος τοῦ έτέρου καὶ έλάσσων Cod. Med. ap. Foes, - δ θά, τοῦ θ. Cod. Cæs, no 19 ap. Mack. - γίγν. Cod. Cas. nº 19 ap. Mack., 446 Suppl. - - vvr. 7 at vulg. - yév. 2228 .- 12 Presque tous les manuscrits et les imprimes ont βλέφαρα après πελιά. 2146 et 2228, qui a πελιδνά η μέλ. φλ. έν έωυτοισιν, ne le présentent pas. Dans 2142 il est ajouté par une autre main; et le ms. de Severinus, dans Foes, ne l'a pas non plus. Ce mot ne se trouve pas dans le texte qui accompagne le Commentaire de Galien; et il est évident par le commentaire même, que Galien a lu πελιά sans βλέφαρα. Dans la différence des textes, qui, ici, modifie le sens, j'ai préféré suivre la leçon suivie par Galien. - ἢ πελιά, ἢ φλ. μ. έν α. έχ. om. 1884. - ἢ πελιδυά βλέφαρα ἢ μέλανα φλέβια έν αὐτοῖς ἔχ. Cod. Cæs. nº 49 ap. Mack. - ἢ πελιδνά βλέφαρα ἢ μέλανα φλέθια έν έαυτοῖς ἢ 446 Suppl. — 13 μέλαν 2350. - έν om. 2256. - αὐτέοισιν yulg. - δσιν pro έχωσιν Cod. Med.—14 λίμαι φαίνονται Cod. Cæs. nº 19,2144,

fuient la lumière, s'ils se remplissent involontairement de larmes, s'ils s'écartent de leur axe, si l'un devient plus petit que l'autre; si le blanc se colore en rouge, s'il y paraît des veinules livides ou noires, s'il se montre de la chassie autour de la prunelle, s'ils sont, ou agités, ou saillants hors de l'orbite, ou profondément enfoncés; si les prunelles sont desséchées et ternes, ou si la coloration de tout le visage est altérée, l'ensemble de ces signes est mauvais et de funeste augure. Il faut aussi considérer ce qui paraît des yeux pendant le sommeil : le blanc de l'œil se montre-t-il à travers les paupières incomplétement fermées, sans diarrhée ou purgation précédente, ou sans habitude de dormir ainsi, ce

146 Suppl. - λήμαι έρντες φαίνωνται Cod. Med. ap. Foes. - δψεις 146 Suppl. — 15 ένεωρεύμενοι 2141, 2330, 2444. - έπαιωρεύμενοι pro ή καί έναιωρεύμενοι 2148. - έναιωρεύμεναι Cod. Med. ap. Foes. - έπαιωρόμεναι Merc. in marg. - vi kai evat. om. Cod. Cæs. nº 19 ap. Mack., 446 Suppl. - Post έναιωρ, addit ci ἀφθαλμοί ms. Reg. ap. Chart. - 16 εναριλοί 2142. - γινόμενοι vulg. - γενόμενοι 2550. - 17 at om. 2256, 2141, 2443. - η αί δ. αύχ. κ. άλ. om. 2146, 446 Suppl.-ξηραί gloss, supra αύχμωσαι 2144. - 18 άλαμπεῖς vulg. - εί pro ñ 446 Suppl. - άλαμπεῖς ἱστάμεναι. Καὶ τὸ πρόσωπον πέλιον καὶ φοβερον ίδειν και οι όδοντες πέλιοι γίγνονται. Ην ταύτα πάντα εύτως είη κακά. Ολέθρια πάντα είναι Cod. Med. ap. Foes. - Après άλαμπέες, Mack ajoute (entre parenthèses): η αί βλεφαρίδες καμπύλαι, η ίσχυρῶς αἴολαι, ἱστάμεναι (mss. Reg. bic addunt ci ὀφθαλμοί), καὶ τὸ πρέσωπον πέλιον, καὶ φοβερόν ίδειν, καὶ οι όδοντες πέλιοι γίνονται, - 19 χλωρόν ή ήλλοιομένου 446 Suppl. - άλλοιότερου έσυποῦ gloss. 2144. - 20 σκοπείν vulg. - ωδε χοή 2146. - " υποφύσιας Artémidore et Dioscoride. -Galien dit dans son Commentaire : « Du verbe ὑποφαίνεσθαι, Hippocrate a fait le substantif ὑπόφασις, dont le pluriel est ὑποφάσεις, et, suivant le dialecte ionien, ὑποφάσιες. Artemidore et Dioscoride, je ne sais sur quel motif, ont écrit ὑποφύσιας par un v. Or, ce que veut dire Hippocrate est évident ; il explique lui-même ce qu'il entend par ὑπόφασιν, en disant: ήν γάρ τι ὑποφαίνηται κτλ. » — 22 Il y a deux leçons différentes pour ce membre de phrase : l'une est celle qui est ici imprimec , et qui est dans nos éditions ; l'autre supprime le μπ après βλεφάρων ; cette dernière est dans 2146. Dans 2142 une autre main que la main ordinaire a mis : ñν γάρ τι ὑπ. ξυμβαλλομένων τοῦ λευκοῦ τῶν βλεφάρων; il y avait auparavant: ήν γάρ τι ὑποραίνηται τοῦ λευκοῦ τῶν βλεφάρων μή ξυαβαλλομένων του λευκό, μις manque aussi dans Galien, non dans le

ρων μή ξυμβαλλομένων , μή έχ διαβροίης ή φαρμαχοποσίης εόντι,

† ή μή είθισμένω ούτω χαθεύδειν, φλαῦρον τό σημεῖον χαὶ θανατῶδες

† λίην. \*Πν δὲ χαμπύλον 4 γένηται, ή πελιὸν, ή ὧχρὸν 5 βλέραρον,

† χεῖλος, ή βὶς6, μετά τινος τῶν 7 ἄλλων σημείων, εἰδέναι χρή

ἐγγὸς • ἐόντα θα νάτου • 9 θανατῶδες δὲ καὶ • • χείλεα ἀπολυόμενα,

καὶ χρεμάμενα, καὶ ψυχρὰ, καὶ • ἔκλευκα γιγνόμενα.

3. 12 Κεχλιμένον δὲ χρὴ 13 καταλαμβάνεσθαι τὸν νοσέοντα ὑπὸ τοῦ ἰητροῦ ἐπὶ τὸ πλευρὸν τὸ δεξιὸν, ἢ τὸ ἀριστερὸν, καὶ τὰς χεῖρας 14 καὶ τὸν πράχηλον καὶ τὰ σκέλεα ὀλίγον 15 ἐπικεκαμμένα ἔχοντα, καὶ τὸ ζύμπαν σῶμα ὑγρὸν 16 κείμενον οὕτω γὰρ 17 καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν ὑγιαινόντων κατακλίνονται ἀρισται δέ 18 εἶσι τῶν κατακλίσιων αὶ 19 ὅμοιαι τῆσι τῶν ὑγιαινόντων. Ὑπτιον δὲ 10 κέσθαι καὶ τὰς Χεῖρας 21 καὶ τὸν τράχηλον καὶ τὰ σκέλεα ἐκτεταμένα ἔχοντα, 21 ἦσσον ἀγαθόν. Εἰ δὲ καὶ προπετής γένοιτο, καὶ καταβρέοι 23 ἐπὶ τῆς κλίνης ἐπὶ 14 τοὺς πόδας, δεινότερόν 25 ἐστιν. Εἰ δὲ καὶ γυμνοὺς τοὺς πόδας εὐρίσκοιτο ἔχων, 26 μὴ θερμοὺς κάρτα ἐδντας, 37 καὶ τὰς γεῖρας, 28 καὶ

texto qui accompagne son Commentaire, mais dans le Commentairo même; la phrase y est ainsi présentéo: πν γάρ πι ὑπ., συμβαλλομένων των βλεφάρων, τοῦ λευχιῦ. C'est ainsi qu'elle est anssi dans Cod. Cæs. n° 19 ap. Mack., dans 2228, dans Schol. p. 92, ct dans 446 Suppl., excepté qu'il y a, dans ec dernier, ξυμβ. Il est évident qu'avec ou sans la négation le sens revient au même.

\* Post ξυμβ. addunt τοῦ λευκοῦ 2140, 2143, 2256, 2141, 2144. φαρμακοποσίας gloss. 2144. — 2 εί μη ήθισ. 446 Suppl. - ούτως 2144. φαύλον Cod. Cæs. nº 19 ap. Mack., 446 Suppl. - 3 λίην 2530. - σφέδρα pro λίην 2142, 2145, Cod. Cæs. nº 19 ap. Mack., 446 Suppl., Gal. λίαν vnlg. - 4 Les imprimés et plusieurs mss., après καμπύλον, ont ή ριχνόν; le Cod. Med. (dans Foes) a n ἐρίχνον; les mss. 2256, 2144. 2145, 2145, 2140, 1884, 2141, 2142 ont η ρικνότερον ; Alde ή ριγνόν ; le ms. 2330 a n pixyóratov J'ai supprimé ces mots malgré le scholiaste qui les commente p. 95. Galien dit : « Dans la plupart des exemplaires, la phrase commence par ήν δε καμπύλεν; mais quelques-uns, au lieu de καμπύλον, ont έκκνόν, » Cette observation montre que καμπύλον et έικνόν ne coexistaient pas, et que l'un était une variante de l'autre suivant les exemplaires. - το... έκλευκα τιγν. om 446 Suppl. — 5 το βλέφαρον Cod. . Med.ap. Foes. - 6 addit διαστρέφεται post όλ; 2229. - 7 άλλων om. 2142, sed restitut. alia manu. - 8 6/12 2144. - 100 0avátou 2145, 2142, Cod. Med. ap. Foes. - τὸν θάνατον 2142 in marg. alia manu. -θανάτου.... γιγνόμενα om. 2146. — 9 περί καταπτώσιος χείλους en titre 2140, 2144.- symptôme est fâcheux et annonce un péril imminent. Les paupières, ou les lèvres, ou le nez vient-il, conjointement avec quelqu'un des autres signes, à se courber ou à prendre une teinte livide ou jaune, on jugera la mort prochaine. On portera encore un augure funeste, si les lèvres sont re-lâchées, pendantes, froides, et tout-à-fait blanchies.

3. Il faut que le médecin trouve le malade couché sur le côté droit ou le côté gauche, ayant les bras, le cou et les jambes un peu infléchis et le corps entier en moiteur; car c'est ainsi que la plupart des gens bien portants reposent dans leur lit, et la meilleure position est celle qui ressemble à la position de la santé. Être couché sur le dos, avoir les bras, le cou et les jambes étendus est moins favorable. La tendance à s'affaisser dans le lit et à glisser vers les piedsest plus fâcheuse. Si on trouve le malade avec les pieds nus sans être très-chauds, avec les bras, le cou et les jambes nus, et dans des positions irrégulières, on portera un jugement fâcheux, car c'est l'indice d'une grande agitation. Il est encore funeste que le malade dorme constamment la bouche ou-

χείλους π. κ. 2142. - το το τα χείλη Cod. Med. ap. Foes. - τα χείλεα Gal. in textu. - ἀπολελυμένα 2142. - ὑπομέλανα 2229. - ὑπολελυμένα 2142. υπολυόμενα Gal. - κρεμασμένα Gal. in textu. - 12 λευκά Cod. Med. ap. Foes. - γινόμενα vulg. - 12 περί κατακλίσιος en titre 2140, 2144, 2142. - π. κατακλίσεως 446 Suppl. - περί κατακλίσεως ἢ σχήματος τοῦ νοσέοντος Cod. Med. ap. Foes. — 13 λαμβάνεσθαι 1884. - δεξιών 446 Suppl. — 14 και τον τράχηλον om, in duobns codd, ap. Foes. - 15 έπικεκαυμένα 2256. - ἐπιτεταμένα 2229. — ὑ, ἔχειν κ. 446 Suppl. 16 οῦτω.... κατακλινενται om. 1884. — 17 καί om. 2145. — 18 είσιν 2142. - είσι om. 446 Suppl. - κατακλίσιων Gal. in textu. - κατακλίσεων vulg. - κατακλήσεων 446 Supp. — 19 δμοιόταται 2446, 2229, 446 Suppl., Merc. in marg. - έμειετήσι pro έμ. τήσι 2144. — 10 καισθαι vulg. — 11 κ. τ. τρ. om. 2146, 446 Suppl. - 22 Arrev gloss, supra Acocy 2144. - Yévetre in textu, γίνειτο in Comm. Gal. - καταρέει 446 Suppl. - 23 έπὶ 2228- ἀπὸ vulg. -xxxxxx 446 Suppl. - 24 tous 2228, 2445, 2142, 446 Suppl., Gal. in textu. - τους om. vulg. - Dans son Commentaire Galien, reprenant ce membre de phrase, le cite sans τούς. - 25 έστιν (έστι 44 6 Supp.) τοῦτο έχείνου 2229, 416 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. - 26 καὶ pro μη 1884. λίαν gloss, supra κάρτα 2454. - 27 έν είς καὶ Cod, Med. ap. Foes. -28 x. τ. τρ. om. 446 Suppl.

120 PRONOSTIC.

τὸν τράγηλον, καὶ τὰ σκέλεκ ' ἀνωμάλως διεβριμμένα καὶ γυμνὰ, κακόν ' ἀλυσμὸν γὰρ σημαίνει ' ?. Θανατῶδες δὲ καὶ ' <sup>3</sup> τὸ κεχηνότα <sup>4</sup> καθεύδειν αἰεὶ, καὶ <sup>5</sup> τὰ σκέλεα ὑπτίου κειμένου <sup>6</sup> ξυγκεκαμμένα εἴναι ἴσχυρῶς, <sup>7</sup> καὶ διαπεπλεγμένα. <sup>8</sup> 'Επὶ γαστέρα δὲ <sup>9</sup> κέεσθαι ἢ μὴ ' <sup>9</sup> ξύνηθές ἐστι καὶ ὑγιαίνοντι ' ' οὕτω κοιμᾶσθαι, παραφροσύνην ' <sup>3</sup> τινὰ σημαίνει, ἢ διύνην ' <sup>3</sup> τῶν ἀμφὶ τὴν κοιλίην τόπων. <sup>3</sup> λνακαθίζειν δὲ βούλεσθαι τὸν νοσέοντα, τῆς ' <sup>4</sup> νούσου ἐκμαζούσης, πονηρὸν μὲν ἐν πᾶσι ' <sup>5</sup> τοῖσιν δξέσινουσήμασι, κάκιστον ' <sup>6</sup> δὲ ἐν τοῖσι περιπλευμονικοῖσιν. ' <sup>7</sup> Θόόντας δὲ <sup>18</sup> πρίειν ἐν <sup>19</sup> πυρετοῖσιν, όκόσοισι μὴ <sup>20</sup>ξύνηθές ἐστιν ἀπὸ παίδων, μανικὸν <sup>2</sup> καὶ θανατῶδες, ἀλλὰ <sup>23</sup>προλέγειν ' <sup>3</sup> ἀπὸ ἀμφοῖν κίνδυνον ἐσόμενον ' ἡν δὲ καὶ <sup>24</sup> παραφρονέων

' ἀνομάλως 446 Suppl. - διεριμμένα 2143. - διαραμένα κ. γ., κακόν νόμιζε Cod. Med. ap. Foes. - διεβριμένως τε καί Chart. - ? Post σημαίνει, addit τουτέστι άδημονίαν, δυσφορίαν, άπορίαν 2229. - 1 τον pro τὸ 2255. - κεγηγότας 2229. - Galien remarque que les anciens exemplaires, τὰ παλαιὰ τῶν ἀντιγοάφων, avaient le texte qu'il a commenté, et qui est le texte ici imprimé; mais que quelques exemplaires, et entre autres ceux de Dioscoride, écrivaient autrement et de la manière suivante : χαλεπὸν δὲ καὶ τὸ κεγηνότα καθεύδειν ἀεί. Je ne crois pas que Galien eût noté cette variante, si elle n'eût consisté que dans le changement de θαναπώδες en χαλεπόν. Il me semble donc qu'il y a quelque altération dans le texte de la leçon que Galien cite commo appartenant à des exemplaires suivis par Dioscoride ; d'autant plus que Galien ajoute : quant à reggiérat, il vaut mieux le joindre à καθεύδειν ( τὸ δὲ κεγχνέναι , πιθανότερον μέν ἐστιν είρποθαι μετά του καθεύδειν). Cette remarque ne signifierait rien si la leçon divergente qu'il rapporte présentait exactement le même sens que le texte qu'il a suivi. Je pense donc que, dans la variante de Dioscoride, il faut lire rev au lieu de re. Ce qui veut dire: il est dangereux que celui qui a la bouche ouverte dorme toujours; tandis que le texte de Galien, qui est le nôtre, signifie, il est dangereux de toujours dormir la bouche ouverte. Tor au lieu de 70, que je propose dans le texte de Dioscoride, est donné par le manuscrit 2255; cependant, ce manuscrit n'ayant aucune autre leçon divergente du texte vulgaire, on ne peut voir, dans cette coïncidence, que l'effet d'une erreur du copiste, que le voisinage de κεχανότα a entraîné à mettre τὸν au lieu de τό. Je n'ai pas cru inutile de rectifier ici, en passant, cet ancien texte, collatéral et contemporain de celui de Galien. — 4 κειμάσθαι gloss, supra καθεύδειν 2144. - ἀεὶ 2142, 446 Suppl.- αἰεὶ om. Cod. Med. ap. Foes. - 5 καὶ τὰς χείρας καί τ. σ. Cod. Med. ap. Focs., 2142 addita alia manu. - σκώπ

verte, et que, couché sur le dos, ses jambes soient dans un rapprochement extrême ou dans un extrême écartement. Être couché sur le ventre, quand on n'a pas l'habitude de dormir ainsi pendant la santé, annonce ou un certain délire, ou de la douleur dans les régions abdominales. Le désir de se lever au fort de la maladie est fâcheux dans toutes les affections aiguës, mais il l'est surtout dans les affections péripneumoniques. Grincer des dents, quand ce n'est pas une habitude d'enfance, menace le malade d'un délire maniaque, et cela est grave; le grincement et le délire, s'ils se réunissent, présagent du danger par leur réunion; et, si c'est le grincement de dents qui survient pendant le délire, l'état est

gloss. supr. σκέλεα 2142. — 6 συγκεκαυμένα 2329. – συγκεκαμμένα 446 Suppl. - sivat om. Cod. Eled. ap. Foes. - 7 % διαπεπληγυένα Cod. Med. ap. Foes. - διαπεπλεγμένα quædam αντίγραφα Gal. tempore. περιπεπλεγυένα etiam legi posse indicat Gal. - « Ce participe , dit Galien, s'écrit par γ et par χ, et signifie extrémement écarté. » Γράφεται γαρ έκατέρως διά του γ και διά χ- σκμαίνει δε τὰ διεστώτα μέχρι πλείστου. Je garde le texte tel que le suit Galien, et qu'il est dans nos imprimés; on pourrait encore adopter περιπεπλεγμένα, ou lire ή au lieu de καί en gardant διαπεπλεγμένα. Le sens reste le même avec 7, ou καί. - - 8 έπὶ γαστέρα δὲ κατακεῖσθαι. Καὶ ὑγιαίνοντα οὕτω καθεύδειν καὶ τοῦτο κακὸν, παραφροσύνην γάρ σημαίνει ή όδύνην τινά των περί την γαστέρα τόπων. Sic duo hi versus leguntur in antiquo Germanico, ap. Foes. - 9 καισθαι vulg. — 10 ξύνηθες Gal. in textu. - σύνηθες vulg. — 11 κοιμάσθαι οδτω κακέν 2269, 446 Suppl. - εύτω κειμάσθαι om. 2256. - εύτως 2144, 2142. — 12 γάρ pro τινά 446 Suppl. — 13 δδ. τινά περί τῶν τὴν γαστέρα τ. 446 Suppl .- 14 νεύσευ 2142, 2144, Gal. in textu.-νόσευ vulg. -μάλιστα addit post νεύσου Cod. Med. ap. Foes. - μάλλου Chart. - 15 τοίσιν 2142, 446 Suppl., Gal. in textu. - τοῖς vulg.-νοσήμασι 2142. - νοσίμασιν 446 Suppl. — 16 δ'έν 2142. - περιπλευμονικοίσι 2142. - περιπνευμονικοίσιν 446 Suppl., 2144. — 17 περί πρίσεως δδύντων en titre 2144. —18 χτυπείν gloss, supra πρίειν 2144. - τρίζειν ἐν πυρετῷ ὁκόσεισι ἀπό παιδίων καὶ μα-νικὸν καὶ θανατῶδες σφόδρα Cod. Med. ap. Foes, in marg.: πρίσις τῷν όδόντων. — 19 έν τάζοι π. 1884. - πυρετόζε 2142. - πυρετώ 446 Suppl. — 20 σύνιθες 446 Suppl. - ἀπὸ παιδίου Gal. in textu. - μανικών 446 Suppl. καὶ μανκόν Merc, in marg. — 21 καὶ om. 446 Suppl.— 22 χρή προλ. 2146, 2142 additum alia manu, Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. — 23 έπ' 1884 - κίνδυνον έπ' άμφοτέρων 116Suppl. - έν άμφοτέροισι τούτοισι Cod. Med. - augerison pro a, a, 2228 - 11 nac roceging nat naviar fymr gloss, 2141. τοῦτο ' ποιέη, ' ολέθριον γίγνεται κάρτα ήδη. ' "Ελκος δὲ ήν ' τε καὶ προγεγονὸς τύχη έχων, ήν τε καὶ ἐν τῆ νούσω ' ' γένηται, καταμανθάνειν δεῖ· ἡν γὰρ μέλλη ' ἀπόλλυσθαι ὁ ἀνθρωπος, πρὸ τοῦ θανάτου ' πελιδνόν τε καὶ ξηρόν ' ἔσται, ' ἢ ὡχρόν τε καὶ ξηρόν.

- 4. \*\* Περὶ δὲ χειρῶν φορῆς τάδε \*\* γιγνώσκω · δκότοισιν ἐν πυρετοῖσιν ὀξέσιν , ἢ \*\* ἐν περιπλευμονίησιν, ἢ \*\* ἐν φρενίτισιν, \*\* ἡ ἐν κεφαλαλγίησι, \*\* πρὸ τοῦ προσώπου φερομένας καὶ \*\* θηρευούσας \*\* διὰ κενῆς , καὶ ἀποκαρφολογεούσας , καὶ κροκίδας ἀπὸ τῶν ἱματίων \*\* ἀποτιλλούσας , \*\* καὶ ἀπὸ τοῦ τοίχου ἄχυρα \*\* ἀποσπώσας, πάσας εἶναι κακὰς καὶ θανατώδεας.
- 5. \*\* Πνεῦμα δὲ πυχνὸν μὲν ἐὸν πόνον σημαίνει \*\* ἢ φλεγμονὴν

  \*³ ἔν τοῖσιν ὑπὲρ τῶν φρενῶν χωρίσισι: μέγα \*⁴δὲ ἀναπνεόμενον \*⁵χαὶ
  διὰ πολλοῦ χρόνου παραφροσύνην δηλοῖ: ψυχρὸν δὲ ἐχπνεόμενον ἐχ

  \*³ τῶν ῥινῶν χαὶ τοῦ στόματος δλέθριον χάρτα ἤδη \*² γίγνεται. Εὕπνοιαν δὲ χρὴ νομίζειν χάρτα μεγάλην δύναμιν ἔχειν \*² ἐς σωτηρίην
  ἐν ἄπασι τοῖσιν ὀξέσι νουσήμασιν, \*² ὅσα ξὸν πυρετοῖσίν ἐστι χαὶ ἐν
  τεσσαράχοντα ἡμέρησι χρίνεται.

# G. 20 Ol δε ιδρώτες άριστοι μέν είσιν έν πάσι 10 τοΐοιν δείσι νουσή»

1 Πειέη Gal. in Comm. - πειέει 446 Suppl. - πειή vulg. - 2 θάνατον έπιφέρον λίαν gloss. 2144. - κάρτα ήδη γίγνεται 446 Suppl. - γίνεται vulg. -3 περί έλκου; 446 Suppl. - εί pro ήν 446 Suppl. - 4 τι pro τε 2350. - τε καί om. 446 Suppl. - τύχοι προγεγονός 446 Suppl. -5 γίνηται 2256, 2141, 2255, 2330, 2144, 2142, 446 Suppl. - καταμανθάνει 1884. - δεί om. 446 Suppl. - χρή pro δεί 2142, 2145, Gal. in textu. -- 6 anoleiobat 2269, 446 Suppl. - avocome; 2142. - aobeνῶν pro ἄνθ. 446 Suppl. - ὁ ἄν. μέλ. ἀπέλ. Cod. Med. ap. Foes. - 7 ñ πελ. Cod. Med. ap. Foes. - ή πέλιον sine τε 446 Suppl. - ώσπερ μέλανος χροίαν έχον gloss. 2144. — 8 έστιν 2330. — 9 ή όχρον και σκληρόν 446 Suppl. - ή χλωρών τε καὶ ξερόν, Cod. Med. ap. Foes., quædam ἀντίγραοα tempore Galeni. Galien dit dans son Commentaire: την τελευτήν της βήσεως ένιοι μέν ούτως γράφουσιν, ή ώγρόν τε καὶ ζαρόν ένιοι δὲ ἐκείνως, ή χλωρόν τε καὶ ξκρόν. — 10 περί χειρών in tit. 446 Suppl.- Sur φορής il y a une double glose dans 2144, φεράς et κινήσεως. — " τάδε γινώσκειν Gal. in textu. - τάδε γρή γινώσκειν 2142, 2145, Cod. Med. ap. Foes. -γινώσκω vulg. - δσοισίτι 446 Suppl. - δκόσοις εν πυρετοίς δξέσι ή εν πλευρίτιδι, ή περιπν. Cod. Med. — 12 περιπν. 2144.- ή εν περιπνευμονίπσι446 Suppl. - & om. vulg.-- 13 η & φρ. 2256, 2142, 2140, 2330, 2141, 2144, Merc. in marg. - ev om. vulg. - nai ev opaivitnot 446 Suppl. - opevition vulg. - post φρε naddit h ev πλευρίτιδι Chart. ex ant. cod. - 14 καί pro h 2140,1884.2330, 2141, 2236, 2144, 2142 . 116 Suppl. - κεφαλαλγίκου

tout-à fait alarmant. Le médecin s'informera si quelque plaie existait avant le début, ou s'il s'en est formé pendant le cours de lamaladie. Cette plaie, quand le sujet doit succomber, devient, avant la mort, livide et sèche, ou jaune et sèche.

- 4. J'ai observé ce qui suit sur les mouvements des mains: dans les fièvres aiguës, dans les péripneumonies, dans les délires fébriles, dans les céphalalgies, les mains promenées devant le visage, cherchant dans le vide, ramassant des fétus de paille, arrachant brin à brin le duvet des couvertures, détachant les paillettes des murs de l'appartement, présentent autant d'indices d'une terminaison funeste.
- 5. La respiration devenue fréquente annonce de la douleur ou de l'inflammation dans les régions sus-diaphragmatiques. Profonde et se faisant à de longs intervalles, elle indique le délire; sortant froide des narines et de la bouche, elle est d'un très-funeste augure. Il faut regarder la bonne respiration comme ayant une très-grande influence sur la conservation du malade, dans toutes les maladies aiguës qui sont jointes à des fièvres, et se jugent dans quarante jours.
- 6. Les sueurs les meilleures dans toutes les maladies ai-2142. - ή έν κεφ. om. Cod. Med. - 15 del ante πρό 2228. - μή ante φερ. alia manu 2142. - ώσανεὶ φερομένας τὰς χεῖρας καὶ μυίας θηρευούσας Cod. Med. ap. Foes — 16 ζητούσας άψασθαι gloss. 2144. — 17 διακενής 2256, 21 4 44 2142. - διά κενής om. 1884, 2146. - άπεκαρφελεγεύσας vulg. - καί άποκ. οτι. 446 Suppl. – κροκύδας 2142, 2255, 2256, 2144, 2550. – κροκοκίδας 1884. – <sup>18</sup> άποτελλούσας 1884. – άποτειλούσας 446 Suppl. – άφαιρεύσας Cod. Med. ap. Foes. — 19 καὶ καρφελεγεύσας addit ante καὶ 446 Suppl. - τῶν τύχων pro τοῦ τοίχου 446 Suppl. - τῶν τοίχων ἄχυρα άποσπώσας, ταύτα είναι κακά καὶ θανατώδεα Cod. Med. ap. Foes. -20 σπώσας 2146.-ἀποσπάσας 1884, 2550. – ἀποσπάν βουλομένας τι gloss. 2144. -- 21 περὶ ἀναπνοῆς Cod. Med. ap. Foes. - περὶ πνεύματος 440 Suppl. - ποικνόν 446 Suppl. - 22 καί pro η Cod. Med. ap. Foes. - 23 περί φρενών σημειώσεως en titre 2144. - φραινών 446 Suppl. - 24 δ' 2142. - άναπνεομένοισι 2146. - 25 καί οιπ. 2145, 2141, 2144. - πουλλού 2144. πολού 446 Suppl. - σημαίνει pro δηλοί 446 Suppl. - 26 έχ τε Cod. Med. ap. Foes. - καὶ έκ τοῦ στ. 446 Suppl. - 27 γίγνεται 446 Suppl., 2142. γίνεται vulg. — 28 είς vulg. - σωτηρίαν 2142. - απασιν 2142. - πασι Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. – νοσήμασιν 2142. – νοσήμασι 446 Suppl. — 29 ασσα 2146. - έκεσα συμπυρετείς έστιν 446 Suppl. — 30 περὶ σημειώσεως ίδρώτων en titre 2444. περί ίδρώτων 2442, Cod. Med. ap. Fors. - περί ίδρωτος 446 Suppl. - δ' Cod. Med. ap. Fors. - ήδρωτες 446 Suppl. -31 TSTOW 2442, 2144, 446 Suppl. - Telly vulg. - chew 446 Suppl. - veoriuxon 2142, 146 Suppl.

μασιν, ' όκόσοι ἐν ἡμέρησί τε ' κρισίμοισι γίγνονται καὶ τελείως τὸν πυρετὸν ἀπαλλάσσουσιν. 'Άγαθοὶ δὲ ' καὶ δκόσοι διὰ παντὸς τοῦ σώματος 4 γιγνόμενοι ἀπέδειξαν τὸν ἄνθρωπον εὐπετέστερον φέροντα τὸ ' νούσημα. Οὶ δ' ἀν μὴ 6 τοιοῦτόν τι εξεργάσωνται, οὺ 7 λυσιτελέες. ' Κάκιστοι δὲ οἱ ψυχροί ' τε καὶ μοῦνον περὶ τὴν κεφαλήν ' τε καὶ τὸ πρόσωπον γιγνόμενοι καὶ τὸν ' ' αὐχένα · οὕτοι γὰρ ' ' ξὸν μὰν ὀξεῖ πυρετῷ θάνατον προσημαίνουσι, ' ' ξὸν δὲ πρηϋτέρῳ, μῆκος νούσου. ' Καὶ οἱ ' ' κατὰ πᾶν τὸ σῶμα ώσαύτως γιγνόμενοι τοῖσι περὶ ' 6 τὴν κεφαλήν οἱ δὲ ' ' κεγχροειδέες καὶ μοῦνον περὶ τὸν τράχηλον ' ' γιγνόμενοι πονηροί. Οἱ δὲ μετὰ ' 9 σταλαγμῶν καὶ ἀτμίζοντες, ἀγαθοί. Κατανοέειν δὲ χρὴ τὸ ξύνολον τῶν ἱδρώτων. Γίγνονται γὰρ οἱ μὲν δὶ ' ' εκλυσιν σωμάτιον, οἱ δὲ δὶ ὲ ξυντονίην φλεγμονῆς.

7- " Υπογόνδριον εξ πριστον γιέν απόδονόν τα έδν καί μαλθακόν

\* Oî Âv pro časoca 2146. – ča. Řv šv 2143, 2140, 1884, 2141, 2142. 2530, 2256, 2144, 446 Suppl. - 2 xolotust 4884. - xolotust 2142. κρισήμησι sine τε 446 Suppl. - γίγν, 446 Suppl. - γίνονται vulg. - γίνώνται Cod. ms, ap. Opsop. p. 585. - τελέως 446 Suppl.- ἀπαλλάσσουσιν 2144, 446 Suppl. - ἀπαλλάττονοιν vulg. - ἀπαλλάζωσι Gal. in textu.άπαλλάττωσιν Cod. ms. ap. Opsop. p. 585. - έλευθερούσιν gloss. 2144. -3 καί οπ. 2256, 2145, 2145, 2144, 2142, Gal. in textu. - δκόσισι 2146. - δε εί καί δσει Cod. Med. ap. Foes. - διαπαντές 2144, 2142. — 4 γινόμενοι vulg. - γενόμενοι 2142 correct, alia manu, - 5 νούσημα Gal. iu textu. - νόσεια vulg. - εί pro εί 446 Suppl. - 6 τευτέων τι 2145, 446 Suppl., 2142, 2146, Gal. in textu. - Totoutéov 71 2144, 2256. έξεργάσωνται 2143, 2142, 2146. - έξεργάσονται Gal. - έργάσηνται 2330. - απεργάζονται 446 Suppl. - τουτέου τι έξεργάζωνται Cod. Med. - έργάσωνται vulg. - 7 ωφέλιμοι gloss. 2144. - 8 L'édition de Dioscoride (Gal., t. 5, p. 150) avait écrit cette phrase de la manière suivante : κάκιστοι δ' cί ψυχροί, και μόνοι περί την κεφαλήν γινόμενοι και τον αύχενα εύτοι γάρ θάνατον σημαίνουσιν, η μπκος νύσου. — 9 τε om. 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. - μόνον 446 Suppl. - 10 τε κ. τ. πρ. om. 446 Suppl. - γινόμενοι vulg. — " αυχένα γινόμενα και θερμοί τυγχάναιεν όντες Cod. Med. ap. Foes. - 14 div 446 Suppl. - προσημαίνουσην 2142. - σημαίνουση Cod. Med. ap. Foes.-σημαίνουσιν 416 Suppl.— 13 σύν πρ. δε 446 Suppl. - ξυμμετριοτέρω pro ξύν δέ πρ. 1884. - πραύτερω gloss. supra πραυτέρω 2144. ξον δ. πρ. μ. v. om. Cod. Med. - '4 A partir de και εί κατά κτλ., tout ce qu'on lit jusqu'à la fin de l'alinea, manque dans 2228 et manquait dans des exemplaires antiques; Galien, qui en fait la remarque, paraît aussi rejeter ce passage, qu'il n'a pas commenté. Après avoir rapporté

gués, sont celles qui surviennent aux jours critiques, et qui enlèvent complétement la fièvre. Elles sont bonnes lorsque, répandues sur tout le corps, elles ont rendu au sujet sa maladie plus supportable; mais celles qui ne produisent aucun de ces effets ne sont pas avantageuses. Les plus mauvaises sont les sueurs froides, et celles qui n'occupent que la tête, la face et le col; car elles annoncent, dans une fièvre aiguë, la mort, dans une fièvre moins intense, le prolongement de la maladie; sont mauvaises aussi, celles qui s'établissent sur tout le corps, avec les caractères des sueurs de la tête. Les sueurs miliaires et bornées au cou sont fâcheuses. Celles qui forment des gouttes et de la vapeur sont bonnes. Il faut considérer l'ensemble des sueurs; car elles se font, les unes par la résolution du corps, les autres, par l'intensité continue de l'inflammation.

7. L'hypochondre est dans le meilleur état, quand il est

la leçon de Dioscoride que j'ai citée note 8, il ajoute: « Il y a ensuite « quelque chose d'écrit sur les sueurs; ce passage, qui ne se trouvo « pas dans tous les exemplaires , a été rejeté avec raison par quel-« ques-uns comme n'étant pas d'Hippocrate, et entre autres par Arté-« midorc et Dioscoride. » Εφεζής τούτων γέγραπται τινά περί ίδρώτων, α ούχ είσιν εν απασι τοις αντιγράφοις, α καλώς αλλοι τέ τινες εξείλον ώς ούχ Ιπποκράτους, και οι περί του Αρτεμίδωρου τε και Διοσκουρίδαν. Malgré la réprobation d'Artémidore, de Dioscoride et de Galien, j'ai conservé ce passage, attendu qu'il se trouvait dans quelques exemplaires. An reste, certains manuscrits présentent une grande variété de lecture : le 2229 a: κακεί δε καί εί κατά παντές του σώματος γινόμενοι ψυχεεί ώσαυτως περί την κεφαλήν και τον αθγένα. Le 2146 ajoute aussi τον αθγένα; puis il déplace of δε κεγχροειδέες και μούνον περί τον τράχκλον γινόμενος πονηροί, et il transporte tout ce membre de phrase après άγαθοί. — 15 καθ' άπαν 446 Suppl. - γινόμενοι vulg. — 16 την om. 446 Suppl. - Post κεφαλήν addit και τον αθγένα γινόμενοι πονηροί Merc. in marg.—17 κεγγρώδεες Cod. ms. ap. Opsop., p. 585. κεγχρωδείς κ. μόνον 446 Suppl. - μόνον gloss, supra μεύνεν 2144. — 18 γινόμενοι vulg. — 19 σταλαγμέν 2530 . 446 Suppl. – κατανοείν vulg. – δέ ωδε χεή 446 Suppl. – σύνελεν vulg. – σύνελεν είδες Cod. Med. ap. Foes. – γίνανται vulg. — 20 έκκλυσιν 446 Suppl. - σωμάτων om. 2446. - συντονίην vulg. συντονίαν 446 Suppl. - της φλεγμονής 2446. - post φλ. addit υποχονδρίω 446 Suppl. - 21 περί των υποχονδρίων in marg. Cod. Med. ap. Foes. - περί υποχονδρίων 446 Suppl. - doigroy u.e. egri, el avidousos Cod. Med. ap. Foes, - avidousos 446 Suppl.

καὶ ὁμαλὸν, ' καὶ ἐπὶ δεξιὰ καὶ ἐπ' ἀριστερά. Φλεγμαῖνον δὲ, ' ἢ δούνην ' παρέχον, ' ἢ ἐντεταμένον, ' ἢ ἀνωμάλως διακείμενα τὰ δεξιὰ πρὸς τὰ <sup>6</sup> ἀριστερὰ, ταῦτα πάντα <sup>7</sup> φυλάσσεσθαι χρή. <sup>8</sup> Εἰ δὲ καὶ <sup>9</sup> σφυγμὸς <sup>10</sup> ἐνείη ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ, θόρυδον σημαίνει, ἢ παραφοσύνην ' ἀλλὰ τοὺς ὀρθαλμοὺς '' ἐπικατιδεῖν τῶν τοιουτέων 'ἢν γὰρ <sup>12</sup> αἱ ὄψιες πυχνὰ κινέωνται, '' ἐμενῆναι τούτους ἐλπίς. '' Οἴδημα δὲ ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ σκληρόν τε '' ἐὸν καὶ ἐπώδυνον, κάκιστον μὲν, εὶ '' <sup>6</sup> παρ' ἄπαν εἰη τὸ ὑποχόνδριον ' εἰ δὲ '7 καὶ εἰη ἐν τῷ ἔτἐρῳ '' μέρει, '' <sup>9</sup> ἀχινδυνότερόν ἐστιν ἐν τῷ ἐπ' ἀριστερά. Σημαίνει δὲ τὰ τοιαῦτα οἰδήματα ἐν ἀρχῆ μὲν <sup>20</sup> θάνατον όλιγοχρόνιον ἔσεσθαι' '' ἢν δὲ ὑπερδάλλη εἴκοσιν ἡμέρας ὅ τε πυρετὸς ἔχων καὶ τὸ οἴδημα μλ καθιστάμενον, <sup>22</sup>ἐς διαπύησιν <sup>23</sup>τρέπεται. <sup>24</sup> Γίγνεται δὲ τουτέοισιν <sup>25</sup> ἐν τῆ <sup>26</sup> πρώτη περιόδῳ καὶ αἴματος <sup>27</sup> ρῆζις <sup>28</sup> ἐχ τῶν ρινῶν, καὶ 'εὰ τῆ <sup>26</sup> πρώτη περιόδῳ καὶ αἴματος <sup>27</sup> ρῆζις <sup>28</sup> ἐχ τῶν ρινῶν, καὶ

· Καὶ ἐπιδεζιὰ καὶ ἐπαριστερὰ 2142, 446 Suppl. — 2 ἢν pro ἢ 2144. -xxi pro ή 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. — 3 παρέχων 2146. — 4 η om. 2146. - ἐκτεταμένον 2145. - ἐντεταμμένον 2144, gloss. ἐξηπλωμένον. - 5 εί pro η 2256, 2143. - διακείμενον 2146, 446 Suppl., Gal. in textu. — 6 άριστερά, ή άριστερά πάλιν πρὸς τὰ δεξιά φυλάττεσθαι Cod. Med. ap. Foes. — 7 φυλάττεσθαι 446 Suppl. - έκφεύγειν gloss, supra φυλ. 2144. — <sup>6</sup> περί σφυγμών en titro 2140.-περί σκμειώσεως σφυγμών 2144.-περί σφυγμού 2142. - ήν pro εί Gal. — 9 παλμές pro σφυγμές quædam αντίγραφα. - On trouve, dit Galien, dans quelques exemplaires, non σφυγμές, mais παλμός; cependant c'est σφυγμός qui est écrit dans la plupart. Εύρίσκεται μέν εν τισι των άντιγράφων, οὐ σφυγμός, άλλά παλμός.... άλλ' έν τοῖς πλείστοις γέγραπται σφυγμός. - 10 ενι Cod. Med. ap. Foes. - ένυπάρχαι gloss. supra ένείη 2144. - μανίαν gloss. supra παραφροσύνην 2144. --\* ε΄νι κατιδείν pro έπικατιδείν 2146. – των τ. έπ. χρή 446 Suppl.–έπικ ατιδείν χρή Merc. in marg. , Gal. in textu et in Comm. - τοιούτων 2142. -12 καὶ pro αὶ 2330. - ὄψεες Cod. Med. ap. Foes. - ὄψεις π. κινέονται 446 Suppl. - συνεχώς χινώνται gloss. 2144. - 13 μανίναι τὸν κάμνοντα έλ. 446 Suppl. - τούτους 2256, 2330, 2142, Gal. - τούτοις vulg. - τρανήναι τουτέου έλ. Cod. Med. ap. Foes. - προσδοχία gloss. supra έλπὶς 2144. -14 περί των είδηματων in marg. Cod. Med. ap. Foes. - περί είδηματες 446 Suppl. - όγκωμα gloss. 2144. — 15 τυγχάνον καὶ ἐδύνην ἔχον gloss. 2144. -16 παρά πᾶν 2144, Gal. in textu. - περί πᾶν 2229. - παράπαν 2142. παραπαν (sic) 446 Suppl. - περὶ πᾶν εἴη τῷ ὑποχονδρίφ Cod. Med. ap. Foes. - ὑπάρχοι pro εἴη 2269. - 17 δὲ καὶ 2145 , 2141 2256 , 2144. - δὲ τὸ Cod. Med. - καὶ om. vulg. - 18 πλευρῷ pro μέρει 2145, 2146, 2140, 2142, 2269, 446 Suppl., Merc. in marg. - μέρει πλευρώ 2144, 2143, 2141, 2256. - μέρει τοῦ πλευροῦ 1884. - On a là, sous les yeux.

indolent, mou, égal, aussi bien à droite qu'à gauche; mais, enflammé, ou douloureux, ou tendu, ou présentant une inégalité entre la région droite et la région gauche, il excitera les craintes du médecin. Les pulsations, s'il en existe dans l'hypochondre, annoncent le trouble ou le délire; mais il faut consulter en même temps l'état des yeux chez ces malades; car si les prunelles se meuvent fréquemment, c'est le délire qui est à attendre. Une tumeur dans l'hypochondre, dure et douloureuse, est la plus dangereuse, quand elle l'occupe tout entier; si elle n'occupe qu'un côté, elle est moins dangereuse à gauche. De telles tumeurs, formées dès le début de la maladie, annoncent une mort rapide. Mais si vingt jours se passent sans que la sièvre tombe ni que la tumeur s'affaisse, il s'y forme une suppuration. Chez ces malades, il survient aussi, dans la première période, des épistaxis qui les soulagent beaucoup; mais il faut leur demander s'ils ont de la céphalalgie, ou si leur vue est troublée. Un de ces signes indique que la tendance est de ce côté. C'est chez les sujets au-dessous de trente-cinq ans qu'il faut davantage attendre l'hémorrhagie. Les tumeurs molles, indolentes et cédant sous la pression du doigt se jugent plus lentement, et elles sont moins dangereuses que les précédentes. Dans

les diverses gradations de l'altération des textes par l'introduction des gloses. Μέρει πλευρώ, c'est la glose placée à côté du texte; πλευρώ pour μέρει, c'est la glose substituée au texte; μέρει τοῦ πλευροῦ, c'est un essai de correction du texte vicioux μέρει πλευρώ, - post μέρει addit τω δεξιώ η έκατεροισιν Cod. Med. ap. Foes. et in marg.: ην δε τω άριστερω ευν ήττον κακόν. — 19 άκινδυνώτερον 446 Suppl. - ή έν τῷ 2142, 2145, 2146, 2229. - 2º xivouvcv Bavatou 2269, 2446, 446 Suppl., Gal. in textu, Merc. in marg. — 21 εί δε υπρεάλλει 446 Suppl. — 22 είς διαποίησιν 446 Suppl. — 23 τρέπεσθαι σημαίνει Cod. Med. ap. Foes. — 24 γίνεται vulg. — 25 iv τησι πρώτησι περιέδωσι quædam αντίγραφα. - Ce passage est écrit, dit Galien, de deux façons, au singulier et au pluriel : au singulier et au πρώτη περιόδω, au pluriel έν τησι πρώτησι περιόδοισιν. Καὶ γέγραπται διττως ή λέξις, ένικως τε και πληθυντικώς ένικως μέν, έν τή πρώτη περιόδω, πληθυντικώς δέ, έν τησι πρώτησι περιόδοισιν. — 26 πρώτω 2144. — 27 βεύξις Cod. Med. ap. Foes. - 29 Sta pro ex Cod. Med. ap. Foes. , 446 Suppl. sine τῶν.

' χάρτα ιὸφελέει ' ἀλλ' ' ἐπανερωτᾶν χρη, εἰ την κεφαλην ἀλγέουσιν, η ἀμελιωπέουσιν ' ἢν γάρ τι τοιοῦτον εἴη , ἐνταῦθα 4 ἀν βέποι. Μᾶλλον δὲ 5 τοῖσι νεωτέροισι πέντε καὶ τριήκοντα ἐτέων , ὅτην τοῦ αἴματος ρῆζιν προσδέχεσθαι χρή. Τὰ δὲ 7 μαλθακὰ τῶν οἰδημάτων καὶ ἀνώδυνα καὶ τῷ δακτύλῳ ὁ ὑπείκοντα χρονιωτέρας τὰς ' κρίσιας ποιέεται, καὶ ἦσσον ἐκείνων δεινότερά ἐστιν. Εἰ δὲ 'ο ὑπερ-βάλλοι ἐξήκοντα ἡμέρας ὅ τε '' πυρετὸς ἔχων καὶ τὸ οἴδημα '' μὴ καθιστάμενον , '' ἔμπυον ἔσεσθαι σημαίνει καὶ τοῦτο, καὶ '' τὸ ἐν τῆ άλλη κοιλίη κατὰ '5 τωὐτό. '6 'Οκόσα μὲν οῦν ἐπώδυνά τέ ἐστι καὶ σκληρὰ καὶ μεγάλα , σημαίνει κίνδυνον θανάτου '' δλιγοχρονίου '' δκόσα δὲ μαλθακά τε καὶ ἀνώδυνα '9 καὶ τῷ δακτύλῳ 'ο πιεζόμενα ὑπείκει , '' χρονιώτερα ἐκείνων . '' Τὰς δὲ '' ἀποστάσιας ἦσσον τὰ ἐν τῆ γαστρὶ οἰδηματα ποιέεται τῶν ἐν τοῖσιν ὑποχονδρίοισιν, ἤκιστα δὲ '' τὰ ὑποκάτω τοῦ ὀμιραλοῦ '' ἐς ἐπιπύησιν τρέπεται '' ε΄ αἵματος δὲ

 Λίαν gloss, supra κάρτα 2144. — <sup>2</sup> ἐπανέρεσθαι Cod. Med. ap. Foes. - ἐπαναίρεσθαι 446 Suppl. - τὰν om. 446 Suppl. - ἀμβινώττουσιν Gal. în textu. - ἀμβλυσττουσιν 446 Suppl. - ἀμβλυωπούσιν vulg. - 3 ώς γας αν ή τουτέων, έντ. 446 Suppl. - τουτέων pro τοιούτον Gal. in textu - τοιουτέων Opsop. , p. 160 in textu, Cod. Med. - 4 ένταῦθ'αν βέποι 46, Merc. in marg., Gal. in textu. - av p. 446 Suppl. - av om. vulg. - pemet 1884, 2143, 2256. — 5 χρή ante τοισι, om. post προσθέχεσθαι Cod. Med. - 6 τοῦ αι. την ρίζιν 446 Suppl. - Les manuscrits 2142, 2269, 2219. 2229, après χρή, ajoutent: τοις δέ γεραιτέροις (γεραιστέροις 2229) την έκπύνσιν. Cette addition est en marge et d'une autre main, dans 2142. — 7 μαλακά 446 Suppl. – μαλακά gloss. 2144. - ἐπόδυνα 446 Suppl.— διπήκεντα 446 Suppl. - τῶ δακτύλω πιεζόμενα καὶ ὑπ, 2269, Gal... Merc. in marg. — 9 κρίσεις 446 Suppl. - παιείται gloss. 2144. — 10 ύπερβάλλει Opsop., p. 160. - ὑπειβάλλη Cod, nis. ap. Opsop., p. 586 in not. - ην δε ύπερβάλλη τας Cod. Med., Schol. sine τας p. 119. - εξίχοντα 446 Suppl. — 11 πυρετόν 2269. — 12 μή om. 2141, 2144. - καθιστάται 2143. - καθίστηται 2350. - καθιστάμενον 446 Suppl., Gal., Schol. p. 419. - καθίσταται vulg. - 13 έμποιον 446 Suppl. - το έμπουν 2146. - ές διαπύκσιν τρέπεται pro έμπ. έ. σ. Schol. p. 119.—14 καὶ τοῦτο καὶ τὸ 2228. - τὸ om. mss. ap. Mack. - τω ap. Chart. t. 8, p. 615. — 15 τὸ αὐτὸ 2144, 446 Suppl.-Gal. - τὸ ἀντὸ Chart. ib. - 16 ἄσσα 2146. - ἐπόδυνά τε ἐστιν 446 Suppl. - 17 έλιγοχρονίου 2330, 2256, 2142, 2143, 2140. - έλιγοχρονίου έσεσθαι 446 Suppl., Gal., Merc. in marg. - όλιγοχρόνιον vulg. - και θανάτους όλιγοχρονίους 2146. — 18 άσσα 2146. - δέ om. 2140 , 2330 , 2143, 2144. — 19 ανώδυνα ἐστὶ τὰ οἰδήματα Cod. Med.—20 πιεζεύμενα 2142. – πιεζεύγμενα 2146. - ὑπάκει 446 Suppl. — 11 χρονιώτερον 446 Suppl. - ἐκείνων οπ. 446 Suppl., 2146.-ἔσεσθαι σημαίνει pro έκείνον Cod. Med.— 12 περί ἀποστάσεως in tit. 446 Suppl. — 23 ἀποκαταστάσιας 2146. – ὑποστάσιας 2330. – ἴσα (sic) pro 7,000 2269 .- 71,5w (sic) pro 7,000 446 Suppl. - 77 om. 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. - 24 τὰ om. 2350, - ὑπὸ κάτω 2142, 446 Suppl. - ce cas, s'il s'écoule soixante jours sans que la fièvre cesse, et si la tumeur ne s'affaisse pas, la suppuration s'y établira; et cela est vrai, non-sculement pour cette espèce de tumeurs, mais encore pour celles qui se forment dans le reste du ventre, c'est-à-dire que des tumeurs douloureuses, dures, volumineuses, présagent un danger de mort prochaine, et que les tumeurs molles, indolentes, et cédant sous la pression du doigt, ont une durée plus prolongée. Les tumeurs placées dans la région de l'estomac suppurent moins souvent que celles des hypochondres, et les tumeurs placées dans les régions ombilicales sont celles qui tournent le moins à la suppuration. C'est surtout dans les affections qui ont leur siège dans le haut, qu'il faut attendre les hémorrhagies. Toutes les fois que des tumeurs persistent longtemps dans les hypochondres, la suppuration en doit être

25 ές Cod. Med. ap. Foes. - είς vulg. - ἀποπύησιν 2146, 2140, 2330, 2255, 2256, 2145, 2144, 2142, 2145, Gal. in textu. - ὑποκύν,σιν Cod. Med. an. Foes. -διαπύνσιν 2142. - 26 αίμ. δ. δίζιν καὶ μαλιστα έκ τ. άν. τοπον προσδ. 446 Suppl.-Cette phrase présentait des variétés de lecture dans les exemplaires que Galien avait sous les yeux. Il nous apprend que, dans uelques exemplaires, la phrase est écrite avec zai, copule, ce qui signifie que l'épistaxis survient non-seulement aux affections des hypochondres, mais encore aux affections des régions inférieures du ventre; que, dans d'autres exemplaires, elle est écrite sans xai copule; ce qui a le même sens. quoique d'une manière moins précise; que, dans d'autres enfin, elle est ecrite sans μάλιστα, de cette façon : αΐματος δε έπζιν των άνωτάτω τόπων προσδέγεσθαι γολ, ce qui exclut l'épistaxis dans les affections des régions inférieures. Εν ένίοις μεν άντιγράφοις ή βήσις γέγραπται μετά τοῦ καὶ συνδέσικου. συνεπιδείχνυται δε την εκ των ένιων αίμιεβασίαν, ου μόνον έπε τους ύπο-χονδρίοις, άλλά και τους κατωτέρω γενέσθαι. Ενίεις δ'άνευ του και συν-δεσμου· ένδείκνυται μέν και τούτοις, άλλ' άπτιν. Αλλ' ένίοις μέν χωρίς του παγιστα κατά τοιανθε γεζιν. αίνατος θε διέζιν των ανωτατω τομων μόσοθεχεσθαι χρή τα κάτωθεν έκείνων οὐ βούλεται φέρειν αίμορραγίας. Le texte même que commente Galien est dans l'édition de Bale: αίματος δε ρέξιν μάλιστα των άνωτάτω τόπων προσδέχεσθαι χρή. On le voit, ni ce dernier texte, ni les variantes que Galien rapporte ne sont exactement conformes au texte tel qu'il est dans nos imprimés; je n'ai pas cru devoir le changer, soit parce que les différences sont légères, soit parce que j'ai fait voir que notre texte imprimé présente quelques divergences, peu considérables, à la vérité, avec le texte suivi le plus généralement par Galien. Le ms. 446 présente xxi comme certains exemplaires de Galien, et il indique la place précise que ce xai y occupait.

ρήξιν ἐκ τῶν ἀνω τοπων μίλιστα προσδέχεσθαι. Λπάντων δὲ χρη τῶν οἰδημάτων ' χρονιζόντων περὶ ταῦτα τὰ χωρία ' ὑποσκέπτεσθαι τὰς ' ἐκπυήσιας. Τὰ δὲ 4 διαπυήματα ὧθε δεὶ ' σκέπτεσθαι τὰ ἐντεῦθεν ' ὁ ὁκόσα μὲν ἔξω τρέπεται, ἄριστά ἐστι, 7 μικρά τε ἐόντα, καὶ ως μάλιστα ' ἐκκλίνοντα ἔζω , καὶ ' θ ἐς δξὺ ' ὁ ἀποκυρτούμενα' ' ' τὰ δὲ μεγάλα τε ἐόντα καὶ πλατέα, καὶ ἤκιστα ἐς δζὺ ' ὁ ἀποκορυφούμενα, ' ' ἀκατατα ' ' ἱ ὁσα δὲ ἔσω ρήγνυται, ἄριστά ἐστιν, ὰ ' ΄ μηδὲν τῷ ἔξω χωρίω ἐπικοινωνέει, ἀλλ' ' ὁ ἔστι προσεσταλμένα τε καὶ ἀνώσυνα · καὶ πᾶν τὸ ἔξω χωρίων ' ὁ ὁμολὸν καὶ λεῖον καὶ ' Τὸ δὲ πῦον ' ὁ ἀριστον λευκόν τε εἶναι ' ' καὶ ὁμαλὸν καὶ λεῖον καὶ ' ὁς ἤκιστα ὸυτῶδες' τὸ δὲ ' ἐναντίον ' ὁ τουτέου κάκιστον.

8. °5 Οι δὲ ὕδρωπες °6 οι ἐκ τῶν δζέων νουσημάτων °7 πάντες κακοί · οὐτε γὰρ τοῦ πυρὸς ἀπαλλάσσουσιν, °8 ἐπωδυνοί τέ εἰσι κάρτα καὶ θαναπώδεες. Ἄρχονται δὲ οι πλεῖστοι °9 μὲν ³ο ἀπὸ τῶν κενεώνων καὶ τῆς ὀσφύος, οι δὲ ³ι ἀπὸ τοῦ ἤπατος · ³² οἴσι μὲν οὖν ³³ ἀπὸ τῶν κενεώνων καὶ τῆς ὀσφύος αι ἀρχαὶ ³⁴γίγνονται, οἴ τε πόδες ³⁵οἰδέουσι, καὶ ³⁶ διάβροιαι πολυχρόνιοι ³² ἔχουσιν, οὐτε τὰς ὀδύνας λύουσαι τὰς ἐχ τῶν κενεώνων ³³ καὶ τῆς ὀσφύος, οὐτε τὴν γαστέρα ³³ λαπάσσουσαι·

\* Βραδυνόντων gloss, 2144. — \* ἐπισκέπτεσθαι Cod. Med. ap. Foes. — \* έμπυήσιας 2142, 2146, 2530.- έμποιήσιας 446 Suppl.-έμπυήματα Cod. Med. ap. Foes. — 4 περί εμποικμάτων, τα δε έμποικματα 446 Suppl. έλκη gloss. 2144. - χρή pro δει 2142, 446 Suppl. - 5 σκεπείν gloss. 2144. - Opsopæus dit, p. 586, que dans sou manuscrit le point était après σχίπτεσθαι, - έντεῦθε 446 Suppl. — 6 ἄσσα 2146. - μὲν αὐτέων Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. — 7 ἐστιν ἄγαν μικρά τε 446 Suppl. - μ. τ. ἐ. καί om. 2146, 2140 restit, manus recentior, 2142 restit, alia manus.-8 έχχοίνοντα 2146.. - έξω om. 2140, 2143, 2145, 2146, 2330, 2256. -- έξω έχελ. 446 Suppl. - έξω έχκρίνοντα 2142.—9 ab èş όξυ ad èş όξυ om. 2144, 2256, 2140, 2141, 2330 rest. manus recentior. — 1º ἀποκορυφούμενα 2142, 446 Suppl. . — 11 τὰ δε.... ἀποχορυφούμενα om. 2143. — 12 αποκορφούμενα 2141, 2145. - συνεσταλμένα pro αποκ. 2146, Cod. Mcd. ap. Foes., Merc. in marg. - 13 musta pro xamsta 2144. - xamstev 2142.- 14 ασσα 2146. - έκέσα τε pro έσα δε 446 Suppl. - έσω 446 Suppl. - εἴσω vulg. - ἐντὸς supra ἔσω gloss. 2144.- ῥίρνονται 446 Suppl.— 15 μλ θέν 2144. -μπθέν vulg. -μπθέν Cod. Med. - άτ. έ. χ. μλ δέν έπικ. 446 Suppl. - 16 άλλα έστιν 446 Suppl. - έστιν 2142. - προσεσταλμένα 2145, Gal. in textu. - προεσταλμένα vulg. — 17 δμόχρουν gloss. 2144. -καὶ όμ. ἄπαν τὸ έξ. χ. φ. 446 Suppl. — 18 φαίνηται 2142, 2140, 2145, 2330, 2144. - 19 περί πόου en titre 2142, 2140, 2144. - παιόν pro πύον 446 Suppl.έλαςς gloss, supra πύον 2144. — 20 το άριστον λευκόν τε έδν καί δ. Cod. Med. ap. Foes. - άριστόν έστιν λευκόν τε καί λίου κ. ό. 446 Suppl. — 21 καί έμαλὸν om. 2142, 2140, 2141, 2350, 2255. —22 ώς om. 2112, 2140, prévue. Ces abcès seront ainsi appréciés : ceux qui se tournent vers le dehors sont les plus favorables, s'ils sont petits, faisant une forte saillie à l'extérieur, et terminés en pointe; les abcès considérables, larges, et qui ne se terminent pas en pointe, sont les plus fâcheux. Des abcès qui s'ouvrent à l'intérieur, les moins mauvais sont ceux qui n'ont aucune communication avec l'extérieur, qui ne font point de saillie, qui sont indolents, et qui laissent à la peau sa couleur uniforme. Le pus le meilleur est blanc, homogène, uni et exempt de toute mauvaise odeur; le plus mauvais est celui qui offre les propriétés contraires.

8. Les hydropisies qui naissent des maladies aiguës sont toutes fâcheuses; elles ne délivrent pas de la fièvre; elles sont très-douloureuses et très-funestes. La plupart ont leur point de départ dans les flancs et dans les lombes, d'autres dans le foie. Quand elles ont leur origine aux flancs et aux lombes, les pieds enflent, et il s'établit des diarrhées prolongées qui ne résolvent pas les douleurs ressenties dans les flancs et dans les lombes, et qui ne rendent pas au ventre sa souplesse. Quand elles naissent du foie, les malades sont pris

<sup>2141, 2550, 2255, 2256, 2145, 2445, 2446, 2144. -</sup> εὐδαμῶς supra τκατα gloss. 2144. - ²² ταντιώτατον Gal. in textu. - ἐναντιώτατον τουτέω 2146. - τὰ μὴ τουτῶν τὰ gloss. 2144. - ²² ταντέω Ced. Med. - τῷ τουτώτο 446 Suppl. - τούτου gloss. 2144. - ²⁵ περὶ ὑδρώπων en titre 2140, 2144, 2142. - περὶ ὑδρωπος 446 Suppl. - ²⁵ τὸ iom. 2145, 2144, 2156, 2144. - νεσιμάτων 2144, 446 Suppl. - ²² τοὶ τῶν 2145, 2144, 2156, 2144. - νεσιμάτων 2144, 446 Suppl. - ²² καὶ ἐπ. Cod. Med. ap. Foes. - ἐπόδυνοι δὲ τὸν 446 Suppl. - λίαν gloss. supra κάρτα 2144. - ²⁰ μὲν est dans le texte que cite Gallen; il manque dans les manuscris et les imprimés; il est aussi dans le Cod. Med. ap. Foes. - ²⁰ ἐκ Cod. Med. ap. Foes. - ἐνεύνων τα καὶ τ. ἀσρώως 446 Suppl. - ¾ δὲ καὶ ἀπὸ 2142, 446 Suppl., Μετε. in marg. - ²² ἐκόσοιοι Cod. Med. ap. Foes. - ¾ δὲ καὶ ἀπὸ 2142, 446 Suppl. - ¾ τὸς τοῦνως 446 Suppl. - ¾ 14 τὸς τοῦνως 145, 2142, Μετε. in marg., Gal. in textu. - ¾ 2 ἐκονων τὸς 146. Suppl. - ἐκονων τὸς 144. - ³6 καὶ διάρὸται πολύν χρόνον ἴσχουσιν Cod. Med. ap. Foes. - ¾ 1 ἔσχουσιν Δολ. Med. ap. Foes. - ¾ 1 ἔσχουσιν Δολ. Med. ap. Foes. - ½ 1 ἔσχουσιν Δολ. Med. ap. Foes. - λαπάττουσικ Δόλ δυρρλ. - ¾ 2 ἀπαλλάσσουσι Cod. Med. ap. Foes. - λαπάττουσικ Δόλ δυρρλ. - ¾ 2 ἀπαλλάσσουσις Cod. Med. ap. Foes. - λαπάττουσικ Δόλ δυρρλ. - ¾ 2 ἀπαλλάσσουσις Cod. Med. ap. Foes. - λαπάττουσικ Δόλ δυρρλ. - ¾ 2 ἀπαλλάσσουσις Cod. Med. ap. Foes. - λαπάττουσικ Δόλ δυρρλ. - ¾ 2 ἀπαλλάσσουσις Cod. Med. ap. Foes. - λαπάττουσικ Δόλ διρρλ. - ¾ 2 ἀπαλλάσσουσις Cod. Med. ap. Foes. - λαπάττουσικ Δόλ διαρλον το και Δία διάρλον το καὶ το δαφώσικον Εσουν το δαφώσικον Εσουν το δαφώσικον Εσουν το δαφώσικον το δαφώσικον Εσουν το δαφώσικον το δαφώσικον το δαφώσικον Εσουν το δαφώσικον το δαφώσικον το δαφώσικον Εσουν το δαφώσικον το δαφώσικον το δαφώσικον το δαφ

• δκόσοισι δὲ ἀπὸ τοῦ ἤπατος • βόρωπες γίγνονται, • βῆξαί τε θυμὸς ⁴ τούτοισιν ἔγγίγνεται, 5 καὶ οὐδέν τι ἀποπτύουσιν ἄξιον λόγου, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι, καὶ ἡ γαστὴρ οὐ διαχωρέει, εἰ μὴ ͼ σκληρά τε καὶ πρὸς ἀνάγκην, καὶ περὶ τὴν κοιλίην 7 γίγνεται οἰδήματα, τὰ μὲν ἐπὶ δεξιὰ, τὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ, ἱστάμενά τε καὶ καταπαυόμενα.

9. Κεφαλή δὲ καὶ «χεῖρες καὶ πόδες ψυχρὰ ἐόντα κακὸν, τῆς τε κοιλίης καὶ τῶν πλευρῶν ο θερμῶν ἐόντων. Ἄριστον δὲ καὶ «ὅλον τὸ σῶμα θερμόν τε ἐὸν καὶ μαλθακὸν ὁμαλῶς. Στρέφεσθαι « δὲ χρὴ ἡηῖδίως τὸν « ἀλγεῦντα, καὶ ἐν τοῖσι μετεωρισμοῖσιν ἐλαφρὸν εἶναι εἰ δὲ « βαρὺς ἐὼν φαίνοιτο « ἐκαὶ τὸ ἄλλο σῶμα καὶ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας, « ἐπικινδυνότερον. Εἰ δὲ « πρὸς τῷ » βάρει « καὶ οἱ όνυχες καὶ οἱ δάκτυλοι πελιδυοὶ « ὑγίγνονται, » « προσδόκιμος ὁ θάνατος « ἀπαραυτίκα » μελαινόμενοι δὲ παντελῶς οἱ δάκτυλοι » καὶ οἱ πόδες ἤσσον » δλέθριοι τῶν πελιδυῶν εἰσιν « ἀλλὰ » ἐ καὶ τάλλα σημεῖα σκέπτεσθαι χρή « ἡν γὰρ » εὐπετέως « ὑρρινν φαίνηται τὸ κακὸν, « καὶ ἄλλο τι τῶν » περιεστικῶν πρὸς τουτέοισι τοῖσι σημείοισιν

<sup>\*</sup> Οχόσοι 2550. – έχόσοισι δ'είσὶν ἀπὸ τοῦ ἥπατος οἱ ὕδρωπες 2446. — 2 ci ύδρωπες Gal. in textu. - ύδρωπες om. 446 Suppl. - γίνονται vulg. οί ύδρωπες είσι Cod. Med. - βρίζαι τε θυμές 2145, 2146, 2140, 2330, 2269, 2256, 2143, 2111.- βήγες τε καὶ θ. vulg.-βήζαί τεκαὶ θομός 2144.βήσσαι τε θυμός 2442. - βήξαί τε θυμοϊσι αύτοις 2229. - βήξαί θυμός αύτοις ένγίνεται 446 Suppl. - βήξ τε x. θ. Merc. in marg. — 4 γίνεται αὐτέοισι 2442. - έγγίνεται αὐτέοισιν Gal. in textu. - έγγίνεται vulg. - 5 κ. άποπτ. ούδεν sine τι 446 Suppl. - οίδεουσιν 446 Suppl. - οίδαίνουσι Cod. Med. ap. Foes.— 6 σκλκρόν 2550. - σκλ. τ. καὶ ἐπόδυνα 446 Suppl.— 7 γίνεται 2146, 2550, 2256, 2140, 2145, 2145, 2142. - γίνοται vulg. - οίδ. γίγνεται 446 Suppl. - δὲ ἐπαριστερά 446 Suppl. — <sup>8</sup> καὶ πόδες καὶ χεῖρες 2144. — 9 ὑυχρῶν pro θερμῶν 2229. — 'ο ἄπαν pro ὅλον, εἶναι pro ἔὸν, ὁμαλῶς additum post μαλθ. 446 Suppl., Gal. in textu - ἐμαλῶς om. vulg. Le texte dans Galien et dans 446 Suppl. diffère un peu du texte vulgaire. De ces différences, je n'ai adopté que l'addition de έμαλῶς; et ce qui m'y a déterminé, ce n'est pas tant le texte cité par Galien, que son Commentaire. En effet, il dit : Hippocrate oppose à la plus mauvaise condition la meilleure, dans laquelle tout le corps est également chaud, en même temps qu'il est également mou. Car l'égalité appartient aux deux épithètes. Αντιπαραβάλλει νου αυτή την άρίστην (κατάστασιν) εν ήμιν, εν ή θερμόν όμαλως έστιν διον το σωμα , μετά του και μαλθακόν όμαλως είναι το γαρ όμαλον άμφοτέρων έστι κοινόν – θερμόν τε είναι και όμαλον Cod. Med. ap. Foes. - ὑμαλῶς Merc. in marg. — '' δε om. 2143, 2444, 2444. -χρη om. Cod. Med. ap. Foes. - δε pro χρη 446 Suppl. — '' άλγέωντα Gal. in textu. – αλγεύντα 2142, suprascriptum αλγούντα alia manu. – αλγούντα 2114. – νοσέοντα Cod. Med. ap. Foes., Merc. in marg. – τον

d'envies de tousser; leur expectoration est insignifiante; les pieds ensient; il n'y a point de selles, si ce n'est des selles dures et provoquées par l'action des remèdes; il se forme, dans le ventre, des tumeurs, tantôt à droite, tantôt à gauche, sujettes à des alternatives de proéminence ou d'affaissement,

9. Il est fâcheux que la tête, les bras et les pieds soient froids, pendant que le ventre et les côtés sont chauds; ce qu'il y a de mieux, c'est que tout le corps soit également chaud et également souple. Il faut que le malade se tourne facilement, et qu'il soit agile dans les mouvements d'élévation; s'il montre de la pesanteur dans les mouvements de tout le corps et dans ceux des bras et des pieds, le danger est plus grand. Si, outre la pesanteur, on voit les ongles et les doigts devenir livides, la mort est tout-à-fait prochaine. La teinte complétement noire des doigts et des pieds est moins funeste que la teinte livide; mais il faut prendre en considération les autres signes : car, si le malade paraît supporter le mal avec facilité, et s'il se montre, à côté de ces symptômes, quelques-uns des signes de salut, on aura lieu d'es-

νοσέοντα ότιδίως 446 Suppl.-τοΐσι 2444, 446 Suppl.-τοΐσιν vulg.--- 13 βαρύτερος 446 Suppl. - τη γαρ βαρύς Cod. Med. ap. Foes. — 14 το τε άλλο Cal. in textu., Cod. Med. ap. Foes. — 15 post êπικ. addunt êστίν 2445, 2442, Gal. in textu. - ἐπικινδυνώτερον ἐστίν 446 Suppl.—16 δὲ καὶ 2445, 2142, Gal. in textu. - την δε καὶ Cod. Med. ap. Foes. - τὸ pro τῷ 446 Suppl. - 17 post βάρει addidit in 2142 alia manus τοῦ σώματος. - 18 καί om. 2145, 2142, Gal. in textu. - 19 γίνονται vulg. - πελιοί γίνοιντο Cod. Med. ap. Focs. , 446 Suppl. — 20 ἐλπιζόμενος gloss. 2144. — 21 αὐτίκα 2145, 2142, 446 Suppl., Gal. in textu. – παραχρίνα gloss, 2144. – πα-ραυτίκα om. Cod. Med. ap. Foes. — 22 ή pro και 2145, 2142, Cod. Med. ap. Foes. - ή ὑπόδες pro κ. ο. π. 446 Suppl. — 23 δλέθριον 2550. – είσι 2444. - είσιν om 446 Suppl. – πελιών sine είσιν Cod. Med. ap. Focs. — <sup>44</sup> καί om. 446 Suppl. - κατ' άλλα pro καί τά. 2255, - τά άλλα 446 Suppl., Gal. in textu. - τ'άλλα 2144. — <sup>25</sup> εὐκολως, εὐπετῶς gloss. 2144. — 26 φαί. φέρον το νόσημα 446 Supp. — 27 ήν και α. 446 Suppl. — 28 περιστικών 2141, 2144. - περιεστικών 2145. - περιστατικών 1881, 2236. - περιεστηχότων vulg. - περιεστηχότων ποὸς τουτέσισι σημείων Gal. in textu. -περιεστικότων σκιμείων πρός κτλ. 2142. - περιεστικώτον σκιμείων πρός τουτέσισιν sine τ. σ. 446 Suppl.-περιεστικότων σνιμείων πρός τουτέσισι ή, έπι δείχνυσι το νόσημα κτλ. 2269. - πρός τουτέσισι τοϊσι σκυιείσισιν om. 2146. - Heringa (p. 9) a remarque qu'il fallait partout substituer περιεστικόν aux leçons plus ou moins altérées que présentent les mss. et les imprimés. J'ai adopte sa correction indiquée par le ms. 2143 et approuvée par Lobeck. Paralip. p. 441.

- ὑποδειχνή, τὸ νούσημα ες αποστασιν τραπήναι ἐλπὶς, ὥστε τὸν μἐν ἄνθρωπον περιγενέσθαι, τὰ δὲ μελανθέντα τοῦ σώματος ἀποπεσεῖν. <sup>3</sup> Ὁργιες δὲ καὶ αἰδοῖα ἀνεσπασμένα πόνους ἰσχυροὺς σπιμαίνει καὶ κίνδυνον θανατιώδεα.
- 10. 4 Περὶ δὲ δ ὅπνων, ιὅσπερ ο κατὰ φύσιν ξύνηθες ήμιν ἐστι, τὴν μὲν ἡμέρην ἐγρηγορέναι χρὴ, τὴν δὲ τ νύκτα καθεύδειν. ε ⁴Ην δὲ εἴη τοῦτο μεταβεβλημένον, 9 κάκιον ' ἄκιστα ' ο δ' ὰν λυπέοιτο, εἰ κοιμιῷτο τὸ πρωὶ ἐς τὸ τρίτον μέρος τῆς '' ἡμέρης ο ἱ '' δὲ ἀπὸ τουτέου τοῦ χρόνου ὕπνοι πονηρότεροί '' ἐἰσι κάκιστον δὲ μὴ κοιμιᾶσθαι, μήτε τῆς νυκτὸς, μήτε τῆς ' ⁴ ἡμέρης ' ΄ ἡ γὰρ ' ὁ ὑπὸ δδύνης τε καὶ πόνων ἀγρυπνέειν ἢ παραφρονήσειν ἔπεται ἀπὸ τουτέου τοῦ ' το ημείου.
- 11. 18 Διαχώρημα δέ 19 ξστιν άριστον 20 το μαλθακόν τε καὶ ξυνεστηκὸς, καὶ τὴν ὥρην ἤνπερ καὶ ὑγιαίνοντι 21 ὑπεχώρεε, πλῆθος δὲ πρὸς λόγον τῶν 22 ἐσιόντων τοιαύτης γὰρ ἐούσης τῆς 23 διεξόδου, ἡ κάτω κοιλίη 24 ὑγιαίνοι ἄν. Εὶ δὲ εἰη ὑγρὸν τὸ διαχώρημα, 25ξυμφέει 26 μήτε 27 πρύζειν, μήτε πυκνόν 28 τι εἶναι, καὶ κατ' δλίγον
- \* Ιποδεικνύει 2140, 2142, 2143, 2256, 2141, 2144. ἐπιδεικνύει Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. - vougzua Gal. in textu. - vougzua vulg. είς 446 Suppl. - 2 τρέπεσθαι sine έλπις Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. — 3 δρχες δε και αιδύου άν. σεμ. πόνον ή θάνατον 446 Suppl. αἰδοῖον ἀνεσπασμένον 2146. – αἰδοῖον ἀνεσπασμένον πόνον σημαίνει καὶ θάνατον Cod. Med. ap. Foes. - 4 περί υπνου 446 Suppl., 2144 en titre. — 5 блись Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. — 6 addit zai ante хата 446 Suppl., Gal. in textu. - ξύνηθες Gal. in textu. - σύνηθες vulg. - ήμεν έστι ξύνηθες Cod. Med. ap. Foes. - ήμ. σύν. έστιν 446 Suppl. — 7 δέ γε Cod. Med. ap. Foes. — \* τ'ν δ. τ. μ. η 446 Suppl. — 9 κακόν 2330. κακόν γίνεται Cod. Med. ap. Foes. -κάκιον γίνεται 446 Suppl. — '° δί pro δ' άν 446 Suppl. - λυποίοιτο 2143, 2141, 2142. - λυπίοιτο (sic) 2144. λυπέσι 446 Suppl. - κοιμώντο sine το 446 Suppl. - είς 2142. -τι ρατόν (sic) pro τὸ τρίτον Merc. in marg. — " ab ήμερης ad ήμερης om. 2145. -<sup>12</sup> δ' 2142.— <sup>13</sup> είσιν 446 Suppl. - κάκιον 2145, 2256. — <sup>14</sup> ήμέρας gloss. 2144. - της om. Cod. Med. ap. Foes. - μήτε τ. ή. μήτε τ. ν. 446 Suppl. - 15 ή ( ή vulg. ) γ. ύ. ό. τε κ. π. άγουπνή ( άγουπνοίη αν 2140, 2145, 2144) ἢ παραφροσύνη ἔσται ἀ. τ. τ. σ. Gal. in textu. - ἢ γ. ἀπό δ. τε κ. πόνου άγρυπνείν ή παραφροσύνη έπεται ά. του τοιούτου σ. 2229. - εί γ. ύ. ό. τ. κ. πόνου άγρυπνήσειε, παραφρονήσει άπο τ. τ. σ. 2266. - Cette phrase, altérée, présente deux sens d'après les variantes, suivant que l'on prend nou si. Le commentaire de Galien ne se rapporte qu'à un sens, celui de n; et la scule lecon qui, avec ce sens, soit admissible, est celle de 2229 corrigée. - 16 από 2145, 214 12256. - πόνου 446 Suppl., Cod. Med. - 17 γο σήματος Cod. Med. ap. Foes. - 18 περί διαχωρήματος 2141, en titre. περί διαγροτομάτων 2112. — 19 άριστον έστι 2550, 2112. Cod. Med.

pérer que la maladie prenne la voie de dépôt, de sorte que le sujet réchappera, et que les parties gangrénées tomberont. La contraction des testicules et des parties génitales annonce des souffrances violentes et un danger de mort.

- 10. Quant au sommeil, il importe, comme c'est l'habitude pendant la santé, de veiller le jour, et de dormir la nuit. Si cet ordre est changé, le mal est plus grave; ce changement serait le moins fâcheux si le malade dormait, le matin, jusqu'au tiers de la journée; à partir de ce moment, les sommeils sont plus mauvais; ce qu'il y a de plus funeste, c'est de ne dormir ni la nuit ni le jour; car il suit de ce symptôme, ou que ce sont la douleur et le malaise qui causent l'insomnie, ou que le malade délirera.
- 11. Les selles les meilleures sont celles qui sont molles et consistantes, qui se font à l'heure où elles se faisaient pendant la santé, et qui sont en proportion des substances ingérées; car les évacuations d'une nature semblable prouvent que le ventre inférieur est en bon état. Si les selles sont liquides, il importe qu'elles s'opèrent sans gargouillement, qu'elles ne soient pas très-fréquentes, et qu'elles n'entraînent que peu de matières; la nécessité de se lever fréquemment fatignerait le malade et le priverait de sommeil; d'un autre côté, des déjections copieuses et fréquentes le mettraient

ap. Foes. - ἄρ. ἐστιν 446 Suppl. — ³° τὸ om. Gal. in textu, 446 Suppl. 2142 rest. alia manu. - συνέστ. 446 Suppl. - κατά ante τὰν dat Gal. Comm. in Aph. 42, lib. I. - τ̄ν pro καὶ τὰν 446 Suppl. — ²¹ ὑπεκωρείε 2256. - διεγώρη 2142, 2146. - διεγώρει 446 Suppl. —²² ἐισώντων 2142, 446 Suppl. - αιτίων pro ἐσιόντων 2356. —²³ ἔζόδον 446 Suppl. - καλία gloss. 2144. — ²⁴ ὑγραίνει 2146, 2145, 2256. — ²⁵ συκρέρει 446 Suppl. 2144. — ²⁴ ὡν 2415. — ²¹ τρύζον Cod. Med. ap. Foes. - τρύζων 446 Suppl. - Galien dit de τρύζειν: « Co mot s'ècrit avec ou sans sigma ; avec l'une ou l'autre orthographe, il a ἐτό formó en imitation du son qui so produit, γέγραπται δὲ καὶ μετὰ τοῦ σίγμα καὶ χωρίς τοῦ σίγμα τοῦνεμα, καθὶ ἐκατέραν γραφὰν ἀπὸ τοῦ γνομένου ψόφου πεποικμένου.» C'est-à-dire qu'on trouvait écrit dans les manuscrits τρύζειν et στρύζαν (car c'est rela qu'entend Galien). — ²³ τε pro τι Gal. in textu. — ποκκνόν τε ἐτο pro τι τ. είναι 116 Suppl. εἰναι οπ. 2112, re-t. alia manu.

\* ὑποχωρέειν. \* χοπιῶν γὰρ \* ὁ ἄνθρωπος υπο τῆς ζυνεγέος ἐξαναστάσιος \* ἀγρυπνοίη ἄν \* \* εἰ δὲ ἀθρόον πολλάχις \* διαχωρέει, χίνδυνος λειποθυμῆσαι. 'λλλὰ χρὴ χατὰ τὸ πλῆθος τῶν 7 ἐσιόντων \* ἢ δὶς ἢ τρὶς τῆς ἡμέρης ὑποχωρέειν, 9 χαὶ τῆς νυχτὸς ἄπαξ, '\* πλείονα δ' ἐπὶ τὸ πρωὶ, '' ὅσπερ ξύνηθές '\* ἐστι τῷ ἀνθρώπῳ. Παχύνεσθαι δὲ χρὴ τὸ διαχώρημα, '\* διόσης πρὸς χρίσιν τῆς '4 νούσου. '\* Υπόπυρρον '\* δὲ ἔστω χαὶ μὴ '7 λίην δυσῶδες. 'Επιτήδειον δὲ χαὶ ἔλμινθας στρογγύλας '\* διεξιέναι μετὰ τοῦ διαχωρήματος, πρὸς χρίσιν ἰούσης τῆς νούσου. Δεῖ δὲ ἐν \*\* παντὶ τῷ νουσήματι λαπαρὴν τὴν χοιλίην εἶναι χαὶ εὐογχον. Ύδαρὲς δὲ χάρτα, \*' ἢ λευχὸν, ἢ χλωρὸν, \*' ἢ ἐρυθρὸν ἰσχυρῶς, ἢ ἀρρῶδες διαχωρέειν, πονηρὰ ταῦτα πάντα. '\* Έτι δὲ πονηρὸν, χαὶ σμιχρόν \*4 τε ἐὸν, χαὶ γλισγρὸν, χεὶ

\* Διαγωρέειν 2142, 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. — \* κοπιών 2269, 2146, 446 Suppl., Merc. in marg., Gal. in textu. - κοπιή vulg. - κοπιή cum gloss. κοπιά 2144. - J'ai adopté la leçon du texte cité par Galien de préférence à la leçon vulgaire ; d'abord , parce que la construction κοπιών... άγρυπνοίη me semble plus regulière que κοπιή... καὶ ἀγουπνοίη : ensuite, parce que Galien, citant de nouveau ce membre de phrase dans son Commentaire, donne κοπιών κτλ. - 3 6 om. Gal, in textu. - συνεχούς έξαναστάσεως 446 Suppl - 4 και άγρ. omnes codd., exceptis 2269 et Gal. in textu. - καί est indispensable, si l'on a κοπιή; il faut l'effacer, si l'on adopte κοπιών. - άγρυπνίη 2256. - άγρυπνείη Gal. in textu. - 5 % Cod. ms. ap. Opsop., p. 590. - άθρωσι 446 Suppl. - 6 διαχωρέη 2330, Cod. ms. ap. Opsop., p. 590. - διαχωρέοι 446 Suppl. -7 εἰσιόντων vulg.-ὑποχωρέειν post ἐσιόντων 2145, 2142, 446 Suppl., Gal. in textu. - 8 n om. 446 Suppl., 2142. - n απαζ addit ante n δίς 2140, 2330, 2256, 2143, 2145, 2141, 2144, Merc. in marg. - ήμέρας 446 Suppl. - τῆς ἡμέρας ὑποχωρείν gloss. 2144. — 9 καὶ τῆς 2142, 446 Suppl., Gal. in textu. - της δε pro καὶ της vulg. - J'ai préféré la leçon donnée par Galien, parce qu'il la cite de nouveau, dans son Commentaire, sous cette forme, et parce que xal complète mieux l'opposition de ce qui se passe le jour et la nuit, avec ce qui doit se passer le matin, πλείονα δ'επί το πρωί. — 10 Nous avous, de ce membre de phrase, trois leçons différentes : 4º celle qui est ici imprimée, et qui est la lecon du texte vulgaire et de tous les manuscrits, excepté 2142, qui a ὑπὸ τῷ πρωΐ; 2° celle du texte que suit Galien, et qui est πλείσταν δ' ὑπείτω(sic) τῷ πρωΐ; 3° celle qu'au rapport de Galien quelques exemplaires ( ένια ἀντίγραφα) avaient, et qui est πλέον ὑπὸ τὸ πρωί. On voit la confirmation de ce que j'ai établi dans le second paragraphe

en danger de défaillance. Il faut, proportionnellement à la quantité des substances ingérées, aller à la selle deux ou trois fois par jour, et une fois la nuit, plus copieusement le matin, comme c'est l'habitude dans l'état de santé. Les selles doivent s'épaissir à mesure que la maladie s'approche de la crise. Elles doivent être d'une teinte tirant sur le rouge, et ne pas exhaler une trop mauvaise odeur. Il est bon aussi que des lombrics soient expulsés avec les selles à l'approche de la crise. Dans toute maladie, il importe que le ventre soit souple et d'un hon volume. Des selles très-aqueuses, ou blanches, ou jaunes, ou fortement rouges, ou écumeuses, sont toutes de mauvaise nature, Il en est de même quand elles sont de matières petites, visqueuses, blanches, légèrement jaunes, homogènes. Les plus funestes sont les noires, ou les graisseuses, ou les livides, ou les violacées, ou les fétides. Les selles qui varient annoncent une plus longue durée du mal, mais non moins de péril; les selles qui varient sont composées de matières

de l'Appendice à l'Introduction que le texte habituellement suivi par Galien a quelques différences, mais peu considérables, avec le texte généralement reproduit par nos manuscrits et nos imprimes. On trouve dans Cod, Med .; τὸ πλεῖον δ'. (sic) τὸ ποωί : dans Merc, in marg .: πλεῖστον δ' ύπείτω vel πλέον δε ύπήτω: dans 446 Suppl .: τὸ δε πλείστον ὑπίειν τὸ πρωί. -" ωσαν και σύνκθες ή Cod. Med. ap. Foes. - ωσπερ και ζύνκθες 446 Suppl. σύνκθες vulg. - 12 π/ν pro έστι 2146, 446 Suppl. - Dans la variante (πλέων ὑπὸ τὸ πρωτ) que rapporte Gulien, la suite du membre de phrase présente aussi τὸ pour ἐστι. — '³ πρὸς κρίσιν ἰούσπς 2142. – πρὸς τὰν κρίσιν ἰούσπς 446 Suppl., Gal.- ἐρχομένης gloss. 2144.— '4 νούσου 2142, 146 Suppl., 2144 cum νόσου glass. - νόσου vulg. — 15 ὑπόπυρον 2142. - ὑπόπο γον 2142. - ὑπόπο γον 2144. - ὑπόπο γον 2144. - ὑπόπο γον 2144. - ὑπόπο γον 2144. - ὑπόπο γον 2256. — 17 λίαν Cod. Med. ap. Foes. - λίαν gloss. 2144. — 18 ξυνεξιένα Gal. in textu. — 19 την χρίσιν 2145, 2142, Gal. in textu. - ໄດ້ເອກຽ om. 2144, 2145, 2145, 2256. - ທຸດທ່ອນ 2142, Gal. in textu. - νέσου vulg. - 20 απαντι sine τω Cod. Med. ap. Foes. - 70 on. 446 Suppl. - vouceuart 2144, Cod. Med. ap. Foes. - voσύματι vulg. - λιπαρέν 1884, 2141 in marg. - λαπαρέν τε είναι τέν 446 Suppl. -λαπαρήν τε την Cod. Med. ap. Foes. - 21 και pro ή Cod. Med. ap. Foes. — 22 π έρ. om. 446 Suppl. — 23 δέ post πονηρόν 2142, έπ additum alia manu .- πονχρον δέ sino έτι 446 Suppl., Gal. in textu , Cod. Med. ap. Foes. — 24 τι pro τε 1884. – καὶ γλισχρόν καὶ μικρόν καὶ λεῖον και ύποχλωρον Cod. Med. ap. Foes. - και γλ. κ. λευκόν κ. μικρόν κ. ύποχ. 2. λείον 446 Suppl.

λευκόν, καὶ ὑπόχλωρον, ' καὶ λεῖον. ' Τουτέων δὲ θανατωδέστερα ἀν εἴη τὰ μέλανα, ἢ λιπαρὰ, ἢ πελιὰ, ἢ ³ ἰώδεα, ⁴ ἢ κάκοδμα. Τὰ δὲ ⁴ποικίλα, χρονιώτερα μὲν τουτέων, ὀλέθρια δὲ οὐδὲν ἦσσον · ἔστι δὲ ' τὰ τοιαῦτκ ξυσματώδεα, καὶ τ χολώδεα, \* καὶ πρασοειδέα, καὶ μέ-λκνα, ο ποτὲ μὲν δμοῦ διεξερχόμενα ' ο ἀλλήλοισι, ' ' ποτὲ δὲ κατὰ μέρος. ' ' ὑῦσαν ἐὲ ἄνευ ψόφου ' ' καὶ ' \* περδήσιος διεξιέναι ἄριστον ' ΄ κρέσσον ' ὁ δὲ καὶ ζὺν ψόφο διελθεῖν ἢ αὐτοῦ ' ' ἀνειλέεσθαι · καὶ ' ὁ οὕτω διελθοῦσα σημαίνει ἢ πονέειν τι τὸν ἄνθρωπον, ἢ ' ' παραφρονέειν, ἢν μὴ ἐκὼν ὁ ἄνθρωπος οὕτω ' ο τὴν ἄφεσιν τῆς φύσης ποιήσται. ' ' Τοὸς δὲ 22 ἐχ τῶν ὑποχονδρίων πόνους τε καὶ κυρτώματα, ' ἢν ἢ νεαρὰ \* 4 καὶ μὴ ξὺν φλεγμονῆ, λύει βορδορυγμὸς ' ἐγγενόμενος ἐν τῷ ὑποχονδρίω, ' ο καὶ μάλιστα ' γ μὲν διεξιὰν ξὺν κόπρω τε καὶ ούρω καὶ φύπη, ' ' ἢν δὲ μὴ, καὶ αὐτὸς ' ο δὴ περαιωθεὶς ' ο ὑφελέει δὲ καὶ ὑποκαταδὰς ἐς τὰ κάτω χωρία.

12. 3 Τὸ δὲ οὖρον ἄριστόν ἐστιν, ὅταν ³¾ λευκή τε ἡ ὑπόστασις, ³⁴καὶ λείη, καὶ ὁμαλὴ πκρὰ πάντα τὸν χρόνον, ³⁵ ἔστ' ἄν κριθῆ ἡ

1 Kai om. 2145, 2143, 2142, 2330, 2144. - Asico om. 2142, restit. alia manu. - 2 διαχωρημάτων θανασίμων ίδέκι 2444 in titulo. - τούτων gloss. 2144. - ἢ πελιδνὰ ἢ λειπαρὰ 446 Suppl. — 3 ἰώδη 446 Suppl. ιώδη gloss. 2144. — 4 καί pro ή 2145, 2141, 2142, 446 Suppl., Gal. in textu. – κάκισμα 2140, 2145, 2145, 2142, 2330, 2256, 446 Suppl., Gal. in textu. - κακήν όσωπν έχεντα gloss. 2144. — 5 ποικώλα 446 Suppl. – βραδύτερα gloss. 2144. — 6 πάντα pro τὰ τοιαῦτα 2140, 2256, 2350, 2442, 2143, 2144, 2144, 2145. – τοιάδε pro τοιαῦτα 2269. - έστιν δε ταύτα pro έ. δ. τ. τ. 446 Suppl. — 7 χελώδη gloss. 2144. — 8 post γολώδεα addit και αίματώδεα Gal. in textu, Merc. in marg. - πρασιδέα 446 Suppl. - 9 τότε 2446. - 10 άλληλοισι om. 446 Suppl., Gal. in textu. - allindiciou 2142. - 11 7578 2146. - de uni nara 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. - 12 περί φύσης 446 Suppl. en titre.δέ om. Cod. Med. — 13 μέν post ψόφου 2145, 2142, Gal. in textu. -14 πραδήσιος 2144, 2141, 2143, 2140, 2256, 416 Suppl. - πραστοπος 1884.-παρδίσιος 2220. - διεξειέναι 416 Suppl.-ὑπεζιέναι άριστόν έστι Cod. Med.— 15 κρείσσον 446 Suppl.-κάλλιον gloss. 2144.— 16 δέ 2145, 2141, 446 Suppl., 2142, 2550, 2256, Cod. Med., Gal. in textu. - δέ om. vulg. - ξων Gal. in textu. - σων emt. - διεξελθείν 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. — 17 ένκπειλήφθαι 2446. – έναποληφθήναι Cod. Med. ap. Foes. - ἐναπολή μθαι (sie) Merc. in marg. - C'est une glose qui a pris la place de la lecon primitive. - αὐτόθι ἐναπειλησθαι ἐνειλέεσθαι 2269. - Ici la glose et la lecon primitive sont placées ensemble dans le texte. mais d'une manière reconnaissable; car le copiste n'a pas pris le soin de joindre les deux verbes par un καί. - έναπειλης θαι καί συνειλείσθαι 2229. - κύτοῦ ποῦ ἐναπολήφθαι καὶ συνιλείσθαι 446 Suppl. - Ici la transformation est complète, et la glese est définitivement masquée par la corsemblables à des raclures, de matières bilieuses, porracées, noires, qui s'évacuent tantôt à la fois, et tantôt séparément. Quant aux gaz intestinaux, le mieux c'est qu'ils sortent sans bruit; mais leur expulsion bruyante est encore préférable à leur rétention. Les gaz émis avec bruit, à moins qu'ils ne le soient ainsi par le fait de la volonté du malade, indiquent qu'il éprouve quelque douleur ou qu'il délire. Les souffrances et les gonslements dans les hypochondres, s'ils sont récents et sans inflammation, se dissipent par un borborygme qui traverse ces régions, surtout s'il se termine par une évacuation de matières alvines, d'urine et de gaz; sinon, le borborygme soulage par le fait seul de son passage, il soulage encore en descendant dans la portion inférieure du ventre.

12. L'urine est la meilleure quand elle donne un dépôt blanc, uni et homogène, pendant tout le temps de la maladie, jusqu'à la crise; car cela indique absence de danger

rection qu'a introduite le copiste. - 18 καὶ έτι ούτω Merc, in marg. δὲ ἐλθοῦσα 2143, 2256, 2144. - καί τοι καὶ ούτω συνεξελθούσα σημ. πονέων Cod. Med. ap. Foes. - καί τοι καὶ ούτω διεξελθούσα σ. π. τι των άνθρώπων 446 Suppl. — 19 μαίνεσθαι gloss. 2144. - εί pro ή 2142, 446 Suppl. — 20 πειήται την άφεσιν της φύσης 2145, 2142. - πειήσηται τ. α. τ. φ. Gal. in textu. - έχον ποιέηται 6 α. sine οῦτω 446 Suppl. — 21 περί ύποχονδρίων 2142, 2144, 446 Suppl., in titulo. - 22 άπο 2255. - ύπο 22 69. - έκ om. Cod. Med. ap. Foes. - καὶ τὰ κυρτόματα 446 Suppl. -<sup>23</sup> πν π om. Cod. Med. ap. Foes. - νεαρά τε sine π 446 Suppl. - νεωστί γεγενότα gloss. 2144. - <sup>24</sup> πν τε anto καὶ Cod. Med. ap. Foes. - μπ om. , συν φλ. π 446 Suppl. - <sup>25</sup> επιγενόμενος Cod. Med. ap. Foes. - επιγινόμενος 446 Suppl. — 26 καί οπ. 2255. — 27 μη καί pro μέν 2256, 2445, 2144, 2441. – διεξελθών pro διεξιών 2146, 446 Suppl. - σύν pro ξύν : καί φύση om. 446 Suppl. - 28 εί 2142, 446 Suppl. - 29 διαπεραιωθείς pro δή περ. Gal. in textu, 2142 en correction. - διαπερεωθείς 446 Suppl. - 30 ώφ. om. 446 Suppl., 2146. - μόνος pro ώφελέει 2269. - Ce μόνος est sans donte une glose de αὐτές, laquelle a pris place dans le texte, en même temps que disparaissait le premier ενφελέει, à cause du voisinage du second. - 31 cortést 446 Suppl. - Se om. 446 Suppl. - είς 446 Suppl. - 32 περί ούρου in tit. , το δέ om. 446 Suppl. ούρον δέ pro το δέ ούρον 2145, 2142, Gal. in textu.- άρτστον μέν Cod. Med. ap. Foes. - έστιν 2144, 446 Suppl. - έστι vulg. - περί ὑποστάσεων ούρων 2144 in titulo. - 33 7 2145, 2142, 2550, Gal. in textu. - efe cmt. λευχή τε είν Cod. Med. ap. Focs. - λευχή sine τε ή 446 Suppl. - 34 η καί Cod. Med. ap. Foes. - hin 446 Suppl. - heix gloss. 2144. - 35 έσταν 2112. - కేరా' ము జ. జ. v. om. 2330.

νούσος · σημαινει γάρ · ἀσφαλειάν τε καὶ νούσημα δλιγοχρόνιον 
ἔσεσθαι. Εἰ δὲ ³ διαλείποι, καὶ ³ ποτὲ μὲν καθαρὸν ⁴ οὐρέοιτο, ⁵ ποτὲ 
δὲ 6 ὑρίσταται τὸ λευκὸν 7 καὶ λεῖον, ¾ χρονιωτέρη γίγνεται ἢ νοῦσος 
καὶ ἦσον ἀσφαλής. Ἦ δὲ εἴη τό τε οὖρον ὑπέρυθρον καὶ ἢ ὑπόστασις 
1° αὐτέου ὁμοίη καὶ λείπ, πολυχρονιώτερον μὲν τοῦτο τοῦ ι' πρώτου 
γίγνεται, σωτήριον δὲ κάρτα. '³ Κριμνώδεες δὲ ἐν τοῖσιν οὔροισιν 
1° αἱ ὑποστάσιες, '⁴ πονηραί· τουτέων '³ δὲ εἰσι κακίους αἱ '6 πεταλώδεες · '⁻ αἱ λευκαὶ δὲ καὶ λεπταὶ, κάρτα '³ φλαῦραι · τουτέων '² δἔ τι κακίους εἰσὶν αὶ πιτυρώδεες. Νεφέλαι '² δὲ ἐμφερόμεναι τοῖσιν 
οὔροισι, λευκαὶ μὲν ἀγαθαὶ, μέλαιναι δὲ φλαῦραι. '² Εστ' ἀν δὲ 
πυβρόν τε είη τὸ οὖρον καὶ λεπτὸν, σημαίνει τὸ '² νούσημα ἀπεπτον 
εἶναι· '² ἢν δὲ καὶ πουλυχράνιον εἴη τοιοῦτον ἐὸν , κίνδυνος μὴ οὐ 
'⁴ δυνήσεται ὁ ἄνθρωπος διαρκέσαι, ἔστ' ὰν πεπανθῆ '² ἡ νοῦσος.

' Ασφάλιαν καὶ νέσ. 446 Suppl. - τὸ νεύσημα 2145, 2142 alia manu, Cod. Med. ap. Foes., Merc. in marg. - 2 διαλίποι 2140, 446 Suppl., 2142. - μή διαλείποι Cod. Med. ap. Foes. - 3 τότε 2146. - 4 οὐρέη 2141, 2144, 2140. - oboše: 2550, 2145, 2256, 2145, Gal. in textu. - οὐρέοι 2142, 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. - 5 τότε 2146. - 6 ὑρίσταιτό Opsop., p. 471. - ὑυίσταται τὸ λευκόν τε Cod. Med. ap. Foes. -7 mgl om. 2140, 2530, 2145, 2256, 2144. - TE mgl láck 446 Suppl. - 8 addit καὶ έμαλὸν 446 Suppl. - χρονιωτέρα vulg. - γίνεται vulg. - 11-10 446 Suppl. - 9 11 86 1 70 p.ev coper Cod. Med. ap. Foes. - ὑπέρυθρον om. 2146. - το ὑπερέρυθρός τε καὶ λείπ pro αὐτέου όμοίη και λείη 2142, 2146, Cod. Med. ap. Foes. - ὑπ. τ. κ. λίη 446 Suppl. - ὑπερύθρη τε καὶ λείη Gal. in textu. - Ceci est une des différences que présente le texte suivi par Galien, avec le texte suivi par nos imprimés. - " προτέρου 446 Suppl. - γένεται vulg. - Le Cod. Med. a après πρώτου, entre parenthèses: (προτέρου τυγχάνει φανείται): ce qui est sans doute l'indication d'une variante. - 12 κρημνώδεες 2140, 2256, 2155. - δ' 2142. - 13 αί om. 2550, 446 Suppl., Gal. in textu. - 14 πογηρών 2256, 2140, 2145, 2550, 2144. - 15 τε έτι pro δέ είσι Cod. Med. ap. Foes. - έτη pro είσι 446 Suppl. - 16 πετεχολώδεες 2145. - πεταλοχολώδεες 1884. - χολώδεες 2144, 2140, 2550, 2141, 2145. - πεταλώδεες... είσιν αί om. 446 Suppl. — 17 λεπταί δε και λευκαί pro αί λευκαί δὲ καὶ λεπταί 2142, 2145, Gal. in textu. - Hinc usque ad πιτυρώδεες omnia omissa in veteri codice ap. Foes. — 18 a φλαύρα usque ad φλαύρα: omnia om. 2256, 2140, 2145, 2145, 1884, 2550, 2144. - 19 de eine nanious pro d'ett nanious einiv Gal. in textu. - de ti 2142. - \*\* δέ 2112, Gal. în textu. - om, vulg. - έναιωρούμεναι pro έμφερόμεναι

et brièveté du mal. Si l'urine offre des alternatives, c'est-àdire si elle est tantôt limpide, tantôt avec le dépôt blanc et uni, la maladie se prolonge et l'issue heureuse en est moins sûre. Si l'urine a une teinte tirant sur le rouge avec un dépôt de même couleur et uni, cela annonce, il est vrai, une maladie qui durera plus que dans le premier cas, mais n'en est pas moins salutaire. Les dépôts semblables à de la farine d'orge grossièrement moulue sont de mauvaise nature, mais ceux de lamelles sont encore plus mauvais : les dépôts blancs et minces sont fâcheux, mais les dépôts semblables à du son, encore pires. Les nuages qui flottent dans l'urine, blancs, sont de bon augure : noirs, sont de mauvais augure. Tant que l'urine reste ténue et rouge, c'est l'indice que la maladie n'est pas encore venue à coction; si cette apparence de l'urine se prolonge, il est à craindre que le sujet ne puisse résister jusqu'au moment de la coction de la maladie. Les plus funestes des urines sont les urines fétides, aqueuses, noires et épaisses ; pour les hommes et les femmes, ce sont les noires; pour les enfants, ce sont les aqueuses. Quand des urines ténucs et crues sont rendues pendant longtemps, conjointement avec d'autres signes qui semblent annoncer le

2442 , 2446 , Merc. in marg. - νες. δὲ ἐνεωριόμεναι ἐν π. 446 Suppl. - μι εναι 446 Suppl. - 21 ἔς δ΄ την 2144 - ἔως δ΄ την 2350 , 2145. - μποπρόχου 2146 - πορόν 2144 - Α΄ μπο εκ 2142 , 2146 - ἔωτ των 2145 - ἐντωρον 2146 - Α΄ μπο εκ 2142 , 2146 - ἔωτ των 2145 - ἀν δὶ κατόν καὶ πυξέρν ἢ τὸ οῦρον Gal. in textu. - ἔωτ ἀν δὲ ἐκατον καὶ πυξέρν ἢ τὸ οῦρον God. Med. αρ. Foes. -ἐωταν δὲ λαπτον εκ π. το καὶ πυξέρν καὶ ἐμαλὸν 446 Suppl. - <sup>23</sup> εἰ δὲ καὶ πολυχρόνιον εκ τὸ νόσημα , τὸ δὲ οὖρον τοιαῖτον ἐν Gal. in textu, 446 Suppl. cum ἢ μπο εκ. - Θο τοιαίν τον δο ἐνον τοιαῖτον ἐν Gal. in textu, 446 Suppl. - μπ, οὐ γαρ δυνάσατα Cod. Med. αρ. Foes. - ἄνθρωπος (εἰς) 2142. - ἐωταν 2142. - <sup>23</sup> ἡ νοῦσος 2142, 446 Suppl. - απ οὐρον νυίβ. - τὸ οῦρον νυίβ. - τὸ οῦρον Νοίβ. - ἀν οῦρος Cod. Med. - τὸ νόσημα Μετς. in marg. - πανοξή ἡ νοῦσος 2140, 4884 , 2145, 2141, 2145, 2550, 2144 - πιμοδή ἡ νοῦσος 2140, 4884 , 2145, 2141, 2145, 250, 2144 - πιμοδή ἡ νοῦσος 2140 + 1884 , 2145, 2145, 2145, 2160 οπί: τουτίων δὶ (δ'ἔπ 2145) τῶν ὑποστάσιων κακίους εἰσίν αὶ πιτυρώδεις νεφίλια δὲ ἐωρερίμεναι (τοις εύριοια 2145) λευκαὶ μὲν ἀγαθαί, μελανικα δὲ ἐμλῶρια. Cette phrase est , à quelques lègères différences près, la répétition de la phrase est , à quelques lègères différences près, la répétition de la phrase qui précédait , et qui manquait dans tous ces manuscrits , exceptê 2141.

Θανατωδέστερα δὲ τῶν ούρων ' τά τε δυσώδεα καὶ εὐδατώδεα καὶ μέλανα καὶ παχέα ' εστι δὲ τοῖσι μὲν ἀνδράσι καὶ τῆσι γυναιξὶ τὰ <sup>4</sup> μέλανα τῶν οὕρων κάκιστα, τοῖσι δὲ παιδίοισι τὰ <sup>5</sup> ὑδατώδεα. <sup>6</sup> 'Οκόσοι δ' ἀν οὖρα λεπτὰ καὶ ὡμὰ <sup>7</sup> οὐρέωσι πουλὺν χρόνον, ἢν τάλλα <sup>8</sup> ὡς περιεσομένοισι σημεῖα ἢ, <sup>9</sup> τουτέοισιν ἀπόστασιν δεῖ προσδέ/εσθαι ἐς τὰ κάτω τῶν ' °φρενῶν χωρία. Καὶ τὰς λιπαρότητας δὲ τὰς άνω ' ἐφισταμένας ἀραχνοειδέας μέμφεσθαι ' <sup>2</sup> ζυντήξιος γὰρ σημεῖα. <sup>13</sup> Σκοπέειν δὲ χρὴ τῶν οὕρων, ἐν ' <sup>4</sup> οῖσιν αί ' <sup>5</sup> νεφέλαι, ἤν τε ἀνω, ἤν τε κάτω ' <sup>6</sup> ἔωσι, καὶ τὰ χρώματα όκοῖα ' <sup>7</sup> ἴσγουσι καὶ τὰς μὲν κάτω φερομένας ξὸν ' <sup>8</sup> τοῖσι Χρώμασιν, οἴσιν εἴρηται, ἀγαθὰς εἶναι ' <sup>9</sup> νομίζειν καὶ ἐπαινέειν, τὰς <sup>9</sup> δὲ ἀνω ζὸν τοῖσι χρώμασιν, οἴσιν εἴρηται, κακὰς εἶναι, καὶ <sup>21</sup> μέμφεσθαι. Μὴ ἐζαπατάτω δέ σε, <sup>22</sup> ἤν γε ἡ κύστις τι νούσημα ἔγουσα τῶν οὔρων <sup>33</sup> τὰ τοιαῦτα ἀποδιδῷ · οὐ γὰρ τοῦ ὅλου σώματος <sup>24</sup> σημεῖόν ἐστιν, ἀλλ' αὐτῆς καὐ ' ἐωυτῆς.

13. 25 Εμετος δε 26 ώφελιμώτατος δ φλέγματος καὶ χολῆς 27 ξυμ-

 Εστὶ τά τε ὑδατώδεα καὶ δυσώδεα Cod, Med. ap Foes. — ² ὑδαρέστερα καὶ μέλενα 446 Suppl. - μέλαινα 2144. — 3 ἔστι 2330, 2144, 2143, 2145, 2256, Merc. in marg., Gal. in textu.- art vulg.-u.by om. Cod. Med. ap. Foes. - ταίς gloss. supra τῆσι 2144. - τεῖσι (sic) γυναιξί και τεῖσιν ἀνδράσι sine μεν 446 Suppl. - 4 τά τε μ. Cod. Med. - μελαινα 2140, 2144. -<sup>5</sup> ύδατώδη gloss. 2144. — <sup>6</sup> έχόσοισι 2142. – δε pro δ' αν 446 Suppl. - 7 cθρέωσι 2142, 2256, 2330, 2143, 2145, Gal. in textu. - απεπτα εὐροῦσι gloss. 2144. - εὐρέευσι vulg. - πολύν 2142, 2144, 446 Suppl. ην δε Cod. Med. - τ'άλλα 2144. - τὰ άλλα 2142. - ην καὶ τὰ άλλα 446 Suppl. — 8 σκιμεία ώσπες έσομένοις ή 446 Suppl. - ώς περιεχομένοισι 2140, 2143, 2141, 2256, Gal. in textu. - δοπερ περιεχομένοισι 2145. - διαπερ έγου ένοισι 2142. — 9 έν του τέρισιν Cod. Med. ap. Foes. - δή pro δεϊ 446 Suppl. — 10 νεφρών 2146. - φραίνων 446 Suppl. - τὰ κάτω χωρία τῶν φρενῶν vel νεφρῶν Cod. Med. ap. Focs. - λειπαρότητας 446 Suppl. — " έφισταμένας Gal. in textu. - υφισταμένας cæt. - αφισταμένας 2146. – ἐφισταμένας est évidemment la leçon véritable. – τὰς ἄνω (χάτω) υρισταμένας Cod. Med. ap. Foes. - άνω υρεσταμένας χάτω ύρεσταμένας Cod. ap. Chart. - άραχνωιδέας 446 Suppl. - ώσπερ αράγνης είδος gloss. 2144. - 12 ζυντήξεως Gal. in textu. - ξυντήζεως 446 Suppl. - συντήξιος cæt. - σκμείον Cod. Med. ap. Foes. - 13 σκοπέειν 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. - σκοπείν cæt. - χρή om. 446 Suppl. - 14 οίσιν Gal. in textu. - clot vulg. - clotv sioù Cod. Med. ap. Foes. - cle siou 446 Suppl. — 15 post νεφέλαι addit συνίστανται 2146. - Dans 446 Suppl. la phrase est autrement disposée: νεφέλαι σύν τοῖς χρώμασιν ὡς εἴρηται, ἤν τε κάτω έωσιν, ήν τε άνω, καὶ τὰ χρώματα όκοια ίσχουσιν, καὶ τὰς μὲν κάτω rétablissement, il faut pronostiquer qu'il se formera un dépôt dans les régions sous-diaphragmatiques. Les parties graisseuses, semblables à des toiles d'araignée et surnageant sur les urines, sont suspectes, car elles indiquent une colliquation. Dans les urines où se trouvent les nuages, il faut examiner s'ils sont en haut ou en bas, et comment ils sont colorés; ceux qui descendent en bas, avec les teintes qui ont été décrites, doivent être considérés comme favorables, et il faut s'en louer; ceux qui montent en haut, avec les teintes décrites, sont défavorables, et il faut s'en défier. Prenez garde de ne pas vous en laisser imposer par des urines semblables que pourrait fournir la vessie atteinte de quelque affection; car alors l'urine donne un signe qui appartient, non plus au corps entier, mais à la vessie seule.

13. Le vomissement le plus avantageux est celui qui est formé de pituite et de bile le plus mélangées qu'il est possible, et il faut qu'il ne soit ni très-épais, ni très-abondant; moins le vomissement est mélangé, plus il est mauvais. Si les ma-

φερομένας άγαθάς είδεναι καὶ έπαινέειν. - ήν τε κάτω έωσι, ήν τε άνω Cod. Med. ap. Foes. - 16 Ewgiv 2142. - 17 Toyovaiv 2142. - 6 mota Eyovai gloss. 2144. — 18 τάς vulg. - εία pro είαν Cod. Med. ap Foes. - άγαθά Cod. Med. ap. Foes. - 19 voulgety om. 2142, restit. alia manu. -20 8'ava 2142.- σύν τοις χρ. οίς είρηκα 446 Suppl.-οία είρηται κακά είναι μέμφεσθαι Cod. Med.—21 τάς τειάσδε addit post μέμφ. vulg.-τάς τειαύτας Gal. in textu. - τὰ τειάδε 2145, 2142. - τὰς τειάσδε om. 446 Suppl., 2410, 2445, 2550, 2256, 2441, 2444. — <sup>23</sup> ήν τε καὶ αὐτὴ ή κύστις νόσημα έχουσα 2442, 446 Suppl. cum τι pro τε ct κύστης. – ήν τε αῦτη ή κύστις νόσημα έχουσα 2145. - ήν τι ή κύστις νούσημα έχουσα Gal. in textu. - νόσημα 2144. - ήν αὐτέη γε Merc. in marg. - 23 τα om. 2256, Gal. in textu. - τῷ σύρῳ τεικύτα ἀὐτὰ ἀπεδιδῷ Cod. Med. ap. Foes. -τουτέων addit post ἀπεδιδῷ 446 Suppl. -- 24 σκραΐον om. 2443, 2141, 2350, 2256, 2144. - έστιν om. Cod. Med. ap. Foes. - σκω. έ. om. 446 Suppl. - κατ' έωυτζ τῆς κύστεως Cod. Med. ap. Foes, Imper. Corn. ap. Mack. - έωυτην της κύστεως Chart. - έαυτην 446 Suppl. - 25 περί έμέτου 2442, 2144, 446 Suppl., in titulo, - 26 δφελαμότατος 446 Suppl. - 6 om. 446 Suppl., Cod. Med. - τε καὶ χωλές 446 Suppl. -- 27 ξυμμεμιγμένος ώς μαλιστα 2112, Gal. in textu, 446 Suppl. cum συμμ. - συμμεμιγμένων ώς μάλιστα 2146. - συμμεμιγμένων ώς μάλιστα έμεύμενες 2145. -ξυμμεριτγμένων έμουμενος 2530, 2140, 2256, 2145, 2141, 2144.- ζυμμεμιγικένος sine ότι μάλιστα vulg. - φλέγματι και χολή συμμεμιγμένος 2229.

μεμιγμένων ότι μάλιστα: καὶ μὴ παχὸς 'κάρτα, μηδὲ πολὸς 'ἐμεέσθω' οί. ' γὰρ ' ἀκρητέστεροι κακίους εἶσίν. Εἰ δὲ εἴη τὸ ' ἔμεύμενον πρασοειδὲς, ἢ πελιὸν, ἢ μέλαν, ' ὅ τι ἄν ἢ τουτέων τῶν χρωμάτων, νομίζειν χρὴ ' πονηρὸν εἶναι ' εἰ δὲ καὶ πάντα τὰ χρώματα ' ὁ ωὐτὸς ἀνθρωπος ἔμέοι, κάρτα δλέθριον ' τοῦτο γίγνεται · ' τάχιστον δὲ θάνατον σημαίνει ' τὸ πελιὸν τῶν ' ² ἐμεσμάτων, ' ³ εἰ δζει δυσῶδες. ' Ἡ Ἡσαι δὲ αὶ ὑπόσαπροι καὶ δυσώδεες δσμαὶ κακαὶ ἐπὶ πᾶσι ' 5 τοῖσιν ἐμεομένοισιν.

14. "6 Πτύελον "7 χρή ἐπὶ πᾶσι τοῖσιν "6 ἀλγήμασι τοῖσι περὶ τὸν "9 πλεύμονα καὶ "ο τὰς πλευρὰς ταχέως τε ἀναπτύεσθαι καὶ " εὐπετέως, ξυμμεμιγμένον τε φαίνεσθαι τὸ ξανθὸν ἰσχυρῶς τῷ πτυελῳ. Εἰ γὰρ πολλῷ ὕστερον μετὰ τὴν ἀρχὴν τῆς οδύνης " ἀναπτύοιτο, ξανθὸν ἐὸν, ἢ πυβρὸν, ἢ "3 πολλὴν βῆχα παρέχον, "4 ἢ μὴ ἰσχυρῶς ζυμμεμιγμένον, κάκιον "5 γίγνεται" τό τε γὰρ ξανθὸν

· Κάρτα post πολύς 2146. - μάτε pro μπδέ 2145, 2142, Gal. in textu. - μπ δε pro μπδε 2144. - λίαν gloss. supra κάρτα 2144. - μπδε πολύς om. Cod. Med. ap. Foes. - καὶ μὰ παχῦς (sic) πολύ κάρτα αἰμείσθω pro x. μ. π. z. μ. π. έ. 446 Suppl. — 2 ὅτι μάλιστα pro έμεέσθω 2140, 2143, 2141, 2330, 2144, 2256.-ώς μάλιστα vulg.-έμείσθω 2145, 2142, 2146, Gal. in textu. - 3 δε pro γαρ 446 Suppl. - 4 ακριβέστεροι 2146. - τῶν ἐμέτων addunt ante κακίους 2144, 2256, 2140, 2143, 2141, 2145, 2530. - ἀκρατέστεροι gloss, supr. ἀκρητ. 2144. - είσιν om. Cod. Med. ap. Foes, 446 Suppl. - 5 έμεύμενον Cod. Med. ap. Foes, 446 Suppl. - όπερ έξέρασεν gloss. 2144. - 6 ή ότι Cod. Med. ap. Foes. - 7 πονερότατον κάρτα είναι Cod. Med. - ήν δέ κ. π. τ. γρ. ό αὐτὸς ἄνθ. ἐψέν κάρτα όλεθριώτατον, sine τοῦτο γίγνεται Cod. Med. -8 ὁ om. Gal. in textu. - ώυτὸς sine ὁ 2142 - αὐτὸς pro ωὐτὸς 2144, 446 Suppl. - ἄνθρωπος om. 2256, 2140, 2143, 2330. - ἐμέσι 2330, 2142, 2140 , 2143 , 446 Suppl. - eucet vulg. - Çepa gloss. supra eucet 2144. - λίαν gloss. supra κάρτα 2144. - 9 κόν pro τοῦτο 446 Suppl., 2145, 2142, Gal. in textu. - γίγνεται 446 Suppl. - γίνεται vulg. - 10 τάχιστον δέ 446 Suppl., Gal. in textu. - τάχιστα γάρ cæt. - La leçon du texte snivi par Galien me paraît la meilleure. En esset, ce n'est pas une explication de ce qui précède que donne Hippocrate; c'est une nouvelle proposition qu'il établit. — " πελιδνέν 446 Suppl. — 12 έμέτων 2445, 2142. - έδεσμάτων 2330. - 13 καὶ εἰ όζει δυσώδεες Cod. Med. ap. Foes. - καὶ εἰ ἐξυδυσῶιδες \$46 Suppl. - ὅζοι 2142, Gal. in textu. -

tières vomies sont porracées ou brunes, ou noires, il faut considérer, quelle que soit celle de ces couleurs que l'on y remarque, ce symptôme comme fâcheux. Si le même malade vomit des matières de toutes les couleurs, cela devient excessivement grave. Les vomissements de matières brunes, si elles sentent mauvais, indiquent la mort la plus prompte; toutes les odeurs fétides et putrides sont fâcheuses dans toute espèce de matières vomies.

14. L'expectoration dans toutes les maladies du poumon et des côtés doit être rendue promptement et facilement, et la portion rouillée doit être dès-lors en forte proportion dans le crachat. Si, longtemps seulement après le début de la douleur, l'expectoration prend une coloration rouillée ou rouge, ou cause beaucoup de toux, ou bien n'offre qu'une coloration peu mélangée, le cas devient plus grave; car, si les crachats rouillés sans mélange sout dangereux, les crachats blancs, visqueux et arrondis sont sans avantage. Une expectoration très-jaune, une expectoration écuneuse sont encore mauvaises. Si une seule humeur dominait tellement dans les crachats qu'ils parussent noirs, le

<sup>\*</sup> πασαιδέ αί υπόσαποςι καὶ δυσώδεες om. 2256, 2145. - καὶ γὰο αί όσμαὶ pro π. δὲ αί ὑ. κ. δ. όσμαὶ 2140, 2144, 2141, 2330. - αί om., et couai pro coual Gal. in textu. - woual 446 Suppl. - xaxai om. 446 Suppl. - 15 τοῖς 2444. - ἐμουμένοισιν κακαὶ 446 Suppl. - 16 περὶ πτυέλου in titulo 2142, 2144, 446 Suppl. - πτύον gloss, supra πτύελον 2144. - 17 δε γρή 2145, 2142, Gal. in textu. - 18 όζεσι νοσήμασι Cod. Med. ap. Focs. - λύπαις gloss. 2144. - 19 πνεύμονα 2144. πνεύμωνά τε 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. - τε καί Merc. in marg. - 20 τά πλευρά 2146. - ἀποπτύεσθαι Chart. in textu, t. 8, p. 640. τάχιστά τε ἀποπτύεσθαι Cod. Med. ap. Foes. — \* εὐκολως, εὐπετῶς gloss. 2444. - coug. 446 Suppl. - Se pro re Cod. ms. ap. Opsop., p. 592. — 32 ἀναπτύει τὸ Cod. ms. ap. Opsop., p. 592. – τυγχάνον gloss. supra εον 2444. - 23 πολλούς 2330.-πολλήν om. Cod. Med. - 24 ή Cod. Med., Gal. in cit. t. 3, p. 392. - n zzi Merc. in marg. - zzi pro n vulg. - xai pour n rend le texte vulgaire médicalement inintelligible. 25 γίνεται vulg. - κάκιον γάρ γίγνεται Cod. Med.

\* ἄχρητον ἐὸν κινδυνῶδες, τὸ ² δὲ λευχόν καὶ ² γλίσχρον καὶ ⁴ στρογγύλον ἀλυσιτελές. Κακὸν δὲ καὶ ὅ τὸ χλωρὸν ἐὸν κάρτα καὶ ⁶ τὸ ἀρρῶδες ⁻ ≀ εἰ δὲ εἴη οὕτως ὁ ἄχρητον ὥστε καὶ μέλαν φαίνεσθαι, δεινότερόν ὁ ἐστι τοῦτο ˙ ὁ ἐκείνων · κακὸν δὲ ' καὶ ἢν ' μηδὲν ἀν κκαθαίρηται, μηδὲ προῖη ὁ ' ἐν πλεύμων, ἀλλὰ πλήρης ' ⁴ ἐὼν ζέη ἐν τῆ φά — ρυγγι. ' ὁ Κορύζας δὲ καὶ ' ὁ πταρμοὺς ἐπὶ πᾶσι τοῖσι περὶ τὸν ' πλεύμωνα νουσήμασι ' ἐν προγεγονέναι, ἢ ' ὁ ἐπιγενέσθαι, κακόν ' κλλ' ἐν τοῖσιν ² ὁ ἄλλοισι νουσήμασι ' τοῖσι θανατωδεστάτοισιν οἱ πταρμοὶ ² λυσιτελέουσιν. Λίματι δὲ ² ὁ ἔυμμεμιγμένον μὴ πολλῷ πτύελον ξανθὸν ² ⁴ ἐν τοῖσι ² περιπλευμονικοῖσιν, ² ὁ ἐν ἀρχῆ μὲν τῆς ² γ νούσου ² πτυόμενον, ² ο περιπλευμονικοῖσιν, ² ο ἐν ἀρχῆ μὲν τῆς ² γ νούσου ² πτυόμενον, ² ο περιεστικὸν ³ καὶ κάρτα ³ ὑφελεεί ' ἔς ² γ νούσου ² πτυόμενον, ² παλαιστέρφ ² ἡ ἦσσον ἀσφαλές. Πάντα δὲ ὅ πτύελα πονηρά ἐστιν ³ ὁ δκόσα ὰν τὴν ὁ δύνην μὴ ³ παύη. Κάκιστα ἐὲ τὰ μέλανα, ὡς διαγέγραπται. ³ Τὰ δὲ παύοντα ³ ὁδύνην, πάντων ἔμείνω ⁴ ἐναπτυόμενα.

Όχοσα δὲ τῶν ἀλγημάτων ἐχ τουτέων τῶν <sup>4</sup>' χωρίων μὴ

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ακριτον 446 Suppl. — <sup>2</sup> τε pro δά Gal. in textu. — <sup>3</sup> καὶ τὸ γλ. 446 Suppl. - 4 στρογγόλον 2144. - 5 το om. 446 Suppl., 2145, 2142, Gal. in textu. - χλωρόν τε έδν 2142, Cod. Med. ap. Foes, 446 Suppl. - 6 70 om. 2442, Gal. in textu, 446 Suppl. - 7 7, Cod. Med. ap. Foes. - em om. 2143, 2256. - 8 axpiros 446 Suppl. - 9 écti om. 2440, 2444. - έστιν 446 Suppl. - τοῦτο om. Cod. Med. ap. Foes. -20 ἐχείνου Cod. Med. ap. Foes, 446 Suppl. - ab ἐχείνων ad φάρυγγι om. 2146. - " zhv pro zai hv 2142, Gal. in textu. - si pro hv 446 Suppl. - 12 μπθ' èv (sic) 446 Suppl. - μή pro μπδέν 2330. - προείη 446 Suppl. - 13 πνεύμων 2144, 2142. - 14 έζν ζέει 446 Suppl. - τη 446 Suppl. - τω vulg. - 15 περί κορύζης in titulo Cod. Med. ap. Foes, 446 Suppl. - κόρυζαν 2330. - 16 πταρμόν 2330. - 17 πνεύμενα 2144, 2142, 446 Suppl. - τε καὶ τὰς πλευράς post πλεύμονα 2269, 2140, 2442. - νοσήμασιν 446 Suppl. -- \*\* καὶ προγενονέναι καὶ ἐπιγενέσθαι 2142, Gal. in textu. - καὶ προγεγονέναι καὶ ἐπιγεγονέναι 2145. - κακὸν καὶ προγεγονέναι καὶ ἐπιγενέσθαι 446 Suppl. — 19 ἐπιγεγονέναι 2143, 2140, 2550, 2141, 1884, 2256, 2144. - \* άλλεισιν vulg. - άλλεισιν τάσι θανατώδεσιν νουσήμασιν οί πτ. λυσιτέλεες Cod. Med. ap. Foes. - άλλασι τοισι θανατώδεσι νοσήμασιν οί πτ. λυσιτελέες (sie) 446 Suppl. -2) τοῖς vulg. - 22 λυσιτελούσιν vulg. - 23 ἀναμεμιγμένον μπ πολλώ πτυέλω ξανθώ Cod. Med. ap. Foes. - ξυμμεμιγμένω μή πολ. πτυέλων (sic)

danger est plus imminent que dans les cas précédents; mais il serait fâcheux aussi qu'il n'y cût aucune expectoration, et que le poumon n'évacuât rien, et qu'il se remplit de matières qui bouillonnassent dans les voies aériennes. Des coryzas et des éternuements sont fâcheux dans toutes les affections du poumon, soit qu'ils les précèdent, soit qu'ils surviennent intercurremment; mais dans les autres maladies les plus graves, les éternuements sont utiles. Chez les péripneumoniques, une expectoration rouillée, mêlée d'une médiocre quantité de sang, est salutaire et soulage beaucoup au début de la maladie; mais rendue au septième jour et même plus tard, elle est moins sûre. Tous les crachats sont mauvais qui n'apaisent pas la douleur; les plus fâcheux sont les noirs, comme il a été dit; les meilleurs sont ceux dont l'évacuation calme la douleur de côté.

15. Quand les maladies des régions thoraciques ne cessent ni

446 Suppl. - 24 καὶ ἐν 446 Suppl. - 25 φλεγμονικοΐσιν 2140, 2143, 2444, 2350, 2256, 2444. — περιπτ. 446 Suppl. — <sup>26</sup> ἐν ἀρχῆσι μὲν περιεστημός ὄν 2446. — <sup>27</sup> νόσου 2444. — <sup>28</sup> ἀναπτυόμενον 446 Suppl. - 29 перівотиков 2144, 2142, 2145, 2141. - перівотикос Gal. in textu. - περί έστηχώς 446 Suppl. - περιεκτικόν Cod. S. ap. Focs. -Opsopæus, p. 593 : Eamdem scripturam (περιεστικόν) fert Cod. ms.. quamquam divisim vox illa, expositione ejusdem perperam oh non intellectam notulam dictioni explicate apponi solitam interjecta, boc modo legatur: περι ήγουν του περιέσεσθαι τον κάμνοντα σημαντικόν εστικόν καί πάρτα ώφελέει. Ubi, si περι et εστικόν coegeris, iis quæ explicationis gratia interposita dixi, siet περιεστικόν. - 30 καί om. 2146, Gal. in textu, 446 Suppl. — 31 ώφελέει om. 446 Suppl. — 32 έβδομέω 446 Suppl. - 33 n pro xai 2142, Gal. in textu, 446 Suppl. - 34 Exarrov gloss. 2144. - 25 82 7à Schol. in Hipp., p. 478, Cod. Med. ap. Focs, 446 Suppl. - πτύα gloss. 2144. — 36 όπόσα gloss. 2144. — 37 παύει 446 Suppl. — 38 τά παύοντα δέ 2145, 2142, Gal. in textu. - παύοντα δε sine τα Cod. Med. ap. Foes, 416 Suppl. - 39 την δδύνην 2142, Gal. in textu. - πάντα pro πάντων Cod. Med. ap. Focs, 446 Suppl. -4° πτυόμενα 2145, 2142. – καὶ κρείττονα ρεο ἀναπτυόμενα 2140, 2145. 2142, 2530, 2256, 2144. - 4 γωρείων 446 Suppl. - τῶν μελῶν καὶ pandy closs, 2111.

\* παύηται, μήτε \* πρὸς τὰς τῶν πτυέλων \* καθάρσιας, μήτε \* πρὸς την της 5 χοιλίης εκκόπρωσιν, μήτε προς τας φλεθοτομίας τε καὶ ο φαρμακείας καὶ δικίτας, εἰδέναι 7 δεῖ ἐκπυήσοντα. \* Τῶν δὲ 9 ἐκπυημάτων · δχόσα μεν έτι γολώδεος · εόντος τοῦ πτυέλου έχπυίσκεται, · ολέθρια χάρτα, ήν τε έν μέρει το γολώδες τῷ 13 πύω 14 ἀναπτύοιτο , ήν τε διεού: μάλιστα 15 δε, ην άρξηται 16 γωρέειν το 17 εμπύημα από τουτέου τοῦ πτυέλου, 18 Εβδομαίου εόντος τοῦ 19 νουσήματος. Ἐλπὶς 20 δὲ τὸν 31 τὰ τοιαύτα πτύοντα ἀποθανεῖσθαι 22 τεσσαρεσκαιδεκαταΐον , ἢν μή τι αὐτέω ἐπιγένηται ἀγαθόν. »3 "Εστι δὲ τὰ μὲν ἀγαθὰ »4 τάδε εὐπετέως φέρειν τὸ 25 νούσημα, 26 εύπνοον είναι, τῆς ὀδύνης 27 ἀπηλλάγθαι, τό τε πτύελον 28 δηϊδίως 29 αναθήσσειν, τό 30 τε σώμα διμαλώς 31 φαίνεσθαι θερμόν τε 32 είναι καὶ μαλθακόν, καὶ δίψαν μλ έγειν. οὖρά τε καὶ διαγωρήματα 33 καὶ ὕπνους καὶ ίδρῶτας, ὡς διαγέγραπται έκαστα 34 είναι άγαθά, επιγίγνεσθαι· ούτω μέν γάρ 35 άπάντων 36 τουτέων ἐπιγιγνομένων, οὐχ 37 αν 38 ἀποθάνοι δ 39 ἄνθρωπος. Αν δὲ 40 τὰ μέν τοι 41 αὐτέων 42 ἐπιγίγνοιτο, τὰ δὲ μὴ, 43 οὐ πλείονα γρόνον

\* Παύεται Gal. in textu. - παύειτο ή δδύνη Cod. Med. ap. Foes. -\* πρός om. 2143. — 3 ἀνακαθάρσιας 2142 ex correctione recentiori. — <sup>4</sup> πρὸς om. 2440, 2143, 2141, 2145, 2144, 2142 restit. alia manu. - 6 κοιλίας έκκοπροσιν 446 Suppl. - 6 φαρμακούς 2114, 2143. - καί διαίτας καὶ φαρμακείας Gal. in textu. - καὶ διαίτας τε καὶ φαρμακίας 416 Suppl. - zai φαρμακείας om. 2256, 2442 restituit manus recentior. 1 δ' pro δεῖ 2·140. – διεκπυήσονται pro δεῖ ἐκπυήσοντα 2145, 2141, 2145, 2144 cum gloss. Eumoci genhagytai. - διεκπυήσοντα pro δει έκπυήσοντα 2330, 2256. - έκποιήσαντα 446 Suppl. — <sup>8</sup> περί έμπυνμάτων in tit. 446 Suppl. — 9 δ' 2142. - εμπυπμάτων 446 Suppl., Gal. in textu. — 10 έχόσω μεν έστι γολώδεα έχπυίσκεσθαι όλέθριον χάρτα Cod. Med. ap. Foes. - " έόντις (sic) 2144. - " όλεθριον 2140, 2142, 2143, 2141, 2144 gloss.: φθαρτικόν καταπολύ. - εί τε Cod. Med. ap. Foes, 446 Suppl. -13 πτύω 2145, 2142. - πτυέλω Cod. Med. ap. Foes. — 14 άναπτύχται Gal, in textu. - εί τε Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. - 15 δ' 2142. - ἄρξητε 446 Suppl. - 16 όρμαν gloss. 2144. - 17 ἐκπόνμα 446 Suppl. - 18 έβδομέου 446 Suppl. - 19 νουσήματος 2144, Gal. in textu. νοσήματος vulg. - post νουσήματος addit ή παλαιστέρου 2142 recention manus, Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. — 20 δε om. 446 Suppl. — \*\* τὰ om. 2255, 2144. - νουσέοντα pro τὰ τοιαῦτα πτύοντα Cod. Med. ap. Foes.- άλγέοντα pro τ. τ. πτ. 446 Suppl.-\*\* τεσσαρισκαιδεκατέον (sic) 146 Suppl. - 23 έστιν 446 Suppl. - 24 post τάδε addit ταύτα vel

par l'évacuation des crachats, ni par les déjections alvines, ni par les saignées, les purgations et le régime alimentaire, il faut savoir qu'elles amèneront la suppuration. La suppuration qui se forme pendant que les crachats sont encore bilieux, est très-facheuse, soit que l'expectoration bilieuse soit renduc isolément de l'expectoration purulente, soit qu'elles viennent ensemble. Le cas est grave surtout si la suppuration commence à sortir après l'expectoration bilieuse, la maladie étant au septième jour. Avec une pareille expectoration, la mort est à craindre pour le quatorzième jour, à moins qu'il ne survienne quelque symptôme avantageux. Or, les symptômes avantageux sont : supporter aisément la maladie, avoir la respiration libre, être soulagé de la douleur, expectorer avec facilité, avoir le corps également chaud et également souple, être sans soif, et présenter, dans les urines, les selles, le sommeil et les sueurs, les signes qui ont été décrits comme favorables. Avec la réunion de tous ces symptômes, le malade ne succombera pas; mais, s'il a les uns saus avoir les autres, il ne vivra pas au delà du quatorzième jour. Les signes opposés sont : être accablé par la maladie, avoir la respiration grande et fréquente, conserver

τειαύτα Cod. Med. ap. Foes. - ταύτα pro τάδε · 446 Suppl. — <sup>25</sup> νόσημα 2442, 446 Suppl. — <sup>26</sup> εύπνουν νυίμς. — <sup>27</sup> ἐστερτόσια gloss, 2444. 
Suppl. — <sup>29</sup> ἀναπτύσσιεν 2445. — <sup>30</sup> τε οπ. 446 Suppl. — <sup>28</sup> ἐπόδια 446 Suppl. — <sup>29</sup> ἀναπτύσσιεν 2445. — <sup>30</sup> τε οπ. 446 Suppl. — <sup>31</sup> φαίνειθαι οπ. 436 Suppl. — <sup>32</sup> είναι οπ. Gal. in textu. – καὶ οπ. Cod. Med. ap. Foes. — <sup>33</sup> καὶ οπ. 2444. — <sup>34</sup> είναι (sic) 2346 – εἰδέναι pro είναι νιίμς. – ροκ ἀγαθα αddit ἐθντα νιίμς. - ἐθντα οπ. 2269. – ταύτα ἐπιγνείσθαι 446 Suppl. — πάντα ἐπιγνείσθαι 2269. – Lo texte νιίμαῖτο πο ρουναίτ subsister: le sens qu'il donnait n'était qu'apparent: j'ai changé εἰδέναι στι είναι ανος 2316, supprimé ἐθντα ανος 2269, et obtenu ainsi le sens convenable. — <sup>35</sup> ταυτέων πάντων τῶν στιμείων ἐπιγνεφιώνων pro ἀ. τ. ἐπιγ. 446 Suppl. — <sup>36</sup> τῶν τοιουτέων Cod. Med. ap. Foes. – ἐπιγνεφιώνων νιίμς. — <sup>37</sup> αν οπ. 446 Suppl. — <sup>38</sup> εἰνα ἀποθανείται Cod. Med. ap. Foes. – ἐπιγνεφιώνων νιίμς. — <sup>37</sup> αν οπ. 446 Suppl. — <sup>38</sup> εἰνα ἀποθανείται Cod. Med. ap. Foes. – ἀποθονη supr. ἀποθάνει 2444. — <sup>39</sup> αδι ἄθρωπος αd ἄθρωπος οποία οπο. 2330, 2256, 2140, 2445, 2144. — ἀνθρωπος (sic) 2142. — <sup>46</sup> τὸ pro τὰ Cod. Med. op. Foes. — τη pro τοι 2142. — τοι οπ. 446 Suppl. — <sup>44</sup> τοιτέον γρο αὐτὰνον 446 Suppl. — <sup>44</sup> ἐπιγίνοιτο νιίμς. – ἐπιγνητών 446 Suppl. — <sup>44</sup> ἐπιγίνοιτο νιίμς. – ἐπιγνητών 446 Suppl. — <sup>44</sup> ἐπιγίνοιτο νιίμς. – ἐπιγνητών 446 Suppl. — <sup>48</sup> ἔπιγίνοιτο νιίης. – ἐπιγνητών 446 Suppl. — <sup>48</sup> ἔπιγίνοιτο νιίης. — <sup>48</sup> οῦ οπ. 2142, 446 Suppl. – πλείω 146 Suppl. — <sup>48</sup> ἔπιγίνοιτο νιίης. — <sup>48</sup> οῦ οπ. 2142, 446 Suppl. – πλείω 146 Suppl. — <sup>48</sup> ἔπιγίνοιτο νιίης. — <sup>48</sup> οῦ οπ. 2142, 446 Suppl. – πλείω 146 Suppl. — <sup>48</sup> ἔπιγίνοιτο νιίης. — <sup>48</sup> οῦ οπ. 2142, 446 Suppl. – πλείω 146 Suppl.

ζήσας ἢ \* τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας, \* ἀπόλοιτ' ἄν \* ὁ ἄνθρωπος. 4 Κακὰ δὲ 5 τὰ ἐναντία τουτέων, 6 ήγουν δυσπετέως φέρειν τὴν νοῦσον, πνεῦμα μέγα καὶ πυκνόν εἶναι, τὴν όδύνην μὴ 7 παύεσθαι, τὸ πτύελον μόλις αναθήσσειν, \* διψην χάρτα, τό 9 τε σωμα ύπὸ 10 πυρὸς ανωμάλως έγεσθαι, καὶ τὴν μέν " κοιλίην καὶ τὰς πλευράς " θερμάς εἶναι ἐσγυρῶς, τὸ δὲ ι₃ μέτωπον καὶ τὰς γεῖρας καὶ τοὺς πόδας ¼ ψυγροὺς, οὖρα δὲ καὶ διαγωρήματα καὶ ὑπνους καὶ ἱδρῶτας, ὡς διαγέγραπται έχαστα 15 είναι κακά, έπιγίγνεσθαι · 16 ούτω γάρ εί έπιγένοιτό τι τω πτυέλω 17 τουτέω, 18 ἀπόλοιτο αν 19 δ ἄνθρωπος 20 πρίν ή ές 21 τάς τεσσαρεσχαίδεχα ήμέρας 22 αφιχέσθαι, ή 23 έναταῖος, ή ξνδεκαταῖος. Ούτως οὖν 24 ξυμβάλλεσθαι γρή, ώς τοῦ πτυέλου 25 τουτέου θανατώδεος εόντος μάλα, καὶ 26 οδ 27 φθάνοντος ες τὰς 28 τεσσαρεσκαίδεκα ήμερας. Τὰ 29 δε επιγενόμενα κακά τε και άγαθά ξυλλογιζόμενον έκ τουτέων γρη τὰς προβρήσιας 30 προλέγειν· ούτω γάρ ἄν 31 τις 32 άληθεύοι μάλιστα. Αί δὲ ἄλλαι <sup>39</sup> ἐκπυήσιες ῥήγνυνται αι πλείσται, 34 αξ μέν εξχοσταϊας, αξ δὲ τριηχοσταΐας, αξ δὲ 35 τεσσαραχονθήμερος, αξ δὲ πρὸς τὰς έξήχοντα ήμέρας 36 ἀριχνέονται.

16. Ἐπισκέπτεσθαι δὲ χρὴ τὴν ἀρχὴν τοῦ 37 ἔμπυήματος ἔσε-

\* Ĥ καὶ 2142. - τεσσαρισκαίδεκα 446 Suppl. - \* ἀπελλειτ' 2142, 446 Suppl. - 4 δ ώνθρωπος 2142. - δ άνθ. om. Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. - 4 xxx 2146, Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. - xxx x pro κακά vulg. - κακά, adopté par Bosquillon, est préférable à κατά, en raison surtout de la phrase précédente qui commence par ces mots : cort δὲ τὰ μὲν ἀγαθά. - 5 τάναντία Gal. in textu, Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. - 6 clev pro 7700v 2256. - 7700v 2330, 2140, 2141, 2143, 2144 gloss. cum δυσπετώς, δυσκόλως. - ήγουν om. vulg. - 7 παίησθαι 2144. - πεπαύεσθαι (sic) Cod. Med. ap. Foes. - πεπαύσθαι (sic) 446 Suppl. - πεπαύσθαι Schol. in Hipp., 4, p. 182. - 8 διψείν 446 Suppl. — 9 τε om. 446 Suppl. — 10 τεύ π. 446 Suppl. - τεύ πυρετεύ Cod. Med. ap. Foes. - ἀνεμάλως 446 Suppl. - 11 γαστέρα pro κοιλίκν 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. - 12 θερμός 2256, 2145, 2143, 2142, 2141, 2144. — 13 μέτοπον 446 Suppl. — 14 ψυχρός 2145, 2143, 2256. - ψυχρά 446 Suppl. - τ2 pro δε Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. — 15 εἰδέναι κακὰ ἐόντα pro εἶναι κακὰ, ἐπιγ. vulg. - J'ai corrigé, sans autorité de suss., cette plirase d'après le parallélisme de celle où les bons signes sont énumérés. - 16 εύτως vulg. - εύτως. Εί γάρ ἐπιγένοιτο 2145; on lit de même dans 2142, sauf qu'il y a ἐπιγένοιτο. - ην δ'εύτως επιγένειτο Cod. Med. ap. Foes. - εί δε εύτως επιγένειτο 446

la douleur, rendre avec peine l'expectoration, être très-altéré, avoir la chaleur inégalement répartie dans le corps, être brûlant à l'abdomen et à la poitrine, glacé au visage, aux bras et aux pieds, enfin offrir, dans les urines, les selles, le sommeil et les sueurs, les signes qui ont été décrits comme défavorables. Quelqu'un de ces phénomènes venant à se joindre à l'expectoration dont il s'agit, le malade n'atteindra pas le quatorzième jour, et il succombera le neuvième ou le onzième. Il faut donc faire les conjectures sur le sort du malade, en se souvenant que cette expectoration est très-funeste, et qu'elle ne conduit pas jusqu'au quatorzième jour. C'est en balançant la valeur des signes mauvais et des signes favorables, que l'on doit porter un jugement qui, avéc cette précaution, a le plus de chances d'être véritable. Les autres suppurations de la poitrine font éruption, les unes au vingtième jour, les autres au trentième, d'autres au quarantième, quelques-unes même vont jusqu'au soixantième.

16. Pour connaître le commencement de la suppuration, il faut compter à partir du jour auquel le malade a eu, pour la première fois, un retour du mouvement fébrile, ou auquel il a éprouvé un frisson, et dit ressentir, en

Suppl. 61ng τι. - ἐπιγίνιστο 2144, 2143, Gal. In textu. - ἐπιγίνιται 2141. — '7 τοῦτέω (sic) 446 Suppl. - τουτέων τυιβ. — '8 ἀπλειτ' ἀν 2142, 2255. - ἀπολλειτ ἀν 2144. - ἀν 7 τοῦτέν 1440. Διρ. - ἀν 2142, 2255. - ἀπολλειτ ἀν 2144. - ἀν 7 τοῦτ ἀν 446 Suppl. — '9 δ οm. Gal. in textu. - ἀνθρωπος 2142. — '9 τρινὶ . 48 Suppl. — '2' τρινὶ . 446 Suppl. — '2' ἀρικίσθαι 2144. 2142. - ἀγικίσθαι 446 Suppl. — '3' ἐνναταίς 2144. βal. in textu, 346 Suppl. — '2' σύμβ. 446 Suppl. — '3' ἐνναταίς 2144. βal. in textu, 346 Suppl. — '2' δύ οπι 2146. — '7' ρόδιοντος 2350, 2145. 2144. 2143, 4884, 2140, 2256, 2144. — περιάγεντος τυιβ. - περιάγεντος τον νεοένται είς τὰς τάσαρας Cod. Μεσ. — '3' τεσαρισκείδεκα τμέρας ἀγικύεσθαι 446 Suppl. — '9 δ' 2142. — ἐπιγνύμενα 2145, Gal. in textu. - τε post κακά 2142, 2350. — τε απιτε κακά τυιβ. - ἐπιγνόμενα ἀγικός τα και κακά σελλεγ. Cod. Μεσ. 446 Suppl. — '3' πειδισθαι Cod. Μεσ. — περιάγεντος τυιβ. - ἀπρινόμενα ἀγικός τα εία καλά σελλεγ. Cod. Μεσ. 446 Suppl. — '3' πειδισθαι Cod. Μεσ. — περιάγενται 446 Suppl. — '3' ἀνικότες αἰπλείστεις (sic) ἐγγενισκι 446 Suppl. — '3' ἐνικοταίς και πλείστεις (sic) ἐγγενισκι 446 Suppl. — '3' ἐνικοταίς και πλείστεις (sic) ἐγγενισκι 446 Suppl. — '3' ἀνικότεις 446 Suppl. — '3' ἀνικότεις αἰπλείστεις (sic) ἐγγενισκι 5κολ. in Hipp. , 1, p. 185. — '3' ἀνγενισκι 5κολ. in Hipp. , 1, p. 185. — '3' ἀγκενισκίσκι ταικότεις (sic) δικότεις (s

σθαι λογιζόμενον ἀπὸ ' τῆς ἡμέρης ' ἦς 3 τὸ πρῶτον ' ὁ ἀνθρωπος ἐπόρεξεν, ο ἢ εἴ ποτε αὐτὸν 6 ρῖγος 7 ἔλαθε, καὶ εἰ • φαίη 9 ἀντὶ τῆς οδύνης ' ο αὐτέω βάρος γεγενῆσθαι ἐν τῷ τόπω '' ἐν ῷ '' ἤλγεεν ' ταῦτα γὰρ ἐν ἀρχῆσι '3 γίγνεται τῶν ' ⁴ ἐμπυημάτων. ''Εξ '5 οῦν τουτέων τῶν χρόνων τὴν ρῆξιν χρὴ προσδέχεσθαι '6 τῶν ἐμπυημάτων ἔσεσθαι ἐς τοὺς χρόνους τοὺς προειρημένους. Εἰ δὲ εἴη τὸ '7 ἐμπυημα ἐπὶ θάτερα μοῦνον, στρέφειν τε καὶ '8 καταμανθάνειν χρὴ ἐπὶ τουτέοισι, μή τι '9 ἔχη ἄλγημα ἐν τῷ ἔτέροι πλευρῷ '2° καὶ ἢν θερμότερον ἢ '1 τὸ ἔτερον τοῦ ἔτέρου, '2° κατακλινομένου ἐπὶ '3 τὸ διταῖνον πλευρὸν, '4 ἐρωτῆν εἴ τι '25 αὐτέω '26 δοκέει βαρὺ '7 ἀποκρίμασθαι ἐκ '28 τοῦ ἀνωθεν. '29 Εἰ γὰρ εἴη τοῦτο, ἐπὶ '30 θάτερόν ἐστι τὸ '3' ἐμπύημα, ἐπὶ δκοῖον ἀν πλευρὸν '3° τὸ βάρος '3' γίγνηται. '17. '4 Τοὺς δὲ '3' ξύμπαντας '3 ἐμπύους '7 γιγνώσκειν χρὴ '28 τοισίδε τοῖσι σημείοισι. Πρῶτον μὲν, '9 δ πυρετὸς οὐκ '40 ἀρίποιν, ἀλλὰ τὴν '4' μὲν ἡμέρην λεπτὸς ἴσχει, '4' τὴν δὲ νύχτα '4' πλείων, καὶ ἱρῶτες

<sup>\*</sup> Tre πρώτης ήμ. 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. - \* ής 2142, 2143, 2144, 2145, 2330, 2144, 2256, Gal. in textu. - Galien répète To dans son Commentaire. - T vulg. - T Cod. Med. - Ty 446 Suppl. — 3 τὰ πρῶτα 446 Suppl. — 4 ἀνθρωπος 2142. — 5 ή om. 446 Suppl., Gal. in textu.- ή τὸ αὐτὸν ρίγος Cod. Med. - 6πρῶτον addit ante p. vulg.πρώτον om. 2143, 2145, 2142, 2144, 446 Suppl. — 7 έλαβεν 2142, 446 Suppl. — 8 βαίη Gal. in textu. — 9 αντί 2256, 2144. - αν τι vulg. -C'est évidemment la préposition qu'il faut ici. - καὶ την εί φαίη αντί τ. δ. αὐτῷ β. ἐγγενέσθαι Cod. Med. ap. Foes. - καὶ ἐὰν φαίνει ἀντὶ τ. δ. αὐτῶ β. ένγενέσθαι 446 Suppl. — 10 αὐτῶ vulg. - βάρος αὐτῷ 2142. — \*\* èv om. 2330, 446 Suppl. - Dans ce dernier manuscrit le mot qui remplace φ n'est pas lisible. — " πλγεε 2142. - πλγει Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. — 13 γίνεται vulg. - γίγνεσθαι Cod. Med. ap. Foes. - γίγνονται 446 Suppl. - 14 έμποιημάτων 446 Suppl. - 15 οὖ pro οὖν 2445, 2442, 2444. - τουτέου τοῦ χρόνου 446 Suppl. - τὴν ἡῆξιν om. 446 Suppl. - χρή om. Cod. Med. ap. Foes. - 16 τοῦ πόσο Cod. Med. ap. Foes. - τοῦ πυοῦ (sic) γενέσθαι τὰς ρίζεις τῶν ἐμποικμάτων εἰς τ. χρ. 446 Suppl. — 17 έμποίημα 446 Suppl. - μόνον 446 Suppl. - τὰ ἔτερα μόνου gloss. 2144. — 18 μανθάνειν Cod. Med. ap. Foes. - τουτέοισεν 2442. - 19 έγει 446 Suppl. - έχοι άλγ. ἐπὶ τὸ πλευρον Cod. Med ap. Foes. - έντέρω pro έτέρω Cod. Med. ap. Foes. - έτέρω om. 446 Suppl. - 20 καὶ τιν τε θερμώτερον 446 Suppl. - καὶ τιν εξ τι θερμ. το θάτερον του

place de la douleur, une pesanteur dans le lieu où il souffrait; car ces symptômes surviennent au début des suppurations. C'est donc à partir de ce moment qu'il faut attendre la rupture des empyèmes pour les époques fixées plus haut. Si l'empyème n'occupe qu'un côté, le médecin fera retourner le malade, et il s'informera s'il ne ressent pas de la douleur dans un des côtés de la poitrine; il examinera si un des côtés est plus chaud que l'autre, et, faisant coucher le malade sur le côté sain, il lui demandera s'il n'éprouve pas la sensation d'un poids qui pèse sur lui d'en laut: le côté dans lequel le malade éprouve la sensation gravative est celui où s'est opéré l'empyème.

17. En général, on reconnaît les empyématiques aux signes suivants: d'abord la fièvre ne les abandonne pas; légère le jour, elle redouble la nuit; des sueurs abondantes s'établissent, les malades éprouvent des envies de tousser, et cependant l'expectoration est insignifiante;

έτέρου κατακλινόμ νον Cod. Med. ap. Foes. — 27 τὸ om. 446 Suppl. — <sup>22</sup> καὶ κατακλ. Gal. in textu - κατακεκλιμένω 446 Suppl. — <sup>23</sup> το ύγιεινῶ πλευρῶ 446 Suppl. — 24 δι'ερωτᾶν (sic) ἤν τι δοκέει βάρος αὐτῷ έκκ. 446 Suppl. - 25 αὐτῷ vulg. - αὐτῷ Gal. in textu. - αὐτέων Cod. Med. ap. Foes. - 26 δεκέη 2350. - βάρος Gal. in textu. - δεκεί gloss. supra δικέει 2144. — 27 απικρέμασθαι 2140, 2145, 2141, 2145, 2330, 2256, 2144.- έκκρέμασθαι vulg. - έγκρέμασθαι αὐτέω έκτοῦ ἄνωθεν Cod. Med. - 28 τοῦ 2140, 2143, 2256, 2145, 2142, 446 Suppl., Gal. in textu.των vulg. - έκ τοῦ ἐπὶ θάτερά ἐστι τὸ ἐμπύκμα ἐφ' ἐποτέρω ἄν πλευρώ τὸ βάρος έγγίνηται 2269. - έκ τοῦ ἐπὶ θάτερόν ἐστιν τὸ ἐμποίημα ἐω' όποτέρω αν πλευρώ τὸ βάρος ενγίνηται 446 Suppl. — 29 εί γαρ επί θάτερα έστί το έκπύημα έφ' έκετέρω αν πλευρώ το έπι έκειον αν πλ. β. έγγίνεται Cod. Med. ap. Foes. — 30 το έτερον gloss. 2144. — 31 έλχος gloss. 2144. — 32 το om. Gal. in textu. - 33 γίνηται vulg. - γίγνεται 2142. - γένηται 2350. - έγγίνεται Gal. in textu — 34 περί διαγνώσεως έμπυχμάτων 446 Suppl. in titul. — 35 σόμπαντας 446 Suppl. — 36 έμποίους 446 Suppl. - έμπυϊκούς gloss, 2144. — <sup>37</sup> γινώσκειν rulg. — <sup>38</sup> τείσδε 2142. – τείσι δή τάς σκμ. 2144. – τείς δε τάς σ. 446 Suppl. — <sup>39</sup> ante 6 addit ei vulg. – εί om. 446 Suppl. — 40 ἀφίεισιν 446 Suppl. — 41 μέν οια. 2330. — 41 είς νύκτα δέ 446 Suppl. — 43 πλείω 2143, 2143, 2142, 446 Suppl.

\* πολλοὶ ἐπιγίγνονται, \* βῆξαί τε Ουμὸς \* ἐγγίγνεται αὐτέοισιν, καὶ ἀποπτύουσιν 4οὐδὲν ἄξιον λόγου, καὶ οἱ μὲν ὁρθαλμοὶ ἔγκοιλοι 5 γίγνονται, αἱ δὲ γνάθοι ἐρυθήματα « ἔσχουσι, καὶ οἱ γ μὲν ὅνυμες τῶν χειγνονται, αὶ δὲ γνάθοι ἐρυθήματα « ἔσχουσι, καὶ οἱ γ μὲν ὅνυμες τῶν χειγρων τοι τοι ποσὶν οἰδήματα γίγνεται, '\* καὶ σιτίων οὖν '\* ἐπιθυμέουσι, καὶ ἐν τοῖσι ποσὶν οἰδήματα γίγνεται, '\* καὶ σιτίων οὖν '\* ἐγχρονίζει τῶν '\* ἐμπυημάτων, '\* ἔχι τὰ σημεῖα ταῦτα, καὶ πιστεύειν αὐτέοισι χρὴ '\* χάρτα · ὁκόσα δὲ δλιγοχρόνιά ἐστι, '\* τουτέοισιν ἐπισημαίνεται, ἤν τι ἐπιφαίνηται, οἷα καὶ τοῖσιν '\* ἐν ἀρχῆσι γιγνομένοισιν, ἄμα δὲ καὶ ἤν \*\* τι δυσπνούστερος ἢ ὁ ἄνθρωπος. Τὰ δὲ \*' ταχύτερον αὐτέων καὶ βραδύτερον \*' ἡηγνύμενα \*' τοισίδε γιγνώσκειν χρή '\* ¾ ἡν μὲν ὁ πόνος ἐν \*' ἀρχῆσι 'σ' γίγνηται, καὶ ἡ δύσπνοια καὶ ἡ βὴξ καὶ δ πτυαλισμὸς '\* διατείνη, '\* ἐς τὰς εἴκοσιν ἡμέρας '\* προσδέχεσθαι τὴν ἡῆξιν, ἢ καὶ ἔτι πρόσθεν. ἢν δὲ '\* ἡσυχαίτερος ὁ πόνος '\* ἢ, καὶ \* τὰλλα πάντα κατὰ λόγον, τουτέοισι προσδέχεσθαι τὴν

\* Πουλοί 2255. - πουλλοί 2144, gloss. πολλοί. - έπεγίνονται vulg. γίνονται 446 Suppl. - 2 βηξαί τε θυμός 2140, 2143, 2141, 2145, 2142, 2146,2350, 2144, Gal. intextu. - βῆχές τε καὶ θ. vulg. - βῆζαί τε καὶ θυμὸς 2269, 2256. - βῆξ καὶ θυμὸς αὐτέσισι Cod. Med. - βῆξεται (sic) θυμὸς 446 Suppl. - 3 έγγίνεται vulg. - αὐτέσισι 2444, 2442. - αὐτέσισιν έγγίνεται 446 Suppl. - 4 cuber Gal. in textu, 2142, 446 Suppl. - cuber vulg. -<sup>5</sup> γίνονται vulg. — <sup>6</sup> ἴσχουσιν 446 Suppl. - ἔχουσιν gloss, 2144. — 7 μέν om. 446 Suppl. — 8 καὶ εί δ. θ., μάλιστα εἰ ἄκρει Cod. Med. - καὶ ci δ. θ. και μάλιστα τὰ ἄκρα 446 Suppl. - 9 ci om. vulg.-γίνεται vulg.γίνονται 2445, Gal. in textu. - είδ. γίν. Ιστάμενα και καταπαυόμενα 446 Suppl. - οιδήματα γίνονται συνεστάμενά (sic) τε ( συνιστάμενά τε 2142, ίστάμενα Cod. Med.) καὶ καταπαυέμενα 2269, 2142 in marg. et alia ınanu, Cod. Med. ap. Foes. — 10 κ. σ. ο. έπ. om. 446 Suppl. — 11 έπιθυμέουσιν 2442. — 12 φλύκτεναι 2442 ex correct. recentiori, 446 Suppl. -γίνονται vulg.-- 3 στόμα 2146.-post σώμα addit καὶ σιτίων οὐκ ἐπιθυμέουσιν 446 Suppl. - 14 ένχρονίζει 446 Suppl. - 15 έμποιημάτων 446 Suppl. -16 σχει Cod. Med., 446 Suppl. - αὐτοῖ σι 446 Suppl. — 17 καταπολύ gloss. 2144. - 18 έπισημαίνεσθαι τουτέσισιν εί τι Cod. Med. - τουτέσισιν έπισημαίνεται sine con 446 Suppl.; leçon dont le sens est appuyé du commentaire de Galien. - σημαίνεσθαι τουτέων vulg. - 19 έξ άρχης 446 Suppl. - γινομένοισιν vulg.—20τις pro τι 2143. - ήν τι om. 2350.-δυσπνούτερος (sic) 2144.-ήν ει π Cod. Med. - ή pro ή 446 Suppl. - 22 παχύτερα 2441, 2444. - ταχύ-

les yeux s'enfoncent dans les orbites, les pommettes rougissent, les ongles des doigts se recourbent, les mains deviennent brûlantes, surtout à leur bout, les pieds segonflent, l'appétit se perd, et des phlyctènes se forment sur tout le corps. Les malades affectés d'empyème depuis longtemps se reconnaissent à ces signes auxquels on peut se sier pleinement; les malades affectés d'empyème depuis peu de temps se reconnaissent à ces mêmes signes, s'il s'y joint quelqu'un des signes qui appartiennent au début de la suppuration, et en même temps si la respiration est un peu plus gênée. Les empyèmes qui font promptement éruption ont des signes différents de ceux dont l'évacuation est plus tardive : si la douleur se fait sentir dès le début, si la dyspnée, la toux et l'expectoration fréquente se prolongent, il faut attendre la rupture de l'empyème dans les vingt jours ou même auparavant; si la douleur est moins intense, et que tous les autres signes soient moindres proportionnellement, la rupture sera plus tardive; nécessairement, avant l'éruption du pus, il surviendra de la douleur, de la dyspnée et une expectoration plus fréquente. On comptera particulièrement sur le salut de ceux que la sièvre quitte le jour qui suit l'éruption du pus, qui repren-

τερόν τε καί sine αὐτέων 446 Suppl. -- 22 γινόμενα pro έπγνύμενα 2141. - έποσόμενα 446 Suppl. - 23 ταϊσδε vulg. - ταϊσι δε 2142 ex correct. recentiori. - γινώσκειν vulg. - γινώσκειν χρή τοις δε τοις σημείσισε 446 Suppl. - 24 si pro 7, 446 Suppl. - 25 doy 7, 446 Suppl., Cod. ms. ap. Opsop., p. 596. - 26 giverat vulg. - geverat 446 Suppl., Gal. in textu. - γίνηται 2144 - 27 πτυελισμός Gal. in textu, 2142 ex correct. recentiori. - και ό πτυελισμός και ή βής 446 Suppl. - 26 διατείνει 2255, 2143, 2144, 2141, Gal. in textu et ad marg. διατελέει. - διατελέει Cratandri Cod. ap. Mack., Chart. - Starehiet exwv 446 Suppl. - 29 et; τ. είχου 446 Suppl. - 30 έχων addit post τω. vulg. - έχων om. 446 Suppl. - 31 χρή την Cod. Med. - καὶ έτι έμπροσθεν sine ή Gal. in textu. - την ρίζιν καὶ ξιιπροσθεν 446 Suppl. — 32 πσυχέστερος 2141, 446 Suppl., Gal. in textu. - ήσυχέτερος 2144. — 93 ή 2266. - είν vulg. — 94 και τα άλλα πάντα κατά λόγον ή τουτέσισε, προσδ. 446 Suppl. - καὶ τάλλα πάντα κατά λόγον, τουτέσισι προσδέχεσθαι κτλ. Gal. in textu. - κ. τ. π. τουτέσισ: κ. λ. τουτέου, προσδ. vulg. - τ'άλλα 2444. - τα άλλα 2442.

38 ἀπολλυνται δεόσοισι 39 δ΄ ἃν τουτέων τὰ μὲν 6° ἐπιγένηται, τὰ ἀπολλυνται, δε ἀπολλυνται, δε ἀπολλυνται, δε ἀπολλυνται, δε ἀπολλονται, δε ἀπορετός του πύου μάλιστα μὲν οὕς 6 ἀν ἀρῆ ὁ πυρετὸς τ αὐθημερὸν μετὰ τὴν βῆξιν, καὶ σιτίων αταγέως 9 ἐπιθυμέωσι, καὶ δίψης ἀπηλλαγμένοι το ἀπολ ἐκωτό καὶ ἡ γαστὴρ σμικρά τε καὶ ξυνεστηκότα τ' ὑπογωρέη, καὶ τὸ τα πῦον λευκόν τε καὶ '' λεῖον '' καὶ διάχρος '' ὀπογωρέη, καὶ τὸ '' πῦον λευκόν τε καὶ '' λεῖον '' καὶ διάχρος '' ὀπρογρής '' ἀνακαθαίρηται. '' Λριστα μὲν '' ὁ ἀτερ πόνου τε καὶ βκηλὸς '' ὀπγυρής '' ἀνακαθαίρηται. '' Λριστα μὲν '' ὁ ὑπω καὶ τάχιστα '' ἀπαλλάσσουσιν '' ἡν δὲ μὴ, '' ἐπιθυμέωσι, '' ἐπιθετός μὴ ἀρῆ, '' ὁ ἢ ὸκέων αὐτέους ἀριέναι, αὐθις φαίνηται το ποιτέων '' ἡν ταῦτα πάντα '' ὑπιθετίνηται, '' ἀπολλυνται ὁ κούσοισι 39 δ' ἀν τουτέων τὰ μὲν '' ἐπιγένηται, τὰ ἀπολλυνται ὁ κούσοισι 39 δ' ἀν τουτέων τὰ μὲν '' ἐπιγένηται, τὰ ἀπολλυνται ὁ κούσοισι 39 δ' ἀν τουτέων τὰ μὲν '' ἐπιγένηται, τὰ ἀπολλυνται ὁ κούσοισι 39 δ' ἀν τουτέων τὰ μὲν '' ἐπιγένηται, τὰ ἀπολλυνται ὁ κούσοισι 39 δ' ἀν τουτέων τὰ μὲν '' ἐπιγένηται, τὰ ἀπολλυνται ὁ κούσοισι 39 δ' ὰν τουτέων τὰ μὲν '' ἐπιγένηται, τὰ ἀπολλυνται ὁ κούσοισι 39 δ' ὰν τουτέων τὰ μὲν '' ἐπιγένηται, τὰ ἀπολλυνται ὁ κούσοισι 39 δ' ὰν τουτέων τὰ μὲν '' ἐπιγένηται, τὰ ἀπολλυνται ὁ κούσοισι διαδικόν και οἱ ἐν πολλή βρονω '' περιγίνηται, οἱ ὁ ἐν πολλή βρονω '' περιγίνηται, οἱ ὁ ἐν πολλή βρονω '' περιγίνηται '' ἐπιγένηται '' ἐπικονο '' ἐπιγένηται '' ἐπικονο '' ἐπικ

' E; om. 446 Suppl., 2442 restit, manu alia. - 2 viveofict vulg. προσγίνεσθαι Gal. in textu , Merc. in marg. - προγενέσθαι 446 Suppl. -3 πτυελισμόν 2142, 446 Suppl. — 4 πτύσεως vel έτίξιος Cod. Med. ap. Foes., Ms. reg. ap. Chart. - πτύσεως 446 Suppl. -- 5 τίνες τῶν ἐμπυικῶν σώζονται 446 Suppl. in titul. - περιγίνονται vulg. - 6 αν om. 2350. - είς αν όπ. αύθ. ἀφη 446 Suppl. — 7 αὐτη τη ήμέρα gloss. 2144. — 8 συντόμως gloss. 2144. - 9 έπιθυμέωσι Gal. in texta. - έπιθυμώσιν volg. - έπιθυμιούσε 2140, 2145, 2141, 2144. - ἐπιθυμιέουσεν 446 Suppl. - δέψους Cod. Med. ap. Foes. - " έωσιν 446 Suppl. - " ὑποχωρέει 2143, 2142, 2144. - συνεστηχώτα διαχωρέει 446 Suppl. - 12 πτύελον Chart. - πειόν pro πύον 446 Suppl. - Ελκες gloss. 2144. - 13 λίον 446 Suppl. - 14 zai om. 2140, 2144, 2143, Gal. in textu. - διιάγρωση 2144. -15 n 2144. - n om. Cod. Med. ap. Foes. - exxopéat pro n 446 Suppl. - 16 χωρίς gloss. 2144. - άνευ 446 Suppl. - 17 ίσχυρής οια. 446 Suppl. - 18 ανακαθαίρηται om. 2140, 2142, 2330, 2143, 2141, 2256. 2144, 2145, Gal. in textu. - Zviet pro zvzz. Cod. Med. ap. Foes. άνακαβαίρεται 446 Suppl. — 19 μέν εύν εύτως 2142, 2145, Gal. in textu. - εύτω 446 Suppl. - εύτως vulg. - αν pro μέν Cod. Med. ap. Foes. - 20 ἀπαλλάττουσιν 446 Suppl. - ἀπαλλάσσουσι 2142. - έλευθερούνται gloss. 2144. - 21 gi 2142, 2145, Gal. in textu, 446 Suppl. - 22 65: 2330, 2140, 2256, 2143, 2141. - elet 446 Suppl. - 23 Yivara: vulg. - gignortal vel to givate Cod. Med. ap. Foes. - gignorte \$46 Suppl. -24 τίνες των έμπυικών ἀπολλυνται 446 Suppl. in titul. - φθείρονται gloss 2144

nent promptement de l'appétit, qui sont délivrés de la soif, qui rendent, par le bas, des matières petites et liées, chez qui le pus expectoré est blanc, homogène, de conleur uniforme, et sans mélange de pituite, et qui le rendent sans douleur ni toux considérable. La guérison est la plus sûre et la plus prompte chez ceux qui présentent tous ces symptômes favorables, ou du moins qui en présentent la plupart; mais le malade est perdu quand la fièvre ne cesse pas, ou quand, paraissant le quitter, elle revient avec un redoublement; quand la soif persiste sans que l'appétit se rétablisse, quand il y a diarrhée, quand le pus expectoré est verdâtre on brun, ou pituiteux et écumeux; la réunion de tous ces symptômes est mortelle; mais, quand ils n'y sont pas tous, et que quelques-uns manquent, les malades ou succombent, ou ne se rétablissent qu'après un temps très-long. Ici comme

<sup>- 25</sup> είσιν 2144, Gal. in textu. - ούς αν ό τε πυρετός αύθημερον αφή ή δικέων άφιέναι φαίνεται αύθις άναθερμαινόμενος, vel ό τε πυρετός μή άφείη, άλλα δοκέων αφιέναι φαίνεται αύθις αναθερμαινόμενος Cod. Med. - οίς αν ό πυρετός αὐθήμερον (sic) μη ἀφη μετά την ρηζίν, άλλα δοκών άριεναι sine αὐτέους 446 Suppl. - ἀφείν τulg. - 26 ἀλλά pro ή 2442 ex correct. recentiori. - zzi pro n Merc. in marg. - 27 gyougi Cod. Med. ap. Foes. - 28 ເປັນ ຂໍກເປັນແຂ້ເນສເ Cod. Med. ap. Foes. - ເປັນ ຂໍກເປັນແຂ້ພອເຈ 446 Suppl. — 29 καί om. Gal. in textu. — 30 ή om.; παιέν pro πύον 446 Suppl. - 31 n Merc. in marg. - και pro n vulg. - πελιδύον πτύελεν pro πελιέν πτύη Cod. Med. — 33 πτύη om. 446 Suppl. — 33 τὸ δέ πτύελου pro ή 446 Suppl. - 34 φλεγματώδεες 2143, 2144. - Dans 2144, il y avait aussi αφρώδεες; un e a été effacé; mais la correction ne s'est pas étenduc au mot précèdent. - η είσι φλεγματώδες γέуктан Cod. Med. ap. Foes. — 35 й рго кай 2256. — 36 стог рго йу Mere. iu marg. - οίσιν αν τ. π. γίνεται απόλυνται 446 Suppl. - 37 γίνεται Gal. in textu. - γίγνονται 2143. - Je remarque, à propos du mot γίγνεται, la fidélité avec laquelle les anciens copistes copiaient. Dans ce traite, la forme γίγνεσθαι est rare; on trouve presque toujours γίνεσθαι. Mais au même endroit, presque tous les manuscrits ont le y, par exemple ici, γίγνεται. - 38 ab ἀπολλονται ad ἀπολλονται omnia om. 2144, 2256, 2140, 2143, 2330. - 39 de sine av 446 Suppl. - 40 yeurται Cod. Med. ap. Foes. - γένονται (sic) 446 Suppl. -- 41 πεσιγίνονται vulg.

γνονται. Άλλ' ἐκ πάντων ' τῶν τεκμηρίων τῶν ' ἐόντων ἐν τουτέοισι ' σημαίνεσθαι, καὶ τοῖσιν ' ἄλλοισι πᾶσιν.

18. " Όχόσοισι δὲ ἀποστάσιες γίγνονται ἐχ τῶν περιπλευμονικῶν νουσημάτων παρὰ τὰ ὧτα, καὶ ε ἐκπυέουσιν, τ ἢ ε ἐς τὰ κάτω χωρία, καὶ ε συριγγοῦνται, οὖτοι ιο περιγίγνονται. ιο Ἐπισκέπτεσθαι δὲ χρὴ τὰ τοιαῦτα ὧδει ἢν ε τε πυρετὸς ιο ἔχη, καὶ ἡ δδύνη μὴ ιο παύηται, καὶ τὸ ιο πτύελον μὴ ιο ἔχωρέη κατὰ ιο λόγον, τρ μηδὲ χολώδεες αἱ τῆς κοιλίης διαχωρήσιες, ιο μηδὲ εὐλυτοί ιο τε καὶ ο ἀκρητοι τι γίγνοιντο, ο καὶ μηδὲ τὸ οὖρον ο πουλύ τε κάρτα καὶ ε πολλήν

\* Των om. Gal. in textu. - 2 ένεόντων 2442, 2445. - τοιουτέσισι 2145, 2142. - τεκμπρίων τοιουτέων έν τουτέοισι τεκμαίρεσθαι καὶ τοῖσι άλλεις άπασιν Cod. Med. ap. Foes. — 3 τεκμαίρεσθαι pro σκμ. 146 Suppl. — 4 αλλοισιν απασιν 446 Suppl. - απασιν Gal. in textu. — <sup>6</sup> είσι Cod. Med. ap. Foes. - γίνονται 2142, 446 Suppl. - περιπνευμονικών 2444, 446 Suppl. - νοσημάτων 446 Suppl., 2442. - περί τα ότα Cod. Med. ap. Foes, Merc. in marg. - 6 ἐκπυέουσιν 2142 ex correct. recentiori, Cod. Med. ap. Foes, 446 Suppl. - έκπυσσου Gal. in textu. έμπυςοσιν vulg. - 7 η 446 Suppl. , Gal. in textu, Merc. in marg. - η om. vulg. - n est dans le texte qui accompagne le commentaire de Galien, à la marge de Mercuriali, et dans le manuscrit 446 Suppl. Cette particule, qui manque partout ailleurs, est absolument indispensable, et, scule, elle permet de comprendre cette phrase. Foes a traduit : quibus ex morbis pulmonis ad aures abscessus oboriuntur et ad inferiores sedes suppurant et fistula facta aperiuntur, iis secunda valetudo contingere solet. Cela est la reproduction sidèle du texte que Foes a imprimé. Mais comment croire qu'Hippocrate a voulu dire : Ceux à qui des dépôts se forment près des oreilles, suppurent dans les parties inférieures et deviennent fistuleux? Les idées ne se suivent pas. Mais rien de plus clair et de plus suivi que le sens avec la restitution que donne Galien; la phrase veut dire : Ceux chez qui des dépôts, se formant près des oreilles, se terminent par suppuration, ou, se formant dans les parties inférieures, se terminent par une fistule. - 8 είς 446 Suppl. - 9 βάγγυνται καὶ συββάγγυνται pro συριγγούνται 2269, 2142, ex correctione recentiori, Cod. Med. - ἐκσυριγγεῦνται Gal., 1. 5 De cris., Cod. S. ap. Foes. - συρκηγεύνται 446 Suppl. - 10 δε addit post ούτοι vulg. - δέ om. Gal. in textu. - περιγέγγονται 446 Suppl. περιγίνονται vulg. — 11 ύποσκέπτεσθαι 2140, 2145, 2143, 2141, 2142, 2256, Gal. in textu, 2444 cum ἐπισκοπείν gloss., 446 Suppl. -- 12 ίσχει

dans tout le reste, c'est d'après l'ensemble de tous les signes qu'il faut établir le jugement.

18. Quand, après les affections péripneumoniques, il se forme, vers les oreilles, des dépôts qui suppurent, ou, dans les parties inférieures, des dépôts qui se terminent par une fistule, le malade guérit. Voici les observations à faire dans ces cas: si la fièvre dure, si la douleur ne se calme pas, si l'expectoration ne s'opère pas convenablement, si les déjections alvines ne deviennent pas bilicuses, ni ne fluent largement, ni ne sont composées d'une seule humeur, si l'urine n'est pas abondante, ni ne donne un sédiment considérable, mais si, d'un autre côté, le malade présente, en sa faveur, tous les autres signes qui sont salutaires, il faut attendre de parcils dépôts. Ces dépôts se font, les uns dans les parties inférieures chez ceux dont les hypochondres présentent quelque engorgement, les autres dans les parties supérieures, quand, l'hypo-

Cod. Med. – έχει 446 Suppl. — '' πεπαυμένη ή Gal. in textu, 446 Suppl. — '4 τὸ πτύον gloss. 2144. — '5 έκχιορή gloss. 2144. — '' τὸν προσήχοντα gloss. 2144. — 17 μή δέ 2144. - αί διαγ. τ. κοιλίτο έωσι Cod. Med. ap. Foes. - ai διαχ. τ. κ. έωσιν 446 Suppl. - 18 μη δέ 2144. —19 та om. Gal. in textu.—20 вохрото (sic) 2269. - ахрато 446 Suppl.ακρατοι gloss. 2144. — 21 γίνοιντο 2142. - γίνονται 446 Suppl. - γίνωνται Gal. in textu. - Galien nous apprend dans son Commentaire qu'il y avait, dans les exemplaires d'Hippocrate, deux leçons différentes pour cette phrase; l'une qui est conforme à celle qui est imprimée ici, et qui est donnée par tous nos manuscrits; l'autre qui est ainsi conque: und'à γελώδεες αι της κειλίης διαγώρησιες, εύλυτει δε και άκρητοι γίνωνται. Galien ne se prononce pas entre ces deux leçons, qui offreut un sens diametralement opposé. - 22 καί om. 446 Suppl., Gal. in textu. - μπ δέ 2144. - τὸ om. Cod. Med. ap. Foes, 446 Suppl. - 23 πολύ 2144, 2142. - παχύ τε κάρτα 446 Suppl. - κάρτα παχύ τε Cod, Med. ap. Foes. - καὶ παχὰ ante κάρτα Merc. in marg. - 24 πουλλήν 2255, 2144 cum πολλή gloss. - Ce membre de phrase, dans le texte suivi par Galien, est écrit: μπδε το ούρον κάρτα πολύ τε καί παχύ και πολλήν υπόστασιν Exov. Dans son Commentaire il dit : cette phrase est écrito de deux manières dans les exemplaires; les uns ont: μπδ' εύρεν πελύ τε καί παχύ καὶ ὑπόστασιν έχον πολλήν; les autres ont: μπδ'ούρον πολύ κάρτα καὶ υπόστασιν πολλήν έχον.

160 PAONOSTIC-

ύπόστασιν ' ἔχον, " ὑπηρετέηται δὲ " πεοιεστικῶς ὑπὸ τῶν λοιπῶν πάντων τῶν \* περιεστικῶν σημείων, τουτέοισι χρὴ τὰς " τοιαύτας ο ἀποστάσιας ἐλπίζειν ἔσεσθαι. " Γίγνονται δὲ αὶ μὲν " ἐς τὰ κάτω χωρία, " ο ὅσιν ὰν περὶ τὰ '" ὑποχόνδρια τοῦ φλέγματός '" τι '" ἐγγένηται " ὁ δὲ ἄνω, ο ὅσι '" το ὑποχόνδριον '" λαπαρόν τε καὶ ἀνώδυνον '" διατελέη, " ὁ δύσκνοος δέ τινα χρόνον γενόμενος " παύσηται, άτερ φανερῆς "" προφάσιος ἄλλης. " Αἱ δὲ "ο ἀποστάσιες αὶ " ἐς τὰ σκέλεα ἐν τῆσι "" περιπλευμονίησι τῆσιν ἰσχυρῆσί τε καὶ ἐπικινδύνοισι λυσιτελέες μὲν πᾶσαι, άρισται δὲ αὶ τοῦ πτυέλου ἐν μεταβολῆ " ἐόντος γιγνόμεναι εὶ γὰρ τὸ οἴόημα καὶ ἡ δὸύνη " ἐγγνοιτο, τοῦ πτυέλου ἀντὶ " ἔς 2ν0οῦ "ό πυώδεος " γενομένου καὶ ἐκχωρέοντος ἔξω, οὐτως ὰν ἀσφαλέστατα "" ὅτε ἀνθρωπος "περιγίγνοιτο, καὶ ἡ ἀπόστασις "ἀνιδύνος "τάχιστα " παύσαιτο " εἰ δὲ <sup>34</sup> τὸ πτύελον μὴ ἐκχωρέοι καλῶς, " μηδὲ τὸ ο ὖρον ὑπόστασιν "δάγαθὴν ἔχον φαίνοιτο, κίνδυνος " χωλὸν γενέσθαι τὸ οὖρον ὑπόστασιν "δάγαθὴν ἔχον φαίνοιτο, κίνδυνος " χωλὸν γενέσθαι τὸ οὖρον ὑπόστασιν "δάγαθὴν ἔχον φαίνοιτο, κίνδυνος " χωλὸν γενέσθαι τὸ οῦρον ὑπόστασιν "δάγαθὴν ἔχον φαίνοιτο, κίνδυνος " χωλὸν γενέσθαι τὸ οῦρον ὑπόστασιν "δάγαθὴν ἔχον φαίνοιτο, κίνδυνος " χωλὸν γενέσθαι τὸ οῦρον ὑπόστασιν "δάγαθὴν ἔχον φαίνοιτο, κίνδυνος " χωλὸν γενέσθαι τὸ οῦρον ὑπόστασιν " δια χωρές " και δε παίδανος " το και το δια και το δια και το δια και το δια και δια και το δια και δια και το δια και δια και δια και δε παίδανος " τάχιστα και δια και δι

\* Εχων 446 Suppl. — \* ύπερετέται vulg. - ύπερετείτε 446 Suppl. υπηρετείται Gal. in textu, Cod. Med. ap. Foes. - Opsopœus, p. 593, dit : Dictione ὑπηρετήται divulsa in ms. Cod., interpretatio in contextus seriem ab imperito librario illata est, sic : ὑπερ ἀντὶ δοκεῖ περιεστγκός είναι, ήγουν περιέσεσθαι δυνάμενος ύπο των σχμείων των περιέσεσθαι σχιμαινόντων ετήται δε περιεστικός (sic) ύπο των λοιπών πάντων των περιεστικών σημείων. Hic, conjuncto ύπερ cum ετήται, exsurgit ύπερετήται depravatum ex ὑπηρετήται. — 3 περιεστηχώς 2145, 2141, 2140, 2143. - περιεστηκώς 2144. - περιεσττικός 2142, Gal. in textu, Cod. Med. ap. Foes. περιεστικός 2550. - προεκτικώς Cod. S. ap. Foes. - 4 περιεστηκότων 2142 ex correct. recentiori, 446 Suppl., 2146, Gal. in textu. - περιεστικών 2145, 2141, 2145, 2144. - περιεκτικών Cod. S. ap. Foes. περιεστικότων Merc. in marg. — 5 αυτας (sic) pro τοιαύτας 446 Suppl. — 6 Ita 2145, 2142, 446 Suppl., Gal. in textu. - ύπεστάσιας cæt. — 7 γίνονται vulg. - γίνονται μέν αί μέν Cod. Med. ap. Foes. - 8 έπὶ pro ές 446 Suppl. - 9 είς αν περί το ύποχόνδριον Cod. Med. ap. Foes. - τι addit, post αν Merc. in marg. - " ὑπογονδριαν (sic) 446 Suppl. - " τι om. 446 Suppl. - 12 έγγίναται 2145, 2142, 2550, Gal. in textu. έγγένηται έζν Cod. Med. ap. Foes. — 13 είσι μέν το 2145, 2142. οίσιν τὸ μέν Gal. in textu. - οίσιν αν τὸ μέν Cod. Med. ap. Foes. , 446 Suppl. — 14 λαμπαρέν τε και ανόδυνον 446 Suppl. — 15 διατελή Cod. Med. ap. Foes. - διατελέει έὸν 446 Suppl. — 16 δύσπνους vulg. - δύσπνοον δέ τινα χρόνον γενόμενον. Gal. in textu. - δύσπνους δέ τινας χρόνω ητηνομένους παύσεται Cod. Med. ap. Foes. - 17 παύσεται 446 Suppl.,

chondre restant souple et indolent, le malade éprouve, pendant quelque temps, une gêne dans la respiration qui cesse sans cause évidente. Les dépôts aux membres inférieurs dans les péripneumonies intenses et dangereuses sont tous utiles, mais les plus favorables sont ceux qui se forment au moment où les crachats subissent une modification; car, si le gonflement et la douleur se manifestent quand l'expectoration, de rouillée, devient purulente et se fait jour au dehors, le malade a toutes les chances pour lui, et le dépôt cessera bientôt sans douleur. Si, au contraire, l'expectoration ne procède pas convenablement et que l'urine ne présente pas un dépôt favorable, il est à craindre que l'articulation où s'est fait le dépôt ne demeure impotente ou ne cause beaucoup d'embarras au médecin. La disparition et la rétrocession des dépôts, sans que l'expectoration procède ni que la fièvre cesse, constituent un accident formi-

sed positum post άλλης. — 18 προφάσιως 446 Suppl. — 19 περὶ ἀποσπάσεων 2142, 2144 en titre. — 20 δε άλλαι ἀποστάσιαις 446 Suppl. — 21 είς 446 Suppl. — 22 ταξς περιπνευμονίαις ταξς έσγυραξς τε καὶ ἐπικινδύνοις λυσιτελείς 2269. - περιπν. ταίς ίση, τε κ. έπικινδύνκοι λυσιτελείς 2228.-περιπγευμονίτισι 2228, 2144, 2142, 446 Suppl. - τήσι σχυρήσι (sic) sine τε; ἐπικινδύνοισιν 446 Suppl. - 23 ήδη ante ἐόντος Merc. in marg., Gal. in textu. - ron post course 446 Suppl. - ourse ron revolution 2269. - ἐό, ἥδη γενόμεναι 2228. - γινόμεναι 2142. - 24 γίνοιτο 2228, 2256, 2144, 2142, 446 Suppl., 2269. - 25 τοῦ ξανθοῦ Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. — 26 πυρόδους 2269. - πυώδους 2228. — 27 γινομένου 2228, 446 Suppl., Gal. in textu, 2269. - γιγιομένου 2142. έχχωρούντος 2269. – άνω pro έξω 2228. — 26 δ τε δ 2269. — 29 περιγίνοιτο vulg. - περιγένοιτο 2269, 2228. - νικήσοι gloss. 2144. -30 ἀνεδύνως 446 Suppl. - τάχιστα ἀνωδύνως 2269, 2228. - Ici finit le manuscrit 2228. - εἰ ἀνώδυνος τάχα ἄν παύσχται Cod. Med. ap. Foes. — 31 αν pro τάχιστα 446 Suppl. — 32 παύσαιτο Gal. in textu. – αν παύσαιτο Merc. in marg. - αν παύσηται 2269. - παύεται 2142, 2145. - παύσειτο 446 Suppl. - παύσεται vulg. - 33 π/ν Gal. in textu , Cod. Med. ap. Foes. - '34 το om. Gal. in textu. - έχχωρέοι Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. - έγγωρίη 2269. - έκγωρέη vulg. - καλώς om. Cod Med. ap. Foes. - 35 μ ή δε 2142, 446 Suppl., 2256, 2269. - 36 άγαθὸν Gal. in textu. - 37 γενέσθαι χωλόν 446 Suppl. - κίνδυνον γενέσθαι χολόν (sic) 2269.

162 PRONOSTIC.

άρθρον ή πολλά ' πρήγματα παρασχείν. ' \*Πν δὲ ἀφανίζωνται καὶ ' παλινδρομέωσιν αί ἀποστάσιες, ' τοῦ πτυέλου μὴ ἐκχωρέοντος, 'καὶ τοῦ πυρετοῦ ἔχοντος, δεινόν κίνδυνος γὰρ μὴ <sup>6</sup>παραφρονήση <sup>7</sup> καὶ ἀποθάνη <sup>8</sup> δ ἀνθρωπος. Τῶν <sup>9</sup> δὲ <sup>10</sup> ἐμπύων τῶν <sup>11</sup> ἐκ τῶν <sup>12</sup> περιπλευμενικῶν οἱ <sup>13</sup>γεραίτεροι μᾶλλον ' <sup>4</sup>ἀπόλλυνται' ἐκ δὲ τῶν ἄλλων <sup>14</sup>ἐμπυημάτων οἱ νεώτεροι μᾶλλον <sup>16</sup>ἀποθνήσχουσιν, <sup>13</sup>Οχόσοι δὲ τῶν

\* Πράγματα Cod. Med. ap. Foes, 2269. - πράγματα gloss. 2144. -\* si pro fo 446 Suppl. - do de nai 2269. - d' 2442. - doavizorat 2142 ex correct, recentioni. - ทิ้ง อิธ แก้ Cod. Med. ap. Foes. - ลิตลท์เรียบรอ 446 Suppl. — 3 παλινδρομέουσιν 2140. - παλινδρομώσιν 2269, - άποστάσεις 2269. — 4 τοῦ τε πτ. μὴ έχχορέοντος 446 Suppl. - τοῦ τε πτ. μὴ ύποχωρούντος mutatum in έγχωρούντος 2269. — 5 τού τε πυρετού 2269, Gal, in textu, 446 Suppl. - πυρετού τε έχοντος 2145. - τού om. 2142. - 6 παραφρονέση 446 Suppl. - 7 η pro και 2330. - τε και Cod. Med. ap. Foes, - ἀποθάνει 446 Suppl. - 8 ο om. Gal. in textu. - ωνθρωπος pro ὁ α. 2142. - 9 περί έμπύων Cod. Med. ap. Foes, in titulo. - δ' 2142. - 1º ἐμπυχμάτων Schol., 4, p. 195. - 1'έκ 2142, 2145, Gal. in textu, Schol., 1, p. 195, 446 Suppl. - ἀπό vulg. - ἐκτῶν om. 2269 --- 12 περιπνευμενικών νουσκιμάτων Gal. in textu. - περιπλ. νοσκιμάτων Merc. in marg. - περιπνευμονικών Schol., 4, p. 195, 2256, 2144, 2269, 2142, περιπν. νοσ. 446 Suppl. - 13 γεραίτεροί τε 2145, 2142. - 14 αποθνήσκουσιν 446 Suppl. — 15 έκπυνμάτων 2440. - έμποιημάτων 446 Suppl. — 16 ἀπόλλυνται 446 Suppl. — 17 ἐκόσοι.... ἀπόλλυνται om. 2269; suppositicia esse ad oram notavit Imp. Cornar, ap. Mack.-Daus 1884 cette phrase est placée après ὁ ἄνθρωπος, p. 464, l. 8; mais après le Pronostic se trouve, daus ce même manuscrit, un fragment intitule περί πυρετών, qui n'est qu'un extrait de ce traite; là la phrase ἀκόσοι..... ἀπόλλυνται est omise. - Dans la plupart des imprimés et des manuscrits la phrase όχόσοι.... ἀπόλλυνται est placée après ὁ ἄνθρωπος, p. 464, l. 8. Elle ne peut être conservée en cet endroit. En esset, Hippocrate, parlant des douleurs qui se déplacent pour se porter en haut, dit, que, si, dans ce transport, il survient des signes d'ailleurs mauvais, le cas est sans ressource, mais que, s'il ne survient point de mauvais signes, il y a des chances de salut. Entre ces deux parties d'une même proposition, qui tiennent l'une à l'autre si étroitement, il ne peut pas avoir intercalé la phrase δεόσοι.... ἀπόλλυνται, laquelle doit être ici considérée comme un hors d'œuvre, d'ahord parce qu'elle a trait à une matière toute différente, ensuite parce qu'elle coupe deux membres d'une même pensée, qui ne peuvent pas être sépares par une intercalation aussi hétérogène. Remarquons en outre que ni Galien dans son Commentaire sur

dable, car le malade est en danger de tomber dans le délire et de succomber. Les empyèmes qui succèdent aux péripneumonies sont périr de présérence les personnesavancées en âge, tandis que les autres suppurationssont plus sunestes aux moins âgées. Quand on ouvre un empyème par la cautérisation ou l'incision, le sujet réchappe si le pus est pur, blancet sans

la phrase αί δε ζύν πυσετώ κτλ. , ni le Scholiaste ; publié par M. Dietz , p. 496, ne disent aucun mot qui puisse être rapporté, de loin ou de près, å όχόσοι.... άπόλλυνται. Le silence de Galien n'est sans doute qu'un argument négatif; mais du moins laisse-t-il toute latitude pour reconnaître une erreur de copiste; et la position que les imprimés donnent à έκόσοι.... ἀπόλλυνται, ne se justifiant que par la majorité des manuscrits, ne peut se soutenir contre les objections tirées du contexte, et sortifiées par deux manuscrits (2269 et 446 Suppl.), dont le premier supprime cette phrase, et le second la place différemment. Depuis longtemps cette remarque a été faite. Heurnius ( Hippocratis Coi Proleg., p. 256, Lugd.-Bat., 1593) dit: «Aphorismus hic (όκοσα.... ἀπολλωνται) aut librarii aut impressorum aut interpretum stupiditate, id quod ante neminem admonuisse miror, male collocatus est ideoque proxime sequi debuisset aphorismum 76 hic positum (c'est-à-dire après αποθνήσκουσιν, p. 162, l. 6). lino in quibusdam exemplaribus non legitur.» On voit que l'avis de Heurnius était de placer cette phrase après ἀποθνήσχουσιν comme l'ai fait, Cependant il l'a placée après έλπίδες, p. 164, l. 10; à tort certainement, contre son propre avis, et sans aucune autorité de manuscrit, à ma connaissance du moins. Bosquillon (Hipp. Aph. et Præn. lib., t. 2, p. 173), sans citer Heurnius, l'a suivi de tout point : «Hæc sententia (όκόσοι.... ἀπόλλυνται) in vulgatis 68 (ἀνέλπιστος ὁ ἄνθρωπος, p. 164, l. 8) sequitur; sed hoc loco (post ελπίδες, p. 164, l. 10) aptius ponenda videtur, no disjungantur dum sententim qua conjungi debent. Imo temere hic inserta videtur ex sect. VII, Aph. 43, et sect. VI, Aph. 27, nec non ex libro de Internis passionibus; unde hanc omnino tollendam putamus, nam deest in multis codicibus, et hanc Galenus præteriit in suis commentariis.» Gardeil, dans sa traduction française, a suivi le texte de Heurnius et de Bosquillon; et Grimm, dans sa traduction allemande, le texte vulgaire ou de Foes, ce qui était le plus mauvais parti. L'avis de Bosquillon est de retrancher complétement όχόσοι.... ἀπόλλυνται; et pour cela il s'autorise du silence de Galien. En effet, Galien, commentant la phrase των δε έμπύων κτλ., phrase après laquelle j'ai placé όκόσοι.... ἀπόλλυνται, ne dit, en cet endroit, rien qui se rapporte à cette phrase. Le Scholiaste, publié par M. Dietz, ne commente pas, non plus, la phrase en question. Mais, cette

έμπύων χαίονται ' ἢ τέμνονται, ° οἶσιν ' ἄν 4 χαθαρὸν ' μέν τὸ πῦον ' ἢ χαὶ λευχὸν 7 χαὶ μὴ δυσῶδες, σώζονται ' ° οἶσι δὲ ὕφαιμόν ° τε χαὶ βορδορῶδες ' °, ἀπόλλυνται.

19. 11 Λί δὲ 12 ξὸν πυρετῷ 13 γιγνόμεναι δδύναι περὶ τὴν δσφῦν τε καὶ τὰ κάτω χωρία, ἢν τῶν 14 φρενῶν 15 ἄπτωνται, 16 τὰ κάτω ἐκλείπουσαι, 17 δλέθριαι κάρτα. 18 Προσέχειν οὖν δεῖ 19τὸν νόον 20 τοῖσιν ἄλλοισι σκιμείοισιν, 21 ὡς ἦν τι καὶ τῶν ἄλλων σκιμείων 22ἐπιφαίνηται πονηρὸν, ἀνέλπιστος ὁ ἄνθρωπος 23 · 24 ἢν 25 δὲ, 26ἀναίσσοντος τοῦ 27 νουσήματος ὡς πρὸς τὰς 28 φρένας, 29 τάλλα σημεῖα μὴ πονηρὰ 30ἔπιγίγνηται, 31 ἔμπυον ἔσεσθαι 32τοῦτον πολλαὶ ἐλπίδες.

phraso ne présentant aucune difficulté, il est possible que les deux commentateurs l'aient volontairement laissée sans explication, bien qu'ils l'aient eue sous les yeux. Je le répète, l'argument tiré du silence de Galien et du Scholiaste n'est que négatif, et ne met pas un obstacle insurmontable à l'admission de notre phrase. Peut-être même le Scholiaste en a-t-il conservé un indice fugitif qu'on peut opposer à ce silence: citant le texte των δε έμπύων.... άποθνήσχουσιν, il ajoute, καὶ τὰ έξης (p. 195.). Τὰ έξης ne peut comprendre αί δὲ ξύν πυρετώ κτλ.; car le second τμήμα finit ici; et le troisième τμήμα reprend dans le Scholiaste justement par ces mots αί δε ζων πυρετώ κτλ. Ou bien τα έξης est une erreur de copiste, et ne se rapporte à rien, ou bien ces mots serapportent à έχόσοι... ἀπολλονται, phrase qui se trouve placée après των δέ έμπύων .... άποθνήσκουσιν cité intégralement, et αἱ δὲ ζὸν πυρετώ κτλ. cité intégralement aussi. Il serait donc téméraire de supprimer toute cette phrase, sculement d'après le silence de Galien dans son Commentaire, et d'après l'omission d'un manuscrit (2269); et Bosquillon, qui conseille ce retranchement, ne l'a pas fait cependant. En conséquence, je crois qu'il vaut mieux suivre, non pas l'exemple, mais l'avis de Heurnius, et mettre όκόσοι.. ἀπόλλυνται après ἀποθνήσκουσιν p. 162, l. 6. Et ici cet avis n'est pas une conjecture ; car il est appuyé de l'autorité du manuscrit 446 Suppl., où la phrase en question occupe le lieu qui lui convient le mieux d'après le contexte. Ainsi la collation de ce manuscrit, fastidiense à cause des erreurs fréquentes et grossières dont il fourmille, m'a récompensé de ce travail fatigant, en appuyant, de l'autorité d'un texte, un déplacement qui, jusque-là, n'était qu'une conjecture heurense et intelligente.

mauvaise odeur, mais il périt si le pus est sanguinolent et bourbeux.

19. Les douleurs avec fièvre qui surviennent dans les régions lombaires et dans les parties inférieures sont très-funestes, si, quittant le bas, elles se portent vers le diaphragme; il faut donc fixer son attention sur les autres signes, car, s'il se manifeste quelqu'un de ceux qui sont mauvais, le malade est désespéré. Quand, la maladie paraissant se jeter sur le diaphragme, les autres signes mauvais ne surviennent pas, on a beaucoup de raisons de penser qu'il se formera un empyème.

2142. - το πύον καθαρόν 2145, 446 Suppl. - 5 μέν om. 446 Suppl., 2145 .- 6 n om. 446 Suppl .- 7 ante xxl addit expen Cod. Med. ap. Foes. - 8 ην pro είσι 2145, 2142, 446 Suppl. - 9 τε om. 446 Suppl. - 10 post βορβ. addit και δυσωδες 446 Suppl.— "περί πυρετών Cod. Med. in marg. – περί τῆς σὺν πυρετῷ ὀδύνας 446 Suppl. en titre.— " ξὺμ πυρετῷ 446 Suppl. - ξυιλ πυρετώ 2269. — 13 γινόμεναι vulg. - γενόμεναι Cod. ms. ap. Opsop., p. 597. - δδύναι γενόμεναι Cod. Med. ap. Foes. - δδ. γινόμ. 2269, 446 Suppl., Schol. p. 196. — 14 νεφρών 2229, 2269. - φραινών 446 Suppl. - 15 απτονται 446 Suppl. - 16 τα κάτω χωρία Cod. Med. ap. Foes, 2269. - ἐκλίπουσαι (sic) 2142, Gal. in textu. - ἐκλ. τ.κ. χωρία 446 Suppl. - 17 δλέθρια: 2269, 2256, 2350, 2142, 2145, Gal. in textu. ολέθριον Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. - δλέθρια vulg.-18 καὶ προσέχειν δει τὸν νοῦν sine củy Cod. Med. - δὲ pro củy 2269. - 19 τὸ νοῦν 446 Suppl. - vcov 2269. - 20 nai toigiv 2142 alia manu. - nai tcigi 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. - καὶ τοῖς άλλοις σημείοις 2269. - 21 ών εί pro ώς ทั้ง Cod. Med. ap. Foes. - ฉึง pro ทั้ง 2269. — 22 πονηρόν επιφαίνηται Gal. in textu, 2142 cum τι addito alia manu post ποντρόν, 2269, Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. - πονηρόν τι ἐπιφαίνηται 2145. - ἐπιφαίνηταί τι πονκρόν vulg. - J'ai supprimé, d'après quatre manuscrits, τι du texte vulgaire qui est surabondant, τι étant déjà après την. - 23 post ανθρωπος habet vulg. ἐκόσει... ἀπέλλυνται. (V. p. 162 note 17). — 24 εί pro rv vulg. - 25 8'aŭ pro δέ 446 Suppl. - 26 αναίσαντος 2445. - αναίσσαντος (sic) 21 42.- απόντος 2269.- 27νοσήματος vulg.- 28φραίνας 446 Suppl.- 29τ α)λα 2144. - τάλλα 2142. - τα άλλα 2269. - τ'άλλα 2256. - καὶ τὰ άλλα 446 Suppl. - 30 ἐπιγίνεται vulg. - ἐπιγένεται 2142. - ἐπιγίνοιτο 2269. - ἐπιφαίνηται 446 Suppl. - 31 έλκος gloss, 2444. - 32 έμπ. ἐσ. π. ἐλ. τούτον 2145, 2142, Gal. in textu et γενέσθαι in comm. - π. έλ. τούτον σωθήναι Cad. Med. ap. Foes. - έμπ. έ. π. έλ. τοῦ σωθήναι 2269. - έμπ. έ, πολλά (sic) έλ. τούτων σωθήναι 446 Suppl. - Les leçons de cet endroit

' Κύστιες δε σχληραί τε και επώδυνοι εξιναι μεν παντελως και 4 δλέθριαι · ε δλεθριώτεραι δε εδχόσαι ξυν πυρετῷ εξυνεχεῖ γίγνονται · ε και γὰρ οι 9 ἀπ' αὐτέων τῶν · ε κύστιων πόνοι · εκανοι ἀποκτείναι · και αὶ κοιλίαι · ου διαχωρέουσιν · εν τουτέῳ τῷ χρόνῳ, εὶ μλ · ι σχληρά τε και πρὸς ἀνάγχην · λύει δε οὖρον · επωδες οὖρηθεν, λευχήν και · ε λείην ἔγον τὴν ὑπόστασιν. · ' \* Ήν δε μήτε

rentrent dans deux classes, celles qui ne parlent que de la formation de l'empyème et celles qui y ajoutent l'idée de salut. Galien, en commentant ce passage, dit: « Hippocrate veut dire que , si la maladie se transporte sur la poitrine, il arrive de deux choses l'une: ou le malade périt sur-le-champ, ou, si le mal prend une tournure heureuse, un empyème se forme. La distinction de cette alternative s'obtient par la considération des autres signes ; s'ils ne sont pas mauvais, l'empyème se formera ; s'ils sont facheux, le malade est condamné à succomber. » Βούλεται γάρ, άνελθόντος τοῦ νοσήματος ἐπὶ τὸν θώρακα, δυοῖν θάτερον ἡ εὐθέως ἀπολέσθαι τὸν ἄνθρωπον, ἢ, εἰ εἰς τὰ βελτιστα προάγρι, πάντως γρῦν έμπυον έσεσθαι: διορίζεται δὲ ταῦτα τοῖς άλλοις σημείοις. Εί μὲν γὰρ είν μὴ πονηρά, γένοιτο αν έμπρος: εί δε καί τι μοχθηρόν έπιφανείη, τεθνήζεται πάντως. Οπ voit que Galien a cru nécessaire d'expliquer que ici furzuev facobat signifiait moins de gravité dans la maladie, et par conséquent une chance de salut ; et cette explication même prouve que le texte qu'il avait sous les yeux ne portait pas σωθήναι, de quelque manière qu'on veuille placer ce verbe ; car, si σωθήναι avait été daus le texte, il ne se serait pas donné la peine d'interpréter une phrase qui aurait porté son propre commentaire avec elle-même. Il faut donc considérer σωθήναι comme une addition faite par quelque correcteur pour éclaircir une phrase obscure, et par conséquent il faut le rejeter.

\* Περὶ κύστεων 2142, 2256, 446 Suppl., 2144 en titre. - περὶ κύστεως φλεγμαινεύσες Cod. Med. ap. Foes. - περὶ κύστεως κύστες 2269. - ² δδυνηραὶ gloss, 2144. - ἐπόδυναι 446 Suppl. - ³ δυναί τε πάσαι pro δ. μ. π. 2269. - πάσαι pro παντ. 446 Suppl. - ⁴ δλέθριοι 2142, Gal. in textu. - καὶ δλ. οπ. 446 Suppl. - ⁵ δλεθριώτεραι 2256, 2140, 2143, 2144, -δλεθριώταται vulg. - ˚ σῦν 2269. - Τῦν εχεῖ 2142, 2256. - συνεχεῖ 2449, 2256. - συνεχεῖ 2449, 2256. - συνεχεῖ 2449, 2256. - συνεχεῖ 2469. - πὰνεχεῖ νulg. - γίγν. 446 Suppl. - γίνονται vulg. - ˚ σὶ γὰρ sine καὶ 446 Suppl. - ໑ ὑπὸ 2256, 2143. - αὐτῶν 2269, 446 Suppl. - ¹ κύστιων 446 Suppl. - κύστεων vulg. - □ ¹ ἀρκετοὶ gloss, 2144. - ¹ ɔ δε οἱ Cod. Med. - ὑπάγουσιν 2144. - διαμωροῦσιν 2269. - ἐ ὶ ἐπὶ τῶν τοιστών pro ἰν τουτέω τῶ χρόνω 2269, Gal. in textu. - ἐπὶ τῶν τοιστέων Cod. Med. - ρ. Foes., 446 Suppl. - ¹ ⁴πληρά τε 2140, 2145, 2143, 2143,

La tension et la douleur de la vessie sont des accidents excessivement fâcheux, surtout quand il s'y joint une fièvre continue. En effet, les affections de la vessie sont, par elles seules, suffisantes pour causer la mort. Tant que dure cet état de l'organe, il n'y a aucune déjection alvine, si ce n'est de matières dures et par l'action des remèdes. La solution se fait par une urine purulente avec un

2330, 2256, 2269, 446 Suppl.-ox) 7000 TE 2144, 2141, Gal. in textu. -σκληρόν τε vulg. -σκληρότητι Cod. S. ap. Foes.-15 ποιώδες 446 Suppl.έλκωδες gloss. 2144. - 16 λίτο έχου 446 Suppl. - λείαν 2269. - λείαν gloss. 2144. - 17 Il y a cinq manières différentes de lire ce membre de phrase : 1º celle qui est ici imprimée ; c'est la leçon que portent le texte commente par Galien, et le manuscrit 446 Suppl., sauf evocin pour iνδιδοίη. Dans son Commentaire, il sait remarquer que c'est une phrase obscure (των ἀσαφως είρημένων); que personne n'a dit que l'urine cédait (οὐ μήν τό γε ούρον ἐνδοῦναι τὶς είπεν); que peut-être Hippocrate a, par une métaphore, appliqué à l'urine l'expression que l'on emploie ordinairement pour signifier l'amélioration des symptômes (ἴσως τὖν ἀπὸ τῶν προειρημένων ὁ Ιπποκράτης μετήνεγκε την προσηγορίαν ἐπὶ τὸ ούρον, ἴνα την έπὶ τὸ βέλτιον αὐτοῦ μετάστασιν οῦτως ἀκούσωμεν); enfin que cette leçon est celle de plusieurs exemplaires, entre autres des éditions d'Artémidore et de Dioscorido (αύτη μέν ή γραφή τῆς ρήσεως ἐν ἄλλοις τέ τισιν ἐστὶ καὶ τοῖς κατά τὸν 'Αρτεμίδωρον τε καὶ Διοσκουρίδην ἀντιγφάφοις); 2° une autre lecon se trouvait, suivant Galien, dans d'autres exemplaires; elle est ainsi conque: τη δε μήτε ούρον ή μηδεν, μήτ' ενδιδοίη ό πόνος. De cette lecon. Galien dit qu'elle ne présente ni difficulté ni amphibologie ( wors μπδεν έγειν ζήτημα, μπδ' ἀμφίβολον είναι τὸ λεγόμενον; 30 la troisième lecon est: την δε μήτε τω ούρω (το ούρον 2142) μπδεν ενδιδώη (sic) ο πόνος. Cette leçon est celle de notre texte vulgaire; 4º la quatrième est celle du manuscrit 2146 et de la marge de Mercuriali qui ont: πν δὲ μήτε τῷ ούρω (τὸ ούρον Merc. in marg.) μπδέν ένδιδώη πέπον; enfin 5° αν δέ μήτε ούρη μπδέν πεπεμμένον καὶ μή συνδιδώ ό πόνος 2269. - De ces cinq leçons, il m'a semble qu'il n'y en avait que deux d'authentiques; ce sont les deux que rapporte Galien. Il ne fait aucune mention des autres ; et sans doute, dans un passage qu'il reconnaît obscur, il aurait cité les autres variantes s'il les avait connues. L'on est d'autant plus autorisé à rejeter, soit la leçon du texte vulgaire, soit celle du manuscrit 2442, soit celle du mauuscrit 2146, qu'elles paraissent provenir d'une fusion des deux lecons rapportées par Galien.

τὸ οὖρον μηδὲν ' ἐνδιδοίη, μήτε ή χύστις ' μαλάσσοιτο, ὅτε πυρετὸς
' ζυνεχής ἦ, ἐν ⁴τῆσι πρώτησι περιόδοισι τοῦ 'νουσήματος ἐλπὶς τὸν
' ἀλγέοντα ' ἀπολέσθαι. '() ἐἐ τρόπος οὖτος ἄπτεται ' τῶν παιδίων
μάλιστα τῶν 'ἐπταετέων, '' ἔως ἀν ἐς τὰ ''πεντεχαίδεχα ἔτεα '' γέ-

20. ''Οι οὲ πυρετοὶ χρίνονται ἐν '' τῆσιν αὐτέησιν '5 ἡμέρησι '6 τὸν ἀριθμον, ἐξ ὧν τε '7 περιγίγνονται οι ἄνθρωποι καὶ ἐξ ὧν ἀπόλλυνται. Οι τε γὰρ εὐηθέστατοι τῶν πυρετῶν καὶ ἐπὶ σημείων ἀσφαλεστάτων '8 βεδῶτες τεταρταῖοι παύονται, '9ἢ πρόσθεν οι '8° τε κακοηθέστατοι καὶ ἐπὶ σημείων 2' δεινοτάτων '2' γιγνόμενοι τεταρταῖοι κτείνουσιν, ἢ πρόσθεν. 'Η μὲν οὖν πρώτη ἔφοδος '3 αὐτέων οὕτω τελευτῷ 'ἡ δὲ '4δευτέρη 25 ἐς τὴν ἑδδόμην 26 περιάγεται ἡ δὲ τρίτη 27 ἐς τὴν ἑνδεκάτην. 'ἡ δὲ τετάρτη 26 ἔτὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην. '9ἢ δὲ πέμπτη ἐς τὴν ἔπτακαιδεκάτην 'ἡ δὲ ἔκτη 10 ἐς τὴν εἰκοστήν. Αὖται μὲν οὖν ἐκ τῶν '1' δξυτάτων '2' νουσημάτων διὰ τεσσάρον '3' ἐς '1' τὰς εἴκοστν '2' ἐκ '1' συστέων σιος τελευτῶσιν. Qù '1' δύναται '1' δὸ '3' δλησιν ἡμέρησιν 4' οὐδὲν 4' τουτέων

' 2144, dont le texte est conforme au texte vulgaire, et où on lit par consequent ενδιδών (sic), a, au-dessus, en glose : ἐπιπαύν, χαλα.-μή τὲ ἡ κύστης 446 Suppl. - 2 μαλθάσσοιτο 2145, 2142, Gal. in textu. μαλαχθή 2269, 446 Suppl. — 3 συνεχής 2269, 446 Suppl. - ἐπιτεταμένος gloss. 2144. - έσται pro ή 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. -4 ταις πρώταις περιόδοις 2269. - έφόδοισι pro περιόδοισι Cod. Med. ap. Foes. — 5 νουσήματος Gal. in textu. - νοσήματος vulg. — 6 άλγοῦντα 2269. - 7 ἀποθανείσθαι Cod. Med. ap. Foes., 2269, 446 Suppl. -8 μάλιστα τῶν παιδίων Cod. Med. ap. Foes. - μάλιστα τῶν παιδίων ἄπτ. 2269, 446 Suppl. - 9 ἀπὸ έπταετέων Cod. Med. ap. Foes. - ἀπὸ έπταετών 2269. - ἀπὸ έπτὰ ἐτέων 446 Suppl. - 10 ἐστ'ᾶν 2142, 2269, 2145, Gal. in textu, 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. - ές τα om. Cod. Med. ap. Foes. - είς 2256. - " πεντεκαιδεκαταία pro ές τ. π. έτ. 2142, Gal. in textu. - πεντεκαιδεκαετείς pro ές τ. π. έ. 2269. - πεντεκαιδεκαετέες 446 Suppl. - 12 γίνεται Gal. in textu. - γέναται Cod, Med. ap. Foes. - γένονται 446 Suppl. - 13 περὶ πυρετών 2142, 2269, 2256, 2144, en titre. - περί των πυρετών Cod. Med. ap. Foes. - γίνονται pro κρίνονται Cod. Med. ap. Foes., Chart. -14 ταϊς αύταϊς ήμέραις 2269. - τήσι αύτησι 446 Suppl. -- 15 ήμέρησιν 2142. — 16 των άριθμών 2269. — 17 περιγίνονται vulg. — 18 βεβκκέτες 2269. - Dans 2144, le mot βεβώτες manque; un blanc en occupe la

dépòt blanc et uni; mais, si l'urine ne prend aucun caractère d'amendement, si la vessie ne s'assouplit pas, si la fièvre est continue, la mort surviendra dans les premières périodes de la maladie. Cette forme attaque surtout les enfants depuis l'âge de sept ans jusqu'à quinze.

PRONOSTIC.

20. Le même nombre de jours qui amène la guérison ou la mort des malades règle les crises des fièvres. Les plus bénignes, celles qui portent, avec elles-mêmes, les signes les plus rassurants, se terminent en quatre jours ou plus tôt; les plus malignes, celles qui sont accompagnées des signes les plus menaçants, tuent en quatre jours ou plus tôt; telle est la limite de leur première période. La seconde période arrive au septième jour; la troisième, au onzième; la quatrième, au quatorzième; la cinquième, au dix-septième; la sixième, au vingtième. Ainsi ces périodes des maladies les plus aigues vont, de quatre en quatre jours, jusqu'au vingtième. Rien de tout cela ne peut se calculer rigoureusement par des jours entiers; car ni l'année ni les mois ne se comptent en jours entiers. Au delà, par un même calcul, et par une même progression, on trouve une première période qui est de trente-quatre jours; une seconde qui est de qua-

place.—19 εἰ pro ἢ 446 Suppl.—2° τε om.446 Suppl.—postτε additδένulg.—δἶ om. 2142, Gal. in textu, 2269, 2236.—2¹ δεινοτάτων 446 Suppl.—2°τρόμενει νulg.—γενόμενει 2269.—βεβῶτες pro γτγν. Schol., p. 202.—1 αὐτῶν 2269.—1 δευτέρα 2269, 446 Suppl.—δευτέρα 2269, 446 Suppl.—δευτέρα 2698.—1 αξικάν 2269.—1 αξικάν 2269. αξικάν 2269.—1 αξικάν 2

· ἀριθμέεσθαι «ἀτρεχέως. Ιούδε γάρ ο ενιαυτός \* τε χαὶ οί μῆνες δλησιν \* ήμέρησι περύχασιν 6 ἀριθμέεσθαι. Μετά 7 δὲ ταῦτα ἐν τῷ \* αὐτέω τρόπω 9κατά την "ο αυτέην πρόσθεσιν ή "πρώτη περίοδος τεσσάρων καί 12τριήχονθ' 13ήμερέων, ή δὲ 14δευτέρη τεσσαράχοντα 15ήμερέων, ή 16δὲ τρίτη έξήχονθ' ήμερέων. "Touτέων "80" έν "θάργησίν "εστιγαλεπώτατον 21 διαγιγνώσκειν τὰ μέλλοντα 22 ἐν πλείστω γρόνω κρίνεσθαι. διιοιόταται γάρ αί άργαί 23 είσιν αὐτέων· άλλά γρη άπο τῆς 24 πρώτης 25 ξιμέρης ενθυμέσσθαι, 26 καί καθ' έκάστην πετράδα προστιθειμένην 27 σχέπτεσθαι · καὶ οὖ 28 λήσεται 29 ὅπη τρέψεται τὸ 30 νούσημα. 31 Γίγνεται δὲ 32 ή τῶν τεταρταίων κατάστασις ἐκ τοῦ 33 τοιούτου κόσμου. Τὰ 34δὲ ἐν ἐλαχίστο, γρόνο, μέλλοντα κρίνεσθαι, 35 εὐπετέστερα 36 γιγνώσχεσθαι· μέγιστα 37 γάρ τὰ διαφέροντα ἀπ' ἀργῆς 38 αὐτέων έστίν · οί μέν γάρ περιεσόμενοι 39 εύπνοοί τε χαὶ 40 ανώδυνοί 41 είσι, 4°χαλχοιμῶνται τὰς νύχτας ,τά τε ἄλλα σημεῖα ἔχουσιν 4°ἀσφαλέστατα• οί δὲ 44 ἀπολούμενοι δύσπνοοι 45 γίγνονται, 46 ἀλλοφάσσοντες, άγρυπνέοντες, τά τε άλλα σημεία 47κάκιστα έγοντες. Ως οὖν τουτέων οὕτω

<sup>&#</sup>x27; Αρπθμέεσθαι οὐδέν τουτέων 446 Suppl. - ἀριθμεῖσθαι vulg. - ἀριθμούσθαι 2550. - ἀριθμ. om. 2269. — \* ἀλγθώς pro ἀτρ. 2269. — <sup>3</sup> củ pro củδὲ 2269. — <sup>4</sup> τε om. 2269. — <sup>5</sup> πμέρησι 2142, 2144, Gal. in textu, 2269, 446 Suppl. - ήμερησιν vulg. - δλαις ήμεραις 2269. -\* ἀριθμεῖ σθαι vulg. - ἀριθμέε σθαι 446 Suppl., Schol., p. 199. - 7 δέ om. 2140, 2145, 2256. - μεταταύτα 2144. — 8 αὐτῶ 2269. — 9 καί хата 2269, 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. — 10 αὐτέκν 2144, 2142, Cod. Med. ap. Foes., Gal. in textu, 2256. - abrity vulg. - modδεσιν Gal. in textu. - 11 ή μέν 2142 alia manu, Gal. in textu, 2269, 446 Suppl. — 12 τρίακεντα 2269. – τριήκεντα 2256, 446 Suppl. — 13 ήμερων 2269, 446 Suppl.—14 δευτέρη 2142.-δευτέρα 2144.- β' vulg. -ή δὲ β΄ τεσ. ήμ. om. 2269, 2256. - Dans 2269 ή δὲ δευτέρα τεσσαράκοντα ήμερων n'est que déplacé, on retrouve ce membre de phrase avant τουτέων. - 15 ήμερων 446 Suppl. - 16 ή τρίτη δε 2140, 2141. - δε om. 2256, 2144.-έξηχοντα 2142, Gal. in textu.-έξηχοντα ήμερων 2269, 446 Suppl. - εξέκοθ' (sic) 2256. - 17 τούτων 2269. - 18 δε 2256, 2444. 2269, 446 Suppl. - 19 dayais 2269. - dayast 446 Suppl. - 10 fatt 2144, 2269, 2256 Gal. in textu. - έστιν vulg. - χαλεπώτατα 446 Suppl., 2442.. - 11 διαγινώσκειν vulg. - προγινώσκειν 2269, 2442. 2145, 2146, Gal. in textu, Merc. in marg., 446 Suppl. - 22 is πλείου

rante ; et une troisième qui est de soixante. Ce qu'il y a de plus difficile, c'est de diagnostiquer, au début, la terminaison heureuse ou malheureuse des cas où la crise tardera le plus : car les débuts des maladies longues sont extrêmement semblables; il faut établir son observation dès le premier iour, puis examiner l'état des choses après chaque quaternaire écoulé; de cette façon, on ne se trompera pas sur la tournure que doit prendre la maladie. La constitution de la fièvre quarte est soumise à un ordre pareil. La terminaison heureuse ou malheureuse des cas où les crises arrivent dans le plus bref délai, est plus facile à connaître; car les débuts en sont extrêmement dissemblables : les malades qui doivent guérir ont la respiration facile. ne souffrent pas, dorment la nuit, et offrent les autres signes les plus rassurants; ceux qui doivent périr ont de la dyspnée, du délire, de l'insomnie, et tous les signes les plus alarmants. Puisque ces affections se comportent ainsi, il

δε χρόνφ Cod. Med. ap. Foes. - εν πλείονι χρόνο κ ελάσσονι κρ. 446 Suppl. — 23 αὐτῶν είσιν 2269. - αὐτέων είσιν 446 Suppl. — 24 πρώτκοιν 2256. — 25 fuegas erboueisbar 2269. — 26 xai om. 2550. — 27 en:σχέπτεσθαι Gal. in textu. - 28 λάσει Gal. in textu. - λάση 2269. λίσει 446 Suppl. - 29 όπου τρέχει τὸ ν, Cod. Med. ap. Foes. - 30 νόστμα 2256, 2142. - το ν. om. 2269, 446 Suppl. - 31 γίγνεται 2142. - γίνεται vulg. - 32 δε καὶ ή 2142, 2145, Gal. in textu. - τετασταΐα pro τῶν τεταρταίων Cod, Med. ap. Foes. - δὲ καὶ αὐτῶν τ. τε. ή. κατ. 2269. - δε καί τ. τ. ή κατ. 446 Suppl. — 33 τουτέου Cod. Med. ap. Foes. — 34 δ' 2142. - ελαγήστω 446 Suppl. — 35 άπετέστερα 2269. - 36 γινώσκεσθαι vulg. - προγινώσκεσθαι Cod. Med. ap. Foes, Gal. in textu. - γινώσκεται 46 Suppl. — 37 δέ pro γάρ 2269. — 38 αὐτέσισιν Gal. in textu. - τουτέων 2330. - αύτων 2269. - αύτέων έστιν άπ' άρχης 446 Suppl. — 39 εύπνος: repetitur ante εύπνος: τε 2530. - εύπνοιο: 2142. - 40 20080000 446 Suppl. - 41 eigte Gal. in textu, 446 Suppl. - eigt om. 2269. — 42 κοιμώμενοι Gal. in textu. - ante καί addit εί δε 2269. - 43 εύκαλλέστατα, 446 Suppl. - 44 άπολούμενοι Gal. in comment.; habet ἀπολλόμενοι in textu. - ἀπολλούμενοι Ald. - ἀπολλόμενοι vulg. - C'est le futur qu'il faut. — 45 γίνονται vulg. — 46 άγρυπνέοντες, άλλοφάσσοντις Cod. Med., ap. Foes, 446 Suppl. - άλλοφ. om. 2269. - άγρυπγεύντες, άλγούντες 2269. - 17 έχ. κάκ. 446 Suppl. - έγουσε κάκ. 2269

• γιγνομένων ζυμβάλλεσθαι χρή, • κατά τε τον χρονον, • κατά τε την πρόσθεσιν έκάστην ἐπὶ τὴν κρίσιν • ἰόντων τῶν νουσημάτων. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν • λόγον καὶ τῆσι • γυναιξὶν αὶ • κρίσιες ἐκ τῶν τόκων • γίγνονται.

21. 9 Κεφαλῆς δὲ ὀδύναι ἰσχυραί "οτε χαὶ " ξυνεχέες " ξὸν πυρετῷ " " ἢν μέν " 4 τι τῶν " 10 ανατωδέων σημείων " ο προσγίγνοιτο, " ι δλέθριον χάρτα. " Εἰ δὲ ἄτερ " 9 τῶν τοιούτων σημείων ή δδύνη " υπερβάλλοι " εἴκοσιν ἡμέρας, ὅ τε πυρετὸς " ἔχοι, ὑποσκέπτεσθαι " γρὴ αἵματος 24ρῆξιν διὰ ρινῶν, " 5 ἢ άλλην " 6 τινὰ ἀπόστασιν " 7 ἐς τὰ χάτω χωρία " ἔστ' ὰν δὲ " 8 ἢ δδύνη ἢ " 20 νεαρὰ, προσδέχεσθαι χρὴ δούνη " ἀνατότως αἵματος ρῆξιν " ι διὰ ρινῶν, ἢ 3 ελπύησιν, ἄλλως " τὰ ἡν ἡ δδύνη " προσδέχεσθαι τοῦ 30 χρὸ καὶ τὸ μέτωπον " ἢ " μᾶλλον δὲ " κρὰ προσδέχεσθαι τοῦ 30 μὲν αἵματος τὴν 4 ρῆξιν τοῖσι 4 τνεωτέροισι " πέντε χαὶ τριήχοντα ἐτέων, τοῖσι δὲ γεραιτέροισι τὴν 4 αποσιν.

<sup>1</sup> Γιγν. 2142, Gal. in textu. - γινομ. vulg. - προγινωσαρμένων pro ούτω γιγν. 446 Suppl., 2269. - νοείν, στοχάζεσθαι gloss, supra ξυμβ. 2144. - συμβ. 446 Suppl., 2269. - \* καὶ κατά τὸν χρ. Cod. Med. ap. Foes. - 3 καὶ κατά την. 446 Suppl., 2269, - 4 ἐόντων Gal. in textu. - εἰόντων 446 Suppl. - ἐρχομένων, ἐπιγινομένων gloss. 2144. - νοσκμάτων 2142, 446 Suppl., 2269, 2257. — 5 τρόπον pro λόγον 446 Suppl. – ταϊς 2269. – τοΐσι 2256. — 6 γυν. αί. om. Cod. Med. ap. Foes. — 7 πρίσιαις 446 Suppl. – πρίσεις 2269. — 8 γίγνονται 2142. – γίν. vulg. – γίγν. ἐκ τῶν τόκων Cod. Med. ap. Foes. - γίν. ἐκ. τ. τ. 2269. - post γίνονται addit 2269: όπόσοις έν πυρετοίσι κοιλίη ύγρα καὶ γνώμιη τεταραγμένη και οι πολλοί των ποιουτέων κροκύδας άφαιρέουσι και τας ρίνας σκάλλουσι καί κατά βραχύ μεν άποκρίνονται το έρωτώμενον, αὐτοί δε ἀφ έαυτῶν οὐδὲν λέγουσι καπηςτίσμένον δοκέει οὖν μοὶ τὰ ταάδε μελαγχολικὰ εἶναι• ἢν δὲ τοιῶνδε ὄντων ἡ κοιλίη ὑγρὴ ή καὶ συντήκη, δοκέει μοι τὰ ἐοφήματα ψυχρότερα καὶ παχύτερα προσφέρειν καὶ τὰ πόματα σταλτικά καὶ είνωδέστερα ή και στυπτικώτερα. - Ceci est un fragment du traité du Régime dans les maladies aiguës, que le copiste a intercalé sans dire d'où il le prenait; et, chose curieuse, le Scholiaste, p. 206, paraît avoir eu quelque chose de semblable sons les yeux; suivant lui, Hippocrate dit que les malades se grattent la narine, on xvovrou viv pivo; or il n'est question de ce symptome que dans le passage intercalé par 2269. — 9 περί κεφαλής όδύνης in titulo Cod. Med. ap. Foes. - περί κεφαλής 446 Suppl. - το τε om. Schol., p. 204.—11 συνεχείς, πυκικί gloss. 2144. -συνεχείς 2269. — 12 έν pro ξύν 2330. - σύν 2269, 2256. - σύν π. ξυνεχεί καὶ (σχυρῷ Schol., p. 204. — <sup>13</sup> ἄν ρτο ἢν 2269. — <sup>14</sup> τοι ρτο τι 2330, 2256. — <sup>15</sup> θαναθωδών 2269.— 16 προσγίη. 2112, Gal. in textu. - προσγίν. vulg. - επιγίνοιτο gloss 2144. — 17 φθαρτικόν κάρτα gloss. 2114. - πάνυ pro κάρτα 2269. — 18 2v de Cod. Med. ap. Foes. - zwoig gloss, supra atep 2444.

faut établir les conjectures, suivant le temps et suivant chaque période additionnelle, à mesure que les maladies marchent vers la crise. Pour les femmes, les crises, après l'accouchement, suivent la même règle.

21. Des douleurs de tête intenses et continues avec fièvre, s'il s'y joint quelque signe défavorable, sont extrêmement funestes. Mais, si, les signes défavorables manquant, la céphalalgie dépasse vingt jours avec persistance de la fièvre, il faut attendre une hémorrhagie par les narines, on quelque dépôt dans les régions inférieures; avant ce terme, et pendant que la douleur est récente, il surviendra, les signes défavorables manquant également, une épistaxis on une éruption de pus, surtout si la douleur occupe les tempes et le front; l'hémorrhagie est plus probable chez les sujets audessous de trente-cinq ans, l'éruption de pus chez les personnes plus âgées.

<sup>-</sup> ανευ 2269. — 19 σπ.μ. τοιουτέων sine των 446 Suppl., 2142. - σπ.μ. τοιούτων sine των 2269. - τοιούτων vulg. - 20 ὑπερβάλλει 446 Suppl., 2269. - 21 έξηκοντα 2269. - είκοσι 446 Suppl. - 22 έχει 446 Suppl., 2269. - 23 δή γρή 446 Suppl. - 24 βίξεν 446 Suppl. - 25 ή... βενών om. 446 Suppl. - 26 Tiva om. Cod. Med. ap. Foes., 2142 restit. alia manu, 2269. - ὑπόστασιν 2269. - 27 είς 2269. - 28 καὶ addit ante n vulg. - x2i om. 2145, 2142, Cod. Med. ap. Foes. - n om. 2269. - 39 ev xoyn pro veapà Cod. Med. ap. Foes. - veapà n 2269. - 3º ώσαύτως om. 2145, 2142, Cod. Med. ap. Foes., 2269. — 31 διαρουέν pro διά ρινών 2269. — 32 έμπύησιν Cod. Med. ap. Foes. διὰ ρινών post έκπύησιν 2142. - έκποίησιν 446 Suppl. — 33 δέ pro τε 2444, 2440, Ald. - xnv 2442, 2445. - xzv Gal. in textu. - xzl nv 446 Suppl. - xxi ex 2269. - nom. 2269. - 34 ante megt addit 7, 446 Suppl. - 35 χροτάφους τε Gal. iu textu, 2144, 2142, 2140, 2143, 2350, 2256. — 36 n xzi 446 Suppl. - n xzi 2269. — 37 n om. Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl., 2269. — 38 προσθέχεσθαι post ρήζιν 446 Suppl., 2269. - 39 αίματος μέν Gal. in textu. - 40 βίζιν 446 Suppl. - ρύσιν 2269. — 41 νεωτέρχαι 2142. - τοῖς νεωτέροις 2269. — 42 πεντεκαιτριήκοντα Gal. in textu. - πέντε καὶ δέκα Cod. Med. ap. Foes. π. κ. τριάκ. έτων, τως δε γεραιτέροις 2269. — 43 έμπύκσιν 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. - πύησιν Merc. in textu.

22. ' ' 1 τος δε ' ο ζείη δεύνη ξὸν πυρετῷ ξυνεχεῖ τε καὶ ἰσχυρῷ δεινόν ' κίνδυνος γὰρ παραφρονῆσαι τὸν ἄνθρωπον καὶ ' ἀπολέσθαι. ' Ως οὖν ' τουτέου τοῦ τόπου "σφαλεροῦ ἐόντος, ' ταχέως δεῖ προσέχειν τὸν "νόον "τοῖσι σημείοισι πᾶσιν ἀπὸ ' " τῆς πρώτης ἡμέρης. ' Απόλλυνται δὲ οἱ μὲν νεώτεροι τῶν ἀνθρώπων ἔβδομαῖοι καὶ ἔτι θᾶσσον ὑπὸ ' ' τουτέου τοῦ νουσήματος · οἱ δὲ ' ² γέροντες πολλῷ βραδύτερον οἱ ' ' τε γὰρ πυρετοὶ καὶ αὶ παραφροσύναι ' ' ἦσσον αὐτέοισιν ' ' ἔπιγίγνονται, καὶ τὰ ὧτα ' ε διὰ τοῦτο φθάνει ' ' ἐκπυίσκεσθαι ' ἀλλὰ ταύτησι μὲν ' " τῆς πιν ἡλικίησιν ὑποστροφαὶ τοῦ ' ' νουσήματος ' επιγινόμεναι ' ἀποκτείνουσι τοὺς ' " πλίστους. Οἱ δὲ νεώτεροι, πρὶν ἐκπυῆσαι τὸ οὖς, ἀπόλλυνται ' ' πλὴν ἀλλ' ἤν γε \* Δρυῆ " ΄ πῦν « σῶτα ἐκ τοῦ ὡτὸς, ἐλπὶς ' ' Τῷ νεωτέρῳ περιγενέσθαι, ' ε ἤν γε καὶ ἄλλο τι αὐτίῳ ἐπιγένηται χρηστόν σημεῖον.

## 23. madapuyt de 30 Elicoupelon 11 tou mugana 11 decodo 1 alli 12 fo Te

1 Περί ώτος in tit., 446 Suppl. - περί ώτων 2269. - 2 δζέει pro όζεία 2141 cum gloss. κακή όσμα. - όζαει 2144. - όδύνη όζεία σύν πυρετώ έξει τε καὶ ἰσ. κακὸν Cod. Med. ap. Foes. - περὶ ἀτὸς ἀδύνης Cod. Med. in marg. - ώτὸς δὲ δδύναι ἰσχυραί τε καὶ ζυνεχέες σὺν πυρετῷ δειναὶ μέν πάσαι 446 Suppl. - όδύνη όξετα καὶ έσχυρα δεινόν sine ξ. π. ξ. τ. κ. ί. 2269. - 3 παραφρονήσαι γάρ κίνδ. 446 Suppl., 2269, Schol. p. 209. - 4 ἀπόλλεσθαι 2144. - ἀπολλύσθαι Ald. - 5 τούτου τοῦ τόπου 2269. - τόπου 2269, 2142 ex emendat., 446 Suppl. - τρόπου vulg. — 6 σφαλαιρού 446 Suppl. - έντος 2269. — 7 όξέως pro ταχέως 446 Suppl. — \* νοῦν 446 Suppl., 2269. — 9 καὶ τοίσιν άλλοισι σημ. Gal. in textu. - τοίσιν άλλοισι σημ. Cod. Med. ap. Foes, Merc. in marg. - καὶ τ. άλλοισι σημείοισι άπασεν 446 Suppl. - pro τοΐσι σημείοισι.... νουσήματος babet 2269 καὶ τοῖς των ανθρώπων έβδομαίοις καί έτι θάττον ύπο τούτου του νοσήματος. -10 της 2145, 2142, Gal. in textu, 446 Suppl. - της om. vulg. -\*\* τοῦ νουσ. τουτέου Gal. in textu. - τοῦ νοσ. τουτέου 2142. - νοσήμ. vulg. — 12 γεραίτεροι Gal. in textu. - βραχύτερον pro βραδ. 2269. — 13 τε om. 446 Suppl., 2269. — 14 ήττον αύτοις 2269. — 15 έπιγίην. Gal. in textu , 446 Suppl. - ἐπιγίν. vulg. - 16 διατούτο 2144, 2142. διὰ ταῦτα cum αὐτοῖσι addito ante διὰ 446 Suppl. - αὐτοῖς διὰ ταῦτα 2269. — 17 εκπυσύμενα 446 Suppl. – έκπυζσαι 2269. — 18 τῆς pro τήσιν 446 Suppl. - τοΐσιν 2256. - ταύταις μέν ταῖς ήλικίαις 2269.

- 22. Une douleur aigue dans l'oreille, avec une fièvre continue et intense, est un accident formidable; car il est à craindre que le malade ne tombe dans le délire et ne meurc. Puisque donc l'affection de cette partie est dangereuse, il faut immédiatement, dès le premier jour, porter son attention sur l'ensemble des signes. Les jeunes sujets succombent à cette maladie le septième jour et même plus tôt : les sujets âgés y succombent beaucoup plus lentement, car, à leur âge, la fièvre et le délire surviennent moins facilement, et la suppuration a le temps de se former dans les oreilles; mais, à leur âge aussi, la maladie est suiette à des récidives qui emportent la plupart des malades. Les jeunes gens, au contraire, succombent avant que l'oreille ne suppure; cependant à eux aussi l'écoulement d'un pus blanc par l'oreille donne des chances de salut, surtout s'il s'v joint quelque autre signe favorable.
- 23. L'ulcération de la gorge accompagnée de fièvre est grave; et, s'il survient quelque signe de ceux qui ont été caractérisés comme mauvais, il faut présager le danger du

<sup>- 19</sup> vouo. Cod. Med. ap. Foes., Gal. in textu. - voo. vulg. -20 έπιγιν. vulg. - γινόμεναι Cod. Med. ap. Foes. - ἐπιγενόμεναι 446 Suppl., 2269. — 21 ἀποκτείνουσιν 446 Suppl. — 22 πλήστους 446 Suppl. - 23 πλήν άλλ' εί γε 2144, 2140, 2143, 2141, 2256, Merc. in marg. - πλήν άλλ' ήν γε 2550. - ἐπήν pro πλήν άλλ' ήν vulg. - δὲ pro γε 446 Suppl., 2145, 2142, Cod. Med. - ἐπὰν δὲ 2269. - 24 ἡυῆ om. 446 Suppl. — 25 ποιόν 446 Suppl. - λευκόν πύον (sic) 2269. — 26 λεπτόν 2256, 2141, 2144. - λευκόν om. Cod. Med. ap, Foes. - 27 περιγενέσθαι τῷ νέφ 2142, Gal. in textu. - περιγίνεσθαι τῷ νέφ 2145, 2269. περιη ενέσθαιτώ νοσέοντι Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. — 28 πν τι καὶ άλ. αὐ. χονιστόν έπ. σχμ. 2145, 2142, Gal. in textu. - τη π κ. άλ. αὐ, ση. χρηστὸν ἐπιγ. 446 Suppl. – ἄν τι κ. ἄ. χρ. αὐτῷ ἐπ. ση. 2269. - τη γε om. Cod. Med. ap. Foes. - 29 περί φάρυγγος in tit. Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. - φάρυξ (sic) 2256, 2144, 446 Suppl. - 30 ήλχομένη 446 Suppl. - 31 ξυμπυρετώ 2142. - σύν vulg. - 32 δεινόν μέν 446 Suppl., 2269. - 33 ἀλλά καὶ την 446 Suppl. - ἀλλά καὶ ἄν 2269. - ἄν pro την Gal. in textu, - άλλα μέν εί άλλο σημ. Cod. Med. ap. Foes. - καί om. 446 Suppl.

' Επιγένηται Gal. in textu, Merc. in marg., 446 Suppl., 2269.—2προειρημένων Cod. Med. ap. Foes. - πρικεκρυμμένων 2269. - 3 πονηρόν 2256, 2145, 2141, 2145, 2142, 2530, 2144, Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl., 2269. — 4 είναι om. 2256, 2145, 2140, 2144, 446 Suppl.— 5 προαγοceuery gloss. 2144. - δει addunt ante ώς 2141, 2143, 2140, 2330, 2256, . 2144. -δεί om. vulg.—<sup>6</sup>είναι τὸν ἄνθρωπον 2256, 2140, 2141, 2143, 2330, 2144. - όντος 2269. - 7 περί κυναγγών 2144; περί κυνάγγης 2142, 446 Suppl., 2269, 2256, en titre.-μέν pro δε Cod. Med. ap. Foes.- 8συνάγ-721 2143, 2145, 2330, 2256. - C'est ainsi que d'anciens exemplaires, dit Galien, écrivaient ce mot: ἀμέλει καὶ γέγραπται κατά τινα τῶν παλαιών άντιγράφων ή άρχη της βήσεως διά του σ γράμματος, αί δε συνάγχαι. - 9 δειναί μέν πάσαι 446 Suppl. - 10 μέν om. Cod. Med. ap. Foes. — 11 είσιν 2142. – είσι om. 446 Suppl. — 12 καὶ ἐπικίνδυνοι τάχ. άναιρέουσαι 446 Suppl. - 13 άναιρούσιν vulg. - άποκτείνουσιν 2140, 2145, 2256, 2141, 2350, 2144. - όπόσαι 2269. - 14 μήτ' 2142 Gal. in textu. - μπ ἐν τῷ φ. Cod. Med. ap. Foes. - μππε om. 446 Suppl. — 15 นาอิธ 2443 , 2141. - นก อิธ 2444. - อันอีกโดง น.ก อิธิง Cod. Med. ap. Foes., 2269. - 16 έμπυούσαι pro ποιέουσι 2269. πριέουσιν 446 Suppl. -- 17 μπτ' 2142, Gal. in textu. -- 18 αθγένη 446 Suppl. — 19 πλήστον 446 Suppl. — 20 τε pro δέ 2145, 2142, — 21 παρέχωσι 2142. - παρέχουσιν 446 Suppl. - 22 αποπνήγουσιν 446 Suppl. - 23 δευτεραίον ( αι ex emend. ) κ. τριταίον ( αι ex emend. ) κ. τεταρταίον (at ex emend.) 2142. — 24 καὶ τεταρταΐαι om. 2255. — 25 ὁκόσαι Gal. in textu, 446 Suppl. - ἐπέσαι μέν pro 6. δέ 2269. — 26 ἔχουσι additum post πας απλ. 2269, Cod. Med. - πόνον παρ. om. 2269. - παραπλήσιον έχουσιν 446 Suppl. -- 27 παρέχωσιν 2142. - πόνον δὲ οὐ παρέχου. Cod. malade. Les angines les plus funestes, et qui tuent le plus rapidement, sont celles où l'on n'aperçoit aucune lésion manifeste dans la gorge on au cou, et qui pourtant occasionnent le plus de douleur et de dyspnée; celles-là suffoquent le malade le jour même, ou le second, ou le troisième, ou le quatrième. Les angines qui, du reste, causent à peu près autant de souffrance, mais qui s'accompagnent de gonflement et de rougeur dans la gorge, sont très-funestes; cependant elles ont une durée plus longue que les précèdentes, si la rougeur s'étend beaucoup. Enfin, les angines dans lesquelles il y a rougeur à la gorge et sur le cou ont une durée plus longue; et c'est particulièrement dans ces cas que quelques malades échappent, quand la rubéfaction occupe le col et la poitrine, et qu'elle ne rétrocède pas. La dispari-

Med. ap. Foes. - πόνον δε παρ. 446 Suppl. - 18 επαίρεται 2140, 2350, 2145, 2256, 2141, 2144, 2142. - TE pro Se Cod. Med. ap. Foes., 2269. — 39 ἐν τῆ φάρυγγι ἐρυθήματα Gal. in textu. - ἐρ. παιέσυσιν ἐν τῷ φ. Cod. Med. ap. Foes., 2269. - ἐρύθημα 446 Suppl. - τῷ pro τῷ 2269 — 30 εμπαέρυσι 446 Suppl. – ποιούσιν 2269. — 31 αίται addit ante δλ. 446 Suppl. — 32 πάνο ρτο κάρτα 2269. — 33 δλίγω ρτο μάλλον 2146, Merc. in marg. - όλίγων Cod. Mcd. ap. Foes. - όλίγα Heurn. in marg. - 34 τη τ. ε. μ. γίγν, om. in antiquis exempl. apud Foes. , 446 Suppl., 2269. - 35 yiyverat 2142, yiyverat ex emend. - yiverat vulg. γένχησι Gal, in textu. — 16 όποσοις 2269. - όκοσοις 2142. - οίσι Cod. Vied. ap. Foes. - 37 ξυνερευθίει 2144, 2143, 2141, 2143, 2140, 2256, 2550. - ξυνερευθίη 2142, συνεξερυθείη in marg. alia manu. ξυνεξερυθεί Cod. Med. ap. Foes. - συνεξερυθεί 446 Suppl. - συνεξευρεθείν. 2269. - Buvegaipebi Ald., Gal. in textu, Chart. - Buvaipebi Imp. Samb. ap. Mack. - 38 7, om. 2530, 2140, 2256, 2145, 2141, 2145, 2142, 446 Suppl., 2144. - φάρυξ 2256, 2144, 446 Suppl. -- 39 6 om. 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. -- 40 αύται 446 Suppl. -- 41 δε 2269, 2142, Cod. Med. ap. Foes., Ald. - Sn om. Gal. in textu. 446 Suppl. - 42 gorwy 2269. - 43 rive; om. 2269, 2142 (restit. alia manu), Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl.— 44 περιγίνονται 446 Suppl., 2442 alia manu, Cod. Med. ap. Foes. - περιγίνονται 2269. — 45 αν pro no 2269. - Dans ce ms., le copiste, par erreur, a pris au pour la particule potentielle; c'est pour cela que περιγίνωνται est au subjonctif, il y a une virgule après av, o te est devenu la conjonction ets, et l'article s a été ajouté devant αὐγήν. - ότε ό 2269, 2112.

Ερυθήνιατα 446 Suppl., 2269. — 2 έχωσιν 446 Suppl. – έχουσι 2269. — 3 παλινδρομέει 446 Suppl. – ὑπεζέρχεται εἰς τοὐπίσω 446 Suppl. - παλινδρομαΐον 2269. - 4 είσω vulg. - έσω 2269. - 5 έαν 2269. - 6 inégais apicinois 2269. - La mention des jours critiques est obscure ici, et elle avait embarrassé les anciens interprêtes eux-mêines. Il y a deux explications antiques de ce passage : la première est celle de quelques commentateurs, qui, dit Galien, avaient compris qu'Hippo-crate marquait que l'érysipèle ne disparaissait pas un jour critique, afin de faire entendre que , si l'érysipèle avait disparu un jour critique, les autres signes auraient perdu leur valeur facheuse. La seconde explication est celle de Galien, qui dit qu'il saut rattacher μήτε εν ήμέρησι κρισίμησι à ce qui suit, Hippocrate entendant que, si ces trois choses, la disparition de l'érysipèle, l'absence de la formation d'une tumeur extérieure et l'absence d'une bonne expectoration, coïncidaient daus un jour critique, le cas serait le plus facheux de tous ; mais que, si ces trois choses coincidaient hors d'un jour critique, la certitude d'une terminaison funeste ne serait pas aussi grande. J'adopte l'avis de Galien , et j'ajoute qu'Hippocrate a mentionné la disparition de l'érysipèle hors d'un jour critique, pour établir la possibilité de la réapparition de l'érysipèle, c'est-àdire la chance de salut; car c'est un principe de sa doctrine, que la cessation d'une maladie hors d'un jour critique en fait supposer la récidive, ainsi qu'il est dit p. 484 , l. 6 et 7. — 7 κρισίματου Gal. in textu. – κρισήματοι 446 Suppl. — ε έμφανίζεται το έρθακμα Cod. Med. ap. Foes. - τὸ ἐρ. ἀφαν. 446 Suppl. - ἀφανίζεται 2269. - 9 Parmi les anciens exemplaires, les uns portaient έρυσίπελας, les autres έρευθος: έρυσίπελας η έρευθος, έκατέροις γαρ γέγραπται Gal. in comm. - έρύθημα Chart. - 10 συστρ. 446 Suppl., 2269. - 11 παιάν 446 Suppl. - πύον 2269. - 12 αναβήσση Cod. Med. ap. Foes. - αποβήττη gloss. 2144. - απορήξη 446 Suppl. - άναβήξ (sic) 2269. — 13 δαδίως (sic) 2269.-εὐκόλως gloss.

PRONOSTIC. 179

tion de la rougeur, sans formation d'abcès au dehors, sans expectoration de pus, annonce, arrivant dans les jours critiques, la mort; arrivant hors des jours critiques, le retour de la rougeur, si en même temps le malade ne ressent ni malaise ni souffrance. Il est plus sûr que la rougeur et le gonflement se portent surtout au dehors; la rétrocession sur le poumon cause le délire, et il se forme des empyèmes chez la plupart de ceux qui éprouvent cet accident. Il est dangereux de réséquer et de fendre la luette, tant qu'elle est rouge et grosse; il en résulte des inflammations et des hémorrhagies, et, pendant tout ce temps, il faut s'efforcer d'obtenir la réduction de volume par tous les autres moyens. Mais, quand ce qu'on appelle grain de raisin s'est formé complétement, c'est-à-dire quand le bout de la luette est

2444. - 14 δ τε ανθρωπος απόνως έχειν δοκέει 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes, Chart. - 5 TE av. an. ey. Sonei 2269. - 15 entog movou gloss. 2144. - 16 eyery Son. om. 2145, 2142. - 17 Sonier 2144, 2141, Gal. in textu, Ald. — 18 ἀποτροστίν Merc, in marg. - άλλοίωσιν gloss, 2144. — 19 ἀσφαλέστατον 2269, 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. – ἀκριβέστερον gloss. 2444. — 20 το είδικα σm. 446 Suppl. – το είδικα τ. τ. έρ. om. 2269. - 27 ès τὰ pro ώς 2140, 2145, 2141, 2330, 2256, 2144. - ως μάλιστα το έρύθ. 446 Suppl. - ως μάλ. έξω τρ. 2269. — 22 post τρέπεσθαι addunt και τάς έτέρας τε άποστάσιας έξω τρέπεσθαι άμισοτέρας quedam exemplaria ap. Mack., Chart. – καὶ τας έτέρας ἀποστάσιας ἀμοστέρας έξω τρέπεσθαι 446 Suppl. — 3 δὲ καὶ εἰς 2269. — 34 πνού μόνα vulg.— <sup>25</sup>τράπαται (sic) Gal. in textu. - τρέπαται 2442 suprascripto alia manu τραπεία, 2269. - τρέπωνται Cod. Med. ap. Foes. - τρέπωνται 446 Suppl. - 26 446 Suppl. presente ici une grande lacune; un folio manque; le mot παράνοιαν est interrompu à παρά, et le texte reprend à ਮੌਰਰਦਾ p. 186, l. 5. - τε om. 2269. - 27 ποιέσυσι Cod. Med. ap. Foes. - ποιέειν 2269. - 28 αὐτῶν 2269. - 29 τινές om. 2142, Gal. in textu, 2269. - 30 γίνονται ώς τὰ πολλά 2142, 2269, Gal. in textu. - ώς ἐπὶ τὸ πλείστον gloss. 2144. — 31 γίνονται vulg. — 32περί γαργαρεώνος, 2269, Cod. Med. ap. Foes, in titulo. - περί γαργαριώνων 2144, 2142. — 33 άπιτείνεσθαι 2269, Schol., p. 209, sine καί. - καὶ άπικαίεσθαι addit post άποτ. Schol., p. 209. — 34 διασχίζεσθαι, 2269, 2145. - άποσχέζεσθαι 2255. - ἀποσγίζεσθα: 2144, 2256. - post ἀποσγ. addit καὶ ἀποκαίεσθαι Cod. Med. ap. Foes., 2142 in marg. alia manu, 2269. — 35 δε addit post ἄν 2269. — 36 ὧσι vulg. — 37 ἐπιχίνν. 2256. - ἐπιχίν. vulg. — 38 πειράσθαι 2269, 2256. - κατισχναίνειν πειράσθαι Gal. in textu. καὶ ἰσχνώειν pro κατισχν. Merc. in marg. — 39 έν τουτέω τῷ om. Cod. Med. ap. Foes. - 40 όκοταν Gal. in textu. - έπόταν vulg. - όταν δὲ

\* μὲν ἄχρον τοῦ γαργαρεῖῶνος μεῖζόν τε xxì \* περιγερὲς, τὸ \* δὲ ἀνωτέρω λεπτότερον, ἐν τουτέω τῷ χαιρῷ ἀσφαλὲς 4 διαχειρίζειν. \*Λμεινον δὲ \* xxì \* τὴν χοιλίην ὑποχενώσαντα \* τῆ χειρουργίς. \* Χρέεσθαι, ἢν ὅ τε Χρόνος ζυγχωρέη, xxì μὴ ἀποπνίγηται ὁ ἄνθρωπος.

24. 9 'Οχόσοισι 1° δ' ὰν 11 οἱ πυρετοὶ 12 παύωνται, μήτε σημείων 13 γενομένων 14 λυτηρίων, μήτε ἐν ἡμέρησι 15 χρισίμησιν, ὑποστροφὴν προσδέχεσθαι 16 χρὴ τουτέοισιν. "Οστις δ'ὰν 17 τῶν πυρετῶν 18 μηχύνη 19 περιεστιχῶς διαχειμένου 10 τοῦ ἀνθρώπου, 21 μηχέτι δδύνης ἐχούσης 20 διὰ φλεγμονήν τινα, μήτε διὰ 23 πρόρασιν άλλην 24μηδεμίην ἔμρανέα, 25 τουτέω προσδέχεσθαι ἀπόστασιν 26μετ' οἰδήματός τε καὶ δδύνης 21 ἔς τι τῶν ἄρθρων, καὶ οὖχ ἦσσον 28 ἐχ τῶν κάτω. Μᾶλλον δὲ 29 γίγνονται καὶ 30 ἐν ἔλάσσονι χρόνω αἱ τοιαῦται ἀποστάσιες τοῖσι νεωτέροισι 31 τριήκοντα ἐτέων · ὑποσχέπτεσθαι 32 δὲ χρὴ εὐθέως 33 τὰ 24 περὶ τῆς ἀποστάσιος, 25 ἡν εἴκοσιν ἡμέρας ὁ πυρετὸς ἔχων 26 ὑπερβάλλη, τοῖσι δὲ 37 γεραιτέροισιο

άποκρεμιασθή Cod. Med. ap. Foes. — 41 άποκριθεία 2269. — 42 ήδη addit ante πάν vulg. - ήδη om. 2256, 2350, 2145, 2140, 2141, 2143. - πάν om. 2269.—43 δη om. 2142 restit. in marg. alia manu.—44 σταφολήν αύτην 2141, 2143, 2140, 2256, 2144.

' Mèv om. Gal. in textu. -- 2 περιφανές 2256, 2143. - πελιόν pro περιφερές 2146, 2269, Merc. in marg., 2269. – πελιδνόν Cod. Med. ap. Foes. — 3 τε pro δè Cod. Med. ap. Foes. — 4 διαχωρίζειν 2350, 2269 suprascripto διαχειρίζειν. — 5 καί om. 2269. — 6 ύπεκενώσαντα τήν κειλίαν 2142, Gal. in textu. - κενώσαντι τ. κ. 2269. - 7 τη addunt ante χειρ. 2145, 2142, Gal. in textu. - τῆ om. vulg. - χειρουργία 2269. — \* \* χρέεσθαι 2269, Gal. in textu. – χρήσθαι vulg. — 9 δοσισι Cod. Med. ap. Foes. — 10 δ'äν om. Gal. in textu. – δὲ 2269. — 11 σί om. Cod. Med. ap. Foes. — 12 παύσωνται 2145. - παύονται Gal. in textu, 2256. - παύσονται 2269. - 13 γινεμένων Gal. in textu, 2269. - 14 ante λυτ. addit μήτε 2269. - 15 κρισίμασην Gal. in textu. - 16, έλπις pro χρή τουτέοισιν 2140, 2143, 2141, 2145, 2330, 2256, 2144. - χοή om. 2142, alia manus addidit έλπίς. - δεῖ προσδ. τοῦ νοσήματος pro προσδ. χ. τ. 2269. - 17 τον πυρετόν 2269. - 18 μηκύνει 2269. - 19 περιεστηκώς Schol. p. 215, 2145, 2269, 2144, 2145, 2256, Ald. - περιεστηχώς 2144, 2142, Gal. in textu, 2256. — 10 τανθρώπου Schol. p. 215. - 21 μήτε 2269, 2149, Gal. in textu, Schol, p. 415. - μήτε όδύνην έχοντος Cod. Med. ap. Foes. - 22 ή διά 2269. - μήτε διά Schol. p. 115. - 23 πρ. έμφανέα μπ δέ μίαν 2269. - 24 um de uine 2144. - unde uine 2142. - 25 roution Cod. Med. devenu arrondi et plus gros, et la partie supérieure plus mince, alors on peut pratiquer avec sûreté l'opération. Il vaut mieux procurer des évacuations alvines avant l'emploi des moyens chirurgicaux, si les circonstances le permettent, et si le malade ne suffoque pas.

24. Dans les fièvres qui cessent, sans signes de solution concomitants et hors des jours critiques, il faut s'attendre à des récidives. Les fièvres qui se prolongent, sans que l'état du malade devienne grave, et sans que la douleur persiste par l'effet d'une inflammation ou de toute autre cause évidente, déterminent la formation de dépôts avec gonflement et douleur, dans quelqu'une des articulations, et surtout des articulations inférieures. De pareils dépôts surviennent plus volontiers, et dans un temps plus bref, chez les sujets au dessous de trente ans; et dès le commencement, il faut en soupçonner la formation, si la sièvre, sans relâchement, dépasse vingt jours; chez les personnes plus âgées, ils surviennent moins souvent et à une époque plus avancée de la fièvre. Si la fièvre est continue, le dépôt sera tel qu'il vient d'être dit; mais, si elle a des intermissions, si elle reprend d'une manière irrégulière, et si on est à l'approche de l'automne, le dépôt sera une fièvre quarte;

ap. Foes. — <sup>36</sup> μετ' om. 2143, 2269, 2143, 2142, 2146, 2350, 2256, 2144. — <sup>27</sup> είς vulg. – ἔστι pro ἔς τι Gal. in textu. – ἐκ pro ἔς τι τῶν ἄνο pro ἔς τι τῶν ἄρθρων Cod. Med. ap. Foes. – ἐκ τῶν ᾶ (εἰς cum accentu circumθεχο) 2269. Ce semble être une abréviation pour πρώτων. — <sup>28</sup> ἐκ om. Gal. in textu. — <sup>29</sup> γίγνονται 2142. – γίνονται vulg. γίν. αὶ τ. ἀπ. καὶ ἐν ἐλ. χρ. Schol. pag. 216. — <sup>30</sup> ἐν addunt post καὶ 2240, 2269, 2143, 2145, 2256, 2350, 2144, 2142, Ald. – ἐν om. vulg. — <sup>31</sup> τριάχοντα Cod. Med. — πέντε καὶ τριάκοντα 2269, Schol. p. 216. — <sup>33</sup> δὶ om. 2269. — τουτέσειν addit post χρὰ Cod. Med. ap. Foes. — <sup>36</sup> ὑπερθαλλει Cod. Med. ap. Foes. — <sup>36</sup> ὑπερθαλλει Cod. Med. ap. Foes. – ἔχμ ὑπερθαλλει Cod. Med. ap. Foe

γσοον ' γίγνεται, 2 πολυχρονιωτέρου ἐόντος τοῦ 3 πυρετοῦ. Χρλ 1 δὲ τὴν 5 μὲν 6 τοιαύτην ἀπόστασιν προσδέχεσθαι, ζυνεχέος ἐόντος τοῦ πυρετοῦ, ἐς δὲ τεταρταῖον καταστήσεσθαι, ἢν 8 διαλείτη τε καὶ 9 καταλαμβάνη 10 πεπλανημένον τρόπον, καὶ "1 ταῦτα ποιέων τῷ φθινοπώρῳ προσπελάση. '\*Ωσπερ δὲ τοῖσι νεωτέροισι τῶν '2 τριήκοντα ἐτέων αὶ '3 ἀποστάσιες '4 γίγνονται, οὕτως οἱ τεταρταῖοι '5 μᾶλλον τοῖσι '6 τριήκοντα ἐτέων καὶ '7 γεραιτέροισιν. Τὰς δὲ ἀποστάσιας εἰδέναι χρὴ τοῦ χειμῶνος μᾶλλον '8 γιγνομένας '9 χρονιώτερόν τε παυομένας, ἤστον 20 ἐξ παλινδρομεύσας. '\*Οστις δὶ ἀν ἐν πυρετῷ μὴ θανατώδει 21 ҫῆ τὴν κεφαλὴν 22 ἀλγέειν, 23 ἢ καὶ ὀρρνῶδές τι 24 πρὸ τῶν ὀρθαλμῶν 25 çαίνεσθαι, 26 ἢ καρ-ἐιωγμὸς τουτέω 27 προσγένηται, 28 χολώδης ἔμετος 29 παρέσται ἢν δὲ 30 καὶ ῥίγος 31 ἐπιλάθη, καὶ τὰ κάτω 32 μέρεα τοῦ ὑποχονδρίου ψυχρὰ 33 ἢ, καὶ 34 θᾶσσον ἔτι ὁ ἔμετος παρέσται ἢν δὲ τι 35 πίη ἢ φάγη ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον, κάρτα 36 τοῦτο

<sup>1</sup> Piquetat 2142, 2256. - Muetat vulg. - Muoviat Gal. in textu. -<sup>2</sup> πουλυχρονιωτέρου 2142. — <sup>3</sup> a πυρετοῦ ad πυρετοῦ om. 2256. — 4 δε καί Gal. in textu. - περί ἀποστάσεως εν πυρετώ in marg. Cod. Med. ap. Foes. - apud Chart, hæc sententia ita in emendatore græco legitur: χρή δὲ τήν τοιαύτην ἀπόστασιν προσδέχεσθαι συνεχέος ἐόντος τοῦ πυρετού, ες δε τεταρταίον καταστήσεσθαι, ήν διαλείτη τε καὶ επὶ μεϊόν τι προσεπιγένηται, των έσχυροτάτων δέ και κακίστων οίά περ έπι φρενίτισι γίνονται, τους δε περιεσομένους και άπολλυμένους τών παιδίων τε καί των άλλων τεχμαίρεσθαι τοῖσι σύμπασι σχμείοισιν, ώς ἐφ' έχάστοις έκαστα διαγέγραπται. — 5 μέν om, 2269, Cod. Med. ap. Focs. — 6 την αυτήν pro τοιαύτην 2350. — 7 ζυνεγέος 2142. - συνεχέος vulg. - 8 διαλίπη 2143. - δια 2269 avec un blanc. - 9 έπιλαμβάνειν pro x. Schol. p. 216. — 10 πεπλανημένω τῷ τρόπω 2269. - πεπλανημένω τρόπω Schol, p. 246. — " ταῦτα πάντα Verc. in marg., Cod. Med. ар. Foes, 2269. — 12 тогажочта 2144, Ald. — 13 бисстаятья 2255. - 14 γίνονται vulg. - γίγν. om. 2140, 2145, 2141, 2145, 2550, 2256, 2144, 2142 alia manus restituit γίνονται. - 15 μαλλον post έτέων 2269. - 16 τριτκονταέτεσι pro τρ. έτ. Gal. in textu, Chart. τριάκουτα έτεσι 2269. - τεσσαράκουτα Cod. Med. ap. Foes., Chart. 2142 ex emendatione manus recentioris. - post έτέων addit 2142 : αί άποστάσιες · ούτως οἱ τεταρταῖοι μάλλον τοῖσι τριάκοντα ἔτεσι. - Cela est une répétition de ce qui précède, et a été effacé avec une encre plus

et, de même que les dépôts se forment chez les sujets audessous de trente ans, de même les fièvres quartes s'établissent plus volontiers chez les personnes de trente ans et audessus. Dans l'hiver, les dépôts s'établissent plus facilement, cessent plus lentement, mais sont moins sujets aux récidives. Le malade qui, dans une sièvre qui n'est pas mortelle, dit qu'il ressent de la douleur de tête, ou qu'une espèce de voile lui passe devant les yeux, s'il éprouve en même temps une douleur d'estomac, sera bientôt pris d'un vomissement bilieux : si. en outre . il est saisi d'un frisson . et si les parties situées au-dessous des hypochondres sont froides. le vomissement se fera encore moins attendre: et si, dans ce moment, le malade boit ou mange quelque chose, il le rejettera très-promptement. Dans ces cas, si la soussrance commence le premier jour, c'est le quatrième et le cinquième que les malades sont le plus mal à l'aise,

récente; mais dans cette répétition on retrouve τρικκινταέτεσι (τρικκοντα erzo:), variante que presente Galien. - 17 γεραιτέρωσι vulg. - 18 γιγιομένας 2442. - γινομένας vulg. -- 19 χρ. τε παυ. οπι. 2440 , 2550 , 2256, 2114. - τε om. 2269. - 20 τε pro δε Gal. in textu. - παλινδρομερύσας 2142 ex emendatione recentioni, Cod. Med. ap. Foes. παλινδρομούσας 2144, Gal. in textu, 2269. — 21 engi Gal. in textu. άλγεείνη τήν κεφ. pro φή τ. κεφ. άλ, 2146. — 22 άλγέων 2269. — 23 ή om. 2142. — 24 πρὸς τὸν ὀφθαλμόν 2269. — 25 γίγνεσθαι 2142 su proscripto alia manu φαίνεσθαι. - γίνεσθαι 2269. - 26 εί καί pro κ Gal. in textu. - 7 xai 2142. - 7 v de nai pro 7 Schol. p. 221. -<sup>27</sup> προσηίνεται 2269. — <sup>28</sup> γολ. έ. π. πν δ. κ. έξγος om. 2440 restit. alia manu, 2256. - 29 παρέσται 2145, 2330, 2142, Schol. p. 221, Mere, in marg. - πάρεστι vulg. - πάρεστιν 2269. - 30 καί om. 2256. -31 ἐπιλάβη 2256, 2140, 2143, 2141, 2145, 2144, 2350, Schol. p.221, Cod. Med,-έκλαβη Merc, in marg,-παρέσται pro έπιλάδη Heurn. in marg,έπιβάλλη 2269. - προσγένηται pro έπιλάξη vulg. — 32 μέρεα om. 2140, Gal. in textu, 2142 restit. alia manu, Schol. p. 221. - uesa vulg. -33 7 Cod. Med., Merc. in marg., 2269, Schol. p. 221.- in pro 7 vulg.-34 ταχέως Cod. Med.-ταχύτερος Merc. in marg.-ταχέως sine και et έτι 2269. -35 addit zai post πίη 2145, 2330 .- addit zai ante πίη Schol. p. 222. -36 τούτο om. Gal. in textu, 2142 restit. alia manu, 2269, Schol. p. 222

ταχέως ' ἐμέεται. Τουτέων δὲ οἴσιν ² αν ἄρξηται ὁ πόνος ³ τῆ πρότη ἡμέρη ' γίγνεσθαι , τεταρταῖοι 5 πιεζεῦνται 6 μάλιστα καὶ πεμπταῖοι ' ² ἐς δὲ τὴν ἑβδόμην ἀπαλλάσσονται ' οἱ μέντοι ' πλείονες 9 αὐτέων ἄρχονται ' ο μὲν πονέεσθαι τριταῖοι, '! χειμάζονται δὲ μάλιστα πεμπταῖοι, ' ² ἀπαλλάσσονται δὲ ' ³ ἐναταῖοι ' ἡ ἢ ἐνδεκαταῖοι ' ' 5 οῖ δ'ἀν ἄρξωνται πεμπταῖοι ' 6 πονέεσθαι, καὶ ' ? τάλλα κατὰ λόγον ' 6 αὐτέοισι ' 9 γίγνηται, 20 ἐς τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην ' ² κρίνεται ἡ νοῦσος. ' 2 Γίγνεται δὲ ' 3 ταῦτα τοῖσι ' 2 μὲν ἀνδράσι καὶ ' 5 τῆσι ' 2 γίγνεται μὲν καὶ ' 2 τοῖσι τριταίοισι μάλιστα τοῖσι δὲ νεωτέροισι ' 2 γίγνεται μὲν καὶ ' 2 τοῖσι τριταίοισι μάλιστα τοῖσι δὲ νεωτέροισι ' 2 γίγνεται μὲν καὶ ' 2 τοῖσι ' 4 καὶ ἐν ρετῷ κεφαλὴν ' 3 κρίνεται κὶ κὶν ' Οἴσι δ' ἀν ἐν τοιουτοτρόπω πυρετῷ κεφαλὴν ' 38 ἀλγέουσιν ἀντὶ μὲν ' 39 τοῦ ' 4 ορφνῶδές τι ' 4 πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν φαίνεσθαι, ' 4 ἀμβλιωγμὸς ' 4 γίγνεται, ἢ μαρμαρυγαὶ προφαίνονται, ἀντὶ δὲ τοῦ ' 4 καρδιώσσειν, ἐν τῷ ὑποχονδρίω ' 5 ἐπὶ προφαίνονται, ἀντὶ δὲ τοῦ ' 4 καρδιώσσειν, ἐν τῷ ὑποχονδρίω ' 5 ἐπὶ καροκίνονται, ἀντὶ δὲ τοῦ ' 4 καρδιώσσειν, ἐν τῷ ὑποχονδρίω ' 5 ἐπὶ καρδιώσσειν, ἐν τῷ ὑποχονδρίω ' 5 ἐπὶ ' προφαίνονται, ἀντὶ δὲ τοῦ ' 4 καρδιώσσειν, ἐν τῷ ὑποχονδρίω ' 5 ἐπὶ ' προφαίνονται, ἀντὶ δὲ τοῦ ' 4 καρδιώσσειν, ἐν τῷ ὑποχονδρίω ' 5 ἐπὶ ' 1 προφαίνονται, ἀντὶ δὲ τοῦ ' 4 καρδιώσσειν, ἐν τῷ ὑποχονδρίω ' 5 ἐπὶ ' 1 προφαίνονται, ἀντὶ δὲ τοῦ ' 4 καρδιώσσειν, ἐν τῷ ὑποχονδρίω ' 5 ἐπὶ ' 1 προφαίνονται, ἀντὶ δὲ τοῦ ' 4 καρδιώσσειν, ἐν τῷ ὑποχονδρίω ' 5 ἐπὶ ' 1 προφαίνονται, ἀντὶ δὲ τοῦ ' 4 καρδιώσσειν, ἐν τῷ ὑποχονδρίω ' 5 ἐπὶ ' 1 προφαίνονται, ἀντὶ δὲ τοῦ ' 4 καρδιώσσειν, ἐν τῷ ὑποχονδρίω ' 5 ἐπὶ ' 1 προφαίνονται ' 2 τὰ τοῦ ' 1 προφαίνονται ' 1 προφαίν

' Èusitat vulg. - sunastat Merc. in marg. — 2 av om. 2256, 2141, 2145, 2144. - σίσι μέν αν ό π. άρξ. Schol. p. 222. — 3 την πρώτην πιεέραν 2269. — 4 γίνεσθαι vulg. — 5 πιεζονται Chart. – πιεζούνται 2269. - 6 μαλλον 2143, 2141, 2550, 2144, 2256. - μάλιστα πιεζούνται Schol. p. 222. - μάλιστα πιεζεύνται Cod. Med. ap. Foes. - μᾶλλον ή pro μάλιστα Merc. in marg., Chart. — ? αν δὲ τῆ έβδόμη 2269. - 8 πλεύνες Gal. in textu. - πλείστω Cod. Med. ap. Foes. - πλ νές (sic) 2269. — 9 αὐτῶν vulg.-αὐτέων 2269. — 10 μèν om. 2350. — 11 πιέζονται Chart.-γρηματίζονται 2269.—12 έλευθερούνται gloss. 2144.—13 ένναταίοι 2144, Gal. in textu (2142 èv., ex emend. recent. èvv.),-evvearaiot 2269. - 14 καὶ δεκαταίοι addit ante η 2269. - 15 εί pro ct 2269. - 16 πονεῖσθαι gloss. 2144. — 17 τάλλα Gal. in textu. - τ'άλλα 2144. - τὰ ώλα 2142, 2269, Schol. p. 224. — 18 αὐτοῖσι 2269. - αὐτοῖς gloss. 2144. - 19 ante γίγν, addit των πρόσθεν vulg. - addit πρόσθεν Cod. Med. - των πρόσθεν om. 2440, 2444, 2445, 2443, 2530, 2256. - γίγν. Schol. p. 224. - Yintai vulg. - Yinetai 2443, 2442, 2256. - Yinotai Gal. in textus 2269. - γίγνεται Cod. Med. ap. Foes. - 20 sig 2269. - 21 ἀπαλλάσσονται pro κρ. ή ν. Chart. - 22 γίγνεται Cod. Med. ap. Foes. - vivetat vulg. — 23 de nai ta totaŭta Schol. p. 224. — 24 uży om. 2269. - 25 roiot 2269. - 26 ywaith 2144, 2142, Gal. in textu. - γυναιξί vulg. - 27 γίνεται vulg. - γ, μ. κ. έν. τ. om. 226 9. -28 èv om. Schol. p. 224. — 29 τουτέσισι Schol. p. 224. - τούτοισιν Gal. in textu. - τούτοισι vulg. - 30 μάλιστα 2142, Cod. Med. ap. et c'est le septième qu'ils sont soulagés; cependant la plupart commencent à souffrir au troisième jour, l'époque orageuse de la maladie est au cinquième, et le soulagement s'établit le neuvième ou le onzième : enfin, quand le commencement de la souffrance est au cinquième jour, et que tout le reste marche conformément à ce qui a été dit plus haut, la maladie se juge le quatorzième jour. Cette marche de la maladie se voit chez les adultes, hommes ou femmes, principalement dans toute espèce de fièvres tierces; chez les jeunes gens, elle se voit aussi dans ces mêmes fièvres, mais surtout dans les tierces légitimes et dans les fièvres à type plus continu. Autre cas : si, dans une fièvre également non mortelle, les malades, ayant de la douleur de tête, au lieu de voir une espèce de voile passer devant leurs yeux, éprouvent un affaiblissement de la vue, ou aperçoivent des lueurs, et, au lieu d'une douleur d'estomac, ressentent, dans l'hypochondre droit ou gauche, une certaine tension, sans douleur ni inflammation, on doit penser que le vomissement sera remplacé chez eux par une épistaxis. Dans ces cas, l'hémorrhagie est surtout probable chez les jeunes

Foes. - 31 δε καί Gal. in textu. - 32 ξυνεχέστερον πυρέττουσιν 2445. - Euveyec Cod. Med. ap. Foes. - ouveyen Schol. p. 224. - 33 moneτοίσι 2142, 2269, Gal. in textu. - πυρεταίσιν vulg. - πυρέττουσιν 2256, 2440, 2443, 2444. - 34 xxi om. 2443, 2440, 2445, 2330, 2256, 2144. - xxi ev raigi om. 2142, restituit alia manus ev raigi. post καὶ addit μάλιστα τὰ 2269, Schol. p. 224. — 35 τοῖς 2269. — 36 τριταίσισιν 2144, 2142, 2269. - τριταίσισι vulg. - 37 δσον Cod. Med. ap. Foes. - δέ Gal. in textu, Cod. Med. ap. Foes. - είσι γαρ έν pro ciai d'av 2269. - ev addent post av 2440, 2445, 2530, 2142, 2256, 2144, Gal. in textu, Cod. Med. ap. Foes., Ald., Schol. p. 225,- èv om. vulg. - 38 άλγέουσιν Ald., Gal. in textu, 2269. - άλγέουσι vulg. άλγεύσιν 2142, άλγέουσι ex emend, recent. - 39 τοῦ μέν Schol. p. 225. --\*\* ὀρφανώδες 2269. — 41 πρός 2269. — 42 ἀμβλυωσμός 2145, 2330, 2142 ex emend. recent. - außhnoonies 2269. - 43 giveras rulg. -44 καςδιώσιν 2269. - 45 ñ έπὶ Gal. in textu , Cod. Med. ap. Foes. , 2269, - έπὶ om. 2145, - ἐπιδεξιά 2142.

δεξιά ' ἢ ἐπ' ἀριστερὰ ° ζυντείνεταί 3 τι 4 μήτε ζὺν οουνη μήτε ' ξὸν φλεγμονῆ, αἷια 6 διὰ 7 τῶν ρινῶν ε τουτέοισι 9 ρυῆναι προσδόχιμον ἀντὶ τοῦ ' ο ἐμέτου. Μᾶλλον δὲ ' : καὶ ἐνταῦθα ' ' τοῖσι ' ' ' νέοισι τοῦ αἴματος τὴν ρῆζιν προσδέχεσθαι · τοῖσι δὲ ' 4 πέντε καὶ τριήχοντα ἔτεσι καὶ γεραιτέροισιν ' 5 ἦσσον, ἀλλὰ ' 6 τοὺς ἔμέτους ' 7 τουτέοισι ' 8 προσδέχεσθαι · ' 9 Τοῖσι δὲ παιδίοισι σπασμοὶ ' ο γίγνονται, ' 1 ἢν δ ' 2 πυρετὸς όξὺς ' 2 ἢ, καὶ ἡ γαστὴρ μὴ ' 4 διαχωρές, καὶ ' 5 ἀγρυπνέωσί τε καὶ ' 6 ἐκπλαγέωσι, καὶ ' 7 κλαυθμυρίζωσι, καὶ τὸ χρῶμα ' 8 μεταβάλλωσι, ' 9 καὶ γλωρὸν ' 0 ἢ 3 πελιὸν ἢ ἐρυθρὸν ' 2 ἴσχωσιν · 3 Γίγνεται δὲ ταῦτα ἐξ ' 4 ἔτοιμοτάτου ' 5 μὲν ' 6 τοῖσι παιδίοισι τοῖσι ' 7 νεωτάτοισιν ἐς τὰ ἔπτὰ ἔτεα τὰ δὲ πρεσβύτερα τῶν παιδίων καὶ οἱ ἀνδρες ' 8 οὐχ ἔτι ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ὑπὸ τῶν ' 3 σπασμῶν ' 6 άλίσχονται, ἤν μή ' 4 τι τῶν σημείων ' 7 προσγένηται τῶν ἱσχυροτάτων τε καὶ ' 4 χακίστων, οἶά περ ' 4 ἐν

\* Καὶ pro η 2269. - ἐπ' om. Cod. Med. ap. Focs. - \* ζυντείνηται 2330. - συντείνηται Cod. Med. ap. Foes. - συντείνεται 2269. - 3 τι om. 2142 restit. alia manu, 2269. — 4 μήτ' αν pro μήτε 2269. - σύν Gal. in textu. - 5 σùν Gal. in textu. - 6 δέ ante διά 2142. - δή Gal. in textu. - 7 Tav om. Gal. in textu , 2269. - 8 Toutéoigi Gal. in textu. - τούτσισι vulg. - τούτω 2442, τουτέσισι ex emend. recent. - τοῦτο 2269. - 9 βυήται 2142. - τουτέσισι addit post βυήναι 2269. - 10 έπαινέτου pro έμέτου 2269. — " καί om. 2269. — " τοΐσιν Gal. in textu. - 13 νεωτέροισι 2269. - νέουσι (sic) 2255, 2145, 2141, 2144, Ald. -14 τριήκοντα vulg. - τριάκοντα 2269. - πέντε καὶ τριήκοντα Schol. p. 225. - τεσσαράκοντα quædam άντίγραφα Scholiastæ tempore. - « Sachez, dit le Scholiaste publié par M. Dietz, t. 4, p. 226, que quelques exemplaires ont trente-cinq, et d'autres quarante. En disant trentecinq ans, Hippocrate indiquerait le terme de l'âge fait, et le commencement de l'âge de retour; en disant quarante, il indiquerait le terme de l'âge de retour, et le commencement de la vieillesse. » l'évouse de dre πινά των άντιγράρων έγει, τοῖοι δὲ πέντε καὶ τριάκοντα, τινά δὲ τεσσαράκοντα έχει καὶ διὰ μέν τοῦ είπεῖν πέντε καὶ τριάκοντα τὸ πέρας τῆς άκμαστικής εδήλωσεν ήλικίας, άργην δε της παρακμαστικής. διά δέ του είπειν τεσσαράκοντα έτων το πέρας της παρακμαστικής έδηλωσεν, άρχην δε τής των γερόντων ήλικίας έμνημόνευσεν. D'après ces remarques du Scholiaste, d'après la double citation de variantes qu'il fait, sans mentionner celle que porte notre texte vulgaire, il m'a semblé que je devais substigens, elle l'est moins chez les personnes de trente-cinq ans et au-dessus; ces dernières sont plus sujettes aux vomissements. Quant aux enfants, ils sont attaqués de convulsions si la fièvre est aiguë, que les évacuations alvines manquent, qu'ils soient tourmentés par l'insomnie et les terreurs subites, qu'ils poussent des gémissements, qu'ils changent de couleur, et que leur visage devienne ou jaune, ou livide, ou rouge. Ces accidents atteignent le plus facilement les enfants les plus jeunes, jusqu'à l'âge de sept ans. Les enfants plus âgés et les adultes sont moins exposés dans les fièvres à être attaqués de convulsions, à moins qu'il ne survienne quelqu'un des signes les plus violents et les plus funestes comme dans les frénésies. Pour pronostiquer quels seront, parmi

tuer πέντε και τριήκοντα à τριηκόντα. — 15 εις δσόν 2269. — 16 τόξη έμέτεισι 446 Suppl. - 17 τουτέεισι 2269. - τούτεισι Gal. in textu. τούτοις vulg. — 18 προσδ. χρή Merc. in marg. — 19 περί σπασμού Cod. Med. in marg. - 20 γίνενται vulg. - 21 είεν pro το 2269. - 22 5 τε π. 446 Suppl. — 23 εί· εί (sic) pro ή 2269. — 24 διαχωρέει 2255, 446 Suppl., Ald. - bacy work, Cod. Med. ap. Foes. - bacy works 2269, Merc. in marg. — 25 ἀγρυπνώσι Cod. Med. ap. Foes. — 26 ἐκπλαγέωσιν 446 Suppl. - ἐκπλαγῶσι Cod. Med. ap. Foes. — 27 κλαυθμυρίζωσιν 2256. - κλαυθωυρίζωσε 2144 gloss. κλαίωσιν, 2142, Gal. in textu. κλαυθμιρίζουσε 2269. - κλαυθμιρύζωσε Ald. - κλαυθμυρίζουσε 446 Suppl. - αλαυμυρίζωση 2145 , 2140. — 28 μεταβάλλωση 446 Suppl. μεταβάλλουσι 2269, Schol. p. 228. — 29 καί om. Schol, p. 228. — 30 zzi pro ñ 2142, sed ñ restituit alia manus. - 31 πελιδνέν Cod-Med. ap. Foes., Schol. p. 228. - 32 toyoot vulg. - toyoon 446 Suppl. - 10/2001 2269. - 33 yiverat vulg. - 34 éropetáres 2256. - έζετοιμοτάτου 2442. - έτοίμου 446 Suppl. — 35 μέν om. 2269. — <sup>36</sup> τούσι νεωτάτοισι των παιδίων 446 Suppl., 2269. — <sup>37</sup> τούσι δε 2140, 2144, 2141, 2145, 2142, 2550, Ald. - yeurepage 2550. νεωτάτοις 2144, Ald. - 38 ούχετι 2144, 2142, Gal. in textu. - έν τείσεν εύχ έτι πυρετείσεν 2269. — 39 των τοιεύτων σπ. 446 Suppl. — 40 ανίσχονται 2269. - κατέγονται gloss. 2144. - 41 τών σ. τι 2269. -42 πρεσγίνηται 2269. - γένηται 446 Suppl. - 43 κάκιστον 446 Suppl. - 44 ini pro is 2142, 446 Suppl., 2269. - roint 2269.

τῆσι ' φρενίτισι <sup>2</sup> γίγνεται. Τοὺς ' δ'ἀπολουμένους τε και περιεσομένους τῶν παιδίων ' τε καὶ τῶν ἀλλων ' τεκμαίρεσθαι ' τοῖσι ' ξύμπασι σημείοισιν, ὡς ἐφ' ' εκάστοισιν ἔκαστα διαγέγραπται. Ταῦτα δὲ λέγω περί ' τε τῶν δξέων ' νουσημάτων καὶ ' " ὅσα ἐκ τουτέων ' γίγνεται.

25. Χρη δὲ τὸν μέλλοντα ὀρῦῶς '3 προγιγνώσκειν τοὺς '4 περιεσομένους καὶ τοὺς '5 ἀποθανουμένους, '6 ὅσοισί τε ἀν μέλλη πλέονας ήμέρας παραμένειν τὸ '7 νούσημα καὶ '8 ὅσοισίν ὰν '9 ἔλάσσους, τὰ σημεῖα '9 ἐκμανθάνοντα '2' πάντα '2 δύνασθαι κρίνειν, '3 λογιζόμενον τὰς '24 δυνάμιας '5 αὐτέων πρὸς '26 ἀλλήλας, ιδοπερ '7 διαγέγραπται περί τε τῶν ἀλλων καὶ τῶν '28 ούρων καὶ τῶν '29 πτυέλων, ὅταν ὁμοῦ '20 πῦόν τε '21 ἀναβήσση καὶ χολήν. Χρη δὲ καὶ τὰς '22 φορὰς τῶν '32 νουσημάτων '35 αἰεὶ '35 ἔπιδημεύντων ταχέως '35 ἐνουμέεσθαι, '37 τήν '38 τε τῆς ιδρης '39 κατάστασιν. 40 Εὖ μέντοι χρη εἰδέναι περὶ 41 τῶν τεκμηρίων καὶ τῶν 42 ἄλλων σημείων, καὶ μὴ λανθάνειν 43 ὅτι ἐν παντὶ ἔτει καὶ πάση 44 ιδρη τά τε κακὰ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Φρενίτκου 2444, 2269. - φρενίτιουν 2142. - φραινήτιου 446 Suppl. - 2 γίγνεται 21 44. - γίνεται vulg. - 3 δέ Gal. in textu. - ἀπολλυμένους 2140, 2145, 2141, 2145, 2142, 2256, Gal. in textu, 2144 gloss. φθειρομένους. - τούς δὲ περιεσομένους τε καὶ ἀπολλυμένους τε Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl., sed cum περιεσωμένους, 2269, sed sine τε secundo. - 4 τε om. 2269, Gal. in textu. - τε η καί Cod. Med. ap. Foes. -<sup>5</sup> σχμειούσθαι gloss. 2144. — <sup>6</sup> τοίσι 2269, 2142, 446 Suppl., Gal. in textu. - τοις vulg. - ξύαπ, τοις Schol, p. 228. - 7 σύαπ. 446 Suppl., 2269. — 8 έκάστοις 446 Suppl. — 9 τε om, 446 Suppl. — 10 γουσ. Gal. in textu. - νοσ. vulg. - 11 δκόσα 2255. - 12 γίνεται vulg. -13 προγινώσκειν vulg. — 14 τούς τε περιεσομένους Schol. p. 229, Cod. Med. ap. Foes. - τούς τε περιεσωμένους τε καί 446 Suppl. - τους υγιείς γενησομένους, τοὺς νικήσαντας τὴν νόσον gloss. 2144. — 15 ἀπολλυμένους 446 Suppl., 2269 sine τούς. - τεθνηζομένους Schol. p. 229. - 16 είσι 446 Suppl., 2269. - αν om. 2269. - μέλλει 2269. - 17 νόσημα 2142. - το νόσ. πλείονας ήμ. μένειν 2269. - 18 οΐσιν 446 Suppl., 2269. -19 έλασσον 2269. — 20 έκιμανθάνοντα 2269, 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes., Gal. in textu., Schol. p. 230. - ἐκμανθάνοντας vulg. — 21 ταῦτα ρτο πάντα Cod. Med. ap. Foes. - πάντα τάυτα (sic) 446 Suppl. - ταῦτα πάντα Schol. p. 230, 2269. — 22 δύνασθαι om. Gal. in textu. — 23 εκλογιζόμενου 416 Suppl. - είαλογιζόμενου Schol. p. 230. - έκλογιζό-

les enfants ainsi que parmi les autres malades, ceux qui succomberont et ceux qui guériront, il fant considérer l'ensemble des signes, suivant la description de chaque signe dans chaque cas. Ce que je dis ici s'applique aux maladies aiguës et aux affections qui en naissent.

25. Celui qui veut apprendre à présager convenablement quels malades guériront et quels succomberont, chez quels la maladie durera plus de jours et chez quels elle en durera moins, doit juger toutes choses par l'étude des signes, et par la comparaison de leur valeur réciproque, tels qu'ils ont été décrits, aussi bien dans leur ensemble que pour l'état de l'urine et des crachats, quand, par exemple, l'expectoration est à la fois purulente et bilieuse. Il jugera aussi avec promptitude de quel côté inclinent les maladies qui incessamment surviennent d'une manière épidémique, et quelle est la constitution de la saison. Il faut avoir une connaissance approfondie des signes et des autres symptômes, et ne pas ignorer que, dans toute année et toute saison, les mauvais signes annoncent du mal et les bons du bien, car les

μενος 2269. - έκάστου addit ante τας 446 Suppl. - 24 δυνάμεις vulg. - 25 αὐτίων om. 446 Suppl. - 26 αλλιλα 2269. - 27 δή γέγραπτα: pro διαγ. 2269. — 28 κούρων 2269. — 29 πτύων gloss. 2444. — 30 πτύον 2143. - ποιόν 446 Suppl. - καὶ χολήν ἀναβήσση Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. — 31 αναβήσσει, gloss. αναβήττει 2444. — 31 διαφοpas 2142 ex emend. recentioni, 2269. — 33 νοσεμάτων 2142, 446 Suppl., 2269. - 34 addit two post vour. 2142, 446 Suppl., Gal. in textu. - aiel 2442, 2444, 2256. - ael vulg. - aiel om. 2350. -35 επιδημεύντων 446 Suppl., Gal. in textu. - έπιτηδημεέντων (sic) 2330.των επιδημούντων gloss. 2144. - επισημεόντων 2269. - 36 ενθυμεῖσθαι vulg. - ενθυμέςσθαι 446 Suppl., 2269. - 37 καὶ μή λανθάνειν addit ante 72, Gal. in textu, Merc. in marg., 446 Suppl. - 38 72 om. 2269, Gal. in textu, 446 Suppl. - ωρας 2269. - 39 τὰν φύσιν gloss. 2144 - 40 έν pro ευ 2269. - 47 περί τε των 446 Suppl.. Cod. Med. ap. Foes., Schol. p. 250. - 42 200 om. Schol. p. 250. - Mais dans le Commentaire du Scholiaste allaw se trouve. - 43 6 71 214 4. - 44 7652 pro Man 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. - Man 2269. - Man gloss.

εν Δήλω καὶ ἐν ' Σκυθίη φαίνεται <sup>5</sup> τὰ προγεγραμμένα ἀλη-Θεύοντα <sup>6</sup> σημεῖαι <sup>7</sup> 'Εξ ὧν Χρὴ εἰδέναι ὅτι ἔν <sup>8</sup> γε <sup>9</sup>τοῖσιν <sup>9</sup>αὐτέοισι 1. Χωρίοισιν οὐδὲν δεινὸν <sup>12</sup> τὸ μὴ οὐ τὰ πολλαπλάσια <sup>13</sup> αὐτέων ἐπιτυγχάνειν <sup>14</sup> ἢν ἔκμαθών τις <sup>15</sup> αὐτὰ <sup>16</sup> κρίνειν τε καὶ <sup>17</sup> λογίζεσθαι ὀρθῶς ἐπίστηται. <sup>18</sup> Ποθέειν δὲ χρὴ οὐδενὸς <sup>19</sup> νουσήματος <sup>20</sup> οὔνομα <sup>21</sup> ὅτι μὴ <sup>22</sup> τυγχάνη <sup>23</sup> ἔνθάδε γεγραμμένον <sup>24</sup> πάντα <sup>20</sup> οὔνομα <sup>21</sup> ὅτι μὸ <sup>22</sup> τυγχάνη <sup>23</sup> ἔνθάδε γεγραμμένον <sup>24</sup> πάντα <sup>20</sup> οὔνομα <sup>23</sup> τοῖσι <sup>26</sup> Χρόνοισι τοῖσι <sup>27</sup> προειρημένοισι κρίνεται <sup>28</sup> γνώση <sup>29</sup> τοῖσιν <sup>20</sup> αὐτέοισι <sup>21</sup> σημείοισιν.

2144. - Il est assez singulier de trouver zwon dans 446 Suppl., et dans le Codex Mediceus de Foes. - Dans le centon cité plus haut, p. 462, note 17, que présente le manuscrit 1884, ce passage est ainsi conçu: έν παντί έτει καὶ πᾶσι (sic) χώρα μᾶλλον δὲ ὥρα. Ιci ὧρα et χώρα sont rapprochés d'une manière qui montre comment l'un de ces mots a été substitué à l'autre. Xinn a été pris au Commentaire de Galien, et justement dans un passage qui prouve que ce mot est étrauger au texte d'Hippocrate. En effet, Galien dit, en commentant la phrase suivante, où il est parlé de la Libye, de la Scythie et de Délos : « Hippocrate n'a pas mentionné les pays avec sa concision ordinaire. Car il lui suffisait d'ajouter deux syllabes pour s'éviter la peine de faire cette énunération. Je vais les ajouter et montrer ce que sa phrase serait devenue. Il faut s'instruire des signes et des symptômes, et ne pas ignorer que, dans toute année, dans toute saison, et dans tout pays, les mauvais signes annoncent du mal, et les bons signes du bien. Ajouter le mot pays dans laphrase, c'est montrer que la phrase où la Scythie, la Libye et Délos sont nommées est inutile. » Οὐ κατὰ τὰν έαυτῶ συνήθη βραγυλογίαν τον περί των χωρών έποιήσατο λόγου: ένην γάο αὐτώ τή πρό ταύτης ρήσει δύο συλλαβας προστιθέντι, μηδέν έτι δεισθαι ταύτης. Προσθείς οὖν αὐτάς, ἐγὼ δείζω ἐναργῶς ὁποῖός τις ἄν ὁ λόγος ἐγεγόνει. Εὖ μέντοι γρή είδεναι περί των τεκμικρίων καί σημείων, καί μή λανθάνειν ότι έν παντί έτει καὶ πάση ώρη καὶ χώρη τά τε κακά κακόν τι σημαίνει καὶ τά γρηστά άγαθόν. Εν ταύτη τη βήσει, το χώρη προσθείς, έδειζά σοι περιττήν είναι την νου προκειμένην βήσιν. Ceux qui , dans le Codex Mediceus de Foes et dans 446 Suppl., ont corrigé le texte d'Hippocrate, d'après le Commentaire de Galien , l'ont donc fait d'une manière tout-à-sait inintelligente.

' Καχόν τι Cod. Med. ap. Foes., 446 Suppl. — ' ἐπειδή pro ἐπεί Schol. p. 254. — ' λιβύει 446 Suppl. — 4 σχύθχσι Schol. p. 254, 446 Suppl. — σχήθχσι 2269. — ' ante τὰ addit κατὰ 2269. — ' ante σκιν.

signes que j'ai énumérés se vérifient dans la Libyc, à Délos, et dans la Scythie. En conséquence, que l'on sache bien que, dans les mêmes contrées, la conclusion tirée des signes sera beaucoup plus souvent juste que fausse, si, par l'étude, on apprend à les apprécier et à en calculer la valeur. Il ne faut demander le nom d'aucune maladie qui ne soit pas inscrit dans ce traité; car toutes celles qui se jugent dans les intervalles de temps indiqués, se connaissent par les mêmes signes.

addit τά 2269. — 7 εὖ ϲὖν pro έξ ὧν 2446, Merc. in marg. - εὧ γοῦν Gal. in textu, Chart. - 8 ye 2145. - 7s pro ye vulg.-sine ye vel 7e 446 Suppl., Gal. in textu, 2269. - 76 du texte vulgaire ne peut subsister; il faut ou le supprimer comme cela est dans le texte qui accompagne le Commentaire de Galien, ou le remplacer par ve, comme je l'ai fait en suivant le ms. 2143, - 975is Gal. in textu. - 75ig: 446 Suppl. - 1000 75ig: 2269, 2144, 2142, 446 Suppl., Gal. in textu. - abrosow rulg. - abresion 1884 in fragm. περί πυρετών. — 11 τόποις gloss. 2444. - σημείοισι pro χ. 146 Suppl. - Dans le centon du manuscrit 1884 cité plus haut, p. 162. n. 47, on lit τ. α. σημείεισι χωρίεισιν. - 12 το μή εθ addunt ante τά 2256, 2330, 2145, 2140, 2142, 2144, 2143, 2142 om. sed restit. in marg., Ald.- τὸ μὰ οὐ om. vulg. - τὸ μὰ οὐχὶ addit ante τὰ 446 Suppl. τά μή αύτά παραπλήσια 1884. - το μή είς καταπολυπλάσια 2269. - τά μή όντα πελ. Chart. - 13 αὐτῶν vulg. - αὐτέων om. Cod. Med. - 14 Ινεχμαθών pro την έχα. 446 Suppl. — 15 αύτον τέ pro αύτα 2269. — 16 κρίναται pro κείνειν τε 2269. — 17 έκλογίζεσθαι 446 Suppl., 2269. — 18 ποθείν 2269. - ποθείν gloss. 2144. - χρή om. 2269. - 19 νοσήματος 2144, 2142, 446 Suppl., 2269. — 20 c5y. 2144, 2142, 2330, 2256. - čvena vulg. - τεύνομα 446 Suppl., Schol. p. 234. - τὸ εύνομα 2269. — 21 єї та рго б та 2143, 2256. - бта 2142, Gal. in textu. — 22 тодχάνει 2269, 2142, 2145, Gal. in textu, Cod. Med. ap. Foes. - τυγχάνει 2145.— 23 γεγρ. ενθάδε 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes.—24 απαντα 446 Suppl., Cod. Med. ap. Foes. - 25 coz Cod. Med. ap. Foes. - cx. om. 446 Suppl. - 26 yearings 2143, 2141, 2256, 2144, - 27 mpsysγραμμένεισι Chart., 446 Suppl., 2269. — 28 γνώσει 446 Suppl. γινώσκειν 2269. — 29 δε addunt post γνώση 2440, 2443, 2443, 2444, 2144. - reigiv 2142, 2144. - reigi vulg. - 30 aureigi 2269. - 30 onueioia: 2142, 446 Suppl.

## ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΉΣ ΟΞΕΩΝ

## DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES.

## ARGUMENT.

Ce traité n'a nullement pour objet d'exposer la thérapentique des maladies aiguës, il se borne à traiter un seul point de cette thérapeutique, à savoir le régime des malades. Les principes qui y sont consignés ont été puisés, à la fois, dans l'observation de l'état de santé et dans l'observation de l'état de maladie.

Pour l'état de santé, Hippocrate examine plusieurs cas où certains dérangements du régime sont suivis de trouble dans l'économie. C'est pour lui une règle qu'il pose, et il dit expressément que l'on doit s'instruire par le régime des hommes tandis qu'ils sont encore en santé . Le rapprochement avec l'état de santé avait été aussi, dans le livre de l'Anciennemé-decine, la base sur laquelle il avait voulu établir l'origine et le développement de l'art médical 2.

Cependant, dans les questions de pathologie, il attachait encore plus d'importance aux observations faites dans l'état de maladie, et avec raison sans doute. Il y a toujours moins de

Χρή δὲ καὶ τὰ μαθήματα ποιέεσθαι ἐν τῆ διαίτη τῶν ἀνθρώπων ἔτι ὑγια:νόντων, οἶα ξυμφέρει.

<sup>. \*</sup> Καταμανθάνειν καλώς έχει έπαναφέροντας έπι τους υγκαίνοντας. De l'Ancienne Médecine, t. 1, p. 590.

chances d'erreur dans une observation directement applicable, que dans une observation où l'analogie intervient. C'est de cette façon qu'il a établi qu'une erreur de régime a des suites bien moins graves au début d'une maladie que plus tard, pendant les jours où le mal est à son summum. Il remarque que des malades, ayant mangé le premier ou le second jour après le commencement de la fièvre, en avaient été incommodés sans cependant que l'intensité de l'affection en eût été considérablement augmentée, mais que, s'ils mangeaient plus tard, il en était tout autrement, et qu'ils en souffraient bien davantage. C'est de là qu'il a tiré le précepte de tenir à la diète rigoureuse les malades, surtout pendant le temps où la maladie est encore pleine d'activité et de force.

Hippocrate débute par attaquer les médecins cnidiens; il leur reproche de s'attacher à décrire les détails des maladies, sans s'occuper de choses importantes à l'interprétation des signes; d'omettre, dans l'application même de cette interprétation à la thérapeutique, ce qu'il regarde comme essentiel, et de prescrire trop peu de remèdes, au moins dans les maladies chroniques. Les maladies aiguës et fébriles étant celles qui emportent le plus de monde, le médecin le plus digne d'cloges, suivant Hippocrate, est celui qui sait le mieux les traiter; mais, à cet égard, le vulgaire est un très mauvais juge du mérite médical. Le vulgaire pense que les médecins, lons et mauvais, font, dans ces cas, à peu près les mêmes prescriptions; il se trompe, car il y a entre eux des différences eapitales.

La plupart des médecins d'alors avaient l'habitude de prescrire, dans le courant des maladies aiguës, la décoction d'orge, πτισάνη. Cette ptisane était de deux espèces, qu'Hippocrate distingue soigneusement, et qu'il faut distinguer avec lui : la première, désignée sous le nom de ptisane sans addition, ou de ptisane entière, δλη πτισάνη, ou de ptisane non passée, πτισάνη ἀδιήθητος, ctait une décoction d'orge non filtrée, et qui contenait par conséquent tout le grain; elle était nour-

rissante, et exigeait quelques efforts de digestion. La seconde, appelée suc de ptisane, γυλὸς, se préparait de la même manière; seulement on la passait, de sorte que la digestion en était beaucoup plus facile. Hippocrate loue les médecins d'avoir fait choix de cette préparation, dont il vante les bonnes qualités, et il la prend pour exemple de la manière dont il faut régler le régime des malades.

Il signale ici les divergences essentielles entre ces médecins sur la prescription du régime dans les maladies aiguës. Rechercher d'où proviennent ces divergences, et par quelles règles fixes il faut les faire disparaître, lui semble être une des questions les plus belles et les plus importantes que l'art médical puisse se proposer.

Il entre dans l'examen de la pratique des médecins ses confrères. La plupart, dit-il, font observer, dès le début de la maladie, une abstinence rigoureuse pendant deux, trois jours et même davantage, puis ils prescrivent l'administration de la ptisane entière. Or, dit Hippocrate, cette pratique est funeste; etil en donne plusieurs preuves : d'abord, si un homme est saisi de la fièvre peu de temps après avoir mangé, il souffre moins des aliments qu'il a pris que s'il venait à manger dans le courant de la maladie; de sorte qu'il vaudrait mieux mettre les malades, dès le début, à l'usage de la ptisane entière que de les astreindre d'abord à une diète absolue, pour passer ensuite à cette préparation alimentaire. En second lieu, dans l'état de santé, les changements de régime causent beaucoup de malaise; et, après en avoir cité plusieurs exemples, Hippocrate conclut en disant que, plus ces changements sont grands, plus ils sont capables d'engendrer des maladies. Donc les médecins qui font succéder l'usage de la ptisane entière à une diète rigoureuse commettent une faute capitale.

En somme, ce qui condamne la pratique des médecins, et ce qui établit celle d'Hippocrate, c'est, qu'au début, les erreurs de régime sont moins dangereuses que dans le fort de la maladic, c'est que les changements doivent être graduels et nou subits, c'est enfin qu'il faut surtout se garder des changements et observer l'abstinence à l'époque où le mal est à son summum. Ce qui rend la pratique des médecins incertaine, contradictoire et funeste, c'est qu'ils ne savent pas reconnaître les cas où, dans les maladies, la faiblesse est due à l'inanition, à quelque irritation, à la souffrance, à l'acuité du mal.

Après avoir établi ses principes, qui reposent sur l'expérience tant de l'état de santé que de l'état de maladie, Hippocrate examine les choses principales qui entrent dans le régime des affections aigues et fébriles: ce sont la ptisanc d'orge, le vin, l'hydromel, l'oxymel, l'eau et les bains.

En général, la ptisane ne se donne pas dans les maladies très-intenses, et quand on la donne, il est des précautions à prendre : si les voies digestives sont remplies de matières et qu'on n'ait pas le soin de les évacuer avant l'administration de la ptisane entière, on exaspérera la douleur si elle existe, et on la fera naître si elle n'existe pas. Autre exemple: si, dans une affection de poitrine, on n'a pas fait disparaître la douleur par la saignée ou la purgation, et qu'on administre la ptisane entière, on causera la mort des malades; et ici il y a une description remarquable du secours que se prêtent des lésions pour accélérer une terminaison fatale. A cette occasion, et incidemment, Hippocrate expose ce qu'il faut faire dans le cas d'une douleur de côté : on essaiera d'abord de l'enlever à l'aide des fomentations et des embrocations ; si ces moyens ne réussissent pas, il faut se hâter d'en venir à la saignée que l'on fera copieuse, ou à la purgation si la douleur a son siége au dessous du diaphragme. Il y a , comme le remarque Galien , plusieurs digressions dans ce traité. C'est ainsi qu'Hippocrate expose comment il faut remédier au malaise que produit une erreur de régime dans la santé.

En somme, l'acuité de la maladie, l'approche des redoublements et des crises contre-indiquent la ptisane.

Hippocrate passe ensuite à l'examen de l'usage des autres

moyens, vin, hydromel, oxymel, eau, et hains. L'usage de ces différents moyens est réglé par Hippocrate d'après l'action qu'ils exercent sur le cerveau, sur les selles, sur la sécrétion urinaire et sur l'expectoration. Suivant les indications que fourniront simultanément la nature de la maladie, l'époque à laquelle elle est arrivée, et la constitution du malade, on prescrira, on supprimera, on restreindra, on étendra l'usage de telle ou telle de ces boissons. Tous les préceptes que renferme cette portion du traité Du régime dans les maladies aiguës, dépendent essentiellement du Pronostie; les deux traités se prêtent une lumière mutuelle.

Ce qui suit le chapitre du bain est considéré par Galien et par la plupart des commentateurs comme n'étant pas d'Hippocrate, et comme une addition faite après sa mort; ce sont, en effet, des notes incohérentes sur différentes affections aiguës et sur les moyens par lesquels il faut les combattre; on y remarque bon nombre de répétitions textuelles prises à la partie authentique du traité. Hippocrate avait promis, dans le cours de ce livre, de passer en revue les différentes affections aiguës, et de faire aux cas particuliers l'application de ses principes généraux; si ce livre a été écrit, il est perdu, et il l'est depuis un temps antérieur à la formation de la collection hippocratique. La partie jugée, avec raison, non authentique par Galien, a été rédigée ou avec des extraits de ce livre, ou avec des notes laissées par Hippocrate; extraits ou notes dans lesquelles quelque main postérieure, mais toujours antérieure à l'ouverture de la bibliothèque d'Alexandrie, a fait des interpolations.

En ce qui concerne la prescription du régime alimentaire dans les maladies aiguës, la pratique des médecins, du temps d'Hippocrate, ne reposait ni sur une observation exacte, ni sur un juste raisonnement. Elle ne reposait pas sur une observation exacte; car il arrivait que certains médecins, ne sachant pas distinguer entre la faiblesse résultat de l'acuité de la madadie, et la faiblesse résultat de la déperdition, ordonnaient des aliments au moment où la fièvre et l'inflammation, étant encore dans la période d'activité, les faisaient tourner à la perte du malade. Elle ne reposait pas sur un juste raisonnement; car certains médecins, établissant que le passage de la santé à la maladie est causé par un grand changement opéré dans le corps, en concluaient que le passage de la maladie à la santé devait aussi être procuré par un grand changement, et, pour cela, après avoir soumis les malades à l'abstinence la plus rigoureuse pendant les trois, quatre ou cinq premiers jours, ils leur administraient, par une brusque transition, la ptisane non passée.

La doctrine, au développement de laquelle le traité Du régime dans les maladies aiguës est consacré, est fondée sur deux principes : le premier, c'est qu'il faut surtout se garder d'alimenter les malades au fort de la maladie, parce qu'alors toute alimentation accroît les forces du mal; le corollaire de ce principe est, que, lorsqu'on croit nécessaire de donner des aliments au malade avant la fin de la maladie, il faut avoir soin qu'il ne les prenne pas immédiatement avant les redoublements, s'il y en a. Le second principe est la loi de l'habitude qui fait que tout changement est dommageable; en conséquence, ce sera avec une grande prudence que l'on ramènera le malade de l'abstinence à l'alimentation. Autorisé de ces principes, dont la connaissance avait jeté, pour lui, un trait de lumière sur plusieurs questions obscures, Hippocrate aborda des problèmes (ζητήματα), auxquels, dit-il, les médecins de son temps ne songeaient pas, et qu'ils auraient été incapables de résoudre s'ils y avaient songé.

Ces deux principes découlent, l'un et l'autre, d'une observation exacte et sagace des malades; et, à une époque où les idées étaient aussi peu fixées sur le régime dans les maladies aiguës, et où les médecins erraient tellement, il est beau à Hippocrate d'avoir saisi, dans l'expérience qui était à sa disposition, deux faits capitaux, et d'avoir établi, sur ce fondement, une règle que l'avenir médical a sanctionnée et adoptée jusque dans son détail.

Ajoutons que le traité Du régime dans les maladies aiguës repose sur une doctrine que Hippocrate, plus tard selon moi, développa dans le livre de l'Ancienne médecine. Ce que, dans ce livre , il reproche aux systématiques de son temps, c'est de chercher la médecine par l'hypothèse ( εξ δποθέσιος ζητέειν), c'est-à-dire de supposer dans le corps certaines qualités (chaude, froide, sèche et humide), et de tirer, de cette supposition, les règles de conduite; ce qu'il veut que l'on substitue à l'hypothèse, c'est l'étude de l'être vivant ( τοῦ ἀνθρώπου), de la réalité (τοῦ ἐόντος), et la recherche de la manière dont le corps se comporte à l'égard de chaque chose. Ce précepte, qu'il a développé dans le livre de l'Ancienne médecine, est le précepte qui le dirige dans le traité Du régime des maladies aiguës. Il n'examine pas quelle est la composition primordiale du corps, ni quelles sont les qualités qui y prédominent, mais il examine comment le corps malade se comporte avec les aliments, et il en tire les deux principes qui font la base de sa doctrine.

La polémique occupe une certaine place dans les écrits d'Hippocrate. Le livre de l'Ancienne médecine avait été destiné à combattre ceux qui prenaient, dans la médecine, et en général dans la physiologie, l'hypothèse pour point de départ, et à fixer le vrai terrain de la science. Le traité Du régime dans les maladies aiguës renferme (mais ici ce n'est qu'incidemment) une attaque contre les médecins cnidiens dans laquelle Hippocrate discute les bases de la nosologie. Ce débat, intéressant à cause de l'antiquité reculée, l'est aussi en raison des points sur lesquels il porte. Je vais l'examiner avec quelque étendue; et d'abord je mets sous les yeux des lecteurs ce que Galien rapporte des médecins cnidiens et du livre des Sentences cnidiennes.

« Hippocrate dit que les médecins enidiens se servaient de peu de remèdes, excepté dans les maladies aigues; ce qui veut dire qu'ils en employaient beaucoup dans ces dernières; c'est aussi ce qu'on trouve dans le livre des Sentences cnidiennes. On y trouve de même, comme le dit Hippocrate, que tout le traitement des maladies chroniques est borné aux purgatifs, au petit lait et au lait, suivant les circonstances. (Gal., t. 5, p. 38, Ed. Bosil.) »

- « Non-seulement les médecins cnidiens n'ont pas ignoré les diversités des maladies, mais encore ils n'ont donné que trop d'extension à cette description. (*Ibid.* p. 39.) »
- « On dit qu'un livre dont une seconde édition est publiée, est refondu (ἐπιδιεσκευάσθαι), lorsque, conservant le même sujet et la plupart des mêmes phrases, il présente, par comparaison avec la première édition, des retranchements, des additions et des changements. Si vous voulez un exemple pour mieux concevoir la chose, vous avez le second Autolycus d'Eupolis refondu sur le premier : de la même façon, les médecins de Cnide donnèrent une seconde édition des Sentences cnidiennes, qui, ayant beaucoup de choses semblables à la première, en différait par des suppressions, des additions et des modifications. C'est cette seconde édition qu'Hippocrate dit avoir été plus médicale que la première. (Ibid. p. 38.) »
- « Les médecins de Cnide, dès le début, décrivent sept maladies de la bile; un peu plus loin ils ont distingué douze maladies de la vessie; plus loin encore, quatre maladies des reins. Indépendamment des maladies de la vessie, ils ont signalé quatre stranguries, puis trois tétanos, quatre ictères, trois phthisies. Ils considéraient uniquement les variétés des corps que beaucoup de causes modifient, et laissaient de côté la similitude des diathèses qu'observe Hippocrate, se servant, pour déterminer ces diathèses, de la méthode qui seule peut faire trouver le nombre des maladies. (Ibid. p. 39.) »
- "Hippocrate dit que le livre des Sentences cnidiennes ne renferme pas tout ce qui est nécessaire à la connaissance des signes, et qu'on y trouve beaucoup d'omissions à ce sujet (lbid. p. 38.)

« Non-seulement les médecins qui ont écrit les Sentences enidiennes n'ont rien omis des accidents qu'éprouvent les malades, mais encore ils ont poussé la description des détails au-delà de ce qui était nécessaire. Or ce n'est pas l'objet de l'art que de ne rien omettre des choses qui peuvent être connues, même des personnes étrangères à la médecine. Le but du médecin est autre: c'est de consigner, par écrit, tout ce qui sert au traitement; de sorte qu'il faudra souvent qu'il ajoute des particularités que le vulgaire ignore complétement, et qu'il en retranche beaucoup que le vulgaire connaît, si elles sont sans importance pour la fin que l'art se propose. (1bid. p. 37.) »

Galien, rappelant qu'Hippocrate avait spécifié les cas où les affections péripneumoniques ont beaucoup de sécheresse, ou tendent à s'humecter et fournissent une expectoration convenable, et avait indiqué les précautions à prendre, ajoute que ces points n'ont point été fixés par les médecins cnidiens '. Tout ce qui regarde les essets de l'habitude si bien expliqués par Hippocrate, les médecins cnidiens l'ont aussi omis <sup>2</sup>. Ensin, après avoir remarqué que les maladies ont un état et une coction dont Hippocrate a soigneusement donné les signes, Galien termine en disant que ces notions et d'autres semblables sont ces choses, omises par les cnidiens, que le médecin doit savoir d'avance, sans que le malade en parle <sup>3</sup>. Galien avait sous les yeux le livre des Sentences cnidiennes critiqué par Hippocrate; on peut donc s'en rapporter à lui pour tout ce qu'il dit ici.

Il importe d'apprécier la signification, en tant que méthode médicale, du débat entre Hippocrate et les médecins cnidiens; c'est la plus ancienne trace qui nous reste d'une polémique

<sup>&#</sup>x27; Ταῦτα μὲν εὖν... εὐ διώρισται παρὰ τῶς κνιδίεις ἐατροῖς. Τ. 5, p. 86, Ed. Rasil.

<sup>\*</sup> Ταῦτά τε οὖν καὶ ἄλλα τοιαῦτα, καὶ ἔτι τὰ περὶ τῶν ἐθῶν προειρημένα παραλέλειπται παντάπασιν ὑπὸ τῶν κνιδίων ἰατρῶν. Ib. p. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Πάντα ταϋτα καὶ άλλα τοιαϋτα παραλέλειπτοι τοῖς ἀνιδίοις ἰατραῖς, ά χρὴ προπαταμανθάνειν τὸν ἰατρὸν, μὴ λέγοντος τοῦ κάμνοντος. Ib. p. 87.

entre deux écoles rivales. Cos et Cnide avaient des doctrines opposées : Hippocrate a combattu celles de ses adversaires : et. comme le livre des Sentences enidiennes a péri, ce n'est qu'à travers l'intermédiaire des arguments d'Hippocrate, certifiés par Galien, que nous pouvons reconnaître quelques points isolés de la méthode d'observation des médecins de Cnide. Cette polémique, pour être jugée convenablement, a besoin d'être considérée sous deux faces; c'est-à-dire, qu'il faut d'abord se placer dans l'ordre de la médecine antique, et rechercher quelle école, avec les connaissances d'alors, était dans le vrai, puis se placer au point de vue moderne et essaver de reconnaître lequel des deux principes transportés de notre temps, s'accommoderait le mieux aux connaissances d'aujourd'hui. Bien des choses dans les sciences ne sont vraies que relativement et temporairement, et il arrive qu'un principe dont l'application était défectueuse et n'avait point d'issue à une époque, devient, dans une autre époque, d'une application juste et facile. Nous en avons, je crois, un exemple dans les méthodes de Cos et de Cnide. Le principe qui fait le fonds de la méthode de Cos est la prognose, c'est-à-dire, l'étude prépondérante des différentes faces de l'état général; depuis longtemps il a été abandonné, et les modernes ne sauraient plus comment en faire l'application universelle à la médecine. Le principe qui fait le fonds de la méthode de Cnide est l'étude des diversités des maladies; c'est celui qui a pris le dessus dans les temps modernes et sur lequel la pathologie repose en ce moment.

Rechercher les espèces dans les maladies a été la méthode de l'école de Cnide; Hippocrate la blâme, et avec raison, à en juger par les échantillons que nous en possédons. Rechercher ces mêmes espèces est une des occupations importantes de la médecine moderne, tant il est vrai qu'avec les temps change la valenr des méthodes. Ainsi, pour emprunter un exemple à une autre science, quand les astronomes voulurent introduire la méthode de mesurer la distance des astres par le temps, on

repoussa avecmépris cetteproposition; mais, comme dit Bailly, les hommes ne peuvent prévoir ni les présents du hasard ni les ressources du génie; quand Huyghens eut appliqué le pendule aux horloges, il fut possible de mesurer la distance des astres par le temps, et cette méthode, d'abord impraticable et dédaignée, devint le moyen des recherches futures et la base de toute précision.

Déterminons d'abord avec exactitude ce qu'Hippocrate dit de la méthode des auteurs des Sentences cuidiennes: il reconnaît qu'ils ont décrit avec exactitude ce que les malades éprouvent dans chaque maladie, et comment quelques-unes d'entr'elles ont marché et se sont terminées; mais il ajoute immédiatement qu'un homme qui ne serait pas médecin pourrait donner une description également exacte s'ils'informait, avec soin, auprès des malades, de tout ce qu'ils éprouvent. Ainsi ce qu'Hippocrate condamne dans les médecinscnidiens, c'est de n'avoirpas dirigéleur observation sur l'issue et la marche de la maladie, et de s'être contentés, la plupart du temps, de la description des symptômes et des accidents. En effet, dans son système médical tout entier fondé sur la prognose, il importe de savoir, non si le malade a présenté tel ou tel symptôme particulier, mais quelle est la valeur générale de ces symptômes, c'est-à-dire quelle durée, quellemarche, quelle terminaison la maladiedoit avoir. On voit que la différence entre Hippocrate et les Cnidieus est considérable. Les uns décrivent des symptômes tels qu'ilsles aperçoivent, sans chercher quelle peut être l'unité de la maladie; l'autre cherchecette unité, et, négligeant les symptômes qui lui paraissent n'y pas mener directement, il recueille seulement ceux desquels il attend un enseignement utile; aussi ajoute-t-il que les Cnidiens oublient bien des choses qu'il faut que le médecin sache sans que le malade les lui dise, et qui importent à la connaissance de la valeur des signes.

Il était naturel que cette description nue des symptômes amenât les médecins enidiens à multiplier les différences entre les maladies. Ils voulurent donc caractériser avec exactitude les nombres ( à οιθμούς), c'est-à-dire, les espèces de chaque affection, et c'est le second reproche qu'Hippocrate leur adresse. Chercher dans des différences fugitives le caractère d'une maladie, admettre que chacune de ces différences doit porter un nom particulier et constituer une affection distincte, c'est s'engager, dit Hippocrate, dans une entreprise dont on ne sortira nas.

Ainsi la description des symptômes sans la considération de la prognose, et l'étude que présentent les diversités des maladies, tels furent, en philosophie médicale, les caractères de la méthode que les médecins cuidiens adoptèrent. Or, avec ce que nous savons des connaissances anatomiques et physiologiques de ce temps, et des théories sur les humeursqui avaient cours, il est difficile de croire que cette méthode eût été bien fructueuse: Galien nous apprend que les Cnidiens distinguaient sept maladies de la bile ; sur quoi pouvaient être fondées les distinctions entre ces maladies, sinon sur des hypothèses conçues d'après le rôle qu'on faisait alors jouer à l'humeur bilieuse? Au reste, nous en avons, je pense, un échantillon dans le second et le troisième livres Des maladies de la Collection hippocratique, et ha on peut se convaincre que les distinctions reposent sur des signes incertains, fugitifs et nullement propres à servir de base à de véritables espèces.

La méthode des médecins cuidiens produisit le livre des Sentences cnidiennes; nous ne pouvons plus le juger, néanmoins il est certain qu'Hippocrate en fut mal satisfait. Hippocrate avait été élevé à une autre école, il était en possession d'une idée générale qui lui ouvrait un vaste aperçu dans la science, ct, appuyé sur cette base, il pouvait dire, comme il a dit en effet : « La médecine est des longtemps en possession de toutes « choses, en possession d'une méthode et d'un principe

- « qu'elle a trouvés; avec ces guides, de nombreuses et excel-
- « lentes découvertes ont été faites dans le long cours des
- « siècles, et le reste se découvrira si des hommes capables,
- « instruits des découvertes anciennes, les prennent pour point

« de départ de leurs recherches ·. » Il lui fut donc naturel de repousser les observations des Cnidiens, qui, pour nous, seraient dépourvues de tout caractère de rigueur, et qui, pour lui, étaient dépourvues de toute signification utile à la connaissance des signes et à l'application des remèdes. En conséquence, il suivit la voie ouverte par ses pères et par ses maîtres, et, laissant de côté la recherche des espèces de chaque maladie, il se mit à la recherche des espèces de l'état général dans de grandes catégories d'affections: les monuments les plus importants qui nous restent de lui, sontrelatifs aux maladies aigues fébriles.

On peut donc soutenir qu'Hippocrate eut raison dans sa polémique avec les Cnidiens; mais eut-il raison d'une manière absolue ou seulement d'une manière relative? Ici, il faut que nous jugions la question, pendante entre lui et les Cnidiens, du point de vue moderne, jusqu'à ce que ce point de vue, qui est le nôtre, soit à son tour devenu ancien, et remis à sa place par l'appréciation que notre postérité doit faire. Or, je ne crains pas de le dire, la méthode des Cnidiens, c'est-à-dire, la distinction de plus en plus exacte des espèces des maladies, est un travail auquel en ce moinent les modernes se dévouent avec le plus de zèle et avec le plus de fruit. Les détails de l'anatomie pathologique, l'observation scrupuleuse des symptômes pendant la vie, l'étude chimique des humeurs, tout concourt à un grand but qui est d'augmenter, de jour en jour, la précision du diagnostic. L'introduction de la statistique dans la médecine est une des expressions de ce besoin nouveau; et, sanss'en douter, ceux qui invoquent, avec le plus de zèle, la méthode numérique, sont, par des degrés éloignés mais certains, les héritiers des médecins de l'école de Cnide et les désenseurs de ce qui fut jadis soutenu dans le livre, aujourd'hui perdu, des Sentences cnidiennes.

S'il m'est permis, dans ce grave débat soulevé depuis si longtemps et dont je viens d'exposer les traits principaux, s'il

<sup>\*</sup> Tome I. p. 575, de l'Accienne Medecine.

m'est permis, dis-je, d'exprimer l'opinion que je me suis faite, j'ajouterai que la précision et la minutie des détails dans l'observation ne seront jamais trop grandes. On peut choisir entre les faits (chaque détail ici est un fait) ceux que l'on regarde comme plus importants à la science contemporaine et comme allant plus directement aux idées générales ; mais, quand on observe, nul choix n'est permis entre les faits; tous ont un droit égal à être recueillis, le moindre appartient à ce merveilleux ensemble de la nature dont la profondeur attire à la fois et effraie notre esprit. Les objets qu'elle nous présente prennent à nos yeux, quand nous savons y donner l'attention qu'ils méritent, une réalité qui satisfait le plus pleinement l'intelligence humaine, car ils sont à la fois substance etidée; substance, puisqu'ils appartiennent au grand tout, hors duquel nous ne pouvons rien imaginer; idée, puisqu'ils ont une signification, un rapport et un rôle. Je pense donc qu'il n'est si mince détail qui n'ait son importance; que plus l'homme mettra de soin à discerner les faits grands ou petits, plus il remplira sa destination et satisfera au but de la science qui est d'étudier la nature; et, en rentrant ici dans le domaine médical dont je me suis quelque peu écarté, je dis qu'il ne faut dédaigner de recueillir aucun fait quelque insignifiant qu'il vous paraisse; il suffit qu'il soit réel pour avoir la plus haute importance, et j'approuve sans restriction tout ce qui tend à développer la médecine dans ce sens.

L'importance du traité du régime dans les maladies aigues, la méthode qui y est suivie, les questions incidentes qui y sont traitées montrent combien Hippocrate avait médité sur l'étude de la médecine. Il avait longuement élaboré une grande masse d'idées, il avait essayé de voir les choses sous leurs faces diverses. On trouve, en effet, dans ce livre l'indication de plusieurs objets qu'Hippocrate avait étudiés et sur lesquels il comptait écrire.

J'en réunis ici les indications éparses; les travaux ou n'ont pas été exécutées ou ont péri dès avant le temps de la fondation de la bibliothèque alexandrine; il n'en est que plus intéressant de rechercher ces traces, presque effacées, des méditations d'Hippocrate.

Expliquant que, si la maladie est de nature sèche, il faut, avant l'administration de la ptisane entière, faire prendre ou de l'hydromel ou du vin ou ce qui conviendra, il ajoute: ce qui convient suivant les cas sera expliqué.

Et ailleurs: « Une humectation prompte et abondante annonce la promptitude de la crise, une humectation plus lente et moindre en annonce le retard. Ces observations, en soi, sont vraies généralement, et il en est beaucoup d'autres, importantes également pour l'interprétation des signes, dont il sera question dans la suite. »

Et ailleurs : « Dans l'administration des aliments on songera beaucoup moins à ajouter qu'à retrancher, puisque même un retranchement absolu est d'une grande utilité dans les cas où le malade pourra se soutenir jusqu'au moment où la maladie, arrivée à son summum, ait subi la coction. Je traiterai des circonstances où il faudra suivre cette règle.

Et ailleurs: Je ne vois pas que les médecins sachent comment il faut reconnaître, dans les maladies aiguës, si la faiblesse provient ou des évacuations, ou de quelque irritation, ou de la souffrance, ou de l'acuité du mal... Je donnerai le détail des signes qui apprennent à distinguer ces différents cas.

Et ailleurs: « Il ne faut pas se servir de la ptisane entière avant que la coction de la maladie ne soit arrivée, ou qu'il ne se soit montré quelques signes de vacuité ou d'irritation dans l'intestin ou dans l'hypocondre, tels que je les décrirai.»

Et ailleurs : Les déjections bilieuses brunes... ne font pas cesser l'ardeur des hypochondres, mais l'accroissent; elles causent de l'angeisse et de l'agitation, et tendent à ulcérer l'intestin et le siége. J'en écrirai les remèdes. »

Et ailleurs : « Dans quel cas faut-il se servir de l'eau pour boisson? Dans quel cas en faire boire beaucoup ou modérément? Dans quel cas la prendre froide ou chaude C'estce qui a été dit, ou ce qui sera dit au moment convenable.

Et ailleurs, énumérant différentes sortes de boissons, Hippocrate ajoute : « J'écrirai, à chaque maladie, dans quel cas il faut en faire usage, ainsi que des médicaments composés. »

Soit qu'Hippocrate ait traité réellement chacun des points que je viens de mettre sous les yeux du lecteur, soit que ses annonces soient restées à l'état de simples promesses, toujours est-il qu'on peut reconnaître sur quoi ses études portaient principalement. S'appliquer à l'interprétation des signes, rechercher quelle est la véritable nature de la faiblesse dans laquelle le malade est plongé, examiner s'il pourra se soutenir, malgré une abstinence complète, jusqu'au moment de la coction, expliquer quelles sont les boissons qui conviennent le mieux suivant l'état, indiquer les remèdes par lesquels on doit tempérer et arrêter les déjections bilieuses, enfin prescrire les médicaments composés qu'il importe d'administrer dans chaque maladie, tels sont les objets sur lesquels Hippocrate avait cerit ou du moins médité. Cet ensemble est certainement considérable et touche à des points très importants. Je remarquerai seulement comme caractère qui distingue la médecine de Cos de la médecine moderne, qu'il n'est pas question d'une description détaillée des maladies; ce qui occupe Hippocrate, ce n'est pas de décrire chaque affection en particulier, c'est d'en saisir les caractères généraux, et d'établir, sur ces caractères, des règles également générales. En d'autres termes, le pronostic hippocratique n'est un diagnostic qu'en tant qu'il s'applique à l'état général du malade, et le diagnostic moderne n'est un pronostic qu'en tant que la connaissance du siège du mal et de sa natureemporte avec soi une idée de la marche des accidents et de la gravité que l'affection doit avoir.

On trouve, dans les livres purement médicaux d'Hippocrate, des traces de l'attention qu'il avait aussi donnée à la pratique chirurgicale. Quand il dit dans ce traité: Cequi doit être fait vite, il faut le faire vite, ce qui doit être fait avec propreté, il faut le faire avec propreté; ce qui doit être opéré par la main sans douleur, il faut l'opérer avec le moins de douleur possible, il se reporte évidemment, par la pensée, aux pansements et aux opérations. Il pratiquait donc, à la fois et avec la même réflexion, la chirurgie et la médecine, et l'on ne doit plus s'étonner qu'il ait laissé des livres également importants sur ces deux branches de l'art.

On voit par ce traité que la thérapeutique d'Hippocrate employait un grand nombre de remèdes. Il blame les médecins cuidiens d'en employer trop peu dans les maladies chroniques; il parle lui-même de la saignée, d'embrocations de différentes espèces dans la douleur de côté, de purgatifs divers, de suppositoires. Il existait, dès ce temps-là, des moyens pharmaceutiques fort nombreux; il est fâcheux, pour notre connaissance de l'ancienne thérapeutique, que le traité dans lequel Hippocrate promet d'examiner l'emploi de ces moyens dans chaque maladie, n'ait pas été composé, ou ne soit pas parvenu à la postérité.

Dès avant Hippocrate, on savait associer les substances pour dissimuler des qualités désagréables de certains médicaments. Hippocrate cite la combinaison de quelques plantes aromatiques avec des purgatifs, et il remarque que le choix de ces excipients n'est pas indifférent, et qu'ils ont des conformités diverses et respectives avec les substances actives qu'on veut y incorporer.

Hippocrate nous instruit lui-même de la part qu'il se fait. Suivant lui, les anciens, oi ἀρχαῖοι, n'ont rien écrit d'important sur le régime des malades, et il a consigné, dans son livre, des observations qui avaient été négligées par ses prédècesseurs, τοῖοιν ἐμεῦ γεραίτεροισιν. De ce renseignement il résulte que le régime alimentaire des malades n'avait pas été fixé avec exactitude, avant Hippocrate, dans les écrits médicaux, et qu'il était abandonné à la routine de la pratique plutôt que dirigé par des observations précises. C'est cette précision qu'Hippocrate se flatte d'avoir apportée dans un objet qui est de la plus

haute importance pour le salut des malades. On peut croire que les idées d'Hippocrate ont été tournées de ce côté par les innovations de la gymnastique, qui avait travaillé à régulariser le régime des gens bien portants pour augmenter leurs forces et leur aptitude aux exercices. Ce dire d'Hippocrate coıncide donc avec ce que nous savons d'ailleurs sur les premiers travaux relatifs au réglement du régime alimentaire.

Si Hippocrate, comme il le dit lui-même et comme il n'y a ancun motif raisonnable d'en douter, a réglé le régime des malades pendant les affections aiguës, laissé, jusqu'alors, au caprice ou à la routine, il a rendu un grand service à l'humanité souffrante, un service dont nous profitons tous les jours, et dont il est juste que nous fassions remonter jusqu'à lui la reconnaissance.

Des médecins, entr'autres Broussais dans son livre des phlegmasies chroniques, ont remarqué que, dans les affections aiguës de la poitrine, une alimentation trop considérable était extrêmement fâcheuse, qu'elle exaspérait tous les accidents, et qu'elle les rendait promptement mortels. Cette remarque est d'accord avec l'observation d'Hippocrate. Ce médecin a pris justement les affections aigues des poumons comme exemple frappant des cas où le mal s'accroît considérablement par l'administration d'aliments ou trop copieux ou trop substantiels.

Remarquons ici une opinion et une expression qu'Hippocrate attribue aux anciens (les anciens pour Hippocrate sont pour nous d'une haute antiquité). Ils regardaient comme frappés, βλητοὶ, et ils appelaient de ce nom ceux qui succombaient rapidement à l'orthopnée et au râle, et sur la poitrine desquels on remarquait des lividités (sans doute cadavériques). Cela répond à l'expression postérieure des Latins, siderati, dans laquelle le caractère des opinions qui avaient dicté une pareille dénomination est encore plus manifeste. Les βλητοὶ, les siderati appartiennent au cadre de ces inflictions divines qui avaient fait donner à l'épilepsie le nom de sacrée, et contre lesquelles TON. H.

Hippocrate a écrit quelques lignes dans son traité Des airs, des eaux et des lieux.

La manière de procéder que suit Hippocrate dans ce traité. est facile à saisir. Des effets nuisibles que cause l'administration des aliments, il déduit, par une voie tout expérimentale et par un raisonnement tout légitime ', les règles à observer dans le régime alimentaire : mais ici se présente une observation qui n'est pas sans importance pour comprendre quelle a été la direction des idées d'Hippocrate. Si nous rapprochons ce qu'il dit, ici, dans le traité Du régime des maladies aiguës, de ce qu'il a dit dans le livre de l'Ancienne médecine, nous verrous qu'il a conçu la naissance etl'histoire de la médecine de la même manière qu'il en avait concu l'étude. En effet, dans le livre de l'Ancienne médecine, voulant expliquer comment la médecine est née, il pose en fait que les hommes, ayant observé que les aliments qu'ils prenaient pendant la santé leur faisaient du mal pendant la maladie 2, les diminuèrent, les supprimèrent, les modifièrent suivant le besoin; et ici, voulant expliquer comment il est arrivé à reconnaître l'utilité du régime qu'il prescrit dans les maladies aiguës, et les inconvénients de celui que prescrivent les autres médecins, il expose également les expériences d'où il a tiré ses principes. Hippocrate a donc transporté, dans la conception qu'il se faisait de l'histoire de la médecine, la méthode même suivant laquelle il avait recueilli les faits, classé les résultats et déduit les conséquences. Au lieu de rechercher, en fait, de quelle façon la médecine s'était formée, il a établi, en théorie, de quelle façon elle avait dû se former. Il a été en ceci, pour me servir d'une expression empruntée à d'autres sciences, rationaliste, et infidèle, dans la conception de l'histoire, aux préceptes qu'il avait posés, pour l'étude de l'homme, à savoir qu'il faut partir des faits, des réalités, et non de l'hypothèse. Le rationalisme est une res-

<sup>·</sup> Λογισμώ προσέποντι, de l'Ancienne médecine, § 14, t. I, p. 620.

De l'Ancienne médecine, § 5, 1. I, p. 580.

source dangereuse, à laquelle il ne faut recourir qu'en désespoir de cause; ici, je crois qu'il a mal servi Hippocrate, car tout ce que nous savons des origines de l'art médical tend à prouver que les premiers essais ont été empiriques et non rationnels; nous voyons employés, dès une antiquité qui se cache à nos regards, la saignée, les purgatifs, les vomitifs, et ce n'est que du temps d'Hippocrate que le régime se règle dans les maladies aiguës.

Ces remarques détachées et diverses, que je fais passer successivement devant le lecteur, pourront fixer son esprit sur quelques-unes des particularités de ce traité. En voici une relative aux arrangements domestiques du temps d'Hippocrate.

Hippocrate disant que peu de maisons ont ce qu'il faut pour donner un bain, Galien ajoute dans son commentaire: «Il semble que du temps d'Hippocrate les bains domestiques n'étaient pas encore arrangés. Car, lorsqu'il dit qu'il y a, dans peu de maisons, les arrangements et les serviteurs nécessaires, quand il ajoute qu'il faut un lieu à l'abri de la fumée, beancoup d'eau, et ce qui suit dans le texte, cela montre qu'on chaussait encore, à la maison, l'eau dans des chaudrons et qu'ensuite on la versait dans des baignoires '. » On pourrait croire aussi, d'après la phrase de Galien, qu'à Rome, on ne saisait plus chausser l'eau dans les maisons; probablement on l'apportait ou on l'amenait toute chaude dans les lieux destinés au bain chez les particuliers.

Après avoir résumé très brièvement letraité Durégime dans les maladies aiguës, après avoir examiné avec attention le pointscientifique débattu entre Hippocrateet l'école de Cnide, après avoir réuni, sous un seul coup d'œil, les travaux, au-

<sup>·</sup> Εσικε κατα τους Ιππικράτους χρονους ούδεπω ταυτί τα βαλανεία κατεσκευάσθαι · τό τε γάρ εν δλίγαις οίκείαις (οίκίαις) λέγειν αύτον παρεσκευάσθαι τά τε άρμενα καὶ τους θεραπεύσοντας ώς δεί, καὶ πρός τούτοις έτι καὶ σκέπης ἀκάπου χρείαν είναι καὶ δδατος δαψιλούς, καὶ τάλλα όσα έφεξης εἰπεν, ώς εν ταϊς οἰκίαις έτι θερμαινομένου τοῦ ῦδατος εν λέβουν, εἰτ έγχεινένου τῶν ἐμβατῶν ταϊς πυέλοις, ενδειξιν έχει t. 5, p. 83, Edit. Basil.

jourd'hui perdus, s'ils ont jamais été exécutés, qu'Hippocrate, dans sa pensée, avait rattachés à ce livre, il me reste à indiquer en quelques mots, sous quel point de vue il peut encore nons être utile. Et d'abord il nous signale une lacune à remplir : quoiqu'évidemment Hippocrate incline pour une diète rigoureuse dans les maladiesaigues fébriles, cependant il met, de temps en temps, des restrictions qu'il exprime le plus souvent sous cette forme : Si le malade peut se soutenir jusqu'au bout. On a l'occasion de remarquer, en quelques cas et surtout dans les fièvres qui s'allument après une blessure ou une opération. qu'une diète absolue et rigoureuse ne convient pas toujours. Cela est laissé au tact et à l'appréciation du médecin ; mais cet objet n'en reste pas moins encore dans le vague, dans ces choses non enseignées (ἀκαταμάθητα) dont parle Hippocrate. On pourrait donc reprendre le thème du médecin grec, pour faire des observations et formuler des préceptes qui manquent à la pratique actuelle.

Mais à cela ne se borne pas l'avantage qu'un médecin peut, de nos jours, retirer du livre d'Hippocrate. Un intérêt immédiat y est attaché; car ce livre renferme des préceptes sur la direction du régime dans les maladies aiguës, qu'il faut avoir présents à l'esprit, préceptes qui n'ont jamais été ni mieux démontrés, ni mieux exposés que dans ce traité. Un intérêt médiat, mais non moins réel, s'y rattache encore; c'est l'intérêt philosophique qui appartient à l'étude de tout livre où un inventeur expose les idées nouvelles que ses observations et ses réflexions lui ont suggérées.

Dans ce traité aussi, les mérites de style qui caractérisent Hippocrate sont manifestes. En général, il excelle à donner le tableau de l'aspect général du malade. Je citerai enexemplele morceau suivant: « Les malades sont en proie à des insomnies qui empèchent la coction de la maladie; ils deviennent chagrins et irritables, le délire s'empare d'eux, leurs yeux prennent de l'éclat, leurs oreilles se remplissent de bruit, leurs extrémités se refroidissent; l'urine est sans coction, les crachats

sont ténus, salés, petits et d'une couleur qui n'en indique pas la maturation; le cou est humide de sueur; l'inquiétude est au comble; la respiration, fréquente ou très grande, s'embarrasse dans l'ascension de l'air; un froncement funeste rapproche les sourcils; des défaillances fâcheuses surviennent, le malade repousse les couvertures qui pèsent sur sa poitrine; les mains sont tremblantes, et quelquefois la lèvre inférieure est agitée de mouvements. » Il n'est pas nécessaire ici de faire remarquer combien tous ces traits sont saisis avec vérité, reproduits avec force et groupés avec art; l'on ne méconnaîtra pas, non plus, l'affinité qu'a ce tableau avec d'autres tableaux du même genre qu'on trouvedans le Pronostic; c'est, des deux côtés, le même mode d'observer et de décrire.

M. Pruvs van der Hoeven, à propos du passage où Hippocrate dit que les médecins, par leurs divisions, ressemblent aux devins dont l'un interprète d'une façon et l'autre d'une façon contraire le vol d'un même oiseau, a remarqué qu'il y avait là une ironie et un mode d'argumenter vraiment socratique '. Cette remarque m'a frappé par sa justesse. On rencontre, en effet, en plusieurs endroits de ce traité, une sorte de raillerie sérieuse cachée sous l'apparence d'une argumentation en forme; c'est, si je puis ainsi parler, le raisonnement qui raille, non l'expression. Outre l'exemple signalé par M. Pruys van der Hoeven, je citerai encore l'endroitoù Hippocratedit:«Les « médecins (qui mettent d'abord les malades à une diète « absolue de plusieurs jours et qui sans transition accordent « des aliments), les médecins pensent que, le corps ayant « éprouvé un grand changement par l'effet de la maladie, il « importe d'opposer quelque grand changement. Sans doute « changer n'est pas d'un mince avantage, mais il faut changer « à propos, etc. » Il est certainement curieux de rencontrer, dans un contemporain de Socrate, dans un homme qui,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Est in hisce ironia ac vere Socratica ratio. Chrestomathia Hippocratica, Haga Comitis, 1824, p. 70.

comme lui, a joui d'une grande renommée, quelque chosè de la manière d'argumenter qui fut familière au maître de Platon.

Quoique ce nesoit plus ici le lieu de revenir sur les questions d'authenticité des divers écrits, cependant il se présente quelquefois des remarques particulières qui auraient trouvé difficilement place dans l'Introduction, et que le rapprochement de deux traités suscite naturellement. Telle est ici une communauté de doctrines et une similitude d'expression entre le Pronostic et le livre Du régime dans les maladies aiguës. On lit dans la première pièce : Le médecin expliquant ce que les malades omettent, gagnera leur confiance; et convaincus de la supériorité de ses lumières, ils n'hésiteront pas à se remettre à ses soins, όχόσα τε παραλείπουσιν οξ άσθενέρντες, ξχδιηγεύμενος (p. 110). On lit dans la seconde pièce : Ce que le médecin doit apprendre sans que le malade le lui dise, est omis en grande partie, δχέσα δὲ προκαταμαθεῖν γρή τὸν ἐητρὸν, μή λέγοντος τοῦ κάωνόντος (p. 224). Ainsi voilà une doctrine identique, établie dans le Pronostic et dans le traité Du regime des maladies aiguës; de ces livres, le Pronostic a été commenté par Hérophile, et son authenticité ne peut laisser aucun doute; le traité Du régime dans les maladies aiguës a été regardé unanimement dans l'antiquité, comme étant d'Hippocrate; j'ai établi par une discussion laborieuse, mais, je crois, décisive, que Platon dans le Phèdre, avait fait allusion au livre de l'Ancienne médecine. Voilà donc trois livres qui , à trois titres divers, doivent être considérés comme authentiques. Or, de ces trois livres, le Pronostic a, on vient de le voir, une connexion certaine avec le traité Du régime dans les maladies aiguës ; de son côté, le traité Du régime des maladies aiguës a des rapports non moins évidents, non moins certains, je l'ai montré, avec le traité de l'Ancienne médecine. De la sorte, ce qui est certifié par les témoignages extrinsèques est confirmé par les témoignages intrinsèques; et rien ne peut plus ébranler, je pense, la croyance à leur authenticité. On voit aussi par le début du traité Du régime des maladies aiguës et par tout le livre de l'Ancienne médecine, combien Hippocrate avait médité sur les questions générales de la science médicale et combien il aimait à les traiter.

En différents endroits de son commentaire, Galien observe qu'Hippocrate exprime ses idées avec un certain désordre (ἀτάκτως); je crois qu'ici Galien s'est laissé tromper par l'apparence, et qu'il n'a pas saisi les différences qui séparent un style ancien comme celui d'Hippocrate, d'un style moderne comme celui de Galien : dans le style ancien, la suite du raisonnement est dans les idées, mais elle est peu marquée dans les mots eux-mêmes; le style moderne, au contraire, exige que cette suite soit aussi indiquée par la rédaction même, et que le lecteur soitainsi averti, de moment en moment, du progrès que l'auteur fait dans la déduction de son thème. Ce caractère que je viens de signaler dans le style ancien, est une des raisons qui rendent difficile la traduction des ouvrages venus d'une haute antiquité. Quand on a traduit avec l'exactitude la plus scrupuleuse, on est tout étonné, en relisant, indépendamment du texte, la traduction qui vient d'être faite, de voir qu'elle est décousue, sans liaison, obscure parcela même, et qu'elle ne répond nullement à l'image que l'original avait laissée dans l'esprit du traducteur. Il faut alors suppléer à ce qui manque, par des artifices de langage qui rendent évidente une connexion qui, plus ou moins visible dans l'auteur luimême, a besoin d'être marquée d'une façon caractéristique dans la traduction française.

Je ne souscrirai donc pas au reproche que Galien fait à Hippocrate. Il ajoute pour justifier et pour atténuer à la fois ce reproche : « Dans ce seul livre , qui est sous nos yeux, il est impossible qu'Hippocrate ait tout dit convenablement et ait présenté l'enseignement de la doctrine dans le meilleur ordre, d'autant plus qu'il était ici l'inventeur . » Cette remarque de Galien a été , pour moi , le point de départ de quelques observations que je ne crois pas dénuées d'intérêt.

Tom. V. p. 63, Ed. Basil.

Il existe, entre le Pronostic et le traité Du régime des maladies aiguës, une différence extrêmement notable dans le mode d'exposition. Autant Hippocrate procède, dans le Pronostic, avec une assurance dogmatique et en homme qui expose une doctrine établie, autant il emploie, dans le traité Du régime des maladies aigues, l'argumentation par voie de raisonnement, d'exemples et d'analogies. Si nous nous reportons à l'origine de ces deux livres, nous nous rendrons compte de la dissemblance qu'ils présentent à cet égard. Le Pronostic a été rédigé, comme l'a fait voir M. Ermerins dans sa Thèse 1, dont j'ai adopté les conclusions 2, d'après des matériaux qui n'appartiennent pas à Hippocrate, et qui ont eu une grande autorité pour lui. Ces matériaux sont les Prénotions de Cos. Hippocrate ne crut pas avoir besoin de prouver ce qui était établi par les observations des Asclépiades. et il se contenta de mettre, sous la forme d'un traité dogmatique, ce qui était sous la forme de propositions détachées, et d'en faire un ensemble et un tout. Il en est autrement dans le traité Du régime des maladies aiguës; là il est inventeur; à l'aide de ses observations personnelles, il s'est fait des règles qui sont en contradiction avec les règles des médecins, ses contemporains ; il combat les propositions des autres en même temps qu'il établit les siennes. Il est donc naturel qu'il change de mode d'exposition, et qu'il discute dans ce traité, au lieu d'exposer des règles comme dansle Pronostic.

Il me semble que ces réflexions peuvent même conduire plus loin, et jeter quelque jour sur la chronologie relative des écrits d'Hippocrate. De ce que le *Pronostic* est rédigé uniquement avec les *Prénotions de Cos*, de ce qu'Hippocrate y est le truchement de doctrines qu'il adopte mais qui ne lui appartiennent pas, d'observations qu'il emploie, mais qu'il a reçues de ses pères qui étaient ses maîtres, n'est-il pas permis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Specimen historico-medicum inaugurale de Hippocratis doctrina a prognostice oriunda, Lugd. Bat. 1852. <sup>2</sup> Tom. I, p. 244.

de conclure que cet ouvrage est une production de sa jeunesse. d'un temps où il se bornait à la gloire de mettre en œuvre les matériaux qui provenaient de l'école qui l'avait formé? Suivant cette manière de voir, la composition du Pronostic aurait précédé celle du Traité Du régime dans les maladies aiguës. D'un autre côté, elle aurait aussi précédé celle du Traité des Airs, des Eaux et des Lieux; car l'opinion qui attribue un rôle à l'infliction divine dans les maladies, indiquée légèrement dans le Pronostic, est fortement combattue dans le Traité des Airs, des Eaux et des Lieux. Enfin on pourrait croire que le livre de l'Ancienne médecine a précédé celui Du régime dans les maladies aiguës (voyez, t. 1, p. 318). Quoi qu'il en soit de ces conjectures, j'appelle l'attention du lecteur sur les faits qui me les ont suggérées; à savoir le rapport qui existe entre le Pronostic et les Prénotions de Cos, la différence de composition entre le Pronostic et le Traité Du régime dans les maladies aigues, enfin l'opinion différente qui se trouve au sujet du Besov dans le Pronostic et le Traité des Airs, des Eaux et des Lieux. Je me contente de consigner ici ces faits de critique intrinsèque, me réservant, quand j'en aurai réuni un plus grand nombre, d'essayer de les systématiser.

Hippocrate ayant dit que les médecins ne savent pas distinguer tout ce que notre nature et notre constitution engendrent d'affections et de formes diverses, ajoute : « Et cependant la connaissance ou l'ignorance de ces choses cause le salut ou la mort '. » On rencontre souvent, dans Hippocrate, de ces pensées qui montrent jusqu'à quelle profondeur étaient entrées dans son esprit la gravité des dangers perpétuels qui nous assiégent de tous côtés, et la nécessité de la surveillance la plus prudente et la plus rigoureuse de la

<sup>\*</sup> Καιτει σωτες .κν τοιαύτα.

part du médecin. Il avait vu mainte fois la vic se briser, comme la chose la plus fragile, contre le hasard le plus inopiné, contre l'écart, en apparence, le plus inossenti qu'au milieu de tant de chances imprévues qui nous donnent tort si souvent et si gravement, il importait de tout faire pour mettre sa responsabilité en règle. Cette responsabilité pèse, sans doute, sur nous tous tant que nous sommes, mais la prosession médicale est une de celles où elle est la plus pesante, et je saisis avec satisfaction cette occasion de la rappeler au nom d'Hippocrate, dans un temps où l'exigence morale croît à mesure que croît l'exigence scientisique.

## Bibliographie .

## Manuscritsde la Bibliothèque royale de Paris: 2253, 2141,

' Je saisis cette occasion pour donner une indication sur la manière dont il faut entendre la notation que j'ai suivie pour les manuscrits. Je place, en tête de chaque traité, à l'article Bibliographie, la liste de tous les manuscrits de la Bibliothèque royale de Paris que j'ai compulsés. Quand j'indique une variante pour un mot avec la notation d'un ou plusieurs manuscrits, cela vent dire que tous les autres manuscrits de la liste qui ne se trouvent pas à la suite de la variante, sont conformes au texte vulgaire, qui est toujours celui de Foes, éd. de Wechel, Francfort, 1595, Quand, au contraire, je change le texte vulgaire, si le changement est appuyé d'un ou de plusieurs mss., je cite le ms. ou les mss. qui l'appuient, et je note la lecon vulgaire en la faisant suivre du mot vulg .; cela veut dire que tous les manuscrits de la liste qui ne sont pas cités comme autorités de la lecon que j'introduis, sont conformes à la leçon du texte vulgaire que j'ai réformée. Si je fais un changement sans autorité de manuscrits, je note la lecon vulgaire, et je la fais suivre de vulg.; ce qui veut dire que tous les manuscrits de la liste sont conformes à cette lecon vulgaire.

Je dois prévenir ici que, pour le Traité de l'Ancienne médecine, pour celui des Airs, des Eaux et des Lieux, et pour le Pronostic, j'ai cité la plupart des variantes, mais non toutes, négligeant quelques-unes

2144, 2141, 2254, 2140, 2143, 2145, 2146, 2148, 36, 2165 et 2276.

On trouve indiqués, parmi les manuscrits latins de différentes bibliothèques, des traductions latines du traité Du régime dans les maladies aiguës. Quelques manuscrits attribuent même cette traduction à Marsilius de Sancta Sophia. Cette traduction a été publiée dans la Collection d'Articella, si toutefois on peut appeler traduction une paraphrase qui a été faite sans doute sur l'arabe, et qui donne à peine une idée de l'original. Il faut en dire autant de la traduction latine du Pronostic qui est imprimée dans la Collection d'Articella.

Liber de diæta in acutis, latine ex Andreæ Brentii versione, Lugd. 1506, in-8°, cum nonnullis Champerii.

qui me paraissaient peu importantes; que cependant le nº 2253 a été collationné dans ses plus petits détails pour le *Traité de l'Ancienne Médecine*, que les nºs 2144, 2142 et 446 Suppl. l'ont été aussi dans le plus petit détail pour le *Pronostie*.

J'ai, pour les traités subséquents que renferme mon second volume, un peu modifié ce système, que j'ai trouvé entaché d'arbitraire. La collation la plus minutieuse s'est étendue à tous les manuscrits de la Bibliothèque royale; et tout a été noté. Je jugerai quels seront les résultats de ce rigoureux système, pour savoir s'il faut l'appliquer, sans restriction, aux autres volumes.

Je n'ai pas consigné ce manuscrit dans ma notice des manuscrits t. I, p. 514 et suiv. En voici la description: n° 2165, in f°.Cod.Chart. 16 sæculi: Galcni in Hippocratis epidemia seu de vulgaribus morbi. s commentaria octo. - In Hippocratis de regimine in morbis acutis librum commentaria quatuor.

J'avais négligé ce manuscrit comme appartenant plus à Galien qu'à Hippocrate. Cependant j'avais eu tort de ne pas le collationner, car il m'a donné quelques variantes importantes.

<sup>2</sup> Ce manuscrit m'avait échappé parce qu'il porte sur le titre de Diœta; le fait est qu'il contient le texte du livre de Diœta in acutis, et le commentaire de Galien sur ce livre. Voici la description du manuscrit : n°. 2276, in 4°. Cod. Chart. 14 sæculi. Galeni commentarii in librum Hippocratis de Diœta.

Ce manuscrit n'est pas, non plus, sans intérêt.

Liber de Diæta in acutis, latine Gu. Copo interprete, Paris. 1525, in-12, et quidem cum libro de natura humana qui solus in titulo memoratur. Liber de Victus ratione in acutis p. 13 incipit.

Liber de diæta acutorum Græce. Paris, 1530, in-folio.

Liber de diæta acutorum, græce et latine, Jo. Vassæo interprete, Par. 1531, in-P. Maittaire.

De victus ratione in morbis acutis, sive de ptisana Hippocratis Coi liber, una cum Galeni quatuor in eumdem commentariis, Jo. Vassæo Meldensi interprete, a quo denuo omnia sunt recognita et regustata. Paris. J. Roigny, 1543, in-12.

Liber de diæta in acutis ex recogn. Fr. Rabelæsii, Gu. Copo interprete, Lugd. 1532, in-12, cum Prognostico et aliis.

Kaye, plus généralement connu sous le nom de Caius, avait traduit en latin le livre Du régime dans les maladies aiguës. La liste qu'il a dressée de ses propres écrits, porte: Ex nostra versione:... De diæta in morbis acutis (Biographical memoirs of medicine by John Aikin, London 1780, p. 134). Je ne sais si cette traduction a été imprimée.

De diæta acutorum latine cum Galeni comment. et Galeni de semine, lib. 2. Basil. 1533, in-f°. Cat. bibl. Bun. 1, p. 93.

— Basil. 1542, in-8°. — 1543, in-8°, Rast. — 1551, in-f°.

— Housset. Lugd. 1565, in-12. cum Jo. Martini adnot.

Liber de dieta acutorum latine, ed. Nic. Lavachio, Flor-1533, in-40.

Ant. Mus. Brassavoli in libros de victus ratione in morbis

acutis Hippocratis et Galeni commentaria et annotationes, Venet. 1546. Post textum ab A. M. Brassavolo latinitate donatum leguntur Musæ commentarii. Dein Galeni Commentarius sequitur Jo. Vassæo interprete, et denique in hunc commentarium A. M. Brassavoli copiosissima enarratio.

De diæta acutorum Paulo Juliario interprete, Veron. 1542, in-8°. — Veron. 1548, in-8°, Gunz.

Hier. Thriver. Brachelii comment. Lugd. ap. Beringos, 1552, in-8°, Gunz.—Lugd. ap. hæredes Jac. Juntæ, 1552, in-8°, Gunz.

Liber de diæta in acutis, latine, Jo. Vassæo interprete, cum annotationibus Jo. Molini. Lugd. 1565, in-12.

Fr. Vallesii commentarius in librum De victus ratione in morbis acutis, Aug. Taur. 1590, in-8°.

Hier. Mercurialis Comm. in Hippocratis Prognost., Prorrhet, De vict. rat. in morb. acut., et Epid. historias, Francf. 1602. in-f.

Jo. Heurnii Comm. in Hippocratis De victus ratione in morbis acutis libri iv. Edidit post mortem auctoris ejus filius Ottho Heurnius. L. B. 1609, in-4°

In magni Hippocratis librum de humoribus purgandis et in librum de diæta acutorum Ludovici Dureti Segusiani, doctoris medici parisiensis et professoris regii commentarii interpretatione et enarratione insignes. Adjecta est sub finem accurata constitutionis primæ libri 2 Epidemion ejusdem authoris interpretatio (cura Pt. Girardet). Paris. 1631, in-8°.

— Paris. 1639, in-8°.

Hieron, Cardani comment, in librum de Diæta in acutis morbis exstant in Oper, omn, t. x, Lugd, 1663, fo

De victu febricitantium dissertatio auctore Josepho Antonio Pujati Saciliensi in Patavino Gymnasio praxeos medicæ ordinariæ p. p. p. Patavii, 1758 in-4°. Cette dissertation est principalement consacrée à l'essence de la doctrine d'Hippocrate.

Hippocratis Coi de humoribus purgandis liber et de diæta acutorum libri tres cum commentariis integris Lud. Dureti. Accessit constitutio prima libri 11 Epidemion cum ejusdem auctoris interpretatione.Pt. Girardetus primum in lucem protulit, recensuit, emendavit; notas adjecit Just. Godofr. Gunz. Lipsiæ 1744, in-8°.— Lipsiæ, 1745, in-8°.

Hippokrates von der Lebensordnung in hitzigen Krankheiten, aus dem Griechischen, Altenb. 1772, in-80. Opus, dit Ackermann, studiosissime elaboratum cum notis doctissimis in quibus præsertim medicamenta antiqua Hippocratis illustrantur, auctore Jo. Fr. Ga. Grimmio, versionis operum Hippocratis.

Chrestomathia hippocratica. Edidit atque præfatus est C. Pruys Van der Hoeven, Hagæ-Comitis, 1824. in-12. — Ce volume contient des fragments: des Prénotions de Cos, du Pronostic, du 1<sup>er</sup> livre et du 3<sup>e</sup> livre des Epidémies, du traité Des airs, des eaux et des lieux, Du régime dans les maladies aiguës, des Aphorismes.

## ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΉΣ ΟΞΕΩΝ

1. Οἱ ' ξυγγράψαντες τὰς ' Κνιδίας καλεομένας γνωμας, ' δκοῖα μὲν πάσχουσιν οἱ κάμνοντες ἐν ' ἐκάστοισι τῶν ' νουσημάτων ὀρθῶς ἔγραψαν, καὶ ' δκοίως ἔνια ἀπέδαινεν ' αὐτέων ' καὶ ' ἄχρι μὲν ' στουτέων ' καὶ μὴ ἰητρὸς δύναιτο τις ἀν ὀρθῶς '' ξυγγράψαι, εἶ εὖ παρὰ τῶν καμνόντων ' ἐκαστον ' πύθοιτο ' ὁ δκοῖα πάσχουσιν. Όκόσα δὲ ' προκαταμαθεῖν ' Εχρὴ τὸν ἰητρὸν, μὴ λέγοντος τοῦ κάμνοντος, ' τουτέων ' τὰ πολλὰ ' παρεῖται, ' αλλα ἐν ' ἄλλοισι, καὶ ἔπικαιρα ἔνια ' ἐν ἐν ἐντα ἐς τέκμαρσιν. ' Όκόταν δὲ ἐς ' τέκμαρσιν λέγηται ' δις χρὴ ἕκαστα ἰητρεύειν, ἐν ' πουτέοισι πολλὰ ' ἔτεροίως

a Περὶ διαίτης (ὀξείων 2144, 2141) (ὀξέων 2142, 2254) ਬπτικράτους · ci δε (ci μεν 2144) περὶ πτισάνης (περισάνης 2145) · ci δὲ πρὸς τὰς Κω-δίας γνώμας 2140, 2145, 2145, 2141, 2254, 2144, 2142. – περὶ πτισάνης 2253.

· Συγγράψαντες 2253, 2446. — · κνηδίας 2442. — · έκόσα mss. Reg. ap. Chart. - όποια 2255. - πάσχουσι 2165. - 4 έκάστησι 2140, 2144, 36, 2148, Ald., 2141. - 5 νεσημάτων 2143, 2254, 2144, 2142, 2145, 2253, 36, 2146, 2140, 2165, 2276. - 6 éxolóis 2253 ex emendatione. - έχείως 2146. - ένι 36. - απέβαινε 2146. - 7 αὐτέων om. 2255 restit. alia manu, 2146. - αὐτῶν 2276. — 8 μέχρι Gal. in cit. t. 5, p. 581, l. 2. - 9 τουτέου 2144, 2144 suprascripto manu recentiori τουτέων, 2140, 2145, 2254, 2142, Cod. S. ap. Focs., 2145, 36, 2146. - τουτέων 2255 ex emendatione recentiori. - τουτέων, γέγραπται τουτέου 2276. - τουτέων vulg. - τούτου Gal. in cit. ibid. - 10 καὶ ήν μή ἐπτρὸς δύναιτ' ἄν όρ. ξ. 2253 sine τις. - καὶ μηδὲ ἐπτρὸς δύναιτό τις ἄν ό. ξ. Gal. in textu. - καί μή δε ίπτρος δύναιτό τις αν όρ. ξ. 2165. δύναιτο αν 2276 sine τις. - δύναιτ' αν 2146 sine τις. - αν δύναιτο sine πς vulg. - τις me semble rendre la construction plus facile et plus régulière. Cette leçon a été adoptée par Vassœus, qui a aussi μὴ δὲ (sic) au lieu de μή. - " συγγράψαι 2253. - συγγράψαι 2446. - συγγράψε 36. - " Exactor 2444, 2440, 2443, 2254, Cod. S. ap. Foes., 36,

## DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES.

1. Ceux qui ont composé le livre intitulé Sentences cnidiennes, ont écrit exactement ce qu'éprouvent les malades dans chacune des affections, et quelle issue quelques-unes ont prise; dans cette limite, un homme même qui ne serait pas médecin, pourrait donner une description exacte, s'il s'informait soigneusement, auprès des malades, de tout ce qu'ils éprouvent. Mais ce que le médecin doit apprendre sans que le malade le lui dise, est omis en grande partie; cependant, ces notions sont diverses suivant les cas, et quelques-unes ont de l'importance pour l'interprétation des signes. Or, quand il s'agit de cette interprétation pour l'appliquer au traitement, je

2448, 2444. - 13 πύθριτο 2446, 2276. - πυθείατο vulg. - πευδίατο 2255 mutatum alia manu in πευθείατο. - άκούσαντες μάθοιεν gloss. 2141. - ἀκούσειαν, μάθοιεν gloss. 2144. - Le singulier me paraît préférable au pluriel. — 14 όποῖα 2253. — 15 προσκαταμαθείν 2276, 2253. πρὸς καταμαθείν 2146. — 16 δεί 2254, 2142, Cod. F. ap. Foes, Imp. Sambuc, ap. Mack. - di 2253 mutatum alia manu in dei, - largev 2165. - 17 τούτων 2253. - 18 ταπολλά 2254. - τὰ πουλλά 2148, 2144, 2141, Ald. - τά om. 2253 restit. alia manu. - 19 ἀφεῖται, καταλέλειπται gloss, 2144, 2141, — 20 άλλ' 2254, 2142, - άλλ' 2255, — <sup>21</sup> ἄλλαισιν 2255, 2146. — <sup>22</sup> ἐύντα om. 2255 restit. alia manu. — 23 έκόσα δὲ ἄν ἐς ex emendatione Günzii. - έκόταν δὲ ἐς τέκμ., om. 2253 restit. alia manu. - δε δή 2146. - 24 τέχμαρσι 2143. - έκτέκμαρσιν pro ές τέχ. 2144. — 25 ή ώς 2142, 2144, 2143, 2254, 2253, 36, 2148, 2141, 2140 in marg. γέγραπται καί χωρίς του π. - Cette variante se trouvait, suivant Galien, dans plusieurs exemplaires dignes de foi, έν πολλοῖς τῶν ἀξιοπίστων ἀντιγράφων. Dans le manuscrit 2276, cette variante, que le Commentaire reproduit, porte λέγκιτο au lieu de λέγκται. — 26 τούτοισι Gal. in textu, 2146, 2165. - τουτέρισιν 2276. — 27 άλλοίως gloss, 2144.

γιγνώσχω ἢ ὡς ° ἐχεῖνοι ³ἐπεξήεσαν χαὶ οὐ ⁴μοῦνον διὰ ⁵ τοῦτο οὐχ ἐπαινέω, ἀλλ' ὅτι χαὶ ⁶ δλίγοισι τὸν ἀριθμὸν τοῖσιν ? ἀχέεσιν εὐχρέοντο· τὰ γὰρ πλεῖστα ⁰ αὐτέοισιν 'º εἰρέαται πλὴν τῶν '' ὁξει- ῶν νούσων, φάρμαχα ἐλατήρια διθόναι χαὶ '' ὁξρὸν χαὶ γάλα '' ὁξει- ῶν νούσων, φάρμαχα ἐλατήρια διθόναι χαὶ '' ὁξρὸν χαὶ ''ἀρμόζοντα '' \*τοῖσι '' \*νουσήμασιν, ἐφ' ²º οἶσι '' παρήνεον '' ὁ διδύναι, '' ἐ ἔτιν '' ὑν ἀ ἐντα, αὐτάρχεά '' ἐ ἐστιν '' ὑν '' ὅὲ οὐχ οὕτως ἔχει. Οἱ μέν '' ἐ τοι ὕστερον ἐπιδιασχευάσαντες, ἰητρι- χώτερον δή τι ἐπῆλθον περὶ '' ἐ τῶν προσοιστέων ἑ κάστοισιν '' ἐ ἀ ἀρχαῖοι '' ἐ κάστη τῶν '' ὁ ἀρχαῖοι '' ἔ ζυνέγραψαν '' ἐ οὐδὲν ἄξιον λόγου, '' καίτοι μέγα τοῦτο παρῆχαν. Τὰς '' ¾ μέντοι πολυτροπίας τὰς ἐν '' ἐκάστη τῶν <sup>16</sup> νούσων χαὶ τὴν <sup>37</sup> πολυσχιδίην '' ἐ ἀλτέων οὐχ <sup>38</sup> ἡγνό-

1 Γιγνώσκα 2146. - γινώσκω vulg. - γινόσκω 2148. -- 2 χείναι 2253 mutatum in exervet alia manu. - 3 enegrevay Vassmus, 2254, 2142, 36, 2146, 2140, 2145, 2445, 2144, 2165. - ἐπεξίεσαν. vulg. - ἐπεξήλθον, είπον gloss. 2144, 2141. - 4 μόνον vulg. - 5 τουτέο (sic) pro τοῦτο 2141, 2144, 2140. - τουτέου 2276, 2143, 2254 cerrexit. - διατούτο 2142, 2145, 2165, 2255. - διατουτέο 56, 2148. - 6 δλίγοισιν 2146. -7 ακεσιν 2254. - θεραπείαις gloss. 2144, 2141. - ακεσι Gal. in cit. t. 4, p. 336. — 8 έχρωντο gloss. 2144, 2141. - έχρέωντο 2276. - χρέονται Gal. in cit. t. 1, p. 336. - 9 αὐτέων mss. reg. ap. Chart., 2276. -10 είρηται 2276, 2145, 2253, Cod. Med. ap. Foes. - ευρέαται intextu, εἰρέαται in marg. Gal. - εὐρέαται 2142, Vassæus et in marg. εἰρέαται. εύρηται 2146. - εἰρέαται, supra lineam εὐρέαται, 2165. + λέλεκται, έὸότιθη glos s. 2144 .- λέλεκται, έρέθη gloss. 2141 .- 116ξέων Gal. in textu, 2276, 2255, 2165, 56, 2148, 2146, Vassæus .- ¿ξείων (sic) 2143, 2141. - 12 doby 2148, 2146, 2255 emendatum alia manu. - čocy 36. -13 & om. Gal. in textu, 2142 restit. alia manu, 2253 restit. alia manu, 2146, Vassæus. - eig 2165, sed obliteratum. - 14 ei 2140, 2142, 2143, 2254, Gal. in textu, 2145, 2253, 36, 2146, 2165, 2276. - nv vulg. -- 15 ταῦτ'τη ἀγαθὰ Gal. in textu, 2146, 2165, Vassæus. - ταῦτα ἦν ἀγ. 2276, -- 16 7v om. 2253. -- 17 άρμώσσοντα 2144, 2140, 2143, 2142, 2145, 36. - άρμόσοντα 2148, Ald., 2141. - 18 τοΐσιν 2142. - 19 γοσήμασιν 2254, 2142, 2145, 2253, 2146, 2465, 2276. — 2º οίσιν Gal. in textu, 2165, 2276. - 21 παρήνουν, είσηγούμην, συνεβούλευον gloss. 2444, 2444. - Le glossateur a cru que παρήνεον était à la première personne. - 22 διδόναι one. 2276. - 23 πολώ pro έτι 2253. - πολύ vulg. - έτι 2440, 2445, 2448, 2444, 2445, 2254, 2442,

diffère, en beaucoup de points, du mode d'exposition qu'ont pris les auteurs des Sentences cuidiennes, et je leur refuse mon assentiment, non-seulement pour cette raison, mais encore parce qu'ils se sont servis d'un très petit nombre de remèdes, car toute leur thérapeutique se borne, excepté dans les maladies aigues, à prescrire des médicaments purgatifs, du petit lait et du lait, suivant l'opportunité. Si ces remèdes étaient bons et s'ils convenzient aux maladies pour lesquelles ils ont été prescrits, ils seraient d'autant plus dignes de louanges que le nombre en est petit et que pourtant ils rempliraient leur obiet : mais il n'en est pas ainsi. Toutefois les auteurs qui ont refondu les Sentences cuidiennes ont donné quelque chose de plus médical sur ce qu'il convient d'administrer dans chaque cas. Les anciens, non plus, n'ont écrit rien d'important sur le régime des malades; et c'est une grave omission. Quelques-uns n'ont ignoré ni les diverses faces que présentent les maladies, ni leurs divisions multiples; mais, voulant démontrer avec

Imp. Samb. ap. Mack., 36, 2141, 2276. - 24 2v additum ante fiv 56, 2148, 2144, 2144, 2140, 2145, 2142, 2276, 2254, 2145. - De la sorte, dans ces manuscrits, il y a deux fois av. - Fo emaireu Gal. in textu, 2253, 2146, 2165, Vassaus. - 25 chiprora Gal. in textu, Merc, in marg., 2146, 2165, Vassaus. - 36 corts Gal. in textu, 2165, Vassaus. - ioti vulg. - 27 8' 2254, 2142, - cox Ald. - 28 71 36. ίπτοικόν 2146. — <sup>29</sup> των προσαχήκησμένων gloss. 2144, 2141. - προσκστέων 2146. - έπάστοισι Gal. in textu, 2165. - 30 αὐτάς 2146. -31 συνέγραψαν 2145, Gal. in textu, 2145, 2255, 36, 2146, 2140, 2165, 2276. - 32 codes om. 2253 restit. alia manu. - 33 καί τι 36. μέγα est corrigé dans 2142 par une main plus récente ; il y avait probablement μετατούτο. - 34 μέντι 2442 correxit alia manus; in marg. ποικιλίας. - 35 έκάστη 2253. - έκάστησι vulg. - έκάσταις gloss. 2141< - exercise 2254, 2276. - On reconnaît que la Jecon de 2253 est prèférable en voyant qu'une ligne plus bas, il v a éxxorou rou your. -36 vocav 2143. - 37 molugyedin 36, 2148, 2254 correct., 2165 correct., Cod. Med. ap. Foes. - πολυσχεδίαν 2276. - πολυσχεδίαν gloss. 2144, 2141. - πολυσχιδίαν 2253, 2146, Gal. in cit. t. 1, p. 336. - 38 αὐτίων om. 2253, restituit alia manus αὐτῶν. - 39 τργόουν vulg.

εον ' ἔνιοι · τοὺς ' 2 δὲ ἀριθμοὺς ' ἔκάστου τῶν νουσημάτων 5 σάφα <sup>6</sup> φράζειν ἐθέλοντες, οὐχ ὀρθῶς ἔγραψαν · μὴ γὰρ 7 οὐχ 8 εὐαρίθμητον <sup>9</sup> εἴη , εἰ ' ° τουτέψ ' ' τις ' <sup>2</sup> σημανεῖται τὴν τῶν 17 μὴ ' <sup>8</sup> τωὐτὸ ' <sup>9</sup> νούσημα <sup>20</sup> δοχέη <sup>21</sup> εἶναι , <sup>22</sup> μὴ <sup>23</sup> τωὐτὸ <sup>24</sup> οὔνο – μα <sup>26</sup> ἔχειν ·

· Engl de touc 36, 2144, 2148, 2143, 2145, 2254, 2141. - Evici . ένιοι δέ τοὺς Gal. in textu. - ένιοι om. 2165 restit, alia manus, 2276. - 2 δ' 2253, 2276, Gal. in cit. ibid. - 3 των έχαστον νοσ. Vassæus. - 4 vognuátov 2254, 2142, 2145, 2253, 36, 2146, 2140, 2165, 2276. — 5 σαφώς mss, reg. ap. Chart., 2146, 2276, - φανερώς gloss. 2141. - 6 ἐθελοντες φράζειν Gal. in cit. ibid., 2165, 2253, 2254, 2276, 2142, Vassæus. - θέλοντες φράζειν 2146. - 7 addit και ante ούκ vulg. - xai om, 2165, 2253, Gal, in textu, Vassaus, 2276 restit. alia manu, 2142. - Dans ce dernier manuscrit, il y a une correction qui ne laisse pas voir ce qu'il y avait au-dessous, - oùx om. 2146, - post oùx legitur έρθον καὶ οὐκ εὐάριθμον Ms. Reg. ap. Chart. et Mack. -<sup>8</sup> ἀρίθμητον 36. - εὐαριθμήτως 2146. - ἀρίθμητον mutatum in εὐαρ, 2276. - 9 nv pro sin Gal. in textu, Vassæus, 2142 cum sin alia manu. n Gal. in cit. ibid. - είν, supra lineam n 2165. - 10 τουτέων 2253 ex emendatione recentiori. - Dans 2265, la finale de τευτέω est d'une main récente; je ne sais ce qu'il y avait auparavant. - " 71 Gal. in cit. ib., 2253 ex emendatione recentiori, 2276 mutatum in τισί. - τισί 2144, 2143, 2148, 2141, Mack. in notis. - 12 σημαίνηται 2253. σημαίνεται Gal. in textu, Vassæus. - σημανείται mutatum in σημαίνεται 2165. - 13 καμνόντωνούσον (sic) 2143. - νούσων 36. - L'expression την τῶν καμνόντων νοῦσον m'a paru singulière, et, à vrai dire, fort obscure. Pour la comprendre, il faut se demander ce que Hippocrate a eu l'intention d'exprimer. Or, il est certain par le contexte que την των καμνόντων νούσον représente τοὺς ἀριθμοὺς έκάστου τῶν νουσημάτων. De sorte que, pour dire les espèces d'une maladie, Hippocrate a dit la maladie des malades, entendant, par là, la maladie telle qu'elle se manifeste chez les malades, en d'autres termes les variétés qu'elle présente suivant les cas. Mais il n'en est pas moins vrai que, sans l'enchaînement des idées, il eût été difficile de trouver le sens précis de cette expression. - 14 τω 2140, 2254, 2142 ex emend. recentiori, 2276. - τό pro τω vulg. - Duret, dans son édition, a substitué τῷ à τό; Günz approuve cette leçon; mais il ajoute que τὸ pourrait aussi être défendu. Cependant c'est τῷ qui doit avoir la préférence. Si on met τὸ, l'infinitif sera régi par εὐαρίθμητον; or cela ne peut pas être grammaticalement. Si, au contraire, on met ru, les exactitude les variétés de chaque maladie, ils se sont égarés. Car, sans doute, le dénombrement ne serait pas facile si, pour caractère du partage d'une maladie en espèces, on recherchait en quoi un cas diffère d'un autre, et si à chaque affection qui, d'après ce principe, ne paraîtrait pas identique, on imposait un nom qui ne fût pas le même.

deux infinitifs sont commandés par cet article et annoncés, d'avance, par le pronom τουτέω placé immédiatement après εί. - 15 τοῦ addit ante έτέρου vulg. - τοῦ om. 2165, Vassæus. - ἐτέρου om. Gal. in textu. - ἔτερον se trouvant sans article, pour la régularité érépou n'en doit pas avoir. J'ai supprime του avec 2165. - 16 ην sine καί 36. - καί sine ην vulg. - καί om. 2165, 2140, 2254, 2255, Gal. in textu, 2142, 2146, 2145, Vassæus. - 70 pro xxl % Gal, in cit. ibid. - Je vaisexpliquer un peu plus loin quelles raisons m'ont décidé à fondre la leçon vulgaire avec la leçon de 36. - '7μήτ' ωὐτό Gal. in textu, 2165, Vassæus. -μήτ' ώϋτό (sic) 2143. - 18 τωυτό 2254. - τώυτὸν vulg. - τ'ώυτὸ 2140, 2144, 2145. - τώυτὸ 2148, 2141, 2142, Cod. S. ap. Foes. - T'wurd 2143. - T'wurd 36. 2276. - ωυτόν pro τωυτόν Gal. in cit. ibid. - μηδε sine accentu, τω suprascripto, pro μή τωὐτὸ 2146. — 19 δὲ addunt ante νούσ. 2253, 36, 2165, 2140, 2142, 2254, 2145, 2145, 2276, Gal. in textu et in cit, ibid., Vassæus, Cod. S. ap. Foes, - 20 νεύσημα Gal. in textu. - vógyma vulg. - 21 δωτέτιν vulg. - 22 τίναι om. Merc. in marg., 2165 restit. - 23 ante un addit no vnig. - addit ei ante μή 2146. - ήν om. 36. - μή πω τω pro μή Merc. in marg. - μή πω pro μη τώυτο Gal. in cit. ibid. — 24 μήτ' ωύτο Gal. in textu , Vassæus, 2165. - μήτ' ώυτο 2143. - τ'ώυτο 2144, 2145, 2140. - τώυτο vulg. - τ'ωύτὸ 36, 2276. - τ'ωυτό 2443. - τὸ αὐτὸ gloss. 2444, 2444. — 25 ούνομα 2253. - όνομα vulg. - τούνομα Gal. in cit. ibid. — 26 έχειν 2276. - έχει Gal. in textu, 2253, 36, 2446, 2465, Vassæus. - έχη vulg. - En reconstituant, à l'aide des citations ici rapportées, le texte vulgaire, ou en consultant une édition de Foes on de Vander Linden, on voit que cette phrase dans les imprimés est : καὶ μὴ τώυτὸν νέσημα δοκέειν είναι, ήν μη τώυτο ένομα έχη. Les traducteurs ont traduit conformément à ce texte d'une manière à peu près uniforme: Duret: proptereaque non eumdem morbum videri, quin idem sit nomen et appellatio ; Vallesius : et non videri eumdem morbum esse nisi idem nomen habeant; Foes: neque eumdem esse morbum reputet, nisi eodem nomine nuncupetur; Vassæus: nullumque morbum eumdem videri, quin

2. Ἐμοὶ ' δ' - ἀνδάνει μὲν ἐν πάση ' τῆ τέχνη προσέχειν τὸν 4 νόον ' καὶ γὰρ <sup>8</sup> ὁκόσα ἔργα <sup>6</sup> καλῶς ἔχει ἢ ὀρῶς, καλῶς ἔκαστα Χρὴ ποιέειν καὶ ὀρῶς, καὶ <sup>7</sup> ὁκόσα <sup>6</sup> ταχέως ἔργα, ταχέως, καὶ <sup>9</sup> ὁκόσα ' <sup>6</sup> καθαρίως, καθαρίως, καὶ ' <sup>1</sup> ὁκόσα ἀνωδύνως ' <sup>3</sup> ὀιαχειρίζε-

idem quoque nomen habeat; Gardeil: si l'on croit que les maladies ne sont pas les mêmes, à moins qu'elles ne portent le même nom; Grimm : und er nicht glaubt dass es die næmliche Krankheit sey, sobald sie nicht den næmlichen Nahmen führt. Cette traduction, tonte correcte qu'elle paraît, offre cependant une difficulté: c'est qu'on ne comprend pas comment Hippocrate a pu dire, pour caractériser la méthode de ses adversaires, qu'une maladie ne leur paraît pas la même, si elle n'a pas le même nom; car, en pathologie, quand on cherche à constater des espères, on commence par établir la différence, puis on donne le nom. mais on ne commence pas par imposer le nom pour en déduire la différence. La difficulté est donc réelle. Essayons avant tout d'établir, îndépendamment du texte, le raisonnement même d'Hippocrate, Suivant lui, les Cnidiens n'ont pas pris la bonne voie pour dénombrer les espèces d'une maladie; ils ont recherché les différences quelconques, et, toutes les fois qu'ils ont trouvé une différence, ils ont fait une espèce; or, Hippocrate dit qu'un dénombrement fait sur une pareille base ne serait ni facilement praticable (cox soapidunter), ni établi sur un juste raisonnement (οὐκ ἀρθῶς ἔγραψαν). Tel est le sens du passage; voyous comment ce sens s'applique au texte vulgaire et aux dissérentes variantes que l'ai réunies ici sous les yeux du lecteur. Le texté vulgaire vent dire : Les Cnidiens caractérisent les espèces d'une maladie ainsi qu'il suit: ils cherchent si un cas diffère de l'autre en quelque chose, et la maladie ne paraît pas la même si elle n'a pas le même nom. Le texte tel que je l'ai corrigé à l'aide du manuscrit 36 veut dire: Les Cnidiens caractérisent les espèces d'une maladie ainsi qu'il suit: ils cherchent si un cas diffère de l'autre en quelque chose; et, si la maladie ne paraît pas la même, elle ne reçoit pas le même nom. Il me semble que la simple juxtaposition de ces deux traductions suffit pour montrer de quel côté est le texte véritable d'Hippocrate; car avec la seconde il n'y a plus de difficulté. Les Cuidiens recherchent les différences que présentent les cas d'une même maladie; et, s'il y a une différence, ils font une espèce et un nom (coveux). Hippocrate, blamant le principe de cette méthode dont j'ai examiné la valeur dans l'Argument, a pu ajouter (on le conçoit sans peine) que, en suivant toutes les variétés des cas, le calcul des espèces ne serait pas praticable. C'est dans ce sens que Galien, commentant ce passage, dit: « Les Cnidiens considéraient les variétés des symptômes modifiées par beaucoup de causes;

2. Pour moi, il me convient d'appliquer la réflexion dans toutes les parties de l'art médical : ce qui doit être fait bien et régulièrement, il faut le faire bien et régulièrement; ce qui doit être fait vite, il faut le faire vite; ce qui doit être fait proprement, il faut le faire proprement; ce qui doit être opéré par la main sans douleur, il faut l'opérer avec le moins de

mais ils ne tenaient pas compte de la similitude des diathèses, dont Hippocrate tient compte. » Είς γάρ τὰς τῶν σωμάτων ποικιλίας εβλεπον, ὑπό πολλῶν αἰτιῶν εξαλλασσιμένας, παρέντες σκιπεῖσθαι τῶν διαθέσεων τὰν ταυτότατα, καθάπερ ὁ Ἰπποκράτες ἐποίκσε. En consèquence, j'ai suivi le manuscrit 36, qui déplace la conjonction τ̄ν; il en est résulté la nécessité de changer δοκέειν en δοκέχ, sans manuscrit il est vrai ; quant à τ̄χτιν, au lieu de ε̄χη du texte vulgaire, l'infinitif a été donné par 2276.

1 Δ2 2142, 2253, 2254, 2146, 2165, Gal. in textu. Vassœus. - δ'αν είπ pro δ'άνδάνει 2143. - Dans 2276 depuis έμςὶ inclusivement jusqu'à ξυνεγέες inclusivement, p. 226, l. 9, tout est omis. - 2 ανδάνει 2144, 2141, 2140, 2148, 2142, 2146, 2163, Ald. - avdavvet 2253. - apéожы gloss. 2144. — 3 то om. 2165, Vassæus. — 4 усол 2146, 2254. νούν gloss. 2144, 2141. - 5 έπόσα 2253. - 6 ita 2253, 2146, 2165, Vassæus.-pro καλῶς ἔγει ἢ ἐςθῶς, καλῶς habet vulg, διήκει καλῶς.-La lecon des trois mss. ici indiqués me paraît, de tout point, préférable à la leçon des autres mss. et de nos imprimés. En effet, dans le texte vulgaire la phrase ne paraît pas trės-rėguliėre; car aprės διήκει καλώς, le balancement des deux membres de phrase ferait attendre παιέειν καλώς, et non παιέειν καί έρθως - Dans les trois mss., le balancement des deux membres de phrase est parfait. Vassæus a depuis long-temps admis cette leçon; daus son édition έχει porte un signe qui renvoie à διτίκει en marge. Il est probable que cette indication est destinée à représenter le texte vulgaire, qui a, il est vrai, διήμει καλώς, mais où ή έρθως, καλώς manquent. Dans ce cas, la notation de Vassæus est insuffisante; mais, si elle signifie que la variante porte seulement sur égat, alors il a eu sous les veux un manuscrit que je n'ai pas retrouvé parmi les manuscrits de la Bibliothèque Royale, et qui portait έργα καλώς διάκει ή έρθως, καλώς κπλ. — 7 έπεσα 2255. — 8 ἔργα ταχέως 2165, Gal. in textu, 2146 supra ω scriptum o, Vassæus. - 9 έπέσα 2253, - 10 καθαρείως καθαρείως 2254, 2142 ex emend. recentiori. - καθαριώτητες καθαρώς 2253. - καθαριέτητες καθαρίως 2146. 2165, Vassæus et in marg. καθαρίως pro καθαριότητος. - " έπόσα 2255, - " δε διαχ. Gal. in textu, 2165.

σθαι, ώς ἀνωδυνώτατα ' ποιέειν, καὶ ' τάλλα πάντα ' τὰ ' τοιουτότροπα ' διαφερόντως τῶν ' πέλας ἐπὶ τὸ βέλτιον ' ποιέειν χρή.
Μάλιστα ' δ' ὰν ἐπαινέσαιμι ἰητρὸν, ' βστις ἐν τοῖσιν δξέσι ' · νουσήμασιν, ὰ τοὺς πλείστους τῶν ἀνθρώπων κτείνει, ἐν ' · τουτέοισι
' ' διαφέρων τι τῶν ἄλλων εἴη ἐπὶ τὸ ' : βέλτιον. ' : Έστι δὲ ταῦτα
' δξέα, δκοῖα ἀνόμασαν οἱ ἀρχαῖοι ' πλευρῖτιν, καὶ ' 7 περιπλευμονίην, καὶ φρενῖτιν, ' \*καὶ λήθαργον, καὶ καῦσον, καὶ ' 2 τάλλα ' · νουσήματα ' δκόσα ' τουτέων ' ἐχρμενά ἐστιν, ὧν οἱ πυρετοὶ ' \* τὸ ἐπίπαν
' ξυνεχέες. ' Θ' Όταν γὰρ μὴ ' γλοιμώδεος ' \* νούσου τρόπος τις κοινὸς
ἐπιδημήση, ἀλλὰ ' σποράδες ' ε ἔωσιν αἱ ' 1 νοῦσοι καὶ ' 2 παραπλήσιοι,

' Ποιέειν om. 2253. - 2 τὰ άλλα 2142, Gal. in textu, 2165. 2146, Vassæus. - τ'άλλα 2143, 2140, 2144. - τάλλα 2145. τ'άλλα 2148, 2141. - 3 τὰ om. 2253. - 4 ζμοια gloss, 2144. - 5 διαφέρον τ'ώς (sic) των π. 2165. - διαφερόντος τον 36. - λίαν, καταπολύ gloss. 2144, 2141. — 6 των άλλων πέλας 2253. – πλησίον όντων gloss. 2144, 2141. - 7 ποιείν gloss. 2141. - 8 δέ 2165, Gal. in textu. - ἐπαινέσαιμοι 36. - 9 δς pro δοτις 2145. - Dans 2255 όστις est effacé, et une autre main a écrit ὅπως. - τοῖς pro τοῖοιν 2146. - 10 γοσήμασιν 2254, 2142, 2145, 2255, 2146, 2165, Vassæus. -'' τούτοισι 2253, 2446. - 12 διαφέρον 2253 emendatum alia manu. διαφοράν έχων, κρείττων ων gloss. 2144. - διαφοράν έχων κρείττω gloss. 2141. — 13 ἐπιγέτιον, in marg. γέγραπται βέλτιον 2146. - κάλλιον gloss. 2144. - 14 οξέα νοσήματα ταῦτα addita et in titulo 2253, - τίνα όξέα ὑπὸ των άρχαίων ονομάζονται 2254. – έστιν 2253. – έστι δὲ άρα ταῦτα Gal. in cit. t. 3, p. 195, l. 25. - 15 έξεια 2142 emend. alia manu. - όποια 2253. - ὀνόμασαν 2253 emendatum alia manu, 36. — 16 πλευρίτιν 2148, 2145, 2253, Vassæus, 2165, 2141, 2143, 2146, Ald. - πλευρίτην 36. - 17 περιπνευμονίαν 36, 2148, 2143, 2254, 2144, 2141, 2145. - φρενίτην 2233 emendatum alia manu , 36. - φρενίτιν 2140. φρενίτιν vulg. - 18 και λήθ. om. 2146, 2253, Gal. in cit. t. 3, p. 195, L 26. - λίθαργον 36, 2148. - 19 τὰ άλλα 2142, 2165, Gal. in textu. Vassœus. - τ'άλλα 2143, 2144. - τάλλα 2145, 2140, 2146. - τ'άλλα 2648, 2141. - 20 νοσήματα 2143 , 2254, 2142 , 2145 , 36, 2140 , 2165, Vassæus. - νουσήματα om. Gal. in cit. t. 3, p. 195, l. 26, 2253, 2146. - 21 δσα 2253, Gal. in cit. ibid. - 22 τούτων 2146, Gal. in cit. ibid. - τούτον (sic) 2253 emend. alia manu. - 23 έστιν om. 2253, 2146, Gal. in cit. ib. - 24 τούπίπαν Gal. in cit. ibid. - 25 συνεχέες 2253, 2146. - nost ζυνεχέες addit όντες κτείνουσαν vnlg. addit έόντες κτείνουσιν 2234, - Ces deux mots sont omis dans 2253, et

douleur possible; et ainsi dans tout le reste, il faut s'efforcer de l'emporter sur les autres en faisant mieux qu'eux. Je donnerais surtout des éloges au médecin qui saurait se conduire avec une habileté supérieure, dans les maladies aiguës, qui sont les plus funestes à l'humanité. Les maladies aiguës sont celles que les anciens ont nommées pleurésie, péripneumonie, phrénésie, léthargie, causus, et les autres affections qui en dépendent et où la fièvre est généralement continue. Quand il ne règne pas épidémiquement une forme commune de maladies pestilentielles, mais que les affections, étant sporadiques, sont semblables à celles qui sévissent habituellement, alors il

dans la citation de Galien, t. 3, p. 195. Je me suis décidé à faire cette suppression, d'abord parce qu'elle est autorisée de 2253, en second lieu parce qu'elle est appuyée par la citation de Galien, en troisième lieu parce qu'elle semble une répétition peu utile de ce qui a été dit un peu plus haut (τους πλείστους των άνθρώπων κτείνει.) — 26 έκόταν Vassaus. - έταν mutatum in έχέταν 2165. - έχέταν δέ pro δ. γ. 2156. - 27 λαμώδος (siç) Cod. Med. ap. Foes. - Dans 2165, le mot est surchargé, et une autre main a écrit, au-dessus, λοιμώδεςς. - λιμώδους 2276. λοιμώδης Gal. in cit. ι. 5, p. 346. — 28 νούσου 2142, 2254, Gal. in textu et in cit. t. 5, p. 546. - νόσου vulg. - 29 σποραδήν έωσιν 2276, Cod. Med. ap. Foes. - σπωράδες, mutatum in σποράδες 2165. - σποράδες 2146, Vassæus, Erot. ad boc verbum. - 30 ἐωσιν 2145, 2140, 2143, 36, 2148, Ald., 2141, 2165, Vassæus. - έωσιν 2148. - ώσιν Gal. in cit. t. 5, p. 346. - 31 vcvoct 2146, 2254, 2142, Gal. in textu et in cit. t. 5, p. 546. - νέσει vulg. - 32 μή παραπλ. vulg. - μή παραπλήσιαι αὐτέσισι» Gal. in cit. t. 5, p. 346, l. 45. - παραπλ. sinc ur, 2116, 2276, Gal. in textu ap. Chart. t. XI, p. 5. - ur, additum alia manu 2165. - παραπλ. om. 2253. - J'ai supprimé, avec les mss. 2146 et 2276, la négation; et cette suppression est confirmée par l'autorité de Galien. Quoique le texte, qui accompagne son Commentaire dans l'édition de Bale, ait μή παραπλήσια, cependant il est certain par ce commentaire même que Galien a lu παραπλήσια sans un. En effet, on y lit: « Que signifie ce que dit Hippocrate, άλλα σποράδεες έωσιν αί νούσοι καί παραπλήσιο:? Il aurait fallu mettre le contraire, et dire que les maladies sporadiques ne sont pas voisines les unes des autres (παραπλήσιει), c'est-à-dire ne sont pas semblables, si l'on doit distinguer les épidémies, les endémies et les pestes par la similitude des maladies. Donc, de deux choses l'une: ou il faut préférer cette leçon-ci, άλλα σποράδεις έωσιν αί · ὑπὸ · τουτέων τῶν <sup>3</sup> νουσημάτων ἀποθνήσχουσι μᾶλλον ἢ <sup>4</sup> ὑπὸ τῶν ἀλλων τῶν <sup>5</sup> ξυμπάντων. Οἱ μὲν οὖν ἰδιῶται οὐ <sup>6</sup> χάρτα <sup>7</sup> γιγνώσχουσι τοὺς <sup>8</sup>ἔς ταῦτα διαφέροντας τῶν <sup>9</sup> πέλας, <sup>10</sup> ἔτεροίων τε

νούσα καὶ μὴ παραπλήσιοι, ou il faut entendre que ces maladies sporadiques dont il parle sont semblables, non pas entre elles, mais aux maladies dénommées plus haut, c'est-à-dire aux maladies habituelles. »
Τί πατ' εὐν ἐστι τὸ λεγόμενον ὑπ' αὐτοῦ, ἀλλά σποράδεις εωσιν αἰ νοῦσοι καὶ παραπλήσιαι; τεὐναντίον γὰρ ἐρχῆν εἰρῆσθαι, καὶ μὴ παραπλησίας αὐτὰς ἀλλήλαις ὑπάρχειν, ὅπερ ἐστὶ μὴ ὁμοίας · εἴ γέ τι τῶν νοσημάτων ὁμαιότητι τὸ ἐνδημον καὶ τὸ ἐπίδημον καὶ τὸ λοιμῶδες ἐκρίνετο. Δυοῖν εὖν θάτερον, ἡ βελτίοκα νομιστέον τὴν τοιαύτην γραιρίν, ἀλλά σποράδεις ἐωσιν αἰ νοῦσοι, καὶ μὴ παραπλήσιοι, ἡ παραπλήσιοι, τουτόστι ταῖς συνήθεσιν. Ce Commentaire de Galien me dispense de toute discussion.

' Ante ὑπὸ addit τοῖς πλείστοις Cod. Med ap. Foes. - Dans 2253, on retrouve quelque chose de semblable à cette addition de reis πλείστος : mais la phrase a été complétement transformée par un correcteur, et je n'aurais pas su où il a pris la leçon qu'il nous a donnée, si je n'avais pas eu d'autres mss. à ma disposition. Le texte primitif dans 2253 était, autant qu'on en peut juger sous les surcharges, semblable au texte qui est ici imprimé, sauf παραπλήσια, ου μή παραπλήσιοι que le copiste avait omis. Une autre main a changé la phrase ainsi qu'il suit (je mets entre crochets les additions et corrections): [καὶ μή παραπλήσιοι, τοὺς πλείστους συμβέβηκεν] ὑπὸ [τῶν] τ [οι] ουτέων [άλίσκεσθαι], θνήσκουσι [πλείους] ή ύπο κπλ. Dans cette phrase, ainsi arrangée, άλίσκεσθαι tient la place de νουσήματων et de άπο du verbe άποθνήσκουσι, et πλείους la place de μάλλον. On verra tout-à-l'heure quelle est l'origine de ces corrections. - Dans 2165, on trouve d'abord, écrit de la main ordinaire du copiste, τους πλείσπυς συμβέβηκεν υπό των προειοχμένων ἀπόλλυσθαι. Un trait de plume a été passé sur ces mots, et une autre main a écrit au-dessus: ὑπὸ τουτέων τῶν νοσημάτων ἀποθνήσχουσι μάλλον ή ύπὸ τῶν άλλων τῶν συμπάντων. Μάλλον a été barré, et πλείους a été mis à la marge. Ensiu, on trouve encore, à la marge et de la seconde main, mais barré, καὶ ὑπὸ τῶν τοιούτων άλίσκεσθαι. - ὑπὸ τουτέων τῶν νοσημάτων ἀποθνήσκουσι πλείους, ἢ ὑπὸ τῶν ἄλλων τῶν συμπτωμάτων τοὺς πλείστους συαβέβηκεν ἀπὸ τῶν προειρημένων ἀλίσκεσθαι Ms. Reg. ap. Chart. - τους πλείστους συμβέβηκεν από των προειρημένων άλισχεσθαι pro ύπο τ. τ. ν. άπ. μ. ή ύ. τ. ά. τ. ζ. 2276.-ύπο τούτων των νοσ. εί πλείους ἀπόλλυνται, ή ὑπό τ. άλ, τ. συμπ. Gal. in cit. t. 5, p. 346. -De la comparaison de toutes ces variantes, il résulte (ce qui n'a été consigné

meurt par les maladies aiguës bien plus de monde que par toutes les autres réunies. Le vulgaire ne connaît guère les médecins plus habiles que les autres à soigner ces affections; et

nulle part) qu'il y a, pour ce passage, deux bonnes leçons, quoique différentes: l'une est celle qui est ici imprimée: l'autre est celle du manuscrit 2276. D'après la première, Hippocrate a dit que les maladies aigues, fébriles et sporadiques font périr plus de monde que toutes les autres réunies : d'après la seconde, que ces maladies attaquent plus de monde que toutes les autres réunies. Ces deux sens sont aussi bons l'un que l'autre. Mais , dans quelques manuscrits , tels que celui qui est cité par Chartier, et le 2253 après la correction qu'il a subie, les deux lecons out été confondues et réunies d'une manière tout-à-fait inintelligente. - " Τεύτων 2146. - " νοστιμάτων 2140, 2254, 2142, 2145, 36, 2146. - ἀποθνήσκουσιν πλείους pro ἀποθ. μάλ. 2146. - πλείους pro μάλλον Vassæus. — 4 ύπο των άθλων νοσκμάτων ξυμπάντων Cod. Med. ap. Foes. — 5 συμπάντων Gal. in textu, Vassæus. - post ξ. addit νεσημάτων 2146. - 6 λίαν gloss. 2144, 2141. - 7 γιγνώσκουση 2253, 2146. - γνώσχουσι vulg. - γινώσχουσιν 2254. - 8 ές 2253, 2254, 2442, Gal. in textu, 2165, Vassaus. - είς vulg. - ένταῦθα pro ές τ. 2146. - είς ταύτα ή τα όξεα Ms. Reg. ap. Chart. - ες ταύτα suprascripto ή ώς τά έξέα 2276. - 9 πλησίον gloss. 2141. - 10 έτεροί τε sine μάλλον 2165 mutatum alia manu in έτεροίου τε όντες μάλλου. - έτέρου τε όντες Vassæus, in marg, έτεροίων τε. - και additum post τε 2276, - Cette phrase, qui semble simple, présente des difficultés réelles; car, dans le fait, presque tous les traducteurs l'interprétent différemment; je vais essayer de déterminer quel est, entre ces sens divers, le véritable. Quant aux variantes, la même discussion montrera qu'elles n'ont ici aucuue valeur, et que le texte est intact. Etablissons d'abord, par le contexto même, la signification du raisonnement d'Hippocrate: suivant lui, le vulgaire ne sait pas distinguer les bons médecins des mauvais dans le traitement des maladies aigues; il voit les bons comme les mauvais prescrire dans ces maladies la ptisane d'orge, le vin, l'hydromel; il pense qu'à cet égard la pratique des uns et des antres est identique; et comme la différence entre les bons et les mauvais ne porte que sur l'à-propos, le vulgaire, u'ayant aucun moyen d'apprécier cet à-propos, range, pour le traitement des maladies aigues, tous les médecins dans la même catégorie. Cela étant ainsi établi, que peut signifier la phrase intermédiaire έτεροίων τε μάλλον κτλ.? L'une ou l'autre des deux choses suivantes: ou Hippocrate a voulu dire que le vulgaire blâme ou lone davantage le traitement des maladies autres que les maladies aigues, ou il a voulu dire μάλλον ' ἰημάτων ἐπαινέται ' καὶ ψέκται εἰσίν. ' Επειτα μέγα σημεῖον ' τόδε, ὅτι οἱ ' δημόται ' ἀξυνετώτατοι αὐτοὶ έωυτῶν περὶ ' τουτέων ' τῶν ' νουσημάτων εἰσὶν ' ' ὅς ' μελετητέα ' εἶναι ' οἱ ' ' γὰρ μὴ ἰητροὶ ἰητροὶ δοκέουσιν εἶναι μάλιστα ' διὰ

que le vulgaire blâme ou loue davantage les traitements singuliers et extraordinaires. Nous écarterons donc, comme étant en dehors du sens d'Hippocrate, Copus, qui a mis: ita modo has modo illas curationis formas aut laudant aut vituperant; Vassæus, où on lit: aliaque auxilia magis laudant et vituperant; Vallesius, qui, dans son Commentaire, p. 12, dit; aliarumque magis curationum laudatores existunt et vituperatores, hoc est, quivis laudat vituperatque quam lubet curationem, nequaquam dignoscens bonam et malam: Duret, qui a : eoque fit ut sine judicio alia probent remedia, alia criminentur. Il en est à peu près de même de Foes, qui a mis: aliarumque curationum potius aut laudatores aut vituperatores existunt, et de Grimm, qui traduit : und bald lobeu, bald tadeln sie andre Kuren mehr : ils se sont sans doute tenus très près du grec; mais, ici, leur fidèlité n'est pas heureuse. Pour que leur traduction ait un sens qui concorde avec le raisonnement entier d'Hippocrate, il faut entendre que le mot aliarum de Foes, et le mot andre de Grimm signifient des traitements autres que les traitements des maladies aigues. Or, ils opt laisse leur pensée dans un trop grand vague, en mettant seulement aliarum ou andre, à tel point que Vallesius, qui avait une semblable traduction sous les yeux, l'a interprétée, aiusi qu'on vient de le voir, tout différemment. Ici leur traduction est entachée du plus grand vice que puisse présenter une traduction; ils semblent n'avoir pas osé prendre un parti entre les sens divers que pouvait offrir le texte grec, et l'avoir rendu mot à mot, laissant au lecteur le soin de trouver la véritable signification, Maintenant il reste à se prononcer entre les deux sens possibles de érappion. Or, je pense qu'il faut l'entendre comme signifiant, non autres que des maladies aiguës, mais étranges et extraordinaires; c'est aussi de cette façon que Gardeil, le seul qui, à mon avis, ait compris cette phrase, a traduit: il (le peuple) se plaît surtout à blâmer ou à louer les cures extraordinaires. Deux raisons me décident pour cette interprétation : la première, c'est la vraisemblance, en soi, de l'idée qu'exprime ici Hippocrate; on ne comprend guère comment il aurait dit que le vulgaire loue ou blâme, de préférence, le traitement des maladies autres que les maladies aiguës; car pourquoi le vulgaire serait-il plus enclin à blâmer ou à louer dans les maladies chroniques que dans des maladies aigues? Mais l'on comprend facilement comment Hippocrate aura dit que le vulgaire lone ou blâme de préférence les traitements extraordiil est plus disposé à louer et à blàmer les médications extraordinaires. Ce qui prouve encore manifestement que ces maladies sont celles dont il est le moins capable d'apprécier le traitement, c'est que ceux qui ne sont pas médecins paraissent être médecins, justement dans ce qui regarde ces affections. Il

naires; c'est à quoi, en effet, le vulgaire est fort enclin. Mon second argument est dans le Commentaire de Galien, bien qu'au premier abord il paraisse être contraire à l'opinion de Gardeil, qui est aussi la mienne. Galien dit, t. 5, p. 59, ed. Bas, : οὐ τῶν προσχχόντων (προσχχούντων m3. 2465, προσταρμούν ms. 2276) οὐδὲ τῶν ἀξίων ἐπαινεῖσθαι θεραπειῶν διαγνωστικούς είναι εκτοί τους ίδιώτας, άλλα των έτέςων μαλλον έθεν ούδ' έπαινείν αύτους έρθος, ούδε θέγειν. Si l'on garde le texte de Galien, tel qu'il est là, cela vondra dire: Hippocrate dit que le vulgaire ne distingue pas les traitements convenables et dignes d'être loués, mais qu'il distingue davantage les autres; de sorte qu'il loue et blame à tort. Dans cet enchaînement, les autres ne pourrait signifier que les traitements différents des traitements convenables et dignes d'être loués, c'est-à-dire les traitements mauvais; et, si le vulgaire savait distinguer les traitements mauvais, il en résulterait implicitement qu'il saurait aussi distinguer les bons. Or, la phrase de Galien ne peut signifier cela, puisqu'elle dirait tout le contraire de ce que Hippocrate entend, et de ce que Galien lui-même veut dire. Il faut donc lire έτερςίων au lieu de έτέρων, et traduire: « Hippocrate dit que le vulgaire ne sait pas distinguer les traitements convenables et dignes d'être approuvés, mais qu'il sait distinguer davantage les traitements extraordinaires, de sorte qu'il ne loue ni ne blâme à-propos. »

ταύτας τὰς ' νούσους ' βηίδιον γὰρ τὰ ὀνόματα ' ἐκμανθάνειν,

διοῖα νενόμισται προσφέρεσθαι πρὸς τοὺς τὰ 4 τοιαῦτα κάμνοντας.

"Ήν γὰρ ὀνομάση "τις 7 πτισάνης τε χυλὸν καὶ οἶνον " τοῖον η
τοῖον 9 καὶ μελίκρητον, " ἄπαντα " τοῖσι " δημότησι " δοκέουσιν
"4 οἱ ἰητροὶ " ταῦτα λέγειν, οἴ τε βελτίους καὶ οἱ χείρους " ο΄ τὰ δὲ οὐχ
οὕτως ἔχει, " τὰλλ' ἐν τουτέοισι " δὴ καὶ πάνυ ' μέγα διαφέρουσιν
ἔτεροι " επέρων.

3. Δοκέει δέ μοι Κζια γραφής εἶναι <sup>2</sup> ταῦτα μάλιστα, <sup>29</sup>όχόσα <sup>23</sup>τε 

<sup>24</sup> ἀκαταμάθητά <sup>25</sup> ἐστι <sup>26</sup> τοῖσιν ἐητροῖσιν, ἐπίκαιρα <sup>27</sup> ἐόντα εἰδέναι, 

<sup>28</sup>καὶ <sup>29</sup> ὁχόσα <sup>30</sup> μεγάλας ὡφελείας φέρει ἢ μεγάλας βλάβας. <sup>3)</sup> 'Ακαταμάθητα <sup>22</sup> μὲν <sup>23</sup> οὖν <sup>34</sup> τάβε <sup>25</sup> ἐστί · <sup>36</sup> διὰ τί ἄρα ἐν <sup>37</sup> τῆσιν 

<sup>36</sup> ὀξείησι <sup>39</sup> νούσοισιν <sup>40</sup> οἱ μὲν <sup>41</sup> τῶν ἰητρῶν <sup>42</sup> ἄπαντα τὸν αἰῶνα 

<sup>43</sup> διατελεῦσι <sup>44</sup> πτισάνας διδόντες <sup>45</sup> ἀδιηθήτους, καὶ νομίζουσιν

' Νόσους 2143, 2145, 2253, 36, 2140, 2276. — ' ἐχωαθεῖν 2146. έκμαθείν έστιν pro έκμαν. 2165, 2276, Gal. in texto, Vassæus. - έκμανθάνειν, in margine γέγραπται έκμαθείν 2442. - έκμαθείν έστιν 2253, οù έστιν a été ajouté par une autre main. - 3 έπεῖα 2253. - προσφέρεσθαι repetitur 2148. - προφέρεσθαι 2146. - 4 τοιάδε 2253, 2165, 2276, Vassmus. - 5 el yap evouagete 2146. - 6 the pro tie 2165, tie in marg. - 2 πτισσάνχε Gal. in textu. - πτισάνχε τε 2253, 2146, - τε om, vulg. - 8 τοιόνδε 2255. - δε a été effacé; mais l'accent est resté sur óv. -9 n xai vulg. – n sine xai 2140, 2141, 2143, 2254, 2144, 2142, 2148, 2145. ~ καὶ sine ή 2255, 2146- καὶ μελ. οπ. 36.- μελίκρατον 2276. -😘 πάντα 2253. – ἄπαντα om. 2165 restit. alia manu, 2276. 🕳 😘 ταῦτα ante raige addunt 2145, 2140, 2141, 2254, 2144, 2142 alia manu, 36, 2148. - τὰ αὐτὰ ante τοῖσι Ms. reg. ap. Chart. - τὰ τοιαῦτα ante τοίσι 21 65. - τοίσιν 2146. - 12 ίδίωτησι 2255. - δημότησιν 2276. -<sup>13</sup> δοχέουσι 2143, 2165. — <sup>14</sup> οί ἐκτροὶ Gal. in textu. 2142, 2253. 36, 2146, 2165, 2276, Vassæus. - ci om, vulg. - \*5 τὰ αὐτὰ 2165, 2254, 2442, 2276, Vassæus. -τάντα 2445. - 16 ταδέ (sic) 2442. - δ' οὐγ' 2278, - 17 alla 2146. - Teutero: 2253. - Teuterory 2146. - 18 87 om. 2255. — 19 μέγα om. 2253, Cod. Med. ap. Foes. - μήγε pro μέγα 56. — 20 έτεροίων 2254. — 21 ταύτα om. 2146, Gal. in textu, 2276, Gal. in cit. t. 1, p. 556, 2142 restit. alia manu, 2165, Vassæus, ταῦτα μάλιστα om. 2255; une autre main a restitué μάλιστα, - μάλιστα ταύτα 2254. - ante μάλιστα addit καὶ Gal. in cit. ibid. -- 22 όπόσα 2253. - 23 τε om. 2146. - 24 ἀκαταμάχετα 2146. - ἀδίδακτα gloss. 2141. - μήπω είς γνώσεν καὶ μάθησεν αὐτοῖς ήκοντα gloss. 2144. --

est facile, en effet, d'apprendre les noms des substances qu'il est d'usage d'administrer dans ces cas. On n'a plus qu'à nommer la décoction d'orge, un vin tel ou tel, l'hydromel; et le vulgaire qui voit que les médecins ordonnent toutes ces choses, s'imagine que les bons les ordonnent de la même façon que les mauvais; mais il n'en est rien, et en cela il y a entre les médecins les plus grandes différences.

3. Ce qui me paraît surtout digne d'être consigné par écrit, ce sont les notions qui ne sont pas enseignées au médecin malgré l'importance qu'elles ont pour lui, et les pratiques qui produisent ou une grande utilité ou un grand dommage. Voici une de ces notions ignorées des médecins: pourquoi, dans les maladies aigues, les uns passent-ils tout le temps à donner la décoction d'orge avec le grain même, pensant bien faire, tandis que les autres mettent tout leur soin à empêcher que le malade n'avale un seul grain d'orge, croyant qu'il en résulterait un grand mal, et ne donnant la décoction d'orge qu'après l'avoir passée par le filtre? D'autres enfin ne voudraient prescrire la décoction d'orge, ni filtrée, ni avec

<sup>25</sup> garty 2142, 2253, 2146. — 26 roig 2276. - roig tyrpoig 2253. roig inτροίς gloss. 2141. — 27 όντα 2146. - βέοντα Gal. in cit. ibid. — 28 česou te pro nai če. 2146. - 29 česou 2253. - česou: Gal. in cit. ibid. - 30 μεγάλλας 36. - 31 άκαταμάχητα 2446. - άδίδακτα gloss. 2144. - 32 uz. om. 2253, Gal. in textu, 2276. - 3' pro uz. Gal. in cit, ibid. - 33 cov om. Gal. in cit. ib. - 34 cov xxi 2255, 2254, Gal. in textu, Vassæus, 2142, 2146, 2165, 2276. - 35 čotiv 2255, 2146. - ἐστὶκαὶ τάδε pro τάδε ἐστὶ Gal. in cit. ibid. - 36 διατί 2448, 2254, 2145, 2253, Ald., 2141, Gal. in textu, 2146, 2140, 2142, 36, 2276. - διάτι 21.65 , Vassæus. - διατίαρα 2144. - διά τὶ δ' άρα Gal. in cit. ibid. - 37 rolan 2144, 2141, 2140, 36, Ald., Gal. in eit. ibid. - rolat 2143, - 38 čžúnow 2146 .- 39 vojoceci 2255. - 40 ci p. t. i. év tečow čjelotot vouccier 2276. - river pro ci 2446. - 41 post nev addit river Gal. in cit. ibid. - 42 πάντα 2253. - πάντα ές τ. α. Gal. in cit. ibid. - 43 διατελεύσι 2165 .- διαπελέουσι vulg. - διαπελούσι 2276, Vassæus, Gal. in textu, Gal. in cit. ibid. - διατελέουσω 2255. - διατελέουσω τον αίωνα 2146. -44 ππισσάνας Gal. in textu, 2165.-ππισάνην Gal. in cit. ibid. - 45 ἀχθητον Gal. in cit. ibid.

όρθῶς ' ἰητρεύειν, οἱ δέ τινες ' περὶ παντὸς ' ποιέονται ' ὅκως κριθὴν ' μηδεμίην ' καταπίη ὁ κάμνων (μεγάλην ' γὰρ βλάδην ' ἡγεῶνται εἶναι), ἀλλὰ ' δι' όθονίου ' ' διηθεῦντες ' ' τὸν χυλὸν ' διδόασιν οἱ ' ' διὰ τινες ' ' κὐτέων ' ΄ οὐτ' ἀν ' <sup>6</sup>πτισάνην παγείην ' ' δοῖεν, ' <sup>8</sup> οὖτε χυλόν ' ' 9 οἱ μὲν μέχρις <sup>20</sup> ἀν εβδομαῖος γένηται <sup>21</sup> ὁ κάμνων, <sup>22</sup> οἱ δὲ καὶ <sup>23</sup> διὰ τέλεος ἄχρις <sup>24</sup> ἀν κριθῆ ἡ νοῦσος. Μάλα μὲν οὖν οὐδὲ <sup>25</sup> προβάλλεσθαι τὰ <sup>26</sup> τοιαῦτα ζητήματα <sup>27</sup> εἰθισμένοι εἰσὶν οἱ ἰητροί ' ἴσως <sup>28</sup> δὲ οὐδὲ προβαλλόμενα <sup>29</sup> εὑρίσκεται ' καίτοι οἰαδολήν ' <sup>30</sup> γε ἔχει δλη ἡ τέχνη πρὸς τῶν ' <sup>31</sup> δημοτέων μεγάλην, <sup>32</sup> δις <sup>33</sup> μηδὲ δοκέειν ὅλως ἰητρικὴν ' <sup>34</sup> εἶναι ' <sup>35</sup> ἔν γε <sup>36</sup> τοῖοιν

· Γατρεύειν 2253. — 2 περιπαντός 2254, 2442, 2448. — 3 ποιέονται 2146, 2165, Gal. in textu, 2253, 2276, Vassæus. - ποιούνται vulg. -4 ὅπως Gal. in textu, 2253, 2165, 2276, Gal. in cit. ibid., Vassæus. -5 μη δε μίτο 36, 2140, 2144. - μπδε μίτο 2142. - μπδεμίαο 2253. 2276. - μέν μη δε μίτν 2146. - μέν μπδεμίτν Gal. in cit. ibid. - 6 καταπίοι 2253. - καταπίνη Gal. in cit. t. 1, p. 336. - 7 μεγ. βλ. γάρ 2145. - Quand les Grecs veulent indiquer une parenthèse, ils l'annoncent par γάρ; c'est ici le cas, comme le montrent le sens et la construction. - 8 ήγεῦνται 2255. - ήγέονται 2146, 2165, Gal. in textu, et in cit. t. 1, p. 336, Cod. S. ap, Foes., Vassæus. - ήγώνται vulg. -9 διοθονίου 2142. - 10 διαθεύντες 2142, 2165. - διαθέοντες Gal. in textu. 2253. 2446. - δικθεύντες 2276. 2254. - δικθέντες Gal. in cit. t. 4, p. 556. - διηθώντες Vassæus et in marg. διηθέοντες. - διηθεύοντες vulg. - La leçon de la plupart des textes imprimés, διηθεύοντες, est, je crois, un barbarisme. La vraic leçon est celle des manuscrits 2442 et 2165, διεθεύντες, déjà adoptée par Van der Linden; et l'on comprend très facilement commentles copistes ont altéré διηθεύντες en διηθεύνντες. On pourrait aussi admettre δικθέοντες. - " τὸν χυλὸν δικθ. 2446, 2465, 2276, Gal. in textu, et in cit. t. 1, p. 536, Vassæus. - 12 παρέχουσι gloss. 2144, 2141. — 13 8'25 2253, 2254, 2146, 2142, Gal. in cit. t. 1, p. 336. - δέ αὖ 2165, Gal. in textu, Merc. in marg., Vatic. exemplaria ap. Mack., Vassæus. - δὲ sine αὖ vulg. - 14 αὐτῶν 2253, 2146, 2276. - 15 củô dy Gal, in textu, 2276, 2165, Vassæus. - όταν pro ουτ' αν 2145. - 16 πτισ. παχείαν 2146, 2276. - πτισσάνην παγείαν Gal. in textu , 2465, Vassaus. - πτισάνης παγείης 2253. -17 παράσχειεν gloss. 2144, 2144. - 18 εύτ' αὖ Gal. in cit. t. 1, p. 536. -- 19 καὶ οί μέν 2276. -- 20 ñy pro αν 2141 mutatum alia manu ex αν, 2165 mutatum alia manu ex αν, Gal. in textu, Ald., Vassæus. -Le manuscrit 2442 présente, ici, deux corrections d'une main récente

le grain; ceux-ci, jusqu'à ce que le malade ait atteint le septième jour; ceux-là, jusqu'au moment où la crise soit survenue. Les médecins ne sont pas dans l'habitude d'agiter de tels problèmes; et, s'ils les agitaient, ils n'en trouveraient peut-être pas la solution. Et cependant, il en rejaillit, dans le public, uue grande défaveur sur toute la profession médicale, à tel point qu'on s'imagine qu'il n'existe réellement pas de médecine; car, dans des maladies aiguës, les praticiens différeront tellement entre eux, que la prescription faite par l'un comme la meilleure, sera condamnée par l'autre comme mau-

qui a rendu le texte conforme à notre texte vulgaire : je sourçonne qu'il y avait avant la correction: μέγρι τη: plus bas, le manuscrit 2442 a αχρι. - 21 δ καμνων om. 2253 restit. alia manu in marg. - δ καμν. γέν. Gal. in cit, t. 1, p. 356, - 22 ci 2144, 2253, 2140, 2143, 2254, Gal. in textu, 2145, 36, 2148, 2146, 2141, 2276, Vassæus. - 6 vulg. -<sup>25</sup> διατέλεςς 2148, 2144, 2142, 2276, 2140. - διατελέως 2146, 2253. - διατελέσους (sic) 36 . - τέλους 2165 mutatum alia manu in τέλεος. Gal. in cit. t. 1, p. 536. - 24 ry pro av 2141 mutatum alia manu ex av. 2165 mutatum alia manu ex αν, Gal. in textu, Ald., Vassæus. - αχρι 7, 2142. - Dans 2253, il v avait primitivement aver; une autre main a ajouté un sigma, - μέγρις pro αγρις 2276. - \*5 προβαλέσθαι 2143. - 26 τειάδε 2254, 2142, 2146. - ζητήματα om. 2146. - 27 είθισται างเรี เทาอุดเรี 2253 ex emendatione. - Je suis trés-porté à croire que cette leçon est celle qui était dans l'exemplaire suivi par Galien. En effet, bien que son texte porte είθισμένει είσιν, il dit dans son Commentaire: ούδεν γάρ είθισται, φησί, τὰ τοιαύτα προβάλλεσθαι παρά τοῖς ἐατροῖς. - ἔθος έγοντες είς τούτο gloss.; ίατροι gloss. 2144, 2141. - 28 δε om. Cod. Med. ap. Foes. - δ' Gal. in cit. ibid. - 29 γινώσκεται 2253. - Cod. Med. ap. Foes. γέγραπται ἀρέσκεται, leçon adoptée par Mack. — 30 γ' Gal. in cit. ibid., Gal. in textu, Vassæus, 2165. - γε om. 2276.-31 δή όχτέον pro δημ. Gal. in cit. ibid. - 32 ώς om. Gal. in cit. ibid. - 33 under 2146. - un de 2144, 2142, 2140, 2145, Gal. in cit, ib. -Dans 2253, ce membre de phrase était primitivement conçu ainsi : μλ δικέει όλως ἐπτρικέν είναι. Une autre main a ajouté ώς, sans toucher à μπ, et a changé doxési en doxésiv. - μή pro μηθέ 2276. - 34 είναι om. Gal. in textu. 2165, Vassæus. - 35 ante έν γε addunt ώστε 2144, Ald., 2140, 2141, 2145, 2143, 2142, 2254, 36, 2148. - addunt 60-7 Gal. in textu. Vassæus, 2276, 2165, Gal. in cit. ibid. - addunt నిరా? εί 2253, 2146. --36 70%; 2254, Gal. in textu, 2165, 2276, Vassæns.

· ὀξέσι τῶν <sup>2</sup> νουσημάτων <sup>3</sup> τοσόνδε <sup>4</sup> διοίσουσιν ἀλλήλων οί <sup>5</sup> Χειρωνακται, ὥστε ὰ δ ἔτερος προσφέρει <sup>6</sup> ἡγεύμενος ἄριστα εἶναι, <sup>7</sup> ταῦτα <sup>8</sup> νομίζειν <sup>9</sup> ἦδη τὸν ἔτερον κακὰ <sup>10</sup> εἶναι · <sup>11</sup> καὶ σχεδὸν <sup>12</sup> ἄν κατά γε <sup>13</sup> τὸ τοιόνδε τὴν τέχνην <sup>14</sup> φαῖεν <sup>15</sup> ὡμοιῶσθαι <sup>16</sup> τῆ μαντικῆ, ὅτι <sup>7</sup> οἱ μάντιες τὸν αὐτὸν ὄρνιθα , εἰ μὲν ἀριστερὸς <sup>18</sup> εἴη, ἀγαθὸν <sup>19</sup> νομίζουσιν εἶναι, εἰ δὲ δεξιὸς, κακόν καὶ ἐν <sup>20</sup> ἱεροσκοπίη <sup>21</sup> τὰ τοιάδε <sup>21</sup> εὕροι τις ἄν <sup>23</sup> ἄλλα <sup>24</sup> ἐπ' <sup>21</sup> ἄλλοισιν <sup>21</sup> ἐνιοι τῶν <sup>28</sup> μάν-

' Οξυτάτοισι Gal. in cit. t. 1, p. 326, 2253. - έξυτάτοις 2165, Vassæus, Gal. in textu. - όξέσι om. 2276, un blanc en occupe la place. δξυτάτοισι mutatum in δξυτάτησι 2146. — 2 νοσημάτων 2254, 2276, Gal. in textu, Vassæus, 2142, 2145, 2255, 36, 2146, 2140, 2165. — 3 тобойтом 2142 manu recentiori, Ms. Reg. ap. Chart., 2276. — 4 διαφοράν καὶ έξαλλαγήν έξουσιν gloss. 2144, 2141. — 5 χειρώνακτες 2165, 2255, 2146, 2276, Gal. in textu, et in cit. ibid. Vassæus, Ald. - χειρώνακται Imp. Samb. ap. Mack. - Le mot χειρωνάκτης a été suspecté. Nos manuscrits varient: 2253, 2146 et le texte suivi par Galien ont χειρώνακτες; 2442, 2444, 2444, 2254, 2440, 2443, 2145, 2148, 36, ont χειρωνάκται; Imp. Samb. χειρώνακται. Mais, comme on trouve un peu plus loin le génitif pluriel χειρωνακτέων, il ne reste aucun doute sur l'existence de la forme χειρωνάκτης, comme l'a remarquè Lobeck, Paralip., p. 184. Érotiona aussi dansson Lexique χειρωνάκται. - οί ταῖς εἰχείαις γερσίν ἐγραζομενει, οἶον τέχτονες, σχυτοτόμει, γρυσοχόει, καὶ ὅσει τοιούτοι gloss. 2144. - εί ταίς οίχείαις χερσίν έργαζόμενοι gloss. 2141. - 6 ήγεόμενος Gal. in texto, Vassæus. - ήγούμενος 2254, Gal. in cit. ibid. - ήγούμενος, νομίζων gloss. 2144. - νομίζων gloss. 2141. - ήγευσάμενος, inutatum alia manu in ήγευόμενος (sic) 2165. - 7 τοῦτο 2148, 2144, 2441, 2443. - τὰ ριο ταῦτα 2140. - τότε ριο ταῦτα 2145. -\*ante vouiζεω addit δή Cod. Med. ap. Foes. — 9 ήδη om. 2255. - ή δεί pro ที่อิก Cod. Med. ap. Foes. - อิยั pro ท็อิก Ms. Reg. ap. Chart., 2276. --10 είναι om. 2276. - 11 καί om. 2146. - 12 αν om. Gal. in textu, Vassæus. — 13 των τοιούτων pro τὸ τοιόνδε 2253. - τουτο pro τὸ τοιόνδε. Vassmus, 2165, Gal. in textu, 2276. - τὸν τοιόνδε λόγον 2141, 2140, 2148, 36, 2145, 2144, Cod. S. ap. Foes, 2143, 2254, (2142 manu recentioni; habebat prius το τοιόνδε). - 14 φαίην 2276, 2165, Vassæus, Gal. in textu. - εἴπαεν gloss. 2144, 2141. - φαῖεν 2142, suprascripto alia manu φαίην. - φαίεν (sic) 36. - 15 όμοιοῦσθαι 2465, Vassæus, Gal. in textu. - ωμειεύσθαι 2142 ex emend, recent.; la correction porte sur la syllabe ou ; de sorte qu'il est probable qu'il yavait auparavant ასიანთმო. - ώμοιῶσθαι 2146, - όμοιῶσθαι vulg. — 16τη 2165, 2276, Gal. in texta. τη om. vnlg.-2142 a, en marge, d'une main plus récente : μαντικήν ώνόμασε

vaise. A ce point, on est disposé à comparer la médecine avec l'art des devins : les devins regardent le même oiseau comme de bon augure s'il vole à gauche, comme de mauvais augure s'il vole à droite; et semblablement, de l'inspection des entrailles ils tirent des inductions différentes, suivant les différents cas; mais d'autres devins ont, sur les mêmes choses, des avis diamétralement opposés. Je dis donc que la question que je viens de soulever est belle et touche à la plupart des

την οξωνιστικήν, ξεροσκοπίαν δὲ [τήν θυτικήν] καλουμένην [οξ δὲ τὰ] σπλάγγνα [των] ιερείων θεώμενοι έφοιβάζονται τοις δεομένοις. Cette glose, mise à la marge, a été coupée en partie par le relieur. J'ai indiqué, par des crochets, les restitutions que j'ai faites, restitutions qui m'ont été fournies par le Commentaire de Galien, dont cette glose est un abrègé. -. <sup>27</sup> δτι καὶ οί 2254, Gal. in textu, Vassæus, 2276, 2142, 2165. – μάντεες 2142 ex emend. recent., 2276. — 18 \$ 2146. — 19 είναι νομίζουσιν Gal. in textu, 2465, 2276, Vassaus. - 20 αεροσκοπίη 2254. - ένερωσχοπίη 56. - Dans le manuscrit 2142, ἱεροσχοπίη porte une surcharge récente qui comprend la syllabe 1; il y avait, sans doute, auparavant, άεροσχοπίη. - 21 δε τά 2253, Gal. in textu, 2165, 2276. - 22 εύροι τις αν om. vulg. - Ces trois mots sont donnés par 2141, 2145, 36, 2148, 2144, 2140, 2143, 2254, Imp. Samb. ap. Mack., Cod. S. et Feyr, ap. Foes,; ils manquent dans les autres manuscrits, et dans le texte vulgaire. — 23 αλλα έπ' άλλοισιν om, 2141, 2145, 36, 2148, 2144, 2140, 2143, 2254, Imper. Samb. ap. Mack., Codd. S. et Fevr. ap. Foes. - Ainsi, sans parler ici du Cod, Med., du Cod. Sev. de Foes, du Cod. Feyr, du même, du Cod. Imp. Samb. de Mack, et des imprimes, parmi les treize manuscrits de la Bibliothèque Royale de Paris douze se divisent, pour ce passage, en deux séries: huit (2444, 2445, 36, 2148, 2144, 2140, 2143, 2254) ont exportic av, et n'ont pas άλλα ἐπ' άλλοισιν; quatre (2255, 2146, 2165, 2276) ont άλλα ἐπ' άλλαισιν, et n'ont pas εύραι τις αν. Et remarquons (coïncidence très-singulière), que, soit que l'on omette άλλα έπ' άλλοισιν en gardant εύροι τις άν, soit que l'on omette εύροι τις αν en gardant αλλα έπ' αλλοισιν, soit enfin que l'on omette à la fois εύροι τις αν άλλ' ἐπ' άλλοισιν, il reste, dans ces trois combinaisons, un sens complet, et qui n'est pas en désaccord avec le sens général. Néanmoins, il semble que ni εύροι τις αν ni αλλ' έπ' άλλωσιν ne doivent être rejetés, surtout si l'on peut s'appuyer d'un manuscrit qui offre réunies ces deux portions de phrase. Or, c'est ce qu'on trouve dans le manuscrit 2142, dont je n'ai pas encore parlé. Ce

16.

των ' τάναντία τουτέων. ' Φημὶ ' δὴ 4 πάγχαλον εἶναι τοῦτο τὸ σχέμμα ' χαὶ ' δἦδελφισμένον τοῖσι πλείστοισι τῶν ἐν τῆ τέχνη χαὶ ' ἔπικαιροτάτοισιν χαὶ γὰρ <sup>8</sup> τοῖσι <sup>9</sup>νοσέουσι πᾶσιν ἐς ' <sup>0</sup>ὑγείην μέγα τι '' δύνασθαι, χαὶ '' τοῖσιν ὑγιαίνουσιν ἐς '<sup>3</sup> ἀσφαλείην, χαὶ '' τοῖσιν <sup>15</sup> ἀσχέουσιν ἔς '<sup>16</sup> εὐεζίην, χαὶ '' ἔς '<sup>8</sup> ὅ τι '<sup>9</sup> ἀν ἕχαστος '' ἐθέλη.

4.2. Πτισάνη μέν οὖν 2° μοι δοκέει όρθῶς προκεκρίσθαι τῶν 2° στηρῶν γευμάτων ἐν 24 τουτέοισι τοῖσι 5 νουσήμασι, καὶ ἐπαινέω γε τοὺς 26 προκρίναντας. Τὸ 2° γὰρ 2° γλίσχρασμα 20 αὐτέης λεῖον καὶ 3° ζυνεχὸς καὶ 3ι προσηνές ἐστι καὶ δλισθηρὸν καὶ πλαδαρὸν μετρίως καὶ

manuscrit, au lieu de εὕρα τις ἄν ἄλλὶ ἐπ' ἀλλαισιν, avait primitivement ἄλλπ ἐνν...; je laisse ce dernier mot incomplet, parce qu'il a été complété par une main plus récente, et que je n'ai pu deviner ce qu'il y avait audessous de la surcharge. La main récente (elle est à peu près du quatorzième siècle) a ainsi corrigé ce passage: [εὕραι τις ἄν] ἄλλα ἐν [ἄλλισιν ἀλλλἔ]ναι; j'ai figuré, par des crochets, les intercalations du correcteur. Cette leçon me paraît être la véritable. — ²⁴ ἐν pro ἐπ' 2276, Cod. Med. ap. Foes. – Dans 2255, ἐπ' ἄλλαισιν manque; la place, qui ne serait pas suffisante pour ces deux mots, est occupée par un mot surchargé qu'il m'a été impossible de déchiffrer. — ²² ἄλλαισι Cal. in textu, Ald., Vassæus. — ²² ἄλλα 2254. – ἔντις δὲ pro ἀλλένιςι 2255, 2146. — ²γ τνες gloss. 2144, 2141. — ³² μάνττων γulg.

Τὰ ἐναντία 2254, 2165, Gal. in textu , 2276, 2142, 2255, 2146, Vassaus. - τούτων 2255. - post τούτων 2165 addit ἀλλ' ἐν ἀλλιστι. Ces mots ont été effacés; une autre maiu a écrit en marge ἀλλα ἐπ' ἄλλιστι. Ces mots ont été effacés; une autre maiu a écrit en marge ἀλλα ἐπ' ἄλλιστιν, en les replaçant après τοιάδε. - ² φημλ.... ἐπικαιροτάτιστν οπ. 2276. - ³ δη 2140, 56, 2144, 2254, Vassæus, Gal. in textu, et in cit. t. t, p. 336, 2148, 2146, 2141, 2165. - δὲ vulg. - ⁴ πάγαλλον 2140. - πάκκαλον 2253. - πὰν καλόν Gal. in cit. ibid. - ⁵ τὰ μηδελφισμένον (sic) 2146. - γ ἐπικαιριτάτιστι vulg. - □ ² τοῦτ 2165, Gal. in textu, Vassæus. - Dans son Commentaire, Galien, citant de nouveau ce passage, met τοῖς γε. - □ ∘ νοσέσσιν vulg. - □ ∘ ὑγίεν 2165, Gal. in textu, Vassæus, Imp. Samb. ap. Mack., 2276. - ὑγίειαν Gal. in cit. ibid. - μέγα om. 36. - τι μέγα Gal. in cit. ibid. - □ ¹ δύνασθαι 2141, 2144, 2140, 2143, 2254, 2142, 2145, 36, 2148, 2146, Imp. Samb. ap Mack., Gal. in cit. ibid. - δύναστα vulg. - ¹ ² τοῖς vulg. - ¹ ³ ἀσφάλειαν 2146, Gal. in cit. ibid. - δύναστα vulg. - ¹ ² τοῖς vulg. - ¹ τοῖς vulg. - ¹ τοῖς vulg. - ¹ ασφάλειαν 2146, Gal. in cit. ibid. - δύναστα vulg. - ¹ ² τοῖς vulg. - ¹ ² τοῖς vulg. - ¹ ασφάλειαν 2146, Gal. in cit. ibid. - δύσφάλειαν gloss. 2144. - ¹ τοῖς

points de l'art médical et aux plus importants; car elle peut beaucoup, pour tous les malades sur leur rétablissement, pour les gens bien portants sur la conservation de leur santé, pour les personnes livrées aux exercices gymnastiques sur l'accroissement de leurs forces; en un mot, elle s'applique à tout ce qu'on voudra.

4. Arrètons-nous donc à la décoction d'orge, qui, panni les aliments tirés des céréales, me paraît avoir été judicieusement choisie, dans le traitement des maladies aiguës. Je loue ceux qui firent ce choix; car le mucilage qu'elle renferme est adoucissant, homogène, agréable, coulant; il contieut une humidité suffisante, il apaise la soif, il facilite les évacuations alvines, s'il en est quelque besoin; il n'a rien d'astringent, il ne cause aucun trouble fâcheux dans la digestion, il ne se gonfle pas 'dans l'estomac; l'orge par la cuisson s'est autant gonflée qu'elle le pouvait naturellement. Cela posé, voici les règles à suivre à l'égard de ceux dont la maladie n'est pas assez grave pour exclure la décoction d'orge non passée:

vulg. - 15 άσχεύουσιν Gal. in cit. t. 1, p. 336. - 16 ύγείαν gloss, 2144, 2141. - Zzirv Gal. in cit. ibid. - '7 & additum supra lineam 2254. - &c Vassæus. - "8 čt. 2143. - čt.; 36. - 19 čv om. 2253, 2141, 2144, 2165, 2140, 2148, 2145, 2145, 2254 restit. supra lin., Gal. in textu, et in cit. ibid., Ald., 2143 ex emend. recent., Imp. Samb. ap. Mack., Vassæus. - 20 έθελοι 2141, 56, Ald., 2144, 2254, 2140, 2142, 2143, Imp. Samb. ap. Mack., 2146, Gal. in cit. ibid. - abehet Gal. in textu, 2253, 2148, 2165, Vassœus. - 21 περί πτισάνης in tit. 2143, 2145, 2254. - πποσάνη 2165, Gal. in textu. - πποάνει 56. - πποάνης 2276. - 22 post ούν addunt μα 2165, 2254, Gal. in textu, 2142, Vassæus. - μει om. vulg. - έρθως μει δεκέει 2276, Cod. Med. ap. Foes. - δεκέπ 2141. - όρθρως 56. — 23 σωτηρών (sic) 2253. — 24 τούτοισι 2253. — 25 τοΐσιν όξέσι νουσ. Vassæus, Gal. in textu. - τοΐσι όξέσι νοσήμασιν 2142, 2145. - γεσήμασιν 2146. - γεσήμασι 2254. - τείσιν έξέσι νεσήμασιν 2255. - τοῖσιν έξέσι νοσήμασι 2163, 2276. - 26 προκρίνοντας Cal. in textu, 2165, Vassæus. — 27 γαρ om. 2276. — 28 γλίσχραμα 2254. - γλίχρασμα 2148, Ald., 2141. - 29 αὐτῆς 2255, 2276, Gal. in cit. 1. 2, p. 490, l. 24. - αύτῆς gloss.; έμαλὸν gloss. 2144. — 30 συνεχές 2254, Gal. in textu, et in cit. t. 2, p. 490, 2142, Vassæus, 2253, 2163. - 31 πράτν gloss, 2144.

άδιψον καὶ ' εὐέκπλυτον, ' εἴ τι καὶ ' τουτέου προσδέοι, καὶ οὐτε στύψιν 4 ἔχου, ' οὐτε ' ἄραδον κακὸν, οὐτε ' ἀνοιδίσκεται ἐν τῆ κοιλίη: ' ἀνώδηκε γὰρ ἐν τῆ ' ἐψήσει δκόσον ' ' πλεῖστον ' ' ἐπερύκει ' ' διογκοῦσθαι. ' Οκόσοι ' ' μὲν οὖν ' <sup>4</sup> πτισάνησι ' <sup>5</sup> Χρέονται, ἐν ' <sup>6</sup> τουτέοισι ' ' τοῖσι ' <sup>8</sup> νουσήμασιν ' <sup>9</sup> οὐδεμιῆ ἡμέρη <sup>20</sup> κενεαγγητέον, ὡς ἔπος ' ἐἰρῆσθαι, ἀλλὰ <sup>20</sup> Χρηστέον, καὶ οὐ <sup>23</sup> διαλειπτέον, ἢν μή τι <sup>24</sup> δέη ἢ διὰ <sup>25</sup> φαρμακίην ἢ <sup>26</sup> κλύσιν <sup>27</sup> διαλιπεῖν. <sup>28</sup> Καὶ τοῖσι μέν <sup>29</sup> γε εἰθισμένοισι δἰς <sup>30</sup> σιτέεσθαι τῆς ἡμέρης, δὶς δοτέον ' τοῖσι δὲ <sup>31</sup> μονοσιτέειν εἰθισμένοισιν, ἄπαξ δοτέον τὴν πρώτην, ἐκ προσαγωγῆς ' δὲ, <sup>32</sup> ἢν <sup>34</sup> ἔνδέχηται, <sup>35</sup> καὶ τουτέοισι δὶς <sup>36</sup> δοτέον, <sup>37</sup> ἤν <sup>38</sup> τι

' Εὐέχχριτον 2253, Gal. in cit. t. 2, p. 490, et in alia cit. t. 4, p. 340, l. 54. - εὐέκπλυκτον 2140. - εὐέπλυκτον 2148, 2143, 2141, 2144. - εὔκριτον 2146, 2276. - εὖέκκλυτον (sic), vel εὔκριτον, vel εὖέκκριτον, Cod. Med. ap. Foes. - εὐέπλημτον 36. - 2 ἔπ pro εἴ π 2143. -3 τούτου 2253, Gal. in cit. t. 4, p. 310, et in alia cit. t. 2, p. 490. - του τέω (sic) προσδέει 2276. - 4 έχει Gal. in cit. t. 2, p. 490. - 5 εί τε pro core Gal. in cit. t. 4, p. 310. - 6 η ως ταραγήν in marg. 2142. ταραχήν έμποιούν gloss. 2144, 2144. — 7 άνοιδύσκεται 2176. - έξογκούται gloss, 2144, 2144. - κοιλία 2146. - κοιλία gloss, 2144. - 8 ἀνώ-Saxe 2446, 2442, 2253 ex emendatione, 2140, 2143, 2145, 2254, 2148, 2165, 2276, Gal. in textu, et in cit. t. 2, p. 490, et t. 4, p. 310, Ald., 2144 έξώγχωται gloss., 2444 cum eadem gloss., 36, Vassæus. - ἀνώδηνε vulg. - 9 ήψήσει 36, - 10 αν additum ante πλείστον 2165, 2276, Vassæys, Gal. in textu, et iu cit. t. 2, p. 490. - ἐκόσον ἀνώδηκε pro ἐκ. πλ. ἐ. δι. Cod. S. ap. Foes. - 11 ἐπεφύχη 2276. - 12 δισκούσθαι 2276. -13 μέν om. 2165 restit. alia manu. -- 14 πτισσάνη 2254, 2165 mutatum in πτισάνησι. - πτισσάνησι Gal, in textu. - δλησι præponunt Ms. Reg. ap, Chart., 2276. - ἐκόσοι μέν όλησι πτισσάνησι χρέονται Cod. Med. ap. Foes. - Dans 2253, je figure, par des crochets, les corrections faites par une autre main: δ[κό]σον [οὖν όλησι] πτισάνη[σι]. — 15 χρέ~ ονται 2146, 2444, 2276, 2140, 2143, 2254, 2165, Gal. in textu, Vassacus. - χρέωνται vulg. - χρώνται 2253. - χρέωνται, gloss. χρώνται 2144, 2144. - 16 τούτοισι 2253, 2276, Gal. in textu, 2165. - τούτοις gloss. 2144, 2141. - 17 rois Gal. in textu, 2163. - rois gloss, 2141. -<sup>18</sup> νοσήμασιν 2276, 2254, 2146, 2142, 2165.-νοσήμασι 2255.—<sup>19</sup> οὐδεμι*τ*. 2145, 36, 2148. - οὐδέ μιῆ κμέρη Gal. in textu, Vassæus, 2140, 2165, 2141. - μια ήμέρα gloss. 2114. - οὐδεμίνν ήμέρνν 2276. - οὐδε μίη 2142, 2446. - codenin fineen vulg. - Le datif ou l'accusatif vaut mieux

ils ne doivent rester, pour ainsi dire, aucun jour sans en prendre; ils en useront sans aucune intermission, à moins que l'administration d'une purgation n'oblige à en suspendre l'usage pendant quelque temps. Ceux qui ont l'habitude de faire deux repas par jour en prendront deux fois; ceux qui ont l'habitude de ne faire qu'un seul repas, en prendront d'abord une seule fois; puis, si le cas le permet, on en augmentera progressivement la mesure, et on la donnera, à eux aussi, deux fois, selon que le besoin s'en fera sentir. Quant à la quantité, il suffira, au début, de ne donner la décoction d'orge ni copieuse, ni très épaisse. On en réglera la proportion d'après la quantité d'aliments que le malade avait l'habitude de pren-

que le nominatif du texte vulgaire. - 20 κεναγγατέον 2446. - 21 λελέγθαι gloss. 2144, 2141. - \*\* άξιον χρήσασθαι gloss. 2144, 2141. -23 διαληπτέον 36, 2276. - μεταλειπτέον Cod. Med. ap. Foes. - 24 χρεία ύπάρχη gloss. 2144. — 35 φαρμακείην 2146, 2140, 2143, 2254, 2142, 2253, 36. - φαρμαχίαν gloss. 2144, - διαφαρμαχίαν 2148, - 26 καύσιν, ad marg. κλύσιν Gal. in textu et Vassæus. - καῦσιν 2446. - κλύσιν 2142 ex emendatione. - Il γ avait peut-être καύσιν au-dessous. - κλύσεν (sic), 56. - κλύσιν, in marg. καύσιν 2165. - 27 διαλιπείν Vassæus, 2165 ex emend., 2143, 2254, 2142 ex emend. recent., Cod. S. ap. Foes., 2253 ex emend. - διαλειπείν 2144, Cod. Med. ap. Foes, 36, Ald., 2141, 2148, 2146, 2140, 2276. - διαλείπειν vulg. - 28 Le médecin qui avait donné à Victor, consul de Rome, ὁ δοὺς ἰατοὸς Βίκπωοι τῶ Ρώμης ύπάργω (Galien ne le désigno pas autrement), un traité sur le Regime d'Hippocrate (το περί καθ' Ιπποκράτους διαίτης), n'avait inscrit, dans son ouvrage, certaines propositions du livre d'Hippocrate que par moitié. Ainsi, de cette phrase xxì τοῖσι..... προσδείν, il avait enlevé la moitié, ταύτης της φήσειος άφειλε τὸ ήμισυ μέρος (t. 5, p. 86).- 19 γε om. 2145, 2276. - είθισμένοισεν 36, 2440, 2446. - 30 σετείσθαι 2253, 2444, 36, 2141, 2140, 2148, 2143, 2145. - σετεύεσθαι Gal. in textu, Vassæus, 2465. - τῆς ήμ. σιτ. 2254. - 3ι μονοσιτεύειν 36. - μόνοι σιτέειν 2446.-32 de om. 2253, 2146. - 33 post 77 addunt de (d' 2253) cum puncto ante nv vulg. - de post nv om. 2165, 2276, Gal. in textu, Vassæus, nec habent punctum ante no. - La correction que j'ai introduite est, on le voit, empruntée au texte suivi par Galien; et son Commentaire prouve qu'en effet il n'admettait ni le second Sà, ni le point que le texte vulgaire met après le premier dé. Car il dit en expliquant ce passage : « Vous donnerez

· δοχέη προσδείν. Πλήθος <sup>3</sup> δὲ <sup>3</sup> ἀρχέει <sup>4</sup> χατ' ἀρχάς <sup>5</sup> διδόνωι μὴ πουλὺ, <sup>6</sup> μηδὲ ὑπέρπαχυ, ἀλλ' 7 δχόσον <sup>8</sup> ἔνεκεν τοῦ <sup>9</sup> ἔθεος <sup>10</sup> ἔσιέναι τι, χαὶ <sup>11</sup> χενεαγγίην μὴ <sup>12</sup> γίγνεσθαι <sup>13</sup> πολλήν. Περὶ δὲ τῆς <sup>14</sup> ἔπιδόσιος <sup>15</sup> ἔς πλήθος τοῦ ροφήματος, ἢν <sup>16</sup> μὲν <sup>17</sup> ξηρότερον <sup>18</sup> ῷ τὸ <sup>19</sup> νούσημα ἢ ὡς ἄν <sup>20</sup> τις <sup>21</sup> οἴοιτο, οὸ χρὴ <sup>22</sup> ἐπὶ πλέον διδόναι,

deux fois la décoction d'orge, commencant par une fois, puis allant peus à peu jusqu'à deux; car les mots έκ προσαγωγής signifient cela, » Δίς δώσεις την πτισσάνην, άρξάμενος ἀπό τοῦ ἄπαξ, κατά βραγὸ δὲ προελθών ἐπὶ τὸ δίς: τὸ γὰρ ἐκ προσαγωγής τοῦτο δηλοῖ. Cependant, il y avait, à côté da texte suivi par Galien, un autre texte différent, qui même avait été adopté par la majorité des éditeurs; car il ajoute: οἱ πλείους δὲ γοάφουσιν αύτην κατά τήνδε την λέξιν, la plupart ecrivent cette phrase ainsi qu'il suit: τοίσι δε μονοσιτέειν είθισμένοισιν άπαξ δοτέον την πρώτην έχ προσαγωγάς ήν δ' ενδέγηται, και τουτέρισι δίς διδόναι, εί δοκέει προσδείν. Remarquons que cet ancien texte, collatéral de celui qui était suivi par Galien, n'est pas complétement conforme au texte suivi par nos imprimés, et par la plupart des manuscrits; qu'il a de moins le Sè après προσαγωγής, mais qu'il est celui du manuscrit 2253, qui supprime justement ce Sé. Au reste, Galien condamne formellement cette variante : « Cette leçon n'a pas de sens; car les mots en une seule fois et peu à peu ne peuvent ailer ensemble. Peu à peu indique plusieurs doses successives, mais non une seule dose, ni immédiatement la première dose, » Αλλ' οὐκ ἔχει νοῦν ἡ λέξις αΰτη: τὸ γὰρ τὴν πρώτην ἐκ προσαγωγῆς ἀδύνατόν έστι γενέσθαι, τοῦ ἐν προσαγωγαῖς ἐν πλείοσι προσφοραῖς γίνεσθαι πεφυκότος, ούχ άπαξ, ούδ' εύθέως έν τή πρώτη. - 34 ενδέχεται Gal. in textu, 2165, Vassæus. — 35 καὶ τούταια 2276, Gal. in textu, Vassæus. - καὶ τούτοισιν 22 53. - καὶ τούτοις 2465. - τουτέοισιν καὶ 2146. - τουτέοισι καί vulg. - Il vaut mieux, en suivant trois manuscrits, le texte qui accompagne le Commentaire de Galien, et l'édition de Vassæus, faire tomber la signification de xai sur τουτέασι, que de la faire tomber sur δic avec les autres manuscrits et le texte vulgaire. - 36 διδόναι pro δοτέον 2253, Vassæus. - 37 εί Gal. in textu, 2165, Vassæus. -38 rts 2143. - rt om. Gal. in textu, 2146, 2165, 2276, 2253, Vassæus.

<sup>\*</sup> Δοικέει Gal. in textu, Vassœus, 36, 2465. – δοικέειν 2255. — \* δ' Gal. in textu, Vassœus, 2465. – Dans 2276, δὲ ἀρ manquent, il ne reste que κέει; le copiste a laissé un blanc. — \* ἀρκέη Gal. in textu, 2165, Vassœus. — \* κπαρχά; 2143, 2142, 2148, 2253, 2146, 2165, 2276, Vassœus. — \* μὴ διδόναι μὲ, 2276. – μὴ διδόναι sine μὴ π. μ.

dre, afin d'éviter une trop grande déplétion des vaisseaux. S'agit-il d'augmentation? La dose se règle sur les observations suivantes: si la maladie a un caractère prononcé de sécheresse, on n'augmentera pas la quantité de la décoction, et, avant que le malade ne la prenne, on lui fera boire ou de l'hydromel, ou du vin, ou ce qui conviendra: ce qui convient suivant chacun des cas sera expliqué. Si, au contraire, la bouche s'humecte, si l'expectoration pulmonaire est telle qu'elle doit être,

ύπ. Cod. Med. ap. Foes. - πολύ 2253, 36, 2146, 2165, 2276, Vassæus. - 6 δε quod alia manus mutavit in μή δε 2251, 2140. - δε pro uride 2142. - un pro urde 2253. - uri de 2144. 2145. 36. Vassieus. 2141, 2165, - und' 2276. - 7 grev 2276, Gal. in cit. t. 3, p. 442. 1, 22, Cod. Med. ap. Foes., 2165 mutatum in &z. alia manu. 2253. έχως αν pro έχέσεν, vel δεί pro τι legi vult Günz. - La phrase me semble pouvoir être conservée telle qu'elle est. On sous-entend apasei, qui commande alors les infinitifs suivants; quantum sufficit propter consuetudinem ut introeat aliquid et vacuitas vasorum non fiat multa. On a un exemple d'une construction analogue un peu plus loin : ἐκόσων δέεται αὐτάρχης είναι ὁ τρόπος κτλ. p. 256, l. 5 - 8 ένεκα 2165, Gal. in textu, et in cit. t. 3, p. 442, 2276, Vasseus, Cod. Med. ap. Foes. еїчеми 2253. - 9 євощ 2254, 2276. - євесь от. Gal. in cit. t. 3, p. 442. - 10 eigievat 2254, Gal. in textu, et in cit. ib., 2146, 2165, 2276, Vassieus. - " nevenyeinv 2165, 2254, 2142, Gal. in textu, 2145. - xevayy(xy 56, 2141, 2140, 2144, - xevayye(xy 2146, Gal. in cit. t. 3, p. 442. - - κεαγγίαν 2148. - καὶ pro μά 2148. - 12 γίγνεσθαι 2146, 2253. - γίνεσθαι Gal. in textu, et in cit. t. 3, p. 442, 2276, Vassæus. - γενέσθαι vulg. - 13 πουλλέν 2254, 2142. - πολλέν om. 2165 restit. alia manu. — 14 ἐπιδόσεως 2165, 2276, Vassæus, Gal. in textu. - έπιδύσχος 2146. - 15 ές 2254, 2253, 2276, Gal. in textu, Vassæus. - είς vulg. - 18 μή pro μέν 2254. - 17 ξηρό-TESOV Gal. in textu, 2165, 2276, 2253, Vassœus. - Dans son Commentaire, Galien reproduit Engoregov; il le reproduit encore plus loin, en citant cette phrase t. 5, p. 86, l. 54. - ξηρότατον vulg. - Le comparatif paraît tout-à-fait préférable. - 18 sin 2276. - 19 vonux 2143, 2142, 2145, 2253, 36, 2146, 2140, 2165, 2276, Vassæus. - 20 TI 2142. - 21 βούληται 2253. - είειτο vulg. - είειτο 56. - 22 έπιπλέου 2143, Vassæus, Gal. in textu, 2145, 2255, 2146, 2165. - έπι έπι-This 2276.

άλλὰ προπίνειν πρὸ τοῦ βοφήματος ἢ ' μελίχρητον, ἢ οἶνον, ² όκότερον ³ ὰν ⁴ άρμόζη · τὸ δ' ⁵ άρμόζον ἐφ' ˚ ἐκάστοισι τῶν 7 τρόπων εἰρήσεται. ⁴Ην 8 δὲ ὑγραίνηται τὸ στόμα καὶ 9 τὰ ἀπὸ τοῦ ' ὁ πλεύμονος εἴη '' ὁκοῖα δεῖ, '² ἐπιδιδόνκι '³ χρὴ '⁴ ἐς πλῆθος τοῦ βοφήματος, ὡς '⁵ ἐν κεφαλαίφ εἰρῆσθαι · τὰ μὲν γὰρ 'ε θᾶσσον καὶ μᾶλλον πλαδῶντα ταχυτῆτα '7 κρίσιος σημαίνει, τὰ δὲ '8 βραδύτερον '9 καὶ ²ο ἦσσον ²' βραδυτέρην σημαίνει ²² τὴν κρίσιν. ²ο Κκὶ ταῦτα '⁴ αὐτὰ ²⁵ μὲν καθ' ²ο ἔωυτὰ ²¹ τοιάδε 28 τὸ ἐπίπαν \*ο ἐστίν '3ο πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἐπίκαιρα '3' παρεῖται εἶσι προσημαίνεσθαι δεῖ, ὰ εἰρήσεται βστερον. Καὶ ³ο δκόσφ ὰν '3 πλείων ἡ κάθαρσις '4' γίγνηται, '5' τοσῷδε χρὴ ³ο πλέον '3' ἐπιδιδόναι '3' ἄχρι '3' γκρίσιος '4' μάλιστα δὲ 4' κρίσιος 4' ῦπερβολῆς 4' δύο ἡμερέων, οἴσί γε ἢ πεμπταίοισιν ἢ '4' ἐδδομαίοισιν ἢ 4' ἐναταίσισι <sup>46</sup> δοκέει 4' κρίσεσθαι, ὡς κκὶ τὸ <sup>48</sup> ἄρτιον

· Post ροφήματος repetit ην μέν ξηρότατον η (sic) το νόσημα 36. - μελίκρατον Gal. in textu , 21 65, 2276 , Vassæus. - 2 addit ή ante δεότερον vulg. - η om. 2465, 2253, Vassæus, Gal. in textu, 2276. - όπότερον 2253. - 3 dv om. Gal. in cit. t. 5, p. 86, l. 56. - 4 daus Ca 2145, 2276. - άρμοζει Gal. in cit. t. 5, p. 86, l. 56. - 5 άρμοζον 2146, 2254, 2276, Gal. in textu, 2165, Vassæus. - άρμόσσον 2253 mutatum in άρμόζον. - άρμόττον vulg. - 6 έκαστησοι 2276. - 7 παθών pro τρόπων Vander Linden. - 8 δ' Gal in textu, 2165, Vassæus. - ὑγραίνεται Gal. in cit. t. 5, p. 86, l. 57. - 9 τά om. 2142 restit. alia manu. -'° πνεύμονος 2276, 2143, 2144, 2140 ex emendatione, Gal. in textu, 2145, Vassaus, 2141, 2165, 36, 2148, 2146. — " όποῖα 2253, 2276 mutatum in έχοῖα. - έχοῖα δ'αν εἰσίν διδόναι pro έ. δ. έπ. 2146. + δή pro δεί 2141. - 12 ἐπιδόναι (sic) Gal. in textu, 2165, Vassæus. -13 χρή om. Gal. in textu. - δεί, at obliteratum et in marg. scriptum χρή 2165. - χρη οὖν ὡς πλ. 36. - 14 ές 2165, 2253, 2276, 2254, Gal. in textu et in cit. t. 5, p. 86, l. 57, 2146, Vassæus, 2142. - si pro èç Cod. Med. ap. Foes. - ως pro èς vulg. - 15 ἐγκεφαλαίω 2142. - ως ἐν κ. είο. oin. 2276, quiedam exempl. ap. Foes. — 16 θαττον 2276. - και μαλλον om. 2145. - ταχύτητα Vassæns, 36. - Dans tous les autres manuscrits il y a ταγυτήτα. - παγύτητα 2146. - 17 σημαίνει πρίσιος Gal. in textu, 2253. - σημαίνει πρίσεως 2165, Vassæus. - πρήσιος 2148, 2141. - κρίσπος 2146. - σημαίνη 56. - σημαίνεται 2146. - σημαίνει ταχυτήτα κρίσεως 2276. — 18 βραδύτερα 2145, 2144, 2141. — 19 addunt πλαδώντα ante καί 2253, Cod. Med. ap. Foes., 2276. — 20 ήττον Cod. Med. ap. Focs., 2165, Vassreus. - 21 βραδυτέραν Vassreus, 56, 2146,

on pent dire en précepte général, qu'il fant accroître la mesure de la décoction d'orge; car une humectation prompte et abondanteannonce la promptitude de la crise, une humectation plus lente et moindre en annonce le retard. Ces observations, en soi, sont vraies généralement, et il en reste beaucoup d'autres, importantes également, qui servent de signes, et dont il sera question tout à l'heure. Plus les évacuations sont abondantes, plus il faut augmenter la quantité de la décoction d'orge jusqu'à la crise; et même on observera le régime, deux jours encore au-delà, soit que la maladic paraisse se juger le cinquième jour ou le septième ou le neuvième, afin de se garder également du jour pair et du jour impair; ces deux jours pas-

2140, 2142, 2234, 2143, 2276, Gal. in textu, 2165. - Βραδυτέραν vulg. - 22 triv om. 2146. - 23 zai taūta om. 2276. - 24 aŭta om. Gal. in texter, Imper. Sambuc. ap. Mack., 2165, Vassaus. - 25 de pro μέν 2276. - 26 έαυτά 2165, 2143, 2276, Vassæus, Gal. in textu. - έωυτά Imper, Sambuc, ap. Mack. - αύτά vulg. - καθ' αὐτά (sic) 2144, 36. - 27 τοιαύτα pro τοιάδε 2276. - 28 τοἐπίπαν Ald. - τοεπίπαν 2141. - τὸ ἐπ. om. 2276. - 29 ἐστὶν 2140, 2142. - ἐστὶ vulg. - ἐστὶ 36 et post έστι addit σημαίνει. - είσιν 2146. - 30 πολλά... υστερον om. 2276. — 31 παρήται 36. - είς 36. — 32 έσω 2253, 56, 2165, mutatum in όχ. alia manu. - πλείον 36. - 33 ή κάθ. πλ. 2276. - 34 γίγιαται 2276, 2142, 2254, 2165, Gal. in textu, Vassaus. - γίνηται vulg. - γίνεται 56. - 25 τόσω δε 36, 2143, 2142. - τοσω δε 2144. τωσό δε 2140. - 36 πλείον 2146, 2254, 2165, Gal. in textu, Vassazus, 2142, 2253. - πλείον γρή Cod. Med. ap. Foes. - 37 διδόναι 2253, Cod. Med. ap. Foes, 2165, 2276, Vassæus. - 38 μέχρι Gal. in textu, 2165, 2276, Vassæus. - 39 κρίσιως 2253. - κρίσης 2146. - κρίσεως 2165, 2276, Vassæus. — 40 καί μ. δέ 2276. — 41 κρήσιος 2253. χρίσηςς 2146. - χρίσεως 2276. - 42 ὑπερβολή 2148, 2145, 2163 mutatum in δπεςβολής alia manu, 2254, 2141, 2255, 2144, 56, Ald., 2142, 2140 ex emendatione. - ὑπεοβολή 2145, 2276. - 43 είς β ήμέρας: cim δέ 2253. - ήμερων 2146. - πεμπτέρισιν 2165 sed correct. alia manu. - 44 εὐδοκαίσισιν 36. - 45 ένναταίσισι 2148, 36, Gal. in textu. Vassaus, 2144, 2140, 2141, 2165. - Evataiaigiv 2253. - Evvataiaigiv 2146. - έννατέρισι 2276. — 46 δοκέειν 2253. - δοκεί 2276. — 47 κρίνειν 2255, Gal. in textu, 2463, 2276, Vassæus. - 48 Zoriov unt to om. 2165 restit, alia manu in marg.

καὶ τὸ ' περισσὸν ' προμηθήση ' μετὰ δὲ ' τοῦτο, τῷ μὲν ' ῥοφήματι

τὸ πρωὶ ' Χρηστέον , ' δι) ἐ δὲ ἐς σιτία μεταβάλλειν. ' Ξυμφέρει
δὲ ' τὰ τοιάδὲ ὡς ' ὁ ἐπιτοπουλὸ τοῖσιν ' ὁ δλησι ' ἐπτισάνησιν αὐτίχα

' Періттоу 2143, Gal. in textu, 2145, 2165, 2276, Vassæus. -\* προμηθές ή vulg. - προμηθές vel προμηθείς εἶ 2253. - Je n'ai pas hésité à introduire, même sans autorité de manuscrit, προμαθήση au lieu de ສວວມສູປຣ່ຽ ກ du texte vulgaire. Avant toute discussion, remarquons que le sens de ce passage est certain, indépendamment de la manière dont on le lira. Galien dit dans son Commentaire: « Hippocrate conseille d'ajouter à la crise deux jours, afin que nous prenions garde aux retours des redoublements dans les jours pairs et dans les jours impairs. » Επιμετρείν δε άξιοι τη κρίσει δύο ήμερας, ίνα και τὰς εν άρτίοις και τὰς εν ταις περισσαίς ήμεραις περιόδους των παροξυσμών φυλαξώμεθα. Ainsi. Hippocrate recommande la continuation du régime deux jours encore après la crise, afin que cette addition comprenne un jour pair et un jour impair, et que, de la sorte, les précautions soient prises contre les exacerbations, quel que soit le jour, pair ou impair, de leur retour. Aussi, les traducteurs ne s'y sont-ils pas trompés, excepté Vassæus, qui a ; tanquam dierum tum paritas tum imparitas providentiam habuerint. Or, le fait est que Vassæus, qui seul a mal traduit, est aussi le seul qui ait été fidèle au texte vulgaire. Hacundes veut dire prévoyant; et, si on le garde, l'idée de prévoyance se porte sur άρτιον et περιττόν; ce qui ne donne aucun sens. Il faut donc, de toute nécessité, reporter l'idée de prévoyance sur le médecin ; et, pour cela, il suffit de réunir magantie, η du texte vulgaire en un seul mot, προμηθήση ( 2e pers.). Je suis étonné que les éditeurs n'aient pas été frappés du vice de ce passage ; s'ils en avaient été frappés, la correction se serait présentée Immédiatement à leur esprit. On a dans le Traité des Airs, des Eaux et des Lieux, un exemple d'une erreur et d'une correction tout-à-fait analogues. On y lit (voyez p. 44 de ce volume): ην μή τις ταῦτα πρότερον είδως πρόφρων τις ή (texte vulgaire), προφροντίση (d'après la correction de Heringa et de Coray, que j'ai adoptée, et dont l'exemple est tout-à-sait applicable à προμπθές ή pour προμηθήση). - 3 τούτο om. 2255. - La suppression de τούτο pourrait fort bien être admise, μετά s'employant aussi d'une manière absolue chez Hippocrate. - 4 ρυφήματι 2255. - 5 ante τὸ addit es vulg. - es em. 2144, 2253, 2140, 2143, 2254, 2142, 2145, 36, 2148, 2146, Imp. Samb. ap. Mack., 2141. - J'ai cru devoir supprimer èς du texte vulgaire avec 2253 et d'autres manuscrits. - τῶ pro το 2142, 2254, Imp. Samb. ap. Mack., Cal. in textu, Vassæus. - το om. Cod. Med. ap. Foes., 2276, 2165 cum ές sed obliterato et τκ

sés, on donnera, le matin, de la décoction d'orge, et le soir on la remplacera par des aliments. Telles sont les règles à suivre, en général, dans le régime des malades qui, dès le début, ont puêtre mis à l'usage de la décoction d'orge non passée. De

suprascripto alia manu. - τοπρωί Ald. - 6 χρηϊστέον pro χρηστέον 2255. - άξιον χρήσασθαι gloss. 2144, 2141. - 7 ante δψέ addit ές vulg. - ic om. 2253, 2276, 2145, 2165 restit. alia manu. - Dans 2142, ¿ se trouvait, mais il a été gratté, - J'ai encore ici cru devoir eMacer ές avec 2253. - έσπέρης gloss. 2144, 2141. - Β ξυμφέρειν 2143, 2144, 2148, 2241. - Gungées 2276. - 9 72 om. 2165, Vasseus. -1º ἐπιτοπουλύ 2254, - ἐπὶ τὸ πολύ 36, 2444, 2146, 2440, 2465, Vassieus. - έπὶ τὸ πουλύ 2142. - έπιτοπολύ vulg. - έπὶ τοπουλύ 2253. - ἐπιτόπολὸ 2148. — \*\* εδλησι 2253 . les accents sont fort incertains. -- dicios 2165 mutatum alia manu in Singer. - voon ingo mutatum in voσπλείσι 2146. - όλησι vulg. - La forme εύλες pour όλες n'est pas commune dans la Collection hippocratique; en ce traité même, ni les imprimes, ni les manuscrits ne la présentent, excepté 2253, et encore ce maouscrit ne la donne qu'au datif pluriel féminin εύλησι. L'on trouve le nominatif féminin (έλη ή τέγγη, p. 240, l. 9), l'accusatif neutre (όλου τὸ σῶμα, p. 284, l. 2), l'accusatif féminin (όλην ήμέρην, p. 290, 1.47), le datif neutre (δλω το πρέγμαπ, p. 296, l. 44), avec la forme ordinaire aussi bien dans 2255 que dans les autres. Cette singularité m'a frappé; de plus, j'ai remarqué que l'accent primitif du mot εύλησι avait été changé (voyez p. 264, n. 13); un accent a été gratté sur la syllabe λη, et ce ne peut être qu'un accent circonflexe. En confirmation de cela, le manuscrit 2165 donne chorer, et le manuscrit 2146, la leçon vicieuse νεσκλήσι ου νεσκλείσι, dans laquelle l'accent est encore sur la syllabe λη ou λει. La forme εξίλησι, rapprochée de la position de ces accents , m'a suggéré des doutes sur la bonté de la leçon έλχσι, et m'a fait me demander s'il ne conviendrait pas d'y substituer le mot σύλησι, qui veut dire orge. Le premier argument à donner est la leçon même du manuscrit 2253, qui avait primitivement εὐλῆσι, changé par une correction en εὕλκοι; le second, c'est que le Glossaire d'Érotien contient la glose εθλάς, κοιθάς, et que les éditeurs d'Érotien n'ont pu retrouver le mot cύλαί dans Hippocrate; or, on le retrouverait, si on substituait κύλησι à εΰλησι. Galien, en commentant ce passage, dit : « Hippocrate, soit qu'il se serve de όλας, de καιθώδεις, ou de πτισσάνας seulement, entend par ces trois expressions une seule et même chose, c'est-à-dire la décoction d'orge non passée. » Εάν τε όλας, ἐάν τε κριθώδεις, ἐάν τε ἀπλῶς πτισσάνας είπη, έν και ταύτον έκ των τριών σημαίνεται λέξεων, τὰς ἀδιηθήτους πτισ. Χρεομένοισιν . Λίτε γὰρ δδύναι . ἐν τοῖσι πλευριτικοῖσιν αὐτίκα 4 αὐτόματοι παύονται, ε ὅταν ε ἀρξωνται ? πτύειν ε τι ε ἀξιον λόγου καὶ · ε ἐκκαθαίρεσθαι, αἴ τε · · καθάρσιες · · πολλῷ · › τελεώτεραί · · ἐἰσι, καὶ · ε ἔμπυοι · ε ἦσσον · ? γίγνονται ἢ εἰ · εἀλλοίως τις · ε δι αιτώ;η, κκὶ αί · κρίσιες · · ἀπλούστεραι καὶ · εὐκριτώτεραι καὶ ἦσσον · › ὑποστροφώδεες.

5. Τὰς δὲ  $^{14}$  πτισάνας χρη  $^{15}$  ἐχ χριθέων  $^{16}$ τε ὡς βελτίστων εἶναι χαὶ  $^{17}$  χάλλιστα  $^{18}$  ἡψῆσθαι, καὶ  $^{19}$  ἄλλως ἢν μη τῷ χυλῷ μούνο  $^{10}$  μέλλης  $^{11}$  γρέεσθαι.  $^{12}$  Μετὰ γὰρ τῆς ἄλλης ἀρετῆς τῆς  $^{13}$  πτισάνης τὸ όλισθη-

σάνας δηλούντες. Ce commentaire précise parsaitement le sens de δλας, sans nous dire si ici le mot dont il s'agit signifie eatier; ce qui trancherait toute discussion; et l'on peut ajouter que δλας placé ainsi par Galien en regard de τριθώδεις ne va nullement à l'encontre d'une explication qui entendrait κύλξοι dans le sens d'orge. Néanmoins j'ai été empêché de rien innover dans le texte, en considérant que je ne connais aucun exemple d'une construction telle que κύλαι πτισάναι; qu'il saudrait, dans le texte de Galien aussi, changer δλας en κύλας; enfin que la locution, δλαι πτισάναι, quoique peut-être un peu singulière, s'entend sans peine. Je suis donc resté dans mes doutes; et, quoique je n'aie pas pu faire autre chose que poser une question, cependant j'ai cru devoir appeler l'attention du lecteur sur les particularités que je lui ai signalièes. — '' πτισσάνησιν Gal. in textu. – πτισσάνησιν 2465.

\* Χρωμένεις 2253. — χρειμένεις 2276. — χρωμένεις gloss. 2144. — <sup>1</sup> post χρειμένειτν addit ἐἀν τε δλας, ἐἀν τε κριθώδεις, ἐἀν τε ἀπλῶς εἶτη πτισάνας 2145. — C'est une annotation marginale qui a passé dans le texte. Ce sont les premiers mots du Commentaire de Galien sur ce texte. — <sup>3</sup> αἰ pro ἐν 2255. — ἐν οπι. 2165 restit. alia manu. — <sup>4</sup> παύονται αὐτόμαται 2146, 2142, 2254, 2165, Gal. in textn, Vassœus, 2276. — παύονται αὐτόμαται (sic) 2255. — αὐταὶ ἐφ ἐαυτῶν gloss, 2144, 2141. — <sup>5</sup> ὅτ'ἀν 2255. — <sup>6</sup> ἄρξονται 36. — <sup>7</sup> σιτέειν pro πτύειν 2146. — πτύειν, in marg. γέγραπται πίνειν (sic) 2276. — <sup>8</sup> πι οπι. 2276. — <sup>9</sup> ἄξιο 2255 ex emendatione, alia manu. — <sup>11</sup> τε γὰρ Vassœus, Gal. in textu. — Je serais assez disposé à adopter γὰρ donné dans le texte suivi par Galien; car, j'ai remarqué, en différentes circonstances, que Hippocrate énumère, j'ai remarqué, en différentes circonstances, que Hippocrate énumère, par des γὰρ successifs, les raisons successives qu'il apporte pour confirmer ses raisonnements. — καθάρσπες 2146. — <sup>13</sup> πολλών

cette façon, les douleurs dans les affections pleurétiques cessent aussitôt spontanément quand une expectoration quelque peu considérable commence à s'établir; les évacuations sont bien plus complètes, les empyèmes se forment moins que sous un autre régime, et les crises sont plus simples, plus décisives et moins sujettes aux récidives.

5. La décoction doit être préparée avec l'orge la meilleure et aussi bien cuite que possible, à moins que vous ne vouliez vous servir de l'eau d'orge seulement. Car, outre les autres vertus de la décoction, le coulant qu'elle a, fait que l'orge avalée ne nuit pas ; nulle part elle n'adhère ni ne s'arrête en passant par

2165, Vassæus, Gal. in textu. - πολλόν 2253. - 13 Dans 2253, il y avait probablement d'abord τελειώτεραι, qu'une autre main a changé en τελεώτεραι. - a τελεώτεραι exclusive ad εύχριτώτεραι inclusive omnia om. 2165, sed restit. in marg. alia manu. - 14 elow 2165, Vassous, Gal. in textu. - είσι om. 2253, 2276. - 15 έμπσιοι 2253 emendatuni. - 16 χασον Gal. in textu. - ήττον vulg. - 17 γίγνονται 2446. - γίνονται vulg. - εί om. 2148. - 18 άλλως vel άλλος Cod. Med. ap. Foes. άλλος 2276. - άλλοτροπως gloss. 2144, 2141. - 19 διαιτείη 2253. διαιτώτο 2276. - διαιτών Gal. in textu, Vassaus, Heurnius. - τρέφοι gloss. 2144. - τρέψη gloss. 2141. - 20 κρίσπες 2146. - 21 ἀπλοώτεραι 2146. - 12 εθεκκριτώτεραι Gal. in textu, Vassaus. - εθεκριτώτεραι 2146, 2254. - Dans 2142, il y avait sans doute εὐεκκριτώτεραι, car le mot est corrigé par une autre main. - 23 ύποστρέφειν φιλούσαι ύποστρεπταί gloss, 2144. - ὑποστρέφειν φιλούσαι gloss. 2141. — 24 πτισσάνας 2165. - 25 έκ βελτίστων τέως κριθέων Gal. in textu, Vassacus. έκ βελτίστων κρ. sine τε ώς quod alia manus restituit 2465. - έκ τῶν βελτίστων κριθών sine τε ώς 2276. - 16 ώς βελτιστον sine τε 2253. - τέως vulg. - τε ώς om. Cod. Med. ap. Foes. - τέως ici n'a point de sens ; la correction la plus naturelle est celle que j'ai faite, τε ως. On pourrait aussi adopter la leçon de 2253, ώς sans τε. - 27 ώς βέλπιστα pro κάλλιστα 2253, Gal. in textu, 2165, 2276. - 28 ήψησθαι 2165, Gal. in textu, Vassæus, 2253. - έψεισθαι 2276. - έψησθαι vulg. - Le parfait vaut mieux, mais on pourrait aussi mettre le présent (έψέεσθαι). -29 δλως pro άλλως legendum censet Günz, - άλλας pro άλλως 2146. μένω 2276. - 30 μέλλη 2112 ex emendatione, 2145, 2146, 2165 mutatum in μέλλης alia manu. - μέλης 2276. - 31 χρήσθαι 2253. - 32 μετά γ. τ. ά, ά. τ. πτ. om, 2255, - 33 πτισσάνης Gal. in textu, 2165.

ρον 'την χριθην καταπινομένην 'ποιέει μή βλάπτειν ' οὐδαμοῦ γὰρ 
4 προσίσχει, οὐδὲ μένει κατὰ τὴν <sup>6</sup> τοῦ <sup>6</sup> θώρηκος <sup>7</sup> Τζιν. 'Ολισθηροτάτη <sup>8</sup> τε καὶ <sup>9</sup> ἀδιψοτάτη ' <sup>9</sup> καὶ εὖπεπτοτάτη καὶ <sup>11</sup> ἀσθενεστάτη 
ἐστὶν <sup>12</sup> ἡ κάλλιστα έφθη, ὧν πάντων δεῖ. 'Ην <sup>13</sup> οὖν μή ' <sup>4</sup> προστιμωρήση τις <sup>15</sup> ὁκόσων <sup>16</sup> δέεται αὐτάρκης εἶναι ὁ τρόπος τῆς <sup>17</sup> τοιαύτης <sup>18</sup> πτισανορβοφίης, ' <sup>9</sup> πολλαχῆ βεβλάψεται. <sup>20</sup> 'Οκόσοισι γὰρ 
<sup>10</sup> σἶτος αὐτίκα <sup>23</sup> ἔγκατακέκλεισται, <sup>23</sup> ἦν μή τις ὑποκενώσας <sup>24</sup> τὸ 
<sup>8</sup> όξημα <sup>25</sup> δώη, <sup>36</sup> τὴν δδύνην <sup>27</sup> ἐνεοῦσαν <sup>28</sup> προσπαροζύνειεν ὰν ,

\* Τῆς κριθῆς καταπινομένης 2276, Cod. Med. ap. Foes. - τῆς κριθῆς καταπινομένην 2146. — 2 ποιεί 2253. - ποιέειν 2148. - ποιήσει 2146. - 3 οὐδαμή Gal. in textu, Vassæus, 2446, 2165, 2276. - 4 προσίσχει 2253. - προσίογεται vulg. - προσήσγεται 2144 emendatum, 2140, 36. - οὐδεμένει 56. - 5 τοῦ om. 2143. - 6 θώργχος 2146, 2253, 2140, 2142, 2254. - θώρακος yulg. - 7 κίνησιν gloss. 2144, 2141. - εὐθυωρίαν 2142 in marg. - Exty. suprascriptum (Ziv 2276. - 8 75 2253, 2165. Gal. in textu. - δέ pro τε vulg. - τε me paraît présérable à δέ. -9 ἀδιψωτάτη 2276, 2146. — 10 δi additum ante και alia manu 2165.-- καὶ εὐπ. om. 2255. - εὐκόλως πεττομένη, χωνευομένη gloss. 2444. - εὐχόλως πεττομένη gloss. 2144. - εὐπετωτάτη 2146. - 11 εὐσθενοτάτη 2254. - εὐσθενεστάτη Codd. S. et F. - εὐθενωτάτη Imp. Samb. ap. Mack. - ἀσθ. om. in quibusdam exempl. ap. Foes. — 12 εἰ μάλιστα έφθη ρεο ή. κ. έφθη 2146. - εἰ κάλλιστα έφθη 2276. - έφθη 2142. - 13μέν additum ante του 2142 alia manu, Gal, in textu, Vassæus, 2465, 2276. — 14 προστιμορίση (sic) Gal. in cit. t. 3, p. 594, l. 41. — 15 62600v 2446, 2276, Vassaus, Gal. in textu, 2165. - 600v 2253, Gal, in cit. t. 3, p. 594, l. 11. - 16 δέεται 2165, Gal. in textu, Vassæus. - δείται vulg. - χρείαν έχη gloss. 2144. - χρείαν έχει gloss. 2441. - 17 τοιαύτης om. 2254, 2142 restit. alia manu, 2276. - 18 πτισσανοβροφίης Gal. in textu. - ππισανοροφίης 2276, 2253. - ππισάνης βοφίης 36. - πτισσανοροφίας 2165 mutatum alia manu in πτισσανοβροφίης. --13 πολλαχώς βλαβήσεται gloss. 2144, 2141. - πολλαχόθεν Gal. in cit. t. 3, p. 594. - πολλαχὶ βλάψεται 2276. - 20 οἶσί τε 2276, 2253, Gal. in cit. t. 3, p. 193. - ὁμόσοισι τε Gal. in textu, Vassæus, 2146. έσοις 2165 mutatum alia manu in έχέσοισι. - έσοισι Gal. in cit, t. 5, p. 87, 1. 2. - οίσι γάρ έγκ. σίτος τοίς έντέροις sine αὐτίκα Gal. in cit. t. 5, p. 447, 1, 55. - 21 σίτος 2144, 2442, 2145, 36, 2148, Ald., 2144. σιτία Gal. in cit. t. 5, p. 195. - 22 έγκατακέκλισται 2255 emendatum, Ald. - έγκατακέκλιται 2146. - έγκατακέκλειται Ms. Cod. Bourdel. ap. Chart. - 23 εί Gal. in textu, 2255, 2165, 2276. - 14 τὰ ροφήματα

les conduits qui traversent la poitrine. La décoction la mieux cuite est la plus coulante, la plus désaltérante, la plus digestible, celle qui résiste le moins à l'action de l'estomac, et elle a besoin de toutes ces qualités. De son côté, si le médecin ne prend pas toutes les précautions pour que l'administration de la décoction d'orge remplisse complétement son objet, il en résultera des inconvénients multipliés pour le malade. En effet, quand les matières excrémentitielles restent dans les intestins, l'administration de la décoction d'orge, avant une évacuation

2254. - ante τὸ addit τὰν γαστέρα Gal. in cit. t. 5, p. 447. - 25 δοίη 2276, 2142 ex emend, recentiori, Gal, in textu, in cit. t. 3, p. 493, in cit. t. 5, p. 87, l. 3, in cit. t. 5, p. 447, Vasseus. - δώει 36. - δείη τὸ βύσημα 2253. - 26 Après δώη, 2276 ajoute πολλαχή βεελάψεται, puis il v a un blanc qui comprend τ. έδ. έ. πρ. αν, κ. μ. έ.; et la phrase reprend à αὐτὴν εὐθὺς ἐμπυνίσειε. - addit βλάψει μεγάλως Gal. in cit. t. 5. p. 447. - Il est remarquable que cette addition. βλάψει μεγάλως, que présente la citation de Galien, réponde à une addition semblable qu'on lit dans le manuscrit 2276, πολλαχή βεβλάψεται. Il est possible que dans le manuscrit 2276, cette addition résulte de la répétition involontaire des mots πολλαχή βεβλάψεται qui sont deux lignes plus haut. Mais, si cette explication est plausible pour le manuscrit, elle ne l'est pas pour Galien, citant la phrase d'Hippocrate. Il faut donc ou admettre qu'il a cité d'après un exemplaire différent de ceux qui nous sont parvenus, ou qu'il a intercalé ces mots de son chef. La phrase d'Hippocrate est citée trois fois à ma connaissance dans les œuvres de Galien, t. 3, p. 493, t. 5, p. 87 et p. 447 (ed. de Bâle). Or, sur ces trois citations, une seule porte βλάψει μεγάλως. Il est donc probable que cette addition est le produit d'une citation libre et non textuelle que Galien aura faite de mémoire, Reste à savoir maintenant si cette liberté que Galien prenaît quelquesois dans ses citations n'a pas influé sur les correcteurs de manuscrits, et si la variante que présente le manuscrit 2276 ne dérive pas plutôt de cette source que d'une répétition involontaire. On verra dans la suite que des corrections ont été introduites dans le texte d'Hippocrate qui n'ont pas d'autre origine qu'une remarque de Galien. Il y aurait quelques observations curieuses à faire sur la manière dont cite Galien, et sur l'influence que ces citations ont parfois exercée sur le texte d'Hippocrate, - 27 evououv Gal. in cit. 1. 5, p. 87, 1. 5, 2465 mutat. in ένεούσαν alia manu. - έννέουσαν 36 . - έουσαν 2253. -28 πρό παροξύνειεν 36. - προσπαροξύνοιεν 2148, 2141, Ald. - προπαροξύνειαν 2146. - παροξύνειεν Gal, in cit. t. 5 , p. 87. l. 3.

καὶ μὴ ' ἐνεοῦσαν ' εὐθὸς ' ἔμποιήσειεν αν, 4 καὶ πνεῦμα ' πυκνότερον ' γένοιτ' αν ' κακὸν ' δὲ τοῦτό ' ἔστιν ' ὑ ἔχραντικὸν ' ὑ γὰρ
' ' πλεύμονος, καὶ ' ' κοπῶδες ' ὑ ποχονδρίων καὶ ' ⁴ ἤτρου καὶ φρενῶν.
' Τοῦτο δὲ, ἢν ' ὑ ἔτι ' ' ΄ τῆς ὁ δύνης τοῦ ' ὑ πλευροῦ ' ὑ ἔυνεχέος ἐούσης,
καὶ πρὸς τὰ θερμάσματα μὴ χαλώσης, καὶ τοῦ ' ὑ πτυέλου μὴ ' ἀνιόντος , ' ὰλλὰ καταγλισχρεινομένου ' ἀσαπέως , ἦν μὴ ' ὰ λύση τις

'Éνοῦσαν Gal. in cit. 1. 5, p. 87, 1.3.-ἐννεοῦσαν 56.- 2 εὐθέως Gal. in cit. ibid. - εὐθύς om. 2255. - αύτην additum ante εὐθύς 2142 alia manu. 2165 in quo obliteratum alia manu. - 3 guarcingetes sine as 2165, 2145, Gal. in textu, Merc. in marg., Vassæus. - ἐνποιήσειεν αν 2253. - ἐμπαιήσειεν αν Gal. in cit. t. 5, p. 193. - ποιτίσειεν sine αν vulg. - ποιτίσειε sine αν 2142, 2143. - ποιήσιεν sine αν 36. - 4 κ. πυκν. γ. αν τ. πν. Gal. in cit. t. 5, p. 195. -- 5 πυχνότερον 2254, 2142, 2140, 2144, 2143, 2253, Gal. in textu. - Dans 2276, il y a sculement τερεν, un blanc précéde. - πυχνότατον vulg. - La majorité des manuscrits, le sens. et le Commentaire de Galien, qui, reprenant ce passage, dit ή ἀναπνοή πυχνοτέρα, montrent qu'il faut le comparatif et non le superlatif. -6 γίνειτ' 2253. — 1 γάρ pro δέ 2276. — 8 έστιν 2142. - έστι vulg. έστιν om. 2253, Gal. in textu, et in cit. t. 3, p. 193, 2163, 2276, Vassæus. - 9 ξηραντικώτερον 2144, 2140, 2254, 2145, 2142, Fevr. ap. Foes., 36, Imp. Samb. ap. Mack., 2141. - 10 τε γάρ 2255, Vassæus, Gal. in textu, 2146. - καὶ pro γὰς 2165, sed καὶ obliteratum et γὰς scriptum alia manu. - τε pro γάο 2276. -- 11 πνεύμονος 2144, 2143, 2254, Gal. in textu, et in eit. t. 5, p. 195, 2142, 2145, 56, 2148, 2146, 2141, 2276, Vassaus. — 12 κακώδες 2255. — 13 ύποχονδρίου 2255, Gal. in textu, Imper. Samb. ap. Mack., 2465, 2276, Vasseus. - 14 (1900 2255 ex emendatione , 2146. - 22) 7,7500 om. 2165. -ทั่งรอบ om. 2276, un blanc en tient la place. - 15 รอบัรอ อิธ om. 2276, Gal. in cit. t. 3, p. 193. - τοῦτο δὲ τον om, quædam exempl. ap. Foes. - δ' pro δέ 2253, Gal. in cit. t. 5, p. 87, l. 5. - 16 δέ τι Gal. in cit. t. 5, p. 195, 2165 mutatum alia manu in έπι. - δέ πις pro έπι 2276. - La conjonction to qui est avant et a suscité quelques doutes dans mon esprit; en effet, elle ne répond à aucun verbe qui soit régi par elle. J'avais songé à la supprimer; mais cette suppression n'est indiquée que dans certains exemplaires mentionnés par Foes; et la suppression. comprenant aussi τοῦτο δε, ne peut plus servir d'autorité pour le retranchement de no seul. En second lieu, si no n'était pas là, le membre de phrase, probablement, ne commencerait pas par em, et il y aurait plutot της έδ. τ. πλ. έτι ζυν. έρύσης. En conséquence, j'ai cru qu'il falpréalable, exaspérera la douleur si elle existe déjà, et la produira aussitôtsi elle n'existe pas; la respiration deviendra plus fréquente, ce qui est un mal, car cette fréquence dessèche le poumon et fatigue les hypochondres, l'hypogastre et le diaphragme. Autre précaution à prendre: la douleur de côté persiste avec continuité, elle ne cède pas aux embrocations; l'expectoration, loin de se faire, devient visqueuse, sans coction; dans cet état, si le médecin ne résout pas la douleur, ou par des évacuations alvines ou par l'ouverture de la veine, suivant celui de ces moyens qui paraîtra convenable, et qu'il

lait conserver xv malgré l'irrégularité de la construction; irrégularité qu'Hippocrate ou se sera permise, ou aura laissé échapper, parce que son esprit était préoccupé de l'idée d'indiquer, dès le début de cette longue phrase, la supposition qu'il allait faire. - 17 τοῦ πλ. τῆς όδ. 2253. — 18 πνεύμενος pro πλευρού 2146. — 19 συνεχέος Gal. in textu, et in cit. t. 5, p. 87, l. 4, 2165, Vassæus. - ζυνεχέως 56. - συνεχεύς 2276. - 20 πτυάλευ 2255. - 21 άπιώντος 2253, Gal. in cit. t. 5, p. 193. in cit. t. 5, p. 87, l. 4. - άνιέντος 2145. - άνύοντος 2146. -22 άλλα καί 2146, Gal. in cit. t. 5, p. 193, Cod. S. ap. Foes. - καταγλισχο αινομαίνου 2148. - καταγλισχρομένου Gal. in cit., t, 5, p. 87, 1, 4, - 23 ασαπέως Vassæus, 2165, Gal. in textu, in cit. t. 3, p. 193. et in cit. t. 5, p. 87, l. 5, 2276, 2442 ex emend. recentiori, Merc. in marg., 2145, 56, Ald. - ἀσαπῶς 2255, - ἀσαφέως Cod. S., 2254 in marg. γάγοαπται ἀπέπτως. - ἀσθενέως 2140, 2148, 2141, 2144, 2143, - ἀσατέως Vaticana exemplaria ap. Foes. C'est sans doute une faute de typographie pour ἀσαπέως. - ἀσασώς 2146. - ἀσαπτέως Gal. in cit. t. 16, p. 169, ed. Kühn. - ἀπέπτως vulg. - La leçon de nos imprimés, ἀπέπτως, n'est qu'une glose qui a expulse le mot original. La véritable leçon est celle du texte suivi par Galien, ἀσαπέως; elle est encore conservée dans le manuscrit 2253, seulement l'ionisme est effacé, ἀσαπῶς. Dans le mauuscrit 2254, le mot ἀσαπέως est devenu ἀσαφέως, soit par une erreur de copiste, soit parce que quelque correcteur ignorant, ne comprenant pas άσαπέως, a substitue un mot qu'il comprenait; dans les manuscrits 2140, 2144, 2145, etc., la vraie leçon, changée en ἀσθενέως, est devenue tout-à-fait méconnaissable; enfin, dans nos textes imprimés, elle est remplacée par sa glose, ἀπέπτως. Ce qui me fait parler ici avec tant d'assurance, c'est le témoignage de Galien. En effet, dans son Commentaire, expliquant le mot καταγλισχοαινομένου, il dit: « Hippocrate,

τὴν δδύνην, ἢ χοιλίην ' μαλθάξας, ἢ φλέβα ' ταμὼν, ' δεκότερον ἀν τουτέων ' ξυμφέρη, τὰς δὲ ' πτισάνας ἢν οὕτως " ἔχουσι ' διδῷ, "τα-Νέες οἱ θάνατοι τῶν " τοιουτέων ' ' γίγνονται. Διὰ ταύτας οὖν τὰς '' προφάσιας καὶ '' ἔτέρας τοιαύτας '' ἔτι μᾶλλον, οἱ '' δλησι '' τῆσι '' πτισάνησι '' γρεόμενοι, ἐδδομαῖοι '' καὶ '' πλιμμερώτεροι '' Ονήσανους '' οἱ μέν '' τοι καὶ τὴν γνώμην '' βλαβέντες, οἱ '' δὲ ὑπὸ τῆς '' ἐδρθοπνοίης '' τε καὶ τοῦ '' ἐργεος ἀποπνιγέντες. Μάλα δὲ τοὺς '' τοιουτέους οἱ ἀρχαῖοι '' ἐλητοὺς '' ἐνόμιζον εἶναι '' διὰ '' τόδε

pour qu'on ne se méprit pas sur le sens de cette expression, n'a pas hésité à y ajouter l'adverbe ἀσαπῶς, qui signifie la même chose que ἀπέπτως. » Τοῦ δὲ μὴ παρακοῦσαί τινα, τούτου χάριν οἰχ ἀκνισε τῷ λόγω προσγράψαι καὶ τὸ ἀσαπῶς, ὅπερ ταὐτὸν δηλοῖ τῷ ἀπέπτως. - Plus loin, p.269, l. 5, les mots καταγλισχρανόμενον τὸ πτύελον ἀπέπτως se retrouvent; et Galien dit à ce propos: « Ce que Hippocrate a appelé tout-à-l'heure ἀσαπὰς, il l'appelle lui-même maintenant ἄπεπτον; et son propre témoignage prouve que nous avons donné au mot ἀσαπὰς son véritable sons. » Τὸ ἔμπροσθεν αὐτῷ ὑρθεν ἀσαπὲς, τοῦτο νῦν ἀπεπτον ἀνόμασε, μαρτυρῶν ἡμῖν ὅτι καλῶς καὶ τότε τὴν μετάληψιν ἐποιπσάμεθα τῆς φωῆς. Ces dernières paroles do Galien prouvent que les interprêtes avaient douté du véritable sens du mot ἀσαπὰς, et Galien, avec beaucoup de justesse, remarque que Hippocrate en a donné lui-même l'interprétation.—

14 λύσει 36.

' Μαλθάξει 2253. – μαλάξας 2465 sed obliteratum et in marg. seriptum alia manu μαλθάξας, 2267. — ¹ τεμών Gal. in textu, in cit. 1. 3, p. 493, et in cit. 1. 3, p. 87, l. 5, 2445, 2444, 2448, 2440, 2441, 2465, 2276, Vassæus. — τεμών 2443, 2254, 36. — ³ π έχ. vulg. — π όσι. 2253, Gal. in cit. 1. 3, p. 495, et in cit. 1. 5, p. 87, l. 5. — La particule disjonctive est ici de trop, ce me semble, et il faut la supprimer avec l'autorité du manuscrit 2255. — ἐπετέρων 2253 emendatum. — ἐπότερον Gal. in cit. ibid. — τούτων 2253, 2276. — ⁴ ξυμφέροι 2254. — ἀποτερον Gal. in cit. ibid. — τούτων 2253, 2276. — ⁴ ξυμφέροι 2254. — τουμφέρα 2448, 2440, 2444, 2445, 2444 — συμφέρα Gal. in textu, Vassæus, 56. — ξυμφέρει 2442, 2276. — σημήνη 2253, 2443. — σημαίνοι Cod. Ms. Bourdelotii ap. Chart., Gal. in cit. t. 3, p. 493. — σημαίνοι 2163 alia manu scriptum φίρει supra μαίνοι — σημαίτη Gal. in cit. t. 5, p. 87, l. 6. — ⁵ πτισσάνας Gal. in textu, et in cit. t. 3, p. 493, 2465. — ο εξευσε 2253, 2440, Cod. S. ap. Foes, 56, Gal. in cit. t. 3, p.

prescrive l'administration de la décoction d'orge, la mort des malades ne tardera pas à survenir. Par ces raisons et par d'autres encore plus efficaces, les malades mis à l'usage de la décoction d'orge non passée succombent le septième jour et même plus tôt, les uns pris du délire, les autres étouffés par l'orthopnée et par le râle. C'est à ces malades que les anciens appliquaient la dénomination de frappés, à cause de leur mort rapide, et aussi parce qu'après le décès, le côté est trouvé livide romme si un coup avait été reçu; cet effet résulte de ce qu'ils

193. - eywor vulg. - La correction de eywor eu eyevor est indispensable; τη tombe, non sur έχουσι, mais sur διδώ; et l'on peut même croire que quelque correcteur inintelligent, voyant no à côté de éveuer, et prenant έχουσι pour un indicatif, a cru bien faire en le mettant au subjonctif. -7 διδώ 2253. - δίδως vulg. - Quoique la seconde personno de la leçon vulgaire puisse être conservée, cependant il semble que la troisième convient mieux, puisque dans la même phrase il y a, un pou plus haut, λύση τις. Je n'aurais pas fuit ce changement, si je n'y avais pas été autorise; mais trouvant, dans 2253, διδω, j'ai cru devoir le substituer à la leçon vulgaire. En tout cas il faut le subjonctif comme dans 2253. - 8 ταγέες Gal. in textu, et in cit. t. 5, p. 193, Vassœus, 2142 ex emendat. recent., 2146, 2165, 2276. - ταχέως vulg. ταχέες avec γίγνονται me paraît préférable à ταχέως. - 9 τοιούτων 2253. - 10 γίγνονται 2165, Gal. in textu, Vassaus, 2142. - γίνονται vulg. - \*\* προφάσηας 2446. - προφάσεις 2465 mutatum alia manu in προφάσιας. - 12 έτέρας om. 2146. - 13 έτι om. 2253. - έτι μάλλον om. 2146. — 14 εύλησι 2253. - εί μεν όλησι χρώμενοι πτισσάνησιν 2165. - ci δλ. χρώμενοι πτισάνησιν 2276. — 15 τησι om. 2255, Gal. in textu. et. in cit. t. 5, p. 195, Vassæus. — 16 χρώμενοι πτισσάνησιν Gal. in textu, et in cit. ibid., Vassæus. - 17 χρεόμενοι 2146, 2254. - γρώμενοι vulg. — 18 ή και 2276. — 19 όλιγήμεροι 2253. - όλιγομερώτεροι 2143. όλιγημερότεροι 2142.-όλιγ' ήμερότεροι 2276.- 20θνησήσουσιν (sic) Vassæus. - 21 Tt pro Tot 2140, 2143, 2254, 2142, 2145, Gal. in cit. t. 3, p. 193. — 22 βλάπτοντες 2146. - βλαβέντα 36. — 23 δ' 2253, Gal. in cit. t. 3, p. 193. - ci de om. 2163 restit. alia manu. in marg. -24 ορθοπνίης 2276. — 25 τε om. Gal. in textu. — 26 ρέγκου 2253. ρέγγους vulg. - 27 τοιούτους 2276, 2146, 2253, 2165 mutatum alia manu in τοιουτέους. - άρχέοι 56. — 28 βλοτούς (sic) 2276.— 29 ωνόμαζον Gal. in cit. t. 3, p. 193, - 30 διατούτο δε pro διά τόδε 2253. - διατόδε 2140. - 31 Tabe 2254.

ιμάλιστα · 2 οὐν ἤχιστα · 3 δὲ, ὅτι ⁴ χαὶ ἀποθανόντων ε αὐτέων ἢ ο πλευρὴ τ πελιὴ εὐρίσχεται ἴκελόν ε τι πληγἢ. Αἴτισν δὲ ο τουτέων ἢ ο πλευρὰ τ πελιὴ εὐρίσχεται ἴκελόν ε τι πληγἢ. Αἴτισν δὲ ο τουτέων · τόσο ι ο τόδε ι ἐστὶν, ὅτι, πρὶν λυθῆναι τὴν δδύνην, ι ο θνήσχουσιν · το ταγέως γὰρ ι ⁴ πνευματίαι ι σ γίγνονται · ὑπὸ ι ο δὲ τοῦ ι τ πολλοῦ καὶ πυχνοῦ πνεύματος, ὡς ἤδη εἴρηται, ι εχαταγλισχραινόμενον τὸ πτύελον ἀπέπτως ι ο κωλύει τὴν ο ο ἐπάνοδον ο ι γίγνεσθαι, ν ο ἀλλὰ τὴν ρέγξιν ποιέει ο ο ἐς νισγόμενον ἐν ο ⁴ τοῖσι ο βρογγίοισι τοῦ ο ο πλεύμονος. ο τ Καὶ ο ε δκόταν ἐς ο ο ταῦτὸ ο ο ἔδθη, βανατώδες ο ι ἤδη ὡς ο ο ἐπιτοπουλὺ ο εδστίν καὶ γὰρ αὐτὸ τὸ πτύελον διδη, βανατώδες ο εξω φέρεσθαι · καὶ ο ὕτως ο κόμενον ποκνὸν ἀλλήλοισι ο ο τιμωρέσυσι · τό τε γὰρ ⁴ο πτύελον 4ὶ ἐνισγόμενον πυχνὸν τὸ πνεῦμα ⁴ν ποιέει, ⁴ τό τε πνεῦμα πυχνὸν ἐὸν ἐπιγλισχραίνει τὸ πτύελον , καὶ ⁴ κωλύει ἀπολισθαίνειν. ⁴ ε Κατα-

<sup>1</sup> Μάλιστα om. 2253, 2146, 2165 restit. alia manu. — <sup>2</sup> οὐκ ἦκιστα (sic) 2253. — 3 δ's om. 2253, 2446, 2465 in quo restituit alia manus δε καί. - 4 και έπι pro δ. κ. 2254, 2142, Gal. in textu. - και om. 2253, 2446, 2465, 2276, Gal. in cit. t. 3, p. 493. - ἀποθανών τών (sic) αὐτέων 36, — 5 αὐτέων om. 2253, 2465, 2276, Gal. in cit. t. 3, p. 193. — 6 πλευρίτις 2165, alia manu in πλευρή. — 7 πελιή 2276, Vassæus, Gal. in textu. - πελίη vulg. - 6 τι έκελον 2254, 2142. - κελον δμοιον τῆ πλ. 36. - Ici la glose δμοιον a été introduite à côté du mot à expliquer. - εἰκόλον τε (sic) pro ἴκ. τι 2146. - τῆ pro τι 2276. — 9 τούτου Gal, in textu, et in cit. t. 3, p. 193, 2253, 2165, 2276, Vassæus. - 10 τόδε om. 2253, 2165, 2276, Vassæus. - 11 έστὶ Gal. in cit. t. 5, p. 495. — 12 θνήσκουσιν 2254, 2142. - θνήσκουσι vulg. — 13 ταχύ 2146. - 14 πλευματίαι 2142. - πνευμάτων πεπληρωμένοι, μεστοί gloss. 2144, 2141. — 15 γίγνονται 2146. - γίνονται vulg. → 16 δέ om. 2253. - 17 πυκνού καὶ πολλού Gal. in cit. t. 3, p. 193. — 18 γλισχραινόμενον 2253, 2165 mutatum alia manu in καταγλ., Gal. in cit. t. 3, p. 193. καταγλισχραινομένου 2146. - ἀπέπτος (sic) 2148.- 19 κολύει (sic) 2165.-20ανοδον 2448, 2445, 2440, 2465 mutatum alia manu in έπάν., cum 2444 gloss. ἀναγωγέν, 2141 cum eadem gloss., 2276, 2145.-ἄνωδον 36.— 21 γίγνεσθαι 2146, 2254, Gal. in textu , 2165, Vassæus. - γίνεσθαι vulg. - μή γ. 2253, μή additum alia manu. - 22 άλλά..... ἐπιτοπουλὸ ἐστὶ om. Gal. in textu, 2165, 2276, Vassæus. - 23 ποιέει repetit post ποιέει 2140. - ένεχόμενον, κρατούμενον, κατεχόμενον gloss. 2144. - ένεχόμενον gloss. 2141. - ίσχόμενον Gal. in cit. t. 3, p. 193. - ένεσχόμενον vel potius έχόμενον Cod. Med. ap. Foes. - 24 τοΐοι 2145, 2254. - ταΐοιν vnlg. -- 25 βρόγχοισεν 2446. - βρόγχοισι Gal. in cit. t. 5, p. 495. --

périssent avant que la douleur ne se résolve. Car promptement la respiration s'embarrasse; l'haleine devenant fréquente et précipitée, les crachats prennent, comme il a été dit plus haut, une viscosité sans coction, qui en empèche l'expulsion; arrêtés dans les voies pulmonaires, ils produisent le râle; et, quand le mal en est à ce point, la mort est généralement inévitable; car les crachats, retenus, d'une part empêchent l'ain de pénétrer au-dedans, et d'autre part le forçent à se porter au-dehors avec rapidité; et ainsi le mal aide au mal : les crachats, retenus, précipitent la respiration; la respiration, précipitée, rend les crachats visqueux et met obstacle à leur sortie. Ces accidents surviennent non-seulement quand on fait usage de

<sup>15</sup> πνεύμονος 2143, 2254, 2144, 2145, 56, 2148, 2146, 2140, 2141. - 27 καί om. Gal. in cit. t. 5, p. 193. - 28 έταν 2253. - 29 τοῦτο 2146, 2253, Gal. in cit, t. 3, p. 193. - ταυτό 2254, 2144, 2142. -30 έλθω 2254. - 31 ήδη om. 2253, Gal. in cit. t. 3. p. 193. -12 έπιτοπολύ 2143, 2254.- έπὶ τὸ πουλύ 2144 cum gloss. ὡς ἐπιτοπλείστον. ώς ἐπιτοπλείστον gloss. 2141, - ἐπὶ τὸ πολὸ 2146, 2140, Gal. in cit. t. 3, p. 193, 2142, 2143, 2253, 36.-33 έστιν 2142, 2146. - έστι vulg. -34 ένεχόμενον Gal. in cit. t. 3, p. 193, 2233. - ίσχόμενον 2276. -συνεχόμενον gloss. 2144, 2141. - 35 μέν οπ. 2276. - 36 έσω 2253, Gal. in cit. t. 5, p. 495. - είσω vulg. - 37 έξω τάνα pro τ. έ. 2446. - 38 καλέν pro κακόν Cod. Ms. Bourdel, ap. Chart. - κακόν suprascriptum καλόν alia manu 2165. - άλλοθησι 2255. - άλληλοις 2146. — 39 συντιμώρέει 2253, 2165, cum τιμωρέουσι alia mann. - συντιμωρεί 2276. ξυντιμωρέουσι Merc. in marg., Gal. in cit. t. 3 p. 193. - τιμωρέουσιν 2146. - D'après le Commentaire de Galien, on serait porté à croire qu'il a lu συντιμωρέει ou συντιμωρέουσι; car, il dit: « Hippocrate ici a employé les mots de συντιμωρείν άλληλοις dans le sens de coopérer pour produire du mal. » Καὶ νῦν οὖν τὸ συντιμωρέειν ἀλλήλοις εἰς τὸ κακὸν είπεν επί του συμπράττειν καί λυσιτελείν. - 40 πτύαλον 2146. - 41 ένεχόμενον 2148, 2145, 2140, 2141, 2144, 2254, 2465, 2253, Ald., 2276, Gal. in textu, 2146, Vassæus, 2142, 36. - 42 π. τ. τ. πν. om. 2446. — 43 τούτο δέ pro τό τε πνεύμα Gal. in textu, cum2165 τό τε πν. restituto alia manu, 2276, Vassæus.-ἐπιχλισχραίνει (sic) 36. - 44 κολύει 36. - ἀπολισθάνειν 2146, 2253. - όλισθαίνειν 2276. - 45 καταλαμ. 2276 avec un blanc.

λαμβάνει δὲ ταῦτα, οὐ ' μοῦνον ἢν ° πτισάνη ἀχαίρως ' χρέωνται, ἀλλὰ 4 πουλὺ μᾶλλον ' ἦν τι ἄλλο φάγωσιν ἢ ' πίωσι ' πτισάνης ἀνεπιτηδειότερον.

6. 8 Μάλα μέν ο οὖν 1° τὰ 11 πλεῖστα 12 παραπλήσιαί εἰσιν αἱ τιμωρίαι τοῖσί τε 13 δλησι 14 τῆσι 15 πτισάνησι χρεομένοισι, τοῖσί τε 16 τῷ χυλῷ 17 αὐτέψ 1 τοῖσι 18 δὲ 19 μηδετέρψ τουτέων, ἀλλὰ ποτῷ 20 μοῦνον, 21 ἔστιν 22 ὅπη καὶ διαφερόντιος τιμωρητέον. Χρὴ δὲ 23 τό γε 24 πάμπαν 25 οὕτω ποιέειν 26 ἢν 27 νεοδρῶτι ἐόντι 28 αὐτέψ καὶ κοιλίης 29 μήπω 30 ὑποκεχωρηκυίης 31 ἄρξηται δ πυρετός, ἤν τε ἔνο δδύνη, ἤν τε ἄνευ δδύνης, ἐπισχεῖν τὴν δόσιν τοῦ 32 ροφήματος, ἔστ² ἀν 34 οἴηται 35 κεχωρηκέναι 36 ἔς τὸ κάτω μέρος τοῦ ἐντέρου 37τὸ σιτίον. 38 Χρέεσθαι δὲ ποτῷ, ἢν 30 μὲν ἄλγημά τι ἔχη, δζυμέλιτι χει-

' Mόνον vulg. - ' πτισσάνησιν 2165, Gal. in textu, Merc. in marg., 2276, Vassæus. - πτισάνησι 2142 ex emend. recent. - πτισάνην 36, 2148. - 3 γρέονται Gal. in textu. - γρώνται 2165, 2253, Vassæus. χρήσενται, Mss. reg. et Cod. ms. Bourdel. ap. Chart., 2276. - 4 πουλύ 2254, 2442.-πολλοί 2253 mutatum in πολλύ (sic).-πολύ vulg. - 5 καί πν 2276, - 6 πίωσι 2276, 2443, 2254, 2442. - πίωσιν vulg. - 7 πτισσάνης Gal. in textu, 2165. — 8 μάλλα 2145. — 9 οίον pro ούν 2253. — · ταπλείστα 2254. — · πάντα pro πλείστα 2143, 2144, 2148, 2141. - 12 παραπλήσιοι Gal. in textu , 2255 , 2142 , 2165 , 2276 , Vassæus. -- 13 con 2253. - Quelque chose a été gratté au-dessus de la syllabe λη; c'était un accent, et sans doute un accent circonflexe, αὐλησι. culouriv 2146. - 14 trin om. 2276, 2165, 2253. Vassæus. -15 πτισσάνησι Gal. in textu, 2165. - πτυσάνησιν 2146. - χρωμένοιστ 2276, 2253, - γρεομένοισιν 2146. - 16 τω om. 2253, Gal. in textu, 2446, 2465, 2276, Vassæus. - 17 αὐτέων 2165, 2276, Vassæus, Gal. in textu. - αὐτῶ 2253. - 18 δὲ 2165, 2276, Vassæus, Gal. in textu. - TE vulg. - La leçon du texte suivi par Galien doit être admise. En effet, on lit dans son Commentaire: « Les secours , dit Hippocrate, sont analogues pour ceux qui font usage de la décoction d'orge non passée, et pour ceux qui usent de la décoction filtrée; mais pour ceux qui ne prennent que des boissons, il y a des secours différents. Il enseigne dans la suite quelle est cette différence. » Al Borioca, onoi, παραπλήσιαι γίνονται τοις πτισσάνη τε και τῷ χυλῷ χρωμένοις αὐτῷ · τοις δε ποτώ μόνω, έστιν όπη και διαφερόντως χρή βοηθείν. Ποία δέ τις ή διαφορά γίνεται, διά των έξης διδάσκει. Cette explication est décisive pour le remplacement de de par te; et, si elle ne prouve pas que d'anciensla décoction d'orge à contre-temps, mais bien plus encore quand on mange ou quand on boit quelque substance qui convient moins que la décoction d'orge.

6. Il importe donc de prendre des précautions, à peu près analogues, pour les malades que l'on met soit à l'usage de la décoction d'orge non passée, soit à l'usage de la décoction passée, mais différentes pour ceux à qui l'on n'administre ni l'une ni l'autre et qui prennent exclusivement des boissons. Voici en général ce qu'il faut faire: Si, le malade venant de manger et n'ayant pas encore eu d'évacuation alvine, la fièvre commence, soit avec douleur, soit sans donleur, on s'abstiendra de prescrire la décoction d'orge non passée, jusqu'à ce qu'il suppose que les matières ali-

exemplaires n'ont pas aussi porté re au lieu de de, elle montre du moins comment Galien a lu et entendu ce passage; et, en général, on peut s'en rapporter à ce guide. — 19 μηδετέρω 2165, Gal. in textu, Vassœus. - μή θετέρω (sic) 2145, 2140, 2142, 2254, 36. - μηθετέρω 2143. μήθ' έτέρω 2144, 2148, 2146, 2141, Ald. - μη δ'έτέρω 2253. - μηδ' έτερω vulg. - τούτων 2253 , 2276. - 20 μούνω 2165 , Vassaus, Gal. in textu. - μόνω 56. - μόνον 2143, 2276, 2146. - μούνον in textu. μούνω supra lineam 2255. -21 ἔστιν 2276, 2253, Gal., 2165, Vassæus. -Egre vulg.-22 addunt de ante 6. 2254, 2142, 2253, 2146.-8" vulg.-82 est rejeté par Galien, manque dans 2165, et 2276 et Vasseus; voyez note 18. - δπη 2253. - 23 τότε 2143. - τε pro γε 2148, 2144, 2141. - τοπάμπαν pro τὸ γ. π. 2253. - 24 παντελώς gloss. 2144. -25 ούτως Gal. in textu, 2165, Vassæus. — 26 πότε χρή διδόναι την πτισσάνην 2254 in marg. - έν pro ήν 2448, 2444 suprascriptum cadem manu την. - 27 την μέν 2255, Vassæus, 2254, 2446, Gal. in textu, et in cit. t. 5, p. 87, l. 7, 2276, 2142, 2165. - νεοβρώτη 2165, Gal. in textu, Vassæus. - νεοβρότω Gal. in cit. ibid. - ή νεοσίτω in marg. 2142. — 18 αὐτέφ ἐόντι Gal. in textu, 2253, 2165, Vassæus. - αὐτῶν έντι pro έ, α. 2276. — 29 μή pro μήπω 2253. — 30 ύποχωρούσης gloss. 2144, 2141. - 31 πρξατο 2165, 2276, Vassæus, Gal. in textu. άρξεται 2253. — 32 σύν 2253. — 33 ρυφήματος 2253. — 34 είπται om. 2144, 2145, 2148, 2141. - 35 ύποχεγωργχένοι Gal. in textu . 2142 ex emend. recention, 2165, 2276. - 36 sic Gal. in textu, 2146, 2165, 2276, Vassæus. - ἐπὶ τοῦ Gal. in cit. t. 5, p. 87, l. 8. - 37 τὸ σιτίον em. 2146. — 38 γρήσθα: 2255, 2146, 2276. — 39 μέν om. Gal. in textu. 2276. Vassæus.

' Θέρους Gal. in textu, 2165, 2276, Vassaus. — 2 έλν Gal. in textu, 2165, 2276, Vassaus. — 3 ή 2255, 2254, Gal. in textu, 2142, 2146, 2165, Vassœus. - είν vulg. - 4 και μελ. 2254, Gal. in textu, 2142, 2255, Vassœus, 2165. - και μελίκριτον 2146. - και μελικράτω 2276. - 5 ante no addit užvrot vulg. - užvrot om. 2255, 2165 restit, in marg. alia manu, 2276. — 6 ἀλγτιματα 2276. — 7 τι om. 2276, 2255. - ένη 56. - 8 έμφαίνεται Gal. in textu , Vassaus. - φαίνηται 2146. έμφαίνωνται 2276. — 9 ρύφημα 2255. — 10 πολύ 2146, Gal. in textu, Vasswus, 2165. - πολύ gloss. 2144. - μήτε παχύ μήτε πολύ Cod. Med. ap. Foes., 2253, 2276. — " έβέμπν (sic) 2148. - έβδόμπ 2146. — 12 ante ην addit η ενάτην vulg.; η την έν. 2254, Fevr. ap. Foes., Imp. Samb. ap. Mack.; & dyvárny Gal. in textu , Vassæus, 2144, 56, 2148, 2146, 2140, 2141. - 7 evátro om. 2255, 2276, 2165 restit. alia manu in marg. ή ἐννάττιν. - La suppression indiquée par 2253 ne m'avait paru d'abord qu'une erreur de copiste; mais, trouvant que Galien raisonne toujours dans son Commentaire sur ce passage, comme si Hippocrate n'avait parlé que du septième jour, j'ai compris qu'ici encore 2255 avait conservé le véritable texte. - 13 δύνκται gloss. 2141, 2144. - 14 el pro no Gal. in cit. t. 5, p. 87, l. 9. - 15 82 ora. 2148, 2141, 2144. - Ce mot a été gratté dans 2144. - 16 ὑπεληλύθει Gal. in textu, et in cit. t. 5, p. 87, l. 9, Vassæus. - ὑπερληλύθη 2253. έπιληλύθει 2146. - ἐπεληλύθει 2163. - 17 σίτος 2145, 2148, 2141. σίτος om. Gal. in cit. t. 5 , p. 87, l. 9. - 18 νεεβρώτη 2165 , Gal. in textu, Vassœus. - νοβρῶτι (sic) 2141. - νεοβρώτω Gal. in cit. t. 5, p. 87, 1. 9. - 19 εί pro ήν 2146, Gal. in cit. t. 5, p. 87, l. 9. - 20 γάρ addit post μέν 2276. - 21 ίσχύει 2146, Gal. in cit. ibid. - 22 τε om. 2276. — 23 ἀκιμάζει 2253, 2146, Gal. in cit. ibid. — 24 τη πλικία quod positum est post ίσχύη 2276. - την ήλιείων Gal. in cit. t. 5, p. 87. l. 9. - 25 xhúra: 2276, 2141, 2143, 36, 2145, 2144, 2142, Cod. Med. ap. Foes., 2146, 2253, 2148, 2165, Ald., Gal. in cit. ibid. - κλύσσαι vulg. - makiran Gal. in textu , Vassæus. - 26 Åv pro 3 2276. -

mentaires sont descendues dans la partie inférieure de l'intestin. S'il ressent quelque douleur, on lui fera prendre des boissons; ce sera de l'oxymel, chaud en été, froid en hiver; et, si l'altération est grande, on prescrira de l'hydromel et de l'eau. Plus tard, si quelque douleur se fait sentir, ou s'il se manifeste quelque symptôme dangereux, on donnera la décoction d'orge non passée, claire et en petite quantité, mais on ne la donnera, si le malade est fort, qu'après le septième iour. Dans le cas, au contraire, où, le malade venant de manger, les matières alimentaires ne descendraient pas, on le purgera s'il est robuste et dans la fleur de l'âge; s'il est plus faible, on lui prescrira un suppositoire, à moins que des évacuations alvines ne surviennent spontanément en abondance. Il est, au début et dans tout le cours de la maladie, un temps sur lequel il faut spécialement se régler pour administrer la décoction d'orge non passée: quand les pieds sont froids, on suspendra la décoction d'orge, et surtout on s'abstiendra de donner des boissons ; mais quand la chaleur est descendue dans les pieds, alors c'est le moment de donner la décoction d'orge; soyez sûr que ce choix du temps,

<sup>21</sup> βαλανείω 2146.—¾, ἢ ὡς ὑποθητόν βαλάνω 56. — Ici la glose a èté placéé devant le mot à expliquer, arec un signe qui indique que c'est une glose. — 18 προσγρήσει 2233, 2165 mutatum alia manu in προσγρήσει 2333, 2165 mutatum alia manu in προσγρήσανθας, Cod. Bourdel. ap. Chart., Gal. in cit. t. 5, p. 87, l. 10.— 29 αὐτὸν αὐτὰ pro αὐτόματα 2146.— 30 διεζήει 2251, 2142 ex emend. recentiori, 2276.— 31 δύσεως 2165, 2276.— 32 ἐνρήματος 2253. — 32 ψιλάττεσθαι 2165, Gal. in textu, Vassæus. — ψιλάσσεθε 56. — 34 καταγγάς 2143, 2143, 2145, 2253. — καὶ addit ante κατ' Van der Linden. — 15 διαπαντός C4143, 2254, 2146, 2142, 2145, 2148, 2146, 2276.— 36 νευσήματος Gal. in textu. - νοσήματος vulg. — 37 δτ' ἀν 2146. — 38 ἐωσιν 2253, 2146, Gal. in textu, 2165, 2142, 2276, Vassæus. — τύχωσιν gloss. 2144. — 39 ἐμποδίσαι gloss. 2144. — 47 χρή onn. 2165 restit. alia manu in marg., 2276. — 41 ἐνρήματος 2253. — 42 καὶ om. Gal. in textu, 2165, Vassæus. — 43 δταν 2253, 2140, Gal. in textu, 2145, Vassæus. — 44 δὲ 2141, 2253, 2140, Gal. in textu, 2145, Vassæus. — 44 δὲ 2141, 2253, 2140, 2115, 2254, Gal. in

νομίζειν ' μέγα δύνασθαι ° τὸν χαιρὸν 3 τοῦτον ἐν 4 πάσησι τῆσι ° νούσοισιν · ° οὐχ ήχιστα ? δὲ ἐν τῆσιν ° δξείησι, μάλιστα 9 δὲ ἐν τῆσιν ° δξείησι, μάλιστα 9 δὲ ἐν τῆσι ' ' ἐπιχινουνοτάτησιν. ' 5 Χ ρέσο αι 10 δὲ ' 7 πρῶτον ' 8 μάλιστα μὲν χυλῷ, ἔπειτα ' 9 δὲ 20 πτισάνη, κατὰ 21 τὰ τεχμήρια 22 τὰ προγεγραμμένα 23 ἀχριδέως 24θεωρέων.

7. 25 'Οδύνη 26 δὲ πλευροῦ ἤν τε 27 χατ' ἀρχὰς 28 γένηται, ἤν τε 29 ἐς 30 ὕστερον, 31 θερμάσμασι 30 μὲν 33πρῶτον οὐχ 34 ἀπὸ τρόπου 35 ἐστὶ χρησάμενον 36 πειρηθῆναι 37 διαλῦσαι 38 τὴν ὀδύνην. 39 Θερμασμάτων 40 δὲ 41 χράτιστον 42 μὲν ὕδωρ θερμὸν ἐν ἀσκῷ, ἢ ἐν 43χύστει, ἢ ἐν χαλχῷ 44 ἀγγείω, ἢ 45 ἐν ὀστραχίνω τροϋποτιθέναι δὲ

textu, 2144, 2142, 2145, Vassœus, 56, 2165. – καὶ pro δὶ vulg. -C'est δὲ qu'il faut et non pas καί; ὰ en juger par le μἐν qui précède (ὅταν μἐν κτλ.), et par l'autorité des manuscrits. — <sup>45</sup> καταλάβη Cod. Med. ap. Foes., 2276. — <sup>46</sup> εἰς Gal. in textu, 2165, 2276, Vassœus.

' Μέγα 2253, 2254, Gal. in textu, 2142, 2276, Feyr. ap. Foes., Vassaus, 2446.-μάλα pro μέγα vulg.— 2 τούτον τὸν καιρὸν 56.— 3 τούτον om. 2165, Vassæus. - 4 πάσησι 2254, Gal. in textu, 2142, 2253, Vassæus.τῆσιν πάσησιν 2146.- πᾶσι 2165.- άπάσησι vulg.— 5 νούσοισι 2440, Gal. in textu, Vassæus, 2165, 2145, 36. - νούσησι 2143. - νούσησιν 2144, Ald., 2141. - πᾶσι τοῖσι νεύσουσιν (sic) 2276. — 6 μάλιστα gloss. 2144, 2141. - 7 δ' έν Vassæus , Gal. in textu. - δ' έν τοΐσι 2165. -8 όξείησιν Gal. in textu, 2145, 2253, Vassæus. - ταῖς ὀξείαις gloss. 2144. - άξ. μ. δ. έ. τ. μ.αλλον om. 2165 restit. alia manu in marg. τοισιν έξέσι 2276. - 9 δ'èv 2254, Gal. in textu, 2253, 2446, Vassœus. - 10 τασι Gal. in textu, 56, Vassæus. - 11 μ.αλλον est effacé par un trait de plume dans 2142. - μάλλον om. Cod. Med. ap. Foes. - τζοι μάλλον om. 2276. — 12 πυρετώδησι 2254. - πυρετώδεσιν 36, 2253, 2146. — 13 καὶ ἐπικ. om. 2255. — 14 ἐπικινδυνοτάτοισιν Vassæus, Gal. in textu. - ἐπικινδυνωτάτοισιν 2165, 2276. - ἐπικινδυνοτάτησι vulg. - ἐπιχινδυνωτάτησι 2146. - ἐπιχινδυνετάταις gloss. 2141, 2144. -15 χρῆσθαι vulg. — 16 μέν pro δέ 2165. — 17 πρώτον om. 2255. — 18 μάλιστα μέν om. 2165 restit. alia manu. - μάλιστα om. 2276. — 19 δέ om. 2165 restit. alia manu. - 20 πτισσάνη Gal. in textu, 2165. - πτισάνην 2276. — 21 τὰ om. 2146. - θεωρών ἀκριβώς κ. τ. τεκ. τ. πρ. 2276. — 22 τά τε γεγραμμένα 2253. — 23 ἀκριβώς vulg. — 24 θεωρών vulg. - αναθεωρών 2144, 2140, 2145, Cod. S. ap. Foes., 2445, 36,

s'il a de l'importance pour toutes les maladies, en a surtout dans les maladies aiguës, et d'autant plus qu'elles sont plus fébriles et plus dangereuses. Reste à régler l'usage de la décoction d'orge passée: on la prescrit d'abord seule, puis on arrive à la décoction d'orge non passée, en considérant avec attention les signes décrits plus haut.

7. Dans la douleur de côté, soit qu'elle survienne dès le début, soit qu'elle survienne plus tard, il n'est pas hors de propos d'user d'abord des fomentations pour essayer de la dissiper. Des fomentations, la plus puissante est l'eau chaude renfermée dans une outre, ou dans une vessie, ou dans un

2148, 2141, - άκο, θ. om. 2165 restit. in marg. alia manu άκοιβῶς θεορών (sic). — 25 τυχικα β 2253. - περί όδύνης πλευρού 2144, 2148, 2142. - όδύνην 2253. - 26 τε ριο δέ 2465. - δέ om. 2276. - 27 καταργάς \ assæus, 2253, 2148, 2143, 2142, 2146, 2145, 2165. - Le membre de phrase ήν τε x. α. γεν. est répété deux fois dans 36. - 28 γίνηται 2146. - 29 ec om. 2276, Gal. in textu, 2165. - εσύστερον 2143, 2145, 2144. - พืง 6' ขี้στερον 2142, 2146. - 3. 6' ขี้στερον 2255. -31 θερμάσμασιν 2146. - γλιάσμασι 36, 2144, 2141, 2254, 2148, 2140. Cod. S. et Fevr. ap. Foes., Imper. Sambuc. ap. Mack. - γλιάσματι 2143. – χλιάσματα 2145. — <sup>32</sup> μεν om. 2142, 2165 restit. alia manu. - 33 τὸ πρ. Gal. in textu. 2142 ex emend, recentiori, Vassæus. 2165. - τοπρώτον 2276. - 34 άπε (sic) 36, 2165, 2254, 2145, 2276. 2253, 2440, 2444. - anerpeneu 2142, 2448, Ald. - 35 forte 2254. - έστὶ om. 2276, 2165 resit. alia manu, 2253, Cod. Med. ap. Foes. έπιχρησάμενου pro έστὶ χρ. 2144, 2148, 2141. — 36 πειραθήναι 36, 2276, Gal. in textu, Vassœus, 2165 sed correctum alia manu. - παραθήναι gloss. 2144. — 37 διαλύσαι 2145, 56, 2253, 2148, Ald., 2276. - 38 τὴν ὀδύνην om. 2255 , Cod. Med. ap. Foes. , 2146, 21 , restit. alia manu in marg., 2276. — 39 των θερ. 2276. — 40 μέν pro δέ 2276. 36, 2142 ex emendatione recentiori , 2165 sed μέν obliteratum et δέ restitutum alia manu, Cod. Med. ap. Foes. - 41 κράπσον emendatum in κράτκουν 2144. - κράτησον 2148, 2141. - 42 μέν om. 2276. - μέν est effacé par un trait de plume dans 2142. - usv om. Cod. Med. ap. Foes. - Dans 2165 μέν était après ὕδως; il a été effacé et reporté par une autre main après κράτιστον - 43 σκύτει et in marg, alia manu κύστει 2165. - 44 ἀπείω (sic) 2253. - ἀγγίω 2146. - 45 èv om. 2165, Gal. in textu, Vassans. - ένοστραχίνω 56.

\* Τὰς πλευράς 2145. — \* πουσχνίας 2145, 2140, 2144 cum gloss. προσηνίας, 2142, 2143, 36, 2148, 2141 mutatum in προσηνείης et gloss. προσινίας. - προς τη εἰσήνεγκαν pro προσινείης είνεκεν 2146. - Cette variante du manuscrit 2146 est certainement singulière, surtout si on la compare au texte, et si on remarque combién elles'en rapproche dans l'écriture et la prononciation, combien elle s'en éloigne par le sens, et combien cependant elle serait admissible. - 3 EVEXEV 2254, 2276, 2145, Gal. in textu, Vassæus, 2165. - χάριν gloss. 2144, 2144. - 4 άγαθὸς 2148. - 5 Se pro 78 2253, Gal, in textu, 2146, 2165, 2276, Vassæus. — 6 ἄνω 2253.- ἰματίω pro ἄνω vulg. - Sans doute ἡματίω est une bonne leçon; mais ανω est encore plus prècis que ἐματίω, puisqu'il s'agit d'empêcher la vapeur de l'eau de se porter en haut; d'ailleurs l'idée de couverture est renfermée dans le verbe περιστέγειν; enfin j'ai beaucoup de confiance dans le manuscrit 2233, et je le suis volontiers. - 7 γούνω 56. - 8 addit av ante διαρχέσει vulg. - αν om. 2253. 2144, 2140, 2143, 2254, 2142, 2145, 36, Ald., 2146, 2141. - dexi-GEL 2253, 2144, 2140, 2145, 2254, 2142, 2145, 36, Ald., 2146, 2141. - διαρχέση 2276. - 9 παραμένη 2276. - " ΐνα pro ώς 2145, 2145, 56, 2144, 2140, 2148, Cod. S. ap. Foes., 2141. - 6; (va. 2254. -- 11 n 2255, 2145, 2140, 2146, 2254, Vassæus, Gal. in textu, Cod. S. ap. Foes. - ή om. vulg. - ἀτμής 2276. - 12 φέρηται 2165, Gal. in textu, 2255, 2142 ex emendatione, Vassæus. - προσφέρειται 56, 2148. - 13 μή αρα 2165, Gal. in textu, Vassieus. - 14 μει pro μή 2276. - δικέει 2255. - 15 δοτε 56. - 16 δή pro δεί 2276, 2146, 2255 manu alia. - Sr. vaut peut-être mieux que Sei. - 17 zzi om. 2145. - 18 n 22 2165, Gal. in textu, Vassæus. - n Cod. Med. ap. Foes., 2255, 2254, 2276. - zzl pro n vulg. - Pour readre la construction possible, j'ai mis, après ερεβει, un point en haut, que nedonnent ni les mss. ni les imprimes. - 19 κεκραμένω Gal. in textu, Vassarus, 2142. - κεκραμέvase d'airain, ou dans un vase de terre cuite. Il faut interposer quelque corps mou, asu que le contact n'en soit pas douloureux. Il est bon aussi d'appliquer une grosse éponge molle que l'on trempe dans l'eau chaude et que l'on exprime; on recouvrira d'un linge la fomentation; de cette façon, la chaleur s'en maintiendra plus long-temps, et la vapeur n'en ira pas dans la respiration du malade, à moins que cette inspiration de vapeur chaude n'ait quelque utilité, car ilest des cas où elle en a. On peut encore prendre de l'orge on de l'ers pilé, qu'on délaiera dans une eau vinaigrée, un peu plus acide qu'il ne faudrait pour qu'on la bût; on fera bouillir ce mélange, on le coudra dans un sac et on l'appliquera sur le côté; on se servirait duson de la même manière. Quant aux embrocationssèches, ce

νως 2140, 2141 cum gloss. κεκραμένως. - κεκραμένως 2254. - κεκριμένως 36. - κεκριμένω 2446. - κεκραμμένω 2165, 2276. - 20 σκικεφ 2255, 2165, Vassaeus, Gal. in textu, 2442 ex emend. - μικρώς 56, 2145, 2140, 2144, 2254. - κεκραμένω καὶ σμικρώ Cod. Med. ap. Foes. - 10000 2145, 2276, - Le Commentaire de Galien prouve qu'il a lu σμικρώ et non σμικρώς: « Hippocrate dit que le mélange doit être un peu trop acide, ως είναι μικού δζύτερον, pour être bu. » — 21 δζυτέρω 2142 ex emendatione. - 23 πίη τις Gal. in textu, 2165, Vassæus. παιή (emendatum in πία) τίς 2255. - 23 πία 2445, 2276. - 24 είς Gal. in textu, 2165, Vassæus. - 25 μαρσύππια Vassæus, Gal. in textu, Cod. Med. ap. Foes. - uaroimia 2446 .- 26 addit to post u. vulg. - 72 om. 2255, 2146, 2254, Gal. in textu, 2112, Vassaus, Cod. Med. ap. Foes, 2165. 2276. - ἀποβράψαντα rulg. - ἀποράψαντα Vassaus, 56, Gal. in textu, 2165.-καταράθαντα 2253, Cod. Med. ap. Foes. - κάτα δάθαντα 2142 ex emendatione. - καταφράθαντα 2145, 2276, 2163 correctum alia manu. ἀποξόίψαντα 2146. - 27 πίτωρα (sic) Cod. Med. - 28 addunt κατά Cod. Med., 2276. —29 περί ξερείς πυρίες 2140, 2143, 2254. - περίξερες πυρίας 36, 2143, 2140, 2142. - περί πυρίης ξηρής 2143, 2148, 2141. - ξηρή δέ πυρίη 2142 , 2254 , 2446. - ζηραί δε πυρίαι 2255. - ξηρών δε θεςμασμάτων pro πυρίη δε ξηρή 2165, 2276, Vassæus, Gal. in textu. πυρία, ξηρά gloss. 2144, 2141. - 30 αλις 2145. - 31 και addit post άλες Van der Linden. - 32 έρινέσισι 2142, Gal. in textu, Vassmus, 2276. είρινέουσι 2253. - είριέοισι 2254. - είρηνέοισι 36. - ήριναίοισι 2146. -33 μαρσυππίειση Vassæus, Gal. in textu. - μαρσυππίειση 2142. - μαρσίποιοι» 2116. -- 34 έπιτη δειότατον 2118, 2111, 2141. - έπ.τη δειότατα 56.

\*προσηνές ° ό χέγχρος · λύει ³ δε 4 μάλθαζις ή ° τοιήζε καὶ 6 τὰς πρός 7 κληδὰα \*περαιούσας ἀλγηδόνας. ° Τομή μέντοι '° γε οὐχ '' ὁμοίως λύει δδύνην, '² ἢν μή πρὸς '³ τὴν '4 κληδὰα '5 περαίνη '6 ή δδύνη. \*Ην δὲ μή '7 λύηται πρὸς τὰ θερμάσματα ὁ πόνος, οὐ χρή '8 πολὸν χρόνον '9 θερμαίνειν ' 2° καὶ γὰρ '² ξηραντικὸν τοῦ '2² πλεύμονος '2³ τοῦτό '24 ἐστι, καὶ ἐμπυητικόν · ἀλλ' '25 ἢν μὲν '26 σημαίνη '7 ή δδύνη ἐς '8 τὴν '29 κληδὰα ἡ ἐς '3° τὸν βραχίονα βάρος ἡ 3' περὶ μαζὸν ἡ ὑπὲρ τῶν '3 φρενῶν, '33 τάμνειν '34 χρὴ τὴν ἐν '35 τῷ '36 ἀγκῶνι '3¹ φλέθα τὴν '38 ἔσω, καὶ μὴ 39 ἀννέειν 40 συχνὸν 4 ἀφαιρέειν 4' τὸ αἵμα 4² ἔως ὰν 44 ἔρυθρότερον 45 πολλῷ βυῆ, 66 ἀντὶ καθαροῦ τε 47 καὶ ἔρυ-

" Πράον gloss. 2144, 2141 . — "ή pro o Gal. in textu, 2142 ex emend. recent., 2165, 2276, Vassæus. — 3 μάλθαξις δε λύει Gal in textu. 2165, 2276, Vassieus. — 4 uzhbatis 2144. - uzhbatis 2148, Ald. μαλθάζεις 2146. — 5 δέ pro τοιήδε 2144. - τοιάδε gloss. 2141, 2144. — 6 τὰς om. 2254.—7 κλκίδας vulg. -κλκίδα 2253, 2276, 2446, Gal. in textu, Vassæus, 2142. - την κληίδα 2254. - προσκληίδας 2144. - προσκληήδας 36. - κλειίδα 2165. - 8 παραινούσας 2253. - περαινούσας 2254. περεσύσας 2146, 2165, 2142, cum περαισύσας in 2165 et 2142 ex emend. - περαιούσας 2145, περεούσας ex emendatione eadem manu. -9 70 μη Gal. in textu, 36, Ald., 2141, 2142, 2148, 2253. - τομή 2146, Cod. Med. ap. Foes. - ή τῆς φλεβὸς τομή 2145. - τομήν 2276. το γε om. 2253, 2465 restit. alia manu, 2276. — τι σύχ ὡς όμ. 2253.εὐχ' έμείως 2140, 2276. — 12 ή emendatumin εί pro ήν 2253.—13 τήνο m. 22 76, Gal. in textu, Vassæus, 2 165.—14 κληΐδα 225 4, -κληΐδα vulg.-κλείδα 2465. - 15 περαίνοιτο Gal. in textu, 2442 ex emend. recentiori, 2276, Vassæus. - παραίνοιτοι (sic) 2165 mutatum alia manu in παραίνη. - παιραίνη (sic) 2148.—16 ή εδύνη om. 2165 restit, alia manu in marg.—17δύηται 2253. - 18 πολλύν 2253. - 19 εκθερμαίνειν Gal. in textu, 2165, 2276, Vassæus. - 20 καί om. Gal. in textu, 2165, 2276, Vassæus. - 21 ξηρ. γάρ Gal. in textu, 2165, 2276, Vassæus. - 22 πνεύμονος 2143, 2254, Gal. in textu, 2142, 2144, 2145, 36, 2253, 2148, 2146, 2144, 2165, 2276, Vassæus. - 23 τοῦτ' ἐστί 2254, 2142. τοῦτ' ἐστίν 2146. - 24 ἐστι om. 2253, Gal. in textu , 2165 , 2276, Vassæus. - 25 ti pro \$2165, 2276, Gal. in cit. t. 4, p. 3, l. 19. - 26 σκιμαίνη om. Gal. in cit. ibid. - συμβαίνει 2165, 2276, Cod. Med. ap. Foes. - σκιμαίνει 36, 2253, - άλλ' εί μέν συμβαίνει όδύνη Cod. Ms. Bourdel. ap. Chart., Vassaus cum no may may onuxion in marg. -27 ή om. Gal. in textu, Cod. Med. ap. Foes., 2165. - ές κληίδα ή όδύνη

qui convient le mieux c'est du sel ou du sorgho torréfié (holeus sorghum Lin.), que l'on met dans des sachets de laine. Le sorgho, en effet, est atténuant et adoucissant; une semblable embrocation résout les douleurs, même celles qui s'étendent à la clavicule, tandis que la philébotomie n'est pas aussi efficace, à moins que le point douloureux ne soit vers les clavicules. Mais, si les applications chaudes n'emportent pas la douleur, il ne faut pas y insister long-temps, car elles ont pour effet de dessécher le poumon et de favoriser la suppuration. La douleur se déclarant vers la clavicule, ou une pesanteur se faisant sentir dans le bras. ou autour de la mamelle, ou au-dessus du diaphragme, il importe d'ouvrir la veineinterneau pli du coude, et de ne pas hésiter à tirer une grandequantité de sang, jusqu'à ce que celiquide coule beaucoup plus rouge, ou qu'au lieu d'être vif et rouge. il prenne une coloration foncée, car ces deux choses arrivent. La douleur étant, au contraire, bornée aux régions sous-diaphragmatiques, et ne se déclarant pas vers la clavicule, il faut procurer des évacuations alvines, ou avec l'hellébore noir (hel-

2276. - 28 Tree om. 2253, 2254, Gal. in textu, et in cit. 1. 4, p. 5, 2142. 2146, 2176, Vassæus.—29 κληΐδα 2254. -κληΐδα vulg.— 30 τον om. 2253. - ἐν βραχίση 2142, Cod. Bourdel. ap. Chart., 2146, 2165, 2276, Gal. in cit. 1. 4, p. 3, Vassæus et in marg. ἐς τον βραχίσνα. — <sup>31</sup> ὑπὲρ pro περὶ 2253. - περιμαζόν 36. - 32 νεφρών 2276, Cod. Med. ap. Fors. -13 τέμνειν 2276, Cod. Med. ap. Foes. , Gal. in cit. t. 4, p. 5, in alia cit. t. 4, p. 23, l. 53. — 34 χρή 2276, 2253, Gal. in cit. t. 4, p. 3. άρχητι rulg. - δεί Cod. Bourd. ap. Chart. - χρή om. 2165 cum άρχητι. alia manu in marg. - δὲ χρή Gal. io cit. t. 4, p. 23, l. 53. - 35 τῷ om. 2165, 2276, Gal. in textu, in cit. t. 4, p. 3, et in alia cit. t. 4, p. 23, Cod. Med. ap. Foes., Vasseus. — 36 ἀγγῶνι 36, 2146. — <sup>37</sup> χεῖρα pro φλέβα 2253. — <sup>38</sup> έσω Gal. in cit. t. 4, p. 3. ~ εἴσω vulg. — <sup>59</sup> ἀχνεῖν vulg. — <sup>40</sup> λώχνον pro συχνὸν 2146. — <sup>41</sup> ἀφαίρεσιν pro άφ. 2146. - άφερέειν 2165. - άφαιρεῖν Gal. in cit. t. 4, p. 3. - άφαι-27,σειν Gal. in cit. t. 4, p. 25. - 42 το αίνα om. 2254, 2253, Cod. Med. ap. Foes., 2146, 2276. — <sup>43</sup> εστ' pro έως 2255, Gal. in cit. t. 4, p. 5, Cod. Bourd. ap. Chart. – έστ' (sic) αν 2276. — <sup>44</sup> έρυθρώτερον 2253. - ερυθρότερον τε καὶ ζανθότερον Gal. in cit. t. 4, p. 23. - 45 πολύ Gal. in cit. ibid. — 46 ἀντικαθαρού 36. — 47 τε καί 2165, 2253, 2140, 2143, 2254, Gal. in textu, et in cit. t. 4, p. 3, et in cit. t. 4, p. 23, 2276, 2442, 2446, 2444, Vassreus. - τε oin. vulg. - ὑγροῦ pro ἐρυθροῦ 2148, 2141. - pro έρυθοοῦ quidam miss. ξανθοῦ legunt veladduntap. Chart.

0ροῦ πελιόν · ² ἀμφότερα γὰρ ³ γίγνεται. Ἡν 4 δὲ δπὸ ΄ τὰς φρένας 6 ἢ 7 τὸ ' αἄγγημα, 9 ἔς δὲ τὴν ' ο κληΐδα μὴ ' ο σημαίνη, η ' μαλθάσσειν ' 3 δεῖ τὴν ' 4 κοιλίην, ' 5 ἢ ' 6 μέλανι ' 7 ἐλλεδόροι ἢ πεπλίω, ' 8 μέλανι ' 9 μὲν 2° δαῦκον ἢ 2° σέσελι ἢ 2° χύμινον ἢ 2 3 ἄννησον ἢ 24 ἄλλο τι τῶν εὐωδέων μίσγοντα, 25 πεπλίω δὲ 26 ὁπὸν σιλφίου ἀτὰρ καὶ 27 μισγόμενα 28 ἄλλήλοισιν διμοιότροπα 29 ταῦτά ἔστιν. ᾿Αγει δὲ μέλας μὲν 3° καλλίω καὶ 3 κρισιμώτερα 32 πεπλίου, πέπλιον δὲ μέλανος 33 μάλλον 34 φυσέων 35 καταβρηκτικόν 36 ἔστιν · 37 ἄμφω δὲ ταῦτα δδύνην παύει · παύει δὲ καὶ ἄλλα 38 πολλα τῶν ὑπηλάτων· κράτιστα δὲ ταῦτα ὧν ἔγὸ οἶδα ἔστιν · 39 Ἐπεὶ καὶ τὰ ἐν 4° τοῖσι ῥο-

' Πελιδύον 225 3, Vassæus, 2276, Gal. in textu, et in cit. 1. 4, p. 3, et in cit. t. 4, p. 23, 2142, 2165. - \* άμφότερα 2276, 2253, 2254, 2445, 2442, Cod. Med. ap. Foes., Imper. Sambuc. ap. Mack, 2465 mutatum alia manu in άμφοτεροία, Gal. in cit. t. 4 , p. 23. - άμφοτέρων Fevr. ap. Foes, forte pro ἀμφότερον. - ἀμφότερον Cod. Bourd, ap. Chart., Gal. in cit. t. 4, p. 5. - άμφοτεροία vulg. - 3 γίγνεται Vassæus, 2146, Gal. in textii, 2165, 2148, 2141. - γίνεται vulg. - 4 δ' 2254, 2253, 2142, 2446, Gal. in cit. t. 2, p. 344, l. 44. - 5 7a; om. 2253, 2446, 2465 restit. alia manu in marg., Gal. in cit. t. 4, p. 3, in alia cit. t. 2, p. 278, l. 32, in alia cit. t. 2, p. 314. - ὑπὸ τὰς φς. om. 2276, un blanc en tient la place. - 6 εία Gal. in cit. t. 2, p. 278. - 7 post τὸ repetitur το 2165. - 8 λύπη gloss. 2144. - πάθος gloss. 2141. - 9 είς 36. -- ·· αληίδα 2254. - αληίδα vulg.-- · · σημήνη 2253, Gal. in cit. t. 4, p. 3, et in alia cit. t. 2, p. 314. - σημάνη Gal. in cit. t. 2, p. 278, l. 32. σημαίνει 36, Gal. in textu, 2165, Vassæus, 2142 ex emend. recentiori. - συμβαίνει Cod. Med. ap. Foes., Imp. Samb. ap. Mack. - συμβαίνη 2276. - 12 μαλθάσειν 2276. - μαλδάνειν quidam Codd. ap. Mack. μαλθάνειν Vassæus. - μαλάσσειν Gal. in cit. t. 2 , p. 278 , l. 52. μαλάσσειν gloss. 2144. - 13 χρή 2253, 2254, Gal. in textu, et in cit. t. 4, p. 5, et in alia cit. t. 2, p. 278, et in alia cit. t. 2, p. 344, 2442, Cod. Med. ap. Foes., 2165, 2276, Vassæus. - 14 xcilian gloss. 2144, 2141. - 15 7 om. Gal. in cit. t. 2, p. 278, Cod. Med. ap. Foes. - η μέλ. om. 2276, un blanc en tient la place. - 16 addit èv post η 36, 2144, 2140, 2145, 2143, 2141, 2144. - 17 ελεβόρω Gal. in cit. t. 4, p. 3, 2142, 36, 2146, 2276. - Aucun de nos manuscrits n'écrit ce mot par un esprit rude. — 18 μέλανα 2276. — 19 μέν om. 2276. - 20 δαύκος 2146, 2144, 2141, 2255, 2140, 2143 , 2254 , 2148 , Ald., 2142. - δαύχος 36. — 21 σέλινον pro σέσελι 2276, Cod. Ms. Bourdel, ap. Chart. et vetus interpres apium. -

l'eborus orientalis, Linn.; helleborus officinalis, Salisb.), ou avec l'euphorbe (euphorbia peplus, Linn.); il faut associer: à l'hellébore noir, le daucus de Crète (athamanta cretensis, Linn.), le séseli de Crète (tordy lium officinale, Linn.), le cumin (cuminum cymilum, Linn.), l'anis (pimpinella anisum, Linn.), ou quelque autre des plantes odorantes; à l'euphorbe, le suc d'assa-fætida; car ces substances mêlées ensemble ont des conformités respectives. L'hellébore noir produit des évacuations meilleures, et plus favorables aux crises que l'euphorbe; cette dernière, à son tour, est plus propre à provoquer l'expulsion des gaz; toutefois, ces deux médicaments calment la douleur; au reste, plusieurs autres purgatifs jouissent de

22 ximiyoy 2276. - xburyoy 56. - 23 angoy 2145, 2146, Vassæus, Gal. in textu , et in cit. t. 2, p. 278, et in alia cit. t. 2, p. 514. - av. occ. 2254. - ανησον 2145. - ή αννησον om. 2165 restit. alia manu in marg. π άνυσεν. 2276. — 24 άλλ' ὁ τι 2144. - ἡ εἴ τι τῶν εὐωδέων ἡ μίσγοντα 2146. - άλλω τινέ pro άλλο τι , εὐωδέων om., un blanc en tient la place, 2276. - εὐωδών μιγνύντας (sic) Gal. in cit. 1. 2, p. 278. — 25 πεπλείω 2146. - 26 του pro όπου 2165, sed του obliteratum et όπου scriptum in marg. alia manu. — 37 22ì 72 Gal. in textu, 2145, 2165, 2276, Vassæus. - 28 2027/2014 2445. - 29 7207' έστιν 2254, 2442, 2253, 2146. — 30 καλίω 2148. — 31 χρησιμώτερα 2142, 2254. - κρισιμώτερα mutatum alia manu in χρασικώτερα 2255. – κρισικώτερο 2146, 2165. – κρισικώτερα Cod. Bourd. ap. Chart. – κρισικώτερο 2276. - C'est κρισιμώτερα qu'il faut lire ; car Galien , dans son Commentaire , en expliquant ce mot, dit: α Κρισιμώτερα, ce qui fait davantage la crise de la maladie; ce qui, dans le fait, est ici synonyme de plus utile. » Είκ δ'άν αὐτῷ κρισιμώτερα λεγρίμενα, τὰ μάλλον κρίσιν ποιούντα του νοσήματος, όπερ έστι δυνάμει ταυτόν τω ώρελιμώτερα. — 32 πεπλίω 2146. — 33 μάλλον om. 2146, 2255, 2140 restit. alia manu, 2142 restit. alia manu, 2165 restit. alia manu in marg. - 34 00000 2142 ex emend. recentiori, 2165, 2276, Vassæns. - φύσεων 2144, 2145, 36, 2255, 2148, 2146, 2141. — 35 катарриятию Cod. Med. ар. Foes., 2276, 2165 mutatum in καταβόνκτικότερον (sic). - καταβόνκτικώτερον volg. - καταρρακτικώτερον 2254. - καταρρακτικώτερος 56. - Le positif est donné par trois manuscrits; le comparatif, plus μάλλον, est donné par le texte vulgaire; enfin le comparatif, sans μάλλον, est donné par les cinq manuscrits cités plus haut, qui indiquent cette suppression. — 36 έστι 2165. - έστιν om. 2276. — 37 αμφω δ. τ. έ. π. om. in quibusdam exemplaribus ap. Foes. - αμφω..... ὑποψίτν τινα om. 2163 sed restit. alia manu in marg., 2276. — 38 συχνα 2255. - ὑπηλατῶν 2146. — 39 περὶ ὑπηλάτων in marg. 2112 alia manu. 40 το σιν 2148, 2146. - τζαι 2141. - βυσχικασι 2253.

φήμασι διδόμενα ὑπήλατα ' ἀρήγει , δχόσα μὴ ² ἄγαν ³ ἐστὶν ἀηδέα ' ἢ διὰ πιχρότητα ἢ ⁵δι' ἄλλην τινὰ 6 ἀηδίην, ἢ διὰ πλῆθος
ἢ τχροιὴν ἢ ° ὑποψίην τινά. 9 Τῆς 1° μὲν '' πτισάνης, 1° ὁχόταν πίη
τὸ φάρμαχον, '3 ἐπιβροφῆν '' ἀὐτίχα χρὴ διδόναι '5 μηδὲν '' ἐλασσον
ἄξίως λόγου ἢ '' ὁχόσον '' εἴθιστο '' 9 ἔπεὶ 2° χαὶ χατὰ 2' λόγον 2° ἔστὶ
13 μεσηγὺ τῆς ² 4 χαθάρσιος μὴ διδόναι 25 βοφῆν ' 26 δχόταν δὲ 27 λήξη 28 ἡ χάθαρσις, τότε 29 ἔλασσον 30 βοφεέτω ἢ 3' ἐχόσον 32 εἴθιστο '
μετὰ δὲ 33 τοῦτο, ἀναγέτω ¾ αἰεὶ ἐπὶ τὸ 35 πλεῖον, 36 ἢν ἢ τε δθύνη
πεπαυμένη 37 ἢ, χαὶ 38 μηδὲν ἄλλο 39 ἐναντιῶται. 40 Ωδιὸς δέ μοι
λόγος 4' ἐστὶ, 4' χαὶ ἢν χυλῷ 43 πτισάνης δέῃ 4 χρέεσθαι (45 φημὶ
γὰρ 46 ἄμεινον εἶναι αὐτίκα ἀρξασθαι 47 βοφῆν τὸ ἐπίπαν 48 μᾶλλον, ἢ
49 προχενεαγγήσαντα 50 ἄρξασθαι τοῦ 5' βοφήματος, 5' ἢ τριταῖον,

· Αρήγη 2255.— λίαν gloss. 2444.— 3 έστιν 2255, 2254, 2442, 2446. Vassæus. - έστι 2165. - είσιν vulg. - ἀκδή 2253. - ἀκδή gloss, 2141. -4 post ἀκδέα addunt λίκν 2442, 2254; λύειν Gal. in textu, Fevr. ap. Foes., Merc. in marg., Vassæus, 2165. - διαπικρότητα 36, 2148. — 5 διά 56, 2146. — 6 ἀκδείκν 2165, Vassæus. — 7 ἢ διά Gal. in textu, 2253. — 8 ὑπεροψίαν Gal. in textu, 2165, Vassæus. — 9 τ7,ς 2253, Cod. Med. ap. Foes., 2276, Cod. Bourd. ap. Chart. - τλν vnlg. — 10 μέντει 2253, Cod. Med. ap. Foes., 2276, 56, 2140, 2143, 2145, 2254, 2446, Gal. in textu, 2465. - μέν τι 2442. - 11 πτισάνης 2253 cum puncto post 77., Cod. Med. ap. Foes., 2276, Cod. Bourd. ap. Chart. - πτισάνην vulg. - πτισσάνην 2165. - 12 όταν 2253, 2165 mutatum alia manu in ἐκόταν, 2276. - πίη om. 2148. — 13 ἐπιρροφείν 2276, 2145, Gal. in textu, 2146, 2142, Vassreus. - ἐπιρροφήν mutatum in ἐπιόροφεῖν 2253, 2165. - ἐπιρροφήν (sic) 36. - 14 αὐτίκα ἐπιόέςφειν 2254. - 15 μπδέν 2165, 2255, Codd. S. et F. ap. Foes., Vassæus, Gal. in textu, 2146. - μλ δέ 2144, Ald., 2141, 2145, 2148, 2145. - μπ δεν (sic) 56. - μπδε ταίς. - 16 ελάσσων 2254. - ελλασσον 2253. - Ελαττον 2276. - Ελάσσω 2146. - 17 έσον 2276, Cod. Med. ap. Foes., 2255, 2165 mutatum in έκέσεν alia manu. - έκέταν 2146. - 18 elbigro Cod. Med. ap. Foes., 2142, 2253, - elbigrat vulg. τόιστος pro είθ. 2276. — 19 έπειδή pro έπει 2276, Cod. Med. ap. Foes. - 20 καί om. 2276. - 21 καταλόγον 36. - κρίσεν gloss, 2144. -22 ἐστὶν 2146. — 23 μέση γάρ pro μεσηγύ 2144, 2141, 2148, 2143, 2276. - μεσστηύ 2146. - μέσον γάρ 36. - 24 καθάρσεως Gal. in textu, Vassæus, 2165, 2276. - καθάρσης, 2146. - 25 ροφείν 2142, 2276. - ścoży gloss. 2144. - śucety mutatum in śuczy 2255. - ścoży Vassæus, 36, 2165, Lind., Gal. in textu. - βτοσείν 2146. - 16 δταν 2165 2254, Gal. in textu., 2142, 2146, 2276, Vassæus. - ὅτ' ἀν 2255. -27 λήξγχεν (sic) 2276. — 28 ή om. 2276. — 29 τότ' 2146. - έλαττον 2276. Cod. Mcd. ap. Foes. - 30 properto Cod. Mcd. ap. Foes., 2276. έσφύτω mutatum in δεσείτω 2253. - 3: έσων 2276, 2253, 2465 mu-

la même propriété; mais les deux que je viens de nommer, sont les plus efficaces de tous ceux que je connais. Remarquons encore que l'on peut incorporer les purgatifs dans la décoction d'orge non passée : mais, pour les employer ainsi. il faut qu'ils ne soient pas trop repoussants, ou par l'amertume, ou par quelque autre mauvais goût, ou par leur quantité, ou par leur couleur, en un mot, par une qualité quelconque suspecte au malade, Immédiatement après que la purgation est prise, on donnera de la décoction d'orge non passée, presque en aussi grande quantité que d'ordinaire; mais il est convenable d'en suspendre l'usage pendant que le purgatif opère ; puis, quand l'effet a cessé de s'en faire sentir, le malade prendra une dosc de la décoction, moindre que d'habitude; après cela, il faut augmenter progressivement la quantité de la décoction, si la douleur a cessé et si rien autre ne la contre-indique. J'applique le même raisonnement (car je pose en principe général qu'il vaut mieux donner de prime abord une décoction, passée ou non passée, que, mettant le malade à une abstinence rigoureuse, commencer l'usage de la décoction le troisième jour, ou le quatrième, ou le cinquième, ou le sixième, ou le septième, à moins toutesois

tatum in δείστος, Cod. Med. ap. Foes. — 31 είθιστο 2253, 2276, 2142. — 180 εται vulg. — 180 ε ξει gloss. 2144. — 33 ταύτα 2253. — 34 άτι 2276, Gal. in textu, 2146, 2146, Nasseus. — αίτ σπ. 2253. — 34 είν στο 2254. — 34 είν στο 2254. — 35 είν στο 2146. — 36 είν γτο ξεν 2146. — 39 είνα Gal. in textu, 2165, 2276, Vasseus. — 18 μπ δείν 56, 2148. — 39 είναντιώτο 2276, Gal. in textu, 40 εκουτίωτα 2142, in marg. alia manu γέγρατται είναντ (procul dubio ίωτο). La fin du mot est coupée. — 40 αὐτὸς Gal. in textu , Vasseus. — δύτὸς 2165, 2276, 56, 2140. — 40 αὐτὸς 2254. — 41 είστὸν 2255. — 42 είν γτο ποι ξεν 2255. — δέιν πτισσέντς 2254. — 41 είστὸν 2255. — 42 είν γτο ποι ξεν 2255. — δέιν πτισσέντς 2165, Gal. in textu, Vasseus. Cod. Med. ap. Foes. — 44 χρῆσθαι 2255. — χρῆσασθαι 2276, Cod. Med. ap. Foes. — 44 χρῆσθαι 2255. — χρῆσασθαι 2276, Cod. Med. ap. Foes. — 44 χρῆσθαι 2255. — χρῆσασθαι 2276, Cod. Med. ap. Foes. — 42 κρῆστος 2254. — 45 ερτιμά 2165. — 46 κρᾶττο gloss. 2144. — 47 βροεξο 446, 2145, 2254, 2149, 2255. — βρίταν βροεξο 444. — 45 ερτιμά 2165. — τὸ ἐπ. ἐροεξο 2276, Vassœus. — 40 On peut remarquer les deux comparatifs σμείνον, μπλλον; aucune variante π'indique la suppression de l'un ou de l'autre. — 49 προεκναγτήσαντα 2144, 56, 2144. — κειεαγγάσαντα 2276. — 50 σχειαστα 2276. — 51 σχειναντα 2276. — 51 σχειναντα 2276. — 51 σχειναντα 2276. — 51 σχειναντα 2276. — 51 σχειναντά 2

η τεταρταίον, η πεμπταίον, ' ή έχταίον, η έδδομαίον , ' ήν γε μη προχριθή ή νούσος έν 4 τουτέφι τῷ χρόνῳ)' αί δὲ 5 προπαρασκευαὶ καὶ ' ἐπὶ 7 τουτέσισι \* παραπλήσιοι ' ποιητέαι, ' όχοῖαι
'' εἴρηνται.

8. 23 Περί μέν οὖν ροφήματος 13 προσάρσιος 14 οὕτω 15 γιγνώσκω:

16 ἀτὰρ καὶ περὶ 17 ποτοῦ, 18 όκοῖον ἄν 19 τις 20 μέλλη πίνειν 21 τῶν

22 γραφησομένων, 23 ωῦτός 24 μοι λόγος 25 ὡς 26 ἐπίπαν 27 ἐστίν.

Οἶδα 28 δὲ 29 τοὺς 30 ἰητροὺς τὰ ἐναντιώτατα ἢ ὡς δεῖ 31 ποιέοντας βούλονται γὰρ 32 πάντες, ὑπὸ τὰς ἀρχὰς τῶν νούσων 33 προταριχεύσαντες τοὺς ἀνθρώπους 34 ἢ 35 δύο ἢ τρεῖς 36 ἢ καὶ 37 πλείονας ἡμέρας, 38 οὕτω προσφέρειν 39 τὰ 40 ροφήματα καὶ τὰ 41 ποτά καὶ τοως τι καὶ 42 εἰκὸς 43 δοκέει 44 αὐτέοισιν 45 εἶναι, 46 μεγάλης 47 μετα
6ολῆς 48 γενομένης τῷ σώματι , μέγα τι 48 κάρτα καὶ 50 ἀντιμετα-

' Ĥ έκτ. om. 2276.— ' ή Gal. in textu. — ' πρότερον κριθή gloss. 2444, 2144. - πρωχριθή 36. - 4 τούτω 2276. - 5 προκατασκευαί 2144, 2145, 2140, 36, 2148, 2145, 2141. - Ces préparations regardent ceux qui sont mis à l'usage de la décoction d'orge non passée, xulic. Il en résulte que la phrase φημί γάρ κτλ. est une parenthèse, qui separe αί δε προπ. de ωύτος δέ μαι κτλ., p. 276, l. 9, phrases qui tiennent entre elles par le sens, et dont on ne saisirait pas la liaison, si on ne reconnaissait pas que vas indique une parenthèse. - 6 êni om. 2253, Gal. in textu, 2165, 2146, Vassæus, Ald. - 7 τούτοισι Gal. in textu, 2165, 2276, Vassæus. — 8 παραπλησίοις 2253. - δμειαι gloss. 2144. - παραπλήσια: 2276, 2446. - 9 ποικταΐα 2276. - 10 όκοιαί περ vulg. όκοια άπερ 2146. - όποια: sine περ 2253. - " εξρηται 2142 correctum alia manu in eisyytat, Ald. - έλέγθησαν gloss, 2144, 2144. -<sup>12</sup> π. μ. ο. ρ. πρ. ο. γ. om. 2165 restit. alia manu in marg., 2276, Cod. Med. ap. Foes. - 13 προσάρσεως Gal. in textu, Vassæus, 2165. - πρὸς ἄρσηςς 2146. — 14 οῦτως Gal. in textu, 2165, Vassaus. — 15 γινώσκω vulg. - γιγνώσκω 2146. - 16 αὐτὰρ Vassæus, 2165. - άλλὰ γάρ pro ἀτάρ 2146. — 17 τόπου 2276. — 18 όποῖον 2233. — 19 τι 2140, 2143, 2254, 36, 2141. — 20 μέλλει 2253 cum suprascripto μέλλα, 2276, 2146. — 21 καὶ τῶν 2140, 2144, 2143, 2254, 2142 sed zai obliteratum, 36, 2448, 2445, 2441. - 22 προγραφησειιένων 2442 ex emendatione recentiori, Cod. Med. ap. Foes. - προσγραφισομένων 2253, 2165 sed προσ obliteratum, 2276, 2145. - 23 ώμπὸς 2165, 2146, 2140. - ώὐτος 2254. - αὐτὸς Vassæus. - ωὐτὸς Gal. - 24 μοι om. 2253. - 25 το pro ως 2142, 2276, Vassæus. - το, suprascript. alia manu ώς 2254. - τοεπίπαν sine ως 2255. - ως έπ. om. 36.—26 παντελώς gloss. 2144, 2141. . '7 forí Gal. in textu, Vassaus, 2165, 2276. -

que la crise de la maladie ne soit arrivée auparavant), j'applique, dis-je, le même raisonnement aux cas où convient la décoction d'orge passée; ici aussi il faut employer ces moyens préparatoires, saignée ou purgation, dont j'ai parlé.

8. Telles sont, suivant moi, les règles de l'administration de la décoction d'orge, passée ou non passée; quant aux boissons, quelle que soit celle, parmi les boissons dont je traiterai, que le malade doive prendre, on suivra en général la même marche. Je sais que les médecins font, en réalité, le contraire de ce qu'il faudrait faire; tous veulent dessécher, au début, le malade par une diète absolue, pendant deux ou trois jours ou même davantage, puis administrer les décoctions et les boissons. Peut-être s'imaginent-ils que, le corps ayant éprouvé un grand changement, il importe d'opposer quelque grand changement contraire. Sans doute, changer n'est pas d'un mince avantage, mais il faut changer à propos et avec sûreté, et surtout savoir, après le change-

<sup>28</sup> de xai om. Gal. in cit. t. 5, p. 4, l. 27. - 29 post de addit xai vulg. -xai om. 2146, 2276, Cod. Med. ap. Foes., 2253, 2165. - 30 iarpeus gloss. 2144, 2144 - iarpeùs 2276. - 3º meiéovras 2253, Gal. in textu , et in cit. 1. 5, p. 4, 2165, Vassæus, 2276. - ποιούντας vulg. - ποιεύντας 2254, 2142, 2146. - 32 πάντες 2253, 2276, Gal. in cit. t. 5, p. 4. απαντες vulg. - απαντας mutatum in απαντες alia manu 2165 - 33 προταρυχεύσαντες Ald., Merc., Mack. - 34 ή δύο om. Lind. - 35 ή καὶ Gal. in cit. 1. 5, p. 4. - 36 ήμερας ponunt post τρείς, om. post πλείονας 2165, 2276. - 37 πλείους 2140, Gal. in cit. t. 5, p. 4, 2143, 2254, 2142, 2144, 2253, 2446, 36, 2145. — 38 ούτως 2276. - ούτως\* προσφέρειν Cod. Med. ap. Foes. — 39 καὶ τὰ Gal. in cit. t. 5 , p. 4. — 40 ρυφήματα 2253. — 4, πόματα 2253. — 4 είκως 36. — 4 δοκεί 2111, 2143, 2145, 2140, 2148, 2144, 36. - Soxén Gal. in textu, 2165, Vassaus, Liud. — 44 αὐτέοις Gal. in textu, Vassaus. - αὐτοῖσιν 2255. -αὐτας mutatum in αὐτέοις alia manu, 2165. - αὐτας 2276. — 45 ε. μ. τ. μ. om. 2276. - Un blanc en tient la place. - 46 post μεγ. addit της vulg. - της om. 2253. -- 47 άλλαιώσεως gloss. 2144, 2141. -48 γιγνομένης 2165, Gal. in textu, Vassæns. - γενομένης οπι. 2141, 2144. - ytrouerns 2253, 2276, Ms. Bourd, ap. Chart. - 49 έάρτα (sic) 36. — <sup>50</sup> άντι βάλλειν 2276 avec un blanc entre αντι et βάλλειν

βάλλειν. ' Το δὲ μεταβάλλειν ' μέν εὖ ' ἔχει 4 μὴ δλίγον · ορθῶς μέντοι ' ποιητέα ' καὶ βεβαίως ἡ ' μεταβολὴ, καὶ ἔκ γε τῆς μεταβολῆς ἡ πρόσαρσις τῶν ' γευμάτων ἔτι μᾶλλον. Μάλιστα μὲν οὖν ' βλάπτοιντο ' ° ἀν , '' εὶ μὴ δρθῶς ' ' μεταβάλλοιεν, οἱ ' ' ὅλησι ' ' τῆσι ' ' πτισάνὴσι Χρεόμενοι · ' ΄ βλάπτοιντο δ' ἀν καὶ ' ' οἱ ' ' μούνω τῷ ' ' Νλῷ ' ' Νλῷ ' ' ' Κιστα ' ΄ βλάπτοιντο δ' ἀν καὶ οἱ μούνῳ τῷ ' ποτῷ ' ' Χρεόμενοι, ' ' Κιστα ' ΄ δ'ὰν οὖτοι.

 Νρή δὲ <sup>38</sup> καὶ τὰ μαθήματα <sup>27</sup> ποιέεσθαι ἐν τῆ διαίτη τῶν ἀνθρώπων ἔτι ὑγιαινόντων, οἶα <sup>38</sup> ξυμφέρει : εἰ γὰρ δὴ <sup>39</sup> τοῖσί γε

1 To de om. 2165 restit. alia manu in marg., Cod. Med. ap. Foes., 2276. - το δέ μεταβ. οπ. 2146. - 2 δέ pro μέν 2276, Cod. Med. ap. Foes. - 3 eyr, 2146. - 4 et un 2144, Lind., 2141, 2143, 2148. 2254, 50, Cod. F. ap. Foes., Imp. Samb. ap. Mack. - 7, p.n Cod. S. ap. Foes. - si pro un 2142 ex emendatione recentiori, 2445. - un mutatum alia manu in si 2140. - Dans 2165, il y avait probablement εί, ce mot a été effacé, et une antre main a écrit en marge μή. - είς pro μή 2276. - 5 post μέντα addit γε vulg. - γε om. 2253, 2465. Gal. in textu. - ye me semble ici redondant, et repeté, par erreur de copiste, à cause du voisinage du 7 suivant, qui est bien placé. -6 ποικτέα καὶ βεβαίως (suprascripto βέβαιος) ή μ. 2253. - pro quibus habent : μεταβιβαστέη καὶ ή μ. vulg.; μεταβιβασθείη καὶ ή μ. Lind.; μεταβιβαστέχ (sic) καὶ ή μ. Mack.; μεταβεβασταίν καὶ ή μ. Cod. Med. ap. Foes.; μεταβιβασταίη καὶ ή μ. 2441, 2444, 2440, 2443, 36, 2254, 2148, Merc.; μεταβιβαστέν χή μ. 2165, ces mots sont surcharges, it y avait probablement auparavant μεταβιβασταίη καὶ ή μ..; μεταβά (sic) 2276, un blanc tient la place du mot inachevé et de καὶ ή μ.; μεταβιβασταῖς ቭ καὶ ή μ. 2146; μεταβιβασταίη χ' ή μ. Vassæus. – Le manuscrit 2253 méritant, en général, beaucoup de confiance, j'ai préféré sa leçon à celle du texte vulgaire et des autres. En étudiant les lettres des deux leçons, on comprend comment la leçon du manuscrit 2253 a pu être transformée en celle du texte vulgaire ; ou celle du texte vulgaire en la lecon du manuscrit 2253. Au reste, le sens est le même des deux côtés. Jo dois ajouter que, plus loin dans son Commentaire, p. 65, 1. 12, Galieu citant cette phrase, on lit μεταβιβαστέν, -- 7 άλλιωσις gloss. 2144. - 8 πνευμάτων pro γευμάτων 2276, Cod. Med. ap. Foes. -) βλάπτονται 2276. - αν βλάπτοιντη 2253. - 10 αν om. 2276, 2165 restit. alia manu - " zi 2234, 2112, Vassieus, 2146, 2253, 2163. - ซึ่ง 2276. - ซึ่ง valg. ... 17 มะรอดิสติงเรา 2254, 2276. .... 12 รูรัติราช 2255. -.

ment, prescrire les aliments. Ceux qui sousfriraient le plus d'un changement inhabile, seraient les malades que l'on mettrait, après une abstinence absolue, à l'usage de la décoction d'orge non passée; il en résulterait aussi du mal pour ceux à qui l'on ferait prendre simplement la décoction passée; ensin, la seule administration de boissons sussirait pour nuire; mais c'est ce qui produirait le moins d'inconvénients.

9. Pour s'instruire, il faut observer ce qui, dans le régime, est utile aux hommes, pendant qu'ils sont encore dans l'état de santé; car, si une alimentation telle ou telle, même chez les gens bien portants, présente de grandes différences en toutes circonstances, et surtout dans les changements de l'une pour l'autre, comment pourrait-il se faire qu'elle ne présentât pas aussi des différences considérables dans les ma-

Encore ici l'accent paraît avoir été placé primitivement sur λη, εὐλησι. - 14 τῆσιν 2146. - τοῖσι 2148. - 15 πτισσάνησι 2165, Gal. in textu, Vassæns, 2254. - πτισαμένησι 2146. - γρεώμενοι 2253. - 16 βλάπτοιντο.... χυλώ om. 2253. - βλάπτοιντο.... ποτώ χρεόμενοι om. 2140 restit. alia manu in marg. — 17 cò pro si 2148. — 18 μόνφ 2143, 2148. - 19 ποτω pro χυλώ 2255, 2254. - Dans 2142 un mot (sans doute ποτώ) a été gratté, et à la place une main plus récente a écrit χυλώ. - 20 post χυλώ addunt χρεόμενοι 2140, 2141, 2145, 2148, 2144, 2165, 2254, 2276, 2143, Vassœus, Ald., Lind., Merc. - addunt χρεώμενοι 36, 2446. - χρεόμενοι om. vulg. - χρεόμενοι, omis dans le texte vulgaire, doit être rétabli avec l'autorité de presque tous les manuscrits. Des répétitions semblables ne sont pas étrangères au style d'Hippocrate. - 21 βλάπτωντο...... γρεόμενοι om. 2165, 2276, Vassæus, Gal. in texte. - Le Commentaire de Galien prouve que c'est une simple omission de copiste; car, il dit : « En troisième lieu ceux qui en éprouvent le moins de mal sont les malades que l'on met à l'usage des boissons. » Ηκιστα δὲ, τουτέστιν ἐλάχιστα βλάπτειν τοὺς ἐπὶ μώνα τὰ ποτά παραγινομένους. — 22 χυλώ pro ποτώ 2254. - Dans 2442, un mot (sans doute χυλώ) a été gratté, et ποτώ écrit, en place, d'une main plus réceute. — 23 γρεώμενοι 2146, 36. - γρώμενοι 2253. — 24 ούδαμῶς gloss. 2144, 2141. - 25 δ'αν 2253, 2254, 2142, 2146, Imp. Samb. ap. Mack. - Så sine av vulg. - S'av om. Ald. - Så 2141, S'av in marg. alia manu. - 26 uni oni, 2276. - 27 musiobn 2276. -45 συνφέροι 2353. - συμφέρει 2276. — 29 τοῖς γε 2276.

' ύγιαίνουσι <sup>2</sup> φαίνεται <sup>3</sup> διαφέροντα <sup>4</sup> μεγάλα <sup>5</sup> τὰ <sup>6</sup> τοία ἢ τοῖα διαιτήματα <sup>7</sup> καὶ ἐν ἀλλφ <sup>8</sup> τινί <sup>9</sup> που καὶ ἐν <sup>10</sup> τῆσι μετα-βολῆσι, πῶς οὐχὶ καὶ <sup>11</sup> ἔν <sup>12</sup> γε <sup>13</sup> τῆσι νούσοισι διαφέρει <sup>14</sup> μεγάλα, καὶ <sup>15</sup> τουτέων ἐν <sup>16</sup> τῆσιν <sup>17</sup> δζυτάτησι <sup>18</sup> μέγιστα; <sup>2</sup> Λλλὰ μὴν <sup>19</sup> εὐ-καταμάθητόν <sup>20</sup> γε <sup>21</sup> ἐστὶν, ὅτι <sup>22</sup> φαύλη <sup>23</sup> δίαιτα <sup>24</sup> βρώσιος καὶ <sup>25</sup> πόσιος <sup>20</sup> αὐτὴ <sup>27</sup> έωυτῆ ἐμφερὴς <sup>28</sup> αἰεὶ, ἀσφαλεστέρη <sup>29</sup> ἐστὶ <sup>30</sup> τὸ ἐπίπαν <sup>31</sup> ἐς <sup>32</sup> ὑγείην, <sup>33</sup> ἢ <sup>34</sup> εἴ τις <sup>35</sup> ἔζαπίνης <sup>30</sup> μέγα μεταδάλλοι <sup>37</sup> ἐς <sup>38</sup> ἄλλο. <sup>39</sup> Ἐπεὶ καὶ <sup>40</sup> τοῖσι δὶς <sup>41</sup> σιτεομένοισι τῆς <sup>42</sup> ἡμέρης καὶ τοῖσι <sup>43</sup> μονοσιτέουσιν <sup>44</sup> αί <sup>45</sup> ἔζαπιναῖοι μεταδολαὶ <sup>46</sup> βλαδὰς καὶ <sup>47</sup> ἀρρωστίην <sup>48</sup> παρέχουσιν. Καὶ τοὺς <sup>49</sup> μέν γε μὴ

· Υγιαίνουσεν 2146. - \* φαίνονται Gal. in textu , 2253, 2165, 2276, Vassœus. - 3 διαφ. μ. τα om. 2165 restit. alia manu in marg. -4 τὰ addunt ante μεγάλα 2144, 2140, 2143, 2142, 2141, 36, Ald., 2148. - και addit ante μεγάλα 2145. - ταμεγάλα 2254. - 5 τα om. 2276. — 6 τοιαύτα pro τοια 2145. — 7 η pro και 2254. — 8 πού τινι 2254, 2146, Lind., Vassœus. - τινί που est bien dans 2142, mais d'une main plus récente et dans un endroit gratté. - 9 πω om. 2253, 2465 restit. alia madu adte τινι, 2276. — '° άλλησι pro τήσι 2255. — ταίς μεταβολαίς gloss. 2444. — '' έν om. 2254. — Dans 2442, έν est écrit d'une main plus récente et dans un endroit gratté. - 12 72 om. 2253, Gal. in textu, 2142, 2165, 2276. - 13 Taigt 2276, 36. ταις νούσοις gloss. 2141. - 14 μέγα 2253, 2142, 2276, Cod. Med. ap-Foes. — 15 τούτων 2253, 2276. — 16 τοίσιν όζυτάτοισι 2276. - τοίσιν έξυτάτοισιν 2253 ex emendatione. - 17 έξυτάτοισι 2148. - 18 μέγιστα 2255. - μέγιστον Cod. Med. ap. Foes. , 2165 mutatum alia mann in μάλιστα, 2276. - μάλιστα vulg. - 19 εύχολως μαθντευόμενον gloss. 2144, 2444. - εὐκαταμαθητέον Cod. Flor. in Gal. libro de Consuetudine, p. 110, ed. Dietz , 1852. - 20 γε om. 2255, Gal. in textu, Vassæus, 2165. - τε pro γε Cod. Flor. ap. Dietz, p. 110.- 21 έστι 36. -22 μικρά τροφή gloss. 2144, 2144. - 23 διαίτη Cod. Med. ap. Foes.-24 βρώσεως Cod. Med. ap. Foes, Vassaus, 2276, Gal. in textu, Cod. Flor. ap. Dietz , p. 410. - βρόσεως 2165. - 25 πόσεως Gal. in textu. Cod. Med. ap. Foes., Vassæus, 2165, 2276, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 110. - πόσης 2146. - 26 αὐτῆ 2146, 2148, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 110. — 27 έωυτῆς 2140, 2142, 2254, 2145, 2148, 36, 2144 gloss. έαυτης, 2144 cum cadem gloss. - 28 αίει 2254, 2142, 2140, 2148, 2145, 2146, 56, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 110. - ἀεὶ vulg. - 29 ἐστὶν 2146. — 3° τοὐπίπαν 2276. - τοεπίπαν 2143. — 3: είς 2254, 2165, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 110. - έσδίην pro ές ύγείην 36. - 32 ύγείην 2254, 2255. - byirv 2276. - 33 nv pro n 2143, 2254, 2148, 2141. - 34 iav pro el Gal. in textu, 2465, 2276, Vassæus. - 7 (sic) pro el 36. — 35 εξαπίνε (sic) 36. — 36 μέγα om. 2165 restit. alia manu in marg., Lind., Cod. Flor. ap. Dietz., p. 440 . Cod. Med. ap. Foes. — 37 εk Gal. in textu, 2165, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 110, Vasseus. -

ladies, et d'autant plus que les maladies sont plus aiguës? En santé, il faut savoir qu'user, avec une régularité toujours la même, d'aliments et de boissons de qualité ordinaire est, en général, plus sûr que d'opérer, en son régime, quelque brusque et grand changement. En effet, soit qu'on ait l'habitude de faire deux repas par jour, soit qu'on n'en fasse qu'un, les changements soudains causent souffrance et faiblesse. Qu'un homme, qui n'est pas dans l'usage de déjeuner, vienne à faire un repas le matin, aussitôt il en souffre, il devient pesant de tout le corps, faible et inactif; si, dans cet état, il se met à diner, il a des rapports aigres, quelquefois il survient de la diarrhée, parce que les voies digestives ont été surchargées d'un poids extraordinaire, habituées qu'elles étaient à avoir un intervalle de sécheresse, à ne pas recevoir deux fois un fardeau, à ne pas digérer deux fois des aliments.

38 post άλλο addunt κρέσσον 2254, 2142, Vassœus, Gal. in textu, 2146, 2165, Cod. F. ap. Foes.; xpeirrov vulg.; xpeirrov Cod. Flor. ap. Dietz, p. 410; κρείσσον τὸ ἔτερον 2276. - κρέσσον οπ. 2253. - κρέσσον doit être supprimé sur l'autorité de 2255. Le Commentaire de Galien porte seulement que la phrase d'Hippocrate signifie que les changements subits sont nuisibles aux gens en santé; il n'y est question ni de mauvais ni de meilleur. L'idée de meilleur ne peut s'enchaîner avec la phrase suivante; car, il n'est ni meilleur ni pire de prendre l'habitude de faire un seul ou deux repas; et cependant il y avait une liaison dans l'esprit d'Hippocrate, puisqu'il a mis έπει, liaison qui reparaît si on supprime κρέσσον, et si l'on entend, comme le fait Galien, qu'il s'agit seulement de changements de régime en général, et non de changements en mieux. Hippocrate parle plus loin (p. 298) de ces changements en mieux. Kpégggy aura été ajoute par quelque correcteur qui aura donné à φαύλη le sens de mauvais. — 39 έπειδή pro έπεί 2276. — 4° δίς τοισι pro τ. δ. 2276. — 4° σιτευομένοισι 2276, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 110. - 42 ήμερας 36, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 410. — 43 μονοσιτούσιν gloss. 2144. - μονοσιτεύσιν 2146. μονοσιτέουσι 36. - μονοσιτεύουσι Cod. Flor. ap. Dietz, p. 440. - 44 αί om. 2140, 2145, 36, 2148, Cod. Flor. ap. Dictz, p. 110, 2145, 2141. — 45 εξαπίνεοι 2165. - εξαπίνης 2142 ex emendatione recentiori , 2146. – ἐξαίφνης γινόμεναι άλλαωσεις gloss. 2144 , 2141. — 46 βλαβάς om. 2165 restit. alia manu in marg. – βλάβην (sic) 2276. — 47 ἀρρωστίαν 2276. - ἀρρωστίαν παρασκευάζουσι gloss. 2144, 2141. — 48 παρέχουσι Vassieus, 2145, 2254, 56, Gal. in textu, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 110, 2142, 2144, 2165, 2276, 2140, 2143. — 40 μέν on. Vassæns, Gal. in textn., 2276, 2163, 2142 dans lequel γε μή, sont écrits d'une main plus récente et dans un endroit gratté.

" μεμαθηχότας <sup>2</sup> ἀριστάν, <sup>3</sup> εἰ <sup>4</sup> ἀριστήσουσιν, <sup>5</sup> εὐθέως <sup>6</sup> ἀρρώσσους <sup>7</sup> ποιέει, καὶ <sup>8</sup> βαρέας ὅλον τὸ σῶμα, <sup>9</sup> καὶ <sup>10</sup> ἀσθενέας καὶ <sup>8</sup> κνηρούς ἢν δὲ καὶ ἐπιδειπνήσωσιν, <sup>11</sup> ὀξυρεγμιώδεας <sup>12</sup> ἔνίσισι δὲ <sup>13</sup> καὶ <sup>14</sup> σπατίλη <sup>15</sup> γένοιτο <sup>16</sup> ἄν, <sup>17</sup> ὅτι παρὰ τὸ <sup>18</sup> ἔωθὸς <sup>19</sup> ἢχθορόρηκεν ἡ <sup>20</sup> κοιλίη εἰθισμένη ἐπιξηραίνεσθαι, καὶ μὴ <sup>21</sup> δὶς διογκοῦσθαι, <sup>22</sup> μήτε δὶς <sup>23</sup> ἔψειν τὰ <sup>24</sup> σιτία. <sup>25</sup> Ἰρήγει οῦν <sup>26</sup> τουτέοισιν ἀναση-

· Μεθηχότας 36. — · ἀναριστάν 2143, 2145, 2254, Gal. in textu, Vassaus .- av (sic) aptorav 2140 .- Comme dans plusieurs autres mss., il y avait sans doute αναριστάν dans 2253; mais deux lettres ont été alteres dans l'interieur du mot, et il est reste aptorav. - aptorav 2165 et in marg. alia manu άναρισταν, άνάριστα. - άνάριστα 2146. - άρισταν 2141 et alia manu in marg. ανασιστάν. - 3 τη 2254, Gal. in textu, 2142, 2165, 2276, 2146, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 110, Vassæus, Lind. - 4 άριστήσωσιν Vassæus, Lind., 2254, 2253, Gal. in textu, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 110, 2165, 2276. - doiornous 2146. -5 εὐθεόως (sie) 3 6. - εὐθεἀρίστους (sie) pro εὐθ. ἀρό. 2148. — 6 ἀρίστους pro άρρωστους 2143 , 2141 , 2144. - άρωστους 2253 emendatum. -7 motésty 2144, 2140, 2254, 2143, 2148, 36, 2146, 2145, 2141. πειτίσει 2276, Cod. Med. ap. Foes. - 8 βαρείς 2165 mutatum alia manu in βαρέας. - βαρέους 2276. - 9 κ. ἀσθ. κ. όκ. om. 2165 restitut. in marg. κ. ἀσθενείς κ. όκ. - 10 ἀσθενέας 2253, 2146, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 110. - ἀσθενείς vulg. - ἀσθενείν 2148. τι όξυρεγμέας 36, 2143, 2144, 2140, 2143. - όξυρεγμίας 2148, 2141, Cod. S. ap. Foes. - έξυρεγμώδεας Cod. Flor. ap. Dietz., p. 110, Vassæus. — 12 τισί gloss. 2144, 2141, — 13 δ'αν καί 2253, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 110. - Se av xat Gal. in textu, 2165, Vassæus. — 14 σπατίλη 2253 mutatum alia manu in σπατήλη. - σπατήλη 2146, 2165. - παστείλη 2140 cum signo dubitationis. - παστίλη 2144, 2143, 36, 2142, 2276, 2148, 2254 in marg. σπατίλη, 2141 alia manu supra lineam σπατίλη. - άσση pro σπατίλη multa αντίγραφα Galeni tempore; έν πελλείς, dit Galien dans son Commentaire, δέ των άντιγράφων οὐ σπατίλης γεγραμμένης εὐρήσεις, άλλ' άσσης. - σπατάλη Cod. Flor. ap. Dietz, p. 110. - M. Dietz dit dans une note: Spatile Nicol. Codices Hippocratis et παστείλη et σπατείλη et σπατήλη habent. Παστίλη Cod. 489 Monacensis, olim Augustanus, qui Galeni in hunc Hippocratis librum Commentarius continet. - Erotien , dans son Lexique , dit : σπατάλη, mot employé une seule fois, signifiant la diarrhée, σπατάλη τών άπαζ είρεμένων, κείται έπὶ διαβροίας.-Galien, dans son Lexique, dit: σπατίλα signific les déjections liquides, σπατίλη το ύγρον διαχώρημα. - ύγρα

Il convient, danscecas, de contrebalancer le changement que le régime alimentaire a éprouvé: on fera un somme, et pour le faire on s'arrangera comme on s'arrange pour la nuit après le diner, c'est-à-dire qu'on dormira à l'abri du froid pendant l'hiver, à l'abri du chaud pendant l'été; si l'on ne peut dormir, on fera une longue marche à pas lents, en se promenant, sans s'arrêter; on ne dinera pas, ou, si l'on dine, on ne mangera que peu, et des choses non malfaisantes; on boira encore moins, et, si l'on boit, que ce ne soit pas de l'eau. Avec de telles habitudes, les souffrances seraient encore plus grandes si l'on mangeait trois fois par jour jusqu'à satiété; plus

διαχώρησις pro σπατίλη 2145; c'est la glose du Lexique de Galien qui a été introduite à la place d'un mot peu entendu. - σπατίγλη (sic) το ύγεον διαγώρημα in Lexico Gal. quod præfigitur codicibus 2143, 2141, 2254. -15 yevotto om. 2276. - 16 av om. Gal. in textu, 2253, 2165, 2276, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 110. - 17 571 2255. - čećtav pro 671 vulg. - 18 cos mutatum eadem manu in ewos; et alia in eiwos; 2253. - cos; vulg. - 19 ήχθοφόρηκεν 2253, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 444 in notis, at in textu ήχθοφορήκη. - άχθηφορήση 2141, 2144, 2148. - άχθοφορήσι 36. - αχθηφέρηκεν Ald. - αχθοφορήση vulg. - Je n'ai pas hésité à admettre la leçon de 2253. Hippocrate explique pourquoi la diarrhée résultera de ces écarts de régime; c'est parce que le ventre, accoutumé à ne pas recevoir double nourriture dans un jour, a été chargé d'un fardeau extraordinaire. Öre est donc préférable à ézérav, et de là suit que le verbe αχθοφορείν doit être mis au parfait de l'indicatif, et non au futur du subjonctif. - 20 xxilia 36. - 21 dig om. 2114, 2140, 2143, 36, 2148, 2145, 2141, Cod. S. ap. Foes. - 22 p # δισγκούσθαι addunt έκ δευτέρου 2145, 2141, Cod. S. ap. Foes, 2144, 2140, 2145, 2148, 36. - xxi pro unte 2146. - un de pro unte 2253, 2165, 2276. μηδέ Vassæus. - 23 εψειν 2146. - έψειν vulg. - έψειν du texte vulgaire n'étant pas ionien, il aurait fallu le changer en évent, sans autorité de manuscrits, tous ayant évery, excepté 2146, qui a évety. Comme εὐειν n'a besoin d'aucune modification, je l'ai adopté. Je remarque ici (ce dont j'ai eu occasion de m'assurer par les concordances de 2146 avec 2253) que 2146 a été copié, par un mauvais copiste il est vrai , mais sur un bon original. - 24 post σετία addit ήν δε και έπεδειπνήσωσεν. όξυρεγμιώσεν 2145. — 25 αρετίγει 56, Cod. Med. ap. Foes. — 25 τούterer unnlatum in tenteren 2255.

χῶσαι τὴν μεταδολήν ἐγχοιμηθῆναι γὰρ χρὴ, ' ὅσπερ νύκτα ' ἀγαγόντα ' μετά 4 τὸ ἀεῖπνον, τοῦ μὲν χειμῶνος 5 ἀβριγέως, τοῦ ἀὲ ὁ θέρεος ἀθαλπέως ' ἢν δὲ 7 μὴ ' δύνηται χαθεύδειν, ' βραδείην, συχνὴν ' περίοδον, ' πλανηθέντα, μὴ ' στασίμως, δειπνῆσαι μηδὲν, ἢ δλίγα ' 4 καὶ μὴ βλαθερά · ἔτι δὲ ἔλασσον ' 5 πιεῖν ' 6 καὶ μὴ ὑ ὁδαρές. ' ΤΕι ' 6 ' ἀν ' 9 μᾶλλον πονήσειεν ὁ τοιοῦτος, 2° εἰ ' τρὶς ' 2 σιτέοιτο τῆς ἡμέρης ' 3 ἐς κόρον ' 4 ἔτι δὲ μᾶλλον, 25 εἰ

\* Ωσπες 2255, Gal. in textu, 2165, 2276, Vassæus.-ώς vulg.-- άγοντα 2255. - ανάγοντα 2141, Ald., 2144, 2145, 2148, Vassæus, 2140, 36, 2446. - άγαγόντα mutatum alia manu in άνάγοντα 2465. - άναγώντα 2448. - ἀναγάγοντα (sic) Cod. Med. ap. Foes. - ἀγαγόντας Mack ex emend. propria. - 3 post werà addit di 2146. - Galien fait remarquer que la plupart des commentateurs entendaient qu'Hippocrate avait voulu dire qu'il fallait dormir après le δείπνον (repas de l'après-midi), mais que c'était une erreur, et que d'après le contexte même il fallait dormir après le aprotos (repas du matin). « En consequence, dit-il, de deux choses l'une : ou il faut corriger cette lecon comme étant vicieuse, et substituer augres à deinver; ou bien, si nous conservons deinver, entendre la phrase ainsi : dormir, comme on avait l'habitude de dormir après le repas de l'après-midi, et prolonger jusqu'à la nuit ce sommeil fait après le repas du matin. » Δυαν ούν θάτερον, ή έπανορθωτέον έστιν ως ήμαρτημένην μέν τοιαύτην γραφήν, και ούτως γραπτέον: έγχοιμικθήναι γάρ χρή ώσπερ μετά τον άριστον ώς νύκτα άγαγόντα, του μέν γειμώνος άριγέως, του δε θέρεος άθαλπέως. Η είπερ φυλάττοιμεν την μετά τό δείπνον, ούτως άκουστέον της λέξεως έγκοιμηθήναι γάρ χρή, ώσπερ μετά το δείπνου έκοιματο πρόσθευ, ούτω νου μετά το άριστου, ώσπερ νύκτα άγαγόντα. D'après cette explication de Galien, si l'on change δείπνον en άριστον, il faut mettre entre deux virgules, ώς. v. άγ.; et si l'on garde δείπνεν comme j'ai fait, il faut mettre, entre deux virgules, ώς γ. άγ. μ. τ. δείπνον. — 4 τον 2276, 36. — 5 άρριγέως 2276, 2254. -αριγέως vulg. - αρχγέωσι 2145. - αριγέωσι 2144, 2148, 2141. - 6 θέρεως 2165.—7καθεύδειν μή δύνηται 2253, 2165 alia manu mutatum in δύνανται, 2276. - καθεύδειν μη δύνανται Gal. in textu, Vassæus. - 8 δύνηνται Cod. Med. ap. Foes. - 9 βραδεΐαν 2165, Gal. in textu, Vassæus, 2276. - βραχείαν 2253, ex emendatione. - βραδείαν gloss. 2144. -· ο όδον 2255. — · περιπλανηθέντα 2255. — · στασίμως 2255, 2144, 2145, 2254, Gal. in textu, 2142, 2165, 2276, 2446, 36, 2148, Merc. in Marg., Lind., Ald., Vassieus, 2140, 2145, 2141, Cod. S.

grandes encore si l'on mangeait plus souvent; cependant, il en est beaucoup à qui trois repas copieux par jour ne causent aucun inconvénient, mais c'est qu'ils y sont habitnés. D'un autre côté, ceux qui ont l'usage de manger deux fois. sont, s'ils ne déjeunent pas, faibles, débiles et impuissants à tout travail : ils souffrent de l'estomac, ils éprouvent des tiraillements dans les entrailles, l'urine devient chaude et foncée, et les selles sont très échaustées; chez quelques-uns même un goût d'amertume se fait sentir dans la bouche, les yeux se creusent, les tempes battent, les extrémités se refroidissent,

et Vatic. ap. Focs. - στασίμους vulg. - 13 addit τε ante μηδέν 2146. μπ δέν 36. - " μπδέ pro καί μη 2253. - " πίνειν mutatum alia manu in πιέειν 2165. - πίνειν Cod. Med. ap. Foes. - 16 post πιείν addunt άχρατές 2444, 2440, 2441, 2254, 2443, 2442 alia manu, 36, 2448, 2143, Codd. S. et F. ap. Foes., Imp. Samb. ad. Mack., Lind. - Fautil, comme l'a fait Van der Linden, recevoir ἀκρατές dans le texte? Cette addition est appuyée par neul manuscrits de la Bibliothèque Royale de Paris, sans compter les manuscrits S. et F. de Foes, et le manuscrit de Sambuc de la Bibliothèque de Vienne. Mais elle manque dans 2165 et 2276, qui contiennent le Commentaire de Galien, et qui. bien que pleins de faute, méritent cependant une certaine attention; elle manque surtout dans 2255, le plus important des manuscrits d'Hippocrate de la Bibliothèque Royale de Paris. Si l'on se reporte au Commentaire de Galien, on voit qu'il dit: « En conséquence, Hippocrate recommande de boire moins, mais de ne pas étendre d'eau son vin. » Ακόλουθον δε τούτω και το πιείν μεν ήττον, ου μήν ύδαρες γε. Galien répète l'expression d'Hippocrate, et n'y joint pas ἀκρατές. Ces raisons m'ont déterminé à rejeter ce mot, que je regarde, en conséquence, comme une glose passée de la marge dans le texte. - 17 Em..... έθισθώσιν om. 2165 restit. alia manu in marg., 2276. — 18 δε μάλλεν av 2254, Gal. in textu, 2142, 2255, 2165, 2146, Vassreus. - Si om. ap. Dietz in textu. p. 111. - 19 μάλλον αν ap. Dietz in textu. p. 111. et in nota Cod. Flor. μάλλον (sic). - 20 τη pro εί 2254, 2142 ex emendatione recentiori. - 21 TOISTIGETO 2141, 2144, 2140, 2145, 2142 ex emendatione recentiori, 56, 2148, 2145. - 22 σιτεύειτο 2254. - φάγοιεν 2253. - φάγοι ap. Dietz in textu, p. 411, et in nota Cod. Flor. φάγοι τε. - 23 εύχορον pro ές χόρον Vassæus, Gal. in textu. -24 8: om. 2145. - 25 7 emendatum in ei 2253.

πλεονάχις καίτοι γε πολλοί εἰσιν, ' οι ' εὐφόρως ' φέρουσι ' τρὶς ' σιτεόμενοι τῆς ' ήμέρης ' ἐς πλῆθος, ' οι ἀν οὕτως ἐθισθῶσιν. ' Αλλὰ μὴν καὶ οι ' μεμαθηκότες δὶς ' ο σιτέεσθαι τῆς ' ἡμέρης, ' ' ἢν μὴ ἀριστήσωσιν, ' ' ἀσθενέες καὶ ἄρρωστοι' εἰσι, καὶ ' ' δειλοὶ ' ' ἐς πᾶν ἔργον, καὶ καρδιαλγέες ' ' κρεμᾶσθαι ' ' γὰρ ' ' ο δοκέει τὰ σπλάγχνα ' ο αὐτέοισι, καὶ ' ' ο ὑρέουσι ' ' θερμὸν καὶ χλωρὸν, καὶ ἡ άφοδος ' ' ἔργακίεται' ' ἐ ἔστι ' ΄ δ΄ ο ἴσι καὶ ' ' ο στόμα πικραίνεται, καὶ οἱ ἀρθαλμοὶ κοιλαίνονται, καὶ οἱ κρόταφοι πάλλονται, καὶ τὰ

· Οί 36. — · ἀφόρως 2146. — · φέρουσι 2145, 2143, 56, 2165, 2254, 2142, Gal. in textu, Vassieus, 2140, 2146, Cod. Flor. ap. Dietz in textu, p. 111. - φέρουσιν vulg. - φαίρουσιν 2148. - 4 δίς pro τρίς 2253, - Τρισιτεόμενοι 2144, 2140, 2143, 36, 2148, 2145, 2141. -<sup>5</sup> σιτευόμε οι 2253. — 6 ήμέρας Vassæus. — 7 είς Gal. in textu, 2165, Vassæus. — 8 έαν pro εί αν Cod. Flor. ap. Dietz, p. 111. — 9 μαθηκότες 2148, - 10 σιτείσθαι Vassæus, Gal. in textu, 2165. - σιτεύεσθαι 2253, 36. - " /μέρας 2165, Cod. Med. ap. Foes., Vassæus. -12 ην μη άρ. om. 2165 restit. alia manu in marg. - άρισθήσωσιν 2141, Ald. - 13 dobeveig te Cod. Flor. ap. Dietz, p. 111. - 14 eigev 2285. 36, 2146. - είσι om. 2165 restit, alia manu. - 15 διλοί 2253 emendatum. - Snhoi (sic) Gal. in cit. t. 4, p. 120, 1. 27, 2148. - Snhoi (sic) 2276. - Il ne sera pas hors de propos de consigner ici une remarque qui importe à la connaissance de la valeur relative des manuscrits. Le passage relatif à ceux qui, ayant l'habitude de faire deux repas par jour, manquent celui du matin, et qui commence ici par ces mots άλλα μλν καὶ οἱ μεμαθηκότες δὶς σιτέεσθαι κτλ., a son parallèle dans un passage de l'Ancienne médecine qui commence par τούτο δέ, ην άριστην μεμαθηχώς τις κτλ. (t. 1, p. 592 l. 13). Le trait δειλοί ές παν έργον du traité du Régime dans les maladies aigues n'a pas son analogue dans le livre de l'Ancienne médecine si l'on consulte nos imprimés et tous nos manuscrits moins un; mais cet analogue reparait si l'on consulte le manuscrit 2253, qui a δυσεργεία, mot au lieu duquel les autres manuscrits et les éditions ont δυσοργία. - Le mot δυσοργία, dans le Thesaurus de M. Didot, ne reposant que sur ce seul passage, on pourra le retrancher désormais des dictionnaires grecs. - 16 sis Gal. in textu, et in cit. t. 4, p. 120, 2165, 2276, Vassæus. — 17 κρέμασθαι 2146. κρεμασθέντα Cod, Flor. ap. Dirtz, p. 111. - κρεμάσθαι δοκεί αὐτοῖς τά σπλάγχνα Gal. in cit. t. 16, p. 514 ed. Kühn. - 18 γάρ om. Gal. in cit. t. 4, p. 120. - 19 δοχέν, 2141, 2148, Merc. in marg., Ald. -

et la plupart de ceux qui ont omis leur déjeuner habituel, n'ont plus d'appétit à l'heure du diner; s'ils dinent, ils éprouvent de la pesanteur d'estomac, et leur sommeil est bien plus pénible que s'ils avaient déjeuné comme à leur ordinaire. Quand donc de tels accidents surviennent, même dans l'état de santé, pour un changement du régime pendant une demi-journée seulement, il est évident qu'il ne faut pas faire, dans l'état de maladie, ces changements en plus et en moins que font les médecins. Puisque ceux qui ont omis leur déjeuner ordinaire, et ainsi passé toute une journée sans manger, éprouvent, s'ils dînent autant que de coutume, de la pesanteur après avoir dîné, naturellement ils éprouveront

τά σπλ. δεκέει Cod. Flor. ap. Dietz, p. 114. - αύτεῖσι δεκέει τὰ σπλ., 2253. - δοκέοι αὐτοῖσι τὰ σπλ., Gal. in eit. t. 4, p. 120. - 20 αὐτέοισιν 2146. - 21 οδ ρέουσι Gal, in cit. 1, 16, p. 314, ed. Kühn. -22 Dans le passage parallèle du livre de l'Ancienne médecine (t. 1, p. 592, 1. 16) on lit dans le texte vulgaire : ὀφθαλμοί χλωρότεροι , εύρεν παχύ καὶ θερμόν. Ici, dans le passage du traité Du Régime des maladies aigues, les membres de phrase correspondants sont cupiques depuis nai γλωρόν et ci δοθαλμοί κοιλαίνονται. Or , le texte du manuscrit 2255 est , pour le passage de l'Ancienne médecine, έφθαλμεί κοίλοι, ούρον γλωρότερεν καὶ παγύτερον, Rapproché du passage Du Régime dans les maladies aiguës, la leçon du manuscrit 2253 acquiert une grande autorité, et je regrette de l'avoir laissée dans les variantes, et de ne l'avoir pas substituče au texte vulgaire. — 23 συγκαίεται 2145, 2254, Gal. in textu, et in cit. 1. 16 , p. 314 ed. Kühn, 2146 , 2142 , Vassæus , 2165, 2276, 2145, 2140. - συγκέεται 36, Gal. in cit. t. 4, p. 120. ξυγκλείεται Cod. S. ap. Foes,- Le Commentaire de Galien prouve qu'ici il faut lire ξυγκαίεται, et non ζυγκλείεται. Si l'on se reporte au passage parallèle du livre de l'Ancienne médecine (p. 594, l. 3), on trouve que le texte vulgaire porte συγκλείει, mais que le manuscrit 2255 a συγκαίει. Le manuscrit 2253 a donc encore ici, sur les antres manuscrits, l'avantage d'avoir conservé la véritable leçon; et heureusement j'ai, par des raisons médicales, substitué, dans le livre de l'Ancienne médecine, la leçon du manuscrit 2255 à celle du texte vulgaire. - 24 ext pro έστι 2276, 36. - έστι.... πικραίνεται om. Gal. in cit. t. 16, p. 514 ed. Kühn. — 25 δέ 2254, 2142, 2146. — 26 πικρ. το στ. Gal. in cit. ibid. - 27 zal cl d. z. om. 2255.

άχρα ' διαψύχονται' καὶ οί ' μὲν πλεῖστοι ' τῶν ' ἀνηριστηχότου οὐ δύνανται ' κατεσθίειν ' τὸ δεῖπνον · δειπνήσαντες ' 7 δὲ βαρύνουσι τὴν κοιλίην, καὶ " δυσκοιτέουσι " πουλὸ μᾶλλον " ἢ " εἔ " προηριστήκεσαν. " Όκότε ' 4 οὖν ' 5 ταῦτα τοιαῦτα ' 6 γίγνεται ' 7 τοῖσιν ὑγιαίνουσιν ' 8 εἴνεκεν ' 9 ἡμίσεος ' 20 ἡμέρης διαίτης ' 1 μετα- βολῆς παρὰ τὸ ἔθος, οὖτε προσθεῖναι ' 2 λυσιτελέειν φαίνεται, ' 3 οὖτε ' ἀφελέειν. Εἰ τοίνυν οὖτος δ παρὰ τὸ ἔθος ' 5 μονοσιτήσας, ' 8 δλην ' 7 ἡμέρην ' κενεαγγήσας, ' 9 δειπνήσειεν ' 30 δκόσον ' 31 εῖθιστο, ' 32 δειπνήσας δὲ, τότε βαρὺς ἦν, εῖκὸς ' 3 αὐτὸν, εἰ, ' 3 ίδτι ' 35 ἀνάριστος ἐἰν ' ἐπόνεε καὶ ' 3 ἡρδώστει, ' 8 δειπνήσειε πλείω ἢ δκόσον εἴθιστο, ' 3 που-

¹ Διαψόχεται Gal. in textu, et in cit. t. 16, p. 314, ed. Kühn, Vassaus. — ² μέν om. 2146. — ³ τῶν ἀνηρ. om. 2253. – ante τῶν addit τῶν ἀνθρώπων, 2148, 2141. — 4 ήριστηχότων 2145, 2140 correxit, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 141. - άριστικότων 2276. - άνηρισθικότων (sic) 56. - ανηρηστικότων Ald., 2444. - αριστικότων Cod. Monacensis ap. Dietz, p. 111. — 5 κατέθνειν (sic) 2143, 2148, 2141, 2144. - κατεσθίειν om. 2140 restitutum alia manu, 2142 restit. alia manu cum to quod deerat. - καταισθίειν 2146. — 6 ante τὸ addit οἱ αν πριστικότες 2253; il faut sans doute lire εί ἀνηριστημότες, et alors cette addition remplacerait τῶν ανηριστημότων, qui sont omis dans 2253; de sorte que le sens resterait le nième. - ante τὸ addit εί πριστακότες Cod. Flor, an. Dietz. p. 144. -7 δέ om. 2253. — 8 δυσκειτέρυσιν 2146. - δυσκειτέρισι (sic) 36. — 9 πουλύ 2254, 2142. - πελύ vulg. - πελλύ 2253. - 10 ή om. 2143, 2144, 2148, 2141, Ald. - 11 post si addunt καὶ 2165, 2276, Vassaus. - 12 προπριστήπεσαν 2255, 2146, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 441. - προπριστή-κεισαν yulg. - προσηριστήπεσαν 2276. — 13 όπότ Gal. in textu, Vassæus, 2165. - ἐπότε 2253, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 411. - ἐκότ' 2276. - όπόταν Gal. in cit. t. 46, p. 314, ed. Kühn. - όκοτέων pro όκ. γοῦν 2146 in marg. γοῦν. — 14οῦν 2253, 2254, Vassœus, Gal. in textu, 2142, 2165, 2276, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 111, Gal. in cit. t. 16, p. 314, ed. Kühn.-γοῦν vulg. —15 τὰ pro ταῦτα 2276, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 411. - ταῦτα om. Gal. in cit. t. 16, p. 514, ed. Kühn. — 16 γίγγεται 2146, 2165, Gal. in textu, Vassacus, 2142. - γίνεται vulg. - τοις δγιαίνουσι γίγνεται Cod. Flor. ap. Dietz, p. 111. - γίνηται Gal. in cit. t. 16, p. 314, ed. Kühn. - '7 rois Gal, in textu, et in cit. t. 16, p. 314, ed. Külin, 2165, Vassæus. - 18 elvezev 2255, 2276, 2145. - elvezz Cod. Flor. ap. Dietz, p. 111.- ένεχεν vulg. - 19 ήμίσμος 2254, 2276.- ήμήσεως 2165, Vasseus. — 20 ήμέρας Gal. in cit. t. 16, p. 514, ed. Külin. — 21 μεταβολή 2140 emend. alia manu. - 22 λυσιτελές Cod. Flor. ap. Dietz, p. 112. - Aporteheiv 2255, 2165 mutatum alia manu in Aporteheer, 2276, 2145. - 23 cor 2276. - 24 doeheiv 2253, 2145, 2165 mutatum alia mann in ἀφελέει, 2276, 2146, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 412. - Le membre de phrase εύτε προσθ. λ. φ. c. άφ. a été entendu très-differemment par les traducteurs modernes d'un côté, et par Galien de bien plus de pesanteur si, se sentant mal à l'aise et faibles à cause de l'omission de leur déjeuner, ils dinent plus que de coutume. Une abstinence encore plus prolongée, et remplacée soudainement par un dîner, chargerait encore davantage l'estomac. Il convient que celui qui aura omis son déjeuner habituel, contrebalance, ce jour-là, les effets de cette omission, c'est-à-dire qu'il évite le froid, la chaleur et la fatigue, car il supporterait tout cela avec peine; son diner, beaucoup moindre que d'habitude, sera composé, non d'aliments qui aient des propriétés sèches, mais de substances

l'autre. Les traducteurs le rapportent aux gens en santé, τοῖς ὑγιαίνουσιν, et entendent qu'en raison de ce qui vient d'être dit, il ne faut ni aiouter ni retrancher à leur régime. Ce sens est certainement le premier qui se présente: mais il a l'inconvenient de ne pas se rattacher au raisonnement d'Hippocrate, qui, ici, argumente constamment, a fortiori, de l'état de santé à l'état de maladic. Galien rapporte aux malades ce membre de phrase, qu'il paraphrase ainsi: πῶς οὐχ (scilicet ἀνιαρά) τῶε (scilicet usταβολή), πολλή γε, τοις νοσούσιν; Ce sens est tout-à-fait conforme au raisonnement d'Hippocrate; la seule résistance qu'il trouve est dans l'absence du mot malades; mais le Commentaire de Galien prouve que les commentateurs anciens avaient compris que les mots προσθείναι et ἀφελέειν emportaient l'idée du changement, en plus et en moins, que prescrivaient les médecins combattus par Hippocrate, J'ai donc cru devoir suivre Galien. 25 μόνος σιτήσας 2146. — 26 όταν pro όλην 2276. — 27 ante ήμ. addunt Tr. 2253, Gal. in textu, 2165, Lind., Vassaus, 2276, 36, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 112. - τμέραν 2165, 2276, 2254, Vassreus. -28 κενεχγίσας 2276. — 23 μεταδειπνήσειεν quidam Codd, ap. Chart. — μέγα δειπνήσειεν alii Codd, ap. Chart. — 30 ύπόσον 2253. — 31 post έκ. addit αν 2276. — 32 δειπνήσαντες 2254 emendatum alia manu. -Le membre de phrase δ. δέ τ. β. Τν est place dans le texte vulgaire avant πουλύ, 1. 10. Je vais expliquer tout-à-l'heure pourquoi j'ai fait ce déplacement, quin'est autorisé par aucun manuscrit. — 33 αὐτὸν om. 2145.—34 δ τότε pro ότι 2254. - ότε pro ότι 2145. - τότε pro ότι vulg. - Dans 2253, le mot est surchargé et difficile à lire ; il y a, je crois, εί ότε. ένίστε pro εί τότε Cod. Flor. ap. Dietz, p. 112. — 35 αναρίστες et in marg. ἀναρίστητος 2165. - ἀνάριστεν Cod. Flor. ap. Dietz, p. 412. ανάριστος.... τρέωστει om. 2276; un blanc en tient la place. - 36 έπόνεσε 2444, 2148, 2441. - έπόνει 2253, 2465 mutatum alia manu in έπόνεε. — 37 ηβρώστει 2253 et in margine alia manu ή ήρίστα. - ήρώστει 2141, 2146, 2254. - πρώστει (sic) 2148. — 38 δειπνήσειε... είθιστο om. vulg. - J'ai ajouté ce membre de phrase sans autorité de manuscrits. J'en rendrai incessamment compte au lecteur. - 39 πολύ 2446, 2276, 2165, Gal. in textu, Vassœus, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 142. - πολλύ 2253. - πουλή (sic) 36.

λύ μαλλον ' βαρύνεοθαι : εί δέ ' γε ' έπί ' πλείω χρόνον ' κενεαγ-

· Βαρύνειν 2255. - βαρύν είναι pro βαρύνεσθαι Cod. Flor. ap. Dietz. p. 112. - Comme i'ai déplacé un membre de phrase et ajouté un autre membre intégralement, et tout cela sans aucune autorité de manuscrits, je reproduis ici ce texte vulgaire pour qu'il soit plus facile de comprendre, avec le texte sous les yeux, les motifs qui m'ont déterminé: Είκος αύτον, εί τότε ανάριστος έων έπόνεε και ήδρώστει, δειπνήσας δέ τότε βαρύς την . πουλύ μαλλον βαρύνεσθαι. Ce texte me paraît absolument inintelligible. Si l'on se réfère à ce qui précède, on voit qu'Hippocrate vient de dire que, si ceux qui ont omis contre leur habitude le repas du matin, font leur repas du soir, ils ressentent de la pesanteur d'estomac. Or, la phrase ici examinée, ne contenant aucune circonstance nouvelle, paraît, au premier coup-d'œil, une répétition, et une répétition oiseuse de ce qui vient d'être dit; mais, si l'on penetre un peu plus avant, on s'apercoit que cette répétition, toute vicieuse qu'elle serait, n'est pas admissible, et qu'il faut même renoncer à supposer, pour trouver un sens, qu'Hippocrate s'est répété lui-même à quatre lignes de distance; en effet, l'addition, éprouver une bien plus grande pesanteur, πουλύ μάλλον βαρύνεσθαι, ne peut se comprendre, si les circonstances de l'exemple proposé par Hippocrate sont restées les mêmes, et elle prouve invinciblement qu'Hippocrate avait ajouté ici à son exemple quelque nouvelle condition qui a disparu dans le texte vulgaire, et dont la disparition rend la phrase inintelligible. Consultons-nous les traducteurs, nous allons reconnaître qu'ils n'ont pas pu tirer un sens plausible d'un texte qui, dans le fait, est complètement mutilé. Duret met : Ergo si hic, qui semel, nec suo more, pastum inivit, exhausto per totum diem corpore, tantum in corna cibi adhibeat, quantum consuevit, si cum inpransus laborabat languidusque erat, cœnatus autem corporis gravitate opprimebatur, multo etiam gravius affici par est. Je ne comprends pas ce latin; pourquoi multo gravius? La traduction de Foes, reproduisant exactement le texto vulgaire, ne diffère pas de celle de Duret, et n'est pas plus iniclligible. Gardeil, embarrassé par la difficulté évidente de cette phrase, a omis πουλύ μάλλον βαρύνεσθαι, et a fondu en uneseule phrase celle qui nous occupe en ce moment, et la phrase qui suit immédiatement, et qui commence par εί δέ γε έτι ατλ., p. 292. La traduction de Grimm n'est pas plus claire: Speisst mithin ciner, der wider seine Art nur eine Malzeit gemacht, und seine Gefæsse den ganzen Tag ausgeleert hat, so viel zu Nacht, als er sonst pflegt, so muss er nothwendig, da er sich nicht nur schon um des ausgesetzten Mittagsessens willen, übel und schwæchlich befand, sondern auch, weil er zu Nacht gespeist, schwerlothig war, izt sich um so viel belæstigter fühlen. Ou humectantes; la boisson qu'il prendra ne sera pas aqueuse

ne comprend pas plus le um so viel belæstigter fühlen de Grimm, que le multo gravius affici de Duret. Il résulte donc, de l'étude du texte vulgaire, qu'il est impossible d'en tirer un sens clair; de l'étude des traductions, que cette impossibilité a frappé de stérilité les efforts de Duret, de Gardeil et de Grimm, Les variantes des manuscrits sur ce passage n'y apportent aucune lumière; j'ai pesé la valeur de chacune d'elles en particulier et avec tout le soin dout je suis capable, et il n'en est sorti pour moi aucun éclaircissement sur l'altération qu'avait subie le texte, et sur le remède qu'il fallait y apporter. Un texte corrompu, l'absence de toutes bonnes variantes, rien de tout cela ne serait suffisant pour justifier le deplacement d'un membre de phrase et l'addition d'un membre de phrase tout entier; et j'aurais contrevenu à toutes mes règles de critique, si, sur ce seul fondement, je m'étais permis de pareilles témérités. Mais, heureusement, dans un passage aussi désespéré, le Commentaire de Galien m'est venu en aide, et cette autorité m'a mis en état de restaurer avec une complète certitude, sinon le texte même, du moins le sens de cet endroit. Galien dit : « Voici ce qu'Ilippocrate entend : Si celui qui, ayant omis son repas hahituel du matin, puis ayant fait son repas du soir moins copieux que d'habitude, éprouve des pesanteurs pendant la nuit, celui qui fera son repas du soir plus copieux que d'habitude, éprouvera bien plus de pesanteur. » Ο λέγει τοιούτον έστιν εί ό παρά το έθος άναρίστατος μείνας, είτα δειπνήσας των είθισμένων έλάττω, τῆς νυκτός έβαρύνθη, πολύ μειζόνως βαρυνθήσεται • πλείω ή όσα είθιστο δειπνήσας. Ce commentaire est d'une telle précision qu'il ne nous laisse rien à désirer; le sens du passage d'Hippocrate est désormais certain. Maintenant, à l'aide de cette lumière, examinons le texte vulgaire. Or, à peine ai-je eu cette clarté qu'un point qui ne m'avait pas frappo me frappa aussitot, c'est que desmoiare de vote Barbe To est deplacé. En effet, Hippocrate a dit plus haut, p. 290, l. 2 : ceux qui ont omis leur repas habituel du matin, éprouvent, s'ils dinent, de la pesanteur d'estomac; et ici il dit: puisque ceux qui ont omis leur dejeuner ordinaire, eprouvent, s'ils dinent autant que de coutume, de la pesanteur après avoir diné, reprenant ainsi son exemple pour aller plus loin et étendre davantage la comparaison. Cela est évident à la première vue. D'ailleurs, le Commentaire de Galien étant certain, et le texte de notre passage étant incertain, la règle de la critique veut ici que je conforme le texte au Commentaire. Or, ce déplacement opère la conformation exigée, et produit, de la sorte, la moindre modification possible dans le texte tel que nous l'ont livré les copistes de manuscrits. Mais il n'en est plus de même pour l'addition que j'ai faite d'un membre γήσκς ἐζκπίνης ' μεταδειπνήσειν, ἔτι μάλλον ἂν ² βαρύνοιτο. Τον ³ οὖν παρὰ τὸ ἔθος ⁴ κενεαγγήσαντα ² ξυμφέρει 6 ταύτην ? τὴν ἡμέρρην ° ἀντισηχῶσαι 9 ὧθε: 'ο ἀρριγέως καὶ ἀθαλπέως καὶ '' ἀταλαιπώρως, ταῦτα γὰρ '' πάντα βαρέως '3 ἂν '4 ἐνέγκοι ' '5 τὸ '6 δὲ δεῖπνον συχνῷ '7 ἔλασσον '8 ποιήσασθαι ἢ ὅσον εἴθιστο, καὶ μὴ ζηρὸν, ἀλλὰ τοῦ '9 πλαδαρωτέρου τρόπου καὶ 20 πιεῖν μὴ ὁδαρὲς, 21 μηδ' ἔλασσον 22 ἢ 23 κατὰ λόγον 24 βρώματος καὶ τῆ 25 ὑστεραίη

de phrase, et qui constitue véritablement une grave modification. J'y ai été forcé par le Commentaire de Galien; cherchant ce qui, dans le passage d'Hippocrate, correspondait à ό πλείω ή όσα είθιστο δειπνήσας du Commentaire, je n'ai rien trouvé, et alors l'ai été autorisé à introduire ces mots de Galien dans le texte d'Hippocrate. Enfin, le troisième changement qui me reste à justifier est celui de rôze du texte vulgaire en ότι. La lecon τότε est loin d'être constante dans les manuscrits; un a ὁ τότε ; deux ont ὅτε , et la confusion de ὅτε et de ὅτι est fréquente. Ici donc le changement ne trouve que peu de résistance dans les manuscrits, et il trouve un grand appui dans une phrase de Galien, Ce médecin, en commentant la phrase suivante, dit : « Hippocrate conseille à cenx qui ont omis leur repas habituel du matin, de manger au repas du soir moins qu'ils n'ont l'habitude de manger; c'est cependant ce que font la plupart; manquant leur déjeuner par quelque occupation, ils veulent réparer au diner cette omission, et prendre double nourriture. » Ετι τε άξιοι έπ' έλαττον ή δουν είσαν (1. ήσαν) είθισμένοι δειπνήσαι, καί τοι τούτου έναντιώτατον οί πολλοί ποιούσι κωλυθέντες γάρ υπό τινος ἀσχολίας άριστήσαι, κατά τὸ δείπνον άξιούσιν άπολαμβάνειν καί την παραλελειμμένην έπί του άρίστου τροφήν. C'est cette réflexion de Galien qui m'a engagé à changer τότε ou δτε en őτι, parce que j'ai supposé qu'Hippocrate avait voulu dire qu'après avoir manqué son déjeuner, on mangeait à son diner plus que d'habitude, en raison du sentiment de faiblesse qu'on éprouvait. Je terminerai en remarquant qu'il y a, dans le Commentaire de Galien, une faute qui est du fait du copiste, ou qui a échappé à la rapidité de la rédaction de cet écrivain. Au lieu de τῶν είθισυένων ἐλάττω, moins que d'habitude, il faut lire son sistoro, autant que d'habitude. Je propose cette correction, non pas seulement parce qu'elle est conforme au texte d'Hippocrate (car, en ce passage, le texte, étant altéré ailleurs, pourrait l'être ici), mais aussi parce qu'elle est conforme à ce que dit Galien lui-même un peu plus bas, qui vent, comme le conseille Hippocrate, que celui qui a manqué son déjeuner, mange moins à son diner, justement pour éviter

ni moindre que ne l'exige la proportion des aliments solides; le lendemain il déjeuncra peu, afin de revenir graduellement à son habitude. Les gens chez lesquels prédomine la bile amère dans les parties supérieures des voies digestives, supportent plus péniblement les épreuves de cette nature;

la pesanteur d'estomac. En somme, ayant réformé, d'après le Commentaire de Galien, un texte inintelligible, je suis sûr de présenter ici au lecteur la pensée d'Hippocrate, si je ne lui présente pas les paroles mêmes de l'auteur; et c'est beaucoup de pouvoir restituer avec certitude le sens d'un passage auquel la critique n'a aucun moyen de rendre sa rédaction première. — ² γ' Cod. Flor. ap. Dietz, p. 112. — ³ ἔπ pro ἐπὶ 2254, Gal. in textu, 2165, Vassæus, 2146, — ἐπ. πλ. χ. om. 2276; un blanc en occupe la place. — ἐπιπλίω 2145. — ⁴ πλέωνα Gal. in textu, 2142 ex emendatione récentiori, 2165, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 112, Vassæus, — ³ κεναχτίσας 2276. — ἐενεχ γγάσες(sie) 36.

'Meradeinvegeev 56. - usvadeinvegeter quidam Cod. ap. Dietz in notis. p. 112.- 2 βαρύνηται 2253.- 3 cũν 2254, 2142, 2276, 2146.- μεν cũν 2165, Vassæus, Gal. in textu. - γοῦν mutatum in οὖν 2253.- γοῦν vulg.- 4 κεναγγήσα ιτα Gal. in textu. - κενεαγγίσαντα 2276. — 5 συμφέρει Gal. in textu, 2253, 2165, 2276, 2146. Vassæus. — 6 ταύτα τ. τμέραν 2165 correcta alia manu. - 7 Triv fu. om. 2276; un blanc en tient la place. - πμέραν 36, 2141, 2148. — 8 άντισικώσαι 2276. — 9 δέ μιο ώδε 2148. post ώδε addit δε 36.- " ἀξόιγεως 2254. - ἀριγεως vulg. - ἀριγεως 2144.άρραγέως 2146. - άραγέως, 2148, 2141. - " άταλαιπόρως 36. -12 πάντα 2140, 2143, 2141, 2254, 2142, 2144, 2253, 2146, 36, Ald., 2148, 2145. - ἄπαντα vulg. - 13 αν om. 2255, 2165 restit. alia manu in marg., 2276.- \*\* ένέγκαι Ald., 2253. - ένέγκει 2144, 2148, 2141.- \*\* καί addit ante 70 vulg. - xxi om. 2253. - 16 82 om. vulg. - 82 habet post τό 2253. - 17 έλασσον Gal. in textu. - έλαττον vulg. - 18 ποιείσθαι 2146.—19 πλαδανωτέρου (sic)36. —2°post καὶ addunt μετά ταῦτα volg.; μεταταύτα 2141, 2142, 2144, 2145, 2148, 2145. - μετά ταύτα om. 2253, 2276, 2146, 2165 restit. alia manu. - μεταπιείν pro πιείν 2146. - παιείν pro πιείν 36, Vassœus. - post πιείν addit μέν Cod. Med. ap. Foes. - 21 μπδέ Lind., 2143. - μπ δέ 2254. - μπτε Gal. in textu, 2165, 2276, Vassæus. - μη δέ 2140, 2142, 2144, 2253, 2141, 2143, 2145, 2148. - under 2146. - alla un de pro und 36. - 22 n om. 2253. -<sup>23</sup> καταλόγον 2148. — <sup>24</sup> τοῦ ante βρώματος 2142 additum alia manu, Vassæus, 2145, 2165, 2276. - 25 borepén 2143, 2276. - borepaia Vassaus, Gal. in textu. - borepéa 2163. - boréoa 2146.

1 Ολίγον 2276. - 2 είς Gal. in textu, 2165, 2276, 2148, Vassæus. — 3 δέ pro δή 2148. — 4 τὰ ἄνω om. 2165 restit. alia manu in marg. - 5 Cette phrase présentait, dans les anciens exemplaires, des variétés de lecture. Galien dit: « J'ai expliqué la lecon qui me paraît la meilleure (c'est celle de nos imprimés). Car ce qui y est enseigné est vrai en soi, et conforme à ce qui précède; et ce sont là les buts de la meilleure explication. Mais vous ne la trouverez pas dans tous les exemplaires écrite de cette façon; les exemplaires se combattent, et dans presque tous it y a quelque différence qui rend le raisonnement faux et le met en désaccord avec la suite des idées, » Εγώ μεν ουν εξήγημαι την άρίστην είναι μιοι δοκούσαν γραφήν · αύτό τε γάρ καθ' αύτο το έν αὐτῆ διδασχόμενον άλπθές έστι, καὶ τοῖς προηγουμένοις άχολουθον οἶ περ εἰσὶ σκοποί της αρίστης έξηγήσεως. Οἱ μὴν ἐν ἀπασί γε τοῖς ἀντιγράφοις εὐρήσεις την τοιαύτην γραφήν: άλλ' έναντίως μέν καὶ άλλήλοις, έτέρως δὲ ἐν ἄπασι σχεδόν τι τοις βιβλίοις έστιν εύρειν έγγεγραμμένην την όποιν ταύτην, καί ψευδούς γιηνομένου του λόγου, καὶ τοῖς προειρημένοις οὐδεμίαν ἀκολουθίαν σώζοντος. De ces diversités de lecture, dont parle Galien, aucune n'est venue jusqu'à nous; et nous ne possédons plus que la leçon qu'il reconnaît pour bonne. - 6 post δέ addunt γε 2253, Gal. in textu, 2165, 2276, Vassæus. - γε om. vulg. - 7 την om. 2253. - 8 εὐφορώτατον 2465 mutatum alia manu in εὐφερώτερον. — 9 καί om. 2253. — 10 την om. 2253, 2165, Vassæus. - 11 Thy om. Cod. Med. ap. Foes. -12 post τήν addit γε 2276. — 13 εύφερώτατον 2165 mutat. alia manu in εύφορ. - 14 post εύφ. addit co 2276. - 15 cotot αν Cal. in textu, 2165, 2276, Vassaus. — 16 ένέγκαιεν Gal. in textu, 2163 ex emend. recentiori, 2276, 2146, Vassæus. - 17 cuv om. 2253. - 18 onueicv Gal. in textu, et in cit. t. 16, p. 315, ed. Kuhn, 2253, 2165 mutatum

au contraire, les gens chez lesquels prédomine la pituite dans la partie supérieure des voies digestives, souffrent moins, en général, de l'abstinence, de sorte que l'omission d'un repas contre l'habitude leur est moins sensible. En définitive, cela prouve suffisamment que les plus grands changements, dans ce qui touche à la nature et à la constitution de notre corps, sont les causes morbifiques les plus actives; à plus forte raison n'est-il possible, dans les maladies, ni de prescrire une rigoureuse abstinence à contre-temps, ni d'administrer des substances alimentaires pendant l'acuité et l'inflaumation, ni, en un mot, de faire un changement soudain et complet soit dans un sens, soit dans un autre.

alia manu in σχυτήτον, Vassæus, 2276. - σχυτείτον (sic) 36. - 19 αί om. Gal. in cit. t. 16, p. 515, ed. Kühn. - 20 μέγιστοι 2254. - 21 παρά pro #spl 2276, Cod. Med. ap. Foes., quidam Codd. ap. Chart. -22 77 0 0 01 Cod. Med. ad. Foes. - 23 0 0000 2146. - 24 7 10 2146. - 25 έξηας 2446. - έξίας (sic) 36. - έξεις Gal. in cit. t. 16, p. 515, ed. Kühn. - 36 ξομβαινόντων 2143, 2140, 2142, 36, 2145, Lind. συμβαινέντων vulg. - 27 νεσεπειέρυσι 2145, Gal. in textu, Vassæus. νοσοποιούσι 2165 mut. alia manu in νοσοποιέουσι, 2276. - 28 οὐ δή 2440, 36, 2442, 2443, 2144, 2253, 2254, 2445, Cod. Med. ap. Foes. - cod' ei rulg. - code pro co dn Gal. in textu, Vassœus, 2165. - codei (sic) 2276. - cũ độ 2146. - cuối độ pro củ độ Mack. ex emend. propria.-Galien pense que ce passage n'est pas en ordre, ἀτάκτως γέγραπιαι; il voudrait que la phrase co δή... έπι τα fut placée avant έκανον... νεσοπειέουσιν. Ses raisons ne m'ont pas paru convaincantes. — 29 сісутая 2254, 2253 emendat. - сісута (sic) Cod. Med. ap. Foes. — 30 παρακαιρόν 36. — 31 σφοδράς τάς 2255. - σφόδρα sine τάς 2146. - σρεδρετάτας sine τὰς vulg. - La leçon de 2253 me paraît grammaticalement préférable; et ce qui l'appuie encore, c'est que Galien dans son Commentaire, répétant ce membre de phrase pour l'expliquer, cite, non σφεδρετάτας, mais σφεδράς τάς. — 32 κενεαγγείας 2145, 2254, Lind., Gal. in textu. - nevayyeing vulg. - nevenyying 2253, Vassaus, 2165. - κεν' άγγείας (sic) 36. - 33 παιείν 2165 mutatum alia manu in ποιέειν, 2276. — <sup>34</sup> νοσημάτων 36, 2143, 2254, 2140, 2142, 2255, 2165, 2276, 2145, 2146, Vassaus. - 35 ωθεγματίη 2142. - 36 ουτ? Gal. in textu, 2165, Vassæus. - 17 cicy-zi 2254, 2253 emendat. cióν τε 2142 ex emendatione recentiori. — 38 συγγράμματι 2165 mutatum alia manu in πρ. - Dans le manuscrit 2465, on lit σώματι au lieu de ποίγματι; ce mot se trouve dans le Commentaire de Galien relatif à la phrase τιμωρητέον κτλ., p. 302, l. 6, Commentaire dans le courant duquel Galien repete le texte dont il est ici question. - πράγματι 2276. -39 ουτ' 2253, 2276. — 40 έπειτα pro έπί τα 2146, 2253. - έπιτα 36. - 41 coτ' Gal. in textn , 2165 , 2276 , Vassæus. - co. έ. τά om. 2253 , 2146. - 42 emira pro ent ra 36.

10. 'Πολλὰ <sup>2</sup> δ' ἄν τις <sup>3</sup> ἠδελφισμένα <sup>4</sup> τουτέοισι τῶν <sup>5</sup> ἐς <sup>6</sup> χοιλίην καὶ <sup>7</sup> ἄλλα <sup>8</sup> εἴποι, ὡς <sup>9</sup> εὐφόρως μὲν <sup>10</sup> φέρουσι τὰ βρώματα, ἃ <sup>11</sup> εἰθισμένοι εἰσὶν, <sup>12</sup> ἢν καὶ μὴ ἀγαθὰ <sup>13</sup> ἢ <sup>14</sup> φύσει, <sup>15</sup> ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ ποτά · <sup>16</sup> δυσφόρως δὲ <sup>17</sup> φέρουσι τὰ βρωματα, ¾ μὴ <sup>18</sup> εἰθισμένοι εἰσὶν, <sup>19</sup> κὴν μὴ κακὰ <sup>20</sup> ἢ, ὡσαύτως <sup>21</sup> δὲ καὶ <sup>22</sup> τὰ ποτά. Καὶ <sup>23</sup> δκόσα μὲν <sup>24</sup> χρεηφαγίη πολλὴ παρὰ τὸ ἔθος <sup>25</sup> βρωθεῖσα ποιέει, ἢ σκόροδα, ἢ σίλφιον ἢ <sup>26</sup> όπὸς <sup>27</sup> ἢ καυλὸς, ἢ ἄλλα <sup>28</sup> δκόσα τοιουτότροπα μεγάλας <sup>29</sup> δυνάμιας <sup>20</sup> ἔγοντα <sup>21</sup> ἰδίας. <sup>23</sup> ἦσσον ἄν τις <sup>23</sup> θαυμάσειεν , εὶ <sup>34</sup> τὰ τοιαῦτα πόνους ἐμποιέει <sup>35</sup> ἦσσον ἄν τις <sup>23</sup> θαυμάσειεν , εὶ <sup>34</sup> τὰ τοιαῦτα πόνους ἐμποιέει <sup>35</sup> ἦσσον άν τις <sup>23</sup> Φλλον <sup>26</sup> τῶν ἄλλων · <sup>27</sup> ἀλλὶ <sup>38</sup> εὶ <sup>39</sup> καταμάθοις <sup>40</sup> δκόσον <sup>41</sup> μᾶζα <sup>42</sup> ἔχλον καὶ ὅγκον καὶ <sup>43</sup> φῦσαν καὶ στρόφον <sup>44</sup> τῆ

<sup>1</sup> Πολά 2253. – ante πολλά addit τα 2146. – <sup>2</sup> δ' om. 2145. – 3 ώμαωμένα καὶ συνήθη in marg. 2145. — 4 τούτοισι Gal. in textu, 2253, 2165, 2276, Vassæus. - τουτέσισιν 2146. - 5 είς Cod. Med. ap. Foes., 2165, 2276. - Ce membre de phrase est répété dans le Commentairede Galien, et là 2165 et 2276 ont ές. - 6 ές την 2254, 2142. -7 τ'ἄλλα Mack, ex emend, propria. — 8 Ce membre de phrase est répété dans le Commentaire; 2165 a εξπει, alia manu εξποι, et 2276 εξπη. -9 εὐφόρει 2144, 2141, 2143. - εὐφόροι (sic) 2148. -- 1º φέρουσιν 2146. - 1 είθίδαται (sic) γη pro είθισμένοι είσιν 2253. - 12 ην 2254, Gal. in textu, 2142, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 112, 2165, Cod. F. ap. Foes., 2146, Vassæus. - εί vulg. - καν pro ην καί 2276. - 13 η pro η 36. - 14 φύσιος 2146. — 15 ώς αύτως (sic) 36. — 16 δυσφόρως..... ποτά om. 2145, 2254 restit. alia manu. — 17 φέρουσιν 2146. - τὰ βρώματα φέρουσιν 2254. — 18 είθιδαται pro είθισμένοι είσιν 2253; ici ce manuscrit n'a plus τη comme plus haut. - πθαδά σε Cod. Flor., quod Dietz mutavit in πθάδες είσι p. 112. - 19 ἢν μὴ καὶ κακὰ ἢ Gal. in textu, Vassæus, Cod. Monac. ap. Dietz, p. 412, 2142 ex emendatione recentiori, 2165, 2276, 2146. - x'n ph xaxà n 2253. - el xal xahà n vulg. - xal n ph xahà n Cod. Flor, ap. Dietz, p. 112. - Le balancement de cette phrase avec la phrase précédente, qui a μή ἀγαθά, exige qu'on lise μή κακά. Cette correction est donnée par plusieurs manuscrits, et je l'ai adoptée. J'ai de même changé εί du texte vulgaire en ήν, à cause du subjonctif, ce que Van der Linden avait dejà fait. - 20 ή pro ή 36. - 21 δε Gal. in textu, 2253, 2146, Lind. - 82 vulg. - 22 post zzi addunt ra 2253, 2140, 2143, Gal. in textu, 2142, 2141, 2254, Vassans, Ald., 2144, 2146, 56, 2148, Cod. Flor. ap. Dictz, p. 112. - τά om. vulg. - 23 5σπ 10. On pourrait citer encore beaucoup d'autres observations analogues relatives aux organes digestifs. C'est ainsi que l'on supporte bien les aliments et les boissons auxquels on est accoutumé, même quand la qualité n'en est pas bonne naturellement, et que l'on supporte mal les aliments et les boissons auxquels on n'est pas habitué, même quand la qualité n'en est pas mauvaise. S'il s'agissait des effets qui se manifestent quand on mange, contre son habitude, ou beaucoup de viande, ou de l'ail, ou la tige ou le suc de l'assa-fœtida, ou d'autres substances semblables douées de propriétés énergiques, on s'étonnerait moins qu'il en résultât, plus que de toute autre chose, de graves inconvénients pour les organes digestifs. Mais considérez combien la pâte de farine d'orge produit de trouble, de surcharge, de gaz, de tranchées chez les individus

2355, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 112. - έκόσα om. 2276 ; un blanc en tient la place. - 14 κρεωφαγεία Cod. Flor. ap. Dietz, p. 112. -25 καταβρωθείσα Ald., 2148, 2144, 2141. - θείσα 2145 avec un blanc devant cette finale. - βρωθείσα om, Cod. Flor, ap. Dietz, p. 112. -26 addit o post & Gal. in Gloss, ad verbum 22025c. - 27 ante & addit & χαρπός 2276, Cod. Med. ap. Foes .- 28 ζσα 2253, Cod., Flor. ap. Dietz, p. 112. — 29 δυνάμετε 2146. — 30 ίδίας έγοντα 2253. — 31 ίδίας om. Cod. Flor. ap. Dietz, p. 142. - idia; (Cod. F.?) ap. Foes. - 32 lossy 36. - 33 θαυμ. ei om. 2276; un blane en tient la place. - 34 τους τοιούτους pro τ. τ. 2276. — 35 έν τῆσι 2253, 2276. — 36 άλλων άλλα pro τῶν ἄλλων 2253. - τῶν om. 2146, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 113. - 37 Δλλ' om, 2253, - Δλλ' εί..... μεταθλιθέντα, p. 502, l. 5, om. 2165 restit, in marg. alia manu, 2276. - 38 εί δέ 2253. - 39 καταμάθοις 2134, 2254, 2142, Lind., Cod. Flor. ap. Dietz, p. 113. - x2-2μάθει 2253. - καταμάθη 2165. - καταμάθης rulg. - 40 δσεν 2253, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 145, Cod. vetus ap. Chart. - exécus Gal. in textu, Lind., 2165, Vassæus, 2146. - čnog pro čežoto vulg. - čežoto cum čnog alla manu 2148. - 41 av addit ante ua za vulg. - av om. 2253, Gal. in textu, 2165, 2146, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 113.-Tous nos mss. ont μάζα.-42 τε addit post μάζα vulg. - τε om. Cod. Flor. ap. Dietz. p. 113, 2253, -τ'ώγλον 36. - 43 cúaze 36, 2254, 2140, 2145, 2143, Vassæus, Ald., Lind., Merc. - nai στρόφον nai φύσαν Cod. Flor. ap. Dietz , p. 115. -44 77 om. 2255, 2254, Gal. in textu, 2142, 2165, 2146, Vasscus.

\* Κοιλίης 2253. - \* παρέγει 2253, Gal. in textu, 2465, 2446, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 413, 2145, Vassæus, Lind. - παρέχη 2254, 2142. - παρέχει vulg. - 3 άρτοφαγέειν 2253. - άρτοφαγείν Cod. Flor. ap. Dietz, p. 445. - μή μαζοφαγέειν pro άρτοφαγέειν vulg. - 4 έθισμένω 2165. - 5 post είθισμένω addunt ή όκοῖον άρτος βάρος καὶ στάσιν κοιλίκς τω μαζοφαγέειν (sine είθισμένω) 2254, 2142, 2141. - Dans 2142, un trait de plume a été passé sur ces mots; dans 2444, ils ont été ajoutés en marge d'une autre main. Dans ces deux manuscrits, είθισμένω manque aussi. - addit ή είον άρτος βάρος και τάσιν (στάσιν Codex Hippocratis Bessarionis Venetus) κειλίης τω μαζεφαγέειν είθισμένω Cod. Flor. ap. Dietz, p. 113. - Tout ce membre de phrase manque dans le texte vulgaire et dans les autres manuscrits. Comme ce genre de répétition est très-samilier au style d'Hippocrate, et comme les omissions ne sont jamais plus fréquentes de la part des copistes, que lorsque les mêmes mots sont répétés dans le voisinage les uns des autres, j'ai cru qu'il fallait donner créance aux manuscrits qui, en fournissant un membre de phrase tout nouveau, signalent à la fois et comblent une lacune. -6 γε pro τε Gal. in textu, Vassæus, 2146, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 113. - 7 θερμός om. Cod. Flor. ap. Dietz, p. 113. - 8 post βρωθείς addidit in 2142 alia manus παρά τὸ έθος. - οδ ήν (sic) pro οδαν 36. διατί ό άρτος θερμός βρωθείς παρέχει ψόφον 2253 in marg. alia manu. --9 860ny 2254, 2140, Gal. in textu, Vassæus, 2142, 2165, 2145, 2146, 36, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 113. — 10 καί om. 56. — 11 διατοξηραντικόν (sic) 2148. — 12 βραδύτερον 2141, 2140, 2143, 2254 emendatum alia manu, 36, 2148, 2145, 2141, Ald. - 15 συκόμιστοι Vassæus,

qui n'ont pas l'habitude d'en manger, et combien de pesanteur et de tension dans l'estomac le pain engendre chez ceux qui sont habitués à manger de la pâte; considérez combien le pain même, mangé chaud, cause de soif et une plénitude soudaine, à cause de ses qualités desséchantes et de la lenteur avec laquelle il passe; considérez combien il est différent de manger, contre son usage, du pain de fine farine ou du pain de farine grossière, de la pâte d'orge ou sèche, ou humide, ou gluante; combien cette pate récente agit, chez ceux qui sont habitués à de la pâte ancienne, diversement de la pâte ancienne chez ceux qui sont habitués à de la pâte récente; considérez ce qu'on éprouve quand on change subitement l'usage de boire du vin ou de boire de l'eau; ce qu'on éprouve encore, même quand on ne fait que changer soudainement et contre son usage le vin coupé d'eau et le vin pur : le premier produit une abondance d'humeurs dans les cavités supérieures et des gaz dans les cavités inférieures : le second cause des battements dans les veines, de la pesanteur de tête et de la soif. Il n'est pas jusqu'à un simple changement d'un vin

Gal. in textu. - συνκομιστοί 2255 cum συνκομισταί, alia manu suprascripto 2145, 2146. - συκόμιστας (sic) 2165. - 14 αία om. 2144, 2140, 2145, 2165, 2146, 56, 2148, 2145, 2141, 2254 restit. alia manu, Vasseus. -15 διαφέρονται 2253. — 16 ποιεύσι 2253.-ποιέουσι vulg. - ποιέουσιν 2142. 2146. - 17 γε pro τε 2253, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 113. - 18 άλφητα 36. - 19 η τα πρόσφατα in marg. 2140, 2145. - ποτένια 2142, in marg. τὰ πρόσφατα. — 20 post ποταίνια addit ήτοι πρόσφατα 2140. - C'est une glose qui a été introduite dans le texte, et qui a pris place à côte du mot explique. - 21 καί..... είωθέσι om. 2140, 2144, 2145, 36, 2148, 2145, 2141 restit. alia manu. - 22 ποτένια 2142, - 23 ύδρωποσία 2165. — 24 εἰς vulg. - εἰ pro ἐς 2146. — 25 μετὰ βλαθέντα 56. — 26 72 pro 72 Gal. in textu, 2165, 2146, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 115. Vassæus. - 27 ἄκρατος Cod. Flor. ap. Dietz, p. 115. - 28 παρά τὸ ec; om. 2254, 2143, 2140, 2144, Gal. in textu, 2142 restit. alia manu, 2465, 2446, 2448, 2445, Vassæus. - 29 γε pro τε 2255. - 30 πειήσει 2144, 2140, 2145, 2141, 2145, 2148, 36. - έμποτήχει (sic) 2146. -31 005av 56, 2148, 2145, 2145, 2254, Vassaus, Ald., Lind., Merc.

μόν τε φλεδών καὶ \* καρηδαρίην καὶ \* δίψαν \* 4 καὶ λευκός τε καὶ μέλας \* οἶνος παρὰ τὸ ἔθος 6 μεταδάλλοντι, εἰ καὶ ἄμφω 7 οἰνώδεες εἶεν, \* ὅμως πολλὰ ἀν 9 ἐτεροιώσειαν κατὰ \*0 τὸ σῶμα, ὡς \* ' δὴ γλυκύν τε καὶ \* οἰνώδεα \* οἶνον \* 4 ἦσσον ἄν \* 5 τις φαίη \* 6 θαυμαστὸν εἶναι \* 7 μὴ \* \* τοιὐτὸ δύνασθαι ἔζαπίνης \* 9 μεταδληθέντα.

11. 20 Τιμωρητέον 21 δξ 22 τοιόνδε 23 τι μέρος τῷ ἐναντίῳ λόγῳ: 24 μεταδολή τῆς διαίτης 25 τουτέοισιν ἐγένετο, οὐ 26 μεταδάλλοντος τοῦ σώματος 27 οὖτε ἐπὶ τὴν ῥώμην, ἄστε 20 προσθέσθαι 29 δεῖν 30 σιτία, 31 οὖτε ἐπὶ 32 τὴν 33 ἀξρωστίην, 34 ἄστε ἀφαιρεθῆναι: 35 προστεχμαρτέα δὴ καὶ 36 ἡ ἰσχὺς καὶ ὁ τρόπος τοῦ 37 νουσήματος

— 22 ἐν τῆ 2253, 2254, Gal. in textu, 2442, 2446, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 413, Yassæus, Merc. in marg., Cod. F. ap. Foes. - ἐς τὰν vulg.

' Tε 2255, 2440, 2143, 2254, Gal. in textu, 2442, 2444, 2446, 36, 2148, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 113, 2145, 2141, Vassaus, Lind., (Cod. F.?) ap. Foes. - τε om. vulg. - 2 καρηβαρίαν Gal. in textu, Vassœus, 2165. - καριβαρίην 2148. - 3 δίψην 2140, 2143, Gal. in textu, 2144, Vassæus, 2146, 2145, 56. - δίψος Cod. Flor. ap, Dietz, n. 115. — 4 καί om. 2255. — 6 είνος om. 2255. — 6 μεταβάλλουσιν 2253, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 113. - 7 είνώδεος 2145. - 8 έμείως 2253, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 113. - 9 έτεροίως είεν 2142 ex emend. recentiori. - έτεροίως είαν 2255. - 10 το om. 2145. - 11 δεί pro δή Cod. Flor. ap. Dietz, p. 113. - 8n om. 2145. - 12 civov elvádez 2254, 2142. - Dans 2142, un trait de plume est passé sur olvoy. - 13 olvoy om. 2255, Gal. in textu, 2146, Cod. Flor. ap. Dietz, p. 114. - 14 in marg. Ισον 2255. — 15 τις om. 2253. - φαίει , suprascriptum φαίη 2253. — 16 θωϋμαστόν 2165, 2146. - Ceci est, à ma connaissance, outre un autre exemple qui se trouve dans les Lettres, p. 525, l. 11, ed. Frob., le seul exemple qu'il y ait, dans la Collection hippocratique, de la forme δωυμάζω, propre à l'ionisme d'Hérodote. Outre que cet exemple, que fonrnit le manuscrit 2165, est isolé, il faut remarquer qu'il se trouve dans un passage omis par le copiste ordinaire, et restitué à la marge par une autre main. Le manuscrit lui-même, et par conséquent celui qui a fait les restitutions, est très-récent (du seizième siècle ). Nous ignorons sur quel exemplaire ces restitutions ont été prises, manuscrit ou imprimé; nous ignorons également si le correcteur n'a pas eru devoir introduire de son chef une forme ionienne dans un auteur ionien; quant au manuscrit

blanc pour un vin rouge, ou d'un vin rouge pour un vin blanc, quand même tous les deux seraient également forts, qui ne modifiât grandement l'économie; à plus forte raison ne doit-on pas s'étonner si elle est modifiée par le passage d'un vin faible à un vin fort ou d'un vin fort à un vin faible.

11. Disons maintenant ce qui doit se dire en faveur du raisonnement demes adversaires: le changement du régime a été fait, dans les cas que je viens d'énumérer, sans que le corps, par un changement quelconque, eût ou gagné de la vigueur, de sorte qu'il fallût augmenter la quantité des aliments, ou perdu de la vigueur, de sorte qu'il fallût diminuer cette quantité. Soit; mais aussi, quand dans la maladie vous faites un changement, a yez égard aux forces du malade, au caractère du mal, de la constitution et du régime habituel, non-seulement quant aux aliments, mais encore quant aux boissons. Il faut

2146, il est également très récent. La forme θωμαστέν ne peut donc pas, dans de telles circonstances, avoir une grande autorité, Mais je l'ai consignée; d'une part comme preuve des vacillations de l'ionisme dans les manuscrits; d'autre part comme indice de la nécessité de les compulser tous soigneusement; car un fait inattendu se révèle là où l'on attendait le moins quelque chose de nouveau. — '7 μπ'τ' ωὐτὸ Gal. in textu. – μπ'π'ἀυτὸ Vassaus. — '8 τὸ αὐτὸ 2143, 2444, 2440, 2145, 2148, 36, 2141. - τ'ώυτο 2165. - τὸ ώυτο Ald. - 19 μεταβλήθέντι 36. — 20 αντιτιμωριτέου Gal. in cit. ι. 1, p. 395, l. 18. - τιμω-ριτέου 2146. — 21 μεν δή pro δε 2253. - μέν τοι 2143, 2163; dans co dernier manuscrit, une autre main a efface μέντει et a écrit δέ. - γάς τοι pro di Gal. in cit. ibid. - " reier de 36. - ante reserde addit ro 2145. - 23 TCI pro Tl 2145. - 24 ante per. addit ort & rulg.; ort 2146. - ort η οιπ. 2253. — <sup>25</sup> τούτασιν 2253. — <sup>26</sup> μεταβαλόντος 2143, 2142. — <sup>27</sup> ούτ' 2253. — <sup>28</sup> προσήεσθαι 2276. - προσέσθαι 2146. - προθέσθαι 56.— <sup>29</sup> δτγ pro δεῖγ 2276.— <sup>30</sup> αιταία (sic) 56.— <sup>31</sup> αϊτ Gal. in textu, 2144, 2253, 2165, 2146, Vassæus.— <sup>32</sup> τὰγ om. 2165 restit. alia manu. — 33 ἀρρωστίαν 2276. - άρωστίαν 2149. — 34 ώστ' Gal. in textu , 2253, Vassæus, 2146. - τε άφ. om. 2276; un blanc en tient la place. — 35 προστεκμαρταία 2253. - Aucun traducteur, a ma connaissance, n'a saisi la liaison des idées. Foes rend de par insuper ; Grimm par auch hier; Gunz veut changer τουτέσισιν (l. 7) en νοσέσυσιν; Gardeil a un plein contre-sens. An doit être rendu par soit; cela indique l'acquiescement d'Hippocrate à une partie (viscs, 1. 6) de l'objection, et les restrictions qu'il y apporte. - 36 % 2255, Gal. in textu et in Comm., 2165, 2276, 2146, 2145, Vassæus, Lind. - 7 om. vulg. - 37 year/uare; Cal. iu textu, Lind. - reorinares vulg.

εκαστου, καὶ τῆς ' φύσιος τοῦ ' ἀνθρώπου, καὶ τοῦ ' ἔθεος ' τῆς διαίτης τοῦ κάμνοντος, οὺ ' μοῦνον ' σιτίων, ἀλλὰ καὶ ποτῶν. 
Β΄ Πολλῷ όὲ ' ἦσον ἐπὶ τὴν ' πρόσθεσιν ἰτέον ' ' ἐπεὶ ' ' τῆν ' ' γε ἀραίρεσιν δλως ἀρελεῖν πολλαχοῦ ' λυσιτελέει, ' 5 ὅκου ' 6 διαρκέειν μελλει ὁ κάμνων, ' ' μέχρις ' 8 ἀν τῆς ' 9 νούσου ἡ ' 20 ἀκμὴ πεπανθῆ' ἐν ' 1 ὁκοίσισι ' 20 ἐὲ τὸ τσιόνὸε ποιητέον ' 2 γεγράψεται. Πολλὰ δ' ἀν τις καὶ ' 4 ἄλλα ' 5 ἡδελφισμένα ' 26 τοῖσιν ' 27 εἰρημένοισι ' 28 γράφοι ' τὸ ' 30 ἐξ γε ' 30 μὴν ' 31 κρέσσον μαρτύριον ' οὐ γὰρ ' 32 ἢδελφισμένον ' 32 ἐστὶ τῷ ' 34 πρήγματι, περὶ οῦ ' 35 μοι ' 36 ὁ πλεῖστος λόγος ' 37 εἴρηται, ἀλλ' αὐτὸ τὸ ' 38 πρῆγμα ἐπικαιρότατόν ' 39 ἐστι ' 40 - διὰακτήριον ' οἱ ' γὰρ ἀρ-νίμενοι τοῦν ὁξέων ' 4 νουσημάτον ἔστιν ὅτε οἱ μὲν ' 40 στία ἔφαγον

' Εκάστου 2255, Gal. in textu , 2145, Cod. S. ap. Foes , 2165 mutatum alia manu in έκκοτωσι. – έκαστωσι vulg. – έκαστωσι 2142 sed ex emendatione recentiori. - έκάστσισιν 2146. - 2 φύσεως Vassæus, 2165, 2276.-φύσχος 2146.-3 post τοῦ addunt τ' Gal. in textu, 2165, 2276, Vassarus. - addit τε vulg. - Galien disant dans son Commentaire την φύσεν του ανθρώπου, τε est superflu. - 4 έτεος 2255, lecon à remarquer. - έθους 2165 mutatum alia manu in έθεος, 2276. - 5 ante τῆς addit καὶ vulg. - καὶ um. 2253, 2442, 2465, 2276, 2446, Gal. in textu. - 6 pover vulg. --7 σίτων 2146. — 8 πολλών 2146. — 9 7, του Gal, in textu, 2165, 2276, Vassœus. - 10 πρόθεσιν 2165, 2276, 2146, 2254, Vassœus. - 11 έπεὶ 2142 sed ex emendatione recentiori; prius forsan ἐπί. - ἐπὶ mutatum iu έπεὶ 2255. — 12 γε τὴν 2253. — 13 τε pro γε 2254. - τήν γε τὴν 2445. - γε 2142 ex emendatione recentioni; τε prius habuit. - 14 λυσιτελεί 2254, 2446. - Augitehéelv 2148, 2144, 2145. - Augitehéel om. 2255. -- 15 δ'εί pro δεου 2253 ex emendatione recentiori. - δπου 2165. --16 συντελέει pro διαρχέειν μέλλει 2353 ex emendatione recentiori. - διακρέειν 2165 inutatum alia manu in διαρκέειν. - 17 μέχρι 2253, 2142 mutatum in μέχρις alia manu, 2146. — 18 αν om. 2253. - ην pro αν 2254, 2442, 2446, Ald. - 19 vocou 2443, 2444, 2465, 2276, 36, 2145, 2140, Vassæus. — 20 ἀρμῆ (sie) 56. — 21 ἐκρίσισιν Vassæus, Gal. in textu. - όπωωσι 2253. - έχόσωσι 2146. - έχώσου (sic) 36. -24 δέ om. 2144, 2148, 2141, Ald. — 23 γράψεται Cod. Med. ap. Foes. - 24 αλλ' 2446. - 25 cixειώμενα 2142 in marg, alia manu. - ήθελφισμένα 36. — 26 τοίς 2253, 2276. - τοίσι 36. — 27 εἰρημένευσι 2163 mutatum alia manu in είρ. - είρημένοις σου pro είρημένοισι 2276. - είρημένεισεν 2146. - είρημένεισει (sie) 36. - 28 γράφει 2163, 2276, Ms. Burd. ap. Chart. - 29 addit δέ ante γε 2255. - δέ om. vulg. - 30 μέν

cependant incliner bien moins vers l'augmentation que vers le retranchement, puisque même un retranchement absolu est d'une grande utilité dans les cas où le malade sera en état de se soutenir jusqu'au moment où la maladie, arrivée à son summum, ait subi la coction; je parlerai des circonstances où il faudra suivre cette règle. On pourrait encore rapporter beaucoup d'autres exemples, empruntés à l'état de santé, et applicables, par analogie, à mon objet; mais voici une preuve meilleure, puisque, au lieu de s'appliquer par analogie au sujet duquel je traite principalement, elle est ce sujet même, et donne ainsi l'enseignement le plus décisif. Au début des maladies aiguës, il arrive que les uns prennent des aliments le jour même, et quand le mal a déjà commencé : les autres en prenuent le lendemain, d'autres mangent la première bouillie venue, d'autres enfin mangent du cycéon (préparation, de consistance de bouillie, faite ordinairement avec du vin, de la farine d'orge grillée, du miel, de l'eau et du fromage). Il vaudrait mieux sans doute avoir suivi un autre régime que s'être ainsi alimenté; cependant il résultera beaucoup moins de mal d'un écart commis à ce moment de la maladie, que si, après avoir fait une abstinence rigou-

pro μέν 2445. - μει pro μέν alia manu 2253. - 31 κράσσεν 2276. πρήσσον (sic) 36. — ήδελφισμένα 2144, 2141, 2140. - άδελφισμένον 2251. - ήθελφισμένον 36. - ήθελφισμένα 2148. - 33 μούνον addunt ante έστί 2255, 2146; addit usver Cod. Med. ap. Foes., Lind. - Le Commentaire de Galien, sur la phrase qui précède immediatement, semble prouver qu'il ne saut pas lire, ou du moins qu'il n'a pas lu ucover, il dit en effet; « La preuve que va donner Hippocrate, n'est pas voisine, n'est pas semblable, ni, comme il dirait lui-même, analogue (κόδελοισμένον), mais elle est la chose même qui est cherchée, » Cette phrase paraît exclure uçuνον, que donnent 2523, 2146, et le Cod. Med. ap. Foes. -- 34 πράγμαπ 2276, 2146. - 35 μοι ponunt post πλείστος Gal, in textu, Vassæus, 2165, 2276. - 47 pro usi 2146. - usi om. Cod. Med. ap. Foes, - 36 c om. 2165, Vassaus. - 37 είρέαται 2255. - 38 πράγμα 2145. - 39 Egyly 2255. - Egyl om. 2446. - 40 Minterprov 2276. - 41 of they γάρ Gal. in textu , 2165. — 42 νοσημάτων 2145, 2142, 2254, 2146. νουσων 2255, Vassæus, Gal. in textu, 2165, 2276. - 43 σίτον (sic) 2276. TOM. 11.

αὐθημερὸν ' ἡργμένοι ἤδη, οἱ δὲ καὶ τῆ ' ² ὑστεραίη, οἱ δὲ ' καὶ <sup>4</sup> ἔρρόφεον τὸ προστυχὸν, οἱ δὲ καὶ <sup>6</sup> κυκεῶνα <sup>6</sup> ἔρρόφεον ' ἄπαντα δὲ ταῦτα κακίω μέν ἔστιν <sup>7</sup> ἢ εἰ <sup>9</sup> ἔτεροίως ' <sup>9</sup> τις <sup>11</sup> διαιτηθείη· πολλῷ ' <sup>3</sup> μέντοι ' <sup>3</sup> ἔλάσσω ' <sup>4</sup> βλάθην ' <sup>5</sup> φέρει ἔν ' <sup>6</sup> τουτέιν τῷ χρόνος ' <sup>7</sup> ἄμαρτηθέντα, ἢ εἰ ' <sup>8</sup> τις τὰς μὲν πρώτας ' <sup>9</sup> ἡμέρας δύο ἢ <sup>20</sup> τρεῖς <sup>21</sup> κενεαγγήσειε <sup>22</sup> τελείως, τεταρταῖος δὲ <sup>23</sup> ἔὼν τοιάδε διαιτηθείη, <sup>24</sup> ἢ <sup>25</sup> καὶ πεμπταῖος ' <sup>26</sup> ἔτι <sup>27</sup> μέντοι κάκιον, <sup>28</sup> εἰ <sup>29</sup> ταύτας πάσας τὰς ἡμέρας <sup>30</sup> προκενεαγγήσας, <sup>31</sup> ἐν τῆσιν ὕστερον ἡμέρησιν οὕτω διαιτηθείη, πρὶν <sup>32</sup> ἢ πέπειρον <sup>33</sup> γενέσθαι τὴν <sup>34</sup> νοῦσον οὕτω μὲν <sup>35</sup> γὰρ θάνατον φέρει <sup>36</sup> φανερῶς <sup>37</sup> τοῖσι πλείστοισιν, <sup>38</sup> εἰ μὴ <sup>39</sup> παντάπασιν <sup>40</sup> εὖήθης <sup>41</sup> ἡ νοῦσος εἴη. Αἱ δὲ <sup>42</sup> κατ' ἀρχὰς ἄμαρτάδες <sup>43</sup> οὐχ διωοίως <sup>44</sup> ταύτησιν ἀνήκεστοί <sup>45</sup> εἰσιν, ἀλλὰ πολλῷ <sup>4</sup> εὐακεστότ εραι. <sup>47</sup> Τοῦτοί<sup>40</sup> οὖν ἡγεῦμαι μέγιστον διδακτήριον, ὅτι <sup>40</sup> οὺ <sup>50</sup> στερητέαι αἱ πρῶται ἡμέραι τοῦ <sup>51</sup> ροφήματος <sup>52</sup> ἢ <sup>53</sup> τοίου ἢ <sup>54</sup> τοίου

\* Είργμένοι 2140 mutatum in ήργ. - είργασμένον 2276. - ήργασμένοι 2148. - 2 ύστερέη 2143. - ύστεραία 2276. - 3 καί om. 2145. - 4 έρόφεςν Gal. in textu , 2253, 2165 , 2148 , Vassæus. - 5 χιχεώνα 2146. - 6 ἐρόφεον 2165, Vassæus, Gal. in textu. - ἔπιον 2253, 2146. -7 % om. 2146, 2145. - 8 ei om. 2148. - 9 έτέρως 2146. - 10 τις om. 2253, 2146. — 11 διατεθεία 2276. — 12 μέν pro μέντοι 2253. μέντι 36. - 13 έλάσσονα 2142, 2165 mutatum alia manu in έλάσσω. -. 14 φέρει βλάβην 2276. — 15 φέροι 2146. — 16 τούτω vulg. — 17 άμαρτη 2144; le mot n'est pas fini, et il est resté un petit blanc. - ήμαρτημένα 2148, 2141. - τὰ άμαρτιθέντα (sic) Cod. Med. ap. Focs. - άμαρτηθέντι Cod. S. ap. Focs., Lind. - 18 τις om. 2253, 2146. - 19 δύο ήμερας 2253. - 20 nai 2165, Vassaus. - 21 xevearringe mutatum in xeveayγιῆσαι 2253. — 22 τελείος (sic) 36. — 23 έων 2253. – ων vulg. – αν pro έων Gal. in textu, Vassæus. - 24 η om. 2146. - 25 καί om. 2253. - και.... προκενεαγγήσας om. 2254 restit. alia manu. - 26 έστι pro π Gal. in textu, 2165, Vassæus, Merc. in marg. - 27 δε 2165 mutatum alia manu in μένται. - μέντι 36, 2148. - 28 Ϋν 2253, 2254.-είς pro εί 2276.-29 πάσας ταύτας 2255, 2254.-30 προκενεαγγίσας 2165. - κενεαγγήσας 2146. - προκεναγγήσας 2140. - 31 καὶ έν 2254. - 32 % om. Gal. in textu, 2142, 2165, 2276, 2146, Vassæus, Lind. — <sup>33</sup> γενήσεσθαι 2276. - τὴν νούσον γενέσθαι 2253. — <sup>34</sup> νόσ**ο**ν 2165. — 35 οὖν pro γάρ 36. — 36 προφανώς 2276. — 37 τοῖς πλείστοις 2253. πλείστοισι 36. — 38 εί 2254, 2253, 2142, 2146, 2273. - ή 2165 mutatum alia manu in εί. - ήν vulg. - 39 πάμπαν 2255, 2165 mutatum

reuse pendant les deux ou trois premiers jours, on se mettait à prendre de tels aliments le quatrième ou même le cinquième jour. Le mal serait encore plus grand si, l'abstinence ayant été prolongée pendant les quatre ou cinq premiers jours, on mangeait dans les jours suivants, avant que la maladie ne fût venue à maturité. Évidemment, de telles erreurs de régime causent la mort à la plupart des malades, à moins que l'affection ne soit excessivement bénigne; mais les fautes du début ne sont pas aussi irréparables, il est beaucoup plus facile d'y remédier. Ce que je viens de dire est donc, suivant moi, la plus grande preuve qu'il ne faut pas priver, les premiers jours, de telle ou telle bouillie ceux qui bientôt après doivent faire usage de telle ou telle : et il v a ignorance radicale, d'une part, chez les médecins qui, prescrivant la décoction d'orge non passée ou ptisane entière, ne savent pas que l'usage en est pernicieux quand le malade

alia manu in πάμπασι, 2276. - πάμπασιν Vassæus, Gal. in textu, Cod. Med. ap. Foes. - παντάπασιν 2142. - Le νὶ φελκυστικόν a été ajouté par uue autre main. - παντάπασί vulg. (à cause de τις suivant). - 4º addit τις ante εὐ. vulg. - τις om. 2255, 2142, 2165 restit. alia manu, 2276, Cod. Med. ap. Foes. - Dans 2142, il y a un blanc; sans doute τις a été gratte. - 41 ή νούσες εὐτίθης είη 2253, Gal. in textu, 2165, 2276, 2146, Vassæus. - 42 καταρχάς 2254, 2143, 2142, 2253, 2276, 2146. - 43 οὐχ' έμείως 2144, 2276, 2148, 2140, 2254. - 44 ταύτ. om. 2276; un blanc en tient la place. - 45 eigts om. 2253. - eigt 36. — 46 вражентотерац 36. — 47 тойт' Gal. in textu, 2165, 2276, Vassæus. - 48 cov om. 2446. - 49 con boreparaiai 2165 cum co στερηταίαι alia manu. - ούχ' ύστερητέαι 2276. - ούχ ύστερητέαι 2145. - ούχ ύστερπται Gal. in cit., t. 5, p. 86, l. 2. - Dans la même citation, Galien ditque le médecin qui avait donné à Victor, consul romain, le livre sur le Régime d'Hippocrate (voyez, p. 247, note 28), avait supprimé la moitié de cette phrase. - 50 green au 2253, Gal. in textu, Vassaus. - Dans 2142, le mot est douteux; on peut croire qu'il y a στερεντέαι. - 51 poφίματος 2165. - 52 ή τοίου om. 2144, 2143, 2141, 2148. - ή (mutatum in ei) τοιούτοισε pro η τοίου η τοίου τοίσε 2253. - 53 τόσου Cod. Med. ap. Foes., 2465 et in marg. alia manu τοίου, 2276. - 54 τοιούτοις ρεο τείου τείοι 2276. - τέσου ρεο τείου 2145.

τοίσι μέλλουσιν δλίγον ὔστερον ροφήμασιν ἢ τοίοισιν ἢ τοίοισι αχρέεσοαι. 3 Πυθμενόθεν 4 μὲν 6 οὖν οὐχ 6 ἴσασιν οὐθ' οί 7 τῆσι 6 χριθόδεσι 9 πτισάνησι 10 Χρεόμενοι, ὅτι 11 αὐτέησι 12 χαχοῦνται, 13 δχόταν 14 βρφέειν 75 ἀρξωνται, 16 ἢν 17 προκενεαγγήσωσι 18 δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας 19 ἢ 20 πλείους, οὐτ' 21 αὖ οί τῷ χυλῷ 22 Χρεόμενοι 23 γιγνώσκουσιν 24 ὅτι 25 αὐτέησι βλάπτονται 26 βρφένντες, 27 ὅταν μὴ ἀρθῶς 28 ἀρξωνται τοῦ βρφήματος. 29 Τόδε γε 30 μὴν 31 χαὶ φυλάσσουσι χαὶ 32 γιγνώσκουσιν, ὅτι μεγάλην τὴν βλάδην φέρει, ἢν, πρὶν 33 πέπειρον 34 τὴν 35 νοῦσον γενέσθαι, 36 χριθώδεα 37 πτισάνην 38 βρφήση ὁ χάμνων, εἰθισμένος χυλῷ 39 Χρέεσθαι. 40 Πάντα οὖν ταῦτα μεγάλα μαρτύρια, ὅτι 41 οῦχ ὀρθῶς ἄγουσιν 42 ἐς τὰ ὀιαιτή-

· Η τείεισιν ή τείεισι 2145. - ή σιτίεισι pro ή τείεισιν ή τείεισι 2253; dans ce manuscrit, il y avait auparavant ή τοῖσι; une main différente a changé roise en strivist. - n roise; n roise; vulg. - n roise; n roises 2142. - Dans τοίοισι, l'iota final est ajouté d'une autre main. - η τοίοις η τοίοισι 2165; dans τοίοισι , l'iota a été effacé par une autre main. - ή τοιοίσι (sic) 2146 sine n reieigi. - n reieig 2148 sine n reieigi. - 2 χρησθαι 2253, 2276. — 3 πυθμέσιν· όθεν pro πυθμενόθεν 2146. - ή παντελώς, ή έξαργης in marg, 2145. - έλως in marg, alia manu 2440. — 4 γάο pro μέν σύν 2276. - 5 σύν om. 2165 restit. alia manu. - 6 ίασιν 2165 eruend. alia manu. - 7 τείσι 2276, 56. - 8 καιθώδησι 2140, 2143, 2142, 2144, 2146, 36, 2148, 2145, 2141 cum ταῖς κριθώδαις (sic) πτισάναις gloss. - 9 πτισσάνησι 2254, Vassæus, Gal. in textu. -10 γρώμενοι 2255. - γρείαν έχοντες gloss. 2141. - 11 αύτοίσι 2255. αὐτέσισι 2142 η supra σι alia manu, 56, 2148, 2276, 2146 .- 12 κακούντο 2276. - αύταις ἐπὶ τὸ χειρον έρχονται gloss. 2141. -- 13 ὅταν 2255. --14 ροφαίειν 2165 emend, alia manu. - ροφείν 2253. - 15 αρζονται 2165. 36. — 16 6τ'αν pro ήν 2233. — 17 προκενεαγγιγήσωσι (sic) Gal. in textu, Vassæus. - προκενεαγγήσωσιν 2146, 2145, 2149, 2255. - προκενεαγγίσωσι 2165.-πρικυναγγήσωσι 36.-πρικεναγγήσωσι 2140. -- "8 ante δύο addit η 2145. - 19 η om. 56. - 20 addit καί post η vulg. - καί om. 2255, 2276, 2146. - 21 αν pro αθ 2253. - 22 χρώμενοι 2253. - γρεώμενοι 2146. - 23 γινώσκουσιν rulg. - γιγνώσκουσιν 2146. - γινώσκουσιν om. Lind. -<sup>24</sup> όπ..... γιγνώσκουσιν om. 2254 restit. alia manu cum γιν. — <sup>25</sup> αὐτέησι 2141, 2140, 36, 2145, 2144, Cod. S. ap. Foes. - abrector 2141 cum η supra or alia manu. - αὐτοῖσι 2253. - αὐτέσισι vulg. - τοιεύτοισι pro αυ. 2276. - Evidemment il s'agit de l'usage du suc de plisane, χυλός; par conséquent αὐτίσισι du texte vulgaire ne peut être conservé. C'est

commence à en prendre après une abstinence absolue de deux ou trois jours ou même davantage; d'autre part, chez les médecins qui, ordonnant la décoction d'orge passée ou suc de ptisane, ne savent pas non plus que ce sucfait du mal si on l'amène d'une manière inhabile; ce qu'ils savent (et aussi y prennent-ils garde), c'est que l'on cause de graves accidents, si, avant l'époque de la maturité de la maladie, on administre de la ptisane entière aux malades tenus jusqu'alors au suc de piisane. En tout cela, on voit de grandes preuves que les médecins ne dirigent pas habilement le régime des malades : dans les maladies où il ne faut pas soumettre à une abstinence absolue ceux qui doivent plus tard prendre des ptisanes, ils imposent une diète rigoureuse; dans les maladies où il ne convient pas de passer de l'abstinence aux ptisanes, ils prescrivent ce changement; et, la plupart du temps, ils le prescrivent précisément dans des

αὐτέω qui devrait naturellement se tronver tei; cependant j'ai laissé subsister abrigge donné par plusieurs manuscrits, parce qu'à la rigueur on peut sous-entendre πτισανών après χυλός, et faire rapporter αύτέχοι à ce génitif pluriel. — 26 χρεώμενοι pro έρφέοντες 2146. — 27 όκόταν 2276, 2140, 2143, 2254, Vassaus, Gal. in textu, 2142, 2145, 36, 2165, 2146. - δτάν 2253. — 28 ἄρξονται 36, 2148. — 29 το δε γε 2253, les accents primitifs ne sont plus visibles; une autre main les a places ainsi qu'il suit : To de ye. - To ye sine de 2146. - Tote pro Tode ye vulg. - C'est évidemment la lecon de 2255 ou celle de 2446 qu'il faut prendre. Celle du texte vulgaire est beancoup moins précise. - 30 priv 2253, 2141, 2143, 2140, 2142, 2144, 2146, 2165, 2145, 2276, 36, Gal. in textu, Vassæus. - μέν pro μήν vulg. - 31 καί 2253. - καί om. vulg. - φυλάσσουσιν 2146. - 31 γινώσκουσιν vulg. - γιγνώσκουσιν 2146. -38 πέπερον 36. - 34 γενέσθαι την νούσον Gal. in textu, 2165, 2276, Vassæus. - 35 vedeov 2146, 2142, Lind., 2254. - vedeov valg. - 36 notθώδη 2276. — 37 πτισσάνην Gal. in textu, 2254, Vassæus. — 38 έρφεη 2255. - ροφίση 2148, 2144. - ροφήσι 36. — 39 χρήσθαι 2255. - χρήεσθαι (sic) 36. - 40 πάντ' Gal. in textu, Vassaus, 2165. - πάντ'...... μεταβάλλουσι page 310 , l. 4, om. 2165 re-tit. alia manu in marg. πάντα...... ἄπαρτί om 2276 - 41 εύκορθώς 36. - 42 ές 2146, 2254, Lind, 2142. - sig vulg.

ματα οἱ ' Ἰητροὶ τοὺς κάμνοντας, ἀλλ' - ἐν ' ἦαί 4 τε νούσοισιν οὸ χρὴ ' κενεαγγέειν τοὺς μέλλοντας βοτήμασι <sup>6</sup> διαιτᾶσθαι, <sup>7</sup> χενεαγγέουσιν · ἐν ἦσί <sup>8</sup> τε οὺ χρὴ μεταβάλλειν ἐκ <sup>9</sup> κενεαγγείης <sup>10</sup> ἐς βοφήματα, ἐν ταύτησι <sup>11</sup> μεταβάλλουσιν <sup>12</sup> ἐπτοπολὸ <sup>14</sup> ἀπαρτὶ <sup>15</sup> ἐν <sup>16</sup> τοῖσι <sup>17</sup> τοιούτοισι καιροῖσι <sup>18</sup> μεταβάλλουσιν <sup>19</sup> ἐς

1 Troi (sic) 2145. - 2 evingu pro ev ngu 2144, 2143, 2254, 2148, 2140, Ald., 2141 cum gloss, αλλ' έν τισι νούσοις. - ένίσισι 2142, 2145. oingt 36. - 4 re 2253, 2254, Gal. in textu, 2142, 2165, 2146, Vassæns, - ye pro te vulg. - 5 zevegyyésiv Vassæns, 2145, 2146, 2142. 2254, 2165, Gal. in textu, Lind. - xevayyésty vulg. - 6 post διφήνιασι addit δε 2142 alia manu. - 7 κενεαγγέουση Vassæus, 2145, 2165, 2253, 2254, Gal. in textu, Lind., 2142, 2146. - xevayyéovots valg. - κεναγγαίουσεν 2148. - 8 δέ pro τε Lind. - 9 κενεαγγείης Vassæus, 2142, Gal. in textu, 2165, 2146, 36, Lind. - κενεαγγίης 2253, 2140, 2254. - κεναγγείης vulg. - κεναγγέης 2144, 2148. -- 10 είς Gal. in textu, 2165, 2148, Vassæus. — 11 μεταβάλλουσιν 2146. — 12 καὶ ώς ἐπ. ἀπαρτὶ om. Cod. Med. ap. Foes. — 13 ἐπιπολύ 2254. 2142 cum έπὶ τὸ πολύ alia manu. - ἐπὶ πολύ 2140, 36. - ἐπὶ τὸ πολύ Gal. in textu. et in cit. in Gloss., 2165, Vassæus. - 14 ἀπαρτίως, sine ένίστε δέ, Gal. in Glossario s. v. απαρτίως. - απαρτί, ένίστε δέ Gal. in textu, Vassœus, Lind. - ἀπαρτὶ ἐνίστε ἐνίστε (sic) sine δὲ 2165, in marg. alia manu άμαρτάνουσιν ένίστε δέ. - άπάρτιον: ένίστε δέ 2142; άπαρτιον est le résultat d'une correction plus récente; il y avait auparavant άμαρτάνουσι, comme on le voit par une annotation mise en haut de la page: είγεν άμαρτάνουσι; en marge est écrit η καὶ άπηρτισμένως. άμαρτάνουσιν (suprascripto ἀπάρτι (sic) alia manu) ένίστε δε 2140. άμαρταίνει · δ τέ δ' 2253; dans άμαρταίνει, les deux dernières syllabes sont surchargées; il me semble (mais cela n'est pas absolument certain) qu'il y avait auparavant άμαρτήνη. - άμαρτάνουσιν ένίστε 2146; δέ manque, et un point est après ένίστε. - άμαρτάνουσιν, ένίστε δέ vulg. άπάρτι (sic) άμαρτάνουσιν ενίστε δε 36. - άπαρτί (in marg. ή άπηρτισικένως) άμαρτάνουσιν ένίστε δέ 2145. - Ce passage présente, on le voit, une grande varieté de lecture, et des incertitudes et difficultés que je vais discuter avec le lecteur. Le texte que Galien avait sous les youx portait ἀπαρτί, et non άμαρτάνουσιν; cela est incontestable; car Galien dit dans son Commentaire : « Le mot aπαρτί signifie précisément, aπαρτισμένως, dans les écrivains attiques et dans Hippocrate lui-même. » Το απαρτί και παρά τοῖς άττικοῖς συγγραφεῦσιν ἐπὶ τοῦ ἀπηρτισμένως είρηται, και παρ' αὐτῶ τῷ Ἱπποκράτε:. Il est donc certain que d'anciens moments où souvent il convieudrait, si l'on avait donné des ptisanes, de se rapprocher de l'abstinence, par exemple, dans les cas où il arrive une exacerbation de la maladie. Quelque-fois cette abstinence absolue, suivie d'alimentation, arrache des humeurs bilieuses crues à la tête et aux régions de la poitrine; les malades sont en proie à des insomnies qui empêchent la coction de la maladie, ils deviennent chagrins et

exemplaires avaient anaori, et que Gafien n'a connu ou n'a voulu counaitre que cette lecon. Je dis n'a voulu connaître : car il ne serait pas impossible que d'autres exemplaires, également anciens, cussent porté άμαρτάνουσιν, sans que Galien en ait parlé. Mais cette conjecture me paraît perdre beaucoup de sa probabilité, quand on considère attentivement les variantes. Il me semble, en effet, qu'en les comparant entre elles, on pout se rendre compte de la naissance de cette leçon, άμαρτάνουσιν, et, si cela est, elle n'a plus dès-lors aucun droit à être regardée comme contemporaine et collatérale da άπαρτί. Le manuscrit 2253 me parait donner la transition entre la bonne leçon απαρτί, et la fausse leçon άμαρτάνουσιν. Il a , par correction , άμαρταίνει , et probablement il avait άμαρτήνη. Or, dans un temps où les mots n'étaient pas séparés, άπαρτι εν (άπαρτί έν) a pu se changer très-facilement en άμαρτηνη ου άμαρταινει. Arrivé à cette transformation, le mot a paru, au premier correcteur venn, appartenir au verbe άμαρτάνειν, et devoir être nécessairement mis au pluriel comme les autres verbes de la même phrase. En définitive, puisque, d'une part, il est certain que Galien a lu, dans les exemplaires qu'il avait sous les yeux, άπαρτί, et puisque, d'autre part, l'examen des variantes porte à croire que άμαρτάνωσην provient d'άπαρτί par des dégradations successives, j'ai cru ne pas pouvoir me soustraire à la nécessité d'expulser άμαρτάνουσιν, et d'y substituer άπαρτί, hien que cette nécessité, comme on va le voir, suscite de nouvelles difficultés. Quand le texte avait άμαρτάνουσιν, le point était placé nécessairement après ce mot; mais, ἀπαρτί étant admis, faut-il, après ἀπαρτί, un point, ou ne faut-il rien mettre? Si l'on met un point, καὶ ώς ἐπιτολύ ἀπαρτί se rapportera, non à ce qui suit, mais à ce qui précède. Απαρτί (voyez Lobeck ad Phryn. Ecl. p. 21 ) peut signifier contrairement, έκ του έναντίου. Si l'on admettait cette signification, il faudrait traduire: dans les maladies où il ne convient pus de passer de l'abstinence à la ptisane entière, ils prescrivent ce changement, et la plupart du temps contrairement, c'est-à-ilire à contre-temps. Mais trois raisons combattent ce sens: La première est que l'on force la signification, de

τὰ ' ὁρφήματα ἐχ τῆς ' χενεαγγείης, ἐν ' οἶσι ' πολλάχις ' ἀρήγει ἐχ τῶν ' βοφημάτων πλησιάζειν τῆ ' χενεαγγείη, ἢν ' οὕτω "τύχη παροξυνομένη ή νοῦσος. Ἐνίστε ' ο ἐ καὶ ' ὑμὰ ' ἐπισπῶνται ἀπὸ ' Ἰ τῆς χεφαλῆς καὶ τοῦ περὶ ' ' τὸν ' ὁ θιώρηκα ' ὁ τόπου χολώδεα ' ' Ἰ ἀγρυπνίαι ' ἢ τε ' ὑξυνεμπίπτουσιν ' α αὐτέοισι, δι' ὰς οῦ ' Ἰ πέσσεται ἡ νοῦσος, περίλυποί ' Ἰ τε καὶ πιχροὶ ' ἢ γίγνονται, καὶ ' ¾ παραφρονέουσι, ' ΄ καὶ ' ὁ μαρμαρυγώδεα ' Ἰ σφέων ' δ τὰ διματα, καὶ αἱ ἀκοαὶ

contrairement, έχι τοῦ έναντίου, en lui faisant signifier à contre-temps : la seconde est que Galien n'a pas entenda άπαρτί dans le sens de contrairement, mais dans le sons de précisément; la troisième, et la plus importante, est un fait matériel, c'est que dans l'antiquité la phrase avait paru terminée avant καὶ ἐπιτοπολὸ ἀπαρτὶ, mots qui alors commençaient une nouvelle phrase. Ou le voit par la seule disposition du texte et du Commentaire, dans Galien: le texte et le Commentaire sont tellement a rrangés qu'un passage d'Hippocrate, plus ou moins long suivant le sens, est suivi de l'explication; or, le passage commenté immédiatement avant la phrase où est άπαρτὶ, s'arrête à έν ταύτησι μεταβάλλουσι; le Commentaire suit; puis, le texte hippocratique, le xeinevey, reprend par xxì ώς έπιτοπολύ άπαρτί κτλ. L'explication même de Galien montre que cette coupure n'est pas une erreur de copiste, et qu'il a bien entendu rapporter άπαρτί à ce qui suit et non à ce qui précède; car il dit: « Hippocrate a employé le moi άπαρτὶ, pour montrer que les médecins font passer le malade de l'abstinence à la ptisane entière, précisément dans le moment où il importe de se rapprocher do l'abstinence. » Kal vuv cuv αὐτῷ κέχρηται, βουλόμενος δηλούν εν εκείνω μάλιστα τῷ καιρῷ τοὺς ἰατροὺς μεταβάλλειν έκ της ἀσιτίας είς τὰ ροφήματα, έν ὧ συμφέρει πλησιάζειν τη άσιτία. Eusin Galien, citant cette phrase dans son Glossaire au mot άπαρτίως . met : καί ώς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀπαρτίως ἐν τοῖσι τοιούτοισι καιροῖσι μεταβάλλουσινείς τὰ ὁοφήματα, ne laissant, de cette façon, aucun doute sur la place qu'occupe ἀπαρτί ου ἀπαρτίως dans la construction de la phrase. Mais, cette place étant ainsi determinée, on ne peut plus garder ni évicre ni δè du texte vulgaire et de la plupart des manuscrits; ένίστε, parce qu'il ferait contre-sens avec ώς ἐπὶ τὸ πολὸ; δὲ, parce que cette particulo serait incompatible avec la construction de la phrase. Sans doute on pourrait conserver existe de en mettant, aiusi que le font les mss. 36 et 2145, καὶ ώς ἐπιτοπολὺ ἀπαρτί άμαρτάνουσιν: ἐνίστε δέ κτλ.; ce qui est évidemment dù à l'intervention de quelque correcteur. Mais la citation de Galien dans son Glossaire lève toute difficulté, et elle fait voir que ένίστε δè sont des mots intrus qu'il fau t'expulser. - 15 ante év addit καί irritalles, le délire s'empare d'eux, leurs yeux prennent de l'éclat, leurs oreilles se remplissent de bruit, leurs extrémités se refroidissent, l'urine est sans coction, les crachats sont ténus, salés, et légèrement colorés d'une teinte que rien ne mélange; le cou se mouille de sueur, l'inquiétude est au comble; la respiration, embarrassée dans l'ascension de l'air, est fréquente ou très grande; un froncement funeste rapproche les sourcis, des défaillances fâcheuses survien-

2254, Imp. Samb. ap. Mack. — 16 τεύτει σι τειεύτει στριο τεί σι 2255. — 17 ante καιροί σιαθθυπι τοιεύτεισι 2146, Gal. in textu, et în cit. iu Gloss. s. v. ἀπαρτίως, Vasseus, Imp. Samb. ap. Mack., Lind. – τοιεύτεισι om. 2165 restit. alia manu in marg. – τοιεύτει σωπ. vulg. — 16 μεταβάλλου σι Gal. in textu. — 19 είς 2165. Vasseus, Gal. in cit. in Gloss.

· Ρυφήματα 2253. — \* κενεαγγείης 2254, 2276, Gal. in textu, Vassæus, 2145, 2146, Lind. - κεναγγείης vulg. - κενεαγγίης 2253, 2165. - 3 clis Gal. in textu, Vassæus, 2165, 2276. - clock (sic) 36. -4 ante πολλάκις addit το 2145. — 5 άρτ, σει (sic) 2144, 2148, 2143, 2141 cum gloss. βαηθή σει. - ἀβρήγει 2165. - ἀρρήγει 2276, 36. - 6 ρυφημάτων 2255. - 7 κενεχητείη 2254, Vassaus, 2145, 56, 2146, 2276, Gal. in textu, Lind. κεναγγείη vulg. - κενεαγγίη 2255, 2165. χεναγγίη 2148. — 6 ούτω 2253, 2143, 2254, 2146. - ούτως vulg. — 9τ. παρ om. 2276; un blanc en tieut la place. — 10 δέ om. 2254. — " αίμα pro ώμα 2276. — " έπι σπώντε36. — " τῆς 2253, 2146. τε pro τῆ; vulg. - 14 τον om. 2253, Gal. iu textu, 2165, 2276, 2146, Vassæus. - 15 θώρακα 2143, 2276. - θώρακος Gal. in textu, 2165, Vassæus. - 16 τόπον 2144. - 17 άγρυπνία 2144, 2148, Ald. -48 δέ pro τε Lind. - 19 ξυνεμπίπτου σιν 2142, 36, 2145, 2140, 2143, 2254. - συνεμπί πτου σι wulg. - συμπίπτου σιν 2253, 2276, 2165, Gal. in textu. — 20 αὐτέσιαιν 2146. – αὐτοῖ σι2253. — 21 πέττεται 2276. - 22 δε pro τε 2253. - Galien dit que πι προφευτ s'entendre, ou au propre de l'amertume de la bouche, ou au figuré de l'irritabilité; περίλυ. ποι me paraît saire pencher la balance vers ce dernier sens. - 23 γίγνονται Gal. in textu, Vassœus, 2146, 216.5. - γίνονται vulg. - 24 παραφρονέου σω 2146. — 25 καὶ μαρμ. om. 2276; un blanc en tient la place. - 36 μαρμαριγώδεα Gal. in textu, Vassaus, 2165. - μαρυγώδεα 2146. -- 27 τούτων pro σφέων 2144, 2140, 2143, 2254, 2142, 36, 2148, 2145, 2141, Cod. S. ap. Foes., Lind. - 7007200 Imp. Samb. ap. Mack. - τουτέων sine τὰ Cod. F. ap. Foes. - 28 ante τὰ addunt έρωνται 2144, 2140, 2143, 2254, 2142, 36, 2148, 2145, 2141, Col. S. ap. Focs. ήχου ' μεσταί, καί ' τὰ ἀκρωτήρια ' κατεψυγμένα, καὶ οὖρα άπεπτα, καὶ πτύσματα λεπτὰ καὶ ' άλυκὰ καὶ ' κεχρωσμένα ' άκρήτω ' χρώματι σμικρὰ, καὶ ' ἱδρῶτες περὶ ' τὸν τράχηλον, καὶ ' ὁ διαπορήματα, καὶ ' ' πνεῦμα ' ' προσπταῖον ἐν τῆ ' ' ἀνω φορῆ ' ' πυκνὸν ἢ μέγα λίην, ὀφρύες ' ὁ δεινώσιος μετέχουσαι, λειποψυ-χώδεα πονηρὰ, ' ι ΄ καὶ ' ' ' τῶν ' ἱματίων ' ' ὁ ἀποδρθιψιες ἀπὸ ' ' ' τῶν ' ἱματίων ' ' ὁ ἀποδρθιψιες ἀπὸ ' ' ' τοῦ ' τοῦ στήθεος, καὶ χεῖρες ' ' τρομώδεες, ἐνίστε ' ' ὁ ἐν ' ὰ κεὶλος τὸ κάτω σείεται. Ταῦτα ' ' ὁ ἐν ' ' ἀρχῆσιν ' ὁ ἐπιφαινόμενα ' ' παραφοσύνης δηλωτικά ' ο ἐστι ' ι σφοδρῆς, καὶ ώς ' ἐπισοπολύ ' ὁ ἀποθνήσκουσιν ' ὁ ' ὁ δὶ ' ὁ ἐν ' ὁ ΄ ἡ μετὰ ἀποστήματος, ἢ αἵματος ' ἡ ὑσιος ἐκ τῆς ρίνὸς, ' ὁ ἢ ' ) ϶ πῦον ' ο παχύ ' τιύσαντες ' ὁ διαφεύγουσιν, ἄλλως ' ὁ δὲ οὐ. ' <sup>1</sup> Οὐδὶ γὰρ τῶν ' δ τοιουτέων ' <sup>1</sup> ὁρέω ἐμπεί-

<sup>1</sup> Ма́отал 36. — <sup>2</sup> та̀ om. Gal. in textu, 2165, 2276, 2146, Vassæus. — 3 κατεψηγμένα 2146, 2143. – κατ. κ. ο. ά. om. 2276; un blanc en tient la place. — 4 άλικα 2165, 2276, 2148. — 5 post καὶ addit άκρως 2146. — 6 εὐκρήτω 2276. - ἀκρίτω 2146. — 7 γρώσματι 2145. χρώματα 2276. - 8 τες 2276 avec un blanc qui tient la place de ίδρω. - ύδρῶτες 2146. - 9 τèv om. 2253, Gal. in textu, 2165, 2276, 2146, Vassœus. — 10 διὰ πορήματα Vassœus. — 11 πόμα pro πνεύμα 2143. - 12 προσπτέον 2253. - προσπεσόν 2165, alia manu in marg. προσπταΐον. - πταΐον Gal. in cit. t. 3, p. 229, l. 14. - πρός πταΐον 36. — 13 έξω pro ανω Gal. in cit. ibid. - 14 π. ή μ. om. 2276; un blanc en tient la place. - πικνόν 2148. - μεγαλίην 2143. - 15 δεινόσιος 36, 2165, Gal. in textu. - δυνώσιος 2253. - δεινώσηςς 2146. - Dans son Commentaire Galien dit que ce membre de phrase est écrit de deux façons, au singulier dans certains exemplaires , et au pluriel dans d'autres. Γέγραπται δέ δισσως. Εν τισι μεν των άντιγράφων κατά τον ένικον άριθμον, όφρυς δεινώσιος μετέχουσα, καθ' έτερα δε πληθυντικώς, δφρύες δεινώσιος μετέχουσαι. — 16 post καὶ addit γὰρ 2276. — 17 τ. ίμ. om. 2276; un blanc en tient la place. — 18 ἀπορρίψηςς 2146. — 19 του om. 2276. — 20 στήθους 2276. - 21 τρομόδεες 2148. - 12 δέ om. 2276. - 23 καί om. Gal. in textu, 2165, Vassæus. - 24 yūlas 2148. - 25 8' 2165, 2255. -26 έναρχήσι 2253, 2148. — 27 αρχήσιν Gal. in textu, et in cit. t. 5, p. 595, 2142, 2165, 2276, Vassæus. - ἀρχῆσι vulg. - ἀρχὰ, suivant Galien, signifie tout le temps écoulé depuis le début de la maladie jusqu'au moment où se montrent des signes de coction. — 28 ἐπιφαινόμενα Gal. in textu et in cit. ibid., 2142, 2165, 2276, Vasseus. - παραφαινόμενα vulg.-29 παραφροσύνη 2146.-30 έστι 2146, 2253. - έστι δηλωτικά Vasseus, 2276, Gal. in cit. t. 3. p. 593. - sioi δηλωτικά 2165. - sio: vulg.

nent, le malade repousse les couvertures qui pèsent sur sa poitrine, les mains sont tremblantes, et quelquesois la lèvre inférieure est agitée de mouvements. Tous ces symptômes, nanifestés pendant la croissance des maladies, sont l'indice d'un violent délire, et la plupart du temps les malades succombent; ceux qui survivent, réchappent par l'esse salutaire ou d'un dépôt, ou d'une hémorrhagie nasale, ou d'une expectoration de pus épais: il n'y a pas pour eux d'autres voies de salut. Je ne vois pas, non plus, que les médecins sachent comment il faut distinguer, dans les maladies, les dissérentes espèces de saiblesses entre elles, suivant qu'elles résultent ou de la <u>vacuité</u> des vaisseaux, ou de quelque irritation débilitante, ou de quelque soussfrance, ou de l'acuité du mal, ou des affections et des sormes diverses qu'engendrent chez chacun de nous notre tempérament et notre consti-

- 31 πολλές καὶ σφ. 2144, 2140, 2145, 56, 2143, 2254, 2142, Lind., 2144, 2148. - σωεδρετάτης Gal. in cit, t. 3, p. 593. - πελλής pro σφ. Cod. S. ap. Foes. - 32 έπιπολύ 2140, 2144, 2143, 2142. - ἐπὶ τὸ πολύ Gal. in textu , Vassæus, 2148 , 2146. - ἐπὶ τὸ πολλύ 2253. - ἐπιτὸ πολύ 2165. - ἐπὶ πολύ 36. - ἐπιπολύ 2145. -- 33 ἀποθνήσκουσι Gal. in textu, Vassæus. - θνήσκουσιν 2253, 2165 mutatum alia manu in άποθν. - θνήμευσια 2276. - 34 έσει pro ci 2144, 2140, 2145, 2254, 2142, 36, 2148, 2141, Imp. Samb. ap. Mack. - έχόσει 2145. - ίσει (sic) pro ci Cod. S. ap. Foes. - 35 διαφεύγουσι 2144, 2140, 2143, 2254, 2442, 36, Cod. S. ap. Foes., Imp. Samb. ap. Mack. - διαφεύ γευσιν 2148, 2145, 2141. - 36 ante ή addunt φθάνουσι Lind., 2144, Vatic. ap. Foes., 2140, 2145, 2254, 2112, Cod. S. ap. Foes., 2141, 2148, 36. - nom. 2144, 2140, 2145, Cod. S. ap. Foes., 2254, 2142, 36, Lind., Imp. Samb. ap. Mack., 2141, 2148. - 37 criotes 2276. - ρεύσιος Ms. Bourd., idem ρήσεως, ap. Chart. - 38 καί pro ή 2144, 2254, 2145, 2140. - 39 mugov (sic) pro muov Gal. in textu, 2253. - πύον 2165, 2145, 2254, Lind., Vassæus, Ald. - πτύον 56. - 40 ante παγὸ addit καὶ 2276. — 41 πρύσαντα 2276. — 42 διαφεύγευσιν om. Cod. S. et Vatic. ap. Foes., 2144, 2140, 2143, 2254, 2146, 36, 2148, 2141. - coavour pro Sixo. Cod. S. ap. Foes. - 43 8'cu (sic) 2276. - 44 cò pro cubi 2145. - 45 toicutav 2276, 2146. - 46 ioriav Cal. in textu, Vassœus, 36. - έεω 2255.

ρους τοὺς ' ἐητροὺς, ὡς χρὴ <sup>2</sup> διαγιγνώσκειν τὰς ἀσθενείας ἐν <sup>3</sup> τῆσι <sup>4</sup> νούσοισιν, <sup>5</sup> αἴ τε <sup>6</sup> ἐιὰ <sup>7</sup> χενεαγγείην <sup>8</sup> ἀσθενεῦνται, <sup>9</sup> αἴ τε δι' ἄλλον τινὰ <sup>10</sup> ἐρεθισμὸν, αἴ τε διὰ πόνον <sup>11</sup> καὶ ὑπὸ <sup>12</sup> ὀξύτητος τῆς <sup>13</sup> νούσου, <sup>14</sup> ὁχόσα τε <sup>15</sup> ἡμέων ἡ φύσις καὶ ἡ ἔξις ἔχάστοισιν <sup>16</sup> ἔχτεχνοῖ πάθεα καὶ εἴδεα παντοῖα: καίτοι σωτηρίην ἡ θάνατον <sup>17</sup> φέρει <sup>18</sup> γιγνωσχόμενα <sup>19</sup> ἢ <sup>20</sup> ἀγνοούμενα τὰ <sup>21</sup> τοιαῦτα. <sup>23</sup> Μέζον <sup>23</sup> μὲν γὰρ χαχόν ἐστιν, ἡν διὰ τὸν <sup>21</sup> πόνον καὶ τὴν ὀξύτητα τῆς <sup>25</sup> νούσου ἀσθενέοντι <sup>26</sup> προσφέρη <sup>27</sup> τις ποτὸν ἡ <sup>25</sup> ϸόφημα <sup>29</sup> πλεῖον ἡ <sup>30</sup> σιτίον, <sup>31</sup> οἰόμενος διὰ <sup>32</sup> χενεαγγείην <sup>3</sup> ἀσθενέειν. <sup>2</sup>Αεικὰς δὲ καὶ διὰ <sup>34</sup> χενεαγγείην <sup>35</sup> ἀσθενέοντα μὴ γνῶναι καὶ πιέζειν τῆ διαίτη. <sup>36</sup> φέρει μὲν γάρ <sup>37</sup> τινα κίνδυνον καὶ <sup>38</sup> αὐτη ἡ ἡμαρτὰς, πολλῷ <sup>39</sup> δὲ <sup>40</sup> ἤσσονα τῆς <sup>41</sup> ἔτέρης <sup>42</sup> καταγελαστοτέρη δὲ πολλῷ <sup>43</sup> αὕτη μᾶλλον ἡ ἄμαρτὰς τῆς ἔτέρης <sup>44</sup> εἰ γὰρ ἄλλος <sup>33</sup> ἤτρὸς <sup>46</sup> ἢ καὶ <sup>41</sup> ἱδιώτης

<sup>·</sup> Τατρούς 2276. — · διαγινώσκειν vulg. – διαγιγνώσκειν 2446. - ἀσθενίας emendatum alia manu 2253. — 3 τοΐοι 36, 2276. — 4 νούσησιν 2148. - νόσησιν 2276. - 5 αι τε.... ἀσθενέονται om. Ald. - 6 δι' άκεναγγείην 2144, 2148. - διακεναγγείην 36, 2140. - 7 κεναγγείην 2142, 2144, 2146. - Χενεαγγίαν 2253, 2165. - 8 ασθενέονται 2142, 2140, 2144, 2254 in marg. alia manu αποτελούνται, 2165, 2148, 36, 2146, 2276, 2141, Gal. in textu, Vassaus, Codd, S. et F. ap. Foes. άσθενεύνται 2253, 2143. - άποτελούνται vulg. - γίνονται 2145. - J'ai hésité à introduire àobevéovrai. Cependant ce mot a, en sa faveur, tous les manuscrits, moins un, de la Bibliothèque Royale de Paris, et, parmi eux, 2253, qui est très-bon, et 2146, qui a été copié sur un bon original. En outre, dans 2145, la présence de γίνονται en place, soit d'àσθενέονται, soit d'άποτελούνται, montre que l'influence des gloses s'est exercée en cet endroit. On peut donc admettre que c'est cette influence qui a produit la substitution d'aποτελούνται dans le texte vulgaire; d'autant plus que cette glose, si tant est qu'elle en soit une, était donnée naturellement par le Commentaire de Galien, qui, paraphrasant ce passage, dit : διά τήν των άγγείων χένωσιν άποτελούνται. — 9 αι ται 2253. — 10 έρεθίσμέναι pro έρ. αἴ τε διὰ 2146. - Plus loin, 1. 5, p. 70, l. 24, Galien delinit ce que Hippocrate entend par ἐρεθισμός, en disant que cela signifie tout ce qui, tenant d'humeurs dores une qualité irritante, conduit, d'une façon quelconque, les forces de l'économie à la debilité. - 11 xgl om. 2165 restit, alia manu. - 12 δξύτητα 36. - 13 νόσου 2165, 2276, Vassaus. — 14 oga 2253. - exegat Ald. — 15 ήμων 2253, 2165 mutatum alia manu in τμέων, 2276. - 16 έχτεμνοί 2144, 2145, 2141, 2148. - έκτέμνει 2255. — 17 φέροι 2148. — 18 γι-νωσκόμενα vulg. — 19 καὶ ρτο ή 2255. — 20 άγνωτύμενα 2142, 56. — 21 τοιάδε 2255. — 22 μείζον Gal. in textin, 2253, 2276, 36, 2143, Vassæus. - 23 μέν ομι. 2254. - 44 πόνεν ομι. 2148, 2141.

tution; et cependant l'ignorance ou la connaissance de ces choses produit la mort ou le salut du malade. Sans doute, en un cas où la faiblesse est le résultat de la douleur et de l'acuité de la maladie, c'est un plus grand mal de faire prendre, en quantité, de la boisson, de la ptisane ou des aliments, dans la pensée que la débilité provient de la vacuité des vaisseaux; mais il est honteux aussi de ne pas reconnaître qu'un malade est faible par inanition, et d'aggraver son état par la diète. Cette erreur n'est pas sans quelque danger, quoiqu'elle en ait bien moins que la précédente, mais elle est beaucoup plus ridicule. En effet, si un autre médecin, ou même un homme étranger à la médecine, venant auprès du malade et apprenant ce qui s'est passé,

- 25 νόσου 2165, 2276, Vassieus. - 26 προσφέρει Gal. in textu, Vassæus, 2448, 36. - προσαιρή 2255. - προσφέροι 2465 mutatum elia manu in προσφέρει. — 27 τις om. 24 65 restit. alia manu. — 28 ροφήματα 2144, 2145, 2140, 2254, 2141, 2145, 2148, 36. - púgnua 2255. όςοπματα πλείονα 2142 ex emendatione. - όςοπματα πλείω Imp. Samh. ap. Mack. - 29 mlsico om. 56, 2144, 2148, 2145, 2141, 2140, 2143, 2254. - Dans ce dernier manuscrit, une autre main a écrit, au-dessus de la ligne, πλείω. - πλέον 2253, 2276. - 30 σίτον 2253. - σιτίον (sic) 2146. - 31 δνόμενος 2165 emend. alia manu. - 32 κενεαγγείαν Vassaus, 2276, 2254, Gal. in textu, Lind. - κεναγγείτη vulg. - κενεαγγίτη 2253, 2165. - διακεναγγείην 36, 2148, 2140. - 33 άσθενέειν.... κενεαγγείηνοιη. 2146 .- Foes (ed. de 1595) aici , sans doute par une faute d'impression, àoûtνείειν. Dans l'édition de Kühn, ἀσθενείειν de l'oes a été changé en ἀσθενείχν; à tort, car, excepté 2446, qui a ici une lacune, tous les manuscrits de la Bibliothèque Royale de Paris ont ἀσθενέειν. - 34 κενεαγγείην 2254, 2276, Gal. in textu, Vassæus, Lind. - κεναγγείαν vulg. - κενεαγγίην 2253. - κενεαγγίαν 2165. - διακεναγγείην 36, 2148, 2140. -35 ἀσθενέα 2165 mutatum alia manu in ἀσθενέοντα. - ἀσθενέοντι 2276. — 36 φέρειν 56. — 37 τι pro τινα 2276. — 38 αὐτῆ 56. — 39 δὲ om. 2255. — 40 ποσονα 2253. - ήσσεν vulg.—41 έτέρας 2276.—42 καταγελαστετέρη..... έτέρης om. 2143, 2148, 2141, 2276 restit. alia manu. - καταγελαστότεραι 2276. — 43 μάλλον αύτη 2254. - αύται 2276. - Autre exemple de μάλλον avec un comparatif. — 44 εΐ. γ. α. ί. η om. 2276; un blanc en tient la place. — 45 lurgo; 2165, 2254, Gal. in textu, Vassicus, 2148, 2146, 2142. - larpic vulg. - 46 % pro % 56. - 47 Snuorne 2255.

\* ἐσελθών, καὶ ² γνοὺς τὰ ³ ξυμβεθηκότα, 4 δψη 5 καὶ φαγεῖν καὶ πιεῖν, â 6 δ ἔτερος 7 ἐκώλυεν, ἐπιδήλως 8 ἀν 9 δοκοίη ιὸφεληκέναι. Τὰ δὲ \*\* τοιαῦτα μάλιστα \*\* καθυβρίζεται \*\* τῶν \*\* χειρωνακτέων ὑπὸ '4 τῶν ἀνθρώπων · δοκέει γὰρ '5 αὐτέρισιν ὁ \*6 ἐσελθών ἰητρὸς ἢ ἰδιώτης '7 ιὸσπερεὶ \*\* τεθνεῶτα '9 ἀναστῆσαι. \*\* Γεγράψεται οὖν καὶ περὶ \*' τουτέου \*\* σημήῖα οἷσι \*\* δεῖ ἔκαστα τουτέων \*\* διαγιγνώσκειν.

12. Παραπλήσια <sup>25</sup> μέντοι <sup>36</sup> τοῖσι <sup>27</sup> κατὰ κοιλίην <sup>28</sup> ἐστὶ καὶ ταῦτα· καὶ γὰρ <sup>29</sup> ἢν ὅλον τὸ σῶμα ἀναπαύσηται <sup>30</sup> πουλὺ παρὰ τὸ ἔθος, <sup>31</sup> οὐκ αὐτίκα ἔρρωται μᾶλλον· ἢν <sup>32</sup> δὶ <sup>33</sup> δὴ καὶ <sup>34</sup> πλείω χρόνον <sup>35</sup> διελινύσαν ἐξαπίνης <sup>36</sup> ἐς τοὺς πόνους <sup>37</sup> ἔλθη, <sup>38</sup> φλαῦρόν τι <sup>39</sup> πρήξειεν <sup>40</sup> ἐπιδήλως. Οὕτω δὲ καὶ <sup>41</sup> ἔν <sup>42</sup> ἔκαστον τοῦ σώματος· καὶ <sup>43</sup> γὰρ <sup>44</sup> οἱ πόδες τοιόνδε <sup>45</sup> τι <sup>46</sup> πρήξειαν, καὶ <sup>47</sup> τὰ ἄλλα <sup>48</sup> ἀρ-

<sup>1</sup> Εσελθών Gal. in textu , 2146. - είσελθών vulg. - ἀσελθών 2165, in marg. alia manu είσελθών. - έσελθών.... φαγείν om. 2276; un blanc en tient la place. - 2 γνούς 56. - 3 ξυμβεβηκότα 2144, Gal. in textu, Lind., Vassæus. - συμβ. vulg. - ξυβεβημότα 2165 emend. alia manu. - 4 δείη 2253. - 5 καὶ om. 2146. - 6 δ om. 2276. - 7 ἐκώλυεν 2253, 2276, 2146. - ἐκώλυσεν vulg. — 8 ἄν δ. ώφ. om. 2276; un blanc en tient la place. - 9 δοχέη Gal. in textu, 2165, Vassæus. - δοχέοι 2253. -- 10 τοιάδε 2255, Gal. in textu, 2165, Vassæus. -- 11 καθυβρίζηται 2143, 2144, Ald. -καθιβρίζεται 2146. — 12 ὑπὸ τῶν χειρωνακτέων ἀνθρώπων 2142. - 13 γειρωνακτέων 2143, 2253, 36, 2140. - γειρον. vulg. - 14 των ανθρ. δ. γ. α. έ. om. 2276 ; un blanc en tient la place. - 15 αὐτέσισε 2143. σύτοῖσιν 2255, -- 16 ἐσελθών Gal. in textu, 2165, Vassæus, 2146. -είσελθών vulg. - ἐπεισελθών 2253. — 17 ώσπερ εί 2253, Gal. in textu, 2276. - ώς περί 36, Vassaus. — 18 καί τεθνειότα (sic) Gal. in textu, 2165, Vassæus. - addit καὶ ante τεθν. 2276. - 19 ἀναστήσας Gal. in textu, Vassæus. - ἀναστήσαι om. 2276. - ἀναστήναι 2148. — 20 γέγραπται 2165 mutatum alia manu in γεγραπσέται (sic). - έγράψεται (sic) 56. - 21 τούτων Vassaus, Gal. in textu, 2165, 2253. - τούτου 2254, 2276. - 22 όμπια (sic) 2145. - σημεία 2253, 2148, 2276, 2141. - σημείῖα (sic) 36. — 23 χρή 2253. - τούτων 2253. — 24 διαγινώσκειν vulg. — 25 μέν pro μέντει 2276. — 26 τείς 2276. — 27 κατακειλίην 36. - 28 ἐστὶ καὶ ταῦτα 2253, Gal. in textu, Vassæus, 2165, 2276. - ἐστὶν x, τ. 2146. - x. τ. έ. vulg. - 29 π pro πν 36. - 30 πολύ Gal. in textu. 2253, 2465, 2276, 2446, Vassæus. - πουλή 36. - 31 οὐκαυτίκα 36.

recommande de boire et de manger ce que le médecin ordinaire avait défendu, il paraîtra avoir procuré un soulagement manifeste. Ce sont surtout ces cas qui, dans le public, font honte aux praticiens; car il semble que le nouveau venu, médecin ou étranger à la médecine, a pour ainsi dire ressuscité un mort. J'exposerai ailleurs, à ce sujet, les signes par lesquels on doit distinguer les différents cas.

12. On rapprochera des exemples relatifs aux organes digestifs les exemples suivants: si l'on se repose beaucoup contre son habitude, il n'en résulte pas pour le corps un accroissement de forces; et si, après avoir prolongé outre mesure le repos, on se remettait subitement aux exercices, on commettrait une faute manifeste. Il en est de même pour chacune des parties du corps; ce serait, dans le fait, une crrettr de régime, que de donner subitement, par intervalles, un exer-

<sup>-- 32</sup> τε pro δὲ 2146. -- 33 δὰ 2253, 2140, 2143, 2254, 2142, 2146, 2145, Lind., Cod. S. ap. Foes. - δει pro δή vulg. - 34 πλείονα Gal. in textu. 2165, 2276, Vasseus. — 35 διελλινήσαν 2276. - διελιηνύσας 2441, 2444, 2443, 2448. - διελιννύσας 2440, 2445, Vassæus, Lind., 2254, Gal. in textu, 2442 in marg. ή ήσυχάσας, 36. - διελλιηνόσας 2146. - δεῖ έλλινύσας mutatum in διελλινύσας 2253. - διελλιννύσας Cod. S. ap. Foes. - διελλινύσας vuig. - Le neutre donné par 2276 est nécessaire; car le sujet de la phrase est σωμα. - 36 είς Gal. in textu. 2165, 2276, Vassmus. - 37 EAOct Gal. in textu, 2142, 2165, 2276, Vassæus. — 38 φαύλον 2253 , 2276. — 39 πρήζει 2146, 2253, - πράξεις 2276, - 40 ἀριδήλως 2143. - 41 ἐν ἐκάστω 2144, 2140, 2143, 2254. 2142, 36, 2148, 2141, Imp. Samb. ap. Mack., Lind. - 42 έκάστω Cod. S. ap. Foes. - 43 post γάρ addit ñy vulg. - ñy om. 2253. - Ceci est encore un exemple de la supériorité de 2253 ; seul de tous nos manuscrits, il supprime une particule dont la présence rend toute construction impossible, et qui est évidemment le résultat d'une erreur de copiste causée par la présence de plusieurs autres 7,0, - 44 ci om. 2144, 2140, 2143, 2254, Gal. in textu, 2142, 2165, 2276, 2146, 36, 2148, 2145, 2144, Vassæus, Ald. - 45 π om. 2253. - 46 πρήξει 2253. -47 τάλλα 2253, 2276. - τ'άλλα Imp. Samb. ap. Mack. - 48 άρθρα om. 2144, 2140, 2254, 2143, 2142, 56, 2148, 2141, Imp. Samb.ap. Mack., Lind.

θρα μή ' εἰθισμένα πονέειν, ' ἢν ' οἰλ χρόνου ἐξαπίνης 4 πρὸς το ' πονέειν 6 ἔλθη. Ταῦτα δ' ἀν ' ταὶ οἱ ὀδόντες καὶ ' οἱ ὀθαλμοὶ ' πάθοιεν, καὶ ' ο πᾶν ὁτωῦν. Ἐπεὶ καὶ κοίτη ' ' παρὰ τὸ ἔθος ' μαλθακή πόνον ' ἐμποιέει, ' 4 καὶ ' 5 σκληρή παρὰ τὸ ἔθος, καὶ ' ο ὅπαιθρο; ' 7 εὐνὴ παρὰ τὸ ἔθος : 8 σκληρύνει τὸ σῶμα. ' 9 ᾿Ατὰρ ' ο καὶ ' 1 τὰ τῶν τοιῶνδε πάντων ἀρκέει ' παραδείγματα γράμαι. Εἰ γάρ τις ἔλκος ' 3 λαῶν ' 24 ἔν ' 5 κνήμη μήτε λίην ' 26 ἐπίκαιρον μήτε λίην ' 1 εὔηθες, ' 28 μήτε άγαν ' 29 εὐελκὴς ἔὐν, μήτε άγαν ' 30 δυσελκὴς, ' 1 αὐτίκα ἀρξάμενος ἐκ ' 3 πρώτης ' 3 κατακείμενος <sup>34</sup> ἐητρεύοιτο, καὶ ' αὐτίκα ἀρξάμενος ἐκ ' 3 πρώτης ' 3 κατακείμενος <sup>34</sup> ἐητρεύοιτο, καὶ

· Είθισμένω 2144, 2140, 2143, 2254, 36, Ald. - · πν.... πονέειν om. 2253. - 3 διαχρόνου 36. - 4 είς Gal. in textu, 2165, Vassæus, 2276. - έ; 2146. - 5 πονέων Gal. in textu, 2146, 2165, 2276, Vassœus. - πονείν vulg. — 6 έλθει 2253. - έλθει 2145. — 7 καὶ ci όφθ. καὶ ci co. Gal. in textu, 2165, Vassmus. - 8 ci om. 2253. - 9 πάθειεν 2276. - 10 cuδέν pro παν 2253. - cuθεν (sic) ότοιοῦν Ald. - οὐθέν ότοιοῦν ριο π. δ. 2444, 2148, 2144. - οὐθέν ὅτι οὖν 2146. - οὐθέν ριο πᾶν 2142, 2140, 2145, 36. - παν (sic) 2165. - οδθ' έν pro παν 2276. -" addit ή post κείτη vulg. - ή om. 2253, Gal. in textu. 2165, 2276, Vassaus. - ή κείτη Mack. ex emend. propria. - 12 μαλακή 2143, 2254, 2140, Gal. in textu, 2144, 2142, Vassacus, 2141, 2145, 2148. μαλακή 36. - 13 έμποιή 2253. - έμπίει 2465. - έμποιεί 2446. - έμποιέη 2148. — 14 καὶ σκλ. παρά τὸ ἔθος.... ἔθος om. 36. – καὶ ὕπ. παρά τὸ εθ. om. 2165 restit, in marg. alia manu. - De cette facon. εὐνή est place après τὸ έθες. - καὶ ὅπ. π. τ. έθ. εὐνή 2276. - 15 σκηρή 2143. - σχληροί 2276. - 16 ὑπάρθριος χοίτη pro ὕπ. εὐνή 2253. -17 εὐνή ponunt post έθος Gal. in textu, Vassæus. - 18 σχληρύνη 2253, Gal. in textu, Vassæus. - σκληρήνει 2146. - 19 αὐτὰρ Gal. in textu, Vassaus, 2165. - ἀτάς om. 2276; un blanc en tenait la place; une antre main y a mis αὐτάρ. - 20 καὶ τὰ om. 2253. - κατὰ pro καὶ τὰ 2146. - 21 τά om. Vassæus, 2276, Gal. in textu. - των om. 2145, 2140 restit, alia manu. - 22 παρ. γρ. om. 2276; un blanc en tient la place. - παραδείγματι 2146. - 23 λυβών 2276. - 24 έχνήμη ρτο έν κν. 2276. — 25 μνήμη emendatum alia manu 2144. — 26 ἐπίκηδρον 2144. 2148, 2141. - 27 post sorde; addit & vulg. - &v om. 2253, 2146, 2465, Gal. in textu, Vassacus, Lind. - ον est inutile. - 28 ante μήτε addit xal vulg. - xal om. 2253, 2146, 2145, 2165, 2276, Gal. in textu. Vassœus. - μήτε άγαν εθελκής έων, μήτε άγαν δυσελκής 2253, 2146 cum ών pro εών. - μήτε άγαν δυσελκής ών, μήτε άγαν εθελκής vulg. -

cice forcéaux pieds et aux autres membres habitués à l'inaction; le même effet serait produit sur les dents, sur les yeux, sur tout le reste en un mot. Une couchette même, ou plus molle, ou plus dure que d'habitude, cause du malaise; et, si l'on couche en plein air sans y être habitué, le corps devient rigide. Il suffit de rapporter des exemples de tous les cas pareils : supposons un homme portant à la jambe une plaie qui ne soit ni très grave, nì très simple; supposons encore que sa constitution ne favorise ni ne gêne beaucoup la cicatrisation; si, dès le premier jour, il se couche et se soigne, s'il ne lève jamais sa jambe, il restera plus exempt d'inflammation, et il sera bien plus tôt guéri que s'il s'était fait traiter tout en marchant un peu; qu'au contraire il veuille se lever et se

29 εὐελκές 2144, 2143, 2148, 2141, Ald. - Ces mots occupent, dans ces manuscrits et dans Ald., la même place que les mots correspondants du texte vulgaire. - 30 δυσελεές δν 2144, 2145, 2148, 2141, Ald.-Ces mots occupent, dans ces manuscrits et dans Ald., la même place que ceux du texte vulgaire. - 31 Il y a ici un grand desordre dans le manuscrit 2276. Tout le morceau αὐτίκα...... έλω τω σώματος (p. 328, l. 4) est déplace et se trouve reporté après καρηβαρίην έμποιέει (p. 332, l. 1 et 2). Il serait fort possible que ce déplacement, fort peu intelligent, du reste, puisqu'il coupe, sans attention pour le sens, à αὐτίκα une phrase qui reste suspendue et non achevée, fut cependant l'œuvre de quelque correcteur qui aura prétendu résormer le texte d'Hippocrate, Galien dit dans son Commentaire que la phrase άγρυπνίκ ..... έμποιέει (p. 550, l. 6) n'est pas à sa véritable place , et qu'Ilippocrate aurait mieux fait de la mettre plus haut après ce qu'il a dit des effets de l'habitude. Cette remarque de Galien, par le blame qu'elle renferme, prouve plus péremptoirement que tout autre argument, que la place authentique de άγρυπνίτ..... έμπειέει est bien celle que lui donnent nos imprimés et tous nos manuscrits, excepté 2276. Mais il n'en est pas moins vrai que de pareilles observations de Galien ont servi de motif à des correcteurs pour modifier le texte d'Hippocrate dans le sens indiqué par le médecin de Pergame. On en verra plus loin un exemple curieux, où la véritable leçon, blamée et par conséquent certifiée par Galien, a été néanmoins expulsée du texte et, dans tous nos imprimés et dans tous nos manuscrits, excepté dans 2255 et dans 2165, remplacée par le mot que, <sup>1</sup> μηδαμή <sup>2</sup> μετεωρίζοι <sup>3</sup> τὸ <sup>4</sup> σχέλος, <sup>5</sup> ἀφλέγμαντος <sup>6</sup> μὲν ἀν <sup>1</sup> οὐτως εἰη <sup>8</sup> μᾶλλον, χαὶ <sup>9</sup> ὑγιὴς <sup>10</sup> πολλῷ ῦᾶσσον <sup>11</sup> ἀν <sup>12</sup> γένοις, <sup>13</sup> ἢ <sup>14</sup> εὶ <sup>15</sup> πλανώμενος ἰητρεύοιτο <sup>16</sup> εὶ μέντοι πεμπταῖος ἢ ἑχταῖος <sup>17</sup> ἐὸὐν <sup>18</sup> ἢ <sup>19</sup> χαὶ ἔτι <sup>20</sup> ἀνωτέρω, ἀναστὰς <sup>21</sup> ἐθέλοι προδαίνει, μᾶλλον ἀν <sup>23</sup> πονέοι <sup>23</sup> τότε <sup>24</sup> ἢ <sup>25</sup> εὶ αὐτίχα <sup>26</sup> ἐξ ἀρχῆς πλανώμενος ἰητρεύοιτο εὶ δὲ χαὶ <sup>27</sup> πολλὰ <sup>28</sup> ταλαιπωρήσειεν ἔξαπίνης, πολλῷ <sup>29</sup> ἀν μᾶλλον <sup>30</sup> πονήσειεν <sup>31</sup> ἢ <sup>32</sup> εὶ <sup>33</sup> ἐχείνως <sup>14</sup> ἰητρευόμε-

suivant Galien, Hippocrate aurait do employer. Il est donc probable ici aussi que le reproche de désordre adressé à Hippocrate par Galien a engagé un correcteur à faire la transposition qui devait remédier à ce dérangement. — 32 πρώτου 2276. — 33 παρακείμενος 2255. — 34 ίπτρούντο 2165 emendatum alia manu. — ίπτρεύντο 2276.

· Μηδαμή 2144. - μηδαμού 2146. - μή δαμή 56, 2148. - ' μετεωρίζει Gal. in textu, Vassæus, 2165, 36. - μετεωρίζοιτο 2254, 2276, Imp. Samb. ap. Mack. - μεταιωρίζει 2253; le mot est surchargé; il y avait auparavant μετεωρίζει. - 3 το om. 2276, Imp. Samb. ap. Mack. - 4 σκέλη 2276. - 5 ἀφλέγμαντιν Gal. in textu, Vassæus, 2165. σφάλματι pro άφλ. 2276. - 6 μέν om. Gal. in textu, 2165, 2276, Vassæns. - 7 ούτως 2146, 2145, 2143, 2254, 36, Merc. in marg. ούτω Gal. in textu, Vassæus, 2165, 2276, 2140 mutatum alia manu in ούτως. - ούτος vulg. - είη ούτος 2253; ούτος est d'une autre main; sous la surcharge on lit εύτως. - 8 μάλλον om. vulg. - μάλλον habet 2253. -L'addition de μάλλον me paraît bonne. — 9 bγειής 2254. — 10 πολλά 2276, 36. — 1 αν 2253. - εύτω pro αν vulg. - post αν addit εύτω 2146. -12 γένωτ' αν pro αν γ., 2254, 2276. — 13 η om. 2254. — 14 εξπερ 2253. - 15 περιπλανώμενος Gal. in textu, Vasscus, 2276, 2465. πλανόμενος 36. - La leçon de Galien, εί περιπλανώμενος, étant rapprochée de celle du manuscrit 2255, είπερ πλανώμενος, on voit que très-probablement ces deux leçons sont identiques. Galien dit dans son Commentaire que πλανώμενος signifie marchant doucement, βαδίζων ήρέμα. — 16 ήν pro εί 2140, 2143, 2254, 2144, Cod. S. ap. Foes., 2145, 2142. - εί μέντοι.... ἐπτρεύειτο om. 2276, 2148, 2141. — 17 έων 2253. - έων om. vulg. — 18 n pro n 2145, 2144, 2140 emend. alia manu. - n om. 2253. - ante n addunt n Lind., Mack. - L'addition de Linden et de Mack est, au fond, la même chose que le sur du manuscrit 2253, que j'ai adopté. -19 καί έτι om. 2165 restit. alia manu in marg. - καί om. 2146. -20 ανοτέρω 36. - Galien dit que les mots έτι ανωτέρω signifient encore

mettre à marcher le ciuquième, le sixième jour, ou même plus tôt, il souffirira plus que s'il avait marché un peu durant tout le cours du traitement; si, enfin, il se livre soudainement, un des jours ci-dessus indiqués, à une grande fatigue, il souffrira bien plus que si, ayant été traité tout en marchant un peu, il se livrait le même jour à la même fatigue. Ces exemples réunis concourent uniformément à prouver que tout changement soudain, qui s'écarte beaucoup de la règle dans un sens ou dans un autre, est nuisible; et, de

plus tôt, c'est-à-dire le troisième ou le quatrième jour ; il y avait d'autres commentateurs qui avaient entendu ces mots autrement, et comme signifiant plus loin, c'est-à-dire le septième, le huitieme ou le neuvième jour. « Mais, dit Galien, s'il leur convenait d'adopter cette explication, il fallait écrire le commencement du mot en litige par « et ξ, έζωτέρω, et non par α et ν, άνωτέρω. » Ενικι δέ το άνωτέρω νομίζουσιν έπὶ τῶν ἐψεζῆς ήμερῶν εἰρῆσθαι τῆς ζ, καὶ η, καὶ θ' οὐς ἐχρῆν, εἰ τοῦτ' αύτοις τρεσκε, διά του σ (ε legendum) καὶ ξ γράμματος, τὰν ἀργάν τἔς λέζεως γραφείν, εξωτέρω, και ούκ, ανωτέρω, διά του α και ν. On peut appuver l'explication de Galien de l'autorité de Phrynichus, qui dit que les Attiques appliquent avodes au temps, et au temps passé, comme on le voit par l'exemple qu'il donne : avodés co piaggial (Phryn. Ecl. p. 270 . ed. Lobeck). - " έθέλει Gal. in textu , Vassæus. - " πονέειτο 2233, 2146. - πονέοιτό τε Gal. in textu. - πονέοιτό τε pro π. τότε 2165. - 13 7578 om. 2255, Gal. in textu, 2146. - 14 aurina f ei 2255. - 25 el om. Ald. - 26 πλαγώμενος εξαργής 36. - εξαργής 2143, 2253. 2145. — 27 πολλαί 36. — 28 ταλεπορήσειεν 36. — 29 αν μαλλον οπο. 2355. - 30 movigater Gal. in textu, Vassæus, 2446, 2276, 2255, Lind. - voorgoeiev 2165 in marg. alia manu movigoeiev. - movegeiev vulg. -11 nom. 2140 restit. alia manu. - 32 si om. vulg. - J'ai ajouté si, sans autorité de manuscrits, il est vrai; mais cette addition est nécessairement commandée par le seus et par la construction. Foes, qui ne l'a pas mise dans son texte, a traduit cependant comme si si y était : multo magis affligetur quam si illo modo, etc. La facilité avec laquelle les copistes omettent, à cause de l'iotacisme, 7 ou si quand ces deux mots sont rapprochés, est trop grande pour qu'on puisse hésiter à restituer l'un ou l'antre quand le sens l'exige. - 33 éxerce 2145, Gal. in textu, Vassaus, 56, 2146, 2276, 2165. - xelvec, suprascripto xelvec, 2253. - 34 ia-TORUSPLEVOS 2276.

νος ' τὰ αὐτὰ ταῦτα ' ταλαιπωρήσειεν ἐν ' ταύτησι ' τῆσιν ' ἡμέρησιν. ' Διὰ τέλεος τοῦν ' μαρτυρέει ' ταῦτα πάντα ἀλλήλοισιν, ὅτι πάντα ἐξαπίνης ' μέζω πολλῷ τοῦ μετρίου ' μεταβαλλόμενα ' ἐπὶ τὰ, καὶ ' ἐπὶ τὰ, ' βλάπτει. ' Πολλαπλασίη μὲν οῦν ' κατὰ κοιλίην ή βλάβη ἐστὶν, ' τὴν ἐκ ' πολλῆς ' κενεαγγείης εξαπινης πλέον τοῦ μετρίου ' προσαίρηται (' ἀτὰρ καὶ κατὰ τὸ

' Ante ταῦτα addit τὰ αὐτὰ 2255. - τὰ αὐτὰ om. vnlg. - Cette addition a l'avantage de donner plus de précision, et par couséquent plus de clarté au texte. - 2 ταλαιπωρήσει 2140, 2143, 2254, Ald., 2145, 2141, 2148, 2141. - ταλεπορήσει 36. - 3 αὐτῆσιν pro ταύτησι 2255. - 4 τῆσιν ήμ. om. 2276; un blanc en tient la place. - 5 ήμερησιν 2146, 2253, Gal. in textu, Vassæus, 2165. - ήμέρησι vulg. -6 διατέλεις 2140, 2144, 2142, 2145, 2148, 36, 2146, 2165, 2276. - διατελέως 2253. Cet adverbe est condamné dans la nouvelle édition du Thesaurus, à tort peut-être, car il est appuyé, ici, par un bon manuscrit. — 7 cov om. 2276, 2146. — 8 μαρτυρέει 2165, Gal. in textu. Lind., Vassarus. - μαρτυρεί vulg. - συνμαρτυρέει 2276. -Si l'on remarque que con manque dans 2276, on sera porté à croire que ce mot s'est confondu avec μαρτυρέει, et y est devenu συν, — 9 ταῦτα om. 2465 restit. in marg. alia manu. - 10 μείζον 2253, 2146. - μέζω 2140, 2141, 2145, 2144, 2143, 2148, 2254, 2142. - μείζω vulg. — 11 γενόμενα pro μεταβαλλόμενα 2146. – μετά βαλλόμενα 36. — 12 έπὶ τὰ om. 2141, 2145, 36, 2146, 2143, 2148, 2144. - καὶ ἔπειτα καί έπειτα 2253. - καί έπειτα καί έπειτα 2254 in marg, alia manu έπί τά καὶ ἐπὶ τά. - καὶ ἐπείτα (sic) καὶ ἔπειτα (sic) 2140. - καὶ ἐπὶ τὰ καὶ έπειτα 2142; un trait de plume est passé sur καὶ έπειτα. - ἐπὶ τὰ κ. ἐπὶ τά βλ. om. 2465 restit. alia manu in marg. - ἐπὶ τὰ καὶ ἐπὶ τὰ om. 2276. - 13 ξπειτα pro έπὶ τὰ 2143, 2144, 2146, 36, 2148, 2145, 2141, -14 βλάπτοι 2254. — 15 πολλαπλασία...... σωμα ήν om. 2276; un blanc en tient la place. - 16 κατακαλίαν 36, 2148. - 17 η pro ην 2144. 36, 2148, 2141. — 18 πολής 2253. — 19 κενεαγγίης 2253. - κεναγγίης 2165. - κεναγγείης 36. - 20 προσάρηται Gal. in textu. - προσαιρείται 2253. -- 31 άτὰς om. 2253. - J'ai changé la ponctuation de cette phrase et le sens en même temps. Je dois au lecteur la justification de ces changements. Dans le texte vulgaire, il y a un point après προσαίρηται; la parenthèse n'existe pas, et depuis άτας jusqu'à μεταβάλλοι ce n'est qu'une seule phrase. Au reste, la traduction latine de Foes représente exactement ce texte ainsi ponctué; la voici: varia itaque in ventre est læsio, ubi ex multa vasorum inanitione plus justo de repente cibus ingeritur. Quin et reliquum corpus si ex longa quiete subito ad majorem laborem se vermême que, pour le corps entier, le passage soudain d'un repos profond à un exercice extraordinaire est beaucoup plus nuisible que le contraire, de même on causera aux organes digestifs un dommage infiniment plus considérable, en prenant, après une abstinence prolongée, sans transition, une

terit, multo magis lædetur quam si ex multo cibo ad vasorum inanitionem commutetur. Duret, dans la traduction publiéo par Girardet, et revuo par Gunz, suit la mêmo marche: at infinitis partihus major est noxa, quæ alvo infertur, si a diuturna vacuatione repento plus cibi adiungatur. Quin etiam in universo corpore, si ex diuturno otio repento quis ad vehementiorem laborem seso converterit, ca multo gravioribus damnis augebit mutatio, quam si a liberalioro victu ad incdiam sese converterit. La traduction de Grimm, qui est fort estimée, no diffère pas de ce latin: Es richtet demnach ein vielfaches Unheil im Unterleibe an, wenn man nach einer starken Ausleerung der Gefæsse plætzlich mit Speisen verschen wird. Eben so auch in Ausehung des übrigen Korpers wird man weit mehr Schaden nehmen, wenn man nach einer langen Ruhe plætzlich an eine mehrere Arbeit kommt, als wonn man nach starken Mahlzeiten in eine Ausleerung der Gefæsse gebracht wurde. Gardeit ne s'écarte pas, non plus, du sens de ses prédécesseurs : « Il est certain, dit-il dans sa traduction, que les organes de la digestion doivent être grièvement incommodés, si la nourriture n'est pas modérée à la suite d'une grande vacuité des vaisseaux. Nous observerons aussi que le reste du corps , passant d'un grand repos à un travail pénible, souffro davantage que si on passe d'une nourriture abondante à l'abstinence. » Toutes ces traductions s'accordent, et il ne semblo même pas que leurs auteurs se soient apercus quo le texte, tel qu'ils l'avaient sous les veux, présentait une difficultà. Ils n'ont pas vu qu'il était impossible qu'Hippocrate eut dit que lo corps souffre plus si l'on passe du repos à l'activité que el l'en passe d'une nourriture abondante à l'abstinence; il n'y a aucune parité entre les deux termes de la comparaison que les traducteurs établissent ici. Le Commentaire de Galien aurait du les remettre sur la bonne voie. Galien dit: « Hippocrato assure que le mal sera beaucoup plus grand dans le changement du régime alimentaire, quand on passe d'une forte abstinence à un excès d'alimentation, que quand on passe d'uno alimentation considérable à l'abstinence. » Kai φισί πολλαπλασίαν είναι την βλάβην εν τη μεταβολή της διαίτης, όταν έν πολλής άσιτίας άθρόως προσεπενέγκηται πλείω των συμμέτρων, ήπερ όταν έκ πολλής έδωδης είς άσιτίαν μεταβάλλει (sic). Galien a entendu (cela résulte de cette citation) que la fin de la phrase en question: quam si ex multo, άλλο σώμα, ἢν ἐκ ' πολλῆς ' ἡσυχίης εξαίφνης ' ἐς πλείω πόνον ' ἔλθοι, ' πουλὸ 6 πλείω τ βλαθείη), ' ἢ 9 εἶ ἐκ ' ο πολλῆς ἐδωδῆς ' ἐς κενεαγγείην ' ' μεταθάλλοι ' ' ἐδεὶ ' Ι μέντοι καὶ τὸ σῶμα ' 6 του-

cibo ad vasorum inanitionem commutetur (Foes), se rapporte, comme terme de comparaison, non au reste du corps, mais aux organes de la digestion, et qu'elle forme le membre de phrase correspondant à : ubi ex multa vasorum inanitione plus justo de repente cibus ingeritur. Et, en esset, il sussit de lire le texte grec, indépendamment de toute ponctuation, pour se convaincre que η εί έκ πολλής έδωδής ές κενεαγγείην μεταβάλλοι est le complément de ην έχ πολλης κενεαγγείης έξαπίνης πλέον του μετρίου προσαίρηται. La construction et surtout le sens l'indiquent manifestement. Il résulte nécessairement de cette manière de voir, que άταρ καὶ commence une parenthèse qui finit à βλαβείη. Au reste, c'est aussi de cette façon que Galien a compris le passage. Après avoir dit ce que j'ai cité plus haut, il ajoute: « Hippocrate a intercale de nouveau une similitude sur ce qu'éprouve le corps entier; car on souffre moins quand on passe soudainement du mouvement au repos, que quand on passe du repos au mouvement. » Τούτω δ'αὐτῷ πάλιν ὅμοιον παρενέλαβς (παρενέβαλς 2276, ce qui est la vraie leçon) περί το πῶν σῶμα γιγνόμενον \* ήττον γὰρ βλάπτονται μεταβάλλοντες έξαίφνης εἰς ήσυχίαν έκ κινήσεων, ήπερ όταν εἰς κίνησιν έξ ήσυχίας (le verbe manque). Ainsi la construction grammaticale, la suite du raisonnement, l'explication de Galien, le non-sens où sont tombés les traducteurs , tout exige de changer la ponctuation de ce passage, et d'y admettre une parenthèse à l'endroit où je l'ai placée.

1 Πολής 2233. — ¹ ἡσυχίας 2276. — ¹ εἰς 2143. — 4 ℓλθη 2253, 2254, Liod., 2146. – ἦλθα 2165 mutat, alia manu in ℓλθα. — ⁵ πολύ 2254. Gal. in textu, Vassœus, 2146, 2165, 2276, 2142. – πολλῶ 2253. — ⁶ πλεῖω 2276. — ↑ βλάψει 2146. 2253, Vassœus, Gal. in textu, Ald., 2140 mutatum alia manu in βλαβείν. — βλαβείν 2165 alia manu in marg. βλάψει, 2141 cum eadem mutatione. – βλάβνν 36. — ⁶ ἢ οιπ. 2143. – ἢ εἰ οιπ. 2276; un blanc en tient la place. — ១ εἰ οιπ. 2253, Vassœus, 2165. 2146, 56, 2140 restit. alia manu. — ¹ο πολῆς 2253. — ¹¹ εἰς 2276. — ¹² χνεαχγίνν 2253, 2165. – χεναχγείνν 36. — ¹³ μεταβάλλει 2253, 2276. — ¹⁴ Il s'agit encore ici d'un passage que les traducteurs n'ont pas entendu à cause d'une erreur dans la ponctuation, et ce sera en même temps une occasion de corriger une faute de copiste qui rend le texte du Commentaire de Galien tout-à-fait

quantité trop abondante d'aliments, qu'en passant, après une alimentation abondante, à l'abstinence. Si, dans le passage d'une alimentation abondante à l'abstinence, il faut donner du repos au corps, il faut aussi, quand on fait succéder su-

inintelligible. Foes a traduit: his same toto corpore quiescere convenit, atque si ex multa defatigatione derepente ad otium et ignaviam decidat. His quoque ventrem a ciborum copia quiescere oportet. Dans cette traduction, ou met un point après eunion ; de sorte que l'on fait dire à Hippocrate qu'il faut se reposer quand on passe de la fatigue au repos. Evidemment Hippocrate n'a pu s'exprimer ainsi. Duret, tout en suivant la même ponctuation, a essayé de sauver une pareille absence de sens; il a mis : est igitur necesse, quorum corpus omnino quiescere in otioque et umbra vivere oportet, quamvis multo fractum labore, ad otium et ad ignaviam transferatur. Quin etiam et tis, qui abstinentia cibi suum defraudaverunt genium, alvum cessare oportet cibi copia. On voit que Duret n'a pas été plus heureux que Foes. Grimm, n'ayant pas changé la ponctuation, n'est pas, non plus, arrivé au véritable sens: Gewiss eben die müssen den Korper ruhen lassen, als wonn er aus vieler Arbeit plætzlich in Musse und Unthætigkeit versezt worden wære. Sie müssen sich auch ihren Magen mit vielen Speisen anzusullen büten. Si Grimm entend par die ceux qui passent d'une forte alimentation à l'abstinence, il a raison, mais d'une part die n'est pas assez clair, et ensuito comme si, als wenn, n'est pas le sens do xxi ny, qui veut dire simplement et si; enfin sie, se rapportant à die, est encore plus éloigné du sens; car dans le texte grec, il s'agit, en co dernier membre de phrase, d'un cas différent de celui dont il s'agit dans le premier membre, Gardeil a mis ; « En tout, nous avons besoin de relaches modérées; l'excès du travail engendrerait bientôt la faiblesse, et l'impuissance de suffire à le continuer; la diéte sert à délivrer le ventre de toute surcharge de nourriture. » Cette traduction n'a pas le moindre rapport avec l'original. « Hic certe, dit Mack, t. 2, p. 111, locus adeo obscurus apparet ut multis. ansam dederit litteram immutandi. » Le sens certain de co passage, difficile puisqu'il n'a pas été compris par tant d'hommes habiles, est que : il faut se mettre au repos, quand on passe d'une alimentation considérable à la diète, et qu'il faut se mettre à la diète quand on passe d'une grande activité corporelle au repos. En un mot, Hippocrate veut dire que, quand on mange moins, on doit moins travailler, et que, quand on travaille moins, on doit moins manger. Cela est indubitable par le contexte; il faut donc mettre un point en haut après έλινύειν, et une virgule seulement après ἐμπέση. Au reste, la grammaire l'exige aussi, car καὶ place devant ην έκ πολλής κτλ., indique que ce membre de phrase se

 'O '5 δη οὖν πλεῖστός μοι λόγος '6 γέγονε περὶ '? τῆς μεταθολῆς '8 τῆς '9 ἐπὶ τὰ 30 καὶ 31 ἐπὶ τά · 32 ἐς πάντα μὲν οὖν 23 εὔχρη-

rapporte bien plutôt à ce qui suit qu'à ce qui précède. Enfin , s'il fallait encore un argument pour démontrer un sens qui est maintenant certain, l'ajouterais que Galien a entendu le passage comme je viens de l'expliquer. Mais son texte, à lui, présente une faute qui l'obscurcit complétement, et qui, par contrecoup, nempêché sans doute les traducteurs d'avoir une nette intelligence du texte hippocratique. Galien dit : rous use είς άργίαν ( άργίαν . in marg. άγρίαν 2265; άργ. μεταβ. om. 2276, un blanc en tient la place) μεταβαίνοντας έκ κινήσεως δέ (τε pro δέ 2276, 2165) καὶ πράξειος, ελινύειν άξιοι (Ιπποκράτης), πουτέστιν πουχάζειν τῷ παντί σώματι τοῦτο δε ταὐτόν έστιν έχείνω τῷ , ὅχου λιμός , οὐ δεῖ πονέειν . τοὺς δ'εἰς ήσυχίαν ἐκ πολλής ταλαιπωρίης, όλιγώτερα προσφέρεσθαι · τοῦτο δ'αι πάλιν έστιν έλινύειν την καιλίην. La phrase de Galien est copiée textuellement sur l'édition de Balo (t. 5, p. 70), à laquelle l'édition de Kuhn est conforme. Cette phrase est évidemment inintelligible, et ce qui empêche de l'entendre, c'est le mot appiav; or ce mot doit être remplacé par ἀσιτίαν pour trois raisons décisives : 1° si l'on conserve ἀργίαν, Galien aurait dit que ceux qui passent du mouvement au repos, doivent se reposer; ce qui est une simplicité; 2º Galien dit que ce passage d'Hippocrate est conforme à l'Aphorisme, quand il y a faim, on ne doit pas travailler; par conséquent le membre de phrase τους μέν είς άργίαν μεταβαίνοντας, έκ κινήσεως δε και πράξεως ελινύειν άξιοι, doit renfermer une expression équivalente à λιμός, et une expression équivalente à πονέει». L'expression équivalente à πονέειν est πνήσεως καὶ πράξεως: l'expression équivalente à λιμός sera, non ἀργίαν, mais ἀσιτίαν. Je remarque en même temps qu'à tort il y a , dans les éditions, une virgule après πράξεως; la virgule doit être mise après μεταβαίνοντας, ainsi que l'exigent le sens et la particule dé; 3° enfin Galien ne peut pas avoir dit: les uns changeant le mouvement et l'action pour le repos, τους µ2v.... les autres changeant une grande activité corporelle pour le repos, τους δέ.... Il n'y aurait aucune distinction entre les uns et les autres; et ce scrait une répétition inintelligible. Il faut donc substituer ἀσιτίαν à ἀργίαν; et, cette substitution faite, on traduira: « Les uns qui passent à l'abstinence, Hippocrate veut qu'ils renoncent (ελινόειν) au bitement le repos et l'indolence à une grande activité corporelle, donner du repos au ventre, c'est-à-dire diminuer la quantité des aliments; sinon il en résultera, pour tout le corps, de la souffrance et une pesanteur générale.

13. J'ai traité longuement des changements du régime dans un sens ou dans un autre; si la connaissance en est utile pour toutes choses, elle l'est en particulier pour ce qui fait le sujet de ce livre: à savoir, sur le passage de l'abstinence à la ptisaue

mouvement et à l'action, c'est-à-dire qu'ils mettent leur corps au repos, ce qui est conforme à l'Aphorisme: quand il γ a faim, on ne doit pas travailler; les autres qui changent une grande activité corporelle pour une tranquillité absolue, il veut qu'ils mangent moins, c'est ce qu'il appelle encore ἐλενόαν τὰν καλάκν. » Le texte de Gallen étant ainsi rétabli, on voit que, suivant lui aussi, Hippocrate a voulu dire qu'il faut moins travailler quand on mang, moins, et moins manger quand on travaille moins. — 15 μέν pro μέντα 2276. — δὲ pro μέντα 2165 restitalie manu in marg. — 16 τεύτατον 2235, 2146.

· Ellivier 2143, Ald., 2144, 2142, 2141, 2148, 36. - Ellivier vulg. - έλιννύειν 2254, Lind., Gal. in Glossario. - έλινύειν 2140 mutatuna alla manu in ἐλλιγγύειν. Le seul 2140 a la bonne orthographe. — ° κάν pro x217v 2140, 2254, Gal. in textu, 2142, 2165, 36, 2145, Vassæus. - x2i om. 2276, 2146. - xxi.... eunion a été transporté par Van der Linden après μεταβάλλοι. - ή pro τν 2276. - 3 ταλαιπωρίας 2276. - ταλεπωρίης 36. - 4 είς 2276. - γολήν 36, 2441. - 5 τε om. 2446. - 6 ράθυμίαν Gal. in textu , 2276 , 2165 , 2146, Vassæus. - 1 έκπέση Gal. in textu, 2165, Vassæus. - έκπέσει 2253 - έμπέση, δεί om. 2276; un blanc en tient la place. — 8 τούτοισι 2253. - τουτέσισιν 2146. — 9 έλλιννύειν 2145, 2144, 2142, Ald., 2141, 2148, 36. - Eduvier 2253, 2276, 2165, 2146. - έλιννύειν 2145, Lind., 2254. - έλινύειν 2140, mutatum alia manu in ἐλλιννύειν. - 10 έκ 2253. - έκ om. vulg. - έκ me semble rendre la construction plus aisée, et par conséquent mériter d'être adopté. — " πληθύως 2253 cum o supra ω. - πλήθος 2143. — 12 βρώμη 2253, 2276. — 13 st pro žv 2253, 2276, 2165, 2146, Vassæus. — ் த்டிகள்ளே 2254. - த்டிகள்ளை om. 2276; un blanc en tient la place. ποιήσει 2140 mutatum alia manu in έμποιήσει. - 15 δή om. 2253. - όδή pro ό δή 36. — 16 γέγονεν 2253. — 17 της om. Gal. in textu , 2165, Vassæus. - 18 post της addit έπι της διαίτης vulg. - Après της les manuscrits 2144 et 2143 ajoutent in: seulement, puis vient un blanc στον ταῦτα εἰδέναι ἀτὰρ καὶ περὶ οδ ὁ λόγος ἦν, ὅτι ² ἐν τῆσιν ⁴ ὀξείησι 5 νούσοισιν ἐς τὰ ὁ ροφήματα μεταδάλλουσιν ἐχ τῆσιν ⁴ ὀξείησι 5 νούσοισιν ἐς τὰ ὁ ροφήματα μεταδάλλουσιν ἐχ κριστέον 9 ροφήμασι πρὶν '° ἡ νοῦσος πεπανθῆ, ἡ ἄλλο '' τι σημεῖον φανῆ, '° ἡ '3 κατ' ἔντερον κενεαγγικὸν, ἡ ἔρεθιστικὸν, '⁴ ἡ '5 κατὰ τὰ ὑποχόνδρια, ''ὁ ὁκοῖα '7 γεγράψεται. '8 'Αγρυπνίη '9 ἰσχυρὴ πόμα καὶ '3' σιτίον '2 ἀπεπτότερα ποιέει, καὶ ἡ ἐπὶ '3' τὰ

propre à admettre les mots du texte vulgaire qui leur manquent; ces deux manuscrits ont été copiés l'un sur l'autre, ou ils proviennent d'un même original. — Cette addition du texte vulgaire manque dans 2253, 2140, 2254 où elle est rétablie d'une autre main, dans le texte qui accompagne le Commentaire de Galien, dans 36, 2142, Vassæus, 2145, 2276, 2165, 2146. — Le texte vulgaire ne pouvait être conservé; êxi τῆς διαίτης ne s'entend pas. On aurait pu supprimer seulement êxi τῆς, Mais j'ai pensé qu'en faisant une suppression nécessaire, il valait mieux suivre la très-grande majorité des manuscrits, et parmi eux 2255; d'autant plus que, dans les changements qu'Hippocrate a cités jusque-là, il ne s'agit pas seulement de changements du régime alimentaire. — 1º ἐπὶ τὰ ααὶ οπ. 2146. — ἔπειτα καὶ ἔπειτα 2255. — 2º καὶ ἐπὶ τὰ οπ. 2148, 2141. — 2¹ ἐπὶ το οπ. 2254 — ἔπειτα pro ἐπὶ τὰ 2146. — 2² ἐξε 2276. — 2³ ἄχρηστο 2146.

entière dans les maladies aiguës. Il faut en effet opérer ce passage comme je le prescris, ensuite ne pas servir des ptisaues avant la maturation de la maladie, ou avant l'apparition de quelque signe, soit de vacuité, soit d'irritation débilitante, dans l'intestin ou dans les hypochondres: ces signes, j'en donnerai la description. Une veille prolongée rend plus dissicile la digestion des boissons et des aliments; d'un autre côté, trop

2146, 2165; dans ce dernier manuscrit, le mot est surchargé; il y avait eans doute auparavant γεγράψεται. - post γεγράψεται addit σημεία vulg. σημεία om. 2253, 2165 restit. alia manu. - σημεία me parait superflu.-18 περί άγρυπνίας in tit. 2142, 2140, 2143, 2254. -περί άγρυπνίας 2144, 2148, 2141. - άγρυπνίκν ίσχυράν pro άγρυπνίη ίσχυρή 2254. - J'ai souvent pensé, dit Galien à propos du passage sur l'insomnie, que ce livre, trouvé en ébauche, a été publié après la mort d'Hippocrate; car le desordre des pensées ne peut être provenu que de la manière suivante : Hippocrate avant écrit d'avance, dans le livre, les exemples particuliers nécessaires pour appuyer les préceptes généraux, les uns sur le recto, les autres sur le verso, celui qui copia le livre ne sut pas les ranger dans l'ordre convenable. La phrase sur l'insomnie n'est évidemment pas à sa véritable place. Ce n'est pas à présent, c'est un peu plus haut qu'il allait la mettre, quand il a donné des exemples de changement du contraire en contraire. » Πολλάκις ένενόπσα τοῦτο τὸ βιβλίον ἐν τύποις εύρεθεν εκδιδύσθαι μετά τὸν Ιπποκράτους θάνατον. Η γάρ ἀταξία τῶν λόγων ούκ άλλος έσικεν ή σύτως γεγονέναι, προγεγραμμένων μέν ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Ιπποχράτους ἐν τῷ βιβλίω των εύρισχομένων αὐτῷ παρεδειγμάτων εἰς τάν του καθόλου πίστιν, ένίων μέν έπὶ του μετώπου, ένίων δέ κατά του νώτου, μη δυνηθέντος δε του έγγραφομένου την οίκείαν εκάστω τάζιν άποδουναι. Τὸ γοῦν ἐν τῆ προκειμένη ρήσει λεγόμενον ὑπ' αὐτοῦ, φανερωτάτην ἔχει ἀταξίαν. Οὐ γάρ νῦν, ἀλλὰ ἐλίγον ἔμπροσθεν ἦν ὁ καιρὸς αὐτοῦ κατ ἐκεῖνον τὸν λόγον, ἐν ικ περὶ τῆς παρὰ τὸ ἔθος εἰς τοὐναντίον μεταβολῆς ἔγραψε παραδείγματα. - 19 ίσχυρή 2146. - 20 πόμα 2144, 2140, 2143, 2254, 2253, Cal. in textu, 2148, 2276, 2165, 2146, 56, 2145, 2141, Vassæus. Ald.-πόματα vulg. - 21 σιτίον 2253. - σιτία vulg. - 22 post σ. addit ώμα καί vulg. - ώμα καί om. 2253. - En rapprochant ώμα de άπεπτότερα, en remarquant qu'il manque dans 2253, qui est souvent un bon guide, en voyant que dans la paraphase qu'en donne Galien ἀπεπτότερα seul est répété, j'ai pensé que aux était une glose qui s'était introduite dans le texte, et qu'il fallait rejeter. — 23 θάτερα pro τὰ έτερα 2253.

έτερα · αὖ μεταθολή · διαλύει · σῶμα, χαὶ · ξφθότητα χαὶ · χαρηθαρίην ἐμποιέει.

14. 6 Γλυχὸν 7 δὲ οἶνον καὶ 8 οἰνώδεα 9 καὶ λευκὸν καὶ 10 μέλανα, καὶ 11 μελίκρητον, καὶ ὕδωρ, καὶ 13 οἴςύμελι, 13 τοισίδε 14 σημαινύμενον χρὴ διορίζειν ἐν 15 τῆσιν 16 ἀζείησι 17 νούσοισιν. Ό μὲν
γλυκὸς 18 ἦσσόν 19 ἔστι 20 καρηβαρικὸς τοῦ οἰνώδεος, καὶ ἦσσον φρενῶν ἀπτόμενος, καὶ διαχωρητικώτερος δὴ 31 τι 22 τοῦ ἐτέρου 13 κατ
ἔντερον, μεγαλόσπλαγχνος δὲ 24 σπληνὸς καὶ ἦπατος οὐκ 25 ἔπιτήδειος 26 δὲ 27 οὐδὲ 28 τοῖσι πικροχόλοισι καὶ γὰρ οὖν 29 διψώδης
30 τοῖσί γε 31 τοιουτέοισίν 20 ἔστιν ἀτὰρκαὶ φυσώδης 33 τοῦ ἐντέρου τοῦ
ἀνω· οὐ μὴν πολέμιός 24 γε 25 τῷ ἐντέρω τῷ κάτω, 36 ὡς κατὰ λόγον
τῆς 37 φύσης καίτοι 38 γε οὐ πάνυ 39 πορίμη ἐστὶν ἡ ἀπὸ τοῦ γλυκέος
οἵνου 40 φῦσα, ἀλλὶ 41 ἔγχρονίζει περὶ 42 ὑποχόνδρια. Καὶ γὰρ 43 οὖν

' Âν pro αδ 2253. — ' λύει 2353. — ' τὸ σῶμα Gal. in textu, 2276, 2165. 2145, Vassæus, Lind., Cod. S. ap. Foes. - 4 έφθότατα 2148, 2144. - ἐφθότητα 2142, 2253, 2146, 2140. - ἀπεπτότητα Lind. - έφθότατι 2165 emend. alia manu. - ἐφθότατον 36. - in marg. ἔχλυσιν τοῦ τόνου 2145. — 5 καρηβαρίαν Gal. in textu, Vassæus, 2465. - καρυβαρίην 2148, 2141, Ald. - καρηβαρείνν 2145. - 6 περί οίνου in tit. 2148, 2140, 2141, 2143, 2254, 2145, 2144. - περί είνου, τμήμα γ in marg. 2142. γλυκήν 36. - είνον δε γλυκύν Mack. ex emend. propria. - 7 τε pro δέ Gal. in cit. t. 1, p. 537. - Se om. 2165 restit. alia manu. - 8 oiviion 2276. - 9 καί om. Gal. in cit. ibid. - 10 μέλαν 2276. - 11 μελίκρατον 2276, Vassieus, -- 12 οξύμελι 36,-13 τοισίδε 2146. - τοισίδε Mack. - τοισί δέ vulg. - τοισι δή Lind .- "4 σημαινόμενα 2276, 2165 cinend. alia manu .-15 τοΐσιν 36, 2148. — 16 όξείσι (sic) 36. — 17 νουσίσισιν 2143. - όξείπσι νοσούσιν 2165 mutatum alia manu in έξείπσιν νούσεισιν. - 18 πσσων 2145. - ñogo; 36. - 19 post egri addunt xai 2144, 2143, 2140, 2142 obliteratum, 2144, 2148. - έστὶν 2253. - 20 ante καρ. addunt καὶ 36, Ald. καρηβαρικός 2253, Erot. ad verbum clvov. - καρηβαρικός Gal. in cit. ibid. - καρηβαρικώτερος vulg. - καρηβαρυκώτερος 2142. - καρυβαρικώτερος 2146. - καριβαρικώτερος 2148. - Le comparatif avec πσσον est fort rare ; il vant donc mienx adopter ici le positif avec 2253, Erotien dans son Glossaire, et Galien dans une citation. - 21 71 om. 2253. -<sup>22</sup> ante τοῦ addit κάκ (sic) 2276. — <sup>23</sup> κατά 2253. - κατά τὸ ἔντ. Lind., Cod. Med. ap. Foes., 2276. - έτερον pro έντερον 2146. - κατέντερον 2148. - 24 post de addit xai 2276. - 25 entradeiou 2276. - 26 de 2253, 2165 cum cov pro để in marg, alja manu. - 3' Gal, in cit. ibid. - cov

de sommeil contre l'habitude, relâche le corps, l'amollit et cause du mal de tête.

14. Le vin doux, le vin fort, le vin blanc, le vin rouge, l'hydromel, l'eau et l'oxymel sont employés dans les maladies aiguës, et je vais exposer les signes qui en déterminent l'usage. Le vin doux cause moins de pesanteur de tête et porte moins au cerveau que le vin fort, et il dispose un peu plus aux évacuations alvines, maisil gonfle la rate et le foie; il n'est donc pas convenable à celui chez qui domine la bile amère, car il lui cause de la soif. Il produit des gaz dans la partie superieure de l'intestin; cependant il n'est pas aussi contraire à la partie inférieure qu'on pourrait le supposer d'après le gaz qui se développe; car le gaz produit par le vin doux ne chemine guère, mais il s'arrête dans les hypochondres. En général il est moins diurétique que le vin blanc fort, mais

pro de vulg. - cuy du texte sulgaire est à rejeter; c'est une nouvelle propriété du vin doux qu'Hippocrate expose ici, et non un résultat de la propriété immédiatement précédente. C'est donc 82 qu'il faut lire avec 2253, 2165 et une citation de Galien. - 27 co 2165 mutatum alia manu in οὐδέ. - οὐδετοῖσι 36, 2148. - 28 τοῖς πικροχολοις 2165 emendatum alia manu. - πικρογολοισιν 2146. - 29 post ούν addit καί 2255, Merc. in marg. - διψώδεις Gal. in textu, 2165, Vassacus. - 30 τοίς 36. - γε om. 2165 restit. alia manu. - 31 τοιούτοις 2253, - τοιουτέσιν (sie 2141, 3148. - τουτέρισιν 2276. - 32 έστιν om. 2253. - 33 ante έντέρου addit rou 2255. - rou om. vulg. - 34 re pro ye 2254, 2144, 56, 2148, 2141, 2160. - γ' Lind. - 35 τω 2253, 2145. - αὐτώ pro τω vulg. αὐτῶ 2142 sed obliteratum. - αὖ τῷ κάτω ἐντέρω pro τῷ ἐ, τ, κ. Vassæus, Gal. in textu. - τω κάτω έντέρω pro τῷ έ. τ. κ. Gal. in cit. t. 1, p. 557, 2276, 2165 cum αδ additum in marg. ante τω. - αὐτω τω κάτω έντέρω Mack ex emendatione propria. - 36 ώς om. 2253, Gal. in textu. Gal. in cit. ib., 2276, 2165, Vassæus. - 37 cogewe Gal. in textu. 2276, 2165, Vassæus. - 38 7' 2140, 2143, 2254, 2145, 36, 2142. γε om. 2253, Gal. in cit, t. 1, p. 537. - 39 πόριμος 2276, 2165 mutatum alia manu in πορίμα, Cod. Med. ap. Foes. - 40 post σίνου repetitur owov 2276. - com Gal. in texto, Vassæus. - coon 56, Ald., Lind., 2148, 2143, 2140, 2254, Cod. Med. ap. Foes. - περί ὑποχονδρίου in tit. Cod. Med. ap. Foes. - 41 ένχρονίζει 2143, 2253, 36. - 42 ὑποχονδριον 2255. 2276. - τὰ ὑποχ. 36. - 43 τῶν ἦσσον οιπ. 2144, 2148, 2141, 2140.

ι οὖτος <sup>2</sup> ήσσον <sup>3</sup> διουρητικὸς <sup>4</sup> γίγνεται <sup>6</sup> τὸ ἐπίπαν τοῦ <sup>6</sup> οἰνώδεος λευκοῦ <sup>7</sup> πτυάλου <sup>6</sup> δὲ μᾶλλον ἀναγοιγός <sup>9</sup> ἐστι τοῦ ἐτέρου
<sup>10</sup> δ γλυκύς. Καὶ <sup>11</sup> οὖσι μὲν διψώδης <sup>12</sup> ἐστὶ πινόμενος, <sup>13</sup> ήσσον ὰν
<sup>14</sup> τούτοισιν <sup>15</sup> ἀνάγοι ἢ δ ἔτερος οἶνος, οἶσι δὲ μὴ διψώδης, <sup>16</sup> μᾶλλον
ἀνάγοι ἀν τοῦ ἐτέρου. <sup>17</sup> <sup>1</sup>Ο δὲ λευκὸς <sup>18</sup> οἶνώδης οἶνος ἐπήνηται μὲν
καὶ <sup>19</sup> ἔψεκται <sup>20</sup> τὰ <sup>21</sup> πλεῖστα <sup>22</sup> καὶ <sup>23</sup> τὰ μέγιστα <sup>24</sup> ήδη ἐν τῆ τοῦ
γλυκέος οἴνου <sup>25</sup> διηγήσει· ἐς <sup>26</sup> δὲ κύστιν μᾶλλον <sup>27</sup> πόριμος ἐὼν τοῦ
ἐτέρου <sup>28</sup> καὶ διουρητικὸς <sup>29</sup> καὶ <sup>30</sup> καταρῆγκτικὸς, <sup>31</sup> αἰεὶ <sup>32</sup> πολλὰ
<sup>33</sup> προσωφελέοι <sup>34</sup> ἀν ἐν ταύτησι <sup>35</sup> τῆσι νούσοισι· καὶ γὰρ <sup>36</sup> εῖ πρὸς
ἄλλα <sup>37</sup> ἀνεπιτηδειότερος τοῦ ἔτέρου πέψυκεν, ἀλλ' ὅμως <sup>38</sup> ἡ κατὰ
<sup>39</sup> κύστιν κάθαρσις ὑπ' <sup>40</sup> αὐτέου <sup>41</sup> γιγνομένη ρύεται, <sup>42</sup> ἢν προτρέπηται <sup>43</sup> δκοῖον δεῖ. Καλὰ δὲ <sup>44</sup> ταῦτα τεκμήρια <sup>45</sup> ἐστι <sup>46</sup> πὰ περὶ
<sup>47</sup> οῖνου <sup>48</sup> ὼφελίης καὶ βλάδης, <sup>49</sup> δκόσα ἀκαταμαθητα ἤν τοῖσιν
<sup>50</sup> ἔμεῦ <sup>51</sup> γεραιτέροιστν. Κιρὸῷ <sup>52</sup> δὲ οἴνω καὶ μέλανι <sup>53</sup> αὐστηρῷ ἐν
ταύτησι τῆσι <sup>54</sup> νούσοιστν ἐς τάδε <sup>55</sup> ᾶν <sup>66</sup> χρήσαιο· εἰ <sup>67</sup> καρηδαρίη

1 Οὖτος ήσσεν 2140, 2254, 2276, 2253, 2142, 2145, 36. έσσον ούτος vulg. - Dans le texte vulgaire, l'adjectif et l'adverbe sont moins bien en rapport. - Τσσον σύρκτικός σύτος Gal. in cit. ibid. — 2 йотом от. 2143. - йотом Gal. in cit. t. 1, p. 337. — 3 οὐρητικός 2276. — 4 γίγνεται Gal. in texto, Vassœus. - γίνεται vulg. - έστιν pro γίγνεται 2253, 2165 mutatum alia manu in γίγνεται. - viv. om. Gal. in cit. ibid. - 5 to om. Gal. in textu, 2165, Vassæus. — 6 civώδους 2276, - civόδεος 36. — 7 πτυέλου Gal. in textu, 2165, Vassœus, Lind. - 8 δ'άναγωγὸς μάλλον Gal. in cit. ibid. -9 fort om. 2253. - 10 f om. 2140, 2143, 2254, 2144, 2276, 2148, Ald. - " offet (sie) 56. - " estiv 2253. - " frrev Gal. in textu , 2465, Vassmus. — 14 τούτοις 2253. — 15 ἀνάγη, 2253. — 16 μ. ά. άν. τ. έ. δ δ. λ. είνώδης om. Gal. in eit. ibid. - 17 δ δε λευκός om. 2165 restit. alia manu in marg. - 18 civώδης om. 2145. - 19 έψηκησι Ald., 2141, 2148, 2144. - ψέγεται 2165, alia manu in marg. έψεκται. - 20 ταπλείστα 2254. - 11 πλήστα(sic) 36. - 22 καὶ τὰ μέγιστα om. 2144, 2140, 2145, 2254, 2142, 36, 2148, 2141. - 23 tà oiu. 2253. - 24 τόνη om. 2253. — 25 δικγήση 2255. — 26 δε (sic) 56. — 27 ποριμώτερος 2142. - πρόσιμος 2276. - 28 καὶ διουρητικός om. 2255. - 29 ante καὶ addit δὲ ὢν Gal. in textu, Vassæus, 2165. - ante και addit δὲ ἄν Gal. in cit. ibid. - δὲ ὧν pro καὶ 2276. - 30 καταργατικὸς 2140, 2143, 2142. - καταβόνατικός om. 2276. - κατά ργατικός 36. - καταργητικός (sie) 2254. - 31 ante aiel addit 65 2253. - ael Gal. in textu, 2276, 2165, Vassæns. - 32 πουλλά Ald., 2144, 2140, 2141, 2145, 36, 2148. - πουλυ

il facilite davantage l'expectoration. Chez les personnes auxquelles il cause de la soif, il est moins expectorant que d'antres vins, mais il l'est davantage chez celles à qui il ne cause pas de soif. En expliquant ce qui concerne le viu doux, i'ai expliqué ce qu'il y avait à dire de plus important pour et contre le vin blanc fort : passant plus facilement dans la vessic. étant diurétique et apéritif, il pourra toujours être utile dans les maladies aigues; car si, à d'autres égards, il convient moins que le vin doux, cependant l'évacuation qu'il procure par la vessie soulage le malade, si on l'active convenablement. Ces caractères relatifs à l'utilité et à l'inconvénient de l'usage du vin, sont excellents, et ils n'avaient pas été enseignés par mes prédécesseurs. Quant aux vins paillets et rouges, astringents, les maladies aigues en permettent l'usage dans les circonstances suivantes : S'il n'y a ni pesanteur de tête ni transport au cerveau, ni arrêt de l'expectoration, ni suppression de l'urine, et que les selles

2254, 2142. - πολλά om. 2143. - 33 προσωφελέει Ald., 2141, 2148, 2253, 2144, 2143. - προς ωφέλειαν pro προσ. αν 2165, Vassaus, Gal. in textu, Gal. in cit. ibid. - συνωφελέει suprascripto a 2276. - 34 αν om. 2253. — 35 TK pro TKat 2144. - Tolar 2276. - TKat om. 36. - TK рго тём 2148, 2141. — 36 й рго ей 2144, 2141, 2148. - ей; рго ей 2276. — <sup>37</sup> ἀνεπιτηδειότης 2144, 2145, 2144, 2148. - ἀνεπιτηδειότης 2144. - ἀνεπιτηδειότερον 36. — <sup>38</sup> χατὰ χύστιν ή χάθαροις 2255, Gal. in cit. ibid. — 39 κατά την κ. Gal. in textu, Lind., Vassæus. - κατακύστιν 2148. — 40 αύτοῦ vulg. — 41 γιγνομένη 2165, Gal. in textu, Gal. in quædom exemplaria ap. Mack. - 43 όποια 2253. - όποια Gal. in cit. ibid. - 44 ταῦτα om. 36. - 45 έστι om. 2253. - 46 τα 2144, 2140, 2254, 2143, 2253, 2442, Gal. in cit. ibid., 2276, 36, 2448, 2445, 2441. - Tris pro τα vulg.—47 addit τοῦ ante οἶνου 2253.—48 καὶ ώφ. 2253.-καὶ ώφελείας Gal. in cit. ibid. - ἀφελείης Gal. in textu, 2142, 2140, 2145, 2143, 2254, 2165, Vassæus, 56. - ὡφελείης 2144. - ὡφελείας 2276. — <sup>49</sup> ἄσσα 2255. - <sup>4</sup>σα Gal. in cit. ibid. — <sup>50</sup> ἐμοῦ 2144, 2148, 2140, 2145, 2254, 2142 suprascriptum έμευ, 36, 2145. — 51 γεραίτεροισιν 2145, Vassæus, 2165. - γερετέροισιν 2255. - γεραιταίροισιν 2276. - γεραίτεροισι vilg. — 52 δ'αν 2255. - δ'αν Gal. in cit. t. 1, p. 337. — 53 και αυτό pro αυ-στηρώ 2276. — 54 νούσησιν 2165 emend. alia manu. — 55 αν οπ. 2145. - 36 χρήσαις Gal. in cit. t. 1, p. 337. - 57 καρηβαρίημεν (sic), 56. καρηβαρηβαρίη 2145.

<sup>1</sup> Mèz om. 2148, 2141 . Ald. — <sup>2</sup> ένῆ 2253. — <sup>3</sup> μὴ δὲ Vassæus. 2234, 2440, 2253, 2145, 2144, 2142, 2165, 36. - un pro μηδέ; φρ. αψ. om. 2276; un blanc en tient la place. - 4 αψις 36. - 5 μλ δέ 2144. 2145, 2140, 2254, 2142, 2253, Vassæus, 2276, 2165, 36. - 6 tò om. 2140, 2143, 2254, 2253, 2144, 2142, 36, 2148. - 7 πτύαλον 2253, Gal. in cit. t. 1, p. 337. - πτυέλου 2143. - 8 χωλύσι το Gal. in cit. ibid. - κελύειτο 36. - 9 ἀνώδευ 2144, 2142, 2253, 2148. - όδεῦ Gal. in cit. ib. - '0 μπ δε 2444, 2145, 2440, 2254, 2142, 2253, 2276, 2465, 56. - 11 τά om. 2253. - διαχωρημένον (sic) pro τά διαχ. Gal. in cit. ibid. - 12 πλαδαρώτερον Gal. in cit. ibid. - 13 D'après le Commentaire de Galien, il semblerait qu'il a lu ή pro zzì, car il dit : ὅταν ήται πλείω τοῦ προσήχοντος ὑπέρχεται (sic) κατ' αὐτὴν (γαστέρα), ἡ ζυσματώδη.— 14 de pro Sh 2253, 36 , Gal. in cit. ibid. - Sh om. 2465. - 15 τοι εύτοισι 2253. - τουτέσισι 2276. - 16 πρέποι 2165, 2253, 2145, Vassæus, 2440, Gal. in textu, 2442. - πρέπει 2276 cum οι supra ει. - πρέπει vulg. - 17 бод 2253, Gal. in cit. t. 1, p. 337. - 18 тойтогог 2253. -<sup>19</sup> προσξυνιέναι 2140, 2144, 2145, 2254, 2142, 2141, 2145, 2148, 2446. - πρός ξυνιέναι 56. - προσσυνιέναι 2255. - προξυνιέναι vulg. - Ici la préposition πρὸς m'a paru mieux convenir que la préposition πρό. -20 δε om. 2276 restit. alia manu. - 21 χρή 2253. - διότι pro δεί ότι Gal. in cit. ibid. - 12 7a om. 2254, 36, 2145. - 23 κατά την 2143. 2276, 2165, Lind., Vassæus. - κατακύστιν 56. - 24 κατ'.... πινόμενον om. 2145. — 25 addit καὶ ante μ. vulg. - καὶ om. 2253. — 26 ἐνίνκσιν 2446. — 27 post π'r addit ή περί μελικράτου 56. — 28 άκρητέστερος 2253, 2254, Gal. in textu. - ἀκρατέστερος vulg. - κρατέστερον 2148, 2444, 2143, 2440 mutatum alia manu in zgaregrepog. - άχρατέστερος 2465

soient trop fluides, trop abondantes, et qu'elles contiennent comme des lavures de chairs; c'estdans ces cas et dans les cas analogues, qu'il conviendrait surtout d'abandonner le vin blanc pour celui dont il est ici question. Il faut savoir au reste que les vins astringents nuiront d'autant moins à toutes les parties supérieures et aux voies urinaires qu'ils seront plus coupés d'eau, et qu'ils feront d'autant plus de bien à l'intestin qu'ils seront plus purs.

15. L'hydromel, quand, dans une maladie aiguë, on le fait boire tant qu'elle dure, est, en général, moins convenable aux affections bilieuses et à celles où les viscères sont le siége d'engorgements inflammatoires, qu'aux affections qui ne présentent rien de pareil. Il altère moins que le vin doux, par cela même qu'il adoucit les voies respiratoires, qu'il active modérément l'expectoration, et qu'il calme la toux, possédant une vertu détersive, il est vrai, mais qui, étant peu active, laisse les crachats s'épaissir plus qu'il ne convient. Il jouit aussi de propriétés diurétiques, suffisantes, à moins

emend. alia manu. - κρατέστερες 36. - 29 εξ, in marg. § 2255. - 30 περί μελικράτου in tit. 2140, 2142. - περί μελικρήτου 2148, 2254, 2141, 2144. -μελίχριτον 2146. — 31 νόσου 2276, 2165, Vassæus. — 32 τοίσιν όζουσι (sic) νουστίμασιν 2146. — 33 νούσοισιν 2253. - νούσοισι om. Lind. - 34 τοεπίπαν Ald. - 35 roig Gal. in textu, 2445, 2465, Vasseus. - roigt om. 2440, 2143, 2254, 36, 2148, 2144. - τοίσιν 2146. - 36 μεγαλοσπλάγχνοις 2253. - μεγέθοις (sic) (in marg. γέγρ. μεγάλοις) σπλάγχροισιν (sic) 2146. - Galien, avec toute raison, ce me semble, explique dans son Commentaire, p. 76, 1. 13, que, puisque Hippocrate ne s'occupe ici que des maladies aigues, il entend par μεγαλοσπλάγχνοισ:, non des engorgements chroniques, mais des engorgements inflammatoires. — 37 τείσε μή 2253, Gal. in textu, 2276, 2465, 2446, Vassieus, Lind. - τείσιν οὐ vulg. — '8 τοιούτωσι Gal. in textu, 2276, 2165, 2253, Vassæus. — 39 έστὶ 2143, 2254, 2140, 2142, 2145, 56. - icriv om. 2253, Gal. in textu, 2276, 2465, Vassæus. - έστὶ δέ pro έστιν cum puncto ante έστὶ Lind. - 40 τε pro γε 56, 2145. - γε om. Lind. - 41 μέν Lind. - 42 γλυχέος 2146. — 43 οίνου om. 2146. — 44 πλεύμονος 2140, 2254. – πνεύμονος vulg. — 45 τε om. 56. Lind. — 46 μαλλον pro γκο 2276. – καί pro τάρ 2276, restituit γάρ alia manus. - δέ pro γάρ Lind. - 47 έστιν 2146, 2253. - 49 πτυελού 36. - πτυάλου 2146, 2253. - 49 βέγγους 2146. — 50 παρηγορητικόν μετρίως pro παρ. 2276. – παρηγορητικόν 2146. – addit μετρίως post παρ. Cod. Med. ap. Focs. — 51 σμιγματώδες 2144, 2253, 2276, 2165, 2148, 2146, 2141, Codd. S. ct F. ap. Foes.

\* τι, \* δ μαλλον τοῦ \* μετρίου \* καταγλισγραίνει τὸ 5 πτυελον.

1 Ta pro 7: 2146; mais, une ligne plus bas, ce membre de phrase ayant été répété par une erreur de copiste, puis effacé, il y a rt. -<sup>2</sup> δ μάλλον δ μάλλον (sic) 56. — 3 καιρού pro μετρίου 56, 2145, 2144, 2140, 2254 in marg. γέγραπται μετρίου, 2148, 2145, 2141 cum μετρίου in marg., Ms. Bourd. ap. Chart., Lind. - κιρρού pro μετρίου Cod. Med. ap. Foes., 2253; dans ce manuscrit, il y avait primitivement κηρού; une main qui paraît aussi ancienne que la main ordinaire a ajouté un p; et une main plus moderne a changé n en t. - addit καιρού ante μετρίου 2276. - μετρίου 2276, in marg, alia manu καιρού. - κερού pro μετρίου 2146. - μετρίως pro τοῦ μετρίου 2142. - Ce passage est extrêmement difficile. Il y en a trois interprétations; la première est celle de la plupart des traducteurs; reproduisant mot à mot le grec, elle n'a qu'une apparence de sens; la seconde est celle que fournit le manuscrit 2253, fort ingénieuse, mais sujette à une grave difficulté; la troisième est celle de Galien, qui, étant forcée, n'est pas non plus sans objection. Copus traduit : quippe quæ abstergendi facultatem, sed plus viscositatis quam opportunum sit sputo inducit. Traduction contradictoire; car, si l'hydromel a une vertu détersive, il ne rend pas les crachats plus visqueux. Focs a: habet namque detergens quiddam quod plus quam par est viscidum sputum reddit. Même objection qu'à la traduction précédente. Duret a mis : nonnulla enim vis detergendi inest melicrato, hæc tamen aliquando efficit ut viscosius et glutinosius sputum fiat. Günz a senti le défaut d'une parcille interprétation, et il a proposé de substituer à la traduction de Duret: quæ, si modum excedit, efficit ut justo viscosius, etc. Mais, quand même les mots permettraient ce sens (il faudrait au moins μάλλον τοῦ μετρίου έὸν), cela ne sauverait pas la difficulté; car ce ne pent pas être la vertu détersive qui rende les crachats plus visqueux. Grimm a: denn es hat etwas ablæsendes, das ienen (den Auswurf) wirklich zæher macht, als es seyn sollte. La difficulté est la même dans cette traduction; si l'hydromel rend les crachats plus visqueux (zæher), il n'est pas détersif (ablæsend). Gardeil met : il y a quelque chose de détersif, qui divise merveilleusement le crachat. Cette traduction donne, sans doute, un sens fort raisonnable; mais elle ne tient aucun compte de του μετοίου. Ainsi le passage d'Hippocrate reste aussi obscur que jamais. Le manuscrit 2255, en donnaut x.ppcu au lieu de parpiou, fournit au moins une solution, boune ou mauvaise, de la difficulto. En effet, des-lors, la phrase signifie : car l'hydromel possède quelque chose de détersif qui rend les crachats plus coulants que ne fait le vin astringent. Or ce sens va trèsbien avec ce qui précède; Hippocrate, ayant dit que l'hydromel active modérément l'expectoration, explique cette action en ajoutant que l'hyqu'il n'y ait, dans les viscères, quelque obstacle à l'administration du miel; il provoque, plus que le vin doux, des

dromel a quelque chose de détersif; et l'ayant déjà comparé avec le vin doux, il est naturel qu'il le compare avec le vin astringent. Je ne rechercherai pas si c'est xxxxx qui, substitué à merzico, a donné l'idée de lire x19905; toujours est-il que cette correction est fort ingénicuse. Mais une difficulté sérieuse se trouve dans le mot καταγλισχραίνει; en effet, pour que la correction de xippes prenne place, il faut entendre xara-Thioragive: , non dans le sens de rendre visqueux, mais dans le sens de rendre coulant, A la vérité, on peut invoquer, en faveur de cette explication, le mot de γλίσχρασμα, que Hippocrate applique, dans ce Traité, à la décoction d'orge, et auquel il donne justement l'épithète de coulant, έλισθηρέν. Mais le fait est que καταγλισχραίνω se trouve trois ou quatre fois dans ce livre, et toujours avec une signification défavorable. c'est-àdire qu'Hippocrate veut exprimer par là une viscosité des crachats qui en empêche l'expuition. Galien a senti la difficulté que faisait la signification de καταγλισγραίνω, et il a essayé de la résoudre en disant: car l'hydromel a une vertu détersive, mais il la possède à un si faible degre qu'il laisse souvent les crachats s'epaissir et devenir visqueux. Voici comment il justifie son explication; je rapporte textuellement le passage de son Commentaire: « La propriété détersive est appeléo σμηκτική; de ce mot, Hippocrate a forme celui de σμηγματώδες, écrivant, au sujet de l'hydromel : car il a quelque chose de détersif. Il a voulu indiquer que cette propriété était peu active, en ajoutant à ouveγματώδες le pronom τι qui, joint à un mot, en attenue la signification. Or, ce n'est pas en tant que détersif, c'est en tant que peu détersif, quel'hydromel n'agit pas sur les crachats, Car, dans le cas d'une expectoration visqueuse, il faut un médicament fortement détersif pour pouvoir expulser l'humeur visqueuse qui obstrue les bronches..... Hippocrate s'est donc mal exprimé en ajoutant à συντυιατώδές τι: qui rend les crachats plus visqueux qu'il ne convient. Il valait mienx dire: l'hydromel a quelque chose de légèrement détersif qui permet souvent aux crachats de devenir visqueux plus qu'il ne convient. Ce n'est pas en effet par l'hydromel que le crachat devient visqueux ; c'est au contraire la qualité actuelle du crachat. L'hydromel n'y change rien, il laisse le crachat tel qu'il est; il valait donc mieux dire : le crachat visqueux ne gagne rien. que de dire: le crachat devient visqueux par l'effet de l'hydromel. Car, en se servant du verbe καταγλισχοαίνειν, Hippocrate a l'air de dire que l'hydromel rend le crachat plus visqueux. » Καλείται δ' ή τοιαύτη (δυπτική δύναμις) καὶ σμηκτική καὶ νῦν ὁ Ιπποκράτης ἀπ' ἐκείνης ἐποιήσατο τὸ

Έπτι δε και ' ουρητικόν ' μελίκρητον ίκανως, ' ήν μή τι των ' ἀπὸ σπλάγχνων ' κωλύη. Και ' διαχωρητικώτερον ' δε ' κατω ' χολωδέων, ' ' ἔστι μεν ' ' ὅτε ' ' κατών, ἔστι ' ' δ΄ ὅτε ' ' κατακορε-

σμηγματώδες όνομα, περίτου μελικράτου γράψας: έχει γαρ σμηγματώδές τι: μετρίας αὐτο μετείναι τῆς τοιαύτης δυνάμεως αἰνιξάμενος έχ τοῦ προσθείναι το σμηγικατώδες τῷ (lege τὸ ut habet 2276) τι βραγύτητα δηλούν, οίς αν ούτω προσκέηται. Τουτ' ούν το βραχύ του μελικράτου σμηγματώδες, ούχ ότι συκγιατώδες, διά τουτ' ακρατον (διά τουτο άπρακτον 2276, bonne lecon, l'autre ne s'entend pas), άλλ' ότι βραγύ. Δεῖ γάρ ἐπὶ τοῦ γλισγροῦ πτυέλου σφοδρῶς είναι σμηγματώδες το φάρμακον, απορρούμαι δυνάμενον τον ενιζηκότα τοις Βρόγγοις τοῦ πνεύματος γλισγρόν γυμόν..... οὐ καλῶς οὖν ἐγρήσατο τῆ λέξει. προσθείς τω, έχει γαρ σμηγματωδές τι, το έφεξής είρημένου, δ μάλλου τοῦ μετρίου καταγλισχραίνει τὸ πτύελον. Αμεινον γὰρ το είπειν, έγει γὰρ σμηγματωδές τι βραχύ το μελίκρατον, 8 μάλλον του μετρίου πολλάκις έπιτρέπει τῷ πτυέλω καταγλισχραίνεσθαι. Οὐ γὰρ διὰ τὸ μελίκρατον συμβαίνει τῷ πτυέλω καταγλισγραίνεσθαι, άλλα τούτο μέν οίχεῖον ὑπάργει τῷ γε τοιούτω πτυέλω: τό μελίκρατον δέ ούδεν δνίνησιν, άλλά διαμένειν έα την τοιαύτην φύσιν του περιττώματος. Δια τουτ'ούν αμείνον τη μεδέν δνίνασθαι τδ γλισγρόν πτύελον, οὐ (lege ή) γίγνεσθαι τοιοῦτο ὑπὸ τοῦ μελικράτου · τὸ γάρ καταγλισχραίνειν το πρός Ιπποκράτους είρημένου έμφασιν έχει του γίνεσθαι τοιούτον υπό του μελικράτου το πτύελον. Galien (on le voit par son Commentaire et par les efforts qu'il fait pour trouver une explication de ce passage difficile) a lu, comme nous lisons encore aujourd'hui, δ μάλλον τοῦ μετρίου καταγλισχραίνει το πτύελον, et il n'a pas connu de variante qui rendit l'explication plus aisée. Ce qui reste positif, c'est que, de tout temps, ce passage a embarrassé les interprètes. J'en ai mis sous les veux deux explications plausibles: l'une est fournie par la variante du manuscrit 2253, l'autre l'est par l'exégèse de Galien. Mais toutes deux sont entachées d'un vice commun, c'est de forcer ou le sens des mots ou le sens de la construction. La variante du manuscrit 2255 fait violence au sens des mots, car, avec κιρρού, il faut entendre καταγλισχραίνει, comme signifiant, non rendre visqueux, mais rendre coulant. L'exégese de Galien fait violence au sens de la construction; car avec lui il faut entendre que à se rapporte non à συχγματωδές τι , mais à τι seulement , non à la vertu détersive de l'hydromel, mais au peu de vertu détersive que possède cette préparation; et encore est-il obligé, même avec cette suppression, de sous-entendre un mot comme πελλάκες, quelquefois. Ainsi l'une ou l'autre explication est forcée; or le texte est certain, avec la scule variante de mosso pour marcico. Il faut donc donuer son assentiment à ce que dit Galien , qu'Hippocrate s'est mal exprimé , où xala; selles bilieuses, tantôt louables, tantôt plus chargées de bile et plus écumeuses qu'il ne faudrait; cet effet se produit particulièrement quand les affections sont bilieuses, et les

έχρήσατο τῆ λέξει. Cela étant établi, le choix reste à faire entre denx explications qui sont également sujettes à objection. Arrivé à ce terme, l'ai pensé que, difficulté pour difficulté, il était plus prudent que je me rangeasse de l'avis de Galien. C'est le parti que j'ai pris, après avoir exposé les doutes auxquels cet avis est subordonné, et après avoir mis, sous les yeux du lecteur, une autre solution que fournit une variante, non discutée, du manuscrit 2253. — 4 καταγλυσχραίνει 2446. — 5 πτύαλον 2253.

' Διουρητικόν 2253, Lind., Cod. S. ap. Foes. - addunt το anto μελίχρητον Gal. in textu, Cod. S. ap. Foes., Lind., 2276, 2165. μελίκρατον 2276. - μελίκριτον 2255. - 3 ή ρτο ήν 2276. - 4 ασπλάγχνων pro ἀπὸ σπλάγχνων 56. — 5 κωλύει 36, 2146, 2276. ο post και addit [εστι] δε και Lind. - διαχωρηπικώτερον Gal. in textu, Vassacus. - διαγωρτικόν (sic) 2165, et in marg, alia manu διαγωρητικώτερον. - διαχωρηπεέν vulg. - Galien dit dans son Commentaire : « Rappelons-nous la phrase précédente où , comparant l'hydromel au vin doux, il a dit; l'hydromel est moins altérant que le vin doux; et maintenant il ajoute que l'hydromel, par rapport au vin doux, provoque davantage les selles. Car le vin doux produit aussi des déjections bilieuses, Αναμνησθώμων της προειρημένης λέξεως, εν ή παραβάλλων σίνω γλυκεί το πεγχόσατον εγελε. βιήροβες λε πιλ έξασον του λγακερό σενου; και και και κορί μορίς έκεινον είπε διαχωρητικώτερον είναι κάτω · χολωδέων γαρ δή και ο γλυκύς είνες διαχωρητικές. Co passsago prouve d'une manière positive que Galien a lu le comparatif et non le positif. Cependant, comme le texte suivi par Galien diffère quelque peu do celui quo représente notre texte vulgaire, comme en outre le positif se trouve aussi dans 2253, il se peut que le comparatif et le positif soient deux leçons également autorisées. En tout état de cause, je me suis range à l'avis de Galien. - 7 de om. Lind. - 6 καὶ pro κάτω Cod. Med. ap. Foes. - 9 τῶν χ. Gal. in textu, Lind., Vassæus, Cod. Med. ap. Foes. - addit alia manus των ante χολ. 2465. - " addit xal ante fort Lind. - forty ore uev 2276. - fort ..... καλῶν om. 2148, 2444 restit. alia manu in marg. — " τότε pro ὅτε 2253 mutatum alia manu in τ'ότε(sic).—12 κακών pro καλών 2144, 2145, 2254, Cod. S. ap. Foes. - καλών om. 2276; un blanc en tient la place - post καλών addit χελεδέων (sic) 2165 ohliteratum alia manu. - καλέν mutatum alia manu in καλών 2253. — 13 τ' ρτο δ' 2253. — 14 κατακερέστερον 2255. - κατά κορεστέρων 56.

στέρων μᾶλλον \* τοῦ χαιροῦ, \* καὶ \* ἀφρωδεστέρων · μᾶλλον \* δὲ τὸ 6 τοιοῦτο τοῖσι χολώδεσί τε καὶ 6 μεγαλοσπλάγχνοισι 7 γίγνεται. 
\* Πτυάλου μὲν ο οὖν ἀναγωγὴν καὶ ιο πλεύμονος μάλθαξιν τὸ ι ὑδαρέστερον ι\* μελίκρητον ποιέει μᾶλλον · τὰ μέντοι ι³ ἀρρώδεα διαχωρήματα καὶ μᾶλλον τοῦ '\* καιροῦ '5 χατακορέως '6 χολώδεα, καὶ μᾶλλον θερμὰ, '7 τὸ '8 ἄκρητον '9 μᾶλλον τοῦ 20 ὑδαρέος ἄγει· τὸ δὲ τι τοιόνδε διαχώρημα 22 ἔχει ε³ μὲν 24 καὶ ἄλλα 25 σίνεα μεγάλα: 6 οὖτε γὰρ ἔξ 27 ὑποχονδρίων χαῦμα 28 σδεννύει, 29 ἀλλὰ ὁρμᾶ, ὁυσφορίην τε καὶ 30 ῥιπτασμὸν τῶν 31 μελέων 32 ποιέει, 33 ἐλκῶδές 16 τό 15 ἐστι καὶ 36 ἐντέρου καὶ 37 ἔδρης · 38 ἀλεξητήρια δὲ 39 τουτέων γεγράψεται. <sup>\*</sup>Ανευ μὲν 40 οὖν 41 ροφημάτων 42 μελικρήτω 43 χρεόμε10ς ἀντ' ἄλλου ποτοῦ ἐν ταύτησι 44 τῆσι 45 νούσοισι πολλὰ δὰ 46 εὐτυΧοίης, καὶ 47 οὐκ ὰν πολλὰ 48 ἀτυχοίης · 49 οὖσι δὲ δοτέον, 50 καὶ 51 οἷσιν 60 οὐ δοτέον, 60 τὰ μέγισταεἵρηται, καὶ δι' 64 & 35 οὐ 56 δοτέον. Κα-

\* Τοῦ..... μαλλον om. 2253. — 2 καί om. 2146. — 3 ἀφροδεστέρων 2276, 2165, 2142. - 4 το om. 2165 restit. alia manu in marg. - 5 TOICUTOV 2254, Gal. in textu, Vassæus, 2276, 56, 2446, 2445, 2142. - τούτο 2165 mutatum alia manu in τοιούτον. - 6 μεγαλοσπλάγχνοις 36. - 7 γίνεται vnlg. - γίγν. 2146. - 8 πτυέλου Gal. in textu. 2276, 2165, Lind., 2142, Vassæus. - πτυάλλου36. - 9 οδν om. 36, 2254 restit. alia manu. — 10 πλεύμονος 2254. - πνεύμονος vulg. — 11 άκρητέστερον 2253. — 12 μελίκρατον 2276, 2165. - μελίκρητον om. 2148, 2141 restit. alia manu in marg. — 13 ἀφρώδη 2276. — 14 καιρού, suprascripto alia manu κιρώ, 2253. — 15 κατακόρεως (sic) 2253, snprascriptum alia manu κατακορέος. — 16 χολώδους 2276. — 17 τὰ ἄκρητα 2165 mutatum alia manu in τὸ ακ. - 18 εύκρατον 2276. - 19 μαλον (sic) 445. — 20 ύδαρέως 36. — 21 ταιούτον Gal. in textu , 2276 , 2165, Vassacus. - 22 Execuse (sic) 36. - 23 de pro per 2148. - 24 xai om. 2255, 2165 cum η addito alia manu. — 25 σημεία pro σίνεα 2146. — \*6 οὐδὲ Lind. — \*7 ὑποχονδρίου 2253, 2141. — \*8 σβέννυσιν Gal. in textu, Vassœus, 2165, 2276. - Galien, repetant ce membre de phrase dans son Commentaire, pour l'expliquer, reproduit αβέννυσιν. - 29 άλλ' 2276, 2165, 2255, Vassæus. — 30 ρυπτασμόν 2276. — 31 μελών 2276. - 32 έμποιέει 2253. - 33 έλκώδης 2276. - 34 δ' pro τε Gal. in textu, Nasseus, 2165. - + 2255. - +20m. 2144, 2140, 2254, 2145, 2276, 36 , 2148, 2145 , Ald. , 2141 , 2142. - 35 corty 2146. - 36 curépeu Vassavis, 2445, 2255, 2\*45. Gal. in textu, 2446 36, 2165, 2276. -

viscères le siége d'un gonflement inflammatoire. L'hydromel, étendu d'eau, facilite davantage l'expectoration et adoucit le poumon; saturé de miel, il provoque davantage les selles écumeuses, plus chargées de bile et plus échauffées qu'il ne faudrait. Des selles semblables ont encore, d'un autre côté, de graves inconvénients; car, loin d'éteindre l'ardeur des hypochondres, elles l'excitent, causent l'anxiété du malade et l'agitation des membres, et produisent l'ulcéraation de l'intestin et du siège. J'exposerai les secours qu'il faut y opposer. Si, vous abstenant de toute ptisane passée ou non passée, vous mettez les malades à l'usage exclusif de l'hydromel dans les maladies aigues, souvent vous vous en trouverez bien, et rarement vous vous en trouverez mal; quant aux cas où il faut le donner, à ceux où il ne faut pas le donner, et aux raisons qui en défendent l'emploi, j'ai exposé ce qu'il y a de principal, L'opinion commune condamne l'hydromel comme affaiblissant ceux qui en boivent, et l'on pense qu'il hâte la mort; cela a été dit à

έντέρω 2234. - έντέρων vulg. - 37 έδρη 2954. - διαίτης pro έδρης 2276. - post έδρης addit κοιλίης 2146. - 38 άλεξητήρια 2165, 56, 2146, Vassæus, 2254, Gal. in textu, 2140, 2253 emendatum alia manu. - άλεξιτήρια vulg. - έλξητήρια 2276. - 39 τουτέων Gal. in textu , Vassæus. - τούτων vulg. - τούτων 2165 mutatum alia manu in τουτέων. - δέ καί τεύτων 2146. — 40 εύν om. 2253. — 41 ρυφημάτων 2253. — 42 μελικράτω 2276, 2165 emendatum alia manu. - 43 χρεήμενος Gal. in textu, 2141, 2140, 36, Ald. - χρεώμενος vulg. - χρώμενοι 2276. - χρώμενος 2255. - γρόμενος (sic) 2465 mutatum alia manu in γρεόμενος. χρεόμεθα Cod. Med. ap. Foes. - 44 τῆσιν 36. - 45 νούσοισιν 2146. -46 εὐτύχης 2253, cum ot supra η scripto, sed accentu non mutato. — 47 μη pro ούχ Cod. Med. ap. Foes. - 48 ἀτυχήσαις 2144, 2142, Cod. F. ap. Foes., 2140, 2143, 2146, 2254, 2145, 36, 2148, 2144 cum άτυχήσης alia manu in marg. — 49 for (sie) 36. — 50 κ. c. μ. δ. om. 2165 restituit alia manus in marg. xxi closv cò d. - 5, closv Gal. in texu, Vassæus, 2276, 2146, 2255. - cfct vulg. - 52 cû 2255, Gal. in textu, 2276, 2146, Vassæus. - μή pro co vulg. - 53 ταμέγιστα 2254. - τά.... δοτέον om. 2276. — 54 δ 2253. - διά (sic) 36. - διά pro δι'λ 2446. — 55 μπ pro οὐ Cod. Med. ap. Foes. — 56 δοτέων 56.

\*\* δλιγοφόρου καί 3° ανόσμου 31 ξ μέν 3° ἰσχυρότερον, 33 ξι ἀσθεντικό τος τάνοντας, καί 5 διὰ τοῦτο 6 ταχυθάνατον εἶναι νενόμετος τόν 16 ξεστι 2° πινόμενον 21 μοῦνον, 2° εῖ μὴ 23 ταχυρότερόν 19 ἐστι 2° πινόμενον 21 μοῦνον, 2° εῖ μὴ 23 ταχυρότερόν 19 ἔστι 10 δδε ἔχει 17 ἀλλ. ὕδατος μέν πολλῷ 14 τὸ 15 δὲ οῦ παντάπασιν 16 δδε ἔχει 17 ἀλλ. ὕδατος μέν πολλῷ 14 τὸ 15 δὲ οῦ παντάπασιν 16 δδε ἔχει 17 ἀλλ. ὕδατος μέν πολλῷ 14 τὸ 15 δὲ οῦνον, 2° εὶ μὴ 23 ταχυρότερον 20 καὶ 10 καὶ 10

· Μέν pro δὲ 2254. — · μελίχρητον ponit post ἀνθρώπων 2276. — 3 6π pro ώς 2144, 2143, 2254, 2140, 36, 2148, 2145, 2141 cum ώς alia manu in marg., Lind., Cod. S. ap. Foes. - 4 καταγμότ 2142 cnm καταλύει in marg., 2140. - κατανεί (sic) 2144, 36. - κατα (et un blanc) pour natayusi 2143. - natayusi 2146, 2165. - ntausi 2148, 2141 cum καταγυεί alia manu in marg. - καταγυιεύν έστι, τὸ εἰς ἔσχατεν ἀγρηστίας ή ἀσθενεία; άγειν 2145 in marg. - 6 διατούτο 2254, 2276, 2165, 36, 2148, 2146, 2145, 2143, 2253, 2142, 2144. - 6 παχυθάνατον 2148, 2144, 2144 emendatom alia manu. - ταγὰ θάνατον 36. - 7 ἀπὸ κάρτα δέοντας 2146. — 8 μελικράτω 2165 emendatum alia manu. — 9 μόνω vulg. - μούνω om. 2144, 2253, 2143, 2254 μόνω restit. alia manu, 2140, 86, 2148, 2145, 2146, 2141 μένω restit. alia mano, 2142. -- 10 ποτώ χρέονται 2140, 2143, 2145, 2254, 2146, 36. - ποτώ χρώνται 2255. -11 ποτώ om. 2144, 2148, 2141 restit, alia manu in marg. — 12 τοιούτω 2253. - τόιούτου 2165 mutatum alia manu in τοιούδε. - τοιούδε vulg. -Le datif paraît plus naturel. - 13 forts 2255. - fortes vulg. - 14 to...... έχει om. 2276. - τὰ pro τὸ 2146. - 15 δ' Gal. in textu, 2165, Vassæus. — 16 addit μέν ante ώδε 2146. — 17 άλλά 2253. — 18 ίσχυρώτερον Gal. in textn , Vassæus. - Ισχυρότερότερον (sic) 2276. - 19 έστιν 2253, 2546. - 20 πενεύμενον 36. - 21 μόνον 2165 mutatum alia manu in μεῦvov. 36. - 22 st 2140, 2143, 2254, Lind., Cod. S. ap. Foes., Gal. in textu, 2276, 2465, 36, 2146, 2145, 2253, 2142, Vassæus. - 7v pro ei vulg. - 23 έκταράσσει 2140, 2143, 2254, 36, Cod. S. ap. Foes., 2142, 2445. - ἐκταράσσει Vassæus, 2276, 2165, Gal. in textu. - ἐκταράσση vulg. - ταράσσοι 2146, 2253. - Galien, reprenant, dans son Commentaire, la phrase membre à membre, cité εί μλ ταράσσει; et dans le même endroit il dit que le verbe ταράττειν indique, non une évacuation alvine modérée, mais une évacuation excessive, τοῦ ταράττειν ρήματος οὐ τὴν σύμμετρον ὑποχώρησιν, άλλὰ τὴν πλεονάζουσαν δηλούντος. Cela semble prouver que le texte que Galien avait sous les yeux, portait ταράσσειν comme 2255, et non εκταράσσειν comme nos autres manuscrits. - ταράσσει se trouve aussi dans un membre de phrase parallèle, p. 346, l. 4. - 16 xxiμίαν 2165. - κοιλίαν gloss. 2141.-25 δὲ gloss. supra ἀτὰς 2141. 2144.-

cause de ceux qui se laissent mourir de faim; car quelquesuns, dans cette intention, ne prennent que de l'hydromel, s'imaginant qu'il possède en réalité cette vertu affaiblissante; mais il n'en est nullement ainsi. En effet, buseul, il est beaucoup plus nutritif que l'eau, à moins qu'il ne dérange le ventre; et même, comparé avec un vin léger, faible et inodore, il est tantôt plus tantôt moins nourrissant. Mais, si l'on compare le vin pur et le miel pur, qui, sans doute, diffèrent grandement entre eux, on trouvera cependant, à en considérer respectivement la force nutriti , qu'une personne qui boira une certaine quantité de vin pur eu sera beaucoup moins soutenue

26 νείνου (sic) 2446. — 27 ante λεπτοῦ addit λευκοῦ καὶ vulg. - λευκοῦ καὶ om. 2146, 2253. - La suppression de leuxed xai, autorisée par 2253 et 2146, s'appuie aussi du Commentaire de Galien, qui n'expliquo que λεπτός, ελιγοφόρος et ανεσμος. Ces deux raisons sont décisives. Au reste, l'on conçoit aisément comment l'analogie de la prononciation de λευχός et de λεπτός conduisit les copistes à cette addition fort inutile au sens. - 28 post λεπτοῦ addit και λευκοῦ 2276; ce qui est lo texte vulgaire sauf nne transposition. - 29 odrysposov (sic) 2276. - odγετρόφευ 2146. — 30 ανόσμευ mutatum in ανόδμευ 2253. - έσμην μη έχοντος gloss. 2141. - έκτὸς όσμπς gloss. 2144. - ἄσσμου (sie) Cod. Bourd. ap. Chart. - 3: evin pro 3 2254, 2144, 2140, 2145, et quædam avriγραφα Galeni tempore. - ήμεν (sir) 36. - ή 2143, 2148. - ένείη 2146. - καθά gloss. 2144, 2144. - 32 ίσχυρωτερόν έστιν 2276, 2165, Gal. in textu, Vassæus, 2142. - 33 evin 2254, 2144, 2140, Ald., 2143, 2141. 2148, et quadam ἀντίγραφα Galeni tempore. - τόδε (sic) 2165. - ἐνείη 36, 2146. - a Quelques-uns , dit Galien , écrivent la phrase sans cori de cette façon, ένισι χωρίς τοῦ ἐστὶ γράφουσι τὰν έκοιν οὕτως: ἀτὰρ καὶ οίνου λεπτοῦ καὶ όλιγοφόρου καὶ ἀνόσμου, ἢ μέν ἐσχυρώτερον, ἢ δὲ ἀσθενέστεpov. Cette leçon est celle de nos imprimés et de plusieurs de nos manuscrits. « Quelques-uns, ajoute-t-il, écrivent evin au lieu de 7, de cette Παςοπ, ξενεί δε άντι τοῦ ἡ τὸ ενίη γράφουσην οῦτως. ἀτάρ καὶ οίνου όλιγο-φόρου καὶ λεπτοῦ καὶ ἀνόσμου, ἐνίη μὲν ἰσχυρότερον, ἐνίη δὲ ἀσθενέστερον. C'est la leçon de quatre de nos manuscrits. J'ai reproduit la double citation de Galien, parce qu'on y rencontre des omissions et des transpositions qui indiquent ou des variétés de lecture ou peu d'exactitude à citer. Cette phrase est citée précédemment dans le Commentaire de Galien au sujet du texte προσξυνιέναι κτλ., p. 356, l. 5; dans cette citation, le manuscrit 2276 a άταρ καὶ οίνου λευκού καὶ λεπτού καὶ όλιγοφόρου καὶ άνόσμου ένίη μέν έσχυρότερον, ένίη δε και άσθενέστερον. - 2142 a en marge: ένιοι δε άντί του ή, το ένίη γράφουσιν ούτως. ένίη μέν Ισχυρότερον, ένίη δέ άσθενέστερον, γωρίς του έστιν. Cette note marginale, on le voit, est tirée du Commentaire de Galien. - evia ou evin pour evicte manque dans les dictionnaires, et cependant il mériterait d'y figurer , puisqu'il est donné par Galien comme une variante authentique.

νέστερον. Μέγα ' μην διαφέρει καὶ οἴνου καὶ μέλιτος ' ἀκρητότης.

\* ἐς ἰσχὸν ἀμφοτέρων δ' ὅμως τούτων, 4 εἰ 5 διπλάσιον <sup>6</sup> μέτρον 7 σἴνου

\* ἀκρήτου 9 πίνοι τις <sup>10</sup> ἢ ὁκόσον <sup>11</sup> μέλι <sup>12</sup> ἐκλείχοι, <sup>13</sup> πολλῷ ἄν δήπου

14 ἰσχυρότερος <sup>15</sup> εἴη ὑπὸ τοῦ μέλιτος, <sup>16</sup> εἰ μοῦνον <sup>17</sup> μὴ <sup>18</sup> ταράσσοι τὴν <sup>19</sup> κοιλίην· <sup>20</sup> πολλαπλάσιον γὰρ <sup>21</sup> καὶ τὸ <sup>22</sup> κόπριον <sup>23</sup> διεξίοι

ὰν <sup>21</sup> αὐτέφ. Εἰ μέντοι <sup>25</sup> ροφήματι <sup>20</sup> χρέοτο <sup>27</sup> πτισάγη, <sup>28</sup> ἐπιπίνοι <sup>29</sup> ἐδὲ <sup>30</sup> μελίκρητον, <sup>31</sup> ἄγαν πλησμονιῶθες <sup>32</sup> ὰν εἴη καὶ <sup>33</sup> φυσῶρες, καὶ τοῦτι <sup>34</sup> κατὰ <sup>35</sup> τὰ ὑποχόνδρια <sup>36</sup> σπλάγχνοισιν <sup>37</sup> ἀξύμρορον

προπινόμενον <sup>38</sup> μέντοι πρὸ <sup>39</sup> βοφήματος <sup>40</sup> μελίκρητον οὐ βλάπτει

\* ὑς <sup>42</sup> μεταπινόμενον, ἀλλά <sup>43</sup> τι καὶ <sup>44</sup> ὡφελέει. <sup>45</sup> Έρθὸν οὲ

\* ὑς <sup>42</sup> μεταπινόμενον, ἀλλά <sup>43</sup> τι καὶ <sup>44</sup> ὡφελέει. <sup>45</sup> Έρθὸν οὲ

\* μελίκρητον <sup>47</sup> ἐσιδεῖν <sup>48</sup> μὲν πολλῷ καλλιον τοῦ ὡμοῦ <sup>49</sup> λαμπρὸν

\* <sup>50</sup> γὰρ καὶ λεπτὸν <sup>51</sup> καὶ λευκὸν καὶ διαφανὲς <sup>53</sup> γίγνεται ἀρετὴν

\* <sup>53</sup> δὲ <sup>54</sup> ἤντινα <sup>55</sup> αὐτέφ, <sup>56</sup> προσθέω διαφέρουσάν <sup>57</sup> τι τοῦ ὡμοῦ

\* <sup>58</sup> οὐκ ἔχω· <sup>59</sup> οὐδὲ γὰρ <sup>60</sup> ἤδιόν <sup>61</sup> ἐστι <sup>62</sup> τοῦ ὡμοῦ, ἢν <sup>63</sup> τυγχάνη

 Mèv pro μὰν 2276. — 2 ἀκρητότατος pro ἀκρητότης 2276. – ἄκρη τότε pro ακρητότης 2165 emendatum alia manu. - ακρατότης gloss. 2141, 2144. — 3 ές ίσχύν· άμφοτέρων δ'όμως τούτων 2253. - pro his habet vulg.: ές ίσχυν άμφοιν όμως τοίνυν. - Le texte vulgaire fait difficulté. A ίσχυρος dans ce passage est attachée l'idée de nourrissant; il semble donc naturel d'entendre ίσχὺς dans le sens de force nutritive; mais alors ὅμως fait contre-sens, si bien que Foes, qui a donné à l'ayò; cette signification, a traduit έμως par nam. Il faudra donc, si l'on conserve le texte vulgaire, entendre l'ozòs, comme a fait Gardeil, dans le sens plus général de force ; ou, si l'on prend (ce qui me paraîtmieux valoir) toybe dans la signification de force nutritive, il faut adopter la leçon de 2253, mais changer la ponctuation, c'est-à-dire mettre le point en haut après αχοντότης. Do cette façon, on conserve au mot ἐσχὺς le sens qu'il à dans ce contexte. 4 εἰ om. 2253 restit. alia manu. — 5 καὶ addit ante διπλ. vulg. – καὶ om. 2253. — 6 μέτρου 2254. — 7 είνου (sic) pro οίνου 2148. — 8 καί addit ante ἀκρ. vulg. - ἀκράτου gloss. 2141, 2144. - καὶ om. 2253, Gal. in textu, 2276, 2465, 2446, 2445. - 9 πίνη Gal. in textu, Vassæus, 56, 2165. - πίνει 2276. — '' νασον pro η όκοσον 2253. — '' μέν pro μέλι 2146. — 12 έκλείγει 2276. - διεκλείγοι 2146. - 13 πολλόν 2253, 2140. - πολλοῦ 2145, 2145. - πολὸυ 2276. - πολλὰ 56. - <sup>14</sup> ἐσχυρώ-τερον Gal. in textu, Vassæus. - ἐσχυρότερον 2165. - <sup>15</sup> post ἐσχ. addit τε 2446. - 16 εί μοῦνον 2253. - μοῦνον, εί vulg. - μόνον 2465. - La leçon de 2253 me paraît bien préférable à la leçon vulgaire. - '7 μ.οι 2165, mutatum alia manu in μή. — 18 ταράσσοιτο 2253. - ταράσσει 2276. - ταράσση 36. - 19 κοιλίαν 2165 emendatum alia manu. -<sup>20</sup> πανταπλάσιον 2465 emendatum alia manu. — <sup>21</sup> ante καὶ addit αν 2253. -- 22 κόπρον 2276. -- 23 διεξίοι 2253, 2440, 2443, 2254, 2465, 2146, 2145, 2142, 2144, Vassœus. - πρίν διεξίοι 2276. - διεξίει 36. διεξοίη 2148, 2141, Ald. - 24 αύτοῦ 2276. - αύτο 2253. - 25 ροφήματα 2276. - ρυφήματι 2253. - 26 χρώτο 2253. - χρώτο gloss. 2141, 2144. - 27 πτισάνη 2253. - πτισάνης 2276. - πτισσάνη 2165, 2254,

qu'elle ne le serait si elle avait pris une quantité de miel moitié moindre, pourvu que cette dernière substance ne provoque aucun dérangement intestinal; car le miel fournira à la formation d'une beaucoup plus grande masse de matières alvines. On observera que, si le malade, étant à l'usage de la ptisane entière, buvait l'hydromel avant la ptisane, ce régime causerait trop de plénitude, engendrerait des gaz, et conviendrait mal aux viscères renfermés dans les hypochoudres; mais que, bu avant la ptisane, il ne nuit pas comme bu après; loin de là, il est même de quelque avantage. L'hydromel cuit a une bien meilleure apparence que l'hydromel cru, il est brillant, léger, blanc et transparent; mais je ne saurais lui attribuer une propriété utile que l'hydromel cru ne possède pas également. Il n'est pas, en effet, plus agréable au goût, pourvu que le miel soit de bonne

2142. Vassieus, Gal. In texto. - miugáva 2146. - 18 émiliávot 2253. έπιπίνει 2276. — 29 δε om. 2253. — 30 μελίκοατον 2276, 2465 emend. alia manu. - 31 Dans le texte vulgaire, la virgule est après ἄγαν; elle est avant, dans le texte de Galien, dans 2165, 2146 et dans Vassaus. C'est là sa véritable place. Dans 2253, la phrase est tout autrement arrangée, et certainement elle l'est mal. - 32 dv s. z. ço. om. 2253. -33 φυσώδες (sic) 36, 2148. — 34 κατά repetitur 2148. — 35 ύποχόνδριον pro τὰ ὑπ. 2253. — 36 σπλάγγνοις 2253. — 37 ἀσύν.φορον Gal. in textu , 2276, 2165, Vassæus, 2146, 2253. - άξίμφορον 2148. — 38 μέντοι 2255, Gal. in textu, 2276, 2165, 2146, 2142, Vassæus. - p.iv vulg. -- <sup>39</sup> ροφήματων Vassacius, Gal. in textu, 2276, 2165. - ρυφημάτων 2255.
 - <sup>40</sup> μελίκρατον 2276. - μελίκρατον gloss, 2144. - <sup>41</sup> ως 2253, Gal. in textu , 2276 , 2165 , Vassieus. - έκως pro ώς vulg. — 42 ἐπιπινέμενον Gal. in textu, 2165. - 43 n om. 2146. - 44 doskin Gal. in textu, 2165 mutatum alia manu in iogekést, Vassmus. - 45 écolor 2142, 2146, 2255. – ἐψημένον gloss. 2444, 2444. — <sup>46</sup> μελίχριτον 2255. – μελίκρατον 2276. – μελίχρατον gloss. 2441, 2444. — <sup>47</sup> ἐς ίδεῖν 2255. — <sup>48</sup> μὲν om. 2276. — 49 λαμπρον..... ώμεῦ om. 2446. — 50 τε γάρ 2253. — 51 καὶ λευκόν om. 2148. — 52 γίνεται 2142, 2253, 2276. - γίγν. om. 36, 2148, 2144, 2254, 2143, 2140, 2141 restit. in marg. alia manu, Imp. Samb. ap. Mack. — <sup>53</sup> δ' 2276. — <sup>54</sup> δέτινα pro δέ τντινα 2255. — <sup>55</sup> αυτέων 36. - αὐτῶ 2253. - 56 πρὸς θέω 2253 in marg. ή προσθείναι. - προσφέρω 2254, Cod. F. – προσθέσω 2276. – προσθέσω gloss. 2444, 2444.—
<sup>57</sup> τε pro τι 36. — <sup>58</sup> post ώμοῦ addit λενκοῦ 36. — <sup>59</sup> οὐ pro οὐτε 2446.–
οὐδε 2255. – οὐτε vulg. — <sup>66</sup> ἴδιον pro τόλιον 2255. – ρτίδιον Gal. in textu, 2165, 2146, Vassæus. - 61 έστιν 2146, 2255. - 62 τοῦ ώμοῦ om. 2146, Gal. in textu, Vassæus. - 7. &. oblit. aliamanu 2465. - 63 ruyyáva 2465, 2443, 2446, Vassæus, Gal. intextu, 2276. - ruyyáva 2253. - ruyyáva vulg. \* γε τὸ μέλι ² χαλὸν ἐόν ³ ἀσθενέστερον μέντοι ⁴ γε του ωμοῦ καὶ 5 ἀχοπρωθέστερον θ ἔστιν : ων ? οὐθετέρης τιμωρίης \* προσθέεται \* μελίχρητον. 'ο 'λγχιστα δὲ '' χρηστέον '' αὐτέω τοιῷδε ἐόντι, '' ἐ τὸ μέλι '4 τυγχάνοι πονηρὸν '5 ἐὸν χαὶ ἀχάθαρτον χαὶ μέλαν χαὶ μή '' εὐῶδες '' ? ἀφέλοιτο γὰρ '' ἀν ή '' ἔψησις τῶν χαχοτήτων '' αὐτέου '' τὰ '' πλείονα τοῦ '' 3 αἴσχεος.

16. 24 Tò 25 δὲ ὀξύμελι 26 χαλεύμενον 27 ποτὸν 29 πολλαχοῦ μὲν εὐχρηστον ἐν 29 παύτησι 30 τῆσι νούσοισιν εδρήσεις 31 ἐόν· 22 χαὶ 33 γὰρ 34 πτυάλου 35 ἀναγωγόν 36 ἔστι, χαὶ 37 εὖπνοον. 38 Καιροὺς μέντοι 39 τοιούσδε ἔχει· τὸ μὲν 40 γὰρ 41 χάρτα ὀξὸ οὐδὲν ἄν 42 μέσον

' Γε om. 2276. - τε pro γε 2146. - 2 καλόν το μέλι έδν 2255. -3 ασμενέστερον 2276, — 4 γε om. 2253. — 5 anto ακοπ. addit ήσσον 2253. - ἀκοπροδέστερον 2146. - ἀκοπωδέστερον 2165 et in marg. alia manu αχοπροδ. — 6 έστι 2148. — 7 οὐδ' έτέρης τιμωρίας 2253. - οὐδέτερον είς τιμωρίην vulg. - οὐδ' έτερον είς τιμωρίην 2254, 2141, 2140, 2148. 2142. 2144. Ald. - οὐδ' έτερον (sic) είς τιμορίην 36. - οὐδέτερον ές τιμωρίην Gal. in textu, Vassœus, 2146, 2276, 2165. - La loçon de 2253 me paraît meilleure avec προσδέεται. - 8 προσδείται 2253. - 9 μελίχρατον 2276. - ante μελ. addit τίς (sic) 2446. - 10 μάλιστα pro άγχιστα 2276. - πλησίου gloss. 2141, 2144. - " χωρηστέου et in marg. χρηστέον 2146. - γρήσασθαι άξιον gloss, 2141, 2144, - 12 αὐτῷ vulg.- 13 ἦν pro ei Gal. in textu, 2165, 2146, Vassæus. - ทั้ง แก้ pro ei 2276. -14 τυγχάνη Gal. in textu, Vassaus, 2446, 2465, 2276. - τυγχάνε: 2442, 2140, 2144, 2143, 36, 2148. - 15 Tuyyávev gloss, 2141, 2144. -\*6 εὐώδες (sie) 36. — 17 ἀφελήτο 2253 mutatum alia manu in ἀφελείτε. - 18 αν om. 2253, 2145. - 19 έψισις (sic) 36. - 20 αὐτέου Lind., 2446, -αὐτοῦ Vassœus, 2253, 2465 alia manu αὐτέου, Merc.in marg. - αὐτέων vulg. - αὐτῶν 2276. - τουτέων 2145. - αὐτέων cum gloss. αὐτῶν 2141. - 21 καὶ τὸ πλεῖον pro τὰ πλ. 2253. - 22 πλέονα Gal. in textu, 2165, Vassæus, Lind. - 23 αΐσχιος 2144, 2143, 2148. - ἔσχεος 2146, 2276. - αἴσχεως 2165. - αἴσχους gloss. 2141, 2144. - 24 περὶ ὀξυμέλιτος in tit. 2144, 2142, 2140, 2254, 2148, 2145, 2141. - Le manuscrit 36 présente ici une grande lacune, tout est omis depuis τὸ δὲ,.... jusqu'à φαρμάκων, p. 364, l. 4. - 25 δ' Gal. in textu, 2276, 2465, Vassæus. -\*6 καλεούμενον 2165.-καλεύμενον 2253.-καλεόμενον vulg.-καλούμενον gloss. 2141,2144.-Galien s'étonne qu'à une préparation aussi connue Hippocrate ait ajonté l'épithète de καλεόμενον; il pense que par là il a voulu condamner comme mauvaise, ou judiquer comme récente la dénomination 'oxymel. Pent-être, ajoute Galien, a-t-il fait l'un et l'autre; car i

qualité; et , s'il est moins nutritif et produit moins de matières alvines, ni l'un ni l'autre de ces effets ne sont nécessaires à l'efficacité de l'hydromel. On ne l'emploiera cuit que si le miel n'est pas de bonne qualité, s'il est impur, noir et de mauvaise odeur; car la cuisson lui ôterait presque tout ce que ces défectuosités lui donnent de rebutant.

16. Vous trouverez ce qu'onappelle oxymel d'un emploi fréquent dans les maladies aiguës; car cette boisson facilite l'expectoration et allége la respiration. Voici les circonstances qui en déterminent l'opportunité; l'oxymel très acide n'exerce jamais une action médiocre sur l'expectoration qui ne procède pas avec facilité; s'il amène les crachats qui obstruent les voies aériennes, s'il les rend glissantes, et s'il nettoie pour ainsi dire

est possible que le mot d'oxymel ait été alors pour la première fois introduit dans l'usage commun : et il se peut qu'il ait blamé cette locution . soit parce qu'elle semble signifier que ce médicament n'est composé que de miel et de vinaigre, soit parce qu'elle ne signale qu'une qualité du miel, comme si l'on disait miel acide. - 27 ποτὸν om. 2165. - 28 μέν om. 2253, Gal. in textu. - 29 ταύταις ταῖς νούσοις gloss. 2141. -30 τζοι 2143, Gal. in textu , Lind. , 2253. - τζοιν vulg. - τζοι om. 2146. - ταις νόσοις gloss, 2144. - νούσησι 2165 emend, alia manu. - 31 τυγγάνον gloss, 2141, 2144, - 32 καί οπ. 2253, - 33 πτυάλου γάο 2253. - 34 πτυέλου 2142, Lind., 2276. - πτύου gloss. 2141, 2144. — 35 ανάγον gloss. 2141. - ανάγον έστιν gloss. 2144. — <sup>36</sup> е́отіу 2146, 2253. — <sup>3</sup>7 ейопусу 2253. – ейпусыу 2165 mutatum alia manu in εύπνουν. - εύπνουν gloss. 2141, 2144. - 38 καὶ ροὺς (sic) 2148. — 39 τοιούτους pro τοιούσδε 2253. — 40 γάρ om. 2253, 2165, Gal. in textn , Vassæus , 2146. - Dans le Commentaire , ce membre de phrase étant cité, yap se trouve. - 41 líav gloss. 2144, 2141. -42 μέσον 2146, 2253, 2276, Cod. Med. ap. Foes. - μέζον vulg. - μείζον Gal. in textu , Vassæns, 2165. - μέζον cum σ supra ζ 2142, et in marg.: αμεινον μέσον γράφεσθαί φησιν ὁ Γαληνός. - Ce mot μείζον, qui est dans le texte accompagnant le Commentaire de Galien, est une des preuves nombreuses qui font voir que ce texte n'a pas été accommodé au commentaire. En effet, Galien consacre plusieurs lignes à montrer qu'il faut lire μέσον, et non μείζον: « Je venx, dit-il, parler de la leçon qu'on trouve dans la plupart des exemplaires. Nous y trouvons la seconde syllabe du mot μέσον écrite non par σ, mais par ζ; de sorte que toute la \* ποιήσειε πρὸς τὰ \* πτύελα \* τὰ μὴ \* ρηϊδίως ἀνιόντα · εἰ γὰρ ' ἀνάγοι μὲν τὰ 6 ἐγκέρχνοντα, καὶ 7 ὅλισθον 6 ἔμποιήσειε, καὶ 9 ὥσπερ ' ο διαπτερώσειε τὸν ' ' βρόγχον, ' 2 παρηγορήσειεν ' 3 ὰν ' 14 τὸν ' 5 πλεύμονα ' 16 μαλθακτικὸν γὰρ ' 7 αὐτέου · καὶ εἰ μὲν ταῦτα ' 18 ξυγκυρήσειεν ' 19 μεγάλην ' 20 ὰν 21 ὡρελείην ' 2 ποιήσειεν ' Εστι ' 23 δ' 24 ὅτε τὸ ' 25 κάρτα όξὸ οὐκ ἐκράτησε τῆς ἀναγωγῆς τοῦ ' 26 πτυέλου, ἀλλὰ ' 21 προσεγλίσχρηνέ ' 29 τε καὶ ' 29 ἔδλαψεν · μάλιστα όὲ τοῦτο πάσχουσιν οἔπερ καὶ ἄλλως ' 30 δλέθριοί ' 31 εἰσι, καὶ ' λιστα όὲ τοῦτο πάσχουσιν οἔπερ καὶ ἄλλως ' 30 δλέθριοί ' 31 εἰσι, καὶ ' καὶ ' 10 κ

phrase signifie: l'oxymel très-acide ne fait rien de plus. Or, cela est faux; car Hippocrate lui-même montre que l'oxymel très-acide produit tantôt beaucoup de bien et tantôt beaucoup de mal. Ainsi, cette préparation exerce une action toujours forte, jamais petite. Or, quand il est vrai de dire qu'une substance cause toujours ou un grand bien ou un grand mal, on en exprimera mieux les propriétés en disant que l'effet n'en est jamais médiocre. » Νυνί δε βούλομαι περί της γραφής της εν πολλοίς των βιβλίων είπειν ου γάρ διά του σ την δευτέραν συλλαβήν του μέσου όνόματος, άλλα διά του ζ γεγραμμένην ευρίσχομεν, δις είναι την όλην λέξιν τοιάνδε • τὸ μέν γὰο κάρτα όξο οὐδέν ἄν μείζον ποιήσειεν. Εστί δέ τοῦτο ψεῦδος: αὐτὸς γὰρ ἐπιφέρων δείχνυσιν , ἐνίστε μέν μεγάλην ἀφελειαν έξ αὐτοῦ γιγνομένην, ενίστε δε βλάβην, ώστ' αξί μέγα τι ποιεί, και οὐδέποτε μικρόν Εφ'οῦ δὲ ἀληθὲς εἰπεῖν ἐστιν ἀεί τι γίγνεσθαι κακὸν μέγα ἡ ἀγαθὸν, περί τούτου κάλλιον αν τις είποι καὶ μπθέν μέσον ὑπ' αὐτοῦ γίηνεσθαι. J'ai adopté la leçon recommandée par Galien. On voit par ce passage que les exemplaires antiques variaient, et que beaucoup avaient μέζον; car, bien que le texte qui accompagne le Commentaire, et la citation dans le cours du Commentaire portent μείζον, Galien avait sous les yeux μέζον et non μείζω, puisqu'il ne parle que du changement que présente la seconde syllabe suivant les disserents exemplaires. Enfin je remarque que le manuscrit 2253, qui, déjà tant de fois, nous a montré des leçons appartenant à des éditions autres que les éditions le plus généralement reçues dans l'antiquité et uniformément reproduites dans nos mauuscrits et nos imprimés, que le manuscrit 2253, dis-je, porte encore ici une leçon qui n'était pas celle de la plupart des exemplaires. Il est le seul des manuscrits hippocratiques, avec 2146, qui ait μέσον. Tous les autres manuscrits ont μέζον; le manuscrit 2276 est un manuscrit de Galien.

<sup>1</sup> Ποιήσειεν 2255, Gal. in textu, Vassæus, Cod. Med. ap. Foes. - ποιήσει 2254. - ποιήσει 2465 mutatum alia manu in παιήσειεν. -- <sup>2</sup> πτύαλα 2255. - πτύελα om. 2276; un blanc en tient la place. - τὰ πτύη (sir)

le larynx, il calme les souffrances du poumon; car cette actionest adoucissante pour cet organe; si donc ces circonstances concourent, il exerce une influence très salutaire; mais quelquefois l'oxymel très acide, loin de surmonter la résistance des crachats, les a rendus plus visqueux et est devenu nuisible. Cet accident survient surtout chez ceux qui, du reste, étant dans un danger imminent, ne peuvent ni tousser ni expectorer. A ce point il faut donc considérer les forces du malade, et, s'il y a de l'espérance, donner l'oxymel; quand on le prescrit, il faut le faire prendre tiède, à petites doses, jamais beucoup à la fois. Quant à l'oxymel peu acide, il humecte la bouche et la gorge, facilite l'expec-

gloss. 2141. - πτύα gloss. 2144. - 3 72 om. Gal. in textu, 2165, Vassæus. — 4 ραδίως 2254. - εὐχολως gloss. 2141, 2144. — 5 ἀναγάγοι 2253. - ανίατοι (sic) 2276. - ανάγωμεν pro αν. μέν 2163. -\* ἐγκέρχνον 2140 emendatum alia manu. - ἀκέρχοντα (sic) 2276; un γ est écrit sur le x. - έγκές γεντα 2253. - 7 όλισθα Cod. Med. ap. Foes. -8 iumorigete 2276, 2446, 2443, 2254, Vassæus, Gal. in textu, Cod. . Med.ap. Foes. - έμποιήσειεν vulg. - ένποιήσειεν 2255. - 9 ώσπες εί Gal. in textu. Vassæus. - ώσπεςεί 2165, 2146, 2145, - ώσπες ίδιαπτερώσειε (sic) 2276; c'est une fante de copiste pour ωσπερ εί διαπτ. το διαπτερώσι ές του, in marg. ή διαπτερώσει ές του 2253. - διαλεπρώσειε et in marg. διαπτ. 2146. - 11 βρώγχου 2276. - βρόχου 2148. 2141, Ald. — 12 παρηγορήση 2165. - παρηγορήσαι 2146. — 13 dv om. Gal. in textu, Vassaus. - " ante viv addunt n 2253, 2146. -15 mvebu.cva 2142, 2143, Gal. in textu, 2276, 2165, 2148, 2146, 2145, 2141, 2144, Vassæus. -- 16 μαλθακώτερον 2276. -- 17 αὐτέου om. 2253, 2276; dans 2276, un blanc en tient la place. — 18 συγκυρήσειε 2276, Lind., 2142, Vassæus, 2143, 2254, Gal. in textu, 2253, 2140, 2445, 2448, 2444 cum gloss. ἐπιτύχειε, 2444 cum gloss. ἐπιτύχειεν. -συγκυρήσειεν vulg. - άγκυρήσειε 2448. — 19 μεγάλως 2276. — 10 άν om. 2253. — 21 ώσελί 2276; un blanc tient la place du reste du mot. - 22 eumoriget 2276. - motrigete 2145. - ermotriget 2253. - 23 82 pro δ'ότε 2143. — 24 όπε 2146. — 25 λίαν gloss. 2141, 2144. - ή λίαν in marg. 2142. - 26 πτυάλου 2253, 2146. - 27 προσεγλισχραίνετο 2276, - προσεγλίσγραινε 2445. - 28 τε om. 2253, 2276. - 29 εβλαζευ Gal. in textu , 2276 , 2165 , Vassæus. - βλαψε vulg. - 30 δλέθρισίσε (sic) pro shipped eine 2448. - 31 einiv 2446.

άδύνατοι <sup>2</sup> βήσσειν τε καὶ <sup>3</sup> ἀποχ ρέμπτεσθαιτὰ <sup>4</sup> ἐνεχόμενα.

<sup>5</sup> <sup>7</sup>Ες μὲν οὖν τόδε προστεκμαίρεσθαι χρη την <sup>6</sup> βώμην <sup>7</sup> τοῦ

<sup>8</sup> κάμνοντος, <sup>9</sup> κῆν <sup>10</sup> ἐλπίδα <sup>11</sup> ἔχη, <sup>12</sup> διδόναι: <sup>13</sup> διδόνα ι: <sup>4</sup> δὲ,

<sup>15</sup> ἢν <sup>16</sup> διδῷς, <sup>17</sup> ἀκροχλίαρον <sup>18</sup> καὶ <sup>19</sup> κατ' δλίγον τὸ τοιόνδε, καὶ

μὴ <sup>20</sup> λάβρως. Τὸ μέντοι δλίγον <sup>21</sup> ἔποξυ ὑγραίνει μὲν τὸ <sup>22</sup> στόμα

καὶ φάρυγγα ἀναγωγὸν <sup>23</sup> δὲ <sup>24</sup> πτυέλου <sup>25</sup> ἐστὶ καὶ ἄδιψον <sup>26</sup> ὑπο
χονδρίω <sup>27</sup> δὲ καὶ <sup>28</sup> σπλάγχνοισι <sup>29</sup> καὶ ταύτη εὖμενές <sup>13</sup> καὶ <sup>30</sup> τὰς

<sup>31</sup> ἀπὸ μέλιτος <sup>32</sup> βλάβας <sup>33</sup> κωλύει <sup>1</sup> τὸ γὰρ <sup>34</sup> χολῶδες ἐν μέλιτι

<sup>35</sup> κολάζεται. <sup>\*</sup>Εστι δὲ καὶ <sup>36</sup> φυσέων <sup>37</sup> καταβρηκτικὸν, καὶ <sup>38</sup> ἐς οὖ
ρησιν προτρεπτικόν <sup>2</sup> ἐντέρου <sup>39</sup> μέντοι <sup>40</sup> τῷ κάτω μέρει πλαδαρώ-

· Αδύνατον 2276. — 2 βήσσην 2165 emend. alia manu. - βήττειν gloss. 2144. — 3 άποχο, 2165 emend. alia manu. — 4 ένεχόμεθα 2165 emend, alia manu. - 5 είς Gal. in textu. - είς pro ές 2242. - ώς pro ές 2276. - εί 2165 mulatum in είς. - είς τοῦτο gloss. 2144 , 2144. -6 δύναμιν gloss. 2444, 2444. — 7 τοῦ χάμν. om. 2276; un blanc en tient la place. - 8 ἀνθρώπου pro χάμνοντος Vassœus, 2253, Ald., Gal. in textu, 2165, 2146. - ἀσθενούντος gloss. 2141 et in marg. alia mann άνθρώπου, 2144. - 9 καὶ ἢν pro κἢν 2253, 2276. - 10 ἐλπίδη (sic) 2276. - " έχει 2476. - 12 παρέχειν gloss. 2144, 2144. - 13 διδέναι δè om. 2142, 2144, 2140, 2145, 2254, 2148, 2145, 2141 restit. alia manu in marg. - 4 δέ ην διδώς om. 2276; un blanc en tient la place. - 15 xην 2144, 2140, 2143, 2254, 2148, 2145, 2141 cum αν alia manu in marg., 2142, Codd. S. et F. ap. Foes., Imp. Samb. ap. Mack. - 16 διδοϊς 2253. - δίδως vulg. - 17 ἀχροχλίερον 2116, 2276. - ἀχρογλίγρον (sic) 2165 emend. alia manu. - 18 post άκρ, addunt δὸς 2144, Imp. Samb. ap. Mack., 2440, 2443, 2254, 2448, 2445, 2444, 2442, Codd. F. et S. ap. Foes. - δὸς est un essai de correction, nécessité par l'omission de διδέναι δέ. - καί om. 2276, 2165, 2146. - 19 κατολίγον 2143, 2145, 2253. - 20 λαύρως 2145, 2276, 2165 mutatum alia manu in λάβρως. - σφοδρώς gloss. 2141, 2144. - 21 ὅποξυ 2255. όξύμελι Vassreus, Gal. in textu, Cod. Med. ap. Foes. - ἐποξὸ 2146, 2144. - ζξύ 2276. - ἐπ' όζύ 2165 et in marg. alia manu όξύμελι, 2148. - 22 σωμα pro στόμα 2144, 2143, Gal. in textu, 2165, 2148, 2141, Vassæus, Ald. — 23 τε pro δε 2253. — 24 πτυάλου 2253. — 25 εστίν 2146. — 26 ὑποχονδρίοις 2276. — 27 δε om. 2276. — 28 απλάγχνοισιν 2253, 2446. - 29 καὶ τῆσι τσιαύτησιν pro καὶ ταύτη vulg. - τσῖσι ταύτη (sine καί) 2253, Gal. in textu, 2276, Vassæus, Lind. - καὶ τοῖσι ταύτη 2165. - καὶ τῆσι ταύτησιν Ald., 2144, 2140, 2141, 2142, 2145, 2254, 2448. - มณ์ тоїсь тайт' ที่ (sic) 2446. - Le sens de ce passage n'est clair

toration et étanche la soif; par la même vertu détersive, il est favorable aux hypochondres et aux viscères qui y sont renfermés; il prévient les inconvénients produits par le miel, et corrige ce que cette substance a de bilieux. Il a aussi la propriété de provoquer l'expulsion des gaz et de pousser aux urines; mais, dans la portion inférieure de l'intestin, il produit beaucoup d'humidité, et il détermine des déjections semblables à des raclures. Il est des cas, dans les maladies aiguës, où cette action devient nuisible, surtout parce qu'elle empèche les gaz de traverser l'intestin et qu'elle les force à remonter; et facilement ainsi l'oxymel cause la faiblesse et et le froid des extrémités; c'est-là le seul inconvénient que je connaisse à l'oxymel modérément acide, et qui vaille la peine d'être consigné par écrit. Quand les malades sont au

ni dans le texto vulgairo, ni dans les diverses variantes des manuscrits. Heureusement le Commentaire de Galien vient ici à notre secours. « L'oxymel, dit Galien, en expliquant cette phrase, est utile à la rate et au soie de la même saçon qu'il humecte la bouche et la gorge, nettoyant sans douleur les viscères. » 🗓 δε λόγω ταῦτα δρά, τούτω δε και σπλανί καὶ ἄπατι προσφορώτατον ἐστι, διακαθαΐρον ἀλύπως τὰ σπλάγγνα. Le seus est ainsi déterminé d'une manière certaine ; il ne reste donc plus qu'à y conformer le texte. J'ai cru y arriver par la voie la plus sure en supprimant τησι ου τοίσι, et en adoptant ταύτη au lieu de τοιαύτησιν. -30 post καὶ addit γάρ-vulg. - γάρ om. 2253, Gal. in textu, 2276, 2463, 2146, Vassæus. - yaz gêne le sens, et la suppression en est autorisée par plusieurs manuscrits. - 31 ἀπομέλιτος 2148, 2140. - 32 post βλάβας addit ταύτας vulg. - addunt ταύτη Gal. in textu, 2146, Vassæus. ταύτας om. 2255, 2142, 2276, 2165 cum ταύτη in marg. alia manu. ni ταύτη, ni ταύτα; ne conviennent ici; et il faut encore suivre la suppression indiquée par 2255 et quelques autres manuscrits.—33 έμποδίζει gloss. 2141, 2144. - 34 έν μέλιτι γολώδες 2253, 2276, 2165, 2146, Vassæns. - 35 κολάζει 2165 mutatum alia manu in κολάζεται. - κρίνεται, έξεταζεται gloss. 2141, 2144. - 36 φύσεων Gal. in textu, Vassæus, 2146.- φύσιων (sic) 2140, 2143, 2144, 2254, 2148, 2141.- γυσῶν 2145, 2142, 2276, 2165 mutatum alia manu in φύσεων (sic). - 37 καθαιρετικόν 2276. - καταρχατικόν 2148, 2140, Ald., 2144, 2141. - καταρρηατηχόν 2253. —38 έπ' 2165 mutatum alia manu in ές. — 39 μ./ν-α..... πλαδαρώτερον om. 2276; un blanc en tient la place. - 40 το addunt ante τω 2140, 2145, 2145. - τό ρεο τω 2146.

τερον, καὶ ξύσματα <sup>2</sup> ἐμποιέει. <sup>2</sup> ἔστι <sup>3</sup> δ΄ ὅτε <sup>4</sup> καὶ φλαῦρον 
<sup>5</sup> τοῦτο ἐν <sup>6</sup> τῆσιν <sup>7</sup> ὀξείησι <sup>8</sup> νούσοισι <sup>9</sup> γίγνεται, μάλιστα 
<sup>10</sup> μὲν ὅτι <sup>11</sup> φῦσαν κωλύει <sup>12</sup> περαιοῦσθαι, ἀλλὰ <sup>13</sup> παλινδρομέειν 
ποιέει. ἔτι δὲ καὶ ἀλλως <sup>14</sup> γυιοῖ καὶ <sup>15</sup> τὰ <sup>16</sup> ἀκριοτήρια ψύχει· 
ταύτην καὶ οἶὸα <sup>17</sup> μούνην <sup>18</sup> δι <sup>19</sup> ὁξυμέλιτος <sup>20</sup> γιγνομένην βλάδην, 
ἤτις <sup>21</sup> καὶ <sup>22</sup> ἀξίη γραρῆς. <sup>2</sup>Ολίγον δὲ <sup>23</sup> τὸ τοιόνδε ποτὸν νυκτὸς 
μὲν καὶ <sup>24</sup> νήστει πρὸ <sup>25</sup> ροφήματος ἐπιτήδειον <sup>26</sup> προπίνεσθαι· 
ἀτὰρ καὶ <sup>24</sup> νήστει πρὸ <sup>25</sup> ροφήματος ἐπιτήδειον <sup>26</sup> προπίνεσθαι· 
ἀτὰρ καὶ <sup>24</sup> νήστει πρὸ <sup>25</sup> μοῦνον <sup>24</sup> διαιτωμένοισιν <sup>35</sup> ἄνευ ροφημάτων 
πίνειν. Τοῖσι δὲ ποτῷ <sup>32</sup> μοῦνον <sup>24</sup> διαιτωμένοισιν <sup>35</sup> ἄνευ ροφημάτων 
<sup>36</sup> διὰτόδε οὐκ ἐπιτήδειόν ἐστιν <sup>37</sup> αῖεὶ <sup>30</sup> καὶ διὰ παντὸς <sup>29</sup> χρέεσθαι

\* Εμπιέει 2148. - έμποιεί gloss. 2141, 2144. -- \* έστιν 2253. --3 δ' om. 2253. — 4 καί om. 2165 restit. alia manu. — 5 του pro τουτο 2276. - αὐτὸ 2465 et in marg. alia manu τοῦτο. - 6 τοῖσιν 2276. ταῖς ὀξείαις gloss. 2144, 2141. — 7 ὀξείησιν 2253. — <sup>8</sup> τῶν νούσων pro νούσοισι 2253. - 9 γίνεται vulg. - γίγνεται 2165 obliter. alia manu. -- 10 δ' pro μέν 2144, 2140, 2145, 2254, 2148, 2141 cum μέν restit. alia manu, 2142. - δέ pro μέν Cod. F. ap. Foes. - 11 φύσα; 2255. φύσαν 2276, Lind., 2144, 2145, 2141, Vassæus, Ald., 2142, 2140, 2145, 2146, 2148, 2254. - φύσις 2165 mutatum alia manu in φύσαν. - 12 περαιούσθαι om. 2144, 2140, 2143, 2254 restit. alia manu, 2148, 2144 restit. alia manu. — 13 παλινδρομείν 2276. - ὑποστρέφεσθαι gloss. 2141, 2144. - 14 your om. 2165 restit. alia manu. - you 2146, 2142. - 15 τά om. 2253, Gal. in textu, 2276, 2165, 2146, Vassæus. - 16 ἀκρότερα 2254, Cod. F. ap. Foes. - ἀκρώτερον 2276. - ἀκρώτερα 2144 mutatum alia manu in άκρωτήρια, 2144. — 17 μόνην 2254. ... μόνην gloss. 2144. — 18 μούνην βλάβην την δι' όξ. γινομένην Gal. in textu, 2142, 2165, 2276, Vassæus. - μούντη την βλάβην και όξυμελι γινομένην 2253. - μούνην βλάβην δ. δ. γ. 2146. - 19 δξύμελι 2254 mn. tatum alia manu in όξυμέλιτος. - όξυμέλιτι 2143, 2148, 2146, 2144, 2440, 2444 mutatum alia manu in έξυμέλιτος. - 20 γινομένην vulg. γιγνομέντη 2446. — 21 καί om. 2255. — 22 άξία gloss. 2441, 2444. — 23 τοτοιόνδε pro το τ. 2253. — 24 γηστι 2446. — 25 ρυφήματος 2253. - 26 πίνεσθαι Gal. in textu, Vassæus, 2165. - πιείν 2276. - 27 όταν 2253. — 28 πευλύ 2253.-πελύ rulg.— 29 μεταρρόφημα 2253.— 30 βοφήματος Gal. in textu, Vassæus, 2276. - ροφίματος 2165 mut. alia manu in δοφίματα. - δόφημα 2141 mut. alia manu in δοφήματος. - \*\* ή pro ñ Ald., Gal. in textu, 2448, 2444, 2443, Vassæus, 2441, 2446.  $-\frac{1}{2}$  om. 2145, 2276.  $-\frac{1}{2}$  2165 mutatum alia manu in  $\frac{1}{2}$ .  $-\frac{1}{2}$  (sic) 2140. - 32 χωλύειν 2148. - 33 μεύνω Vassæus, Gal. in textu, 2276, 2165.-

régime de la décoction d'orge, il convient qu'ils prennent, la nuit et à jeun, l'oxymel en petite quantité avant la décoction d'orge; et lorsqu'il s'est écoulé un long' temps après l'administration de cette décoction, rien ne les empêche de boire l'oxymel. Quand au contraire les malades sont au régime des boissons seules, sans décoction d'orge, il ne convient pas de les mettre à l'usage de l'oxymel durant tout le cours de la maladie, d'abord et surtout à cause de l'action par laquelle ce liquide racle ou irrite les intestins (action qui s'exercerait d'autant plus sur les voies intestinales qu'elles sont débarrassées de matières excrémentitielles, et que l'abstinence a diminué la masse des humeurs), ensuite parce qu'il ôterait à l'hydromel sa vertu nutritive. Si cependant il

μένου gloss. 2144, 21.44. - 34 διαιτωμένατοιν 2143, 2254, Gal. in textn, 2165 mutatum alia manu in διαιτειμένεισιν. - διαιτωμένεισι vulg. - τρεφομένεις gloss. 2141, 2144. — 35 χωρί; gloss. 2141. ροστματος 2276. - ρυστματων 2253. — 36 διατόδε 2140. — 37 dei Gal. in textu, 2276, 2165, 2146, Vassæus. — 38 μοῦνον pro καὶ διά παντός 22 53. - διά παντός sine καὶ Gal. in textu, 2146. - διαπαντός sine xai 2165. - δίαπαντές (sic) sine καὶ 2276. - καὶ διαπαντές 2144, 2142, 2145, 2254, 2145, 2148, Vassæus. - Le sens de cette locution est précisé avec toute rigueur par Galien qui la paraphrase ainsi : durant tout le cours de la maladie, δι' έλκς τές νέσες. Il se pourrait que διά παντός fût une glose de aici, laquelle, placée auprès de aici sans copule dans quelques manuscrits, aurait, dans d'autres, perdu ce caractère de simple juxta-position, grâce à l'introduction de la particule 221. Mais la glose n'est pas ici tellement évidente que j'aie cru devoir sacrifier le texte vulgaire ; car, d'une part, l'absence ou la présence de la particule axi entre aisi et διά παντός peut s'accepter également; et d'autre part, cette suppression ne serait appuyée que par le ms. 2253, qui donne μούνον lieu de διά παν-765, Il importe de discuter cette dernière variante, an moins dans le rapport qu'elle a avec un membre de cette phrase, sur lequel les traducteurs ont hesite; je veux parler de žmera..... av (p. 356, l. 3). Ce membre est traduit dans Foes; postea autem et aqua mulsa vires suas amiserit; dans Duret: in inedia adde, quod ipsum melicratum non nihil vires labefactat ; dans Grimm : denn meechte auch das Honigwasser die Kræfte bereits weggenommen haben; dans Gardeil: effet (irritation des intestins) qui est moins marque dans l'hydromel. Ces quatre traductions différent, et aucune ne donne un sens satisfaisant. Venons au Commentaire de Galien: « A ceux, dit-il, qui ne prennent que des boissons sans ptisane, il ne convient pas de hoire de l'oxymel durant tout le cours de la maladie, et parce qu'il racle trop fortement l'intestin, qui est nu (car la ptisane, quand on en prend, y forme une espèce d'enduit), et · τούτω, μάλιστα μὲν διὰ ζύσιν » ἢ ° τρηγυσμόν τοῦ ἐντέρου (4 ἀχόπρω γὰρ 6 ἐόντι μᾶλλον 6 ἐμποιέοι 7 ἄν, 6 καὶ ταῦτα 9 κενεαγγείης 10 παρεσύσης ) ἔπειτα δὲ καὶ τὸ 11 μελίκρητον τῆς ἐσχύσις 12 ἀφαιρέοιτο ἀν. "Ην 13 μέντοι 14 ἀρήγειν 15 φαίνηται πρὸς τὴν ξύμπασαν 16 νοῦσον, πολλῷ ποτῷ 17 τούτω 16 Χρέεσθαι, δλίγον Χρὴ τὸ ὅζος 19 παραχέειν, ὅσον 20 μοῦνον 21 γιγνώσκεσθαι οῦτω 22 γὰρ 23 καὶ 24 ὰ 25 φιλέει 26 βλάπτειν, 27 ἤκιστα 26 ἄν 29 βλάπτοι, καὶ ὰ δεῖται 30 προσωρελέειν, 31 προσωρελοίη ἀν. 32 Εν κεφαλαίω 33 δ'

parce que le corps ne profiterait pas des avantages de l'hydromel. Hipnocrate a expliqué, au sujet de l'hydromel, les avantages qu'il procure au corps. » Τοῖς ἐπί πόματος μόνου διαιτωμένοις, ἄνευ πτισσάνης, οὐκ ἐπιτήδειόν έστι το έξύμελι δι' έλης της νόσου πινόμενον, ότι τε σφοδρότερον ξύει το έντερον γυμνον έον (ἐπαλείφεται γάρ πως ὑπὸ τῆς πτισσάνης ὅταν ἐκείνης ροφήσωσι), και όταν της έκ μελικράτου ώφελείας ούδ' όλως μεταλάδη το σωμα προείρηκε δε εν τω περί μελικράτου λόγω την ηινομένην εξ αύτου τοις σώμασιν ωφέλειαν. Le sens de ce passage de Galien est certain , bien que le texte en soit altéré; en effet, il faut mettre, comme j'ai fait, une parenthèse qui est indiquée par γάρ; et de plus il faudrait lire ὅτι τ. έ. μ. ώ. εὐδ' ἄν ελ. μεταλάθει τ. σ. Appliquons cecommentaire au texte qu'il s'agit d'interpréter. D'abord dans cette phrase, la seule inspection montre que Rippocrate a voulusignalerdeux contre-indications de l'emploi continuel de l'oxymel, la première annoncée par μάλιστα, la seconde par έπειτα; il en résulte que la phrase intercurrente ἀκόπρω... παρεσύσκε doit être mise entre parenthèses, ce qu'exprime le γάρ du grec, et ce qui justifierait, s'il en était besoin, diverses corrections que j'ai proposées au texte de Galien. En second lieu, le membre de phrase ἐπειτα..... αν signifie, ainsi qu'on le voit par Galien, que le corps ne profiterait pas des avantages de l'hydromel. Or le texte hippocratique donne cette signification sans effort et sans aucun changement. Il faut seulement remarquer que le verbe àoaiρέσιτο a pour sujet το όζώμελι, et pour régime το μελίκρητον, et que la phrase veut dire que l'oxymel, bu pendant tout le cours de la maladie, ôterait à l'hydromel sa force nutritive, ce qui est conforme à la paraphrase de Galien. Enfin , pour en revenir au point de départ, μοῦνον qui est substitue à δια παντός dans 2253, est incompatible avec cette explication; car, si le malade huvait exclusivement de l'oxymel, cette boisson n'aurait pu ôter sa force nutritive à l'hydromel qui n'aurait pas été administré. On voit par-là que, des quatre traductions de ce membre de phrase que j'ai rapportées, les trois dernières sont en plein contre-sens ; que la première (celle de Foes) est celle qui s'éloigne le moins de la véritable explication, que cependant il s'est trompé en croyant que άφαιρέσιτο était au passif, et que cette erreur l'a empêché d'avoir pour lui-même et de donner au lecteur une claire intelligence de ce passage, qui pourtant n'est obscur que parce qu'on s'est mépris sur le sujet du verbe ἀφαιρέσιτο. -39 χρήσθαι 2255, 2445. - χρήσθαι gloss. 2444, 2144.

' Τούτο 2145, 2148, 2144, 2141 cum τούτω alia manu. - Dans 2148, le point est avant τούτω. - 2 καί pro ή 2253. - ή om. 2276. - καί 2165

paraît utile d'administrer, durant tout le cours de la maladie, cette boisson en grande quantité, il faut y faire entrer une petite proportion de vinaigre, et de manière qu'on en reconnaisse seulement l'acidité; de cette façon, les inconvénients attachés à l'oxymel seront réduits autant qu'il est possible, et il rendra tous les services qu'on en attend. En somme, l'acide du vinaigre convient mieux à ceux chez qui domine la bile amère, qu'à ceux chez qui domine la bile noire; il dissout,

mutatum alia manu in ή. - \* τραχυσμόν gloss. 2424, 2424. τρηχισμόν Gal. in textu, 2148, 2276. - τρυχισμόν Vassicus, 2165, 2146. - 4 άκόπρως Ald. - 5 έντι gloss, 2141, 2144. - 6 έμπυςίκ Cod. S. an. Foes., 2253, 2145, 2140, Lind., 2254, - έμποιή 2146. έμπυς (sic) 2143, Ald., 2144, 2148, 2141. - έμπυεη 2142. - αν έμπειέη pro έμπ. αν Gal. in textu, Vassacus, Imp. Samh. ap. Mack. - αν έπρίση (sic) 2165 et in marg. alia manu έμπαιέη, - αν έμπαιέει 2276. -72v om. 2146. - 6 zzi om. 2253, Vassaus, Gal. in textu, 2276, 2165. - ένταῦθα pro καὶ ταῦτα 2146. — 9 κενεαγγίης 2253, 2165. - κεναγγείης 2146. - το περαισύσης 2276. - τ μελίκρατον 2276, 2165 emend. alia manu. - μελίχρατον gloss. 2141, 2144. - 12 ἀφαιρέωτ' Gal. in textu, 2253, 2165, Vassæus, - άφαίρωτο (sic) 2146, - άφερέωτο 2276. - 13 μεν τι 2140, 2254, 2142. - 14 αρρήγειν 2276. - βοηθείν gloss. 2141. - 15 φαίνοιτο 2253, 2146, 2145. - 16 γόσον 2144. - 17 τοῦτο 2276. - 18 χρήσθαι 2253. - 19 περιγέειν 2276. - παρέγειν 2253. -20 μόνον 2253. - μόνον gloss, 2141, 2144. - 21 γινώσκεσθαι vulg. -727v. 2146. - 22 post 722 addit 2v Gal. in textu, 2276, Ald., 2165, 2146, 2142, Vassæus. - 23 καὶ ά φ. βλ. om. 2144, 2140, 2145, 2254 restit. alia manu, 2148, 2145, 2141 restit. alia manu in mang. -24 ἀφελέει pro & φιλέει 2165, 2276. — 25 φιλεί 2253. — 26 και βλάπτων pro βλάπτειν 2276. - καὶ βλάπτον pro βλ. 2165. - 27 αν πκιστα 2140, 2143, 2148, 2145, 2141, 2144. - 28 av om. 2254 restit. alia manu, 2146. — 29 βλάπτοιτο 2148, 2146, 2145, 2141, Ald., 2144, 2140, 2143, 2254, Gal. in textu. - βλέπτη 2165.— 30 ώφελίης pro προσωφ. 2255. - ώφελείης pro προσωφ. 2142, 2276. - ώφελείης 2165 mutatum alia manu in προσωφελέειν. - προσωφέλειαν (sic) 2146. - ώφελείν gloss. 2141, 2144. - προσωφελέειν om. 2145. - 31 προσωφελέοι 2143. - προσωφελείη 2276. - προσωφελοίει 2253. - 2 έν κεφ. om. 2276 restit. alia manu. - έγκεφαλαίο 2165 mutatum alia manu in έν κεφ. - 33 δε Gal. in textu. 2253, 2146. - Sei pro d' 2276. - Se Sei pro d' 2465, Vasæus.

• εἴρησθαι, • αἰ ἀπὸ • δξέος 4 δξύτητες • πικροχόλοισι μᾶλλον ἢ ο μελαγχολικοῖσι • ξυμφέρουσι · τὰ μἐν γὰρ πικρὰ θ διαλύεται καὶ • ἐκφλεγματοῦται, μετεωριζόμενα ὑπ' • «ὐτέου · τὰ δὲ μέλανα · · ζυμοῦται καὶ · · μετεωρίζεται καὶ πολλαπλασιοῦται · · · ὰναγωγὸν γὰρ μελάνων, όξος. • ⁴ Γυναιξὶ · · ὁ δὲ · · σ ὁ ἐπίπαν · · › πολεμιώτερον ἢ ἀνδράσιο ὅξος · ὑστεραλγὲς γάρ · · · ἐστιν.

17. 19 "Υοατι δὲ ποτῷ ἐν 20 τῆσιν 21 δξείησι 22 νούσοισιν ἄλλο μὲν οὐδὲν ἔχω 23 ἔργον 24 ὅτι 25 προσθέω · οὔτε γὰρ βηχὸς 26 παρηγορικόν ἐστιν ἐν 27 τοῖσι 28 περιπλευμονικοῖσιν, οὔτε 29 πτυέλου ἀναγωγὸν, ἄλλ 30 ἦσσον τῶν ἄλλον, εἴ τις 31 διὰ 32 παντὸς 33 ὕδατι 34 ποτῷ 35 χρέοιτο. 36 Μεσηγὸ μέντοι δξυμέλιτος καὶ 37 μελικρήτου ὕδωρ 38 ἐπιβροφεόμενον 39 δλίγον 40 πτυέλου ἀναγωγόν 41 ἐστι διὰ τὴν 42 μεταδολὴν τῆς 43 ποιότητος τῶν ποτῶν. 44 πλημμυρίδα γάρ τινα ἐμποιέει. ἄλλλως 45 δὲ 46 οῦτε δίψαν παύει, ἀλλ ἐπιπικραίνει · χολῶδες 47 γὰρ 48 φύσει 49 χολώδει, καὶ 50 ὑποχονδρίω κακόν · 61 καὶ κάκιστον

<sup>1</sup> Εἰρεῖσθαι 2253, 2276. — <sup>2</sup> αί om. 2253. – ὡς pro αί 2276. – ante αί addit όπι 2142 alia manu. - 3 όξους 2253. - 4 πικρότητες 2253. -6 πικροχόλησε 9445. - πικροχόλοισεν 2446. - 6 μελαγχολικοΐσεν 2446. - 7 συμφέρουσι 2253, Gal. in textu, Vassæus, 2165. - συμφέρουσιν 2146.—8 διαδιαλύεται (sic) 2143. — 9 φλεγματούται Gal. in textu, 2276, 2465, Vassaus. - 10 αύτοῦ 2253, 2276. - αὐτοῦ gloss. 2144, 2144. 2276 avec un blanc. - 12 μερίζεται 2253. - μετεωρήζε-ται 2165 emendatum alia manu. - 13 ἀναγωγῶν 2141 emend. alia manu. — \*4 γυναιξί.... όζος om. 2143. — 15 δ'άν pro δέ 2253. — 26 τοἐπίπαν Ald., 2254. - παντελώς gloss. 2144, 2144. - 27 πολεμιώτερον 2253, 2446, Imp. Samb. ap. Mack. - πολεμιώτατον vulg. - πολεμιώτατον τὸ ἐπ. 2276. - μαχιμώτατον gloss. 2444, 2444. - 18 ἐστιν 2143, 2254, Gal. in textu, 2276, 2165, 2146, 2145, 2140, 2253, 2141, 2144, 2142, Vassaus, Lind.-έστί vulg.--19περὶ ὕδατος in tit. 2140, 2143, 2254, 2148, 2146, 2145, 2141, 2144, 2142. - 20 ταῖς ὀξείαις gloss. 2141, 2144. - 21 δξέησι Gal. in textu. - 22 νουσήμασιν 2146. - 23 έργων 2253 mutatum alia manu in έργον. - 24 ο τι 2143, Gal. in textu. - 25 προσθέω 2276, Gal. in textu, 2165. - προσθώ vulg. -\*6 έστὶ παρηγορικών 2165, Gal. in textu, Vassæus. - παρηγορητικών 2276. - 27 τοις 2146. - 28 addit και πλευριτικοίσι ante περιπλ. Cod. Bourd. ap. Chart. - περιπνευμονικοίσιν 2276, 2446, 2445, 2442, Gal.in textu, Vassæus. - Galien et Vassæus ont en marge πγευμογικοίσιν. - πλευμονικοΐσιν Ald. - πνευμονικοΐσιν 2444, 2443, 2465 mutatum alia manu

en effet, et réduit en pituite les humeurs amères qu'il met en mouvement, mais il fait fermenter, soulève et multiplie les humeurs noires, car c'est de ces dernières que le vinaigre provoque l'évacuation. Il est généralement plus contraire aux femmes qu'aux hommes, attendu qu'il cause des douleurs de matrice.

17. L'eau, prise en boisson dans le cours des maladies aiguës, ne produit aucun autre effet que je puisse ajouter. N'adoucissant pas la toux dans les affections péripneumoniques, ni ne facilitant l'expectoration, elle a moins d'action que tous les autres breuvages, du moment qu'on en use uniquement; mais, prise par intervalle entre l'oxymel et l'hydromel, un peu d'eau aide à l'expectoration par le changement de qualité des boissons, car l'eau cause une sorte d'inondation. Du reste, elle ne calme pas même la

in περιπλ., 2141 cum cadem mutatione, 2148. - 29 πτυάλου 2253. πτύου άναγωγήν έχον gloss. 2441. - πτύου άναγωγήν έχον ποιούν 2144. - 30 έλαττον gloss. 2144. - 31 διαπαντός 2142, 2145, 2254, 2165, 2148, 2145, 2253, 2141 mutatum alia manu in διά παντές, Vasseus. - 32 ποτόν pro παντός 2276, - 33 πωτῶ (sic) ὕδατι χρῶτο 2253. -34 χρέοιτο ποτώ 2146. — 35 χρώτο gloss. 2141, 2144. — 36 μέσου pro μεστηύ 2253. - μεταξύ gloss. 2141, 2144. - μεστηγή (sic) 2276. - μεσστηύ Vassæus. - μεσηγύ 2465 mutatum alia manu in μεσσηγύ. - 37 μελικράτου 2276. - μελικρίτου 2255. - μελικράτου gloss, 2141, 2144. - 38 έπιφεόμενον 2165 emend. alia manu. - έπιροφεόμενον 2146. - έπιρροφούμεvov 2255. - 39 ante odirco addunt cor 2144, 2145, 2140, 2148, 2145, 2141, 2142. - 40 πτυάλων 2276. - πτυάλου 2253, 2146. πτύου gloss. 2144. - 41 έστιν 2146. - 42 άλλοίωσιν gloss. 2141, 2444. — 43 πιότητος 2444, 2142. — 44 πλημυρίδα 2253. — 45 τε pro di 2144, 2141, 2145, 2146, 2148, 2276, 2142, 2140, 2143, 2254, Gal. in cit. t. 5, p. 572. - 46 code Gal. in textu, Vassaus, 2165, 2276. - ούτε om. 2255. - 47 δέ μεο γάρ 2255. - 48 φύσει om. 2255. - 49 χολώδει om. 2276, quædam άντίγραφα Galeni tempore. - Galien, citant cette phrase, t. 5, p. 572, dit que quelques-uns écrivaient cette phrase sans γολώδει. - γολώδει om, 2165 et in marg, alia manu γολώδει (sic). - Dans 2442, χελώδει a été effacé. -- 50 post καὶ addunt èv τῶ Cod. F. ap. Foes., Imp. Samb. ap. Mack., 2143, 2144, 2140, 2141, 2254. - ὑποχόνδρον (sie) 2276. - 51 καί om. Gal. l. cit. p. 572.

\* ξωυτοῦ καὶ \* χολωδέστατον \* καὶ \* φιλαδυναμώτατον, \* ὅταν ο ἐς 1 κενεότητα \* ἐσέλθη. \* 9 καὶ σπληνὸς δὲ '° αὐξητικὸν '' καὶ ἤπατός '' ἐστιν, '' ὁκόταν '' πεπυρωμένον ἢ καὶ '' ἐγκλυδαστικόν '' τε καὶ ἐπιπολαστικόν '' βραδύπορόν '\* τε γάρ '\* ἐστι διὰ τὸ '' ὑπόψυχρον καὶ '' ἄπεπτον '' βραδύπορόν '\* τε γάρ '\* ἐστι διὰ τὸ διουρητικόν προσδλάπτει δὲ '' τι καὶ διὰ τόδε, ὅτι '' ἀχοπρόν '' ἐστι φύσει ' ἢν δὲ '' ὁ ἡ καὶ '' ποδῶν '' ψυχρῶν '' ποτε ἐόντων '' ποθῆ, '' πάντα ταῦτα '' πολλαπλασίως '' βλάπτει, ἐς ὅ τι ὰν αὐτέων '' ὁ ὁρμήση. '' ποπτεύσαντι μέντοι ἐν '' ταύτησι τῆσι '' νούσοισιν '' ὁ ὁρμήση. '' ποπτεύσαντι μέντοι ἐν '' ταύτησι τῆσι '' νούσοισιν '' ἐν ἀρποκρέν '' ἀχυρὴν ἡ φρενῶν ἄψιν, παντάπασιν <sup>4</sup> ιοίνου <sup>4</sup> ἀποσχετέον '' ΰὰπι <sup>4</sup> ὁὲ ἐν τῷ τοιξῆδε <sup>4</sup> χρηστέον, ἡ <sup>4</sup> δδαρέα καὶ <sup>4</sup> ὁ κιξρὸν <sup>4</sup> παντελῶς δοτέον <sup>4</sup> οἶνον καὶ <sup>4</sup> ἀσσμον

\* Δ'addit ante έωυτ. Gal. l. cit. p. 372. - έαυτοῦ gloss. 2141, 2144. - " условебестатом 2446. - 3 хай..... хемеотута om. 2255. - 4 фиλαδυναμιώτατον Gal. I. cit. p. 572. - φιλοδυναμώτατον 2276. - φιλαδυναμιώτατον 2165, Gal. in textu. - 5 őτ' αν 2146. - 6 είς Gal. loco citato p. 572, Gal. in textu, 2276, 2165, Vassæus. - 7 κενεώτατον pro neveótrita 2144, 2140, 2254, 2143, Gal. in textu, 2276, Cod. Basil., 2165, 2148, 2146, 2145, 2141, 2142, Cod. Med. ap. Foes., Ald. - κενεότητα in textu, κενεώτατον in marg. Vassæus. - 8 εἰσέθθη Gal. 1. cit. p. 572, Cod. Med. ap. Foes. - ἐπέλθη Gal. in textu, 2165, Cod. Basil. - ές έλθη (sic) 2253. - εἰσέλθοι 2276. - 9 anteκαί addit γαστρός 2142 alia manu. - 10 αὐξήτερον 2276. - 11 ante καὶ addit ἐστὶ 2276, -postκαὶ addunt του 2140, 2144, 2142, 2143, 2254, 2148, 2145, 2141, - υπατος Gal. in textu, 2146. - 12 έστιν om, 2276, 2145. - 13 έπόταν 2253. - 14 πεπυρωμένα 2142, 2145. — 15 ένκλυδαστικόν 2146, 2145, 2255. — 16 τε om. 2142, 2254. - δε pro τε 2253. - 17 βραδύτερον 2254, Cod. F. ap. Foes., Imp. Samb. ep. Mack. - 18 T5 om. 2255. - 19 6071 om. 2255. Gal. in textu, Vassaus, 2276, 2165, 2146. - 20 ψυγρον 2144, 2142, 2140, 2145, 2254, 2148, 2145, 2141 emendatum in marg. aliamanu. - 21 αγώνευτου gloss. 2141, 2144. - 22 είναι positum post ὑπού. 2253. - 23 τοι pro τι Lind., Cod. S. ap. Foes. - 24 ακοπρού.... ποθή om. 2276; un blanc en tient place, et une autre main a restitué ακοπρον έστί φύσει. - 25 έστιν 2146. - 26 δεί pro δή 2144, 2148, 2141 cum δή alia manu. - δή om. 2165 restit. alia manu. - 27 ψυχρών ποδών 2145, 2165, Vassaus. - ποτών pro ποδών 2146. - 28 ψυχών 2143. - ποτέ ψυχρών 2253. - 29 ἐόντων ποτὰ Gal. in textu, 2165. - 30 ποθέη 2163 mutatum alia mano in ποθή. - 31 ταύτα πάντα 2165, Vasseus, Gal. in

soif: loin de là, elle devient amère, car elle est bilieuse pour les tempéraments bilieux, et nuit aux hypochondres; mais jamais elle n'est plus nuisible, plus bilieuse, plus débilitante que lorsqu'elle est recue dans les organes vides. Elle gonfle la rate et le foie, quand ils sont enflammés; elle forme, dans l'intérieur, une sorte de bouillonnement, sans pénétrer au fond des viscères ; elle passe lentement, parce qu'elle est de qualité un peu froide et de difficile digestion; elle n'est ni laxative ni diurétique ; c'est encore un certain inconvénient qu'elle ne produise point de matières alvines : et, s'il arrive que le malade la boive avant les pieds froids, tous les effets nuisibles qui y sont attachés seront beaucoup augmentés, quel quesoit celui qu'elle détermine. Néanmoins, quand le médecin soupçonnera, dans les maladies aiguës, ou une forte pesanteur de tête, ou un transport au cerveau, il s'abstiendra entièrement de donner du vin ; il prescrira

textu.- ποτέ pro πάντα 2276.- 32 πολλαπτασίως (sic) 2143. - παραπλησίως 2276. — 33 βλαβλάπτει (sic) 2446. — 34 αὐτῶν 2255. — 35 όρμήσει 2255. — 36 ταύταις ταῖς γούσεις gloss. 2141, 2444. — 37 γεύσεισιν 2142, 2145, 2254, Gal. in textu, 2276, 2165, 2148, 2146, 2145, Lind., 24 44 .- νούσοισι vulg. — 38 ή om. 2253. — 39καρηβαρίαν gloss. , βάρος κεφαλής gloss. 2141.-βάρος κεφαλής gloss. 2144.-4°ίσχυραν gloss. 2141.-4°οίνον 2146. - 42 ἀποστατέων gloss. 2141. - ἀποστατέων, μὴ προσφαυστέων gloss. 2144. - 43 8, 2255. - 44 ağıcı yerigagbat gloss. 2141, 2144. - 45 bbapes 2276 .- 46 x1220v 2255, 2165, Cod. Med. ap. Foes., Chart. in textu ex Comm. Galeni. - Dans le manuscrit 2165, une autre main a efface κιρρόν et a écrit en marge λευκόν. - λευκόν pro κεβόδν vulg. - Ceci presente une particularité très-remarquable. Tous les manuscrits, excepté 2255, 2165 et le Cod. Med., et, après eux, les imprimés, ont leuxòv au lieu de κιβρόν. Or, cette substitution est une correction introduite par les copistes, qui ont voulu faire disparaître du texte hippocratique une expression que Galien n'avait pas approuvée. Galien dit : « Hippocrate a dit avec raison de donner un vin aqueux et sans bouquet; mais je n'approuve pas beaucoup l'addition de l'épithète paillet. Le vin blanc aqueux, évidemment convient mieux dans ces cas. » Το μέν ούν ύδαρη καὶ άσομον διδόναι, καλώς εξρηται· τὸ δὲ κιβρόν, οὐ πάνυ προσίεμαι· βελτίων γάρ δ δδατώδης είς ταύτα λευκός ων δηλονότι. Il est clair par cette

phrase de Galien qu'il avalt sous les veux, xicoby et non pas leuxby, et même que ce texte n'avait aucune variante; car, s'il y avait eu une variante, Galienn'aurait pas désapprouvé Hippocrate, et il aurait dit qu'on lisait, dans d'autres ἀντίγραφα, λευκόν, et que cela valait mieux. Comment se fait-il donc que le mot λευχός se trouve dans tous nos manuscrits, excepté dans 2253? Rien de plus facile à expliquer : celui qui le premier a introduit cette prétendue correction a voulu réformer, dans Hippocrate, une expression que Galien avait blâmée. Le fait est constant, à savoir qu'au mot χιζόζε, blamé par Galien, le mot λευχός a été substitué, lequel, suivant le même Galien, aurait mieux convenu; le motif qui a guidé le correcteur ne peut donc guère être l'objet d'un doute. Une conclusion curicuse peut se tirer de là; c'est que tous nos manuscrits, excepté 2253, et le Cod. Med. (je ne parle pas de 2165, qui est un manuscrit de Galien) dérivent d'une copie unique, de celle dans laquelle pour la première fois λευχός a été substitué à κιζόος ; car cette substitution, n'étant pas fortuite, n'a pu venir à l'esprit de plusieurs copistes. Il eu résulte encore que le manuscrit 2253 dérive d'une copie antérieure à celle qui est l'original des autres manuscrits. On ne peut trop faire attention aux variantes d'un manuscrit qui est d'une antiquité supérieure aux autres, et qui, seul, a conservé certaines leçons véritables effacées dans tous les autres manuscrits. - 47 οίνον παντ. δοτέον 2253. - 48 οίνον om. 2140, 2145, 2254 restit. alia manu, 2148, 2146, 2141 restit. alia manu, 2144, 2142 restit. alia manu. - 49 ανοσμον 2253. - ἐκτὸς ὀσμέγν (sic) gloss. 2141. - extos dours gloss, 2144.

' Παντάπασιν Gal. in textu, 2465, 2446, 2440, Vassœus. — 2 μετά τοῦτο ποτέον gloss. 2441, 2444. — 3 ἦσσον γὰρ ἄν οὕτο 2255. — 4 ούδαμος gloss. 2441, 2444. — 5 μέρος pro μένος 2448, 2441, 2254. — μένος 2455 mutatum alia manu in μένος. - Cette variante me rappelle une phrase analogue du traité de l'Ancienne médecine, que je mettrai ici sous les yeux du lecteur. On lit dans ce traité (t. 1, p. 588, l. 9) τὸ γὰρ τοῦ λιμοῦ μέρος. Le manuscrit 2253 donne μένος au lieu de μέρος.

de l'eau dans ce cas, ou tont an plus administrera-t-il un vin léger, paillet et dépourvu de bouquet, et après, le malade boira un peu d'eau; de cette façon, l'action du vin se fera moins sentir sur la tête et l'intelligence. Quant aux cas où il faut prescrire principalement l'eau pour boisson, aux cas où il faut en donner beaucoup, aux cas où il faut en donner modérément, aux cas où il faut la donner froide, aux cas où il faut la donner chaude, les uns ont été exposés précédemment, et les autres le seront quand l'occasion s'en présentera. De la même façon, les autres boissons, telles que l'eau d'orge, le jus d'herbes, les décoctions de raisins secs, de marc d'olives, de froment, de carthame (carthamus tinctorius), les

En notant cette variante, j'avais dit qu'elle était fort remarquable; aujourd'hui il me semble probable, surtout en voyant ici μέρος pour μένος dans 2254, qu'il faudrait restituer, dans le livre de l'Ancienne médecine, μένος en place de μέρος, conformément au manuscrit 2253. -6 Tr, om. 2255. - Tr, Te 2140, 2145, 2254, 2142. - 7 post xxì addit าทีร Gal. in Comm. - 8 evotor (sic) 2253 mutatum alia manu in evictot. - 9 αὐτῶ 2253, 2276 mutatum alia manu in αὐτῶν, 2165, 2146. αὐτῶν vulg. - Le génitif paraît préférable. - 10 ὕδατι om. 2276, 2165. - ποτώ ὕδατι 2146. — 11 δκου 2276. - όπότε 2253. - όκόταν Cod. Med. ap. Foes. — 12 λίαν gloss. 2141, 2141. — 13 όπου 2253. — 14 καὶ όπου ψυχρώ και όπου θερμώ 2253. — 15 τοι pro που 2276, 2145. — 16 addit καί ante πρόσθεν Gal. in textu, Vassaus, 2165. - πρότερον λέλεκται gloss. 2444. — 17 εξεγται 2276, 2253. — 18 δ' 2254, 2276, 2255. — 19 αὐτέριση 2146, - τρίσι τρίσι 2253, le second τρίσι est marqué de points au-dessous, ce qui indique qu'il doit être effacé, et αθτέσισι manque. αὐτοῖς gloss. 2141 .- 20 τοῖσι om. 2276, Cod. Med. ap. Foes, -τοῖσιν 2146. - \* λεγθήσεται gloss. 2141. - \* κατά ταῦτα δὲ καὶ 2253, Cod. Med., 2276, 2165 obliteratum alia manu. - κατά τ. δ. κ. om. vulg. - Ces mots, donnés par de bons manuscrits, ne m'ont pas paru devoir être supprimes. - 23 δε addit post περί vulg. - δε om. 2253, Cod. Med., 2276, 2165 cum de addito alia manu, 2143, 2148, 2141 cum de alia manu. -24 το om. 2253. — 25 κρίθιον 2253. — 26 χλόης 2253, 2276, 2145, 2142.-χλειής vulg. — 27 πειεύμενα gloss. 2144.—28 ἀπεσταφίδες 2148. - 29 σταφίδων 2276. - 30 σταφυλών 2276. - Les manuscrits 2148. 2141, 2144 au mot στεμφ., ont la glose suivante: τὰ τῶν ἐλαιῶν ἀποπυέσματα (sic) λέγονται·καὶ όσα ταριχώδη των όπωρων καὶ αὐτά οὕτω λέγονται. Les glossateurs ont entendu le mot στέμφυλα dans le sens de marc d'olives ; ce mot, outre cette signification, a aussi celle de marc de raisin. L'usage des Attiques, qui entendaient στέμφυλα de marc d'olives (voyez Phrynichus, ed. Lobeck, p. 405), et la probabilité qu'à côté des raisins secs, il était question d'autre chose que d'un produit de la vigne, m'ont décidé à me ranger du côté des glossateurs. Les autres traducteurs ont entendu στέμφυλα du marc de raisin. — 13 πυρρών 2445.

ρῶν καὶ ' κνήκου καὶ μύρτων καὶ ' βοιῆς καὶ τῶν ἄλλων, ' ὅταν 

\* τινὸς \* αὐτέων καιρὸς \* ἢ ' Χρέεσθαι, \* γεγράψεται παρ' 

φαρμάκων.

18. 15 Λουτρόν 16 δὲ 17 συχνοῖσι τῶν 18 νουσημάτων 19 ἀρήγοι ἀν 20 χρεομένοισιν, ἐς τὰ μὲν 21 ξυνεχέως, ἐς τὰ 22 δ' οῦ. "Εστι 3 δὲ ἄτε 24 ἦσσον χρηστέον 25 διὰ τὴν 26 ἀπαρασκευασίην τῶν ἀνθρώπων ' ἐν 27 δλίγησι γὰρ 28 οἰκίησι 29 παρεσκεύασται τὰ 30 ἀρμενα καὶ οἱ 18 θεραπεύοντες ὡς 32 δεῖ εὶ δὲ μὴ 32 παγκάλως λούοιτο, 34 βλάπτοιτ' ἀν οὐ 35 σμικρά · καὶ γὰρ σκέπης 26 ἀκάπνου δεῖ, καὶ ὕδατος δαψιλέος, καὶ 27 τοῦ λουτροῦ συχνοῦ καὶ μὴ 38 λίην 39 λάβρου, ἤν 40 γε μὴ οὕτω 42 δέη. Καὶ μᾶλλον μὲν μὴ 42 σμήχεσθαι 43 ἢν δὲ 44 σμήχηται, θερμῷ 45 χρέεσθαι 40 αὐτέψ καὶ 47 πολλαπλασίω ἢ ὡς

Kvrixou Gal. in textu , 2165, 2445, 2440, 2255, 2442, Vassæus. - κνίκου vulg. - \* ραδίων pro έριξε 2276. - ante ροιξε addit από 2146. - ρείδεας (sic) gloss. 2141, 2144. — 3 ετι 2253, 2148. - δταν Gal. in textu, Vassæus, 2165. - ετ' 2276. - ετε vulg. — 4 ante τινός addit εδν αν vulg. - οὖν om. 2253. - εὖν, donné par le texte vulgairo et douze manuscrits, est évidemment de trop; il faut le supprimer avec 2253. Quant à zv, bien qu'il soit dans tous les mss., je l'ai retranché, car la construction ne peut l'admettre. Il faut faire attention qu'ici rivoç est régi non par χρέεσθαι, qui se construit toujours avec le datif, mais par καιρός. — 5 αὐτῶν 2276, 2253. — 6 ὑπάρχη gloss. 2144, 2144. — 7 χρῆσθαι 2255, 2276, 2165 emend. alia manu. - χρήσθαι gloss. 2141, 2144. - 8 addit και ante γεγρ. 2143. - γραφήσεται gloss. 2141, 2144. -9 αὐτῷ vulg. - αὐτοῦ pro αὐτέῳ 2276. - αὐτῶν τῶν νοσημάτων Cod. Med. ap. Foes. - 10 νοσήματι 2143, 2254, 2276, 2165, 2146, 2140, 2253, 2142, Vassæus. - 11 δπως 2253. - δπως gloss. 2141, 2144. — 12 περ 2253, 2276, 2165, Vassæus. - τε pro περ vulg. — <sup>3</sup> ἄλλο pro τάλλα 2255. – τὰ άλλα 2146, 2276, 2165, Vassæus. – τ'άλλα 2148, 2143, 2140, 2141, Ald., 2144. – τάλλα 2142. — 14 ξυνθέντων 2253. - συνθέτων vulg. - 15 περί λουτρών in tit. 2253. - περί λουπρού 2140, 2143, 2165, 2254, 2142, 2144, 2141, 2145, 2146, 36, 2148. – λευτρών pro λευτρόν 2276. — 16 μέν pro δὲ 2144, 2254, 2143, 36, 2148, 2140, 2141, 2142. — 17 πυχνώς gloss. 2141, 2144. — 18 νοσημάτων 2254, Gal. in textu, 2276, 2165, 2146, 2253, Vassæus. - 19 βοηθοί gloss. 2141. - βοηθοίη gloss. 2144. - άρρήγοι 2142. -20 χρεσμένοισι 2254. – χρεωμένοισιν 2276. – χρωμένοισιν 2253. – λαμβάνουσιν gloss, 2141. - τοίς λαμβάνουσι gloss, 2144. - 23 συνεχέως 2235. - συνεχῶς gloss. 2141, 2144. - 22 δ' om 2140. - δε 2254, 2276, 36, 2145, 2142. - συν pro σύ 2253. - 23 δ' 2254, Gal. in textu, 2276, 2163, 36, 2146, 2145, 2140, 2253, 2142, Vasinfusions de haies de myrte, de graines de grenade et autres, seront l'objet d'une explication dans la maladie même où il sera convenable d'en administrer quelqu'une; je parlerai, en même temps, de la prescription des autres remèdes composés.

18. Le Lain est utile dans un grand nombre de maladies, pour les unes tous les jours, pour les autres à de plus longs intervalles. Mais quelquefois il faut s'en abstenir, parce qu'on n'a pas tout ce ¿qui y est nécessaire: dans peu de maisons, en effet, on trouve les ustensiles tout prêts, et les serviteurs sachant donner un bain; or, si le malade n'est pas baigné dans toutes les règles, il en souffrira beaucoup. Il faut une pièce qui ne fume pas, un bain abondant, de l'eau pour des affusions fréquentes, mais non très fortes, à moins que cela ne soit nécessaire au malade. Il vaut mieux ne point faire d'onction détersive sur le corps, et, si l'on en fait, la substance

sæus. - 24 ποσεν om. 2276. - ελίγεν gloss, 2444. - 25 διά τινα παρασχευασίην pro την άπαρ. 2253. — 26 άπαρασχευασίαν 2276. - άνετοιμασίαν gloss. 2144. - ἀπαρασκευασίαν, ἀνετοιμασίαν gloss. 2144. -27 chiyatç gloss. 2141. — 28 excinst pro cixinst 2144, 2145. - excistst 2148, 2141 cum είκιγει in marg. alia manu. - 29 παρασκεύασται 36. — 30 а́рилуа 2142, Vassæus, Ald. - а́рилуа suprascripto alia manu άρμοζοντα 2145. - άρμοσσον gloss, 2141. - άρμοδια gloss, 2141. --31 θεραπεύσαντες 2253. - θεραπεύσοντες Vassæus, Gal. in textu, 2142. - θεράποντες 2443. - θεραπέοντες 2446. - θεραπευθέντες 2465 mutatum alia manu in θεραπεύσαντες. — 32 πρέπει gloss. 2141. — 33 παγκάλλως 2140, 2148, 2141, 2144. - παγκοίλως (sic) 36. - 34 βλάπτοι Gal. in textu, Vassæus, 2145, 2140 mutatum alia manu in βλάπτοιτ'. - βλάπτοιτο 2253, 2276. - βλάπτιτ' (sic) 36. - βλάπτοιτο sine αν 2165 mutatum alia manu in βλάπτοι αν. - 35 μισκρά (sic)2253. - 36 ακάμνου 2276. - 37 του om, Gal. in textu. - 38 λίην om. 2253, additum in marg. σφοδρά. — 39 λαύρου Gal. in textu, 2276, 2165, 2148, 2146, Vassæus. - 40 yr om. 2253. - 41 8/n 2253, 2143, Gal. in textu, 2276, 2165, 2146, Vassiens. - Sécritule. - 42 nabaipeobai gloss. 2141, 2144. -43 fy..... προσκαταγέεσθαι, p. 366, J. 4, om. 2148, -44 καθαίρηται gloss. 2141, 2144. - zai σμήγηται Cod. S. ap. Foes. - 45 χρήεσθαι (sic) 36. χρήσθαι 2253. — 46 αύτω 2253. — 47 πολλαπλασίως 2253. - πολλαπλάσιον 2276. - πολλαπλώ πλείονι gloss, 2444, 2444.

· Σμίγματι 2144. - ψυχρώ καὶ θερμώ gloss. supra σμήγματι 2141. — 2 καί om. 2255. — 3 πρὸς καταχέασθαι (sic) 2255. - προκαταχεῖσθαι 2142. - πρός καταχείσθαι 36. - προσκαταχείσθαι vulg. — 4 μετά καταγείσθαι 36. - μετακαταγείσθαι vulg. - 5 βραγέης 2253. - βραγείας gloss. 2141. - 6 είς 2145. - 7 πύαλον 2255. - πτύελον 2140, 56, 2148, 2141, 2146. — 8 καὶ ἐς εὐέκβ. καὶ ἐς εὐέμβ. 2140, 2254, 2148, 2146, 2141, 2144. - καὶ ἐσευέκβατον (sic) καὶ ἐσευέμβατον 2145. - καὶ ἐς εὐέκβ. καὶ ἐς ἐβέμβατον 2145. — 9 ἐσκεύαστον pro ἐς εὐέμβατον 56. — 10 nai ec ev. om. 36, 2253. - 11 nai om. Gal. in textu, 2276, 2165, Vassæus. - 12 κόσμιον..... μηθέν om. 2276; un blanc en tient la place. - 13 μη δέν 36. - 14 προσεργάζεσθαι 2253. - έργάζεσθαι 2465, Vassæus, Gal. in textu. - έζεγράζεσθαι 2276. - πρός έργάζεσθαι 36. — 15 ἀλλὰ λεῦσθαι pro ἀλλ' ἄλλους 2255. - ἀλλὰ pro ἀλλ' 2446. — <sup>16</sup> άλους (sic) 2148. — <sup>17</sup> καταχείν 2253. — <sup>18</sup> κατασμήχειν 2253. — <sup>1</sup> <sup>9</sup>μετά χέρασμα 2253, 2142, 2276, 2144, 2143, 2254. - μεταχέρας 2165 mutatum alia manu in μεταχέρασμα. - « Il est possible, dit Galien dans son Commentaire, de lire μεταχέρασμα en un seul mot; on peut encore diviser le mot en μετά et en κέρασμα. Car, dans ce livre et dans d'autres, Hippocrate se sert de la préposition μετα elliptiquement à la façon des Ioniens; ce qui signifierait, en suppléant l'ellipse, après cela, preparer, en grande quantité, un mélange d'eau chaude et d'eau froide. Mais soit qu'on lise μετά κέρσσμα, soit qu'on n'en fasse qu'un scul mot, le sens est le même. » Ενεστι μέν και νο' εν άναγνωναι μετακέρασμα, δυνατόν δε καί καθ΄ αυτήν άκουσαι την , μετά , πρόρθεσιν , έδία δε πάλιν το κέρασμα καὶ γὰρ ἐν τούτφ τῷ βιβλίφ καὶ ἐν ἄλλοις Ιπποκράτης φαίνεται χρώμενος τῆ, μετά, προσθέσει, κατά τὸ Ιώνων έθος έλλειπτικώς. έστι δὲ τὸ πλήρες τοιούτο, καὶ μετά ταύτα κέρασμα πολύ ήτοιμᾶσθαι. Είτε δ' ὑφ' ἔν ἀκούει το μετακέρασμα , εἴτε καὶ διελών, ἀντὶ τοῦ μετά ταῦτα κέρασμα, μέα διάνοια κοινή των λέξεων άμφοτέρων έστίν. Galien explique

que l'on emploiera sera chaude, et étendue d'une beaucoup plus grande quantité d'eau que dans l'état de santé; pendant l'onction, on arrosera le malade d'une assez grande quantité d'eau, et on l'arrosera encore aussitôt après. Il faut aussi que le malade n'ait que peu de chemin à faire pour aller à la baignoire, et qu'il puisse y entrer et en sortir facilement. Celui qui prend le bain, doit être paisible, garder le silence et ne rien faire par lui-même, mais il laissera les autres l'arroser et le frictionner. On aura tout prêt, et en grande quantité, un mélange d'eau froide et d'eau chaude pour arroser le malade à sa sortie du bain, et on versera sur lui l'eau à diverses reprises et avec rapidité; on se servira, pour le sécher, d'éponges au lieu de brosses, et l'on oindra d'huile le corps avant qu'il ne soit très sec. On aura soin de sécher la tête autant que possible en l'essuyant avec une éponge, et on ne

très-clairement dans son Commentaire ce qu'il faut entendre par κέρασμα on μεταχέρασμα. Les anciens avaient l'habitude, comme certains peuples modernes l'ont encore, de faire des ablutions froides après un bain chaud. Mais ce changement brusque parut puisible pour les malades. Aussi les médecins, ne voulant pas les exposer à cette soudaine transition, et d'un autre côté ne voulant pas, non plus, renoncer à ce qu'a de fortifiant un bain moins chaud après un bain plus chaud, leur faisaient faire des ablutions avec un mèlange d'eau froide et d'eau chaude. Ce mélange portait le nom de κέρασμα. - 20 πολύ 2253, Gal. in textu, Vassaus, 2276, 2165. - πολλείν (sic) 36. - 21 ήτοιμάσθαι 2165. - 22 έπαντλήσειας 2143, 2144, 2141. - ἐπαντλήσεις 2276. - 23 ταχέας 2276. - 24 ποιεῖσθαι gloss. 2141. - 25 σπέγγασι 2253, 2254, Vassæus, Gal. in textu. απόγγοις vulg. — 26 χρήσθαι 2253. — 27 στελεγγίδος Gal. in textu. Vassœus. 2276. - στεγγίδος 2146. - στλεγγίδος om. 2144, 2145; dans les deux manuscrits un blanc en tient la place. - άντιστλεγγίδος pro à. στλ. 56. - μάκτρου pro στλεγγίδος 2148, 2141. - 28 χρήεσθαι 2253. χρέεσθαι Ald., 36. - γρείεσθαι 2446. - 29 μέντι 36. - 30 αναζηράνθαι 2276, 2145, 2255. - ἀναξηρανθήναι 2145. — 31 ἐμασσομένην 36. — 32 την κεφαλήν μήτε τ'άκρεα 2165, Gal. in textu, Vassæus. - την κεφ. μήτε τα ακρ. 2276. — 33 ακρα 2253. — 34 μηδέ pro μήτε 2440. - μη δε 2143, 2254, 36, 2148, 2145, 2140, 2253, 2141 com μήτε alia manu, 2444, 2442.

κεφαλήν, "μήτε το άλλο σῶμα καὶ μήτε " νεοβρόφητον μήτε νεόποτον λούεσθαι, 3 μηδὲ 4 ροφέειν, 5 μηδὲ πίνειν ταχύ μετὰ τὸ 6 λουτρών. 1 Μέγα 8 μὲν δὴ 9 μέρος : ν Χρὴ : νέμειν τῷ χάμνοντι, ἢν ὑγιαίνων : ¾ 3 φιλόλουτρος '4 ἄγαν καὶ εἰθισμένος λούεσθαι καὶ βλάπτονται μὴ λουσάμενοι. '8 Ἡρμόζει '9 δὲ ἐν 2° περιπλευμονίησι μᾶλλον ἢ 31 ἐν χαύσοισι 32 τὸ ἐπίπαν καὶ γὰρ ὁδύνης τῆς 13 χατὰ 24 πλευρὴν καὶ 35 στήθεα καὶ 36 μετάφρενον 27 παρηγορικόν καὶ 33 εὔπνοον καὶ ἀχοπον 34 μαλθακτικὸν γὰρ 35 καὶ ἀναγωγὸν, καὶ τοῦ 37 ἐππολαίου δέρματος καὶ οὐρητικὸν δὲ, 38 καὶ 39 καρησαρήν 40 λύει, καὶ 41 ρῖνας ὑγραίνει. 42 Ἡγαθὰ μὲν οῦν λουτρῷ 43 τοσαῦτα 44 πάρεστιν, ὧν πάντον δεῖ · 45 ἢν 46 μέντοι τῆς παρασκοῦς ἔνδειά τις 47 ἢ 48 ἔνδς ἢ 49 πλειόνων, κίνδυνος μὴ λυσιτε-

· Μή δε τὸ (sic) 2253. - 2 νεορρύσητον 2143, 2254, 2143, 2145. 2146, 2148, 2140, 2141, 2142, Ald. - νεορούφητον 36. - νεορόφητον 2253. - 3 μήτε Gal. in textu, 2276, 2165, Lind., 2255, Vassæus. μή δέ 56, 2148, 2446, 2254, 2145, 2143, 2140, 2141, 2144, 2142, Ald. - 4 ροφείν Gal. in textu, Vassæus, 2276, 2165. - ρυφήν mutatum in ρυφείν 2253. - 5 μήτε Gal. in textu, 2253, Lind., 2276, 2165. - μκ δέ 36, 2145, 2254, 2142, Ald., 2144, 2140, 2143, 2141. - μήδε (sic) 2148. - 6 post λουτρόν addunt αὐτίκα 2140, 2144, 2143, 2254, 2276, 36, 2145, 2141, 2142, 2148, 2146. - 7 μέγα..... νέμειν om. 2276; un blanc en tient la place, et une autre main a restitué μέγα. - 8 μεν δή 22 53, Gal. in textu, 2165, 2146, Vassæus. - μέντοι pro μέν δή vulg. - μέν τι 36, 2142, 2140, 2143. - 9 μέρος μέντι pro μέν δη μέρος 2254. — 10 χρη om. 2145. — 11 νέμει 2145. — 12 είη Gal. in textu, 2276, 2165, Vassæus. - n pro n 2143, 36. - 13 post n addit και 2254. - post ή addit ή 2146. - φιλότρος 2165 emend. alia manu. — 14 αμα pro άγαν 2276. — 15 γάρ om. 2276. — 16 ποθούσι gloss. 2144, 2144. - παθέουσι Cod. Med. ap. Foes. -- 17 τοι είδε 36, 2146, 2254, Vassæus, 2253, 2140, 2145, 2145.-τοιοίδε vulg. - τοιούτοι gloss. 2141. - οί τοιούτοι gloss. 2144. - 18 αρμόζει 36. - 19 δ' Gal. in textu, Vassarus, 2253, 2146, 2165. - έν om. Gal. in Comm. - 20 περιπν. 2142, 2448, 2146, 2145, 2141, 2144, 2145, 2254, 2276. - περί πνευμ. 56. — 21 έγκαύσσισι pro έν καύσσισι 2276. — 22 το ἐπίπαν Ald., Lind., 2140, 2143, 2254, 2276, 2165, 36, 2148, Vasseus, 2142, 2145. 2253,2444 cum παντελώς gloss., 2444 cum eadem gloss.-μάλλον ρτο τὸ ἐπ.

laissera se refroidir ni la tête, ni les extrémités, ni le reste du corps. Le malade ne doit pas se baigner quand il vient de prendre de la ptisane ou quelque boisson; il ne doit, non plus, prendre ni ptisane ni boisson immédiatement après être sorti du bain. Si le malade avait, en santé, le goût et l'habitude des bains, c'est à tenir en grande considération : ces personnes les désirent davantage, elles se trouvent bien de se baigner et se trouvent mal de ne pas le faire. Le bain convient généralement plus dans les péripneumonies que dans les fièvres ardentes; en effet, il adoucit la douleur ressentie dans le côté, dans la poitrine et dans le dos, il mûrit l'expectoration, il la facilite, il dégage la respiration, il ôte le sentiment de lassitude par la propriété qu'il a de relâcher les articulations et la surface de la peau, il est diurétique, dissipe la pesanteur de tête et humecte les narines. Tels sont les avantages qui appartiennent à un bain donné avec tous les soins nécessaires; mais si, par faute d'arrangements domes-

2146. — 23 καταπλευρήν 2148. — 21 πλευρόν 2255. - πλευράν Gal. in Comm., 2276. - πλευρίν 2165. - 25 στήθεος 2146, 2253. - στήθος Gal. in Comm., 2276, 2165, Vassicus. - 26 μεταφρένου 2255, 2146. -\*7 παρηγορητικόν 2276. - παρηγορίαν έμποιούν gloss. 2144, 2141. -18 έστιν 2146, 2255. — 19 τὸ om. 2255. — 30 πτυάλου 2255, - πτύου gloss, 2444, 2444. — 31 χωνευτικόν gloss, 2444. - χωνευτικόν παυστικόν gloss. 2444. - 32 ἀναγωγὸν 225 4, 2276, 2465, 2442, 2445, Mack, Lind., Vassæus, Chart. in textu, Gal. in textu. - ἀνάγωγον vulg.-παυστικόν gloss. 2141. — 33 εύπνοιαν έμποιούν gloss. 2141, 2144. — 34 μ.αλθακόν 2146.— 35 καί om. 2276. — 36 ἄρθρεις 2276. — 37 ἐπιπολέως 2276. – ἐπιπολέου 2148, 2141 emendatum alia manu, 2144. - 38 xzi xzp. om. 2276 restit. alia manu. - 39 καριθαρίτη 2165 .- καρυθαρίτη Ald., 2148, 2146, 2141. - βάρες κεφαλής gloss. 2141. - καρηδαρίαν gloss.; βάρες κεφαλής gloss. 2144. — 40 dús: om. 2165 restit. alia manu in marg. — 41 éivaç 2143, 2253, 2141, 2144, 2142, Vassæus, Ald. - 42 ἀγαθά..... ὑπουργών ως δεί om. 2276, 2165 restit. alia manu in marg. — 43 τοσαύτα (sic) 36. — 44 πάρεσπ Gal. in textu, 2163, Vassæus. — 45 εί pro ην Gal. in textu, Vassæus, 2165. - η pro ην 2253. - 46 μέν τι 36. - 47 forat pro 7 2145, 2141, 2142, Vassaus, Ald., 2144, 2143, 2255, 2254, 2140, Gal. in textu, 2146, 2165, 56, 2148. - 48 avos (sic) 2148. - 49 πλεόνων 2253.

· Απαντα καθ' ένων gloss, 2141. - απαντα καθ' έν gloss, 2144. --² αὐτῶν 2253. — ³ μεγ. βλ. φέρ. sine τὰν 36. — 4 τὰν om. 2253, Gal. in textu, 2165, 2146, Vassaus. - 5 µn om. 2144. - 6 προπαασκευασθέν 2255, — 7 παρά pro ὑπὸ 2148, 2141. — 8 οὐδαμῶς gloss. 2141, 2144. - 9 εγκαιρος χρόνος gloss, 2141, 2144. - 10 ante οίσιν addunt τούτους 2253, 2165 cum τούτους mutato alia manu in τούτοισον. - addunt τούτοισιν Gal. in textu, Vassæus. - addit τοιούτοισιν 2276. τεύτους om. vulg. - " τεύτεισιν pro τ. είσιν 2146. - " κειλία gloss. 2144. - 13 ύγροτέρα 2276. - ύγροτέρα gloss. 2141, 2144. - 14 ante τοῦ addunt ή 2144, 2145, 2148. - addit ή (sic) 2141. - 15 καιροῦ om. 2146. — 16 τοΐσι 2145, 36. - ταΐσι 2146. - ταῖς νούσοις gloss, 2141. - 17 γεύσεισι 2276. - νόσεισιν 2140. - νόσσεισιν 36. - 18 δε supra άταρ gloss. 2144. - 19 cub' 2253. - 20 cigricia gloss. 2141, 2144. -21 έστημε (sic) 2253. - έστήμει vulg. - είστήμει 2254. - άτήμει (sic) 56. -22 η ως του ένδεχομένου 2142 in marg. alia mann. - 23 προδιελήλυθεν 2253. - προελαλύθει Gal. in textu, 2146, 2165, Vassæus. - προενεκλύθη 2148. - προεληλύθη vulg. - 24 ante cúδè addit άλλ' vulg. - άλλ' om. 2253, Gal. in textu, 2276, Vassæus, 2165, 2146. - οὐδέ..... λούειν om. 36. - ἀλλ' δὲ (sic) pro cὐδε δή 2144. - cũτε Gal. in textu, 2276, 2165, Vassæus. - 25 ante του; addit δή 2253. - δεί pro δή 2146. δή om. vulg. - 26 γεγυιωμένους 2145, 2254, 2253, 2276, - γεγυωμένους 2465 mutatum alia manu in γεγνιωμένους. - ad verbum γεγ. habet 2145 in marg. : τοὺς καταλελεμένους (sic) την δύναμεν. - C'est une glose prise au Commentaire de Galien, sauf qu'on y lit καταλελυμένους. - γεηυωμένους cum gloss. παρειμένους 2141. - γεγυωμένους vulg. - 27 ούτε Gal. in textu, 2276, 2165, Vassæus. - 28 ante robs addit & vulg. - & om.

tiques, il v manque une ou plusieurs de ces conditions, il est à craindre que, loin d'être utile, il ne nuise, car, pour chacune de ces conditions qui n'aura pas été remplie comme il faut par les serviteurs, le malade souffre un grand inconvénient. On s'abstiendra surtout de donner des bains à ceux qui, dans les maladies, ont le ventre trop relâché, comme à ceux qui sont trop resserrés et qui n'ont point eu d'évacuation antécédente : on s'en abstiendra encore pour les malades débilités, pour ceux qui ont des nausées ou des vomissements, on des renvois bilieux, pour ceux qui ont une hémorrhagie nasale, à moins que le sang ne coule trop peuabondamment; or, vous savez quelle est la mesure de cet écoulement; et, dans le cas où l'épistaxis ue serait pas suffisante, on prescrirait un bain, soit entier si cela importe à cause des autres considérations, soit borné à la tête. Donc, les arrangements étant convenables, et le malade devant bien recevoir le bain, on lui en fera prendre un tous les jours; quant à ceux qui aiment à se baigner, vous ne commettrez aucune faute en leur en faisant prendre deux par jour.

2255, Gal. in textu, 2165, Vassæus. - \*9 έμετεχούς 2146. - 30 ούτε Gal. in textu, 2165. — 31 έπανερευγομένους 2145, 2254, Gal. in textu. 2276, 2165, 36, 2146, 2145, 2144, 2142, Vassaus. - ἐπαναρευομένους 2255. - έπανερευγμένους vulg. - 32 ούτε Gal. in textu, 2165, Vassacus. - 33 αίμ. έκ. β. Gal. in textu, 2276, 2165, 2146, Vassæus. - αίμοβραγέντας έκ β. 2253. — 34 αίμερραγέντας 36. — 35 τούς.... βέσι om. 36. — 36 cioa 2276. - 37 ei pro nº 2253. - 38 pén 2143, 2148, 2146, 2141 cum ρέοι alia manu. - 39 τι pro τε 36. - 40 τάλλα 2276. - 41 άρρήγη 2142, 36, 2141, Ald. - ἀρήγειν 2276. - ἀρτίγη (sic) 2146. - 42 την om. 2140. 2254, 2143, 36, 2146, 2145, 2141, 2144, 2142. - 43 xeqx) x 2140 mutatatum alia manu in κεφαλήν. - κεφαλή 2146. - 44 μούνην Gal. in textu , Vassæus. - μένην 2276 , 2465 mutatum alia manu in μεύνην. -45 ήν.... έκάστης ήμέρης om. 2276, 2165 restit, alia manu in marg. — 46 αίτε 2253. - τε om. vulg. - 47 έωσιν om. Gal. in textu, Vassæus, 2165. - έωσιν 36, 2146, 2253. - έωσι 2140. - 48 μέλλει Gal. in textu , 2165, Vassœus. — 49 εδ om. 2253. - εύδέζασθαι Vassœus. — 50 φιλο λουτρούντας 2276, 2165 emendatum alia manu.

· οὐδ' εἶ δὰς τῆς ἡμέρης λούοις, 3 οὐδὲν 3 αν 4 βλάπτοις. 5 Χρίεσθαι δὲ 6 λουτροῖσι 7 τοῖσιν 8 δλησι 9 πτισάνησι 10 χρεομένοισι 11 παραπουλὸ μαλλον ἐνδέχεται, 12 ἢ τοῖσι 13 χυλῷ 14 μοῦνον 15 χρεομένοισιν 20 ἐνδέχεται δὲ καὶ 16 τουτέοισιν 17 ἐνότε: ἤκιστα δὲ καὶ 18 τοῖσι ποτῷ 19 μοῦνον 20 χρεομένοισιν 21 ἔστι 22 δὲ καὶ 23 οἶσι 24 τουτέων 25 ἐνδέχεται 26 καὶ 16 τουτέων 25 ἐνδέχεται 26 τουτέων 25 ἐνδέχεται 26 τουτέων 27 καὶ 27 καὶ 28 τοῦσι προγεραμμένοισιν οῦς τε 29 μέλλει λουτρὸν 30 ἀφελέειν 31 ἐν ἐκάστοισι τῶν τρόπων τῆς διαίτης, οῦς 32 τε μή. 33 Οἶσι μὲν γὰρ προσδέεταί

\* 008' el 812 the fuests (huseas Gal. in textu, 2165) λούης 2255, λούσης Gal. in textu, 2165, Vassæus, λούεις 2146. - εί (sine οὐδ') δίς της ruspas houses 2276.-xai (sine oud') die (xai 36) the ruspas el houses vulg. λεύης 36, λεύεις 2148, 2141, 2144, 2142, Ald., 2140, 2143, 2254. -La leçon de 2253, sauf λούης, m'a paru préférable au texte vulgaire. — 2 ούχ pro cubir 2148, 2145, 2142, 2144, 2140, 2143, 2146, 2254, 36, Lind., Codd. S. et F. ap. Foes. , 2141 cum cudev alia manu in marg. -3 av 2253, Vassæus, Gal. in textu, Cod. Med., 2276, 2165, 2141, 2148, 2145, 2144, 2142, 2140, 2143, 2146, 2254, 36, Lind., Codd. S. et F. ap. Foes. - αν om. vulg. - βλάπτας 2255, 2276, 2165 mutatum alia manu in άμαρτάνοις, Cod. Med. - άμαρτοις yulg. - άμαρτης 56. - 5 χρησθαι 2253, 2276, 2165 emend. alia manu. - 6 λουτροίσιν 2276, 2146. - 7 τοίσιν Gal. in textu, 2143, 2254, 2142, 2255, 2165, 2148, 2145, 2140, 2141, 2144, Vassæus, Lind. - Tolory om. 2276. - τοίσι vulg. - τοίσιν..... χρεομένοισι om. 36, 2446. - 8 ούλησι 2253. - Voyez, p. 255, n. 11, une note relative à cette forme. - 9 πτισσάνησι Vassæus, Gal. in textu, 2142. - πτυσσάνησι 2254. - πτησσάνησι 2165, 2253. — 10 χρεομένοισιν 2145, 2140, 2254, 2145. - χρεωμένοισι 2255. - χρωμένοις gloss. 2141, 2144. - 11 παρα πολύ Gal. in textu, Vassæus, 2255, 2465. - παραπολύ 2276, Lind., 2146. - καταπολύ gloss. 2144, 2144. - παραπολύ μ. έ. ή. τ. χ. μ. χρ. om. 2445. — 12 τ.... τευτέων ένδέγεται om. 2448, 2444 restit. in marg. alia manu. — 13 χυμώ 2165. — 14 μούνω Gal. in textu, Vas~ sæus, Merc. in marg. - μόνω 2276. - 15 χρεομένοισιν 2140, 2144, 2142, Lind., 2143, 2254, 2276, 2165, 36, 2146. - yemuzveigiy 2255. - γρεομένοισι vulg. - 16 τούτοισιν Gal. in textu, 2144, 2142. Vassæus, 2145, 2254, 2276, 2165, 36, 2146, 2145, 2255, 2140, - touτέσισιν Lind. - τουτέσισι Cod. S. ap. Foes. - τούτσισι vulg. - 17 έστιν ότε gloss. 2144. — 18 τοΐσιν 2146. — 19 μούνω Gal. in textu, Merc. in marg., Vassæus, 2165. - μόνον 2253, 2145. - μόνω 2276. -20 χρωμένοις 2253. — 21 έτι 2465 mutatum alia manu in έστι. - έστι..... προγεγραμμείνοισεν om. 56. — 22 δ' elet και 2253, 2165, Gal. in textu, Le bain convient beauconp plus aux malades qui font usage de la ptisane entière qu'à ceux qui font usage seulement du suc de ptisane; cependant il leur convient aussi quelquefois; enfin viennent en dernier lieu les malades qui sont tenus aux boissons seules, quoique, pour eux aussi, cette restriction ne soit pas absolue; c'est à l'aide des signes décrits plus haut, qu'on reconnaîtra les cas où, dans chacune de ces trois espèces du régime, le bain profitera ou ne profitera pas. En somme, ceux qui ont un grand besoin de quelqu'un des avantages que le bain procure, et qui offrent les

Vassœus. - δε είσι και 2276. - 23 είσιν ένδ. τούτων 2254. - 24 τουτέων Gal. in textu , Vassæus. - τούτων vulg. - τούτο pro τευτέων 2276. - τούτων 2465 mutatum alia manu in τουτέων. - 25 post τουτέων addit μέν Gal. in textu, 2276. - post ενδέγεται addit γράσθαι 2276. - 26 σκμειούσθαι gloss. 2141. - τεχμαίρεσθαι.... λούειν (p. 374, l. 2, om. 2276, 2165 restit. in marg. alia manu. - A ce mot, Chartier dit en note: hæc omnia in antiquis codicibus non reperiuntur ac fortassis ea non suut Hippocratis. On voit que les antiqui codices dont parle Chartier sont les manuscrits 2276 et 2165. Mais il n'y a là aucune raison de suspecter ce passage. — 27 δεί pro χρή 2146. — 28 τοίς προγεγραμμένοις gloss. 2141. — 29 μέλλη Lind. — 30 ώφελειν gloss. 2141. - χρησιμεύειν gloss. 2144. - ωρελέειν.... έκόσα λουτρόν om. 2148. — 31 ενεκάστοισι (sic) 36. - 32 δε pro τε Cod. S. ap. Foes. - 33 οίσι μεν γαρ προσδέεταί (προσδείται 2255) τινος κάρτα τουτέων (τούτων 2253) όκοσα (δσα 2253) λουτρόν άγαθα ποιέει, (ού Gal. in textu, Vassaus, Lind.) λούειν (λούειν om. 2148), xai δσα αν (ζσ' αν et ζς αν 2253, d'après une double orthographe) λουτρώ ώφελέηται (ώφελέειται (sic) 2253; ώφελέεται Lind.) · οἶσι δε τούτων (τούτον 36) μικδενός (μή δενός 36) προσδεί και πρόσεστιν αὐτέρισι (αὐτοῖσι 2253) των σημείων, έφ' είσι (έφείς (sic) 36; έφ' είς 2253) λούεσθαι (εὐ 2253) ξυμφέρει, ου (ου om. Gal. in textu, 2143, 2254, 2144, 2140, 2165, 36, 2148, 2142, 2146, 2145, 2142 restit. alia manu, Lind., Vassæus) δεῖ (δὰ pro δεῖ 36) λούειν (οὐ δεῖ λούειν om. Cod. S. ap. Foes.) vulg. - Cette phrase a été altérée par les copistes. Le texte vulgaire n'est pas susceptible d'un sens satisfaisant; et , si l'on examine les variantes, on aperçoit une singulière variation dans la position des négations, cò placé et omis devant λούειν, placé et omis devant ξυμφέρει, placé et omis devant Sei. Or, l'incertitude des négations est ce qui peut le plus occasionner l'incertitude du sens. Dans de telles difficultés, il faut τινος κάρτα τουτέων, δκόσα λουτρόν ἀγαθὰ ποιέει, καὶ πρόσεστιν αὐτέοισιν ὅσα ἀν λουτρῷ ὡφελέηται, δεῖ λούειν· οἶσι δὲ τουτέων

demander au contexte de la obrase et aux élèments de lectures que fournissent les manuscrits, une restitution qui, dans ce cas particulier, sera aussi heureuse que possible, si elle est très-probable. Avant tout, voyons ce qu'ont dit ceux qui m'ont précédé dans la traduction d'Hippocrate. Je place ici, sous les yeux du lecteur, les quatre principaux traducteurs, qui ont chacun une explication différente. Duret pense que la phrase veut dire qu'il faut baigner ou ne pas baigner suivant que le bain est bien ou mal préparé: Si enim quidpiam eorum, quæ ad balnei præstantiam attinent, deest, quanvis aliquid commodi ex balneo speraveris, lavari tamen non oportet; quod si nihil horum deest, videaturque ex notis quibusdam utile fore, tum lavari præstat. Foes pense qu'elle signifie qu'il ne faut pas baigner ceux qui manquent des choses qui peuvent rendre un bain utile; et qu'il faut baigner ceux qui n'en manquent pas: Quibus namque eorum aliquid maxime deest quæ balneum bonum reddere et juvare possunt, eos lavare minime expedit: quos autem nihil horum deficit et quibus præsentia sunt signa in quibus lavari conducit, hos lavare oportet. Grimm pense qu'elle signifie qu'il faut baigner celui qui a grand besoin des avantages que procure le hain, et baigner aussi celui qui, sans en avoir besoin, offre les signes sous lesquels le bain est avantageux : Denn man bade zwar die, welche an dem, was das Bad gut macht, und worin es hilft, grossen Abgang haben; hergegen die aber auch, denen nichts dergleichen fehlt, und die doch mit den Merkmalen, unter welchen dasselbe nuzt, versehen sind. Gardeil traduit: On baignera ceux qui se trouvent dans les circonstances où le bain est bon; on ne baignera point ceux en qui, loin de trouver les signes propres à faire présumer que le bain serait utile, on en remarque qui le font reconnaître pour dangereux. De ces quatre traductions, je crois qu'il faut complétement rejeter celle de Duret, et celle de Grimm, comme étant en debors du sens de ce morceau tel qu'on l'entrevoit à travers les altérations des copistes : celle de Duret, car il s'agit ici des conditions des malades, et non des conditions du bain, qui le rendent applicable ou inapplicable; celle de Grimm, car il s'agit ici de deux catégories de malades, ceux à qui le bain convient, et ceux à qui il ne convient pas, et non d'une seule catégorie à laquelle le bain convient dans tous les cas. Les traductions de Foes et de Gardeil concordent pour le sens général : seulement les rapports sont renversés, le premier membre est négatif dans

symptòmes que le bain soulage, devront être baignés; au contraire, ceux dont l'état n'exige aucun des soulagements

Foes et affirmatif dans Gardeil : le second, affirmatif dans Foes et négatif dans Gardeil, Ce sens général est celui qui, sclon moi, doit prévaloir; et en particulier j'adopte celui de Gardeil , sauf les irrégularités et l'insuffisance de sa traduction. Eu effet, pour combattre Foes, je m'appuierai de deux raisons ; l'une est prise à l'autorité des manuscrits , l'autre à la signification des mots. Pour traduire comme il l'a fait, Foes a été obligé de supposer une négation avant le premier λούειν, de p'en point mettre devant ξυμφέρει, et de supprimer celle qui précède δει λούειν; sans doute tous ces changements de négation sont justifiés par quelques manuscrits; mais le sens suivi par Gardeil, et que j'adopte, suppose les négations placées comme les donne 2253; or 2253 mérite de la confiance. La seconde raison est tirée de la signification des mots : Foes traduit προσδέεται τινος κάρτα τουτέων έχέσα λουτούν άγαθα ποιέει par deest aliquid corum quæ balneum bonum reddere possunt. A supposer que προσδέεται signifie manquer, et non avoir besoin, il est évident que la fin de ce membre de phrase signifie quelqu'un des avantages que procure le bain, et non quelqu'une des choses qui peuvent rendre le bain utile. Il faut donc abandonner ici Foes, suivre les négations telles que les donne 2253, et admettre que Hippocrate parle, dans le premier membre, de ceux à qui le bain convient, et, dans le second, de ceux à qui il ne convient pas. Jusque-là, je suis, jo pense, dans les limites de la certitude, car je m'appuie sur un bon manuscrit et sur la valeur des mots. J'arrive maintenant à un endroit où la certitude cesse, et où commence la conjecture: il s'agit de καὶ δοα αν λουτοῦ ωρελέηται. Évidemment, dans le texte vulgaire, ce membre de phrase n'est pas à sa place, et, si on le transpose, c'està-dire si on le met avant le housiv qui, dans ce texte, est après moissi, il reste une construction qui est grammaticalement possible, puisque zai ora αν λ. ώφ. dépendrait du τουτέων antécédent. Mais ce déplacement, étant une conjecture, aurait besoin de s'autoriser par un sens lumineux; or, loin de là , il en résulterait une répétition oiseuse qui, à elle scule, serait un argument suffisant pour faire rejeter une correction conjecturale. En examinant la phrase, il m'a semblé apercevoir un fil capable de mo diriger, et de resserrer les conjectures dans une certaine limite. Ce fil m'a paru être dans le parallélisme des deux membres de phrase. Rieu, comme on sait, n'est plus conforme aux habitudes du style que de calquer, l'un sur l'autre, deux membres de phrase qui expriment unc opposition. Or, dans le second, il y a καὶ πρόσεστιν αὐτέσισε τῶν σκμείων έο' οἶσι λούεσθαι οὐ Ευικοέρει. J'ai done pensé qu'il y avait aussi, dans le

μηθενός προσδεί, και πρόσεστιν αυτέρεσι πών σημείων έφ' είσι λούεσθαι ου ζυμφέρει, ου δεί λούειν.

premier, une phrase parallèle, dont il ne restait plus que δσα ἄν λευτερφ ὡςελένται. En consèquence, avant ὅσα, j'ai ajoutê καὶ πρόσεστιν αὐτίσισιν, jugeant que j'avais, dans la correspondance des deux membres de phrase, que le bain procure, et qui en outre présentent des signes qui en contre-indiquent l'emploi, ne devront pas être baignés.

une raison qui pouvait le plus rapprocher de la certitude ce qui reste toujours une conjecture. Cette correction étant faite, le même parallélisme m'a engagé à déplacer λεύεν et à ajouter δεῖ.

FIN DU TRAITÉ DU REGIME DANS LES MALADIES AIGUES.

 $NO\Theta A^{(1)}$ .

## APPENDICE

## AU TRAITÉ

## DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (2).

Dans l'argument qui précède le traité Du régime des maladies aiguës, j'ai rappelé que ce traité était suivi d'un Ap-

· Αρχή τῶν νόθων CGFIJDLZQ'. — τμᾶμα δ' ἀρχή νῶν νόσων (sie) Η, Merc. in marg. — τὰ προσγεγραμμένα τῶ περὶ πτισάνης ἤσθα (sie) Λ. – τῶν ἐπομένων τινὰ μὲν, ὡς Γαληνός φποι, γνήσια Ἱπποκράτους ἐστὶ, καὶ τὴν λέξιν ἄμεμπτον ἔχει μετὰ τῆς διανοίας · τινὰ δὲ αὐτοῦ οὐν ἄξια, ὡς ὑπονοῆσαι παρεγγεγράφθαι τοῖς γνησίοις Λία., Merc.

(2) La nécessité deménager l'espace m'a engagé à substituer des lettres aux chiffres qui désignent les manuscrits. L'ordre des lettres est déterminé par l'importance des manuscrits.

Voici la table de concordance : 2253 - A Codex Mediceus, dans Foes = B 2146 - C 2254 - D 2144 = F, portant des gloses nombreuses. 2141 - G, portant des gloses nombreuses. 2142 - H 2140 - I2143 - J 2145 - KCodex Severini, dans Foes - L 2148 - ZCodex Fevræi, dans Foes 😄 Q' 2165 - R' 2276 - S'

 $36 = 1^{\circ}$ 

pendice regardé généralement comme n'étant pas d'Hippocrate; mais je ne suis entré dans aucun détail qui donnât une idée sommaire du contenu, attendu que cet appendice ne fait pas corps avec le traité Du régime des maladies aiguës. Je reviens donc sur cette lacune, que je m'étais réservé de combler en temps et lieu, et je donne ici une brève explication de cet Appendice, explication qui m'a paru d'autant plus nécessaire, qu'étant composé de morceaux qui n'ont pas de lien entre eux, il ne forme pas un véritable traité; la lecture en serait fatigante, car l'incohérence est ce qui fatigue le plus; presque inintelligible, car il n'y a pas un fil de la pensée que l'on puisse suivre. J'ai voulu, en appelant l'attention du lecteur sur ces conditions, empêcher qu'il ne se choquat de ce que la forme a de défectueux ; j'ai pensé même qu'une fois qu'il serait prévenu qu'il avait sous les yeux un recueil de notes non rédigées, il sentirait un certain intérêt de curiosité à parcourir ces papiers de quelque médecin (qu'on me passe cette expression), venus jusqu'à nous d'une si haute antiquité. Cette curiosité ne sera pas frustrée de tout profit, car cet Appendice renferme quelques bonnes choses, et le court argument que je place ici, est destiné à faire qu'elles ne restent pas inaperçues du lecteur.

Le premier objet dont il est question dans cet Appendice est le causus; l'auteur en distingue deux espèces, l'un que l'on pourrait appeler légitime, et l'autre où les caractères sont moins tranchés. Le causus était raugé par les pathologistes anciens au nombre des fièvres, et avait pour caractère une chaleur brùlante et une soif inextinguible. Cette fièvre occupe une grande place dans la pathologie des médecins grecs. Si on compare leurs descriptions avec les maladies que nous avons sous les yeux, on reconnaît qu'il est impossible d'identifier le causus avec la fièvre typhoïde de l'école de Paris (fièvre générale caractérisée anatomiquement par une éruption spéciale dans le canal digestif); l'assimilation n'est pas plus possible avec le typhus des nosologistes français, grande

affection fébrile que l'on a remarquée souvent dans les camps, dans les villes assiégées, qui est peut-être endémique dans plusieurs parties de l'Angleterre et de l'Irlande. Le causus a plus de ressemblance avec la fièvre jaune; une différence capitale empêche qu'on ne les identifie, c'est que le causus n'a ni le vomissement ni la coloration cutanée, si caractéristiques dans la fièvre jaune. L'absence de bubons et d'éruptions met obstacle à toute comparaison avec la peste d'Orient. Cependant le causus n'est pas, je pense, une de ces affections éteintes qui appartiennent à une époque et ne se montrent plus dans une autre, telle que la peste d'Athènespour les témps anciens, et la suette anglaise pour les temps modernes. Les médecins qui ont pratiqué et écrit dans les pays chauds, ont donné le tableau d'une maladie qui a certaines analogies avec le causus : c'est la sièvre bilieuse, rémittente ou non, des pays chauds; c'est à cette affection, dont nous ne voyons guère d'exemple parmi nous, qu'il faut comparer le causus. Je reviendrai sur cet objet dans l'Argument des Épidémies.

Après le causus, il est question de différentes maladies aigues qui ne semblent rattachées entre elles par aucun lien, que celui de l'acuité : ce sont des angines , des inflammations de l'hypochondre, des pertes subites de parole dues à des affections cérébrales, des irritations produites par l'introduction, dans les veines, d'une bile noire et d'humeurs âcres. Le traitement capital, et, comme dit l'auteur, celui qui doit précéder tous les autres, ήγεμονικόν, est la saignée. L'auteur hippocratique en formule l'application en deux règles générales : d'après l'une, il faut tirer du sang dans les maladies aiguës, si les autres conditions du malade le permettent; et, d'après l'autre, les remèdes évacuants ne sont de mise que lorsque la saignée a relâché les parties; auparavant ils ne font qu'affaiblir le malade, et n'ôtent rien à l'inflammation. Galien s'étonne qu'Hippocrate n'ait pas mis la première de ces règles dans ses Aphorismes, et il a raison; cette règle, ainsi que l'autre, est en effet, d'une pratique aussi

sage que ferme, et toutes deux montrent que, dès lors, la médecine avait une expérience très étendue qui lui avait permis d'arriver à des préceptes très-généraux et très-précis.

Parmi ces affections aiguës, deux sortes d'angines sont distinguées; de l'une d'elles il est dit qu'elle cause de l'orthopnée, que les muscles de la partie postérieure du cou-se tendent, que la voix se perd, que la respiration devient petite, que l'inspiration est fréquente et très pénible; l'auteur ajoute que ce qu'on voit dans la gorge ne présente aucune tuméfaction (τὰ θεωρεύμενα ἰσχνὰ φαίνεται). Une pareille description se rapporte évidemment soit à des angines laryngées, soit à l'œdème de la glotte, et, s'il était dit que les enfants y sont sujets, on y verrait aussi un indice du croup.

Cette série d'affections aignes est suivie d'un morceau sur la pleurésie et sur l'emploi des moyens évacuants quand la fièvre fait invasion, le malade n'étant pas allé depuis long-temps à la selle ou venant de manger. Ce morceau se trouve, avec beaucoup plus de développements, dans le livre Du régime des maladies aignes. Galien remarque que ce morceau ne peut être d'Hippocrate, puisqu'il n'aurait pas traité ici, avec moins de précision, ce qu'il avait mieux traité ailleurs; cependant ce morceau présente quelques additions sur le régime dans la convalescence.

L'argument de Galien est, immédiatement après, infirmé par un long passage relatif au moment de la maladie où il faut administrer la décoction d'orge; Galien lui-mème remarque que ce passage, qui a son parallèle dans le traité Du régime des maladies aiguës, est plus étendu et plus clair, comme s'il en était une explication où la pensée d'Hippocrate auraitété conservée. C'est ce double fait, à savoir la présence de passages parallèles dans la partie authentique et dans l'Appendice, traités tantôt mieux, tantôt moins bien dans l'une que dans l'autre, c'est ce double fait, dis-je, qui autorise à penser que nous avons ici quelques notes émanées d'Hippocrate lui-même.

Après cela, s'ouvre une suite de remarques sur un grand

382 DU BÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). nombre de cas particuliers qui se présentent dans les fièvres. L'auteur s'attache à faire ressortirles indications pronostiques, sans oublier de noter les principaux remèdes qu'il juge convenir; ce passage, sauf ce qui est relatif aux remèdes, a beaucoup d'analogie avec des passages correspondants du Pronostic. J'ai surtout remarqué un morceau qui forme, on peut le dire, un commentaire d'une phrase sinon obscure, du moins très brève de ce dernier livre, Il est dit, dans le Pronostic, que, pour diagnostiquer, dès le début, la terminaison heureuse on malheureuse, il faut établir son observation dès le premier jour (p. 171). Ce précepte est repris, ici, dans l'Appendice au traité Du régime des maladies aiguës, et l'auteur, après avoir dit qu'il faut tenir pour point de départ le premier jour, indique comment on examine la tête, la poitrine et les hypochondres; cela nous montre comment un médecin de l'école hippocratique prenait connaissance de l'état d'un

On trouve, dans le courant de ces différentes considérations sur les fièvres, un passage qui me semble ne pouvoir s'appliquer qu'au delirium tremens. Après avoir parlé de l'épistaxis au début des maladies aiguës, l'auteur ajoute que, si le malade est dans la force de l'âge, ou habitué aux exercices gymnastiques,.... ou s'il a les mains tremblantes par l'effet de la boisson, on peut prédire ou le délire ou la convulsion. Si l'on rapproche ces deux symptômes, le tremblement des mains dû à la boisson, et le délire qui suit, on reconnaîtra que les Hippocratiques avaient eu occasion d'observer et n'avaient pas complétement méconnu cette maladie singulière à laquelle les buveurs sont sujets.

malade.

Les affections péripneumoniques et pleurétiques sont le sujet de quelques remarques; la saignée est encore ici le remède par excellence, et l'auteur dit qu'il faut ne pas hésiter à la pousser jusqu'à la lipothymie. L'abondance des saignées, dans la pneumonie et la pleurésie, est une règle qu'en général les modernes appliquent également. Quant à la lipothymie, un

praticien fort distingué de l'école de Paris, M. Lerminier, dont j'ai été l'élève, recommandait que, dans la pneumonie, la saignée ne fût pas poussée jusqu'à la syncope, assurant que les syncopes y sont dangereuses. Ce paragraphe présente un passage qui a son parallèle dans la partie authentique du traité Duregime des maladies aigues, et qui est relatif à l'administration des purgatifs dans la pleurésie; il faut y remarquer une explication d'un précepte qui n'est pas développé dans la partie authentique. Hippocrate recommande (p. 277) de faire succéder à une purgation l'administration de la ptisane. Ici il est dit que, si l'on purge avant la maturation de la maladie, il faut donner de la ptisane légère et en petite quantité, afin que le malade puisse dormir, digérer, et soutenir les crises. Ainsi s'explique facilement le précepte, inscrit dans la partie authentique, d'administrer de la ptisane après une purgation; c'est pour que l'effet de l'évacuation se fasse moins sentir sur les forces du malade, et pour qu'il puisse atteindre le moment où la nature travaillera en sa faveur. Ce précepte a été quelquefois présenté comme remettant tout à l'autocratie de la nature, et saisant, du médecin, le spectateur d'une lutte dont il se bornait à constater les résultats; mais, bien compris et entendu dans toute sa généralité, il exprime une pensée profonde, et il pose une règle qui n'est pas moins importante pour la pratique moderne qu'elle ne l'a été pour la pratique ancienne. Dans plusieurs maladies, la fièvre typhoïde, la variole, etc., l'art ne paraît avoir aucune efficacité directe; toute son utilité se borne à combattre certains accidents et à soutenir, jusqu'au moment où l'organisation pourra l'emporter, des forces attaquées par le mal; par conséquent, dans ces cas, il importe d'étudier minutieusement tout ce qui, dans la prescription du régime, peut tendre à ce grand but. Cela est encore vrai, même dans les maladies où l'action médicale est la plus puissante. Le précepte d'Hippocrate revient donc à ceci : que, dans la lutte dangereuse où le corps se trouve engagé et où le résultat final tient souvent à si peu de chose, il faut 384 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).

compter non-seulement l'action des moyens énergiques qu'on emploie, mais encore les ressources qui sont dans le malade, et faire à ce dernier élément la part qu'il mérite.

Il ne sera pas hors de propos de jeter un coup-d'æil comparatif sur un mémoire intéressant qu'un médecin anglais. M. Stokes, vient de publier, relativement à l'usage du vin dans le traitement du typhus (typhous fever) (the Dublin journal of medical science, nº 43, march 1839, vol. 15, p. 1). De même que Hippocrate a essayé de spécifier les cas où il faut administrer le vin dans les maladies aiguës, de même M. Stokes a voulu circonscrire, dans le domaine particulier du typhus, ceux où le vin est nécessaire. L'auteur anglais dit: « Si nous comparons l'homme inexpérimenté avec celui « qui a une longue expérience du typhus, nous voyons sou-« vent que le premier emploie un traitement anti-phlogis-« tique trop énergique au début de la maladie, et retarde « l'administration des stimulants jusqu'à ce que les forces « vitales soient tombées trop bas; au lieu que le second mé-« nage davantage les ressources de son malade, et montre « moins d'hésitation pour recourir au vin et à d'autres sti-« mulants. C'est en déterminant l'usage du vin dans le ty-« plus que l'homme jeune ou inexpérimenté éprouve le plus « de difficulté; c'est en le prescrivant qu'il trahit le plus « d'incertitude et de crainte. » Mais jusqu'à présent l'administration du viu a été abandonnée au seul tact du praticien; et le jeune médecin ne possède aucune règle précise qui puisse lui tenir lieu de cc tact, qui ne s'acquiert qu'au prix d'une longue et dangereuse expérience. M. Stokes a tenté de combler cette lacune, ct il pose en règle de conduite que, toutes les fois que, dans un typhus, l'impulsion du cœur diminue ou cesse de se faire sentir avec une diminution proportionnelle des deux bruits ou une prépondérance du second bruit, il y a une indication directe et presque infaillible pour employer le vin (p. 67). De son côté, Hippocrate a donné des préceptes généraux pour l'usage du vin, non

pas dans une sièvre particulière, mais dans les maladies aigues sébriles; et l'on peut remarquer combien le médecin moderne et le médecin ancien ont respectivement obéi à la doctrine de leur époque; tandis que le médecin moderne, sidèle à l'impulsion qui conduit la science vers la précision de plus en plus grande du diagnostic, spécisie une certaine lésion de la fonction du cœur dans le typhus, en donne les caractères physiques, et rattache à ces caractères l'administration du vin, le médecin ancien, disciple d'une doctrine qui considérait surtout les signes généraux de la maladie, cherche ses règles dans les indications fournies par l'urine, par la diarrhée, par l'expectoration, par le délire, etc.

Le travail du médecin anglais est tout à fait dans l'esprit de la médecine hippocratique. On va le comprendre : le but de M. Stokes est de s'assurer de l'état des forces du malade, et de les soutenir, si elles s'affaissent, par l'administration du vin. Or, apprécier les forces et les ménager fut un des buts principaux de la médecine hippocratique. On peut même dire que ce but occupait, dans l'enseignement de l'école de Cos, une place bien plus distincte que dans l'enseignement des écoles modernes, où toutes choses sont davantage confondues dans l'idée commune de traitement. La médecine hippocratique, dans l'application thérapeutique, se divisait en deux branches, qui, bien que concourant au même résultat, n'en étaient pas moins l'objet d'une étude séparée: l'administration des médicaments proprement dits, et la prescription du régime alimentaire. Celle-ci, chargée de remplir une autre destination que les remèdes, prenait ses règles dans l'observation de l'état général du malade; on atténuait, on augmentait, on variait la diète, suivant l'intensité de la maladie, suivant l'époque où elle était arrivée, suivant l'opportunité que présentait chaque temps de l'affection. Je reviendrai sur ce point dans l'Argument du premier et du troisième livres des Epidémies; seulement je remarque à propos du travail de M. Stokes, que, toutes les fois qu'aujourd'hui on se met à TOM. II.

386 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).

étudier, jindépendamment de la nature de la maladie, l'état général du malade, et, indépendamment de l'action des médicaments proprement dits, les circonstances qui indiquent l'emploi des substances alimentaires, on rentre dans la doctrine des anciens, doctrine qu'Hippocrate a le premier développée dans son beau livre Du régime dans les maladies aiguës, et qui est loin d'avoir encore fourni tout ce qu'elle peut fournir.

J'ai mis sous les yeux du lecteur ces observations de sa médecine ancienne et de la médecine moderne, persuadé qu'elles lui suggéreront des réslexions qui ne seront pas inutiles

Les définitions ne sont pas très communes dans la Collection hippocratique; j'en inscris ici deux: les crachats sont mûrs quand ils sont semblables au pus, πέπονα δ' ἐστὶ τὰ μὲν πτύελα, ὁκότων γένηται ὅμοια πύφ; lès urines sont cuites quand elles ont un sédiment un peu rouge semblable à l'ers, τὰ δὲ οὖρα, τὰς ὑποστάσεις ἔχοντα ὑπερύθρους, ὁκοῖον ὀρόδων. Ces définitions nous apprennent avec précision quel était l'état physique de l'expectoration et de l'urine, et ce qu'un médecin hippocratique entendait par état de coction ou de maturité.

Après une courte remarque sur la suppression de la dysenterie et sur la fièvre bilieuse, il est question du tétanos. Ce passage n'a pas obtenu l'approbation de Galien, qui exprime ainsi son blâme: « Ce n'est pas avec sûreté que l'au« teur préjuge la bénignité du tétanos par la coction des
« urines. Bien que l'urine annonce manifestement la crudité
« de la fièvre, les indices tirés de l'inspection de ce liquide
« dans les maladies qui affligent les muscles, sont excessive« ment peu sûrs; quant au vin, ce n'est pas une petite erreur
« que de le donner aux tétaniques, sans dire si le tétanos
« provient du froid ou de toute autre cause. »

A la suite de tous les exemples énumérés jusqu'ici, on rencontre une phrase générale sur les voies de solution, qui, pour les maladies, sont ou la bouche, ou l'intestin, ou la vessie, ou quelque autre viscère, tandis que la sueur est une voie commune à toutes les affections. Galien observe que cette plirase n'est pas complète, et qu'il se fait des solutions par l'utérus et par l'épistaxis.

Le paragraphe qui suit est relatif à l'emploi et aux contreindications de l'ellébore. J'ai, dans l'Introduction, t. 1, p. 466, rapporté un passage du livre des Épidémies, où il est dit que le médecin doit être utile au malade, ou du moins ne pas lui nuire. Un précepte analogue se trouve ici, avec cette différence, qu'il est devenu une règle de prudence qui concerne plus le médecin que le malade; en effet, il y est dit : « Ne donnez pas (à des malades que l'auteur spécifie) « l'ellébore, car il ne leur servira de rien; et, si le malade « éprouve quelque accident, on l'attribuera au médicament. »

On voit, par tout ce qui précède, que cet Appendice est un recueil de morceaux juxta-posés qui n'ont entre cux aucune connexion interne. Ici, après ce qui a trait à l'ellébore, se présente une singularité encore plus grande, c'est une phrase inachevée. Une pareille particularité suffirait pour faire voir que nous n'avons pas, en cet Appendice, un travail élaboré pour la publicité.

Après cela, dans l'ordre de juxta-position, vient, sur l'influence des changements de régime, un assez long morceau qui a son parallèle dans la partie authentique, avec cette particularité que, dans l'Appendice, il y a sur l'action du vin des détails qui manquent dans le passage parallèle. Suit une énumération d'un certain nombre de substances alimentaires avec l'exposition des effets que chacune produit.

Le choléra sec est l'objet du paragraphe suivant. Cette affection n'y est caractérisée que d'une manière assez vague. Les seuls traits que l'auteur ait consignés sont le ballonnement de l'abdomen, les bruits dans l'intestin, la douleur des côtés et des lombes, et la constipation. D'après ces signes, on peut croire qu'il s'agit de la colique venteuse, ou bien de quelque forme d'obstacle au cours des matières alimentaires dans les

voies intestinales, ou plutôt peut-être d'une colique qui est commune dans les pays chauds, et que des pathologistes anglais ont désignée sous le nom de dry belly-ache. On trouve, à la suite du paragraphe relatif au choléra sec, une phrase où il est parlé de flux de ventre, d'évacuations bilieuses, de tranchées, de vomissements. Galien se demande s'il s'agit encore du choléra sec, ou si cette phrase doit être considérée indépendamment de ce qui précède. En raison de la description qui a été donnée du dry belly-ache (Voyez J. Clark, Observations on the diseases, etc., p. 242), la première alternative me paraît la plus probable.

Je ne m'arrêterais pas à la distinction que l'auteur établit. dans l'alinéa suivant, entre l'anasarque et l'hydropisie avec emphysème, laquelle paraît être une ascite, si d'autres remarques faites par les médecins hippocratiques sur les hydropisies ne présentaient un rapprochement curieux avec quelques découvertes modernes. Il est dit dans le Pronostic: « Les hydropisies qui naissent des maladies aigues sont « toutes fâcheuses; elles ne délivrent pas de la sièvre; elles « sont très-douloureuses et très-funestes. La plupart ont leur « point de départ dans les flancs et dans les lombes, d'autres « dans le foie. Quand elles ont leur origine aux flancs et aux « lombes, les pieds enflent, et il s'établit des diarrhées pro-« longées qui ne résolvent pas les douleurs ressenties dans « les flancs et dans les lombes, et qui ne rendent pas au « ventre sa souplesse (p. 131). » Cette hydropisie des flancs et des lombes, distinguée nettement de celle du foie, rappelle l'hydropisie qui est si fréquemment liée à la maladie de Bright, nephrite albumineuse de M. Rayer (1). Si l'on ne peut dire que les médecins hippocratiques aient réellement rattaché une hydropisie à une affection du rein, il n'en est pas moins remarquable que, mettant à part le foie, ils aient

<sup>(1)</sup> Traité des maladies des reins et des altérations de la sécrétion urinaire, Paris, 1840, t. 2, in-8° pag. 97 etsuiv., et allas pl. 6, 7, 8, 9, 40.

placé, dans les régions lombaires, la cause d'une hydropisie dont ils avaient en même temps reconnu l'opiniâtreté. Il l'est aussi qu'ils aient observé des diarrhées fâcheuses dans cette hydropisie, diarrhées qui ne délivrent pas le malade du liquide épanché. Enfin il l'est aussi, au point de vue de l'histoire de la science, qu'il ait fallu les découvertes et les travaux de plusieurs médecins modernes pour rendre à une observation consignée dans le *Pronostie* une valeur longtemps ignorée.

Ce qui suit est relatif aux personnes dont le ventre est échaussé. Puis vient un précepte général sur l'art d'alimenter les malades, qui se règle, dit l'auteur, principalement sur l'observation des rémissions et des exacerbations des maladies.

Le morceau subséquent est une liste de différents états pathologiques qui contre-indiquent la purgation. Galien dit que, dans cette accumulation faite sans ordre, on reconnaît évidemment que tout cela est un recueil de notes dont l'auteur avait sans doute le dessein de se servir pour composer un livre.

Quelques mots relatifs à la nécessité de resserrer le ventre d'un malade que l'on veut saigner, précèdent plusieurs prescriptions qui, d'après la remarque de Galien, ne se rapportent à aucun cas spécifié, soit que la phrase où était indiquée la maladie ait été omise par le premier copiste, soit que l'auteur lui-même ait été distrait et ait oublié de dire à quoi étaient destinés les préceptes qu'il inscrivait. Galien ajoute qu'on peut conjecturer qu'il s'agit de douleurs.

Ici se trouve intercalée une formule pharmaceutique contre l'hydropisie. Ge sont les cantharides qui la constituent, médicament, qui, comme on sait, est encore aujourd'hui employé dans cette affection.

Enfin, le tout est terminé par une collection de formules pharmaceutiques contre les hémorrhagies, la dysenterie, l'ophthalmie, etc.; on y trouve intercalées la description de 390 du régime dans les maladies aigues (appendice).

l'opération du trichosis , et celle de la ligature des tumeurs

Il est souvent question, dans cet Appendice, du rôle que joue l'interception de l'air vital (πνεῦμα) dans les apoplexies et dans d'autres affections. Je réserve tout ce que j'ai à dire sur ces opinions, pour le traité qui, dans la Collection hippocratique, est spécialement destiné à les exposer, c'est-à-dire au livre intitulé Des airs, περὶ φυσῶν.

En recherchant quels sont, parmi les nombreux moyens mis en usage, ceux dont l'application revient le plus souvent, nous trouvons que la saignée et les évacuants, émétiques et surtout purgatifs, jouent le principal rôle dans la thérapeutique des médecins hippocratiques, et, par conséquent, d'Hippocrate lui-même. Cette remarque n'est sans importance ni pour la connaissance de l'ancienne médecine, ni pour la médecine moderne, car, dans une science entourée d'autant de difficultés que la médecine, il y a un très grand intérêt à savoir ce qui, étant consacré par la plus longue expérience possible, doit être considéré par les médecins comme approchant le plus près de la certitude.

Galien, dans le jugement qu'il porte sur cet Appendice, y distingue des passages de différents caractères; quelquesuns, suivant lui, quoique fort loin de la force d'expression et de l'exactitude des propositions qui appartiennent à la première partie du traité, néanmoins ont le cachet de la doctrine d'Hippocrate, de sorte qu'il n'est pas déraisonnable de croire qu'ils proviennent de quelqu'un de ses disciples; d'autres ont l'expression et la pensée si parfaites, qu'on peut les attribuer à Hippocrate lui-même, qui se préparait à traiter, comme il l'avait promis, de chaque maladie en particulier. D'autres enfin ne sont pas dignes d'Hippocrate, et ce sont des interpolations étrangères, interpolations dont on trouve des exemples dans les Aphorismes, vers la fin; car, le commencement des livres étant généralement connu, c'est à la fin que les interpolateurs font leurs

intercalations; on le voit également dans le livre des Plaies de tête et dans le second livre des Épidémies; on le voit aussi dans cet Appendice au traité Du régime des maladies aiguës. Ainsi, dit en terminant Galien, nous avons ici quatre espèces de propositions: les unes sont dignes d'Hippocrate par l'expression et par la pensée, les autres sont dignes de lui par l'expression ou par la pensée, d'autres enfin ne sont dignes de lui ni pour l'une ni pour l'autre (1).

Ce jugement de Galien me paraît être le résultat d'un examen attentif du livre dont il s'agit ici. C'est un recueil de notes qui ne furent pas destinées à la publication, puisqu'on y trouve des phrases incomplètes, non achevées, qui suffisaient à celui qui les avait prises, qu'un auteur n'a pu, sous cette forme, soumettre au public, mais qui se conçoivent fort bien comme publication posthume sous un nom célèbre (l'ai développé dans l'Introduction, Chap. Il1, p. 61 cette explication de la présence de notes non rédigées dans la Collection hippocratique). Cela admis, on y reconnaît encore les particularités suivantes : de ces notes, quelques-unes doivent être regardées comme étant réellement d'Hippocrate lui-même, non pas tant par la raison qu'en donne Galien, à savoir qu'elles sont irréprochables pour la pensée et pour l'expression, que parce qu'elles reproduisent, sous une forme plus abrégée, et même parfois plus développée, des passages qui font partie intégrante du traité Du régime dans les malulies aiguës. Ainsi, et c'est une chose qui a toujours une sorte d'intérêt, nous avons sous les yeux quelques pensées que Hippocrate consigna par écrit comme éléments du livre qu'il méditait; nous prenons, jusqu'à un certain point, connaissance de sa manière de travailler; et le temps, qui a englouti un si grand nombre de monuments de l'antique littérature, a fait grace à quelques fragments déposés pour l'usage personnel sur une feuille volante.

<sup>(1)</sup> Tom. 5, p. 87, ed. Basil.

Comme Hippocrate a promis, dans le livre du Régime des maladies aiguës, de traiter de chacune des maladies aiguës en particulier, et que, dans cet Appendice, on trouve des notes relatives à quelques maladies aiguës, il est très-probable que certaines de ces notes proviennent d'Hippocrate lui-même, destinées à figurer dans le traité qu'il préparait, et qui ou bien a péri avant l'ouverture des grandes bibliothèques publiques d'Alexandrie, ou bien n'a jamais été composé.

Parmi le reste des notes, Galien pense que quelques-unes proviennent de disciples d'Hippocrate. J'v ai remarqué une expression qui porte tellement le cachet médical, qu'elle ne peut pas ne pas être due à un médecin (nouvel argument qu'il faut ajonter aux autres raisons que j'ai développées t. 1, p. 60 et suiv., pour prouver que ces notes ont une origine véritablement médicale, et ne sont pas l'œuvre, comme cela a été dit, de quelque faussaire occupé à tromper les bibliothécaires des rois d'Égypte et de Pergame). Il est dit dans un endroit : « Si la convulsion survient , la mort est très-probable , et il « y a un beau pronostic à faire (καὶ καλώς έγει προλέγειν). » Remarquez cette expression; il s'agit de la mort du malade, et l'auteur, tout préoccupé d'une sorte d'intérêt scientifique qui, en médecine, ne devrait jamais aller jusqu'à oublier un seul moment que la substance vivante est autre chose que celle que le physicien et le chimiste étudient dans leurs laboratoires, applique une impassible épithète à un pronostic qui ne sera beau, c'est-à-dire juste, qu'autant que le malade arrivera à la mort par la souffrance. J'ai souvent entendu tenir, entre les médecins que j'ai eu occasion de fréquenter, un langage pareil, et dire un beau cas, un beau diagnostic, dans le même sens que les médecins hippocratiques disaient un beau pronostic. J'avoue que de pareilles expressions me choquèrent de bonne heure, et aujourd'hui que je suis en état de me rendre compte de ce qu'elles ont de mauvais, je comprends qu'elles renferment une contradiction implicite

avec l'idée même de la médecine, qui, destinée à la fois à édifier la science des phénomènes pathologiques, portion des phénomènes naturels, et à soulager des hommes souffrants, ne doit jamais sacrifier l'une de ces exigences à l'autre. Mais, par une abstraction irréfléchie, qui cependant se conçoit aisément, les médecins ont souvent appelé beau ce qui est, pour le malade, cause de danger, de douleur et de mort. Cette expression est donc caractéristique, et certainement ceux qui, en parlant de la prédiction de la mort prochaine d'un malade, ont dit un beau pronostic, étaient des médecins.

Galien dit que les interpolateurs ajoutaient quelquefois à la fin des livres des morceaux qui n'y appartenaient pas. Cet Appendice est en effet terminé par une collection de formules pharmaceutiques qui peut fort bien avoir l'origine que Galien assigne. Ajoutons pour dernière remarque que, lorsqu'on passe de la partie authenti, que de ce traité à l'Appendice, on est frappé de la différence du style. Ce n'est pas que dans l'Appendice les expressions soient mal choisies; mais c'est que les phrases y sont construites sans soin et sans régularité. Rien, mieux que cette différence soudaine, ne fait comprendre qu'on est ici au milieu de notes qui n'ont pas reçu une rédaction définitive.

En définitive, je pense que le lecteur, ainsi prévenu, ne parcourra pas sans quelque profit ces notes d'Hippocrate et de ses disciples. La médecine étant une des plus graves fonctions qu'un homme puisse remplir, il importe au médecin de beaucoup réfléchir. C'est pourquoi la lecture en général et celle des anciens en particulier lui est favorable; car, si le contact des idées des autres excite dans notre esprit une foule d'idées qui n'y seraient janais nées, la tournure de la pensée antique, tournure qui a toujours, quoi qu'on fasse, quelque chose d'inaccoutumé pour nous, appelle davantage notre attention, qui souvent alors ne laisse pas échapper des choses qui ailleurs resteraient inaperçues.

## ΠΕΡΙ ΔΙΛΙΤΗΣ ΟΞΕΩΝ

NOOA.

1. 'Καῦσος ' γίγνεται, ' δκόταν ἀναξηρανθέντα ' τὰ ' φλέδια ἐν θερινῆ ' ὅρη ἐπισπάσηται ' δριμέας καὶ ' χολώδεας ἰχῶρας ' ἐς ' ΄ ἔωυτά · καὶ πυρετὸς ' ' πολὸς ' ' ἴσχει, τό ' ' τε σῶμα ' ' ὡς ὑπὸ ' ΄ χόπου ἔχόμενον κοπιᾳ καὶ ' ΄ δλγέει. ' Γ΄ Γίγνεται δὲ ὡς ' ἐπιτοπουλὸ καὶ ἐκ ' 9 πορείης ' ο μακρῆς καὶ ' ΄ δίψεος μακροῦ, ' 2 δκόταν ' 3 ἀναξηρανθέντα τὰ ' <sup>24</sup> φλέδια ' ΄ δριμέα καὶ θερμὰ ' ΄ ὁ ρεύματα ' ΄ ἔπισπάσηται. ' Ε΄ Γίγνεται ' 2 ΄ δὲ ἡ γλῶσσα ' 3 ΄ τρηχείη καὶ ' ΄ ξρρὴ καὶ ' ΄ μέλαινα ' κάρτα · καὶ ' ¼ περὶ τὴν νηδὸν ' ΄ δακνόμενος δὰ ἀλγέει ' ΄ ΄ τὰ τε ὑποχωρήματα ἔξυγρα καὶ ' ὁ ἀχρὰ ' <sup>39</sup> γίγνεται, καὶ δίψαι ' ο σροδραὶ ' ΄ ἔνεισι, καὶ ' ¾ ἀρρυπνίη , ἐνίστε δὲ καὶ

' Περί καύσου CDFGHIJKZT', Merc. in marg., Lind.-καύσος (sic) Τ'. - 2 δε addit ante γίγν. vulg. - δε om. AD. - γίν. vulg. - 3 σταν S' (R' mutatum alia manu in όκόταν). - όπόταν Α. - 4 τα om. C. - 5 φλεδία (A ex emend.) DJR/S', Vassæus, Gal. in textu. — δ δρα gloss, G. — γ δρυμέας C. — ε χολώδεις S'. — 9 ξφ' Α. — ιο ξαυτά CDFHIJR', Ald., Vassæus. — αὐτά (sie) S'. – ξάυτά (sie) T'. — ιι πουλύς D. – πολλύς Α. - πολύς πυρετός Τ'. - '2 ίσχη CDIHJKT': - ίσχει τε τὸ σ. R', mutatum alia manu in τοχει τό τε σ. — 13 τε om. S'. — 14 δίσπερ pro ως CHK R'S', Gal. in textu, Vassæus. – ως om. DGIJZT'. — 15 κόπου AFJI DZKGQ'T', Lind., Cod. Bourd. ap. Chart. - κόπρου pro κόπου Ald. - δστεοκόπου vulg. - δστεοκόπων S'. - ότεο κόπου H, et in marg. ότεο άντὶ τινός, ώς τὸ σέο ἀντί τοῦ σοῦ. - Le mot ὀστεοχόπου du texte vulgaire doitil être conservé? Il se peut sans doute que l'on compare le brisement qui se fait sentir dans une fièvre, à une douleur ostéocope; mais un soupcon s'élève contre όστεοχόπου, quand en trouve χόπου dans un aussi bon manuscrit que A. De plus, la leçon et la note assez curieuses du manuscrit Il montrent par une autre voie que les correcteurs se sont exercés sur ce mot. Galien, expliquant ce passage, dit : κοπια δε το σώμα τον έλκώδη χόπον. Cela donne la solution de la difficulté. En effet, dans son traité De la conservation de la santé, lib. 5 (t. 4, p. 248), il dit qu'il y a sept espèces de lassitude, trois simples et quatre composées. Les trois simples sont: la lassitude avec sentiment de déchirure, ελκώδης; la lassitude avec sentiment de distension; la lassitude avec sentiment de brisement, ἀστεοχόπος. Rapprochens de cette doctrine la remarque consignée dans son Commentaire. Il en résulte 4° que le passage de l'auteur hippocratique n'avait pas εστεοχόπου, car, s'il l'avait eu, Galien aurait été dispensé de toute remarque: 2° que ce passage avait seulement κόπου; ce qui a déterminé Galien à indiquer de quelle espèce de lassitude il s'agissait. — 16 ἀλγέπ

## DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES.

## APPENDICE.

1. La fièvre ardente naît quand les petites veines, desséchées pendant l'été, attirent en elles-mêmes des humeurs âcres et bilieuses; une fièvre considérable s'établit, et le corps est en proie à un sentiment de lassitude, et à la douleur. La fièvre ardente est produite, la plupart du temps, par une marche forcée, et par une soif prolongée, qui font que les petites veines desséchées attirent en elles-mêmes des fluxions âpres et chaudes. La langue devient rude, sèche et très noire; le malade ressent, dans l'abdomen, des douleurs comme mordantes; les évacuations alvines sont très humides et jaunes; le malade est en proie à une soif excessive, aux insomnies et quelquefois même au délire. Dans cette affection, on donnera à boire de l'eau et de l'hydromel cuit étendu d'eau, autant que le malade voudra; si la bouche devient

CFIJ. - άλγλ (sic) Τ'. - 17 γίγνεται R', Gal. in textu, Vassæus. γίνεται vulg. — 18 έπιτόπολυ JS'. - έπὶ τὸ πολύ CR'T', Gal. in textu, Vassæus. - έπὶ τὸ ποολύ ΛΗΙΚ. — 19 πορίκς Α, Gal. in textu, Vassæus. - πορείας S'. - πορείας R' mutatum alia mann in πορίας. - 20 μαχράς D. — \*\* δίψεως CS'T'. — \*\* ἐπόπ' Α. — \*\* ἀναξεραθέντα (sic) Ζ. — \*\* βλεθία Τ'. – φλεβία DJR'S', Vassarus, Gal. in textu. — \*\* δρυμέα C. - 26 post ρεύματα addit δριμείς και χολώδεις ίχώρας (sic) S'; addit χολώδεος ίχωρος K. - 27 έπισπάται R' mutatum alia manu in έπισπάσκται. - post έιποπ. addit èς έαυτά Gal. in textu; πρός έαυτά Vassæus; πρός έωυτά HK, Merc. in marg. - έπισπάσεται πρὸς έαυτά S'. - 28 γίγνεται CIJR', Gal. in textu, Vassæus. - γίνεται vulg. - 29 δ' Λ. - 30 τρα-χών CDHIJKT', Gal. in textu, Vassæus. - τροχεία S' (R' mutatum in τραχείη alia manu). — 3: ξηρά S' (R' mutatum alia manu in ξηρή). — <sup>31</sup> μέλανα C, Gal. in textu, Vassæus. — <sup>33</sup> κάρτα om. Α. - κάρτα ἀντί τοῦ λίαν in marg, alia manu J. - 34 τα om. CDF(H restit, alia manu) IJKZS'T', Imp. Samb. ap. Mack. — 35 δαχνώμενες FGIJKZS'T'. – δαχνώμενες R', Vassœus. — 36 άλγέη C. — 37 τά θ' R'S', Gal. in textu, Vassæus. — 38 ύγρα pro ωχρα restituto alia manu in marg. R'. — <sup>39</sup> γίγνεται R', Gal. in textu. - γίνε αι vulg. - γίγνωνται C. — <sup>40</sup> πολλαί pro σφοδραί (D in marg. σφοδραί) ΗΙΙΚΕΟ Τ. – πουλλοί (F cum gloss. ποιλαί) GZ. — 41 ένεισιν Ι. – ένειπάρχουσιν gloss. F. — 42 άγρυπνίαι CDHIJKLZQ'R'S'Τ', Gal. in textu, Vassæus, Lind. – άγρυπνία FG. \* παραλλάζιες φρενών. Τῷ \* τοιῷδε \* δίδου πίνειν \* ὕδωρ τε καὶ \* μελίκρητον \* ερθόν \* δόαρὲς \* δκόσον \* εθέλει· \* \* κὰν πικρὸν τὸ στόμα \* ' γίγνηται, \* \* εἰμέειν \* \* ζυμμέρει, καὶ τὴν κοιλίην \* 4 δποκλόσαι· ἢν δὲ \* ΄ μὴ \* 16 πρὸς ταῦτα λύηται, \* 7 γάλα ὄνου \* εψήσας \* 9 κάθαιρε. ΄ Αλμυρὸν δὲ \* μηδὲν \* μηδὲ \* 2 δριμὸ \* προσφέρειν, οῦ γὰρ \* 4 ὑποίσει· \* 5 ροφήματα δὲ, \* 6 ἔως ὰν ἔξω τῶν \* 7 κρισίμων \* 8 γένηται, μὴ δίδου. \* 9 Κἢν αἴμα ἐκ \* ο τῶν ρινῶν \* ἡυἢ, λύεται τὸ πάθος, \* 2 κἢν ίδρῶτες \* 3 ἐπιγένωνται \* 14 κριτικοὶ \* γνήσιοι μετ' οὐρων \* 6 λευκῶν καὶ παγέων καὶ λείων ὑφισταμένων, \* 17 κἢν \* 2 ἀπόστημά \* 19 που \* ο γένηται· ἢν δ' ἀνευ τούτων λυθῆ, \* 4 ὑποστροφὴ πάλιν ἔσται \* 4 τῆς \* 4 ἀρρωστίης, ἢ \* 4 ἰσχίων ἢ σκιλέων \* 5 άλγημα \* 6 ξυμβήσεται, καὶ \* 7 πτύσεται παχέα, ἢν \* μέλλη \* 9 ὑγιὴς ἔσεσθαι. \* Καύσου γένος άλλο. \* Κοιλίη ὑπάγουσα, \* δἰψης \* 3 μεστὸ, γλῶσσα \* 4 τρηχείη, \* 5 ξηρὸ, \* 3 άλυ-

' Παραλλάζεις R'S', Gal. in textn, Vassæus. - παραλλάζητες C. — ' δε addit post 70168 vulg. - 8's om. ACDFG1JZR'S'T', Gal., Vassæus. -3 δίδου om. ACR'S', Gal., Vassæus. - 4 post πίνειν addit μέν A. -5 μελίπρατον gloss. F. — 6 ante έφθον addit δίδου Α. - έφον (sie) Τ'. --7 post έφθον addunt δίδου CR'S', Gal. in textu, Vassæus. - " σσον S'. έπόσον Α. - 9 θέλει FGJZ, Ald. - έθέλοι S'. - 10 καὶ Ϋν ACR'T', Gal in textu, Vassœus. - 11 γίγν. CDR', Vassœus. - γίν. vulg. - γένπται JS'. — 12 ξερᾶν gloss. F. — 13 συμφέρει AR'S', Gal. in textu, Vassæus. - γρήσιμον ένε gloss, F. - 14 ὑποκλῦσαι CR', Gal, in textu, Vassæus. - 15 μπ positum post ταῦτα R'S', Gal. in textu, Vassæus. - $^{16}$  προσταύτα D. —  $^{17}$  γαλακτίνου pro γάλα όνου A. - γάλακτι (R' mutatum alia manu in γάλα) S'. - 18 ἀφεψήσας Α. - 19 κάθαιρε Α, suprascripto κάθαιραι. - κάθαρς R', Gal. in textu, Vassæus. - κάθαραι S'. - 20 τι pro μηδέν DFGHIJKZT'. - μηδέν om. C. - μή δέν A. -21 μήτε R'S', Gal. in textu, Vassæus. - μή δε CDFGHIJKZT', Ald. -23 δριμύτερον D. - γλυκό pro δριμό C. - 23 πρός φέρειν Τ'. - 24 ύπομενεί gloss. FG. - 25 ρύφημα A. - ρόφημα R'S', Gal. in textu. -26 ἔστ' ἄν AR', Gal. in textu, Vassæus, - ἔστ' ἄν (sic) S'. - 27 κρίσεων AS', Gal. in textu , Vassæus. - κρισίμων R' mutatum alia manu in κείσεων. - 28 γένηται Α. - 29 καὶ τη AR'S', Vassæus. -30 -7,ς ρινές Λ. - 31 ρέη Gal. in textu , Vassæus. - ριῆ Τ'. - 32 καὶ ῆν AR'S', Gal. in textu, Vassœus. - 33 ἐπιγίγνονται Gal. in textu. έπιγεννώνται Α. - έπιγένονται ΖΤ'. - περιγίνωνται Β'. - έπιγίγνωνται Β', Vassæus. - ἐπέλθωσιν gloss. Γ. - ἐπέλθωσι gloss. G. - 54 κριπικοί Τ'.

DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 397 amère, il convient de le faire vomir et de procurer par les lavements quelques déjections alvines ; si ces moyens n'amènent pas de solution, vous purgerez le malade avec du lait d'âncsse bouilli; yous ne lui ferez prendre aucune substance ni salée ni âcre, car il ne la supportera pas : vous ne lui donnerez pas de ptisane jusqu'à ce qu'il soit hors du temps des crises. S'il survient une épistaxis, la maladie se résout; elle se résout si des sueurs légitimes et critiques s'établissent avec des urines blanches, épaisses et donnant un sédiment uni : elle se résout encore s'il se forme un dépôt. Une solution, sans aucun de ces phénomènes, annonce ou une récidive, ou une douleur des hanches, on une douleur des membres inférieurs; le malade expectorera des matières épaisses s'il doit recouvrer la santé. Autre espèce de fièvre ardente : il v a flux de ventre. soif considérable, la langue est rude, sèche, et le malade a un goût salé dans la bouche; l'urine ne coule pas, le sommeil est absent, les extrémités se refroidissent. Si le malade n'a pas une épistaxis, ou un dépôt aux environs du cou, ou

- 35 χνήσιοι R' emendatum alia manu. - 36 παγέων λευχών pro λ. χ. π. A. — 37 την pro κήν S', Gal. in textu, Vassæus. - καὶ τη Α. — 38 άποστήματι pro ἀπόστημά που (R' mutatum alia manu in ἀπόστημά τι), Merc, in marg. - 39 τι pro που Gal. in textu, Vassæus. - 40 post γέντται addit της άρρωστίης ίσγύων Τ'. - 41 υποστροφή Τ'. - 42 της om. A. - 43 άξοωστίοις R' emendatum alia manu. - άρωστίης Z. -44 iσχίου AS', Gal. in textu, Vassæus. ~ ίσχύου Τ' - 45 άλγημα (sic) T'. - 46 συμβήσεται AR'S', Gal. in textu, Vassæus. - 47 πτύσει Gal. in Comm. - πτύεται S'. - πτύσεται A cum η supra e alia manu. -48 μελλει Τ'. — 49 ύγιῆς Τ'. — 50 άλλο καύσου γένος DFGJT'. - Ces mots sont en marge dans HI. - άλλου καύσου γένος Z. - ante καύσου addit meni C. - x. y. a. in marg. K. - x. y. a. om. Ald. - 51 ante κοιλίη addit ή vulg. - ή om. AHR'S', Gal. in textu, Vassæus. -52 δίψους A. - δίψις J. - δίψος S'. - 53 ante μ. addit έστι vulg. έστι om. ACR'S', Gal. in textu , Vassæus. - 54 τραγεία IT', Gal. in textu. - τραγεία CS'. - τρηγεία R', Vassæus. - τραγεία gloss. G. - τραγείη gloss. F. - 55 Ersa S'. - Ersa gloss. FG. - 56 altradors R', Vassaus, Gal. in textu. - άλυκώτητα έγουσα gloss. G. - άλυκότητα έγουσα gloss. F.

κώδης ούρων ' ἀπόληψις ' ² ἀγρυπνίη ' ¹ ἀκρυτήρια 4 ἐψυγμένα. Τῷ τοιούτῳ ἢν μὴ αἴμα ἐκ ' ρινῶν ' ρυἢ, ἢ ἀπόστημα περὶ ' τράχηλον γένηται, ἢ σκελέων ' ἄλγημα, καὶ πτύσματα παχέα ' πτύση (ταῦτα '' δὲ '' ξυστάσης τῆς '' κοιλίης '' γίγνεται, '4 ἢ '' ἰσχίου δδύνη, ἢ '' αἰδοίου πελίωμα), οὐ κρίνεται καὶ '' ὅρχις ἐνταθεὶς κριτικόν. '' Θορήματα '' ἐπισπαστικὰ δίδου.

2. 20 Τὰ 21 δ' όξέα 22 πάθεα, 23 φλεβοτομήσεις, ἢν ἰσγυρὸν φαίνηται τὸ 24 νούσημα, καὶ οἱ ἔχοντες 25 ἀκμάζωσι τῷ 26 ἢλικίᾳ, καὶ ρώμη 27 παρῷ αὐτέοισιν. 28 Ἦν μὲν οὖν σύναγχος 29 ἢ, 30 ἐκλεικτοῖσιν 31 ἀνακάθαιρε, 32 εἴτ' άλλο τι 33 τῶν 34 πλευριτικῶν 1 ἢν 35 δὲ ἀσθενέστεροι 36 φαίνωνται, 37 ἢ 38 καὶ 39 πλείω τοῦ αἴματος ἀφελης, κλυσμῷ 40 κατὰ 41 τὴν κοιλίην 42 χρέεσθαι 43 διὰ τρίτης 44 ἡμέρης, ἔως ὰν ἐν 45 ἀσφαλείᾳ 46 γένοιτο δ 47 νοσέων, 40 καὶ λιμῷ, εἰ γρήζοι.

' Απόληψις D, suprascripto eadem mann επισχεσις. - ἀπόλειψις CR'. - ἐπίσχειις Imp. Samb. ap. Mack. — <sup>2</sup> άγωνιη pro άγρυπνίη Α. - άγρυπνία gloss. FG. — <sup>3</sup> άκρώτερα τὰ ἄκρα τῶν ἄρθρων gloss. iu marg. FG. — 4 έψηγμένα S'. - ψυχρά gloss. FG. — 5 ρινός ACDFHIJLQ'R'T', Gal. in textu, Vassæus. — 6 ἐκρεύση gloss. FG. — 7 post περί addit τον vulg. - τον om. AC. - 8 άλγγιμα (sic) T'. - πόνος gloss. FG. -9 πτυασάση R' mutatum alia manu in πτύση. — 10 δε om. J. — 11 ξύστασις C. - σύστασις A. - ξυστάσις (sic) T'. - J'ai suivi, pour ce membre de phrase très-obscur, le sens indiqué par Galien. Mais je n'ai pas osé toucher au texte. On peut croire que de pareils membres de phrase ont été intercalés après coup, et sans que l'auteur ait pris soin de les raccorder avec le reste. - 12 κοιλίας R'. - κοιλίας gloss. FG. - 13 γίγν. C. - γίνεται vulg. — '4 ή οιπ. R'. - ή..... κρίνεται οιπ. Τ'. — '5 λοχίων ΑR', Gal. in textu, Vassæus. - ισχύων S'. — '6 αλδοίων Α. — '7 δρχεις S'. — 18 τὰ ρόφ, S'. – ρυφήματα Α. — 19 ἐπιστατικὰ CFGIJKZT', Ald. – ἐπὶσπασματικὰ (sic) Α. – ἐπισπαστικὸν S'. — 20 περὶ θεραπείας εξέων in tit. A. - 21 Se CDFGHIJKZR'S'T', Gal. in textu. - 8' oin. A. - $^{22}$  πάθη Λ. - τῶν νοσημάτων pro πάθεα  $^{23}$  βλεβοτομήσεις  $^{7}$ . — 24 νούσημα Lind. - νόσημα vulg. — 25 ἀκμάζουσι S'. — 26 ἡλικία DS'. — 27 παραγένηται gloss, FII. - παρή αὐτέοισιν om. A. - La phrase pourrait aussi bien s'entendre avec le texte de A, dans lequel ρωμη serait au datif et se rapporterait à ἀχμάζωσι. — 28 εί pro πν D. - 29 7 om. R' restit. alia manu. - 30 ante έκλ, addit καὶ vulg. καί om. AR'S', Gal. in textu, Vassæus. - έκλεικτώ S', Gal. in textu, Vassaus; ces deux derniers ont en marge καὶ ἐκλεικτοῖσιν. - ἐκλεικτοῖσιν Lind. - έκλικτικοΐσιν D. - έκλεκτώ R' mutatum alia manu in έκλεικτώ. - έλικτω A. - έκλίκτοισιν vulg. - 31 ανακάθαρε R'S', Gal. in textu, Vassreus. - 32 την τ' R', Gal. in textu, Vassreus. - την δέ pro εἴ τ' AC. - 33 τω πλευριτικώ ACFII (I mutatum alia manu in των πλευριτικών)

une douleur des jambes, ou une expectoration de crachats épais (ajoutons, quand le siège du mal est dans le ventre, ou une douleur dans la hanche, ou une lividité des parties génitales), la maladie ne se juge pas; la tension des testicules est aussi un phénomène critique. Donnez des bouillies capables d'attirer les humeurs.

2. Vous saignerez dans les maladies aiguës, si l'affection paraît intense, si les malades sont dans la vigueur de l'age, et s'ils conservent leur force. Dans les cas de pleurésie avec mal de gorge, prescrivez au malade des eclegmes sialagogues : mais, si la faiblesse paraît trop grande, et si vous avez déjà tiré beaucoup de sang, bornez-vous à faire prendre tous les trois jours un clystère au malade, jusqu'à ce qu'il soit hors de danger, et tenez-le à l'abstinence, s'il en est besoin.

JT'. - Cette phrase est très-obscure, Galien dit que l'auteur, laissant de coté les autres maladies aigues, n'a parle que de la pleurésie, comme dans la première partie du livre, τὰ δ'ἄλλα νουσήματα τὰ ἐξέα παραλείψας. περί του πλευρίτου είρηκεν, ώς κάν τω πρώτω μέρει του βιβλίου πεποίηκεν, Je n'ai pu trouver ce sens, soit dans le texte vulgaire, soit dans les variantes; mais, pour m'y conformer, j'ai traduit, sans oser toucher au texte, comme si j'avais ln: εττ' άλλιο τινί, τον πλευριτικόν. — <sup>34</sup> πλευριτικών R'. — <sup>35</sup> δ' S'. — <sup>36</sup> φαίνονται T', Gal. in textu. — 37 7 A. - ny pro n vulg. - n vaut certainement mieux que nv. - 38 καί om. D restit. alia manu. - 39 πλέον AR'S', Gal. in textu, Vassæus. - 40 κάτω Α. - κατά om. R' restit, alia manu. - κατακειλίτο sine την Τ'. - 41 την om. ACDFGHIJR'S', Gal. in textu, Ald., Vassæus. - 42 χρησθαι A. - 43 διατοίτης Τ'. - 44 ήμέρας R'S', Gal. in textu, Vassreus. — 45 ἀσφαλία S'. — 46 γέναται AR'S', Gal in textu, Vassreus. — 47 νεσών S'. — 48 καὶ λειμώ (sic) εἰ χρηζει Α. – καὶ λιμιῦ χρήζοι vulg. - ή και λιμού χρήζοι Gal. in textu, Vassaus. - Lo manuscrit R' a λειμέο an lieu de λιμέο, et cela a été corrigé par une autre main. -Ce passage est fort difficile. Je vais exposer les difficultés qu'il suscite, et les raisons qui rendent probable l'interprétation que j'en donne. Foes traduit: donec in tuto æger fuerit et same opus babeat. Pour que cela signifie quelque chose, il faut entendre fame dans le sens d'être alimenté; car, dans le sens d'abstinence, il y aurait une contradiction avec être en sitreté (in tuto), puisque les malades qui sont en sitreté, sont mis, non à la diète, mais à un commencement de régime alimentaire. Or, de quelque façon 'qu'on prenne lauog, on n'en peut faire sortir l'idée d'alimentation. Gardeil a traduit : jusqu'à ce qu'il (le malade) est hors de danger, et qu'il se sent de l'appétit. C'est, au fond, le même sens que dans Foes; l'objection est la même; car, si λιμός peut signifier appétit, you serv ne peut pas signifier se sentir. Ces traductions sont conformes au texte vulgaire; Grimm a suivi une autre route, en

400 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).

3. Φλεγμαίνοντα ύποχόνδρια ' μή πνευμάτων ' ἀπολήψει, 
όρενῶν ' ἐντάσιες, ' ἢ ΄ πνευμάτων ' προστάσιες, ' ὀρθοπνοίης 
ξηρῆς, ' οἶσι μὴ ' πῦον ' ὑπεστιν, ἀλλλ ' ὑπὸ ' πνεύματος 
' ἀπολήψιος τὰ ' 4 παθήματα ' 5 ταῦτα ' ὁ ὑπογίγνεται, ' 7 μάλιστα ' ὁ δὲ ἤπατος ' περιωδυνίαι, " καὶ σπληνὸς ' βαρέα, καὶ ἀλλαι 
φλεγμασίαι τε καὶ ' ὑπὲρ φρενῶν ' 3 περιωδυνίαι, ' 4 καὶ ' 5 ξυστροφαὶ ' 5 νουσημάτων, ' 7 οὐ ' 8 δύνανται λύεσθαι, ' 20 ἡν ' 3 τις ' 1 πρῶτον 
ἐπιχειρέη φαρμακεύειν ἀλλλ ' 3 φλεδοτομίη ' 3 τῶν τοιῶν ὰ ἡγεμονικόν 
' δεστιν · ἔπειτα δὲ ' 3 ἐπὶ ' 16 κλυσμὸν, ' 7 ἡν μὴ μέγα καὶ ' 38 ἔσχυρὸν 
' δεστιν · ἔπειτα δὲ ' 3 ἐπὶ ' 16 κλυσμὸν, ' 7 ἡν μὴ μέγα καὶ ' 38 ἔσχυρὸν 
' Απολήψει καὶ ' ἐπειτα δὲ ' 3 ἐπὶ ' 16 κλυσμὸν, ' 7 ἡν μὴ μέγα καὶ ' 38 ἔσχυρὸν 
' Απολήψει καὶ ' ἐπειτα δὲ ' 3 ἐπὶ ' 16 κλυσμὸν, ' 7 ἡν μὴ μέγα καὶ ' 38 ἔσχυρὸν 
' Απολήψεις ' ἐπειτα δὲ ' 3 ἐπὶ ' 16 κλυσμὸν, ' 7 ἡν μὴ μέγα καὶ ' 38 ἔσχυρὸν 
' Απολήψεις ' ἐπειτα δὲ ' 3 ἐπὶ ' 16 κλυσμὸν, ' 7 ἡν μὴ μέγα καὶ ' 38 ἔσχυρὸν 
' Απολήψεις ' ἐπειτα δὲ ' 3 ἐπὶ ' 16 κλυσμὸν ' 7 ἡν μὴ μέγα καὶ ' 38 ἔσχυρὸν 
' Απολήψεις ' ἐπειτα δὲ ' 3 ἐπὶ ' 16 κλυσμὸν ' 7 ἡν μὴ μέγα καὶ ' 38 ἔσχυρὸν 
' Το καὶ ' 10 καὶ ' 1

traduisant conformément à la variante que porte le texte qui accompagne le Commentaire de Galien ( n xxi): bis sie (die Kranken) entweder in Sicherheit sind, oder enthaltsam zu seyn northig haben. D'après cette traduction, l'auteur bippocratique aurait dit qu'il faut purger par des lavements tous les trois jours, jusqu'à ce que le malade ou soit en sûreté, ou ait besoin d'être tenu à l'abstinence. La difficulté que je trouve à ce sens, c'est l'opposition extrême qu'il v a entre les deux alternatives; la première suppose l'établissement de la convalescence ; la seconde suppose ou une aggravation de l'état, ou l'approche d'une crise; et, si l'auteur hippocratique avait voulu indiquer l'aggravation des symptômes, il ne l'aurait sans doute pas indiquée d'une manière aussi détournée; il aurait simplement dit: si quelque symptôme grave survient, ήν τι τῶν έπιχινδύνων φαίνηται, ou si la crise est prochaine, ην των κρισίων έγγυς 7. Remarquez en outre qu'il n'est pas dit dans ce qui précède, que le malade ait pris quelque substance alimentaire; de sorte qu'on n'est guère autorisé à admettre qu'il ait parlé ici de supprimer une alimentation dont il n'a fait encore aucune mention. En raison de ces difficultés, je me suis rejeté du côté du manuscrit A, qui m'a donné un sens beaucoup plus satisfaisant, ce me semble. Il a λιμώ au lieu de λιμεύ, εί devant γρήζοι: je puis alors sous-entendre γρέεσθαι, et traduire: prescrivez l'ab. stinence . s'il en est besoin. Ce qui est , d'une part, fort clair , et d'autre part, fort naturel. Galien dit dans son Commentaire sur ce membre de phrase : « Ce qui est ajouté à la fin sera compris facilement de ceux qui se souviennent de ce que j'ai enseigné dans mon Commentaire sur le premier livre. » Τὸ δὲ προσκείμενον ἐπὶ τῆ τελευτή τοῦ λόγου, τὸ, ἢ καὶ λιμοῦ χρήζοι, δήλον τοις μεμνημένοις των έν τῷ πρώτο μοι βιδλίφ διδαχθέντων. Il n'y a, dans ce passage, rien qui contredise l'explication que j'ai donnée à l'aide du manuscrit A. Car la répétition de η καὶ λιμού χρήζοι, qu'ou y trouve, ne prouve nullement que Galien ait lu de cette façon, et elle laisse toute liberté d'admettre un meilleur texte.

DU BÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 401

3. Les hypochondres gonflés par une autre cause que l'interruption de l'air intérieur; la tension du diaphragme; la respiration entrecoupée, avec orthopnée sans expectoration, dans les cas où le pus n'est pas encore formé, mais où ces accidents sont produits par la suffocation; surtout les fortes douleurs du foie et les pesanteurs de la rate; toutes les autres phlegmasies et douleurs fortes au-dessus du diaphragme; enfin les maladies aiguës où il y a des engorgements d'humeurs, ne se résolvent pas si on les attaque d'abord par la purgation. La saignée en est le remède capital; ensuite on en vient aux clystères, à moins que l'affection ne soit grande et intense; si elle l'est, une purgation est nécessaire après la saignée; mais la saignée avec la purgation

\* Mi.... un om. S', un blanc en tient la place. - 2 άπελείψει C. -<sup>3</sup> ἐνστάσιες Λ. - ἐνστάσπες C. — <sup>4</sup> ἢ om. Λ. — <sup>5</sup> πνεύματος GZ. — 6 προτάσιες Η , Vassœus, Chart. in textu. - προστάσιες C. - προτάσεις Gal. in cit. t. 3 , p. 494 , 1. 50. - 7 desenving R'T'. - 8 cioun (sic) T'. - 9 πόον ADFHIJKR'T', Ald., Vassæus, Lind. - " οπεστιν A. ύπεισιν vulg. - ὑποίσει S'. - ἄπεισιν C. - Ϋγουν ὑποχώρει in marg. Η. - " ἀπό pro ὑπό Vassæus. - ὑπό om. CDF (G restit. alia manu) IJKL ZS'T', Imp. Samb. ap. Mack. - 12 πνεύματος B, Gal. in Comm. πνευμάτων vulg. — 13 ἀπολήψιες D (G cum o; alia manu) HKLZR'T', Imp. Samb. ap. Mack. - ἀπολήψειες F. - ἀπολήψεις (sic) B. - ἀπολείψης: C. - ἀπολτίψιος..... φρενών om. S', un blanc en tient la place. - 14 πάθη A. - 15 ταῦτα positum ante τὰ D. - 16 ἐπιγίνεται HR', Gal. in textu, Vassaus. - 17 uzdigta om. A. - 18 zai pro Si A. - post de addunt καί CR', Gal. in textu, Vassæus. - 19 περιοδύνη ή pro περιωδυνίαι Α. - περιοδυνίαι R'S'. - περιωδυνίη C. - 20 καί om. DF (G restit, alia manu) IIIJKZT'. - καί...... περιωδονίαι om. R' restit. alia manu in marg. - 21 βάρει Λ. - 22 ύπερφρενών C. - 23 περιοδυνίαι Α. -24 τε addit post περ. vulg. - τε om. D. - 25 συστροφαί Α. - ξεστροφαί Z. - 26 γευσημάτων FHIJZT', Lind. - γεσημάτων vulg. - 27 ante cô addit a A. — - 8 αδύνανται pro εὐ δύνανται Gal. in textu. Vassæus. — 29 gv pro gv S'. - 30 post rig addunt có quidam Codd. ap. Chart. -31 ποέπερον R' Gal. in textu, Vassarus. - πο, έπιχ, om. S', un blanc en tient la place. - 32 φλεβοτομά Gal. in textu. - φλεβοτο un blanc. - 33 τον τοιένδε S'. - τ. τοιώνδε A. - 34 έστιν om. K. -35 ἐπικλυσμὸν CDFGIJZS'T', Ald., Merc. in textu sed in marg. ἐπὶ κλυσμών. — 36 κλυσμόν ΛΗΚ, - κλυσμών Yulg. — 37 αν pro ήν S'. — 38 ante loy, addit utine R', obliteratum alia manu.

τὸ ' νούσημα ' ἢ · εὶ δὲ ' μὴ, καὶ ὕστερον ' φαρμακείης ' δεῖ · δ δεῖται δὲ ' ἀσφαλείης καὶ μετριότητος ' μετὰ φαρμακείης φλεΚοτομίη, ' Οκόσοι δὲ τὰ ' Φλεγμαίνοντα ἐν ' ἀρχῷ τῶν ' νούσων ' ἐ δύδιως ' ἐ ἐπιχειρέουσι λύειν ' ὁ φαρμακείη, τοῦ μὲν ' ἱ ξυντεταμένου καὶ φλεγμαίνοντος οὐδὲν ' ὁ ἀφαιρέουσιν ' ἐ οὐ γὰρ ' ἱ ἐνντεταμένου καὶ φλεγμαίνοντος οὐδὲν ' ὁ ἀφαιρέουσιν ' ἐ οὐ γὰρ ' ἱ ἐντεταμένου καὶ φλεγμαίνοντος οὐδὲν ' ὁ ἀφαιρέουσιν ' ἐ οὐ γὰρ ' ἱ ἐντεταμένου καὶ φλεγμαίνοντος οὐδὲν ' ὁ ἀφαιρέουσιν ' ἐ οῦ γὰρ ' ἱ ἐντέταμένου καὶ φλεγμαίνοντος οὐδὲν ' ὁ ἀφαιρέουσιν ' ἐ οῦ ' ἐν νουσήματι καὶ
ὑγιεινὰ ' ἐ ὑνιτήκουσιν ' 2 ἱ ἀσθενέος δὲ τοῦ σώματος ' ἐ γενομένου,
τό 2 νούσημα ' ἐ ἐπικρατέει ' 2 ὁ ὁ ὁ ἀνιήτως ἔχει.

Τήση τοῦ σώματος, τὸ τοιόνδε ' ἐ ἀ ἐνιήτως ἔχει.

4 Τὸ 31 δὲ ἄρωνον 32 τινὰ 33 ἐξαίρνης γενέσθαι, ολεβῶν 34 ἀπολή-

\* Νουσήμα Lind. - νόσημα vulg. - 2 ἔη Q', Lind. - 3 μη και ύστ. om. S', un blanc en tient la place. - 4 φαρμακείνη (D mutatum alia mann in φαρμακείας) FGHIJKZ. - φαρμακεία C. - καί φαρμακίας pro gapu, S'. - gapuazein T'. - 5 δεί om. C (D restit, alia manu) FGHIJKZ. - δεί.... φλεβοτομίη om. Τ'. - 6 δείται AS'. - 7 post δε addunt nai R', Gal. in textu. - ἀσφαλείας S'. - 8 μετά φαρμακείης φλεβοτομίαι (sic) Α. - μετά φλεβοτομίην φαρμακείη vulg. - μετά φλεβοτομίην φαρμακίη S'. μεταφλεβοτομίνη φρομακεία 1. - μεταφλεβοτομίνη φαρμακείνη Ζ. - μετά φαρμακείην φλεβοτομίην C. - μετά φλεβοτομίην φαρμακείη R', une autre main a écrit au-dessus : ή φλεβοτομές μετά φαρμακείες: puis la même main a effacé ces mots et écrit en marge : μετά φαρμακίτη σλεβοτουίτη. μετά φαρμακείνη φλεβοτομίη quædam άντίγραφα Galeni tempore. - Il serait fort difficile de se reconnaître dans cette variété et ce conflit de lectures. Heureusement, ici comme en plusieurs autres circonstances, Galien vient à notre secours. En effet, il dit: « Quelques-uns rendent ce passage inintelligible, en écrivant mal le mot φαρμαχείας, dont l'auteur s'est servi à la fin de la phrase, et en lui faisant dire que la saignée a besoin de précaution et de modération après la purgation. Ils mettent l'accusatif, au lieu du génitif qu'il saudrait. Car dans tout ce passage, ce que l'auteur conseille, c'est d'abord d'employer la saignée, puis d'en venir à la purgation, et non, comme ceux-là écrivent, d'employer la purgation d'abord, puis d'en venir à la saignée. » Τὸ δ'ἐπὶ τῷ τέλει της προγεγραμικένης όήσεως ένια ποιούσιν άδιάγνωστον, ούκ όρθως γράφοντες το της φαρμακείας όνομα, κατά την τελευτήν είρηκότος τοῦ συγγραφέως, ἀσφαλείας μεν και μετριότκτος δείσθαι φλεβοτομίαν μετά φαρμακείνν, την καλουμέναν αίτιατικήν πτώσιν άντι γενικής ποιούντες. Εν όλη γάρ τη όγισει τουτέστιν αύτο το συμβουλευόμενον, έπι φλεδοτομίαν ήνειν πρότερον, είθ' έξης έπι φαρμακείαν, ούγι τουναντίον, ως έκεινοι γράφουσιν, έπι φαρμαχείαν πρότερον παραληφθείσαν, είθ' ούτως έπὶ φλεβοτομίαν άφικέσθαι. Il résulte de ce passage que la honne leçon est celle que le seul A nous a besoin de précautions et de modération. Les médecins qui cherchent à procurer, par des purgations administrées dès le début, la résolution des maladies phlegmasiques, ne délivrent pas le corps de ce qui est tendu et enflammé. car la maladie, dans sa crudité, ne le permet pas, mais ils déterminent la fonte des parties qui sont saines et qui résistent au mal; le corps ayant été débilité, la maladie prend le dessus, et, quand la maladie a pris le dessus, la guérison n'est plus possible.

4. La perte subite de la faculté de parler doit être attribuée

a conservée, sauf ελεβετεμία au datif; que la lecon que Galien blâme, subsiste dans une correction écrite à la marge de R'; enfin que la leçon de notre texte vulgaire n'a aucun appui: résultat qui doit d'autant plus appeler l'attention d'un éditeur, que la leçon du texte vulgaire est la plus naturelle, et celle que j'aurais choisie, si j'avais été abandonné à mes seules lumières. Tant il est vrai qu'en fait d'édition d'anciens textes, il faut deviner et conjecturer le moins qu'il est possible! - 9 émica A. όκόσοισι Gal. in cit. t. 3, p. 393, l. 10. - γάρ pro δε Aetius in cit., p. 54, ed. Ald. — 10 ήγουν τὰ έχοντα όγκον καὶ ἀντιτυπίαν in marg. Η. - 11 άρχησι Gal. in cit. t. 5, p. 266, l. 19, Aet. - 12 νεσημάτων Gal. in cit. ibid. - τ. v. om. Aet. - 13 εὐθέως om. A. Aetius, Gal. in cit. ibid. - 14 ἐπιχειρούσι DR', Gal. in textu, Vassacus, Epist. ad Damag., p. 534, ed. Frob. - έπιγειρούσιν A. - έπιβέουσι (sic) T'. - Dans la prêtendue Lettre d'Hippocrate à Damagète, ce passage est cité; j'en note ici les variantes. - φαρμαχίησι λύειν έπιγειρούσι Λet. — 15 φαρμαχίη S'. — 16 ξυντεταγμένου CT'. - συντεταγμένου Α. - 17 ωφελέουσιν Epist. ad Damag. - στερίσουσιν gloss. G. - στερίσκουσιν gloss. F. - 18 οὐδε pro co Epist. ad Damag. - 19 8:28:85: CGR'HFIJKZ, Gal. in textu, Vassœus, Ald., Aet. - διαδε: AS'. - διδεί Τ'. - διαδίδωσιν Epist. ad Damag. - 20 ύγ. κ ά. τ. νοσ. Λει. - δ' ΛCR'S', Gal. in textu, Vassæus. - 21 γεστιμάτι ΛR'CS'T'KIHD, Gal, in textu, Epist. ad Damag., Vassœus. - σώματι pro v. Gal. in cit. ibid. - 22 ξυντέχευσι Epist. ad Damag. - ξυντέχουσεν Aet., Lind. - συντέχουσεν Vulg. - συντέχουσε Ι. -23 ἀσθενέως Epist. ad Damag. - ἀσθενοῦς gloss. F. - γάς pro δὲ Λετ. -24 γιγνομένου R', Gal. in textu, Vassatus, Mack. - γινομένου AS', Epist. ad. Damag., Aet. - 25 veógraz Lind., Mack. - végraz vulg. -<sup>26</sup> е́тихрате́т, Gal. in textu. - е́тихра (sic) Z. - ѐтихрате́т gloss. F. - е́т. т. νόσ. Aet. — 27 όταν Α. - έπόταν gloss. FG. - έκότε Aet. — 28 νεύσκμα Lind., Mack. - vérgua vulg. - 29 êmizparriret R', Gal. in textu, Mack. Aet. - νικήση gloss. F. — 3° ἀντήτως AC, Gal. in textu, Vassicus, Mack. - ἀνίντος R' mutatum alia manu in ἀντήτως. - ἀνιάτως yulg. άθεραπεύτως gloss. FG. - όλεθρίως pro ανιάτως sine το τοιούδε Λet. -31 8' S'. - 32 Tiva om. ACR'S', Gal. in textu, et in cit. t. 5, p. 207, Vassæus. — 33 ἐξέρνης Τ΄. — 34 ἀπολήψηες C. - ἔγουν πληρώσεις in marg. II.

404 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (ΑΡΡΕΝDΙCE).

ψιες λυπέουσιν, ἢν ὑγιαίνοντι τόδε ² ξυμβἢ ἄνευ ³ προφάσιος ἢ ἄλλης 4 αἰτίης ἰσχυρῆς: 6 φλεβοτομέειν 6 οὖν 7 χρὴ τὸν βραχίονα τὸν δεξιὸν τὴν 8 ἔσω φλέβα, καὶ 9 ἀφαιρέειν τοῦ αἴματος, κατὰ τὴν 10 ἔξιν καὶ τὴν 11 ἡλικίην 12 διαλογιζόμενον τὸ 13 πλεῖον καὶ τὸ ἔλασσον. 14 Ξυμπίπτει δὲ 15 τοῖσι 16 πλείστοισιν αὐτέων τοιάδε: 17 ἐρυθήματα 18 προσώπου, 19 ὀμμάτων 20 στάσιες, 21 χειρῶν 22 διασάσιες, 23 δδόντων 24 τρισμοί, 25 σφυγμοί, 26 σιηγόνων 27 ξυναγωγὴ, 28 καὶ 29 κατάψυξις ἀκρωτηρίων, πνευμάτων 30 ἀπολήψιες 31 ἀνὰ 32 τὰς φλέβα ς

5. 33 Όχόταν άλγήματα 34 προγένηται, 35 μελαίνης χολῆς

1 Hotéguery R', Imp. Samb. ap. Mack., Gal. in textu, Merc. in marg., Vassaus, Lind. - λυπέουσι Τ'. - addit τὸ σῶμα ante λυπέουσιν Gal. in cit. 1. 3, p. 207, l. 47. - Soit qu'on sous-entende riva qui précède, soit qu'on admette σώμα donné par la citation de Galien, λυπέουσιν, appuyé par de bons manuscrits, doit être conscrvé; πατέσυση en est sans doute une glose. - 2 συμβή Α. - 3 προφάσηςς C. - προφάσεως S'. - 4 αίτίας Α. - αἰτίας ἰσχυρᾶς gloss, F. - 5 φλεβοτομεῖν S'. - 6 οὖν om. (DG restit. alia manu) FIIJIKZT'. - yon ouv R'. - 7 δεί pro yon C. - yon om. A. — 8 ἔσω AR'S', Gal. in textu, Vassæus. – εἴσω vulg. — 9 ἀφαιρεῖν gloss. F. - 10 egiv om. S', un blanc en tient la place. - egiv T'. - 11 naixion gloss. F. - 12 διαλογιζόμενος CGR/T/KIJZDHF, Ald., Gal. in textu, Vassæus. - λογιζόμενος S', un blanc tient la place de δια. - 13 πλέον R'S', Gal. in textu, Vassæus. - 14 συμπίπτει AS'. - 15 τοίσιν C. -16 πλείστεισι sine αὐτέων Α. -- 17 έωθήματα (sic) Τ'. - ἐρυθρότητες gloss. FG. - 18 προσώπων S'. - 19 addunt και aute in. ACR'S', Gal. in textu, Mack., Vassæus. - δμάτων Z. - 20 στάσηες C. - 21 adduut καὶ ante χ. AR'S', Mack., Vassœus. - 22 διαστ. χ. AKS', Gal. in textu, Vassmus. - διαστάσηες γ. C. - διαστάσιες om. R' restit. alia manu ante γειρών. - 23 τρισμοί όδόντων ACS', Gal. in textu, Vassons. - πρισμοί όδόντων R'. - 24 τρισμός Κ. - 25 σφιγμός (sic) Κ. - Dans le texte vulgaire, ou de Foes, et dans la plupart des manuscrits, la virgule est apres σικτένων, de sorte qu'on lit σφυγμεί σικτένων. Dans A et R', la virgule est après σφυγμοί. Au reste, le Commentaire de Galien ne laisse aucun doute sur la ponctuation, puisqu'il dit: le resserrement des máchoires est un symptôme spasmodique, ή δε των σιαγόνων συναγωγή σπασμώδες έστι σύμπτωμα. Foes, tout en ponctuant mal, a bien traduit; Van der Linden et Mack ont rectifié la ponctuation. Galien dit que le mot σφυγμεί n'a pas ici un sens très-bien déterminé, attendu que les anciens s'en sont servis pour exprimer les mouvements douloureux qui se passent dans les parties ensiammées, des palpitaDU REGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 405 à la réplétion excessive des veines, si cet accident survient pendant la santé sans cause extérieure ou sans autre cause violente; dans ces cas, il faut ouvrir la veine interne du bras droit, et tirer du sang en quantité plus ou moins grande, suivant la constitution et l'âge du malade. La plupart de ces malades présentent les symptômes suivants: rougeur du visage, fixité du regard, distension des mains, grincements des dents, pulsations, serrement des mâchoires, refroidissement des extrémités, suspension du cours de l'air dans les veines.

5. Des douleurs fixées antécédemment sur un point, y at-

tions convulsives, et des pulsations artérielles. — 36 στηγόνων ΛC, Gal. in textu, Mack., Vassœus. — 37 ξυναγωγή Lind. - συναγωγή vulg. - Aucun de nos manuscrits, qui varient sur le σ et le ξ dans la proposition ξυν, n'a ici ξυναγωγά. Je ne sais si Van der Linden a fait cette modification d'après quelque manuscrit consulté par lui. Je l'ai adoptée, parce que je rétablis partout systématiquement ξύν au lieu de σύν. Mais j'ai toujours soin de noter quand le changement que je suis n'est appuyé d'aucun manuscrit. — 28 ante καὶ addunt δε FGIZ. - Le δε qu'ajoutent ces quatre manuscrits, donnerait un sens tout différent à la phrase, qui deviendrait: σουγμοί σιεγόνων, ξυναγωγή δε καί κατά ζυζις αποωτιρίων, et qui signifierait : battements des machoires, resserrement et refroidissement des extrémités. Ce sons est, comme je l'ai dit, impossible à admettre à cause du Commentaire de Galien. Il est probable que la ponctuation qui plaçait la virgule après σιαγένων, a induit à ajouter de après guarwyn, quelque correcteur qui aura voulu lever, à l'aide de cette particule, tous les doutes sur la lecture de cette phrase, mais qui l'aura mal comprise. — 29 καταψύζεις Λ. — 30 ἀπολήψηςς C. - ἀπὸ λήψιες (sic) T'. - Galien dit qu'il est probable que l'auteur a entendu par les mots πν. άπ. ἀνὰ τ. c., la cessation des hattements du pouls, ἀσφυξία. — 31 ἀναφλέβας (sic) sine τὰς ZT'. — 32 τὰς om. ACFGI (J, restit. alia manu), Ald. - 33 δπόταν Α. - 34 προγένηται quædam αντίγραφα Galeni tempore. - προσγένηται vulg., et quædam αντίγραφα Galeni tempore. - Galien dit: « Quelques-uns rattachent cette phrase à la phrase qui précède; aussi le mot προγέναται est-il écrit de deux façons : ceux qui réunissent les deux phrases, écrivent la syllabe moss avec le sigma; ceux qui ne les réunissent pas, l'écrivent sans le sigma, καὶ ἔκοι τοῦτον (τὸν λόγον) εκείνοις συνάπτουσι καὶ δια τοῦτο, καί ή γραφή δίστη του προσγένηται δήματος εδρίσκεται · των μέν συναπτόντων τόν ένεστωτα λόγον τω προειρχμένω, την πρός συλλαβήν γραφόντων μετά τοῦ ο οτοιχείου: των δε μή συναπτόντων, διά την πρό, χωρίς τοῦ σίγια, » Galien observe que ceux qui rapportaient προσγένητα: à ce qui précède, coupaient la phrase antécèdente à ἀπολήψιες ἀνὰ τὰς φλέβας, et qu'ils faisaient, de ecs mots, le commencement d'une nouvelle phrase à laquelle apparteuait des-lors προσγένεται et ce qui suit. « Quelques uns 406 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).

καὶ ' δριμέων βευμάτων ' ἐπιβρύσιες ' γίγνονται · 4 ἀλγέει δὲ ' τὰ ἐντὸς ' 6 δαχνόμενος · 7 δηχθείσαι δὲ καὶ <sup>8</sup> λίην <sup>9</sup> ξηραὶ <sup>19</sup> γενόμεναι αὶ φλέβες ἐντείνονταὶ <sup>11</sup> τε καὶ <sup>12</sup> φλεγμαίνουσαι <sup>13</sup> ἐπισπῶνται τὰ ' 4 ἐπιβρέοντα · "Θυν διαφθαρέντος τοῦ αἴματος, καὶ τῶν πνευμάτων οὐ δυναμένων ἐν <sup>13</sup> αὐτῷ τὰς <sup>16</sup> κατὰ φύσιν <sup>17</sup> ἐδοὺς βαδίζειν, <sup>18</sup> καταψύξιες <sup>19</sup> τε <sup>19</sup> γίγνονται ὑπὸ τῆς <sup>21</sup> στάσιος, καὶ <sup>22</sup> σκοτώσιες, καὶ <sup>23</sup> ἀφωνίη, καὶ <sup>24</sup> καρηβαρίη, <sup>25</sup> καὶ <sup>26</sup> σπασμοὶ, ἢν ἤδη ἐπὶ τὴν <sup>27</sup> καρδίην ἢ τὸ <sup>28</sup> ἦπαρ ἢ <sup>29</sup> ἐπὶ τὴν φλέβα <sup>20</sup> ἔλθη· <sup>31</sup> ἔνθεν ἐπίληπτοι <sup>32</sup> γίγνονται ἢ <sup>33</sup> παραπλῆγες, ἢν ἐς <sup>24</sup> τοὺς περιέχοντας τόπους <sup>35</sup> ἐμπέση τὰ <sup>36</sup> βεύματα, καὶ ὑπὸ τῶν πνευμάτων οὐ δυναμένων διεξιέναι <sup>37</sup> καταξηρανθῆ. 'λλλὰ χρὴ τοὺς

font, de ces mots, le commencement d'une autre phrase dont le sens est différent, ενικι δε δευτέρας έπόσως, επέραν έχεύσης διάνωιαν, άρχην πίθενται ταύπην την λέξιν. » Galien ne se prononce pas sur la valeur relative de ces deux leçons. Mais son Commentaire prouve que les exemplaires qui ne coupaient pas la phrase à ἀποληψιες, portaient προγένηται. Grimm a traduit dans le sens de προγένηται. Η est étonnant qu'aucun manuscrit n'ait conservé la leçon de προγένηται. — 35 μελένης Τ'.

\* Δρυμέων C. - \* ἐπιδρύσηες C. - ἐπιβρύσιες Κ. - \* γίγνονται C. - γίν. vulg. - γένωνται DS'. - 4 άλγειται Α. - πάσχει gloss. G. - 5 τά om. R' restit. alia manu. — 6 δακιώμενος (G emend. alia manu) Z. - δακιόμενα R'S', Mack, Vassæus. — 7 δειχθείσαι C. - δειχθήσαι (sic) Τ', - διχθείσαι Z. - 8 λείνν C. - λέαν gloss. F. - 9 ξηραινόμεναι pro ξ. γ. C. - 10 γινόμεναι AZS'. - " τε om. Z. - " φλεγμαίνονται A. - " addit και ante έπ. A. — 14 ἐπιζόμέντα CIKR'S', Gal. in textu , Mack , Vassæus. — 15 έχυτῶ Λ. — 16 καταφύσιν Z. — 17 έδῶ Z. - Dans G la finale est incertaine; mais, comme ce manuscrit est ordinairement conforme à Z, je pense qu'il y avait aussi έδω; au reste, une autre main a écrit έδούς. όδον F. — 18 καταψύζηςς C. - κοπαψίζιες Z. — 19 τε om. KZR'S', Gal. in textu, Vassœus. - 20 γίγν. C. - γίν. vulg. - 21 στάσεως R', Gal. in textu, Vassæus. - στάσηρς C. - τάσεως S'. - τάσιος Α. - συστάσιος. -\*2 σκοτώσηες C. — 23 ἀφωνίαι Τ'. - ἀφανίη Κ. — 24 καριβαρίη Ζ. - καρηβαρία gloss. F. - 25 καὶ σπ.... γίγνονται ή om . S', un blanc en tient la place. - addit ή ante καί Α. - 26 σμοί (sic) pro σπασμοί Ζ. - σπασμές DH. - 27 καρδίαν cum ην alia manu supra αν R'. - 28 ήπαρ (sic) T'. 29 έπὶ om. D restit, alia manu. - 30 ἔλθη ACR', Gal. in textu, Vassæus. - διέλθη vulg. — 31 όθεν Α. — 32 γίνονται vulg. - γίνωνται D. — 33 παρά πληγέσιν ( G iu marg, alia manu παραπλήγες ) Z. - παράπληγες Ι. περαπληγέσιν FJ. - παρά πληξίη (sic) Α. — 34 τού:.... δυναμένων

tirent des flux de bile noire et d'humeurs âcres; les parties internes font éprouver un sentiment de morsure; les veines irritées à leur tour et devenues trop sèches se tendent, et, enflammées, elle attirent les humeurs, qui affluent. De la sorte, le sang étant altéré et l'air n'y pouvant parcourir les voies naturelles, cette stase produit les refroidissements, les obscurcissements de la vue, la perte de la parole, la pesanteur de tête, et les convulsions dès que la stase gagne le cœur, on le foie, ou la grande veine; accidents suivis d'épilepsie ou de paralysie, si les fluxions tombeut dans ces organes par les veines attenantes, et si à cause de la dessication l'air n'y peut suivre son chemin. Ces malades doivent être d'abord fomentés, puis saignés aussitôt des le début, tandis que l'air intérieur et les

om. S', un blaue en tient la place. - 35 έμπγεύση R' mutatum alia manu in έμπέση. - 36 πνεύματα R' mutatum alia manu in έεύματα. - 37 Ici Galien fait ici une remarque qui est tont-à-fait inintelligible dans l'édition de Bâle, et que je vais expliquer à l'aide des manuscrits R' et S'. On lit dans l'édition de Bale : 70070 (la coagulation du sang) δε και αύτος ο συγγραφείες εδήλωσε, και των πνευμάτων ου δυναμένων διεξτέναι καταζηρανθή. πυριώτερον δ'ήν είπειν ύπο των, πηγυσται μέν γαρ δή καί τα ξηραινόμενα, και τα θροσμένας νονί δε ου διά το ξηραίνεσθαι το αίμα κτλ, En lisant ce passage, j'avais cru d'abord que Galien reprochait à Hippocrate d'avoir mis πνευμάτων sans ὑπό; d'où il aurait fallu conclure que und était, dans notre texte hippocratique, une addition de quelque correcteur. Vassæus, qui n'avait pas d'autre texte sous les yeux, a traduit tout-à-fait dans le sens que je viens d'indiquer : quod (coagulationem sanguinis) et autor ipse ostendit, inquiens: atque spiritibus exire nequeuntibus exaruerint. At proprie magis dixisset a spiritibus; coalescunt siquidem et quæ exsiccantur et quæ refrigerantur; nunc autem non propter exsiccationem coalescit concrescitque sanguis, etc. Qui ne voit qu'ici il n'y a aucune différence entre mettre ou omettre ύπο dans la phrase d'Hippocrate, et que la remarque de Galien n'a pu porter làdessus? Elle n'y porte pas en effet; car le manuscrit R' après roy met πηχός, et le manuscrit S', πάγνυσθα; deux leçons qui reviennent au même, et qui rendent au Commentaire de Galien sa signification. Il faut donc traduire : « L'auteur a indiqué cette coagulation du sang en disant : si les humeurs sont desséchées par les esprits qui ne peuvent circuler. Il se serait exprimé avec plus de justesse s'il avait dit sont coagnlées; à la vérité, les humeurs se coagulent et par la dessiccation et par

τοιούτους '' προπυριώντα <sup>2</sup> φλεβοτομέειν <sup>3</sup> εν <sup>4</sup> άρχησιν εὐθέως, 
<sup>5</sup> μετεώρων <sup>6</sup> εόντων πάντων τών 7 λυπεόντων πνευμάτων <sup>8</sup> καὶ 
ρευμάτων <sup>9</sup> εὐβοηθητότερα γάρ <sup>10</sup> εστιν καὶ ἀναλαμβάνοντα, καὶ 
τὰς '' κρίσιας '<sup>3</sup> ἐπιθεωρέοντα, φαρμακεύειν, ἢν μὴ <sup>13</sup> κουφίζηται, 
άνω· τὴν δὲ κάτω <sup>14</sup> κοιλίην, ἢν μὴ <sup>15</sup> ὑποχωρέη κλυσμῷ, <sup>16</sup> όνου 
γάλα '<sup>7</sup> έφθον δίδου, <sup>18</sup> καὶ πινέτω μὴ ἔλασσον δώδεκα <sup>19</sup> κοτυλών <sup>2</sup>
<sup>10</sup> ἢν δὲ <sup>21</sup> ρώμη <sup>22</sup> περιέγη, <sup>23</sup> πλεῖον <sup>24</sup> ἐκκαίδεκα.

6. 25, Σύναγχος δὲ γίνεται, 26 δαόταν ἐκ τῆς κεφαλῆς ρεῦμα 27 πουλὸ καὶ 28 κολλῶδες 29 ὥρην 30 Χειμερινὴν 31 ἢ 32 ἐαρινὴν ἐς τὰς 33 σραγ(τιδας φλέβας 34 ἐπιρρυῆ, 35 καὶ το 36 ρεῦμα 37 πλεῖον

le refroidissement; mais ici ce n'est pas par la dessiccation que le sang se coagule, etc. » Ainsi le blâme de Galien porte sur καταξηγανθή, , et il aurait préféré que l'auteur ent dit παγθή

' Προπυριώντα Α. - προπυριώντας vulg. - Le singulier est indispensable. - Πυρίας ποιούντας gloss, FG. - ante ποοπ. addit δέ Τ'. - \* φλεβοτομείν gloss. G. - 3 έναργησιν Η. - 4 άρχη Α. - άρχαις gloss. FG. -5 αετεώρων Λ cum ται supra τε alia manu. — 6 άντων Gal. in textu. Vassæus. — 7 λιπεύντων S'. — 8 καὶ ζευμάτων om. AT'. - Le manuscrit A a peut-être eu raison d'omettre ces mots ; on pourrait du moins le conjecturer par le Commentaire de Galien, qui, répétant le texte, reproduit seulement πνευμάτων, sans parler de βευμάτων. — 9 εύβονιθότερα CFI JR'T', Gal. in textu, Vassaus, Ald. - άβουθητότερα S'. - εὐκολωτέρως βοηθούμενα gloss. FG. — 10 έστιν Α. - έστι vulg. — 11 αρίσηας C. — 12 ἐπιθεωρέοντα CR'S', Gal. in textu, Vassæus, Mack. - ἐπιθεωρούντα S', un blanc tient la place de oficerat. vulg. — 13 κουφίζη Α. - κου - 14 Dans A il y avait primitivement καλίαν sans τη; une autre main a ajouté ny au-dessus de la ligne, et a mis un esprit et un accent sur nu, finale de καιλίτη. Elle a aussi ajouté του ou δο au-dessus de la ligne et devant μπ. - 15 ἀποχωρέη R' mutatum alia manu in ὑποχ. - 16 addit xai ante ever Lind. - Il est difficile de se décider sur la ponctuation de cette phrase. Foes ponctue en mettant la virgule après κλυσμώ, et en rapportant ce mot à ὑποχωρέη; Van der Linden met la virgule avant κλυσμώ, et rapporte ce mot à σχομακεύειν. L'une et l'autre ponctuation ont une difficulté; si on admet celle de Foes, il faut prendre την δέ κάτω καλίτη dans un sens absolu, tandis que le mouvement naturel de la phrase semble le faire dépendre, comme ανω, du verbe φαρμακεύειν. Si on admet la ponetuation de Van der Linden, le membre de phrase ἔνου γάλα 27λ. est mal rattaché ; aussi Van der Linden a-t-il ajouté καί sans autorité DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 409 humeurs qui nuisent, sont encore en mouvement; puis on roudre des forces any appliedes, et Prepart en considération

humeurs qui nuisent, sont encore en mouvement; puis on rendra des forces aux malades, et, prenant en considération les crises, on procurera, si le mal ne s'amende pas, des évacuations par le haut. Quant aux voies inférieures, si les lavements ne suffisent pas, on fera prendre au malade du lait d'ânesse cuit; il n'en boira pas moins de douze cotyles (2, later 24), et même, s'il est vigoureux, il dépassera le nombre de seize (3, later 32).

6. Première angine (angine de l'arrière-gorge): elle survient quand, de la tête, une fluxion abondante et visqueuse se précipite, l'hiver ou le printemps, dans les veines jugulaires, qui attirent, à cause de leur largeur, un flux plus abondant. Cette fluxion, étant froide et visqueuse, forme

de manuscrits, à ma connaissance. Le Commentaire de Galien ne donne là-dessus aucune lumière. Entre ces difficultés, pai suivi le sentiment de Foes. — 17 έφθον CS'. — 18 πονέτω δέ pro z π. Lind. — 19 κοτύλων CFIK, Ald., Gal. in textu, Vassaeus, Froben. - κὸτύλλων (sic) Τ'. -Galien dit qu'il ne faut pas s'etonner de la quantité du lait, et que c'était l'habitude des anciens d'en donner autant. — 20 ήν.... αύτεν om. S', un blanc en tient la place. — 21 δύναμις pro ξώμπ DF (G alia manu ρώμη) HIJKLZO'T', Mack. - 22 ante πετ. addit αύτον yulg. - αύτον om. ACR' Gal. in textu, Vassæus. - αὐτόν ine paraît superflu et devoir être supprimé sur l'autorité de Λ. - περιέχει ZT', Gal. in textu. --<sup>23</sup> πλείων C. - πλείω AT'. - addit και ante πλείον S'. — <sup>24</sup> εκκαίδεκα ADJ. - Voyez Lobeck ad Phrynichum, p. 415. - εξκαίδεκα vulg. — — 25 περί κυνάγγης in tit. FGZ. – συνάγγιο (sic) in tit. C. – περί συνάγγιο HIJKT'. – περί κυνάγγιο D. – σύναγγιο ΑΗΙJKCS'R'T'L, Gal. in textu. - κύναγχος vulg. - Ce qui m'a décidé à changer κυναγχος du texte rulgaire en σύναγχος, c'est, outre l'autorité de plusieurs manuscrits, et, entre autres, de A, le Commentaire de Galien, d'où on peut conclure qu'il a lu σύναγχος: « L'auteur de ce livre, peu soucieux des mots, a appelé συνάγχους toutes les affections dont le larynx et le pharynx sont le siège, et qui gênent la respiration. » Ο τοί-νον γράψας το βιβλίον τεύτο, μπδέν φροντίζων του δυομάτων, άπαντα τα κατά την φάρυγγα καὶ τον λάρυγγα συνιστάμενα πάθη καὶ στενοχωρούντα την άναπνεήν ένειμάσας συνάγχους. - 26 δταν Ι. - όπόταν Α. - 27 πελίδ ACJKT'S'R', Vasseus. - πελί gloss. FG. — <sup>18</sup> χελώδες AKR' (S' in marg. γέγρ. κελλώδες), Gal. in textu, Vassæus. - κέλλασι ἐμπειεῦν gloss. FG. — <sup>30</sup> αραν gloss, FG. — <sup>30</sup> έγει μερίκη pro γειμερινήν C. — <sup>31</sup> ή έχρ, om. Λ. — <sup>32</sup> είαρινήν C. – εδρινήν (sic) Τ'. — <sup>33</sup> αρραγίτιδας J. — <sup>34</sup> απορρίζ C. – διαξέμη Β. – επιρεύση gloss, FG. — <sup>35</sup> αι τε pro καὶ το Lind. - 36 πνευμα pro ξεύμα CGR'T'iJZFHDQ', Gal. in textu, Vassœus. - Gal. et Vassœus habent ξεῦμα in marg. - 37 πλέω Α. πλείστεν S'.

410 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).

διά την ' εὐρύτητα ' ἐπισπάσωνται ' ὁχόταν δὲ ψυχρόν τε 4 ἐὸν καὶ κολλῶδες ' ἐμφράξηται, τοῦ ' πνεύματος τὰς διεξόδους καὶ τοῦ αἴματος 7 ἀπορράσσον, ' πήγνυσι ' τὰ ' ζύνεγγυς τοῦ αἴματος, καὶ ἀχίνητον καὶ στάσιμον '' ποιέει, φύσει ψυχρόν ' ἐδν καὶ ' ἐμφρακτικόν. ' 4 Διὰ τοῦτο ' 5 πνίγονται, τῆς ' ὁ γλώσσης ' 7 ἀποπελιουμένης καὶ στρογγυλουμένης καὶ ἀνακαμπτομένης διὰ τὰς φλέβας τὰς ὑπὸ τὴν ' ὁ γλῶσσαν ' τῆς γὰρ ' 9 ὑποταμνομένης σταφυλῆς, ' ο ἢν ' ὶ δὴ κιονίδα ' 2 καλεῦσιν, έκατέρωθεν φλὲψ ' 3 παχείη. ' ' Όκόταν ' 5 οὖν

\* Εὐρήτιδα (sic) Τ'. - εὐρύτητα Ζ. - \* ἐπισπάσονται Τ'. - ἐφελκύσωνται gloss, FG. - 3 έταν AS', Vassæus. - 4 έν Λ. - ὑπάργον gloss. FG. — 5 έμφράζη τε του (του addidit alia manus) πν. Α. – έμφράζη, του τε πν. vulg. - ευφράζη τούτο πν. S'. - ευφράζει τού τε πν. R'. Vassæus. έμφράζη (sic), του τε πν. Ald. - Si l'on garde έμφράζη, la difficulté de construire cette phrase git dans l'incertitude de savoir si τὰς διεζόδους est régi par ἐμφράζη ou par ἀποφράττον. Trois constructions sont possibles : ου τας διεξόδους est régi à la fois par les deux verbes, mais alors on ne voit pas pourquoi l'auteur à έμφράξη, a ajouté ἀποφράσσον; ou bien τὰς διεξόδους ne se rapporte qu'à έμφοαξη, il faut supprimer la virgule que le texte vulgaire met après έμφράξη, et la reporter après αίματος; mais alors ἀποφράττον reste sans régime et modifie seulement πήγνυσι comme le ferait un adverbe, cela n'est guere possible; ou enfin τὰς διεζόδους est rapporté à ἀποφράττον, ce que fait le texte vulgaire, mais alors έμφράζη reste sans régime. Il me semble donc que de ces trois côtés la construction n'est pas satisfaisante, et qu'on est autorisé à chercher quelque autre combinaison; d'autant plus que la présence des variantes que j'ai mises sous les yeux du lecteur, prouve qu'ici le texte est loin d'être assuré dans toutes ses parties. Une particularité du texte tel que le donne le manuscrit A, m'a paru propre à lever la difficulté; ce manuscrit, au licu d'avoir του τε comme le texte vulgaire, a τε seulement, et le correcteur, quel qu'il soit, a placé τοῦ après τε. Or, ce simple déplacement est d'une grande importance, car il permet de considérer 78 comme une erreur de copiste, et d'y voir ται, qui devient dés-lors la dernière syllahe du verbe ἐμιφράζηται au lieu de ἐμιφράζη du texte vulgaire. C'est à peine modifier le texte de A, car la confusion de & avec au et réciproquement, est très-fréquente de la part des copises; et, un peu plus bas, note 8, le même manuscrit A, par une erreur inverse, a παγνύειται pour παγγύει τε. Cette substitution de ἐμφράζηται à ἐμφράζη rend à la construction toute son aisance, et elle trouve, en outre, un certaiu appui dans le Commentaire de Galien; car, en paraphrasant ce membre de phrase, il dit : ces humeurs s'étant donc enclavées dans les veines du phaDU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 411 une obstruction, et, embarrassant les voies de l'air et du sang, elle coagule le sang de proche en proche, elle le rend immobile et stagnant par la propriété qu'elle a de refroidir et d'engorger. Il en résulte de la suffocation, attendu que la langue devient livide, s'arrondit, et se recourbe, à cause des veines sublinguales. (On voit, en effet, si l'on coupe la luette, que l'on appelle aussi columelle, une grosse veine des deux côtés.) Donc, lorsque les veines sublinguales sont pleines, et se fixent dans la langue, dont le tissu est lâche

γγηα, έσφηνωμένων όδυ των τοιούτων γυμών έν ταζό κατά την φάρυγγα φλεψίν. Εμφράζηται me parait mieux repondre à έσφηνωμένων que n'y répondrait éuppazn isolé et sans régime, tel que le donne le texto vulgaire. Quant à l'emploi du moyen daus le sens que je lui attribue, il ne peut faire difficulté. Galien, dans le Commentaire même de ce passage, a dit, a vec le passif, il est vrai: ຮັດວະ γε (scilicet γυμεί) ພາກ ດນເດີວຸລົດ ຄຳຕະ έμπες ραγμένοι. — 6 πνευμάτων S'. — 1 ἀποφράσσωνται S'. — ἀποφράττον gloss. FG. - ἀπεφράσσεν..... αίματος om. Τ'. - Platon dit dans son Timée, t. 7, p. 404, ed. Tauchn.: τάς τοῦ πνεύματος διεξόδους ἀποφράττον. Je n'ai pu m'empêcher de signaler l'identité des expressions du philosophe et de l'auteur hippocratique. — 8 πάγνυσιν C. - παγνύειται A, mutatum alia manu in πεγνύει τε. - πέγγυται cogitur Valic. interpr. ap. Chart. - 9 τὰς pro τὰ Κ. - τὰς ἐγρὸς R', mutatum alia manu in τα σύνεγγυς. - 10 ξύνεγγυς FGHIJKZ, Mack., Lind. - ξυνέγγυς vulg. - σύνεγγυς ACD, Gal. in textu, Vassaus. - έγγυς BS'. - πλ. ιφίον gloss, G. - " παιεί R'S', Gal. in textu, Vassæus, - παιεί gloss, F. -12 τογγάνεν gloss. FG. - 13 έμφρατικόν R', cum κ addito alia manu. έμφραζιν ποιούν gloss. FG. - 14 διατούτο CDFHIJKZS'. - 15 πήγγυται R' cum πνέγονται alia manu in marg. - 16 γλώσσης AC, Mack. - γλώττις vulg. - '7 Ce mot dans A a été surchargé; je ne sais quel était le mot primitif; mais le résultat de la surcharge est le mot amoratyouusvyc, -18 γλώτταν S'. - 19 άποταμνομένης Α. - υποτενουμένης quidam non medici ita scribendum esse volunt, sed vitiose, Chart. - 20 f.v St. - ci vulg. - 2 δη S'. - δε vulg. - Cette correction, bien qu'elle ne s'appuie que sur le manuscrit S', qui est une faible autorité, me paraît cependant fort bonne. Car on peut en rapprocher une phrase du Pronostic, p. 178, 1. 14, où il est dit: παν, δ δή σταφυλήν καλέουσι. — 22 καλεύσιν Λ, καλέουσιν R'S', Gal. in textu, Lind., Vas-sæus, Mack. - καλέουσι Τ'. καλούσιν vulg. - 23 παγεία Α. - παγεία Κ. - παγεία vulg. - 24 επέταν gloss, FG. - 25 cov ACR'S', Gal. in textu. - ycov vulg.

\* πλήρεες αδται ° ἐοῦσαι ἐς τὴν ° γλῶσσαν † ἐναποστηρίζωνται
5 ἀραιὴν ἐοῦσαν καὶ 6 σπογγοειδέα, διὰ 7 τὴν ° ξηρασίην 9 ὑπὸ
10 βίης τὸ ἐκ τῶν φλεβῶν δεγομένη '' ὑγρὸν, ἐκ πλατείης μἐν
12 στρογγύλη γίνεται, '3 ἐζ '4 εὐχρόου δὲ πελιὸνὴ, ἐκ μαλθακῆς
δὲ 15 σκληρὴ, '6 ἔζ '7 εὐκάμπτου δὲ ἀκαμπτος, ώστε '8 ταχέως ἀποπνίγεσθαι, '9 ἢν μή τις 20 δζέως 21 βοηθῆ, 22 Φλεβοτομίην 23 τε
24 ποιεύμενος 25 ἀπὸ 26 βραχιόνων, καὶ τὰς ὑπὸ τὴν 27 γλῶσσαν
28 φλέβας 29 ὑποτάμνων, καὶ 30 φαρμακεύων τοῖσιν 31 ἐκλεικτοῖσι, καὶ ἀναγαργαρίζων θερμοῖσι, καὶ 32 κεφαλὴν 33 ὑποζυρῶν, καὶ 34 κήρρωμα 25 κεφαλῆ καὶ τραχήλω 36 περιτιθέναι, καὶ 37 εἰρίοισι περιελίσσειν, καὶ σπόγγοισι 28 μαλθακοῖσιν, 39 ἐν ὕδατι θερμῷ 40 ἐκπιεζεῦντα, 41 πυριῆν πίνειν 42 τε ὕδωρ καὶ 43 μελίκρητον μὴ ψυχρά·

\* Πλήρεις vulg. - πλήρης FHT'. - πεπληρωμέναι gloss. FG. - \* έωσι pro ἐοῦσαι Lind. - Van der Linden a été conduit à cette correction, parce que, dans le texte vulgaire, le verbe έναποστηρίζομαι est à l'iudicatif. - 3 γλώτταν (sic) Τ'. - 4 έναποστηρίζωνται CDHIJKR'. - έναποστηρίζωνται Α. - έναποστηρίζονται vulg. - 5 άρελν R' cum a alia manu supra ε. - ἀραιάν gloss. FG. — 6 σπογγοείδεα (sic) Z. - σπογγοειδή gloss. FG. - σπογγώδεα ΛCR'S', Gal. in textu, Vassaus. -7 post διά addunt τε CDIIIJKFZCS'T'. - addunt γε R', Gal. in textu, Vassieus. - Thy om. Lind. - Cette phrase a évidenment souffert entre les mains des copistes; et l'addition de re est sans doute du fait de quelque correcteur qui, trouvant έναποστηρίζουται à l'indicatif, et comprenant cependant que les mots διά την ξηρασίην ne peuvent, par le sens, être rattachés à ce verhe, a voulu, en intercalant re, éviter qu'ils ne le fussent par la construction. Le texte vulgaire met un point après Engaginy; mais cela ne serait admissible qu'autant que l'on ferait préalablement le changement, fait par Van der Linden, de ¿cuoxa en ¿wow. Ici c'est le sens genéral qui doit décider à quel membre de phrase les mots διά τὰν ξηρασίην se rapportent; or la langue n'est pas d'un tissu làche et spongioux à cause de la sécheresse, mais, dans l'esprit de l'auteur, elle reçoit, à cause de la sécheresse, et par violence, le liquide contenu dans les veines. Il fant donc mettre la virgule avant διά. - 8 ξερασίαν S'. ξηρασίαν gloss, FG. - post ζηρ. addit ή δ' vulg.; addınt ή δ' CFKIJZ; ที่ 8' H ; ทั้งห D. -หู่ 8' om. A. - Le manuscrit A me paraît seul avoir conservé la véritable leçon. H &', ou x &', ou x &' ou x &n provient de quelque correction, determinée toujours par la présence du verbe έναποστηρίζομα: à l'indicatif. - 9 ὑποβίχς Z. - 10 βίας gloss, FG. - " ὑγρὸν om. C. -- 12 στρογγύλου S'. -- 13 έξ...... άκαμπτος om. S'. - έξευχρόου (sie) Τ'.

et spongieux, cet organe, à cause de la sécheresse, recevant forcément le liquide qui vient des veines, de plat, devient rond; livide, de bien coloré; dur, de souple; inflexible, de flexible; de sorte que la suffocation est rapidement imminente. à moins de prompts secours. Ces secours sont: la saignée des bras, l'ouverture des veines sublinguales, les purgations par les eclegmes, les gargarismes chauds; on rase la tête; on applique, sur la tête et sur le col, un emplâtre de cire; on enveloppe ces parties d'étoffes de laine, et l'on fait des fomentations avec des éponges molles, trempées dans l'eau chaude et exprimées; le malade boira de l'eau et de l'oxymel, non froids; et il prendra du suc de ptisane, lorsque,

- 14 άγρόω Z. - 15 ξηρή F (GI cum σκληρή alia manu) JZ. - 16 έξευκάμπτου (sic) Τ'. — 17 εὐκάπτου I cum μ addito alia manu. — 18 συντόμως gloss. FG. - 19 εί (R' cum τη alia manu) S'. - 20 ταχέως pro čζέως AR'S', Gal. in textu, Mack., Vassacus. - 21 βοηθεί R' cum ñ supra et alia manu. - 22 φλεβοτομέτιν CFG (I mutatum alia manu in cheβοτομίην) JZ, Ald. - 23 τε om. R' restit. alia manu. - 24 πεποιεύμενός (sic) S'. - πιεύμενος Τ'. - ποιούμενος gloss, FG. - 25 άποβραγιένων Τ'. - 26 βραχίενων (sic) Λ. - 27 γλώτταν C. - 28 βλέβαι (sic) pro φλέβας Τ'. - 29 ὑποτέμνων ADR'S'. - ὑποτέμνων gloss. FG. - ὑποτεμών Vassæus, Gal. in textu. - ἀποτάμνων Β. — 30 φαρμακείαν ποιών gloss. FG. - 31 extentation Imp. Samb. ap. Mack. - extentation Lind. - exhibitor vulg. - exhibitor GI, Ald. - exhibitor R' cum evaluation alia manu iu marg. - Exercises quidam legunt ap. Chart. - evilentesory (sic) C. - ERECTOTOT JKS', Gal. in textu , Vassieus. - ERECTOTOTO (D cum z addito alia manu ante λ.) Τ'. - ελικτοίσι ΙΙ. - ελλικτοίσι Α. - ελλικτοίσι FZ, Cod. Bourd. ap. Chart. - 32 post zzi addit Triv vulg. - Triv om. ACR'S', Gal. in textu. — 33 ξυρών Α. - ὑποξηρών D. - ὑποξηρυρών Τ'. - ὑποζηρῶν (sic) C. — 34 κύρωμα FGJZ, Ald. — 35 τραγ. καὶ κεφ. R', Gal. in textu, Vassarus. - τραχήλου (sic) και κεφαλή. S'. - κεφ. και om. A. - 36 περιτηθέναι Τ', - 37 εἰρίσισι AC, Mack. - ἐρίσισι R'S', Gal. in textu. Vassaus. - sicioic vulg. - ualicic gloss. G.-uallicic gloss. F. -38 undancion AS' .- undancio: (sic) T', - 39 è AS', Gal. in textu. - nai pro έν vulg. - 40 έκπιεζοντα Α. - έκπυεζοντα S'. - έκπιεζεύητα (sic) T'. La forme ionienne, à supposer qu'elle soit bonne, manque dans le Thesaurus. - ἐνπιεζεύνται J. - 41 πυριάν Α (R' mutatum alia manu in πυριάν). - πυρίαν S'. - πυρίας ποιείν gloss. FG. - 4 δέ pro τε Λ. -43 μελίκρατον S'. - μελίκρατον Α. - μελίκρατον gloss F.

414 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).

' Οπόταν Α. - ante έκόταν addit καὶ Lind. - 2 κρίσκος C. - κρίσκος DIHKT'. - 3 ένασφαλείη Τ'. - 4 άσφαλεί C. - άσφαλίη S'. - 5 ήδει pro ron T'. - ron A, et in marg. alia manu ion. - 6 ro pro r C. είη S'. - 7 έτέρα κυνάγχη in tit. FGZ. - άλλο είδος κυνάγχου in tit. C. - αλλο είδος συνάγχου A. - αλλο είδος κυνάγχης HIJT'. - αλλο είδος συνάγχης Κ. - όταν Α. - 8 ante en addit δε Lind.; δ' Mack. - 9 μεθοπωρινή C. - μεθωπωρινή A. - 10 ώρα gloss. FG. - 11 καταρρεύση gloss. FG. - zazažžvý.... őzaz om. S'. — z  $\tilde{\eta}$  A. -  $\tilde{\eta}$  om. vulg. -  $\tilde{\eta}$ , donné par A, me paraît rendre la construction plus régulière. - 13 καθά gloss. FG. - 14 τπς om. T'. - 15 ωρας gloss, G. - 16 δριμή Τ'. - 17 post δάκνει addit δε το vulg. - δε το om. A. - το om. (KS', sed δε servato). - Il est évident que δε et το sont superflus, et que A donne la meilleure leçon. — 18 ἐπίπλησι R' cum μ addite alia manu supra ε. - ἐμπίπλησι Α cum μ addito suppa πί eadem manu. - ἐμπίμπλασι Mack. - πλαροῖ gloss, F. — 19 κ. δρθ, om. S'. — 20 δρθοπνοίν, Α. - δρθόπνοια vulg. — 21 παραγίην. C. - παραγίν. vulg. - γίνεται S', un blanc tient la place de παρα. — 22 ξηρασία gloss. F. — 23 πουλλή (FG cum gloss. πολλή) IJ KZT', Ald. - πουλό DH. - 24 έρώμενα (A mutatum alia manu in εύρεύμενα) IS'. - θεωρεύμενα gloss. FG. - Quelle est la véritable leçon, έρωμενα ou θεωρεύμενα? Θεωρεύμενα est appuyé de la majorité des manuscrits; έρώμενα a en sa faveur le manuscrit A et les citations de Galien, qui, dans son Commentaire sur ce passage répétant deux fois le membre de phrase dont il s'agit, donne deux fois ¿poueva. - 25 aypon pour ισχνά d'après la correction de quelques commentateurs de l'antiquité. - « Le mot lozyèv, dit Galien, s'emploie quelquesois en opposition aux gonflements contre nature. Mais quelques-uns, ne comprenant pas ce qu'il signifie, l'expliquent ridiculement; d'autres réforment la phrase; par exemple, ceux qui écrivent : et, si l'on examine la gorge, elle paratt décolorée. » Τὸ γὰρ ἰσγιὸν ἐνίστε λέγεται πρὸς ἀντίla crise étant survenue, il sera définitivement hors de danger. Autre angine (angine laryngée): quand, dans l'été ou dans l'autonne, la fluxion descend chaude et âcre de la tête (car la saison lui donne l'âcreté et la chaleur), elle irrite par ces propriétés, elle ulcère, et remplit d'air; il survient de l'orthopnée et une grande sécheresse; la gorge examinée ne présente aucune tuméfaction; les tendons derrière le cou sont contractés, et ils semblent être tendus par le tétanos; la voix se perd; la respiration est petite; l'inspiration de l'air est fréquente et violente; la trachée-artère s'ulcère; le poumon

εσιν των παρά φύσιν όγκουμένων είνιοι δέ μη νοήσαντες το σημαινόμενον έκ דה לפקשם סשיה סהשה בלפחדם ישי, בלחרכשידם דחי אבלני קבאנישה ידושב לב אם: κατασκευάζουσιν (μετασκευάζουσιν S', ce qui est la vraie leçon, la leçon vulgaire ne se comprend pas), ώσπες καὶ οἱ οῦτω γράφοντες, καὶ τὰ ὁρώμενα άχροα φαίνεται. L'explication de Galien ne peut faire l'objet d'aucun doute, car l'adjectif l'ogrès est employé, en différents endroits de la Collection hippocratique, dans le même sens, dans le sens de non tumefic. Cependant il faut que l'emploi de ce mot avec cette signification ait présenté des difficultés, puisque, parmi les anciens commentateurs d'Hippocrate, les uns l'interpréterent ridiculement, et que les autres crurent devoir le changer. Aucun de nos manuscrits n'a conserve la variante ayaça, imaginée par ces anciens correcteurs. Il est possible que le changement de έρωμενα en εύρούμενα, opéré dans le manuscrit A par une main étrangère (voyez la note précédente) ait été suggéré par quelques-uns de cenx qui avaient réformé cette phrase : car l'expression de Galien porte à croire qu'il y avait eu diverses tentatives de ce genre. dont il ne rapporte qu'une en exemple. - 26 post φαίνεται addit έως τοῦ ἀπό τῶν θερμῶν καὶ δριμέων S'. - Cette addition, fort deplacee, est le commencement, défiguré, du Commentaire même de Galien sur ce passage. Ce commencement est : πως καὶ διατί ; ότι ἀπὸ θερμών καὶ δριμέων. - 27 δπισθοτένοντας pro όπ. τ. S'. - 28 addit τους ante èv Κ. - 29 συντείνεται A. - ζυντείνεισθαι C. - 30 δικέει AGCKIZHDR'S'T', Gal. in textu, Mack., Lind. - δοχέν, vulg. - 31 οίον pro οί Gal. in textu, Mack., Vassæus. - 6 pro ci vulg. - 6; pro ci T'. - ci C. - ci AD HKI (R' mutatum alia manu in είεν). - εί om. S'. - 32 έντέτασθαι R' mutatum alia manu in έντετασθαι, - έντετασθαι ACKIJZFHDS', Gal. in textu, Vassæus, Ald., Mack., Lind. - ἐντεταμένος εἶναι gloss. FG. — 31 ἀπέρρωγεν C. - ἀπερρωγέναι Α. — 34 καί om. Α. — 35 ή om. A.

416 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).

πνεύματος ' πυανή καὶ ' βιαίη ' παραγίγνεται. 4 Οί ' τοιοίδε την ' άρτηρίην έλκοϋνται, καὶ τὸν ' πλεύμονα ' πίμπρανται, οὐ δυνάμενοι ' τὸ ἔξωθεν πνεϋμα ἐπάγεσθαι. Τοῖσι ' τοιουτέσισι ' δὲ ἢν μή '' ἐς τὰ ἔξω '' μέρεα τοῦ τραχήλου '4 έκουσίη '5 ἀποφέρηται, '' δεινέτερα καὶ '' ἀρυκτότερα ἐστὶ, '' 8 καὶ διὰ τὴν '' Θρην, '' καὶ '' ὅτι ἀπὸ '' Θερμῶν καὶ δριμέων.

7. \*Ην πυρετός 23 λάβη 24 παλαιῆς χέπρου 25 ύπεούσης, 26 νεο-

1 Πικνή C. - πυκινή DH. - 2 βιαία ACD (FG cum gloss, ἰσχυρά) JKI ZHR'T', Gal. in textu, Vassæus. - βιαία vulg. - 3 παραγίγν. C. παραγίν. vulg. - γίνεται (R' cum παρα addito alia manu) S'. - 4 ci.... δριμέων om. R' restit. alia manu in marg. - 5 τοισίδε FKS'. - τακσίδε (sic) I. — 6 άρτηρίην ACDK. - άρτηρίαν Vulg. — 7 πλεύμονα D. - πνεύμενα vulg. - 8 πίμπρανται C (Η cum ἐμπίπλανται in marg.) R'S', Gal. in textu et Vassæus ambo cum πίμπλανται in marg. - πίμπλανται vulz. - πίωπλανται cum gloss, πληρούνται FG. - C'est πίωπρανται qu'il faut lire, au moins si l'on prend pour guide le Commentaire de Galien. En effet, cet auteur dit: « J'ai montré dans mon livre De l'utilité de la respiration, que l'animal privé de respirer meurt, non parce que la substance même de l'air lui fait défaut, mais parce que la chaleur innée perd ce qui l'excite et l'avive; naturellement donc, cette chaleur innée. devenue immodérée, enflamme le poumon. » Δέδειχται γαρ έν τω Περί γρείας άναπνοής, ούν ένδεία της οὐσίας άπολλύμενον το ζώον, ἐπὶ τῆ στερήσει της άναπνοής, άλλ' ότι την εμφυζίν τε και ρίπησιν (lege ρίπισιν) άπολλυσι τὸ ἔμουτον θερμόν εἰκότως οὖν ἀμετρίας ἐγόμενον πίμπρκοι τὸν πνεύμονα. - 9 τὰ ἔζ, πνεύματα C. - 10 τουτέσισι CR/S/, Gal. in textu, Vassæus. - τοιούτοισι Α. - τοιουτέσισι Mack. - τοιουτέσισιν vulg. - " δέ ACR! Gal. in textu, Vassæus, Mack. - 7 S'. - 8 om. vulg. - 12 ic ACDHZS'T', Lind. - sig vulg. - ès om. K. - 13 piéan AS'. - 14 éxcorin A mutatum in έλχουσίη. - έχουσίη Ald. - έχουσία gloss. F. - έχουσίη vulg. - έχουσίη doit être pris adverbialement et non pas être mis à un nominatif féminin qui ne se rapporterait à rien. — 15 ἐπιφέρεται S'. - ἀποφαίρεται Z. — 16 δεινότερα A, que autre main, sans effacer l'accent primitif, a ajouté un accent sur τε. - δεινότερον St. - δεινοτέρη vulg. - Le féminia du texte vulgaire ne me paraît pas pouvoir être conservé; car il n'y a pas de substantif féminin auquel on puisse le rapporter. Il faut donc adopter le neutre, et probablement le neutre pluriel donné par le manuscrit A; car un simple déplacement de l'accent a suffi pour transformer le neutre pluriel, δεινότερα, en féminin singulier, δεινοτέρα, d'où les correcteurs ont pu faire l'ionien δεινοτέρη. C'est peut-être la faute d'avoir pris έχουσίη pour un nominatif féminin qui a amené la faute de mettre aussi ces deux

s'enslamme, ces malades ne pouvant faire entrer, dans leur poitrine, l'air du dehors. Cette espèce d'angine, à moins qu'elle ne se porte spontanément sur les parties extérieures du cou, est plus suneste, et expose à un danger plus inévitable, et à cause de la saison, et à cause des humeurs chaudes et àcres qui l'engendrent.

7. Si la fièvre commence, pendant que les intestius con-

comparatifs au nominatif féminin. - 17 άφυκτότερα A, une autre main, sans effacer l'accent primitif, a ajouté un accent sur te. - acoutotéen vulg. - άφυκτοτέρη cum gloss, άφυκτοτέρα FG. - φυλακτότερον S', leçon qui n'est pas à dédaigner. — 18 x2ì K. - x2ì om. vulg. - post dia addit τε Lind. - 19 ώραν gloss. FG. - 20 και ACR'S', Gal. in textu. Vassæus, Lind., Mack, - zzi om. vulg. - Galien expose de la façon suivante les raisons pour lesquelles il faut admettre zzi: « Hippocrate dit que cette espèce d'angine est plus grave que la précédente, et à cause de ce qui vient d'être dit, et à cause de la saison (été et automne) où elle se manifeste, et à cause des humeurs plus àcres qui y jouent un rôle. Il vaut donc mieux écrire la phrase avec la conjonction et que sans cette conjonction. Car. Hippocrate, aux raisons précédentes, ajoute la circonstance de la saison où la seconde espèce d'angine survient, et la qualité de l'humeur qui la rend plus funeste, Il ne faut donc pas écrire simplement que elle est plus grave et plus redoutable à cause de la saison. Si cerendant l'on voulait conserver la lecon sans la conjonction et . il faudrait toujours la sous-entendre pour le sens : car on trouve, chez les anciens écrivains, beaucoup de tournures elliptiques de ce genre. » Quoique Galien ne dise pas précisement sur quel xxi porte sa remarque, cependant il est probable que c'est le zzi avant ou donné par les manuscrits ACR'S', qui manquait dans certaines éditions antiques, et qui manque dans notre texte vulgaire. La remarque de Galien n'aurait pas valu la peine d'être consignée s'il s'était agi du καί devant διά. - 21 δ, τι S'. - 22 θερμού F (G cum ων supra ου alia manu) IJK ZT'. - 23 έπιλάβει S'. - 24 παλαιτζ om. S', un blanc en tient la place. - 25 cby addit ante ύπ. vulg. - cby om. ACKIJLZFHG (D cum còy addito alia manu) R'S'T', Gal. in textu, Ald. - Les treize manuscrits de la Bibliothèque Royale de Paris omettent dy du texte vulgaire. Je ne sais où le texte a pris cette négation, qui, en effet, doit être supprimée. Si on se reporte au passage parallèle dans la partie authentique Du Régime dans les maladies aiguës (p. 264, l. 9), on trouve que le membre de phrase correspondant est κειλίκε μέπω ύπεκεχωρικυίκς. Ce rapprochement décide la question entre nos manuscrits et

βρῶτι ἐόντι, ἤν τε ' ξυν ' οδύνη πλευροῦ, ἤν τε ' μὴ, ⁴ ἡσυχίην ἀγειν μέχρις ' οδ 6 καταβἢ τὰ ' σιτία πρῶτον ἐς τὴν κάτω κοιλίην ' πόματι δὲ ' Χρεέσθω ' ο όξυμέλιτι' ' οκόταν δὲ ἐς τὴν ' ο όσυν βάρος ' ' ἤκη, ' ⁴ κάτω ' ΄ κλύσαι κλυσμῷ, ἢ ' ο καθᾶραι ' ὰρμάκιρ.' ' Ι οκόταν δὲ καθαρθῆ, ' ' οιαιτῷν βοφήματι πρῶτον καὶ πόματι ' ΄ μελικρήτω.' ' ΄ ἔπειτα ' ΄ σιτίοισι καὶ ' ΄ ἐξθύσιν ' ΄ ἐφθοῖσι καὶ οἴνο ὑδαρεῖ, ' ἐ ἐς νύκτα ' ΄ δλίγος ' ΄ ΄ ἡμέρη δὲ ὑδαρὲς μελίκρητον. ΄ Οκόταν δὲ αἶ ' ΄ ΄ τισχεῖν ὀξύμελι πίνοντα, ἔως ὰν ' ΄ καταβἢ ἐς τὴν κάτω ' ΄ κοιλίην, εἶθ' ' ΄ ο τω ' ¾ κλυσμῷ ' ΄ ὑπαγαγεῖν. ' Ἡν δὲ λαπαρῷ ἐόντι καῦσος ' ΄ ἐπιτγένηται, ἤν σοι ' ΄ δοκέη ' Αρμακεύειν ἐπιτηδείως ἔχειν, ' ΄ ἔσω τριῶν ' ΄ ἡμερέων ' ΄ μὴ φαρμακεύειν ἐπιτηδείως ἔχειν, ' ΄ ἔσω τριῶν ' ΄ ἡμερέων ' μὴ φαρμακεύειν, ' ἐλλλ' ' ¾ ἤ ' τεταρταῖον. ' ΄ ΄ Οκόταν δὲ φαρμακεύσης,

lo texte vulgaire. - ὑπαρχεύσης gloss. supra ὑπεσύσης F. - 26 ante νεοβρaddit ή vulg.; addunt ἡν FGZS', Ald. - ἡ om. A. - Le manuscrit A me paraît donner la véritable leçon, en supprimant la particule disjonctive κ. En effet, en se reportant au même passage parallèle cité plus haut, on y lit: ἡν νεοβρῶπ ἐὐντι αὐτέω καὶ καιλίας μήπω ὑποκεμωρεκνίης ἄρξητατί πυρετός. La conjonction καὶ dans cette citation prouve qu'il s'agit de circonstances concomitantes, et non d'une alternative; il faut donc supprimer ici ἡ d'après l'autorité du manuscrit A. - νεωβρῶτι Gal. in textu.

' Σύν AR', Gal, in textu, Mack., Vassæus. — 2 δδύνη Τ'. — 3 μήδε (sic) pro μπ Τ'. — 4 ἰσχυάδην (sic) S'. — 5 οῦ Τ'. — 6 καταβῆ τὰ om. S, un blanc en tient la place. - 7 ante σιτία addit σημεία C. - 8 πόματι.... ὑπαγαγείν, I. 10, om. S'. — 9 χρῆσθαι AR', Gal. in textu, Vassæus. - χρέεσθαι C, Mack. - χρήσθω gloss. F. - 10 έξυμέλιτι Τ'. ύπο έξους και μέλιτος gloss. F. - " έκεταν... κλυσμώ υπαγαγείν om. R' restit, alia manu in marg, - 12 δοφύν FGKZR'T', Gal. in textu, Vasseus, Ald., Lind., Mack. - τροφήν cum ὀσφύν alia manu D. - ὀσφῦν vulg. - όσφον Α mut. in όσφύν. - 11 πκη Τ'. - παραγένηται gloss. F. - ήκη R', Vassæus.—14 ante κάτω addit καὶ Α.— 15 κλύσαι CJ. - βλύσαι Κ.— 16 καθάραι DFGHIJKR', Gal. in textu, Vassæus, Mack. - κάθαραι Τ' .- καθαραι om. A .- 17 όταν A. - όποταν gloss. G -18 διαιτάν (sic) T'. - 19 addit καί ante μελ. Α. - μελικράτω gloss, F. - 20 έπιτα Τ'. - 21 σιπίησι pro σιτίσισι C. - 22 ίχθοῖσιν Τ'. - ίχθυσιν Mack., Vassæus. - 23 έφθοῖσιν R', Gal. in textu, Vassæus. - έφθοισιν C. - έφθοισι Τ'. - 24 είς R', Gal. in textu, Mack, Vassæus. — 25 δλέγον Τ'. — 26 τριέρης Α. — 27 φύσα ADGHIJ

DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 419 tiennent d'anciennes matières, ou peu de temps après un repas, il faut se tenir, qu'il y ait ou non douleur de côté, dans le repos jusqu'à ce que les aliments soient descendus d'abord dans le ventre inférieur; pour boisson, on donnera l'oxymel; lorsque la pesanteur sera arrivée aux lombes, on nettoiera les intestins avec un lavement, ou on prescrira un purgatif; après la purgation, le malade prendra d'abord des ptisanes, de l'hydromel pour boisson, puis il mangera des aliments solides et des poissons cuits; pour la nuit, il prendra un peu de vin coupé; le jour, de l'hydromel étendu d'eau. Si les vents sont très-fétides, on provoquera semblablement une évacuation soit avec un suppositoire, soit par un lavement; sinon, on continuera à faire boire au malade de l'oxymel jusqu'à ce que les matières soient descendues dans les voies inférieures, et alors on lui fera prendre un lavement. Si la sièvre ardente survient pendant que le ventre est ouvert, il faudra,

KR'T', Gal. in textu, Vassæus, Ald., Lind., Mack. - φύστες C. -
\*\* φυσώδεες pro δυσ. Κ. -- 29 ἐῶσιν Α. -- τυγχάνωσιν gloss. F. G. -
30 δὲ οπ. DGHIKT', Ald. -- 31 καταβή positum post καιλίτιν Α. --32 κοιλίαν R', Gal. in textu, Vassæus. — 33 ούτω ADJ, Ald. - ούτως. vulg. — <sup>34</sup> κλύσματι R', Gal. in textu, Vassæus. — <sup>35</sup> δπάγειν Α. — <sup>36</sup> ἐπιγίνεται S'. — <sup>37</sup> δοκή Α. — <sup>38</sup> φαρμακείν ΗΚ (R' mutatum alia manu in  $\varphi$ aņuaxevety) S'. -  $\varphi$ aņuaxev $\varphi$ at  $A. - 39 e \varphi \Delta. - e \varphi \varphi$ uulg. - 40 ήμερέων A. - ήμερων vulg. - 4\* Dans quelques éditions de l'antiquité, la négation n'existait pas. « Quelques-uns, dit Galien, pensant qu'il faut parger au début du causus, changent le texte, et écrivent de cette façon: purger dans les trois jours. » Τινές έτέρως γράφουσι, έν άρχη τους καύσους άξιουντες φαρμακεύειν, ώς είναι την έπσιν τοιαύτην, είσω τριών ήμερών φαρμακεύειν. — 42 μη δε pro άλλ' ή A. - La leçon du manuscrit A qui fait dire à l'auteur qu'il ne faut purger dans le causus ni les trois premiers jours ni le quatrième, pourrait être admise, si le Commentaire de Galien ne s'y opposait. On y lit en effet : « Ce qui est dit ici, ne signifie pas qu'il faille purger tous les cas de causus après les trois jours. » De cette phrase, il résulte que le texte hippocratique prohibait la purgation, seulement pour les trois premiers jours, et non pour le quatrième. - 43 ήpro η T'. - 44 τεταρταίοι (sic) T'. - post τετ. addit π πεμπταϊον Lind. - Je ne sais à quelle source Van der Linden a puisé cette addition. - 45 έπέταν Λ. τοίσι ' βοφήμασι ' Χροϊ, ' 3 διαφυλάσσων τους παροξυσμούς τῶν πυρετῶν, δα κος ' 4 μηδέποτε ' 5 προσοίσεις 6 μελλόντων ἔσεσθαι ' 7 τῶν πυρετῶν, 6 ἀλλὰ ' 3 ληγόντων, 1° ἀλλὰ παυσαμένων, καὶ ὡς ' πορόμοτάτω ἀπό τῆς ἀρχῆς. ' 2 Ποδῶν δὲ ψυχρῶν ' 3 ἐόντων, μήτε ποτὸν ' 4 μήτε ' 5 βόφημα ' 6 μήτ ἀλλο μηδὲν δίδου τοιόνδε, ἀλλὰ μέγιστον ' 7 ἤγοῖο ' 3 τοῦτ ' εἶναι ' 9 διαφυλάσσεσθαι, είως ἀν πρόσφερε. ' Ως γὰρ ' 25 ἔπιτοπουλύ σημεῖον ' 26 ἐστι μελλοντος παροξύνεσθαι τοῦ πυρετοῦ ' ψύξις ποδῶν · εἰ ' 27 δ' ἐν τοιούτω ' 28 καιρῷ ' 39 προσοίσεις, 30 ἄπαντα τὰ μέγιστα ' 31 ἔχαμαρτήσεις τὸ γὰρ ' 32 νούσημα αὐζήσεις οὐ ' 33 σμικρῶς, ' 34 Όκόταν δὲ δ πυρετὸς ' 35 λήγη, τοὐναντίον ' 36 οἱ πόδες θερμότεροι ' 37 γίγνονται τοῦ άλλου σώματος ' αὔξεται ' 38 μὲν γὰρ ψύχων τοὺς πόδας, ἐξαπτόμενος ' 39 ἐν τοῦ ' 40 θώριος, ' 41 ἐς τὴν κεφαλὴν ἀναπέμπων τὴν φλόγα. ' 45 ζυνδεδραμηκότος δὲ ( 3 ἄλες τοῦ θερμοῦ ἄπαντος ἀνω, καὶ ' 44 ἀναθυμιωμένου ἐς

<sup>&#</sup>x27; Ρυφήμασι Α. — 2 χρώ AKR'S', Gal. in textu, Vassæus, Mack. χρεόμενος vulg. - χρεόμενος cum gloss. χρώμενος FG. - Avec le participe du texte vulgaire, la construction ne peut pas se faire. L'impératif remédie à cette difficulté. — 3 φυλάσσων Α. - 4 μλ δέποτε (sic) ΑΗΤ'. — 5 προσοίσεις A cum n alia manu supra et, Mack. - προσοίσης vulg. -6 ante μελλ. addit έόντων μηδέ vulg.; addunt έόντων μή δὲ CDGFIJKH R'S', Ald.; addit ἐόντων τῶν μὴ δὲ Τ'. - 7 τῶν πυρετῶν Α. - τῶν πυρ. om. vulg. — 8 ἀλλαληγόντων (sic) T'. - Dans A aussi, ces deux mots n'en font qu'un, c'est une main étrangère qui a mis les accents. - 9 doycμένων λήγειν gloss, G. - άρχομένων του λήγειν F. - 10 άλλα A. - ή pro άλλα vulg. - ή πρό ώρας λεξάντων gloss. F. - L'absence de έζντων dans A est ce qui fait sa plus grande différence avec le texte vulgaire. Or, en effet, il va, ce semble, sans dire qu'il ne faut pas donner d'aliment au fort du redoublement. — " προσωτάτω Α. — "πολλών pro ποδών Α ex emendatione recentiori. - περί των ποδών εί ψυχρά (sic) in tit. F. πεδών..... όλεθρες (p. 424, l. 6) om. (R' restit. in marg. alia manu) S'.-13 τυγχανόντων gloss. FG. — 14 μη δε IJKT'. — 15 εύφημα Α. — 16 μήτε A, Mack, Vassæus, Gal. in textu. - 17 27010 CDHIJKR'T' Vassæus, Gal. in textu. - άγου Α. - άγειο vulg. - άγειο cum νόμιζε gloss. G. -18 τουτείνναι (sic) Τ'. — '9 διαφυλάσεσθαι Τ'. - παρατηρείν gloss. FG. — <sup>20</sup> διαθεριανθή σφόδρα pro διαθ. σφ. γ. R', Gal. in textu, Mack, Vassæus. — <sup>21</sup> γένωνται σφόδρα AC. — <sup>22</sup> γένονται Τ'. - ὑπάρξωσι gloss. 78 - 23 ούτος DFCHKRT', Gal. in textu, Mack., Vasseus. — 24 συμφέρον Λ. – χρισιμεύον gloss. FG. — 25 ἐπὶ τὸ πολύ CR', Gal. in textu, Vassaus. – ἐπὶ τὸ ποιλύ ΑΙΙΚ. – ἐπὶ τὸ ποιλύ Τ'. – ὡς ἐπιτσπλιίστον gloss. FG. — 26 ἐστίν C. — 27 δὲ R', Gal. in textu, Mack,

DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 421 dans le cas où vous jugeriez une purgation convenable, ne pas la prescrire dans les trois premiers jours, et la reculer jusqu'au quatrième. Quand vous avez prescrit une purgation, permettez les ptisancs en surveillant les redoublements des fièvres; car il faut en donner, non à l'approche de ces redoublements, mais lorsqu'ils touchent à leur fin, mais lorsqu'ils ont complétement cessé, et le plus loin possible de leur retour. Tant que les pieds sont froids, n'administrez ni ptisane ni boisson, ni rien de semblable, mais croyez qu'il est d'une importance capitale de s'en abstenir jusqu'à ce que la chaleur y soit tout-à-fait rétablie, et alors vous pourrez prescrire ce qui sera convenable. En général, le refroidissement des pieds est un signe d'un redoublement prochain de la sièvre; si à ce moment vous faites prendre quelque chose au malade, vous commettrez la plus grande faute, car vous ne donnerez pas un médiocre accroissement à la maladie. Quand, au contraire, la fièvre tombe, les pieds deviennent plus chauds que le reste du corps; en effet, elle croît refroidissant les

Vassaus. —  $^{16}$  καὶ ςῷ Λ. —  $^{29}$  προσενίζεις gloss. F. —  $^{19}$  πάντα Λ. — Dans le texte vulgaire, la virgule est après  $\frac{\pi}{2}$ πατας dans Λ il n'y en avait primitivement ni avant ni après, une autre main en a ajouté une après πάντα; daus R' et dans Van der Linden elle est avant  $\frac{\pi}{2}$ πατα. C'est là sa véritable place. —  $^{11}$  διαμαρτήσιες Τ'. — σραλεῖς gloss. F. —  $^{21}$  νέστανα Λ. ΕΠΙΚΗΚΤ', Gai. in textu, Vassæus. — τὸ ἀρράστανα gloss. FG. —  $^{30}$  σμαχρῶς C. — σριαχρῶ Α. — μιχρῶς τυίζει – μιχρῶς τους gloss. FG. —  $^{30}$  διαμα διαταλι η Vassæus. — τὸ ἀρράστανα gloss. FG. —  $^{30}$  διαμα διαταλι η Α. —  $^{37}$  γίνν νυίζει – γίνννται Τ'. —  $^{39}$  μέν οπι. D (G restit. alia manu) HIΚΤ'. —  $^{39}$  ἀπό pro èz Α. —  $^{40}$  διαμε εξ. Α. — εξ. Gal. in textu, Vassæus. — διάρτανες R', Gal. in textu, Vassæus. — διάρτανες R', Gal. in textu, Vassæus. — διάρτανες R', Gal. in textu, Vassæus. — διάρτανες βloss. FG. —  $^{40}$  addit παὶ ante έξ. Α. — εξ. Gal. in textu, Vassæus. — διάρτανες μίσταντον Ζ. —  $^{40}$  Σίνος. Lind. — σονδ. vulg. —  $^{43}$  διάς (A, et in marg. alia manu άλλί δως cum ας (sic) supra δως) Ζ. — άλεας vulg. — δλεως C. — διας (D in marg. alia manu διατες) (γ', Lind. — τοῦ δεριαςῦ δλεως Κ. — Οn pourrait conserver la leçon vulgaire; mais il vaut mieux prendre l'adverbe au lieu de l'adjectif. On trouve, dans le Glossaire de Galien, λλέως expliqué par διαρείς mais il n'est pas sàr que cela se rapporte précisément à notte passage. Je remarque que le manuscrit Λ et le Glossaire de Galien ont un esprit doux, et non un esprit rude, et le manuscrit Λ l'accent sur la seconde syllabe. L'accent et l'esprit de ce mot sont toul-à-fait incertains. —  $^{44}$  έχεχρωβίνου βloss. FG.

τὴν κεραλὴν, ' εἰκότως οἱ πόδες ψυχροὶ γίγνονται, ' ἄσαρκες καὶ ' νευρώδεες φύσει 4 ἐόντες ' ἔτι δὲ ' πουλὺ ἀπέχοντες τῶν θερμοτάτων τόπων ψύχονται, ' ζυναθροιζομένου τοῦ θερμοῦ 7 ἐς τὸν ' θώρηκα' καὶ πάλιν 9 ἀνάλογον, λυομένου τοῦ πυρετοῦ καὶ ' καπερματιζομένου, ἐς τοὺς πόδας ' καταβαίνει' κατά δὲ τὸν χρόνον τοῦτον ἡ κεφαλὴ καὶ ὁ θώρηξ ' κατέψυκται, ' Τοῦ δ'εξνεκα ' προσεκτέον, ὅτι, ' ὁ ὁκόταν οἱ πόδες ψυχροὶ ' ἔωσι, θερμὴν ἀνάγκη τὴν ' κοιλίην εἶναι καὶ ' 9 πολλῆς ἄσης μεστὴν, καὶ ὁπο-

\* Είκότος C. - γίνονται vulg. - \* άσαρκοι ACR', Gal. in textu. Vassæns. - εύσαρκες G. - 3 νευρώδες (sic) G cum νευρώδεες alia manu. -4 έοντες ACR', Gal. in textu. - ὑπάρχοντες vulg. - Nous avons vu si souvent τυγχάνων ου ὑπάρχων figurer, dans les manuscrits G et F, comme glose de ¿w, qu'on peut, avec une grande probabilité, regarder ici aussi ὑπάργοντες du texte vulgaire comme une glose qui a chassé la lecon véritable. - 5 πουλύ CDH. - π λύ vulg. - addit καί ante π. Gal. in textu, Mack., Vassæus. - 6 ούν άθροιζομένου pro ξυναθροιζομένου Α. - ξυναθρ. Lind. - συναθο. vulg. - συναθο. (FG cum gloss. συναγομένου). - 7 ές CK T'. - είς vulg. -- <sup>8</sup> θώρακα DHIJR'T', Vassæus. - θώρακα gloss. F. --9 ἀνὰ λόγον (FG enm gloss. κατὰ ἀναλογίαν) IJK. - ἀναλόγον (sie) CZT'. - άναλόγως DHL, Imp. Samb. ap. Mack. - \* κατακοπτοικένευ gloss. FG. -- " Un sujet manque au verbe καταβαίνει, et il faut supposer (car le sens no pent être l'objet d'aucun doute) que le substantif θερμέν, qui est plus haut, 1. 3, est ici sous-entendu. On le supposera d'autant plus facilement que l'adjectif ἀνάλογον peut y être rapporté, et rappeler ainsi au lecteur quel est le sujet du verbe καταβαίνει. — 12 κατά δὲ τὸν χρόνον τούτον Α. - κατά τόνδε ούν τον χρ. vulg. - Ce qui donne ici la supériorité au texte de A. c'est l'absence de cov: ce mot gêne le sens. - 13 post natéh. addunt aŭtéwy vnlg.; τουτέων CR', Gal. in textu, Vassæus (cum puncto ante τουτέων in Gal., Vassæo et in R'); αὐτέων FG cum gloss. αὐτῶν. - αὐτέων om. A - Ce pronom paraît tout-à-sait inutile, et je l'ai supprimé sur l'autorité de A. On peut supposer que τουτέων a été introduit par une erreur de copiste, à cause du voisinage de τουτέου qui suit dans le texte vulgaire; et que αὐτέων a été substitué subséquemment par quelque correcteur à ce τουτέων. Dans tous les cas, la présence de τουτέων et la ponctuation vicieuse de quelques manuscrits prouvent que ce passage a été l'objet d'altérations dont le manuscrit A donne le remède.—14 τοῦ δ' είνεκα Α.-είνεκαν τουτέου vulg. -εἶνεκεν (sic) τουτέου Z.- εἶνεκεν τουτέων D. - εἴνεκεν (sic) τουτέου T'. - ἕνεκα gloss. FG. — 15 προσεκτέον J. - προσαρτέον vulg. - προσαρκτέον C (FG

pieds, s'allumant dans la poitrine, et envoyant sa flamme jusque dans la tête. Toute la chaleur ayaut pris avec force son courant vers le haut et s'exhalant vers la tête, il est naturel que le froid s'empare des pieds, parties nerveuses et dépourvues de chair; mais, en outre, étant très-éloignés des régions les plus chaudes, ils se refroidissent lorsque la chaleur se rassemble dans la poitrine; par la même analogie, lorsque la fièvre se résout et se dissipe, la chaleur descend dans les pieds, et c'est le moment où la tête et la poitrine se refroidissent. Ces phénomènes doivent fixer l'attention du médecin; car, si, tant que les pieds sont froids, le ventre est nécessairement chaud et l'estomac soulevé, si l'hypochondre est tendu, si le corps est en proie à l'agitation à cause du trouble

intérieur, si l'intelligence s'égare, si le malade souffre, s'il

com gloss, άρχην ποιητίου) Z. - προσ. om. A. - Il ya, on le voit, trois leçons différentes pour ce passage. Je vais les discuter brièvement. La leçon de προσαρτέον du texte vulgaire, ou προσαρχτέον des manuscrits F et G (ce qui revient au même pour le sens) ne me paraît pas devoir être conservée; car, alors la prescription de donner des aliments (προσαρτέον) étant suivie immédiatement du motif qui la justifie (ότι), ce motif serait que les pieds sont froids, ce qui ne peut être au point de vue de l'auteur; de sorte qu'il faudrait franchir tout ce long membre, et faire porter le motif de cette prescription sur le membre de phrase suivant où il est dit que les pieds sont chauds (θέρμης δέκαταβάσης κτλ.), ce qui ferait une construction aussi gauche qu'obscure. La seconde leçon, qui est celle du manuscrit A, supprime tout verbe ; elle ne vaut rien, parce que τοῦ δ' είνεκα se rapporterait à ce qui précède, c'est-à-dire au froid des pieds pendant la chaleur de la poitrine et de la tête, et à la chaleur des pieds pendant le refroidissement de la poitrine et de la tête, et qu'alors le membre de phrase qui s'ouvre par on, et qui ne contient rien autre chose, non plus, que cette alternative, formerait une vaine tautologie. La leçon que j'ai adoptée, προσεκτέον, n'a aucun de ces inconvénients, elle donne un sens convenable et une construction facile; et même je peux l'appuyer d'un passage qui se trouve un peu plus loin: διὸ προσεκτέον τῶ ἰωμένω, ὅκως κτλ, (p. 434, l. 46). - 16 ὅταν Α. - 17 ἐῶσιν ACR' Gal. in textu , Vassæus. - ἐῶσι Τ'. - τυγχάνωσι gloss. FG. -18 post τὰν addunt κάτω A, Ald. - 19 πολῆς A.

καιρον 16 δεῖ τὸ ρόφημα διδόναι τότε δὲ 17 δλεθρος.

8.  $^{18}$  'Oxógoigi  $^{19}$  Óè  $^{20}$  dià  $^{21}$  télegg  $^{22}$  ή κοιλίη  $^{21}$  τοῖσι  $^{24}$  πυρετοῖσιν ύγρη,  $^{25}$  τουτέοισι διαφερόντως τοὺς πόδας  $^{26}$  θερμαίνων, καὶ  $^{27}$  περιστέλλων  $^{28}$  κηρώμασι, καὶ  $^{29}$  ταινιδίοισι περιελίσσων πρόσεχε,  $^{30}$  δκως  $^{31}$  μη έσονται  $^{32}$   $^{41}$  μγρότεροι τοῦ  $^{33}$  άλλω σώματος. θερμοῖσι  $^{34}$  δὲ  $^{35}$  έοῦσι  $^{36}$  θέρμασμα  $^{37}$  μηδὲν πρόσφερε, άλλὰ  $^{38}$  παρατήρει  $^{39}$  δκωις μη  $^{40}$  ψυγθήσονται:  $^{41}$  πόματι δὲ  $^{42}$  Χρέεσθαι ως  $^{43}$  έλχγίστω  $^{44}$  ύδατι ψυχρῷ η  $^{45}$  μελικρήτω.  $^{46}$  Όχοσοισι  $^{47}$  δὲ  $^{48}$  ἐν  $^{49}$  πυρετοῖσι  $^{50}$  χοιλίη  $^{51}$  ύγρη καὶ γνώμη

' Εντεταμένον AC, Gal. in textu, Vassæus. - ἐκτεταμένον vulg. -2 βιπτασμός DF (G cum èv supra èς alia manu) HIJKZT'. - 3 ενδον AC R', Vassæus. - ενδοθεν vulg. - ενδοθεν FG cum gloss. εντός. - 4 μετεωρισμός DF (G cum èv supra èς alia manu) HIJKZT'. - μετεωρισμόν Α mutatum alia manu in μεταιωρισμόν. - 5 γνώμη; om. A. - Il serait peut-être difficile de décider laquelle est la bonne leçon, le texte vulgaire ou le texte de A. On peut admettre les deux sens : avec la première leçon il s'agirait d'un trouble mental, avec la seconde des mouvements que faitle malade pour se lever. — 6 άλγήματα Τ'. - λύπαι gloss. F. - 7 ξεράν gloss. F. - \* έθελαι A. - 9 ήν pro ήν Τ'. - 10 άδύνηται R'. - ώδύνηται C. - όδύνηται Τ'. - όδυνάται Λ. - όδυνάται gloss. F. -" καταβάσεις F (G cum η supra et alia manu) Z. - 12 είς R', Gal. in textu, Mack., Vassæus. - ei pro es T'. - 13 xny A. - nzi ny CR', Gal. in textu, Mack, Vassæus. - ην sine καὶ vulg. - ην seul ne suffit pas ; κην est exigé par le sens. - 14 ίδρως ή pro ίδρωση A. - La lecon de A est aussi bonne, dans ce cas, que celle du texte vulgaire. Mais on y voit un exemple de ces séparations de mots qui parfois sont très-malheureuses, par exemple dans προφρών τις ή pour προφροντίση, p. 44, 1. 6, et dans προμαθές ή pour προμαθήση, p. 252, l. 1. — 15 λωφά CT'. — 16 δεί om. A. - 17 δλεθρος A mutatum alia manu in δλέθριος. - 18 ciot A. - έκέσοις D. - έκέσοι J. - 19 δε om. AR'. - 20 διατέλεος FGKZR'. διατέλεους (sic) Τ'. - διατελέως Α; j'ai dėjà remarqué, p. 324, note 6, que cet adverbe pourrait être la vraie leçon. - 21 752.605 (sic) R', Vaséprouve des tiraillements, s'il veut vomir, et, si, vomissant des matières de mauvaise nature, son malaise empire, au contraire, lorsque la chaleur est descendue dans les pieds, et que l'urine coule, quand même il n'y aurait pas de sueur, tous les accidents se calment. C'est donc à ce moment qu'il faut prescrire la ptisane, qui auparavant eût été pernicieuse.

8. Dans les fièvres, pendant le cours desquelles le ventre est toujours relâché, le médecin, en donnant une attention particulière à tenir les pieds chauds, en v appliquant des emplâtres de cire, et en les entourant de bandelettes, prendra garde qu'ils ne deviennent pas plus froids que le reste du corps; s'ils sont chauds, il n'y fera aucune application chaude, seulement il veillera à ce qu'ils ne se refroidissent pas; il prescrira des boissons en aussi petite quantité que possible, de l'eau froide ou de l'hydromel. Dans les fièvres où le ventre est relâché, l'intelligence trou-

sæus. - 22 f om. C (I restit. alia manu). - ev rollot musercioty f nothin T'. - 23 vaio: ACDHJZS', Gal. in textu, Vassæns, Mack., Lind. - vaio: vulg. - 24 πυρετοίσιν om. F (G restit, alia manu in marg.) Z. -25 τούτοισι A. - 26 θερμαίνει S'. - 27 post περ. addit τους πόδας R' obliteratum alia manu. — 28 κηρώμασιν C. - κηρώμαρι Τ'. - κυρώμασι J. — 29 ταιvedicioi C. - rendicio A St. - ra ndicioi (sic) T'. - raindicio DJK, Gal. in textu, Vassæus. - 30 ώς pro δκως CR'S', Gal. in textu. - ώστε (sic) A. - 31 μπτ' pro μπ Α. - 32 ψυχρώτεροι C. - 33 άλλου ACR'S', Gal. in textu, Vassæus. -λειπού pro άλλου vulg. -34 δ' R'S', Gal. in textu, Mack., Vassæus. — 35 εδσι vulg. — 36 θερμάσματα Κ. - θερμά Ι mutatum alia manu in θέρμασμα. - 37 μη δέν ΑΤ'. - 38 περιτήρει S'. παραφυλάττου gloss. FG. — 39 έπως S'. — 40 ψυχθήσωνται ΑΒΗΙΙΚ S' . - ψυχήσωνται FGZ, Ald. - \*\* πέμασι FGJZ, - \*\* χρεέσθω Η (R' mutatum alia manu in χρέεσθαι). - χρησθαι A. - χρησθαι gloss. FG. -43 έλλαγίστω A. — 44 ψογοώ ύδατι A. - G in marg. ύδατι alia manu. — 45 μελιχράτω R'S', Gal. in textu, Vassæus. - μελιχράτω gloss. FG. -46 δοσες εν πυρετώ (πυρετοίς Ζ) ή κοιλία ύγος in tit. GZ. - όπόσοις Α. - όκόou; 2269; le manuscrit 2269 a intercalé dans le Pronostic (voyez, p. 172, note 8) un court fragment du traité Du régime dans les maladies aiguës, fragment dont je donne ici les variantes. - έχέσα D. - 47 δέ om. 2269. — 48 έν π. om. A. — 49 πυρετώς CR', Gal. in textu, Vassæus. — 50 καιλία gloss. FG. — 51 ύγρα 2269. - ύγρα gloss. FG.

426 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).

τεταραγμένη, ' οἱ πολλοὶ τῶν \* τοιουτέων 3 τὰς 4 χροχύδας 
ἀφαιρέουσι, καὶ τὰς 6 ρῖνας 7 σκάλλουσι, \* καὶ 9 κατὰ βραχὸ 
μὲν ἀποχρίνονται τὸ ἐρωτώμενον, αὐτοὶ δὲ ιο ἀφ' ιι ἐωυτῶν 12 οὐδὲν 
13 λέγουσι 14 κατηρτημένον' 15 δοχέει οὖν μοι τὰ 16 τοιάδε μελαγΝολικὰ εἶναι: 17 ἢν δὲ τοιῶνδε ἐόντων ἢ 18 κοιλίη 19 ὑγρὴ ἢ 20 καὶ 
21 ξυντήχη, 22 δοχέει μοι 23 τὰ 24 ροφήματα ψυχρότερα καὶ παΚύτερα προσφέρειν, καὶ 25 τὰ 36 πόματα 27 στατικὰ καὶ οἰνωδέστερα ἢ 28 καὶ 29 στυπτικώτερα. 30 'Οκόσοισι δὲ τῶν πυρετῶν 31 δῖνοί 
τε 32 ἀπ' ἀρχῆς καὶ σφυγμοὶ 33 κεφαλῆς εἰσι καὶ 34 οὖρα λεπτὰ, 
35 ταυτέοισι 36 προσδέχεσθαι 37 πρὸς τὰς 38 κρίσιας 39 παροξυνθησόμενον τὸν πυρετόν' οὐ 40 θαυμάσαιμι 41 δ' ἀν οὐδ' εἰ 42 παραφρονή-

σειαν. 43 Ο ίσι δὲ ἐν ἀργῆ τὰ 44 οὖρα 45 νεφελοειδέα 46 καὶ παχέα, τοὺς

Ante of addit wal yulg. - walom. A .- La suppression de wal me paraît tout-à-fait indispensable à la construction. Beaucoup de ces corrections, fort légères en apparence, sont importantes au fond. Ici, par exemple, une phrase embarrassée est devenue nette et facile. - 2 ταούτων AS'. - τουτέων R' mutatum alia manu in τοιουτέων. — 3 τάς om. 2269. – τάς κρ. om S', un blanc en tient la place. — εκροκύδας ΛCDFGHJZ, 2269, Ald. - κροκίδας vulg. - 5 ἀφαιρέουσιν C.- 6 ρίνας AFJR'S'T', Vassæus, Gal. in textu.- 7 σκάλλουσι DFGHIJKZR'S'T', 2269, Gal. in textu, Vassæus, Ald., Mack .- σκάλουσιν C. - σκαλάουσι A. - σκάπτουσι vulg. - 8 καί om. K. - 9 καταβραγὸ CFGHJS'T',-- 10 ἐφ' Α.- ἐφ' (sic) Z.-- 11 ἐαυτῶν D,2269.-- 12 οὐδὲν λέγουσι om. S', un blanc eu tient la place. - 13 λέγουσιν AC. - 14 κατηρτισμένον CZ (R' cum κατηρτημένον alia manu in marg.), 2269. —15 δοκέη R', Gal. in textu, Vassæus. - δοκέοι S', - δοκεί D. - δοκεί gloss, FG. -16 τοιαύτα gloss. G. — 17 ην δὲ τοιῶνδε ἐόντων (όντων 2269) ή. κ. ΑΗ (R' cum έσων pro ην δέ alia manu), S', 2269' - ην δέ των τοιωνδε έέντων ή. κ. Gal. in textu, Vassæus. - ην δέ των τοιώνδε έοντων ην ή κ. Mack. όσων δέ ταιῶνδε ἐόντων, ἢν ἡ κ. vulg. - Dans Z et T' le texte est conforme au texte vulgaire; sauf que dans le premier δè est omis, et que dans le second η manque. - 18 καιλία S'. - 19 ύγρα R' mutatum in ύγρη alia manu. - ύγρα gloss. F. - ύγρη.... ξυντήκη om. S', un blanc en tient la place. - 20 καὶ ξ. om. A. - 21 συντήκει R' mutatum alia manu in συντήκη. - συντήκη vulg. - 22 δωτέε ACDFHIJZ R'S'T', Gal. in textu, Vassæus. - δοκέη vulg. - 23 ante τὰ addit αὐτὰ S'. - 24 ρυφήματα A. - On trouve, dans le dictionnaire de Schneider, δυφέω indiqué comme une forme ionienne. Le texte vulgaire d'Hippocrate ne confirmerait pas cette remarque; néanmoins on fera attention que le manuscrit A, qui atticise en genéral, a presque partout βύφημα.

DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 427 blée, la plupart des malades détachent les brins de leur couverture, se grattent les narines, répondent peu à peu aux demandes qu'on leur fait, mais, laissés à eux-mêmes, ne disent rien de raisonnable; ces symptômes me paraissent dépendre de l'atrabile. Dans un tel état, si le flux de ventre persiste et si le corps se fond, il me paraît convenable de prescrire des ptisanes plus froides et plus épaisses que d'ordinaire, et des boissons resserrantes, vineuses ou même astringentes. Dans les fièvres où dès le début il survient des vertiges, des battements dans la tête et des urines ténues, il faut s'attendre à ce que la fièvre redoublera vers l'approche des crises, je ne serais même pas surpris que les malades eussent du délire. Si, dans le début, les urines sont nuageuses et épaisses, on purgera modérément le malade, pourvu du reste que la purgation convienne; si au contraire dès le début

- 25 τὰ om. S'. - 26 πώματα Α. - 27 στατικά ACFGJZQ', Mack. - σταλτικά vulg. -άστακτικά Ald. - 28 post ή addit και AR'S', 2269, Mack., Gal. in textu, Vassæus. - και om vulg. - 20 στυπτικότερα Τ'. - 30 περί διαφοράς πυρετών in tit. GZ. - όπόσοιαι Λ. - όκόσοι S'. - 31 δεινοί pro δίνοι AR'S'. -. δεινώ τέ (sic) pro δίνοί τε C. - δίνοι Τ'. - συστροφαί gloss. FG. - 23 άπαρχχ. ADFIKZ. — 33 ante κεφ. addit τῆς Α. — 34 εύρου λεπτόν ACR'S', Gal. in textu, Vassæus, Mack. - εύρα (sic) Τ'. — 35 τεύτεισι Α. — 36 post τ. addunt δει CDIKLR'S'T', Gal. in textu, Mack., Vassæus. — 37 πρὸς om D (I restit. alia manu). - 38 χρίσκας C. - 39 παρεξυνθησόμενον Α Η (R' mutatum alia manu in παροξυνόμενον) S'. - παροξυνόμενον vulg. -40 θαυμάσαι μπδ' pro θαυμάσαιμι δ' Gal. in textu, Vassæus. — 41 auto δ' addidit alia manus cò in D. - Cette correction a été suggérée par l'omission de coo' immédiatement suivant, qui manque dans ce manuscrit. - 42 παράφρονοι γένοιντο gloss. G. - μάνειεν, παράφοροι γένοιντο gloss. F. - Après παραφρ. il n'y a pas de point dans Alde. - 43 περί εύρων DH. - είσι δε εν άρχη A, Vassæus. - είσι δ'εν άρ. DHKLR'S', Gal. in textu, Lind., Mack. - clow ev do. vulg. - clowevapyn (sic) T'. -Galien laisse dans l'indécision la question de savoir si l'auteur a rattaché, ou non, cette phrase à ce qui précède, είτε συνάπτει ταῦτα τοῖς κατά τὴν προκειμένην ρήτοιν είρημένοις, είτε καὶ μή κτλ. — 44 εύρα (sic) T'. — 45 νεφελοειδή S'. - ώσπερ νεφέλην ἐπάνω έχοντα gloss. FG. - 46 καί A. - n zai HS'. - n zai vulg. - n pro zai K. - Le manuscrit A peut faire naître des soupçons contre la particule disjonctive. Dans le Com-

2) δξ 26 υπαγε 25 κατ' ἀργὰς 26 κλυσμῷ φάρμακα δὲ μὴ ?7 πρόσαγε 1 τοιούσδε 2 υπαγε 25 κατ' ἀργὰς 26 κλυσμῷ φάρμακα δὲ μὴ ?7 πρόσαγε 2 καὶ περιστέλλοντα διμαλῶς ποτῷ δὲ 16 Χρέεσθαι 17 μελικρήτι ιδαρεί, καὶ 18 ροφήματι γι πε καὶ περιστέλλοντα διμαλῶς ποτῷ δὲ 16 Χρέεσθαι 17 μελικρήτι ιδαρεί, καὶ 18 ροφήματι γι πε καὶ περιστέλλοντα διμαλῶς 19 πτισάνης 20 Κρέεσθαι 17 μελικρήτι ιδαρεί, καὶ 18 ροφήματι κοι 19 πτισάνης 20 Κρέεσθαι 19 πελικρήτι ιδαρεί, καὶ 18 ροφήματι κοι 19 πτισάνης 20 Κρέεσθαι 19 πελικρήτι ιδαρεί καὶ 19 κρέεσθαι 19 κρέεσθαι 19 πελικρήτι ιδαρεί καὶ 19 κρέεσθαι 19 κρ

mentaire de Galien il est dit : « Pour empêcher qu'on ne purgeat pendant que les humeurs sont encore dans la crudité, l'auteur a dit urines ténues, attendu que les urines épaisses auraient de la coction. Ce mot épaisses indique la consistance; quant au mot νεφελιειδέα, il désigne, sans doute, des nuages (blancs?); car l'auteur aurait ajouté noirs, s'il avait voulu nous v faire attacher cette dernière signification ..... Il faut donc entendre qu'il s'agit de nuages blancs, qui sont des indices de coction. » Ως φυλάττεσθαι καθαίρειν τὰ σώματα παντελώς ἀπεψίας ούσης έν τοῖς χυμοῖς, ἐδήλωσεν εἰπὼν, οὖρα λεπτά, ὡς τά γε παχέα πέψεως ἔχοιεντόν τουτ' αυτό την σύστασιν και το νεφελοειδέα δέ, τα τας νεφέλας ένοντα (λευκάς?) δηλονότι δηλοί· προσετίθει γαρ μέλανας (sic), είπερ έκείνας ακούειν παιας εβούλετο..... ούτως ούν και νύν ακουστέον ούρα νεφελοειδέα τα λευκας έχοντα τὰς νεφέλας, αίπερ εἰσὶ πέψεως σημεία. Ce texte est altéré; cependant on comprend que Galien a pensé que l'auteur avait donné παγέα et νεφελοειδέα comme des signes de coction; mais ce Commentaire ne decide pas la question de savoir s'il y a, ou non, une alternative. Dans le doute, j'ai suivi l'autorité de A.

¹ Τοιούτους pro τ. S'. - τοιούτους gloss. G. - ³ ἀποκαθαίρειν GZ, Ald. - ὑποκαθαίρειν.... τοιούτους om. A. - De cette laçon, dans A, τοὺς τοιούσδε est placé immédiatement à côté de ἀλλ' ἡν δ. κλ. Ces six mots (τοὺς τ. ἀ. ἡν δ. κλύσα) sont entourés de points qui en indiquent la suppression. L'omission du copiste, laquelle jetait la perturbation daus cette phrase, aura décidé quelque correcteur à supprimer les mots qu'il a entourés de points. - ³ τ' ἄλλα pro τὰ ἄλλα R'S', Gal. in textu, Mack., Vassœus. - ⁴ συμφέριν CR'S', Gal. in textu, Vassœus. - ξυμφέρει Τ'. - ⁵ περί τῶν ξάρεγξη σύρον ἐν τεῖς πυρετοῖς in tit. GZ. - ° δ' DK. - τ οὕρα (sic) Τ'. - ˚ τοιούσδε ΗR'S', Gal. in textu, Vassœus. - 9 κλύσαι CS'. - Dans plusieurs éditions, il n'y a pas de virgule après δοκέη. Le sens en exige une. - ¹ο τοὺς τιούτους pro τούτους Α. - τούσεις ξυμφέρει σm. S'. - τ' συμφέρει Κ', Gal. in textu, Vassœus. - συμφέρει τουτέρισι pro τούτους ξυμφ. Gal. in textu, Vassœus. - συμφέρει τουτέρισι pro τούτους ξυμφ. Gal. in textu, Vassœus. - συμφέρει τουτέρισι pro τούτους ξυμφ. Gal. in citatione in Comm. -

les urines sont ténues, on ne prescrira point de purgation; mais, si les lavements paraissent utiles, on y aura recours. Voici comment il faut traiter ces malades: on prescrira le repos, des onctions, et on enveloppera également le corps de couvertures; on prescrira pour hoisson de l'hydromel coupé d'eau, et pour aliments, le soir, le suc de ptisane. A yez soin dès le commencement de déterminer les évacuations par les lavements, mais ne donnez point de purgatif; car, si vous provoquez par les purgatifs quelques évacuations alvines,

12 εύτω ACJ. - εύτως vulg. — 13 άσυχίαν C. - άσυχία R' mutatum alia manu in πουχίαν. - ήρευίαν gloss. FG. - 14 άγοντας άλείφοντά τε καί περιστέλλοντα ADHJ. - άγοντα άλείφοντά τε καὶ περιστέλλοντα vulg. άγοντι (cum a supra i alia manu G) αλείφοντά τεκαί περιστέλλοντα FGZ. - άγοντας άλείφοντάς τε καὶ περιστέλλοντας L. Lind. - Si l'on adopte les accusatifs singuliers, comme le texte vulgaire, la construction sera violée, puisqu'ils se rapporteront à un accusatif pluriel (τούτους); si on adopte les accusatifs pluriels comme Van der Linden sur l'autorité du manuscrit S. de Foes, on sauvera, il est vrai, la construction, mais une autre difficulté naîtra; car, si άγεντας se rapporte naturellement à τούτους, άλεισοντας et περιστέλλοντας ne pouvent pas s'y rapporter, puisque ce sont des participes actifs qui supposent que l'action qu'ils expriment est exercée, non par le malade lui-même, mais par le médecin ou par les serviteurs. Pour ces raisons, qui s'opposent, soit au texte vulgaire, soit à la leçon adoptée par Van der Linden, je me suis décide à suivre, sans y rien changer, la lecture que donne le manuscrit Λ; άγοντας s'y rapporte à τούτους, lequel est régi en commun par θεραπεύεσθαι, et par άλείς εντα et περιστέλλεντα, Quoiqu'à la rigueur cette construction puisse se soutenir, cependant j'aurais désiré trouver, dans les variantes, de quoi donner à la phrase une tournure analogue à celle que Galien y donne, en la paraphrasant, dans son Commentaire : κατά τοῦτ' οὖν ὁ γράψας ταύτα, συνεβούλευσεν ήσυχίαν άγοντα τῷ σώματι θεραπεύεσθαι τὸν ανθρωπον, άλειρομενον τε και περιστελλόμενον όναλως τοις ίματίοις. — 15 τε om. R' restit. alia manu. - 16 χρήσθαι Α. - 17 μελικράτω S'. μελικράτω gloss. F. — 18 ρυσήματι Α. — 19 πτισσάνες DR', Gal. in textu, Mack., Vassæus. - 20 ές om. A (R' restit, alia manu). - 21 έσπέραν R'S', Gal. in textu, Vassæus. - 22 zeiding S'. - 23 S'R'S', Gal. in textu, Mack., Vassæus. - 25 οπαγε A mutatum alia manu in υπάγειν,

<sup>2&</sup>lt;sup>5</sup> καταγχάς AJKS'. — <sup>26</sup> χλυσμώ R' emendatum alia manu. – κλυσμώ S'. — <sup>27</sup> post μά addit μάλλες B.

τούτοισιν' ἢν γάρ τι ' χινήσης 2 χατὰ 3 χοιλίην, τὸ 4 οὖρον οὐ 5 πεπαίνεται, 6 ἀλλ' 1 ἄκιδρός τε καὶ ἄκριτος δ πυρετὸς 6 ἐπὶ 9 πολὺν χρόνοι ἔσται. Τὰ δὲ 10 ροφήματα, 11 δχόταν 12 ἔγγὺς τῶν 13 κρισίων ἢ, μὴ δίδου, ἢν θορυβῆται, 14 ἢν δ' ἀνῆ χαὶ 15 ἔπιδιδῷ ἐπὶ τὸ βέλτιον' 16 φυλάσσεσθαι 17 δὲ 18 χρὴ χαὶ 19 τῶν ἄλλων πυρετῶν τὰς 20 κρίσιας, χαὶ 21 ἀφαιρέειν τὰ 22 ροφήματα χατὰ 23 τοῦτον τὸν χαιρόν. 24 Μεμαθήχασι δὲ μακροὶ οἱ πυρετοὶ 25 σίδε 26 γίστον τὸν χαιρόν. 24 Μεμαθήχασι δὲ μακροὶ οἱ πυρετοὶ 25 σίδε 26 γίστον τὸν χαιρόν. 24 Μεμαθήχασι δὲ μακροὶ οἱ πυρετοὶ 25 σίδε 26 γίστον τὸν χαιρόν. 24 Μεμαθήχασι δὲ μακροὶ οἱ πυρετοὶ 25 σίδε 26 γίστον τὸν χαιρόν. 24 Μεμαθήχασι δὲ μακροὶ οἱ πυρετοὶ 25 σίδε 26 γίστον τὸν χαιρόν. 24 Μεμαθήχασι δὲ μακροὶ οἱ πυρετοὶ 25 σίδε 26 γίστον τὸν χαιρόν. 24 Μεμαθήχασι δὲ μακροὶ οἱ πυρετοὶ 25 σίδε 26 γίστον τὸν χαιρόν.

· Κινήσεις Τ'. - κινήσης S' mutatum eadem manu in κίνησις. -\* κατακοιλίτην ZT'. -- 3 κοιλίαν gloss. FG. -- 4 ούρον (sic) Τ'. -- 5 πεπένεται FGZ, Ald. — 6 άλλα C. — 7 ανιδρως CKIJFGHDZS', Ald., Lind., Mack. - ανίδρος A mutatum in ανίδρώς. - 8 έπιπολύν Η. - 9 πουλύν Lind. — 10 ρυφήματα Α. — 11 των κρ. έπόταν έγγὺς ή Α. - όπόταν gloss. F. - 12 των κρ. έγγυς CR'S'. - των κρίσεων έγγυς Gal. in textu, Mack., Vassœus. — 13 κρίσεων R'S'. - κρίστων C. — 14 ήν δὲ ἀνή Α. έκόταν δὲ ἀνῆ C. - έκόταν δ'ἀνῆ R', Gal. in textu, Vassœus. - ἐκόταν δ' αν ή S'. - αλλ' όταν ανή vulg. - αλλ' έκόταν ανή Mack. - Le sens présente une notable différence suivant que l'on conserve le texte vulgaire, ou qu'on adopte la leçon de A. Avec le texte vulgaire, la phrase yeut dire, à cause de la correspondance des deux δκόταν ου δταν, qu'il faut donner des ptisanes, non quand les crises sont voisines, mais quand la maladie incline vers le mieux. Rien ne s'opposerait à ce sens, s'il n'y avait pas ἢν θορυβήται; car, dès-lors que l'administration des ptisanes est défendue au temps des crises, et permise au moment où le mieux se déclare, il est inutile d'ajouter une restriction (π'ν θορυβήται) qui impliquerait, pour un cas particulier, la défense d'une chose déjà défendue en général; cela ne peut donc être. Avec le texte de A, ces difficultés disparaissent : l'auteur fixe le temps de la maladie auquel son précepte s'applique (όκόταν έγγὺς τῶν κρισίων η); à ce moment, dit-il, ne donnez pas des ptisanes s'il y a du trouble, donnez-en si le mal s'amende. Il est donc nécessaire de substituer ήν à όταν, car alors la correspondance des deux membres de phrase s'établit, non entre έγγὺς τῶν κρισίων ἢ et ἀνἢ, mais entre θερυβήται et ἀνή. —  $^{15}$  ἐπιδίδει A. —  $^{16}$  φυλάττεσθαι R'. — φυλάσεσθαι Τ'. - φυλάσσεσαι (sic) Η.- 17 δè om. (DG restit, alia mann) HKI JT'. - 18 δεί pro χρή Α. - 19 των άλλων Α. - πάντων των pro των άλλων vulg. - Quoique zu fond la leçon du texte vulgaire et celle de A se rapprochent beaucoup, cependant cette dernière m'a paru plus précise, et par conséquent plus claire. L'auteur vient de dire qu'il faut, à l'approche des crises, supprimer les ptisanes s'il y a du trouble, les donner s'il y a du mieux. Mais il ne veut pas que cette remarque s'applique à

l'urine n'éprouve pas de coction, et la fièvre reste long-temps sans sueur et sans crise. Lorsque le temps des crises approche, ne donnez point de ptisane s'il y a de la perturbation, mais donnez-en si la maladie se relâche et tourne vers le mieux. Quant aux autres fièvres, il faut toujours en surveiller les crises, et supprimer les ptisanes à ce temps de la maladie. Les fièvres de cette nature ont coutume de se prolonger, et de déterminer des dépôts qui se forment vers les oreilles et le cou si les parties inférieures sont froides; si elles ne sont pas

toute espèce de fièvre, il ajoute donc une restriction; et cette restriction est bien plus nettement exprimée par άλλων, que par πάντων qui, au premier abord, semble faire contradiction, et qu'il faudrait traduire par premier about a securit contraction of the indices.— 20 χρίστας C. — 21 ἀφαιρείν gloss. FG. – ἀφερέειν Z. — 22 ἐνψήματα A. — 23 τὸν καιρόν τουτον Τ'. - 24 μεμαθήκασι (mutatum alia manu in μεμάθηκας. Οίσι) δὲ μαχροί οἱ π. οἱ τοιοίδε γίνονται Α. - μεμάθηκας. Εἰ δὲ μ. οἱ π. οἱ τοιοίδε γίγνεσθαι C. - ώς μεμάθηκας. Εί δε μ. οί π. οί τοιούτοι γίγνονται DF GHIJZT', Ald. - ως μεμάθηκας. Εί δὲ μ. εί π. εί τειεύτει γίνενται Κ. -On a là un exemple curieux de la manière dont les correcteurs interviennent, et dénaturent des textes dont ils n'ont qu'une intelligence fort imparfaite. Le texte qui a subi le moins d'altération, celui qui offrirait le moins de difficulté à la restauration, si la véritable leçon ne nous était pas donnée d'ailleurs, scrait celui du manuscrit C. Il n'y agrait, pour retrouver la bonne lecture, qu'à réunir en un seul mot usuaonza; si, maladroitement coupé en deux; cependant on hésiterait peut-être, quoiqu'à tort, à faire cette restitution, à cause du point malencontreux que le copiste a place après μεμάθηχας; du reste, cela fait, il n'y aurait plus rien à changer dans le manuscrit C. Le manuscrit A est plus mauvais ; en esset le copiste a mis vivevrai au lieu de viveobai, cela jette une perturbation totale dans la phrase; perturbation qui a frappe le correcteur, quel qu'il soit, qui a essayé d'y remèdier. Mais, au lieu de comprendre où gisait la faute, il a porté son attention sur μεμαθήκασι, verbe auquel il ne connaissait pas l'acception d'avoir coutume, il l'a changé en usuxôn-22;, l'a fait rapporter à ce qui précède, et a ajouté clou; cet échantillon de critique, s'il nous donne une assez médiocre idée de la connaissance qu'avait ce correcteur des mots et du sujet, nous montre en même temps jusqu'à quel point on poussait parsois l'arbitraire ; notre correcteur n'hésite pas à changer la troisième personne du pluriel en deuxième du singulier, et à intercaler, de son chef, le mot cion. Mais les opérations pré432 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).
γνεσθαι, καὶ ' ἀποσκήμματα ° ἴσχειν, ἢν μὲν τὰ κάτω ψυχρὰ ἢ,
περὶ ³ ὧτα καὶ τράχηλον ' ἢν δὲ μὴ ψυχρὰ ⁴ ἢ, 5 άλλας 6 ἴσχειν
' μεταβολάς ' 6 ρέει δὲ ° καὶ αἴμα ἐκ ρινῶν, καὶ ' ο αὶ κοιλίαι
'' τοῖσι ' ² τοιουτέσισιν ἐκταράσσονται ' ¹ ὁκόσοισι δὲ πυρετοὶ ἀσιόδεἐς
εἰσι, καὶ ὑποχόνδρια ' ⁴ ξυντείνουσι, καὶ ' 5 κεκλιμένοι οὐκ ἀνέχονται
ἐν τῷ ' ο αὐτέφ, καὶ τὰ ' ¹ άκρεα ' ° ψύχονται πάντα, πλείστης
' ° ἐπιμελείης καὶ ψυλακῆς δέονται διάγειν δὲ τούτοισι ° προσφέροντας ' μηδὲν άλλο ἢ ' ² όζύμελι ' ² ὑαρές ' ρόφημα ' ἐ ἐ μὴ πρόσφερε,

il est dans C, et comme il était dans l'original sur lequel C a été copié, a paru peu clair; quelque autre correcteur a cru entrer tout-à-sait dans les intentions de l'auteur hippocratique, en ajoutant ως, et en lui s'aisant dire comme tu l'as appris, ως μεμάθηκας; et c'est sous cette forme que le texte se présente dans huit des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Paris, et dans l'édition d'Alde. — 25 ci δi Gal. in textu, Vassœus. — cī δi om. R'. — 26 γίγνεσθαι R', Gal. in textu, Mack., Vassœus.

· Αποστήματα Α., Gal. in textu, Mack., Vassæus cum ἀποσκήμματα in marg. - ἀποσχήματα F (GR' cum μ. addito alia manu) HIJLZT'. άπισκήμαστα C cum τ supra κ alia manu. - άπισήματα D cum κ supra scripto. - Quoique ἀπεστήματα soit appuyé par A, cependant il est prohable qu'il faut lire de préférence ἀποσκήμματα. Car. ἀποστήματα étant plus usité que ἀποσκήμματα, on supposera plus facilement la substitution d'un mot plus usité à un mot moins usité, que la substitution inverse. - 2 tayúety R' mutatum alia manu in taxety. - Taxet DFGHIJKZT', Ald. -Dans D, une autre main a écrit en marge μεμαθήκασι δέ μ. cl π. cl δέ γίνεσθαι καὶ ἀ. ἴσγειν. — 3 αὐτα (sic) pro ὧτα Τ'. - addit τὰ ante ὧτα Κ. — 4 ή ACR/S', Gal. in textu, Vassaus. - ή om. vulg. - 5 άλλα A mutatum in άλλας. - άλλα CJR', Gal. in textu, Vassæus. - 6 ίσχειν AC, Mack. - ίσχει vulg. - έχει Τ'. - ίσχει cum gloss. έχει FG. - Quoique Pinfinitif et l'indicatif se comprennent aussi bien l'un que l'autre et reviennent au même sens, cependant l'infinitif donné par A et C me paraît être le texte primitif, parce que C n'a soussert dans cette phrase aucune altération, sauf l'altération de μεμαθήκασι en μεμάθηκας εί, qui n'est que la séparation en deux d'un seul mot, et parce que, les altérations qu'a subies A, étant de nature à faire substituer l'indicatif à l'infinitif, la conservation d'un infinitif qui n'allait plus avec un texte corrompu est ici une garantic de fidélité de la part du copiste. - 7 άλλοιώσεις gloss. FG. - 8 pei A. - 9 nai om, R'S', Gal. in textu, Vassaus. - 10 ai

froides, les changements sont différents; il survient aussi des épistaxis, et le ventre se dérange. Dans les fièvres où il y a soulèvement de l'estomac, tension des hypochondres, besoin de changer sans cesse de position dans le lit, et refroidissement de toutes les extrémités, il faut beaucoup de soin et de précaution; on passera le temps de la maladie, sans donner autre chose que de l'oxymel coupé d'eau; et l'on ne permettra les ptisanes que lorsque la maladie aura cessé, et l'urine subi la coction. Le malade doit reposer dans un appartement obscur, et être couché sur un lit aussi mou

om. CS', Gal. in textu. - κοιλίη (sine articulo) τοιούτοισιν έκταράσσεται A. — " raigi om. R' restit, alia manu. — " reurécion DGR', Ald., Lind. - τουτέσισι Gal. in textu. Vassæus. - '3 όκοσοι S'. - όποσοι δὲ ἐν πυρετείσιν pro έχ, δὲ π. A. - Cette lecon du manuscrit A rend la construction sans doute plus régulière, parce que dans le texte vulgaire les verbes qui se rapportent d'abord à la sièvre, se rapportent ensuite au malade, Mais cet ἀσύνδετον , qui d'ailleurs est très-fréquent dans les livres hippocratiques, est certain dans ce passage particulier, car il est attestó par le Commentaire de Galien, qui dit: « L'auteur a commençé par les fièvres mêmes, disant qu'elles causent des nausces et la tension des hypochondres, puis il a passé immédiatement aux malades; car le membre de phrase; couchés ils ne peuvent demeurer dans la même position, est relatif aux fébricitants eux-mêmes, de même que le membre de phrase : ils ont les extremités froides. » Πρζατο μέν ούν άπ' αύτων πυρετών, άσώδεις είπων αύτους, υποχόνδριά τε συντείνοντας, έφεξης δε επί τους πυρέσσοντας μετέβη, το γάρ κεκλιμένοι ουα άνεχονται έν τῷ αὐτῷ, κατὰ τῶν πυρεττόντων είρηται , καθάπερ και τὸ τα άκρα ψύχονται. — 14 συντείνουσι vulg. - συντείνουσιν C. - 15 κεκλισμένοι Gal. in textu, Vassœus. - 16 αὐτώ A. -17 йира AS'. - йирана С. - V. M. Fix dans le Thesaurus de M. Didot s. v. άκρεα. — 18 ζύχοντα R' mutatum alia manu in ζύχονται. — 19 ἐπιμελεία; CFGIJK (R' cum α mutato în η alia manu) S'T', Ald. ταραχής καὶ ἐπιμελείας pro έ. κ. φ. Λ. — 20 προφέροντας C. - πρός φέροντας (sic) Τ'. - 21 μη δέν Τ'. - 22 έξύμελι Τ'. - 23 ύδαρον ▶ (F cum gloss. ὕδατι μεμιγμένον) (G cum èç alia manu supra òv, et cum eadem gloss.) IJZT'. - 24 τοις έν πυρετώ διδόναι προσήκοι (sic) την τροφήν ές δρθρον in marg. T'. - 5. δ. μ. πρ. om A. - Quoique l'omission de A ne change rien au sens , cependant elle doit être considérée comme une erreur de copiste; car, sur ce passage, Galien dit dans son Commentaire : Prescrire de ne donner aucune ptisane à ces malades avant la coction de la maladie, c'est s'exprimer sans faire une distinction qui est nécessaire.

9. Εἰσὶ τὸ το τολικος πολλαὶ τῶν καμινόντων τοι προσεκτέον τῷ

Nous, qui sommes sidèles aux leçons d'Hippocrate, nous ajonterons si les forces du malade le permettent; ce que l'euteur n'a peut-être omis que parce que cela s'entendait de soi. » Τὸ δὲ μπδ' δλως διδόναι ἐράφιρα τοῦς οὕτως ἔχουσι πρὶν πεπανθέναι τὰν νόσον, ἀδιορίστως εξηπαι ψυλαττόν των γε ἡμῶν δ ἐδίδαξεν ὁ ἱππαράτις, προσαϊσθαι δεὶ τῷ λάγῳ, τὰν ἀχκῆ ὁ νόσων ὅπερ ὡς ψανερὸν ἴσως παραλίλιπεν. Cette remarque de Galien, que j'ai rapportée pour assurer le texte, peut servir aussi de Commentaire médical, et indiquer le but que voulaient atteindre les anciens médecins hippocratiques en réglant le règime alimentaire des malades dans les affections aigués.

<sup>1</sup> Ω; Λ. — <sup>2</sup> τὸ om. ΛCR'S', Gal. in textu, Mack., Vassæus. — <sup>3</sup> σόρον (sic) Τ'. — <sup>4</sup> κιτακλείειν Η; leçon à remarquer, qui pourrait s'entendre. — <sup>5</sup> εἰς R'S', Gal. in textu, Mack., Vassæus. — <sup>6</sup> ζωρερὰ Gal. in textu, Vassæus. — <sup>6</sup> ζωρερὰ Gal. in textu, Vassæus. ο σκοτεινὰ gloss. FG. — <sup>7</sup> εις gloss. supra ὡς F. — γ ἐπὶ οπι. (D restit. alia manu) FGHIJKZT'. — <sup>10</sup> μαλθακωτάτας JR', Vassæus. — μαλακωτάτας Gal. in textu. — μαλακωτάτας gloss. FG. — μαλθακωτάτων S'. — <sup>11</sup> στρώμασα R', Gal. in textu, Vassæus. — στρωμάτων S'. — ροst στρώμασι repetit στρώμασιν C. — <sup>12</sup> πολὸν ΛCR'S', Gal. in textu, Mack., Vassæus. — πλεῖστον pro πολὸν νulg. — πλεῖστον cum gloss, ἐπὶ πολὸν FG. — <sup>13</sup> ταῦτα pro τὰ αὐτά Λ. — <sup>14</sup> καταρρέωτα cum gloss, ἐπὶ πολὸν FG. — <sup>13</sup> ταῦτα pro τὰ αὐτά Λ. — <sup>14</sup> καταρρέωτα

DU RÉGIME DANS LLS MALADIES AIGUES (APPENDICE). 435 que possible; vous l'engagerez à rester long-temps dans la même position, et à s'agiter le moins qu'il pourra; cette precaution est particulièrement utile. Vous appliquerez, sur l'hypochondre, de la graine de lin, en ayant soin que cette application ne détermine pas de frisson. Le cataplasme sera tiède, et cuit avec de l'eau et de l'huile. On interrogera les urines sur l'issue de la maladie; si elles sont épaisses et d'un jaune pale, c'est un bon signe ; si elles sont ténues et noires, c'est un mauvais signe; si l'urine varie, cela indique la prolongation de l'affection, et nécessairement le malade éprouvera, de son côté, des variations en pis et en mieux. Les fièvres irrégulières doivent être abandonnées à elles-mêmes, jusqu'à ce qu'elles se fixent; une fois fixées, on les combat par le régime et le traitement convenables, en consultant la constitution du malade.

9. Les malades se présentent sous beaucoup d'aspects diffé-

ρτο καρτ. S'. -- 13 ρίπτειν gloss. FG. -- 16 δέ ρτο γάρ C. -- 17 τούτο om. C. - 18 τοιούσδε pro τοιούτους CS', Gal. in textu , Vassarus. -19 έπιδε (sic) Τ'. — 20 έγχρείων C. — 21 ύποτίθει S'. — 22 φυλλασσόμενος Λ. - φυλασσόμενον S'. - 23 οπως Λ. - 24 φρύξη Κ. - 25 προσπιθέμενος R' mutatum alia manu in προστιθέμενον. - προστιθέμενον AKS', Gal, in textu, Vassæus. - προστιθεμένου Η. - 26 άκροχλίερον C. - 27 έφθεν ΑC HIS'T'. - 28 έν Λ. - έν om. volg. - 29 σαμειεύσθαι gloss. G. -30 δ' R', Gal. in textu. — 31 αν pro γάρ Τ'. — 32 παχύτερον καὶ ώχρότερου R' mutatum alia manu in παγύτερα καὶ ώγρότερα. - 33 ή pro ή T'. - 34 λευκότερα pro λεπ. DF (G emend. alia manu) IJKZT'. - λεπτότερον και μελάντερον Β'. - 35 πονηρά Δ. - πονηρότερον Β'. - 36 άλλοιώσεις gloss. FG. - 37 ezet AR', Gal. in textu. - 38 tw vogéovet A. - tw σώματι GZ, Ald. - τω νεσήματι vulg. - τω νουσήματι Lind., Mack. - το νόσκαι S' — 39 ελάττονα gloss. FG. — 40 άνωμαλίαν gloss. FG. — 41 δ' S'. - 42 ἀτάκτους S'. - 43 ἐὰν pro ἐᾶν F (G einend, alia manu) Z. - έἐὰν (sic) Τ'. - 44 μέχρι Λ mutat. alia manu in μέχρις. -45 στώσιν ACR'S', Gal. in textu, Vassæus. - καταστώσιν vulg. - 46 όπόταν A. - είτα pro έκόταν Imp. Samb. ap. Mack. - είτα pro έκόταν δὲ στῶσιν DF (G restit. alia manu in marg.) HIJKZT'. - 47 ἀπαντήσαι Τ'. -48 θεραπεία S'. - 49 θεωρέων κατά φύσιν S'. - κατά θεωρίων (sic) sine come Z. - 50 butes (sic) AT'. - butes D. - butes C.

ι τουμένω, 2 όχως μη 3 ειαλήσεται 4 των 2 προφασίων, 6 μήτε των 7 χατά λογισμόν, 8 μήτε 9 όχοσα 10 ες αριθμόν άρτιον η 11 περισσόν δεῖ 12 φανῆναι μάλιστα μέν 13 οὖν δεῖ 14 τὸν περισσόν ἀριθμόν 15 εὐλαβέεσθαι, 16 ώς 17 αὖται 18 αί ήμέραι 19 ετεροβροπέας 20 ποιείουσι 21 τοὺς χάμνοντας. 22 Φυλάσσεσθαι οὖν δεῖ τὴν πρώτην 23 ήμέρην, 24 η 23 ῆρχται 26 ἀσθενέειν δ 27 χάμνων, 28 ἰδόντα τὴν ἀργήν 20 εξ 30 ὅτου χαὶ 31 διότι 32 ἡγέεται γὰρ τοῦτο 33 πρώτον 24 εἰδῆσχι. 25 Όχοταν δὲ 36 ἔρη αὐτὸν χαὶ 37 διασχέψη 38 ταῦτα

supra ε) C. - διαλήσηται D (F cum gloss, ἐπιλάθηται) HIKL, Lind. διαλύσηται (G cum gloss, ἐπιλάθηται) JZS/T/, Imp. Samb. ap. Mack.. Ald. - 4 ante Two addit Tis vulg.; addunt Tt DHIKLT', Imp. Samb. ap. Mack., Lind. - τις om. Λ. - τις me paraissant surabondant, et n'étant pas dans Λ, j'ai cru devoir le supprimer. - 5 προφάσιων ΑΕGΗΙΙΚΖ T', Ald., Gal. in textu, Frob., Lind., Vassæus. - προφάσεων C (S' mutat, alia manu in προφάσιων) Τ'. - μήτε.... φανήναι om. S'. — 7 καταλογισμών Τ'. - καταλογισμόν Ζ. - 8 μήτε.... φανήναι οιπ. R' restit, alia manu in marg. - 9 δοα τ'ές (sic) pro μήτε όχοσα ές A. έσα DFGHIJKZT'. - ἀκόσαι Gal. in textu, Vassæus, Mack. - Le texte varie entre 62602 et 626021. Le Commentaire de Galien semble montrer qu'il a fait rapporter δεόσει à προφασίων; on y lit: « Des causes, les unes sont évidentes pour tout le monde sans raisonnement médical, les autres ne le sont que pour ceux qui se servent du raisounement médical; l'auteur ajoute qu'il faut faire attention aussi aux causes qui apparaissent le jour pair ou le jour impair. » Δε των αλτίων τάς μέν φανεράς άπάντων γινωσκόντων άνευ τεχνικού λογισμού, τάς δε μόνων των χρωμένων τώ τεχνικώ λογισμώ \* προσέγειν δε δεί σκοι κάκείναις, άς ές άρτιον ή περιττον φανήναι δεί. Foes, bien qu'il ait garde έκόσα, a traduit comme s'il avait lu le féminin: tum earum (causarum) quas impari aut, etc. Malgré cette double autorité, je me suis abstenu de rien changer au texte tel qu'il nous est donné par les manuscrits. Outre que je n'entends pas très-bien comment des causes doivent nécessairement se manifester un jour pair, ou un jour impair, je remarque que έκέσα, que portent l'édition de Vassœus, celle de Mack, et le texte qui accompagne le Commentaire de Galien, ne se construit pas bien avec δεί. Il faudrait έχόσας, de même que Galien a a; dans le passage où il reproduit la phrase hippocratique; j'aurais donc été obligé de mettre ὁχόσα; sans aucune autorité écrite) Cela m'a déterminé à conserver le texte vulgaire, qui d'ailleurs me paraît plus facile à entendre. - " sig Gal. in textu , Vassœus .

rents; par conséquent le médecin ne laissera échapper à sa vigilance ni parmi les causes celles qui sont manifestes et celles que tronve le raisonnement, ni parmi les symptômes ceux qui doivent apparaître suivant le nombre pair on impair; c'est surtout des jours impairs qu'on doit se défier; car ces jours sont décisifs dans un sens on dans l'autre. Il faut porter son attention sur le premier jour où le malade s'est senti atteint, et rechercher d'où et par quoi le mala pris origine; car c'est le point qu'il importe d'éclaireir le premier. En interrogeant le malade et en examinant tout avec soin, on demandera d'a-

Mack. — " περιττόν DH. - περιττόν gloss. F. — " φανήναι Τ'. --ு ஹீ AHKR'S', Gal. in textu. – வீv vulg. – வீv DFGIJZT', Ald., Frob., Merc. in textu, Lind., Mack. - do pour cov est très rare dans la Collection bippocratique; il ne se tronve pas une seule fois dans ce traité; ces raisons m'ont engago, pour éviter les disparates, à mettre cov : on n'est ici appuyé que par l'original du texte vulgaire que je ne connais pas, et, parmi nos manuscrits, par C. - 14 rev A (H alia manu) KR', Gal. in textu. Vassæus, - 70v om. vulg. - L'article me parait nécessaire. περιττόν DR'. - πυρεττόν R' mutat, alia manu in περισσόν. - 15 εύλα βείσθα: A (R' mutat, alia monu iu εύλαβέεσθαι) S'. - εύλαβείσθαι gloss 1 G. - ευβλαβέεσθαι Τ'. - 16 δσαι δε Α mutatum iu ώς αίδε pro ώς αύται - 17 αίδε (R' et in marg. alia manu α5ται) S'. - 18 αί repetit D. -19 έτερρορροπέας (sic) Λ. -έτεροροπέας vulg. - έτερορεπέας CFGIZS'Γ'.-έτε ροφρέπειας DHJKR', Gal. in textu, Vassarus, Mack. - M. Lobeck dit à propos de ce mot : δδροφόβας, etc., quibus adde ξυγγονής Hipp. Prorrh., t. 1, p. 197, corruptum forsan ut νεογονής quod olim legebatur Diod. 2, 50; εὐτροφής Hipp. De dentit. t. t. p. 484; έτεροβροπής De Vict. acut.; quorum nibil præsto (Paralip., p. 335). - 10 ποιέουσαν A. - ποιούσι R' S', Gal. in textu, Vassæus. - 21 τους άσθενούντας gloss. F. - άσθενέοντας gloss. G. - 22 φυλάττεσθαι R', Gal. in textu, Vassmus. - φυλάσεσθαι Τ'. - έκφεύγειν προσέχειν gloss. FG. - 33 ήμεραν R'S' Gal. in textu, Vassæus, - huseau gloss. FG. - 24 ante haddit ev vulg. - ev om. ACR'S', Gal. in textu, Vassaus. - 25 hoerat T'. - dough edager gloss. FG. -26 ἀσθενείν gloss, F. — 27 ἀσθενών gloss, F. — 28 είδότα St. — 29 έξότου CHJ. - 30 ώτου Z.-ότου Τ'.-3: διότι Α. - ότι pro διότι CFGHIJKZT'. - ότε pro διότι vulg. — 32 άγεῖται Λ. — 33 addit το ante πρώτον R!, Gal. in textu, Vassœus, Mack. - 34 είδήσαι Τ'. - 35 δπόταν Α. - 36 έρει Λ. - έρωτήσης gloss. FG .- 37 δισκέψει (sic) (R' mutat. alia manu in διασκέψη) T'. - '8 72572 om. AR'S', Gal. in textu, Vassacus,

\* Mèv om. R' restit. alia manu. - \* ὅπως ἔγη τὰν κεφαλὰν S'. - 3 ὅπως AGR', Gal. in textu, Vassæus. - ὅπως gloss. F. - 4 ἔχει ΑΒΙΙΙΚΒ'Τ', Vassæus. - έχη C mutat. in έχει eadem manu. - έχη vulg. — 5 ἀνάλγιτος T'. - άλυπος gloss. F. - άλυπης gloss. G. - 6 έχει CDIIIJKR'T', Gal. in textu, Vassmus. - έχειν Α. - έχη vulg. - 7 έωτη (sic) Z. - έαυτη gloss. FG. - 8 έπει τὰ (sic) A. - 9 ή pro καὶ A. - 10 addit τὰ post καὶ vulg. - τὰ om. A. - " εἶτα μέν (εἶ τὰ μέν DHIJLT') (ἡ τὰ μέν GZ) ανάλγητα, τὰ δέ μή (sine μή L) ἐπίπενα ή ἐπηρμένα pro εί..... ἐπηρμένον DFGHIJLZT'. - 12 ἀναλγή Α. - ἀναλγητα C. - 13 ὑποχόνδρια R'. δποχόνδρια μέν γάρ ήν ἐπίπονα ἐστὶν ἢ ἐπηρμένα, τὰ δὲ μὴ ἐπίπονα ἢ ἐπηςμένα pro ὑποχόνδριον.... ἐπηρμένον Κ. — 14 γάρ om. Lind. — 15 ήν pro el A (R' mutatum alia manu in el) S'. - 16 έστιν CR'S', Gal. in textu, Vassœus, Mack. - την vulg. - τη A, Lind. - 17 ἐπειγόμενον pro ἐπ. S'. - 18 nom. A. - 19 Ezet ACDFHIJKZR'T', Gal. in textu, Vassæus, Mack. - έχη vulg. — 20 σκολιότατα Τ'. - κοιλότατα Lind. — 21 πλευρὸν δὲ, εἰ pro ἡ πλευροῦ Lind. - Cette correction de Van der Linden est ingénieuse; et, si on la rapproche de celle qu'il a faite plus haut en supprimant γα, on verra qu'il a sait une phrase régulière, et où μέν et δέ se balancent exactement. Malheureusement cela n'est, à ma connaissance, appuyé par aucun manuscrit; j'ai micux aimé, pour cette raison, m'en tenir au texte vulgaire, légérement amendé çà et là, bien que je sache que la construction en est pénible, et que les graves discordances des manuscrits montrent que ce passage n'est point passé sans altération à travers les mains des copistes. - 22 πόνος gloss. FG. - 23 ἐνείη R'S', Gal. in textu, Vassæus; dans R', le mot est surchargé; il y avait ou èviz ou êvên. - êvî vulg. - êvî G et în marg, nai êvein. - êv î pro êvein T'. -

bord dans quel état est la tête, s'il n'y souffre pas et s'il n'y éprouve pas de pesanteur; on examinera ensuite si les hypochondres et la poitrine sont sans douleur; pour l'hypochondre, s'il est douloureux et tuméfié, s'il présente une inégalité entre l'un et l'autre côté, et s'il donne au malade un sentiment de plénitude et de dégoût; pour la poitrine, si elle est douloureuse, et s'il y a, en même temps que la douleur, une petite toux, des tranchées ou de la souffrance dans le ventre-Il faut, quand un de ces symptômes se montre, dans l'hypochondre particulièrement, provoquer des évacuations par les lavements ; le malade boira de l'hydromel cuit et chaud. Le médecin s'informera encore si le malade, lorsqu'il se lève, est pris de défaillances, et si chez lui la respiration est en bon état. Examinez les selles, si elles sont fortement noires, ou

ένυπάργα gloss. FG. - 4 η om. A. - μη pro η DFHIJKZT', Imp. Samb. an. Mack .- 25 Brysiev C. - 26 chun gloss. F. - 27 zerlize gloss. F. - 28 όπόταν S', Mack. - 29 δε om. Λ. - 30 τουτέων Mack. - τούτων vulg. - τούτον Τ'. - 31 παρείεν R'. - παρεί Gal. in textu, Vassæus. - παρυπάρχη gloss, FG. - 32 έν om. (I restit. alia manu) R'. - ὑπεχονδρίων sine έν C. - ὑποχόνδριον sine έν A. - 33 πποχονδρίω Τ'. - 34 μέν οπ R'S'T', Gal. in textu, Vassaus. - 35 The om. AC. - 36 xuline C. -37 κλυσμείσιν ΛC. - κλυσμείσι vulg. - κλύσμευσι R'. - κλισμείσι Τ'. -38 μελίκρατον S'. - μελίκρατον gloss. F. - 39 άφηψημένου S', Gal. in textu, Vassaus, Mack. - doednuévos vulg. - doedduevos K. - 40 za. om. S'. - Galien, citant dans son Commentairo eette phrase, ajoute τα après xxi. - 41 ès A (H additum alia manu) R'S', Gal. in textu, Vassæus, Mack. - èv om. vulg. - 40 roimv FGIJZS'T', Ald., Frob., (Merc. in textu cum asterisco), Lind. - 43 λειποθυμέει ΛCDHIJKS'. Lind. - λειπιθυμέη R', Gal. in textu, Mack, Vassieus. - λυποθυμέει vulg - 44 εὐφορία gloss. F. - ἀφορίη S'. - 45 ίδων pro ίδειν ACR'S', Gal. in textu, Vassaus. - 46 de pro te ACDHR'S', Gal. in textu, Vassæus, Mack. - 47 Thy A. - Thy om. C. Gal. in textu, Vassæus. - xai pro τέν vulg. - 48 διαγώρησι (sic) FG. - 49 ή μήτε pro μή τι S'. μάτε pro μά τι Mack. — 50 έσχυρως διεχώρησε S'. - έσχυρως διεχώρησεν R', Gal. in textu , Vassæus, Mack. - 51 post ίσχ. addit πάνυ Λ. -53 π pro uni el ACR'S', Gal. in textu, Vassæus. — 53 όποῖα Λ. - όκοῖα R' mutatum alia manu in śześcu. - 54 byratwowacz FGZ, Ald. - av bytalway pro bytalvortos av S'. - 55 ele (sic) pro ein T'. - 56 ele DHR' S', Gal. in textu, Vassaus, Mack. - 57 the om. R' restit. alia manu.

κατιδών ' δὲ εὖ μάλα τους τοιούσδε ἐν ταύτησι ' τῆτι νούσοισι τριταίους, πρὸς <sup>3</sup> ταάτην <sup>4</sup> ήδη <sup>5</sup> καὶ <sup>6</sup> τὰ ἄλλα <sup>7</sup> συνορῆν <sup>8</sup> καὶ <sup>8</sup> ἢν <sup>19</sup> ἤν τετάρτη τῆ <sup>11</sup> τρίτη <sup>11</sup> ἤμέρη <sup>13</sup> ὅμοιον <sup>14</sup> ἔχη τι τῶν αὐτῶν <sup>15</sup> τουτέων , κινδυνώδης <sup>6</sup> κάμνων <sup>16</sup> γίγνεται. <sup>17</sup> Τὰ δὲ σημιεῖα <sup>18</sup> ἤ μὲν <sup>19</sup> μέλαινα διαχώρησις θάνατον σημαίνει, <sup>20</sup> ἡ δὲ ὅμοίη τῷ ὑγιαίνοντι <sup>23</sup> ὅκόταν <sup>23</sup> πάσας <sup>24</sup> τὰς ἡμέρας <sup>25</sup> φαίνηται, <sup>26</sup> σωτήριον <sup>27</sup> ὅκόταν δὲ μὴ ὑπακούη <sup>28</sup> τῆ βαλάνω, <sup>29</sup> ἐνῆ δὲ <sup>30</sup> τοῦ πνεύματος <sup>31</sup> εὐφορίη, <sup>32</sup> διαναστὰς <sup>33</sup> ἔπὶ <sup>34</sup> τὸν Θρόνον ἢ αὐτοῦ ἐν τῷ κλίνη, <sup>35</sup> ἢν <sup>36</sup> ἀψυχίη <sup>37</sup> ἐγγένηται, ταῦτα <sup>38</sup> ὅκόταν <sup>39</sup> προσῆ τῷ κάμ.νοντιὴ τῷ καμνούση <sup>40</sup> κατ ἀρχὰς, παραφροσύνην <sup>41</sup> οἴου <sup>42</sup> ἐσομένην. Προσέχειν δὲ <sup>43</sup> χρὴ καὶ <sup>44</sup> τῆσι

 Δὰ οιπ. ΑΤ', —<sup>2</sup> τοῦσι S'. — <sup>3</sup> τσύτην ACDFGHIJKZT', Ald. - τσῦτα pro ταύτην vulg. — 4 εἴδη pro ήδη Α. — 5 κ. τ. α. om. GJZ. - κ. τ. α. σ. om. S', un blanc en tient la place. - 6 τάλλα pro τὰ άλλα Α.-τάλλα HI Κ. - τ'άλλα DT'. — 7 συνωράν mutat, alia manu in συνοράν Λ. - συνορέειν Gal. in textu, Mack. - συνοράν Merc. iu textu. - συνοράν βλέπειν καταvoeiv gloss. FG. — 8 καὶ τρ om. G. — 9 τρ om. FK. - εί pro τρ J. — 10 δ τέταρτος pro ή, τ. S'; une autre main a mis τετάρτη sans corriger δ. - 11 τρίτη om S', un blanc en tient la place. - 12 ήμέρα CR'S', Gal. in textu, Vassæus. - ήμέρα gloss. F. — 13 δμοιον..... κινδυνώδης οιη. S', un blanc en tient la place. - 14 rt exet pro e. rt A. - exet CJR'T', Gal. in textu, Vassæns. - 15 τουτέων Z, Mack. - τούτων vulg. -16 γίγνεται R', Gal. in textu., Vassæus, Mack. - γίνηται A. - γίνεται vulg. - 17 τά..... μέλαινα om. S', un blane en tient la place. -18 % CDFGHIJKZR'T', Gal. in textu, Vassæus, Ald., Frob., Merc. in textu, Lind., Mack. - Dans A, 'n est d'une autre main ; il y avait, je crois, auparavant et. - ή vulg. - 19 μέλανα Α. - μελαίνη R', Gal. in textu, Vassæus, Mack. - 20 n R', Gal. in textu, Vassæus, Mack. τιν vulg. - εί Λ. - ή δε δ. om. S', un blanc en tient la place. - 21 δμεία gloss. F. - 22 δπέταν Α. - έκέταν om. DFGHIJKLZT', Lind. - 23 ante πάσας addit ἀνὰ vulg. - addit ἄν R'. - ἀνὰ om, ADFGIIIJKZT', Lind. άπάσας ADFGHIJKZT'. - 24 τας om. S'. - 25 φαίνεται Z. - 26 σωτηρίη C. Ald. - σωτήριος Merc. in textu. - σωταρίην Lind. - δγείη pro σ. FG. - byin Z. - byein DHIJKT'. - byein LQ', Imp. Samb. ap. Mack. - 27 δπόταν Α. - δπόταν gloss. F. - 28 τω Κ. - 29 έπην pro ένη Λ. ἐνυπάρχη gloss. F. — 30 post δέ addit καὶ Λ. — 31 ἀφορίη CR'. — 32 ante Siav. addit n A; ce mot, dont l'esprit et l'accent sont incertains, a été changé par une autre main en & et. - Le texte de Foes ni les autres

DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 441 lonables comme celle des gens en santé; examinez si la fièvre redouble au troisième jour. Avant, dans ces affections, considéré très attentivement le malade au troisième jour, il importe, à côté de ce troisième jour, de comparer les autres symptômes; et si le quatrième présente quelques accidents semblables à ceux du troisième, l'état du malade devient dangereux. Voici des signes à consulter: les selles poires annoncent la mort ; celles qui ressemblent à l'état de santé, sont, quand elles offrent chaque jour le même caractère, un indice de salut. Quand les lavements ne procurent pas d'évacuations, et que le malade, bien que la respiration soit bonne, éprouve des défaillances ou en se mettant sur son siège, ou même dans son lit, il faut, si ces symptômes se manifestent dès le début chez le malade ou la malade, s'attendre au délire. Les mains doivent aussi être l'objet de l'attention : si elles sont trem-

manuscrits n'ont point cet si de A. Le Commentaire de Galien ,i qui est très-précis, paraphrase ainsi ce passage : « Quand un suppositoire n'opète rien, mais que le malade paraît être à l'aise, si cependant il se trouve mal en se levant, comptez que le délire surviendra. » Όταν βάλανος μηθέν άνύν, δοκεί δ'εύφόρως έχειν ο κάμνων, εί γε κάν ταϊς διαναστάσεσι λειπτ-ψυχεί, παραπροσύνην προσδέχεσδαι. Quand on a lu le Commentaire de Galien, on comprend que, dans le texte vulgaire, l'idéo exprimée par dixναστάς, se rapporte à άψυχίν; mais, avant d'avoir lu le Commentaire. on pourrait être embarrasse de savoir si διαναστάς κτλ. se rapporte à εύφιρία ou à άψυγίν. Il est possible que le texte qu'avait Galien sons les yeux, ne permît pas l'amphibologie; car le nôtre n'est pas très assuré. Dans tous les cas, j'ai conservé le texte vulgaire, prenant διαναστάς con me un nominatif absolu. On pourrait aussi adopter le texte de A, mais sans doute en mettant διαναστάντι en place de διαναστάς. Galien blâme, médicalement, cette phrase, et il dit que cola ne s'appuie ni sur l'expérience ni sur le raisonnement ; qu'une telle série de symptômes se présentera peut-être ; mais que les règles pronostiques doivent être prises, non dans ce qui arrive rarement, mais dans ce qui arrive toujours ou le plus souvent. -33 ὑπὸ D cum έπὶ alia manu. - 34 τὸν om. A. - 35 ή pro πν Gal, in textu, Vassæus. — 36 άψυχία gloss. F. — 37 ένγέναται Λ. - ένη vulg. - ένη curu gloss. ένυπάρχα FG. - 38 ante έκ. addit δε vulg. - δε om. Λ. - έπέταν Λ. -39 προσύτω pro πρ. τῷ Τ'. - 40 κατ' ἀρχάς om. Λ. - κατ' ἀρχάς CFHIZ T', Gal. in textu, Vassæus. - καταρχάς vulg. - ante καταρχάς addunt έγγέντται KS'; έγγίνεται R' obliteratum alia manu. — 41 εσομένην ποδο δέχευ (sie) pro είευ έσ. Α. - προσδέχευ pro είευ CR'S', Gal. in textu, Vassæus. - είευ προσδέχου Mack. - προσδέχει gloss. FG. - 42 γενισσωένη gloss. FG. - 43 γενισσωένη gloss. FG. - 43 χρή καὶ om. S'. - 44 ταῖα R'. - ταῖς glose. FG.

τοιῷδε, 3 θάνατος προσδάκιμος, χαὶ χαλῶς 24 ἔχει προλέγειν.

10. 25 Hv 26 δὲ ἐν πυρετῷ αγ χειμερινῷ ἡ γλῶσσα 28 τρηχείη 29 γένηται καὶ 30 ἀψυχίαι 31 ἐνέωσι, φιλέει τῷ τοιῷδε 32 καὶ 33 ἐπάνεσις εἶναι τοῦ πυρετοῦ ἀλλ' ὅμως τὸν τοιόνδε παραφυλάσσειν 34 τῷ 35 λιμοκτονίη καὶ 36 ὁδατοποσίη 37 καὶ 38 μελικρήτου πόσει καὶ 39 χυλοῖσι 40 παραφύλασσε, 41 μηδὲν πιστεύων τῷ ἀνέσει τῶν πυρετῶν, 42 ὡς οἱ 43 τοιάδε 44 ἔγοντες 46 σημεία, 46 ἐπικίνδυνοί 47 εἰσι θνή σκειν. 48 ὁκόταν δὲ 49 ταῦτα 50 συνειδῆς, οῦτω 51 προλέγειν, ἤν

· Εωσι D (F cum gloss. ὑπάρχωσι) ΗΙΙΚ. - ἔωσιν vulg. - ἔωσιν G cum gloss, ὑπάρχωσι. - ἐῶσι R'S'T', Gal. in textu, Vassœus. - ἐῶσιν ΑC. - ² ἐκδέχω gloss. FG. - ³ τῶ τ. om. D, lup. Samh. ap. Mack. — 1 τοιούτω gloss. G. — 5 ἀπόσταξεν ACDFGHIJKLZQ'R'S', Gal. iu textu, Vassæus, Lind. - ἀπόστασιν vulg. - 6 διά pro èx R'S', Gal. in textn, Vassicus. — 7 γενησομένην gloss. FG. — 8 όραν ΑΤ'. - προσέχειν pro δρήν GZ. - δράν gloss. F. — 9 καί om. Λ. - αὐτοὺς pro καί CDF HIJKR'S'T', Gal. in textu, Vassæus, Mack. — 10 post илит. addit ἀμφοτέρους Λ΄. — 11 ών γάρ pro ήν Λ. — 12 διαμφοτέρων Τ΄. — 13 ἀμφοῖν Λ. — 14 ἔλκειται Τ΄. — 15 ήν om. Λ. — 16 πουλύ ΛCDII. – πολύ vulg.— <sup>17</sup> διά pro ἐκ Λ. — <sup>18</sup> εἴωθε gloss. FG. — <sup>19</sup> γίγγεσθαι C. - γίνεσθαι vulg. — <sup>20</sup> ἢν.... προλέγειν (R' restit. alia manu in marg.) S'. — <sup>21</sup> ἐνγένηται Λ. — <sup>22</sup> θάν. τῷ τοιῷδε Lind. — <sup>23</sup> ἐπακολουθήση θάνατος pro θάν. προσδ. FGZ. - ἐπακολουθήσει θάνατος DHIJKT', Imp. Samb. ap. Mack. - ἐπακολουθήσει θάνατος προσδόκιμος Q'. - 24 έχειν Α. -- 25 nv ACR'S', Vassœus, Gal. in textu, Mack.- zi vulg. - 26 Sev (sic) A.δ' R'. - δέ om. C. - 27 Galien remarque que, parmi les anciens commentateurs, les uns ont entendu χειμερινός dans le sens de fièvre survenue pendant l'hiver, τὸν ἐν χειμῶνι γινόμενοι, les autres dans le sens de fièvre analogue par sa nature à la nature de l'hiver, c'est-àdire produite par la pituite, τὸν οἰκεῖον φύσει χειμῶνι, εἴη δ'αν ὁ τοιοῦτος έπι φλέγματι. Il serait possible que les anciens pathologistes grees eussent fait quelque distinction au sujet des fièvres rémittentes et pseudocontinues de l'hiver, de la même façon que des pathologistes modernes ont distingué, parmi les fièvres des pays chauds, une fièvre congustive de la saison froide (voyez Twining, Clinical illustrations, t. 2, p. 347). — 28 τραχέη Α. – τραχεία gloss. F. – τραχεία R! (nutat. alia manu in τραχείη) S'. - τραχείη (Z mutat. cadem manu in τριχείη) Τ', Gal. in textu, Vassous. - τρηγεία C. - 20 γίνεται Α cum κ supra ε. - 30 άδυναμίαι gloss. FG. - 31 έωσι Α. - ένεωσι CFGIIIJK

blantes, il surviendra, dans ce cas, une épistaxis; dans ce cas encore, il faut examiner les narines, et voir si l'air de la respiration les traverse également; la respiration se fait-elle fortement par les narines, des convulsions ont coutume de se manifester; et, si elles se manifestent, il faut attendre la mort du malade; c'est un beau pronostic à porter.

10. Dans une fièvre d'hiver, la langue étant âpre, le malade éprouvant des défaillances, il est ordinaire que la maladie ait une rémission. Néanmoins, il faut tenir le malade à l'abstinence, aux boissons aqueuses, à l'hydromel, aux sucs de ptisane, sans se fier à la rémission, car ceux qui présentent ces symptômes sont en danger de mourir; cela étant bien vu, portez un pronostic, si vous le voulez, après avoir tout pris en exacte considération. Quand, dans les fièvres, il survient, le cinquième jour, quelque symptôme redoutable, un flux soudain de ventre, une défaillance, la perte de la parole, des convulsions ou le hoquet, il se joint ordinairement un sentiment de nausée à ces symptômes, et des sueurs se montrent sous les narines, au front et à la partie

ZR/ST', Ald., Gal. in textu, Vassæus, Frob., Merc. in textu, Mack.  $-\frac{1}{2}$  xzi om. K.  $-\frac{3}{2}$  έπανίστας A.  $-\frac{3}{2}$   $+\frac{7}{12}$  om.  $R^1.$   $-\frac{3}{2}$   $+\frac{7}{2}$   $\mu$ λευτούτας  $R^2$   $+\frac{7}{2}$   $+\frac{7}{2}$ 

444 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).

σοι ' ἀρέσχη, θεωρήσας εὖ μάλα. ' 'Οχόταν ' δὲ 4 πυρετοῖσι
φοβερόν τι γένηται ' πεμπταίοισιν ' ἐοῦσιν, ' ή χοιλίη ' ἔξαίφνης ὑγρὰ 9 διαχωρήση, ' ν χαὶ ' ἀψυχίη ' ' γένηται, ' ' ἢ
' ἀφωνίη ' ἐ ἐπιλάβη, ἢ σπασμώδης γένηται ἢ ' ὁ λυγμώδης, ἐπὶ
' Τούτοισιν ἀσώδεα φιλέει ' ἔ γίγνεσθαι, χαὶ περὶ ' ἱ ὑποβρίνιον χαὶ
' ν μέτωπον ἱδρῶτες χαὶ ' αὐχένα ' ὅπισθεν τῆς κεφαλῆς · οἱ δὲ
ταῦτα πάσχοντες ' ἐνήσχουσιν οὐχ ' ⁴ ἔς ' ἐς μακρὸν ' ὁ πνευματωθέντες.
' ΄ Οχόσοισι ' δὲ ἐν πυρετοῖσι ' ἐν τὰ σκέλεα ' ὁ γίγνεται ' ἡ ψιματώδεα, χαὶ ' ἐγχρονιζόμενα μὴ ' ἐχπεπαίνεται ' ⁴ ἔτι ' ὁ ἔόντων ἐν
' ὁ πυρετοῖσιν, ' ἢ ν καὶ ' ὁ προσπέση πνιγμός ' ἐν ὁ φάρυγγι,
' ἱσχνων ἐόντων τῶν περὶ ' ἐν φάρυγγα, ' ὁ χαὶ μὴ πεπαίνηται, ἀλλὰ
' ἱσχνων ἐόντων τῶν περὶ ' ἐν φάρυγγα, ' ὁ καὶ μὴ πεπαίνηται, ἀλλὰ

1 Αρέσκει DC. - 2 δτάν (sic) A. - Galien dit encore, de cette phrase, qu'elle est le résultat d'une observation particulière, donnée mal à propos sous forme de règle générale. - 3 8'év pro 8's CHR', Gal. in textu, Vassæus, Mack. - addit έν post δε S'. - " πυρεταϊσιν C. - 5 πεμπταίοις AR'S', Gal. in textu, Vassacus. - 6 τυγχάνουσιν gloss. FG. - 7 ή pro ή FGHIJZR'S'T', Gal. in textu, Vassacus, Mack. - ήν pro ή D. Lind. addunt h ante h Q', Imp. Samb. ap. Mack. - addit te post x. vulg - te om. ACDHQ'R'S', Gal. in textu, Vassæus. - 9 διαχωρήσει CKR'S', Gal in textu, Mack. - δομήση gloss, FG .- 10 καί om. S'. - 11 άψυγία R' mut. alia manu in άψυχίη. - άδυναμίη gloss. F. - άδυναμία gloss. G. —12 ένγένηται A. - post γένηται addit ή λυγμώδης Τ' quod abest infra suo loco. -43 Galieu semble avoir lu xxì au lieu de n; car on lit daus son Commentaire: « L'auteur ayant yu un malade ..... perdant la connaissance et la voix, λειποψυχήσαντα δε και άφωνον γενόμενον. - 14 άφωνία gloss. F. -15 ὑπελάβη (sic) A. - ὑπολάβη C (I mutatum alia manu). - ἐπιλάβοι S'. - επικρατήση gloss. FG. - 16 λυμνώδης R' emend. alia manu. -17 τούτοισιν ασώδεα sine καὶ Α. - τούτοισιν ασώδης sine καὶ CR'S', Gal. iu textu, Vassæus. – τώτσισι καὶ ἀσώδης vulg. – ἀσώδεα convient mieux que ἀσώδης, à cause de ἰδρῶτες qui suit; et καὶ est superflu. — το γίνεσθαι ADK, Gal., Vass.-γίγνεσθαι S'. - γενέσθαι vulg. - 19 ὑποβρίνιον DL, Lind. - ὑπόρρινον (R' mutat. alia manu in ὑπορινίον (sic) ) S'. - ὑπορίνιον vulg. - ὑπὸ ρίνιον (sic) Τ'. — 20 μετώπον (sic) Α. - μέτοπόν Τ'. — 21 λύ-χενα (sic) pro αὐχένα Α. — 22 ὅπισθεν (sic) ΑΤ'. - ὅπισθε Ι cum ν addito alia manu. - 21 θνήσκουσι πν. ούκ εἰς μακράν S'. - θνήσκουσιν πν. ούκ είς μακρον C. - θνήσκουσι πν. ούκ ές (είς Mack) μακρόν A. Mack. - θνήξουσι πν. ούκ εἰς μακρά (ἐς μακράν alia manu) R'. - θνήζουσι πν. ούκ ἐς μακράν Gal. in textu, Vassæus. — 24 ές Lind. - είς vulg. — 25 μακράν DGZ, Ald. - 26 πλευματωθέντες I cum λ mutato in v alia manu. - Galien dit que ce mot est une énigme, et qu'on ne sait s'il signifie le metéorisme du ventre, on la dyspnée extrême. Je crois qu'il a cette devn ière signification, et qu'il est synonyme de πνευματέαι employé en ce sens dans ce même traité, p. 262, l. 4 .- 27 olor A. - ὁπόσοισι gloss. F.-όκόσοι R'S'. -288' ACS'. - 29 γίνεται τὰ σκέλεα S'. - 30 γίγνεται CR', Gal. in postérieure du cou et de la tête; les malades qui présentent cette réunion de symptômes, succombent, avec la respiration embarrassée, dans un intervalle de temps qui n'est pas long. Dans des fièvres, il se forme parfois, aux jambes, des tumeurs qui se prolongent et qui n'arrivent pas à maturation, l'état fébrile persistant ; s'il survient de la suffocation sans qu'aucun gonflement se manifeste dans la gorge, et si les tumeurs des jambes, sans murir, disparaissent, le malade, dans ce cas, est ordinairement pris d'égistaxis; si l'hémorrhagie est abondante, cela indique la solution de la maladie; sinon, la prolongation; et moins il s'écoulera de sang, plus le danger sera grand, et la durée longue. Si, du reste, l'état du malade est satisfaisant, on doit croire qu'il lui reviendra des douleurs dans les pieds; le mal s'étant jeté sur les pieds, si

textu, Vassœus, Mack. - γίνεται vulg - 31 φύματα έχοντα gloss. FG. - 32 ένγρονιζομένα AR', Gal. in textu , Vassœus. - διαρχούντα gloss, F. - 33 ектепасуетая ACR'S', Gal. in textu, Vasswus. - ектепасуятая vulg. - έκπεπένηται (FG cum gloss. ώριμα γένηται) Z. - 34 έτι om. ACR'S', Gal. in textu , Vassæus. - 35 ἐόντος ΑC. - ἐόντων R' cum έόντος alia manu. - έέντος 1 mutatum alia manu in έόντων. - 36 πυρετοϊσιν ABCR'S', Gal. in textu, Vassæus. - πυρετοϊσι yulg. -- 37 ante καί addit ήν A; si BilR'S'. - ήν om. vulg. - 38 προσπέσοι R', Gal. in textu, Vassaus. - μή προ πέσει pro προσπέση S', un blanc remplace le σ. -39 èv om. A. — 40 φάρυγγες B (R' mutatum alia manu in èv φάρυγγε) S'. -4' ἐσχνὸν Ald. - πυκνῶν pro ἰσχνῶν S'. - 42 post περὶ addit τὰν A. - 43 καὶ μὴ πεπαίνηται άλλὰ αβεσθή C. - καὶ μὴ πεπαίνηται μηδὲ σβεσθή A. - καὶ μη δὲ πεπαίνηται άλλα μηδὲ σβεσθή R', μηδὲ secundum obliteratum alia manu. - και μηδέ πεπαίνηται άλλα σβεσθή Gal. in textu. Vassæus, Mack. - μή δε πεπαίνεται άλλα μή δε σβεσθή S'. - καὶ μή πεσσαίνεσθαι άλλα μπδε σβεσθή Β. - post και μή addit δε πεπαίνεται άγαν Merc. in marg. - καὶ μὰ σβεσθη sine πεπαίνηται άλλά vulg. - Ces diverses leçons indiquent une lacune dans le texte vulgaire, que j'ai remplie à l'aide du manuscrit C. L'examen du contexte suffirait pour faire reconnaître une altération dans ce passage, sans fournir d'autres ressources que la conjecture pour le restaurer. Mais le Commentaire de Galien indique positivement quel est le sens de ce membre de phrase : « Qu'on se représente, dit-il, le malade comme fébricitant, et la fièvre comme ayant cessé au moment où il fut pris de suffocation, et l'on sup446 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).

σβεσθή, φιλέει τῷ τοιῷθε αἴμα ' ἐχ ' τῶν βινῶν ³ βέειν 4 χην
μὲν 5 πουλὸ 6 ρυἢ, 7 λύσιν 8 σημαίνει τῆς 9 νούσου - ἢν δὲ μὴ,

10 μακρήν ' 1 δχόσω δ΄ ἀν ἔλασσον ρυἢ, τοοῷθε χεῖρον ' 2 χαὶ ' 3 ἔπίμηκες: 14 ἢν θὲ 15 τἄλλα 16 ρήἴστα τένηται, προσθέχεσθαι τῷ τοιῷθε
ἐς πόθας ' 7 ἀλγήματα · ἢν ' 18 δὲ ' 9 ἄψηται τοῦ 20 ποθὸς, χαὶ

21 ἐπώουνος γενόμενος 22 παραμένη 23 πυριφλεγής γενόμενος, 24 χαὶ
μὴ 25 λυθῆ, 26 χατὰ 27 σμικρὸν 28 ἤξει καὶ ἐς αὐχένα 29 ἀλγήματα
χαὶ ἐς 30 χληῖθα καὶ ἐς ῷμον χαὶ 31 ἐς στῆθος καὶ ἐς ἄρθρον, χαὶ

32 τοῦτο δεήσει 33 φυματῶθες γενέσθαι · 34 σβεννυμένων δὲ τουτέων,
ἢν αὶ χεῖρες 35 ἐφέλκονται ἢ τρομεραὶ 36 γένωνται, σπασμός 37 τὸν
τοιόνὸε ἐπιλαμβάνει καὶ παραφροσύνη · 38 ἀτὰρ καὶ 39 φλυζάχια
ἐπὶ τὴν 40 ἀρρὸν, καὶ ἐρυθήματα 41 ἴσχει, καὶ 45 τὸ βλέφαρον τὸ
ἔτερον 43 παρὰ τὸ ἔτερον 44 παραβλαστάνει, καὶ 45 σχληρὴ φλεγ-

posera qu'il s'est fait, vers le haut, une métastase des humeurs qui avaient envahi les jambes. » Προσυποκείσθω δε καί πυρετώδης είναι. καὶ πνιγώδας ητνόμενος παυσάσθω προσδοκήσειεν ἄν τις ἄνω ητηνεέναι μετάστασιν των έν σκέλεσι χυμών. Cette metastase des humeurs des jambes montre qu'il faut lire αλλα σβεσθή, et non μή σβεσθή comme dans le texte vulgaire. Au reste, Foes, bien qu'il n'ait rien change au texte que j'appelle texte vulgaire, et qui est ici le sien et celui des éditions d'Alde, de Froben, de Mercuriali, de Van der Linden, a traduit conformément à la bonne leçon, qui lui était donnée par le texte accompagnant le Commentaire de Galien: neque tubercula concoquantur, sed exstincta fuerint. Ces discordances entre le texte et la traduction sont fréquentes dans l'édition de Foes. Maintes fois il n'a pas osé introduire, dans son texte, les corrections autorisées auxquelles il conformait cependant sa traduction. Galien conjecture, avec beaucoup de raison, ce me semble, que plusieurs de ces descriptions de fièvres ne sont que des cas narticuliers que l'auteur a présentés sous une forme générale, et qu'il aurait mienx fait de rapporter avec le nom du malade, comme Hippocrate dans ses Epidemies.

' Ρεῖν ἐκ ἐνιῶν μτο ἐκ τ. ἑ. ἑ. Α. — ' τῶν om. CR'S', Gal. in textu, Vasseus. — ' ἐμὶ gloss. ΓG. — ' καὶ ἔγ ΑS'. — ' ὁ ποιλὸ CD (F cum gloss. πελὸ) III. - ποῦλὸ (sic) Τ'. - πολὸ ναὶg. — ' ὁ ἐκη gloss. F. — ' ὁ ἀπαλλαγὸν κατάπαισκν gloss. S. - ὁ δηλεὶ λόξιν παὂουν gloss. F. — ' ὁ στιμαῖνα R' emendatum alia manu. — ' νόσου JR'S'. — ' νακρὰν R' mutatum alia manu in μακρὰν. - ἐπιτεταμέναν gloss. FG. — ' ἱ ἐπίσω Α. - ἐκόσον R', Gal. in textu, Vassæus. — ' ἐκὶ καὶ σκ. FGJZ. — ' ἱ ἔπίνακες DFGHIJKLQ', Lind., Mack. - ἐπίμκκες (sic) Τ'. - μῆκες ναὶg. — ' ἐ ἐπὶ τοῦ ἢν R', Gal. in textu, Vassæus. — ' ἱ τὰ ἄλλα ΑΚ. — ' ἱ ἐγίστα ' Λ mutatum alia manu in ῥυστά. - ἑᾶστα gloss. FG. — ' Ἰ ἀλγὰματι

DU REGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 447 le malade reste en proje à la douleur et à l'inflammation, et que la résolution ne s'opère pas, les douleurs se porteront peu à peu au cou, à la clavicule, à l'épaule, à la poitrine, à une articulation, et il devra se former là quelque tumeur. Ces tumeurs s'étant éteintes, si les mains sont prises de contraction ou de tremblement, le malade éprouve des convulsions et le délire; il se fait même, aux sourcils, des phlyctènes et des rougeurs; et l'une des paupières, se tuméfiant, déborde l'autre; une inflammation dure envahit ces parties, l'œil se gonfle fortement, et le délire éprouve un grand accroissement; le délire est plus marqué les nuits que les jours. Les signes funestes se manifestent beaucoup plus suivant le nombre impair que suivant le nombre pair; mais, quel que soit le nombre où ils se montrent, ils deviennent mortels. Ces malades, si vous jugez convenable qu'ils soient purgés dès le début, doivent l'être avant le cinquième jour,

D. - πόνους gloss. FG. - 18 δ' R'S', Gal. in te xtu, Vassacus. - 19 αψηται CR'T'. -- 20 ποδώς Τ'. -- 21 δδύνην λάβη gloss. FG. -- 22 παραμένει R', Gal. in textu, Vassaus, Mack. - παραμενεί S'. - 23 καὶ περιφλεγής Lind. - Van der Linden aura ajouté axi à cause de yevouevos, qui se trouve immédiatement après, et qui paraît redondant. Quant à meptcherry, je ne connais rien qui en justifie la substitution à πυριφλεγής. — 24 кай om. Lind. — 25 кылой рго добу С. — 26 катацияры FGJK, Mack. - 27 oguspev ACDR'S', Gal. in textu, Vassarus. - maxoby sulg. - 28 1, Set T'. - ELEUTET at gloss. FG. - 29 mivet gloss. FG. - 30 xixidas A. - zhrida CFGHIJKZS'T', Frob., Lind., Vassarus, Merc. in textu, Mack. - κλείδα R' mutatum alia manu in κλείδα. - 31 ές om. S'. -32 τούτω R', Gal. in textu, Vassæus, -33 φελατώδης R' cum φυαατώδες alia manu. -34παυσμένων gloss, FG.-τούτων vulg. -35 έφέλκενται Τ',-36 γίνονται ΑΤ'. - 37 το pro του C (I emend. alia manu). - 38 άταο om. A. - δε gloss, supra άτας FG. — 39 φλυζακία C. - ή ώς φλυκτενία in marg. II. - Galieu dit que φλυζάκια signifie des phlyctènes, φλυκταίνας.... τοῦτο γὰρ σημαίνει τὰ ολυζάκια. — 40 όσφουν A; le σ est entouré de points, ce qui en indique la suppression. - δσφεύν R/+ - δσφεύν CIJ. όφρην Τ'. - 41 τοχη S', - 42 post και addit το A. - το om. vulg. -43 περί R' cum παρά in marg. alia mand. - πρός S'. -- 44 περιβλαστάνει S'. - 45 ordnoñ chequeve T'. - ordnoù gloss. P.

448 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). μονή ' κατέγει, καὶ ' οἰδέει ' Ισγυρώς 4 δ δωθαλμός, καὶ 5 ή παραφροσύνη 6 μέγα 7 επιδιδοῖ αί δὲ 8 νύκτες μαλλον ο σημαίνουσιν το ή αί ήμέραι τι τὰ περί την το παραφροσύνην. Τὰ δὲ σημεία μάλιστα γίγνεται ·3 πολλά ἐπὶ τὸν περισσὸν ·4 ἀριθμὸν ἢ επί 15 του άρτιου 16 δχοτέρω δ' αν 17 τούτων τῶν ἀριθμῶν 18 γίγνηται. 19 öleboot 20 Emplyyoutat. Tous 21 toloutous of hy mey 22 es apyris 23 φαρμακεύειν 24 προαιρή, πρό της πέμπτης, ήν 25 βορβορύζη ή κοιλίη. 26 εί δὲ μὴ, 27 ἐἄν 28 ἀφαρμακεύτους εἶναι. ἢν 29 δὲ 30 διαβορβορύζη, καὶ τὰ ὑποχωρήματα χολώδεα ἢ, 31 σκαμμωνίω 32 ὑποκάθαιρε μετρίως. 33 τη 34 δε άλλη 35 θεραπείη, ως 36 ελάγιστα προσφέρειν 37 πόματα καὶ 38 ροφήματα, 39 ΐνα 40 βελτιόνως 41 έχη, ην 42 μη ύπερβώσι την τεσσαρεσκαιδεκάτην έπανέντες. 43 'Οκόταν 44 πυρέσσοντι 45 τεσσαρεσχαιδεχαταίω 46 ἐόντι 47 ἀφωνίη 48 προσγένηται, οὐ 49' σιλέει 50 ήχειν λύσις 5' ταγείη, οὐδ' 52 ἀπαλλαγή τοῦ 53 νουσήματος 54 γίγνεσθαι, ἀλλὰ χρόνον 55 τῷ 56 τοιῷδε 57 σημαίνει· 58 δχόταν 59 δε φανη επί τη 60 ήμερη ταύτη, μακρότερον 6, ζυμπίπτει. 62 'Οχόταν 63 δὲ 64 πυρέσσοντι τεταρταίο 65 ή γλώσσα

\* Κατέχει om. Τ' .- κατέσχε (sic) S' .- 2 είδεει Τ' . - είδει Τ' .- 3 Ισχυρώς om. R' restit, alia manu. - 4 ci pro 6 Merc, in textu; ce qui n'est pas une leçon à dédaigner. - 5 addit ή post καὶ A. - ή om. vulg. - 6 μετά τὶ pro μέγα Λ. — 7 ἐπιδίδα Λ. — 8 νύκταις Λ. — 9 ἐπισημαίνουσιν R', Gal. in textu, Vassaeus. - 10 n om. A restit. alia manu. - 11 Tà περί om. GZ. — 12 άφροσύνην Α. — 13 πολλά om. Α. — 14 δωθαλμέν ρεο άριθωδη S'. - 15 την ρεο του Τ'. - 16 εν όποτέρω Α. - έκατέρω R' mutatum alia manu in όκοτέρω. - 17 των άρ, τούτων Α.- 18 γίνηται vulg. γένεται CD. - ένη ρτο γίγν. S'.- 19 έλεθρει Α (II ex emend. recentiori). όλέθριοι vulg. — 20 έπιγίγε. C. - έπιγίε. vulg. — 21 τοιούς δέ (sic) A pro τ. δέ. - τοιούσδε sine δέ S'. - 22 έξαρχης S'. - 23 προαιρή, φαρμακεύειν Lind. - 24 προαιρήση S'. - αίρη G. - αίρη Z. - 25 βορβορύζη AS', Gal. in textu, Vassreus, Ald., Mack. - βορβορύξη vulg. - 26 % pro si Ri, Gal. iu textu, Vassacus, Mack. - 27 cav pro έαν FT'. - έν pro έαν S'. - 28 άφαρμικεύτους R' S', Gal. in textu, Vassacus, Lind., Mack. - άφαρμάκευτον vulg. - 29 post δε addit μή Λ. -30 διαβορβορύζη ACHS'T', Gal., Vassæus, Mack. - διαβορβορύξη vulg. -31 σε συμμωνίκ ADIIKR'S', Imp. Samb., Gal. in textu, Vassæus. σκαμωνίω GIJZ. - σκαμμωνία T'. - 32 ὑποκάθαρε IJK. - ὑποκάθηρε D. - 33 εν δε τη pro τη δε Α. - 34 δ' S'. - 35 θεραπηίη IJ. - θεραπήση Τ'. - θεραπεία S'. - 36 ελάχιστον S'. - 37 πυτά AR'S', Gal. in textu,

DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 449 au cas où il y a des gargouillements dans le ventre; sinon, il faut les laisser sans purgation. S'il y a des gargouillements et si les déjections sont bilieuses, procurez des évacuations modérées avec la scammonée (convulvulus sa ittifolius Sibth, selon M. Dierbach); pour le reste du traitement, il faut, afin que le malade se trouve mieux, donner aussi peu que possible de boissons et de ptisanes, jusqu'à ce que la maladie ait dépassé le quatorzième jour et éprouvé un amendement. Chez un fébricitant arrivé au quatorzième jour, la perte de la parole n'annonce, d'ordinaire, ni une solution prompte de la maladie ni un prompt changement; mais elle en indique la prolongation; ainsi, ce signe apparaissant au quatorzième jour, la maladie aura une plus longue durée. Chez un fébricitant, au quatrième jour, si la langue articule d'une manière confuse, et s'il v a des déjections bilieuses, le délire a coutume de survenir : il importe de faire attention à ce qui suivra ultérieurement ces symptômes. Dans les maladies aigues, pendant l'été et l'autonne, une hémorrhagie soudaine annonce de la tension, la nécessité de porter le traitement sur les veines, et pour le lendemain

Vassæus. —  $^{39}$  ρυρήματα A. —  $^{39}$  ως pro  $^{10}$ α A. —  $^{40}$  βελτίωνος A. —  $^{44}$  μιν pro μιλ S'. —  $^{43}$  δπόταν A. —  $^{44}$  πυρέσσοντι A CR'S', Gal. in textu, Vassæus, Mack. — πυρέττοντι νυία. — πυρέστοντι Z. —  $^{45}$  τόσορες καὶ δεκαταίω A. — τεσσαρασκαιδεκαταίω Z. —  $^{46}$  τυρχάνοντι gloss. FG. —  $^{47}$  άρωνία gloss. FG. —  $^{48}$  παραγίνηται A. — 49 είωθε gloss. FG. —  $^{59}$  ήκειν ACR'S', Gal. in textu, Vassæus. — τίχειν T'. —  $^{59}$  χείνθε gloss. FG. —  $^{57}$  τοσήματος ACDHIJKR'S'T', Gal. in textu, Vassæus, ACL. —  $^{59}$  νοσήματος ACDHIJKR'S'T', Gal. in textu, γαssæus, ACL. —  $^{59}$  γάρνεσθαι DR', Gal. in textu, V40 καθαν ACL. —  $^{59}$  τος ACL A

' Επταραγμένα F. -- ' διαλέγεται R', Gal. in textu, Vassæus. --3 διαχωρέη A. - υποχωρέει FGZ (S' cum or supra et), Gal. in textu, Vassæus, Ald., Mack. - ὑπογωρεύει R' cum έει in marg, alia manu. - $^4$  παραληρείν vulg. —  $^5$  δ τοιούτος S'. – δ τοιούτος gloss. G. —  $^6$  άλλά.... άπεβαίνουσιν om. (R' restit. in marg. alia manu) S'. - 7 τοις Gal. in textu, Vassæus. — 8 ἀπεβαίνουσιν ΑC. - ἀπεβαίνουσι vulg. — 9 μετωπωρινής C. — 10 ώρας gloss. F. — 11 ἀποστάζιες Η ex emendatione recentiori, et in marg. στάξιες; στάξιες est le mot dont se sert Galien dans son Commentaire; ce qui montre d'où cette annotation marginale a été prise, et comment le Commentaire a pu souvent, à tort, servir à corriger le texte hippocratique. - ἀποστάξεις St. - 12 έξαίφνης gloss. FG. - 13 ξυντονίην Lind. - συντονίαν gloss. FG. - συντονίην vulg. - 14 θεραπείην A, Ald. - φλεγμασίαν pro θες. vulg. - θεραπαίαν C (F cum gloss. ἐατρείαν) (I cum φλεγμασίην alia manu) J. - φλεγμασίαν S' et in marg. γέγρ. θεραπείαν. - θεραπείην (G cum gloss. ἐατρείαν) Z. - φθεγμασίην. Η. - Quoique la leçon de θεραπείην soit bien moins naturelle et moins claire que celle de φλεγμασίαν du texte vulgaire, cependant on ne peut, indépendamment des autorités manuscrites qui l'appuient, se refuser à l'admettre. En effet, c'est θεραπείαν qu'a lu Galien; il dit dans son Commentaire: « Il aurait mieux valu dire que la tension indique que les veines ont besoin de traitement..... mais en écrivant que des malades de cette espèce ont besoin d'un traitement qui s'adresse aux veines, l'auteur jusque-là n'enseigne rien, à moins qu'il n'indique de quel traitement il veut parler; or c'est ce qu'il n'a pas fait. » Βέλτιον οῦν πν είπειν την συντονίαν ενδείχνυσθαι θεραπείας χρήζειν τας φλέβας..... το γε μέν θεραπείας δείσθαι κατά φλέβας τους ούτως έχοντας, ουδέν ουδέπω διδάσκει, πρίν είπει ήντινα λέγει θεραπείαν, ου μήν είπε. Ce Commentaire ne permet pas de garder φλεγμασίην, et sorce à recevoir θεραπείην donné, du reste, par plusieurs bons manuscrits. - 15 xai pro xaza FGZ. -

DU RÈCIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 451 l'émission d'urines ténues; si le malade est dans la force de l'âge et livré aux exercices gymnastiques, ou d'un corps bien charnu, ou d'une complexion mélancolique, ou s'il a les mains tremblantes par l'effet de la boisson, il sera d'un médecin habile de prédire, dans ce cas, que le délire ou la convulsion surviendra; que, si ces symptômes se manifestent dans les jours pairs, cela vaut mieux, mais que, s'ils éclatent dans la crise, le danger est imminent; que, si une abondante hémorrhagie procure une issue à la plénitude accumulée soit dans les narines soit dans le siège, il se formera soit un dépôt, soit des douleurs dans les hypochondres, ou dans les testicules, ou dans les jambes; ces derniers accidents ayant subi la coction, les voies s'ouvrent

16 tas om. AC, Ald. - 17 Silet A. - 18 hotteathy CDFHIKZS', Gal. in textu, Vassæus, Mack. - υστεραίαν vulg. - υστερέαν - AGIR' cum υστεραίαν alia manu) Τ'. - \* επιφάσεις gloss. FG. - επι φάσιας Τ'. έπισάστας C. - 20 ήλικία gloss. F. - 21 έν γρωνασίω CFGIJKZ, Gal. in textu, Vassaus, Ald. - έκ γυμν. R' mutatum alia mann in έν γυμνασίω. - εν γυμνασίως (sic) Τ'. - 22 ante n addit n A. - 23 εύσας κώσκος C. - πολυσαρχίας gloss. FG. - La construction εὐσαρχώσιος έχειν est fort insolite. - 24 Exet CT', Vassæus. - 25 Å A. - Žom. vulg. - 26 moστος C. - πτώσιος A. - 27 χείραις A mutatum alia manu in χείρες. -28 xal fiv AR'S', Gal. in textu, Vassaus. - 29 evagringiv T'. - es pro ev C. - 30 aproximoty R'; ce passage ayant été placé par erreur dans la page précédente et marqué de points, il y a αρτίπσιν. - 31 επιτίνηται Λ cum y alia manu supra v. - Galien dit que ce mot était écrit de deux façons; que dans l'une la troisième syllabe est écrite par un +, et dans l'autre par un γ : δύο γραφαί είσι της έπιγίγιεσθαι λέζεως: μία μέν διά τοῦ τ στοιχείου της τρίτης συλλάβης, άλλη δε διά του γ. Galien ne se prononce pas entre ces deux leçons. Dans tous les cas, il est remarquable que le seul A ait conservé cette antique leçon; car je pense que emitivatat est pour ἐπιτείνηται. - 32 βελτίω ACD (FG cum καλλίωνα gloss.) HIJZ, Ald. - 13 κρίσει ACR'S', Gal. in textu. - κρισίμαις ήμέραις gloss, FG. — 34 κινδυνωδες gloss. FG. — 35 μεν D. - μπ pro μεν vulg.—36 πουλύ CD, Gal. in textu, Vassæus, Mack. - πολύ vulg. - 37 άλές ACT'. - άλις Z. αλις vulg. - άρχούντως gloss. F. - 38 άποχυθέν Α. - άπεσσυθέν S'. - δρακθέν χυθέν gloss, FG. - ἐπεσσυθέν R', Gal. in textu, Vassæus. - ἀπεσσυθέν Η mutatum alia manu in αποσυρθέν. -αποσυρθέν D. - αποσυλιθέν C. - 39 έζελεύσεις gloss, FG .- 40 ποιήσεται R', Gal. in textu, Vassæus. - ποιήσαι (sic) T'. 29.

452 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).
τῆς \* πλεονεξίης κατὰ \* ρῖνας, ἢ \* κατὰ \* ἔρην \* ἐμπλησθείσης,
α ἀπόστασιν, ἢ πόνους 7 ἐν \* ὑποχονδρίο, ἢ ἐς \* • •ρχιας, ἢ

1 Πλεονεξίας gloss, FG. - πλεονεζία (R' emend, alia manu) S', --² δίνας ACGHJZS'T', Gal. in textu, Vassæus, Ald. - addit τάς ante ρίνας Mack. — 3 καθ' έδραν Lind., Mack. - καθ' έδραν S', Gal. in textu, Vassæus. - Dans S', ce morceau est répété à la page suivante, et il y a καθ' έδουν. - 4 έδρην Τ'. - έδραν gloss. F. -- 5 έμπλησθείσης ΑC. - ή έμπυήσεις pro έμπλησθείσης vulg. - ή έμπυήσεις I mutat, alia manu in έκπυήσειεν sine η. - έμποιήσειεν pro έμπλησθείσης FGJZ, Gal. in textu, Vassæus, Ald. - έμπυήσειεν pro έμπλ. DH. - έπτίησεν pro έμπλ. L. έμπυήσεις pro έμπλ. KR! (S' in marg. γέγο, έμπλησθείσης). - έμποιήσεις pro εμπλ. T'. - Les variantes discordantes que présentent ici les manuscrits, peuvent se ramener à quatre sens distincts. Le prem er sens est celui des manuscrits A et C, et de la marge du manuscrit S'; a rec euπλησθείσης, la phrase veut dire: evacuation de la pléthore qui s'est accumulée soit aux narines soit au siège. Le second sens est celui du texte vulgaire; avec ή έμπυήσεις, la phrase veut dire: évacuation de la pléthore par les narines ou par le siège, ou formation d'abcès. Le troisième sens est celui des divers manuscrits qui ont eumorigation, έμπυήσειεν, έπσίησεν, έκπυήσειεν; avec ces leçous, la phrase veut dire: évacuation de la plethore soit par les narines soit par le siège : c'est le sens qu'a suivi Foes, bien que son texte porte ή εμπυήσεις. Le quatrieme sens est celui des manuscrits qui ont εμπυήσεις sans ή; avec cette leçon, la phrase veut dire: évacuation par les narines, ou formation d'abcès au siège. De ces quatre sens, le premier et le troisième concordent, si ce n'est que le premier ajoute à pléthore l'épithète d'accumulée; le second diffère des deux premiers à cause de l'addition de la formation d'abcès en général; le quatrième enfin ne parle plus d'hémorrhagie par le siège, mais, en place, il mentionne des abcès au siège. Il est fort difficile de prendre un parti entre des leçons qui sont toutes plausibles. Le Commentaire de Galien, qui sans doute n'était pas destiné à lever de pareilles difficultés nées des erreurs des copistes, ne contient rien d'explicite à ce sujet; rependant il m'a semblé renfermer implicitement les raisons qui devaient me déterminer dans le choix des variantes. Voici ce Commentaire : « Ce que l'auteur ajoute, est très-vrai : si du sang en abondance s'écoule d'une façon quelconque, il dit qu'il y a espérance de salut, et que les malades se sauvent ou par dépôt ou par métastase. » Τό γε μάν έφεξας είραμένον άλαθές: έαν γάρ αίμα πολύ καθ' όντινοῦν τρόπον έκκριθη, σωτηρίας έχειν έλπίδα, καὶ δι' ἀποστάσεως αὐτοὺς καί μεταστάσεως φκοί σώζεσθαι. On voit que Galien parle d'une hémorrhagie, de depôt (dans le sens hippocratique), et de métastase, et non d'abcès

DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 453 à une expectoration épaisse, à des urines avec un sédiment uni et blanc. Dans la fièvre singultueuse, faites broyer ensemble

(ἐμπυχσεις). Son Commentaire est donc d'accord avec le premier et le troisième des sens que donnent les variantes. Arrivé là, je n'ai pu que mo décider pour le manuscrit A, qui est d'une grande autorité, et pour le manuscrit C. qui n'en est pas non plus dénourvu : d'autant plus que έμποιήσειεν, έμπυήσειεν, etc., des manuscrits dont les variantes correspondent au troisième seus, serait d'une construction fort difficile avec ποιταται, qui précède immédiatement. Enfin la note suivante, en achevant de détruire le texto vulgaire et en v substituant une lecon tout-àfait inattendue, va donner à la phraso un sens conforme au Commentaire de Galien, ce qui est un garant de l'exactitude de nos deux manuscrits A et C.-6 ἀπόστασιν Α. - ή ἀποστάσεις BCDFGHIJKZT', Ald. - μεταστάσεις η άπεστάσιες R'. - η μεταστάσεις η άπεστάσεις vulg. - η μετάστασις η ἀπόστασις S'; ce morceau ayant été répété par erreur, ή μεταστάσεις est nmis dans le passage répété, et il y a αποστάσεις. - On voit que le texte vulgaire diffère grandement du texte de A. Il faut justifier ce dernier texte, et c'est Galien qui va m'en fournir les moyens, Immédiatement après avoir dit co que je viens de citer dans la note précédente, Galien continue: « L'auteur désigne nominativement le dépôt par le mot qui est attaché à cette idée; quant à la métastase, il la désigne en disant: douleurs dans l'hypochondre, ou dans le testicule ou dans les jambes. » Την μεν ἀπόστασιν ἄντικρυς διὰ τῆς ίδίας προσηγορίας δηλώσας, την δε μετάστασιν διά του φάναι, πόνους εν ύποχονδρίω, η ές δρχιν, η ές ozilica. Ce commentaire prouve de la manière la plus explicite que l'auteur hippocratique, tout en nommant le dépôt, n'avait pas nomme la métastase, mais l'avait seulement indiquée par les effets qu'elle peut produire. Il faut donc supprimer & μεταστάσεις du texte vulgaire; suppression qui est d'ailleurs autorisée de la trés-grande majorité des manuscrits. Comment s'explique l'intercalation de ces mots intrus, qui occupent, dans toutes les éditions, excepté dans celle d'Alde, une place qu'ils no devraient pas occuper? De la même façon que nous avons déjà expliqué quelques modifications peu heureuses, apportées au texte bippocratique, c'est-à-dire par la témérité inintelligente de certains correcteurs qui prétendaient réformer le texte bippocratique par le Commentaire de Galien. C'est de cette source que provient l'intercalation des mots à μεταστάσεις: quelque correcteur aura cru rendre plus claire la phrase, en exprimant nominativement, d'après l'indication de Galien, ce que que l'auteur hippocratique n'avait désigné que implicitement; ajoutons que cette intercalation a été faite avec peu d'attention : il aurait fallu la placer après amortagus, car le Commentaire de Gulien dit que l'auteur

\* ές σχέλεα \* ² λυθέντων δὲ ³ τουτέων, 4 ἔξοδοι 5 γίγνονται 6 πτυσμῶν ? παχέων, ούρων 8 λείων, 9 λευχῶν. Πυρετῷ \* ο λυγγώδει, \* ὁ ἀπὸν σιλρίου, \* ² ἔξύμελι, \* ² δαῦχον τρέξας, \* 4 πιεῖν δίδου, καὶ χαλβάνην ἐν μέλιτι, καὶ \* 5 χύμινον \* ἐ ἐλεικτικὸν, καὶ χυλὸν

hippocratique a parlé du dépôt, avant de parler de la métastase. Le profit retiré de l'examen des variantes des mss. et du Commentaire de Galien ne se horne pas à l'expulsion de quelques mots intrus; cette étude m'a mis en état de rendre à cette phrase un sens net qu'elle était loin d'avoir dans le texte vulgaire. J'ai cité plus haut, note 5, le passage de Galien oft il dit que, suivant l'auteur hippocratique, s'il y a une abondante hémorrhagie, le malade a des chances de se sauver ou par un dépôt ou par une métastase. Or le texte vulgaire ne dit nullement cela, il dit que la perte du malade est assurée à moins qu'il n'y ait une abondante hémorrhagie ou un dépôt ou une métastase. La différence entre les deux sens est que, d'après Galien, l'auteur hippocratique entend que, s'il y a hémorrhagie, il y aura chance d'un dépôt ou d'une métastase, et par conséquent chance de salut; tandis que, d'après le texte vulgaire, l'auteur hippocratique entendrait qu'il y aura chance de salut, s'il y a bémorrhagie ou dépot ou métastase. Or, ainsi que je l'ai énoncé plusieurs fois, la regle de la critique exige, dans des cas pareils, que l'on conforme un texte mal assuré, comme l'est le texte vulgaire, à un commentaire certain comme l'est celui de Galien; d'autant plus que nos manuscrits nous donnent les moyens d'opérer, sinon facilement, du moins sans arbitraire, la conformation nécessaire. Pour que la phrase signifie que l'hémorrhagie par les narines ou par le siège promet au malade un dépôt ou une métastase, et par conséquent une chance de salut, il suffit de prendre μὲν de D au lieu de μή (voyez p. 450, note 55), et de regarder ἀπόστασιν et les autres accusatifs qui suivent, comme régis par έχει προειπείν, qui est un peu plus haut, p. 450, l. 9. La phrase signifie alors : si une hémorrhagie abondante ouvre une voie à la plénitude accumulée dans les narines ou dans le siège, vous pourrez prédire un dépôt ou des douleurs, etc. De là résulte encore qu'il vaut mieux supprimer, avec A, n devant ἀπόστασιν. En effet, si on lit ή devant ἀπόστασιν, on est tenté de rattacher ἀπόστασιν à ἐξόδους et d'admettre trois alternatives, qui sont ou l'issue de la plénitude, ou le dépôt, ou les douleurs ; tandis que Galien a dit que la phrase signifiait qu'une hémorrhagie annonçait la possibilité d'un dépôt ou de douleurs; signification qui ne comporte que deux alternatives. Mais, des que l'on supprime 7, le sens véritable, tel que Galien l'a établi dans son Commentaire, se dégage moins dissiclement de cette periode, qui reste toujours embarrassée. En définitive, si l'on se reporte au texte vulgaire : ην μή.... αίμα εξόδους ποιήσηται της πλεονεξίας

du suc d'assa-sætida, de l'ox ymel, et le daucus de Crète (athamanta cretensis Lin.), et donnez à boire ce mélange; saites aussi avec le galbanum, le cumin (cuminum cyminum Lin.) et le miel, un éclegue, que le malade prendra, et là-dessus prescrivez le suc de la ptisane; la guérison sera impossible

κατά ρίνας ή κατά έδραν ή έμπυπσεις ή μεταστάσεις ή άποστάσεις κτλ., on comprendra que, dans une phrase pénible, obscure, à construction à peine possible, l'étude du Commentaire de Galien et des manuscrits a déterminé le sens avec précision, et permis une construction sinon certaine, du moins probable. — 7 ὑποχυνθρίων pro ἐν ὑπ. R', Gal. in textu, Vassæns, - τῶν ὑποχυνθρίων pro ἐν ὑπ. Μακλ. — 8 απο ὑπ. addit τῷ vulg. – τῷ om. ACS', Gal. in Comm. — 9 ἔχιν ABR'S', Gal. in Comm.

' És om. Gal. in Comm. - έχσέλεχ pro ές σχ. Τ'. - \* πειιφθέντων pro λ. A. - πεφθέντων R', Gal. in textu, Vassæus, Merc. in marg., Lind., Mack. - λυθέντων S', et dans le morceau répété πεμφθέντων. - 3 τουτέων BR', Gal. in textu, Vassæus, Mack. - τούτων vulg. - τούτων S', et dans le morceau répété τουτέων. — 4 αί διέξιδα Gal. in Comm. — 5 γίγνονται R', Gal. in textu, Vassarus, Mack. - γίνονται vulg. - γίνωνται Α. -6 πτυσμών Gal. in textu, et in Comm., Vassæus, Merc. in marg., Lind., Mack. - πτυσμεί vulg. - Le nominatif pluriel ne pourrait s'entendre qu'autant qu'il n'y aurait pas, immédiatement après, εΰρων au génitif pluriel. - 7 ante mayew addit & Gal. in Comm.: addunt and Lind. Mack; de plus, Van der Linden met ούρων avant παχέων. - Je crois ici qu'il faut conserver le texte vulgaire. Je m'appuie sur le Commentaire de Galien: on v lit: « L'auteur indique par la coction des crachats et des urines que la métastase est arrivée à maturation. » Σκατία διδάσχων του πεπέφθαι την μετάστασην έχ των πεπεμμένων πτυσμάτων τε καὶ ούρων. Or, si on lisait καί ου ή avant παγέων, les crachats n'auraient plus d'épithète qui en indiquat la maturation. En conséquence, j'ai conservé le texte vulgaire. - 8 λεπτων λείων pro λ. λ. Α. - λευκών ή λείων Β. - λείω om. R' ή λείων scriptum in marg. - addit ή ante λείων Gal. in textu, Vassæus, Mack. - ἢ λευχῶν λείων S'. — 9 post λευχῶν addit ἔζοδοι vulg. - έξοδοι om. R'. Gal. in textu. Vassæus, Lind. - έξοδοι paraît tout-àfait superflu. — 10 τὰς λύγγας καὶ λυγμούς όνομάζει. ἔστι δὲ τὸ έμεῖν in marg.; et in summa pagina έστι δέ στομάχου σπασμώδης κίνησις Η. -Galien, dans son Commentaire, dit que pour qu'une fièvre soit appelée siugultueuse, il faut que le hoquet l'accompagne dans tout son cours ou dans la plus grande partie. - " όπες A mutatum in ἐπόν. - ἐπὸν C. όποῦ Τ'. — 12 όζύμελι Τ'. — 13 δαύκω Α. - δαύκου Τ'. — 14 δίδου πιείν CS'. — 15 κείμενον A. - κίμινον G, Ald. - κίμινον Z. — 16 έκλεικτικόν Gal. iu textu, Vassæus, Mack. - έκλικτικόν vulg. - έλικτόν Α. - έκλιτικόν Τ'. - έκλεικτόν Lind. - έλλικτικόν R' mutatumalia manu in έκλικτόν.

- 456 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).
- . πτισάνης έπὶ \* τουτέοισι \* βοφέειν · 4 άφυκτος 5 δὲ δ \* τοιοῦτος, ἢν μὴ ἰδρῶτες κριτικοὶ καὶ ὕπνοι δμαλοὶ 7 ἐπιγένωνται,
  καὶ οῦρα παχέα καὶ δριμέα καταδράμη, \* ἢ 9 ἐς ιο ἀπόστασιν
  " στηρίξη · 12 κόκκαλος 13 καὶ 14 σμύρνα 15 ἐκλεικτόν · πίνειν δὲ
  " τούτοισι 17 διζόναι 18 δζύμελι ὡς ἐλάχιστον · ἢν δὲ 19 διψώδεες
  \* ἔωσι 21 σφόδρα, τοῦ 22 κριθίνου ὕδατος.
- 11. Τὰ 23 δὲ 24 περιπλευμονικὰ καὶ πλευριτικὰ 25 δόε χρη σκέπτεσθαι· ἢν όξύς 26 δ πυρετὸς ἢ, καὶ τὰ 27 όδυνήματα 28 τοῦ έτέρου πλευροῦ 29 ἢ 30 ἀμφοτέρων, καὶ τοῦ πνεύματος 31 δὲ
- 1 Πτισσάνης DHR', Gal. in textu, Vassæus, Mack. 2 τούτοισ: AD. - 3 ρυφήν A mutatum alia manu in ρυφείν. - 4 ασφυκτος R' mutatum alia manu in ἄφυκτος. - ἄφικτος C. - 5 δ' R'S', Gal. in textu, Vassæus. - 6 supra τοιούτος scriptum est ήγουν λυγμός Π. - 7 ένγίνονται Α. - ἐπιγένονται R'T', Gal. in textu. - 8 Il y avait, dit Galien, trois manières d'écrire cette phrase: la première était celle que donne notre texte vulgaire, et dans laquelle la phrase est terminée à στηρίξη. Dans la seconde on lisait; ήν δε άποστήματα στηρίξη; ceux qui lisaient ainsi. disaient qu'en cas de formation d'un dépêt (il faut entendre un dépôt quelconque sans relation avec la fièvre singultueuse), l'auteur hippocratique pensait qu'il fallait donner les remèdes qu'il énumère ensuite. Galien répond que cela est erroné, attendu que l'auteur hippocratique recommande de se garder de l'oxymel, et que les acides, s'ils sont à craindre dans le hoquet, ne le sont aucunement pour les dépôts. Dans la troisième manière, on lisait ην δέ εἰς ἀπόστημα στηρίζη; ceux qui lisaient ainsi, disaient que, dans le cas particulier où la fièvre singultueuse se terminerait par dépêt, l'auteur hippocratique entendait qu'on administrerait les remèdes indiqués, et qu'on se garderait de faire prendre de l'oxymel en abondance; ceux-là ne séparaient pas, de la fièvre singultueuse, l'idée de la formation d'un dépôt et l'administration des remêdes indiqués subséquemment, et ils disaient que l'auteur repoussait les acides, parce que le dépôt survenait dans une fièvre singultueuse. Il est singulier qu'aucun de nos manuscrits n'ait conservé la trace de cette double variante. Galien remarque que cette phrase est écrite sans ordre, ἀτάχτως τοῦτο γέγραπται. - 9 είς BR'S', Gal. in textu, Vassæus, Mack. - 10 άποστήματα A. - ἀπόσταξιν GL, Lind. - πόσταξιν (sic) J. - ἀπόστημα Β (R' mutatum alia manu in ἀπόσταξιν) S'. - " καταστηρίξη Α. καταστηρίζει R'S'. - στηρίζει B, Gal. in textu. - στηρίζη Ald., Vassæus, Mack. - Galien dit que, soit que l'on écrive la dernière syllabe de ce verbe par un ξ, soit qu'on l'écrive par un ζ, cela n'apporte pas grand changement au sens. - 12 χόχολος Τ'. - in marg. alia manu J: χόχχαλοι λέγουνται (sic) ἢ στρώβειλοι ἢ τὰ κουχουνάρια. — 13 καὶ

s'il ne survient des sueurs critiques et des sommeils réguliers, si des urines épaisses et âcres ne sont pas reudues, ou si la maladie ne se fixe en un dépôt. Faites un eclegme avec la myrrhe et les graines de pomme de pin; donnez àboire au malade de l'oxymel en aussi petite quantité que possible; si le malade est très-altéré, vous lui prescrirez de l'eau d'orge.

11. Il faut examiner de la manière suivante les affections péripneumoniques et pleurétiques : si la fièvre est aiguë, s'il y a douleur dans un côté de la poitrine ou dans tous les deux, si le malade souffre pendant l'expiration, s'il tousse, si les crachats sont rouillés ou livides, ou ténus, spumeux et d'un rouge de sang, enfin s'ils présentent quelque dif-

om. (DH restit. alia manu) GIJZT', Ald. - 14 σμύρναν Ald. - σμύρνης Z. - "5 extentor Lind., Mack. - extentor rulg. - extentor A. - extenτικός F (G mutalum in έκλικτικόν alia manu) Z. - έλικτόν R' mutatum alia manu in έκλικτικός. - έκλικτικόν HK. - έκλικτικός C (D cum έκλικτόν in marg. alia manu) IJ. - έκλ. om. S', un blanc en tient la place. -16 τοίσι τοιούταις pro τούτοισι Α. - τοίσι ταιουτέσισιν CR', Gal. in textu, Vassæus, Mack. - τουτοίσι Τ'. - τοίσι τουτέσισι S'. - 17 όζόμελι δίδου pro δ. έξ. ACR'S', Gal. in textu, Vassæus. — 18 ώξύμελι F. - έξύμελι Τ'. — 19 διζώδης η pro δ. έ. Α. - διζώδεις G (R' mutatum alia manu in διψώδεες) S'. - διψώδης Z. - 20 έωσι CFGIJZT', Ald., Frob., Mack. ωσι S'. - σφόδρα έωσι R', Gal. in textu, Vassæus. - 21 σφόδρα om. S'. - 22 κριθίου A. - κριθείου CR', Gal. in textu, Vassæus. - κριθέος (sic) S'. - Galien remarque au sujet de cette eau d'orge que l'auteur hippocratique n'a pas dit si elle était préparée par simple décoction, ou par fermentation (ζόθος, bierre), comme on fait aujourd'hui, ou de toute autre manière. - 23 περί πλευμονικών ή πλευριτικών in tit. D. - δὲ om. S' - δ'ἐν πλεύμονι και πλευρίτιδι pro δέ περ. κ. πλ. Α. - 24 περιπν. CFG (H in marg. περί περιπνευμονικών και πλευριτικών) JKZR'S'T', Gal. in textu, Vassæus, Mack. - περιπλ. I mutatum alia manu in περιπν. - 25 ούτως gloss. F. - καὶ εῦτως gloss. G. - 26 addit τε ante 6 vulg. - τε om. AS'. - 27 δδύνοντα S'. - πόνοι gloss. FG. - 28 θατέρου ρεο τ. έτ. Α. - πλευρεύ θατέρου pro τ. έτ. πλ. S'. - του πλευρού του έτέρου R', Gal. in textu, Vassœus. - τοῦ ἐνὸς gloss. FG. - 29 ἢ καὶ pro ἢ A. - ἢ καὶ CR!, Gal. in textu, Vassæus, Mack. - 30 du per AS', Gal. in textu, Vassæus, Mack. - των δύο πλευρών gloss. F. - καὶ των δύο gloss. G. - 31 δὲ om. R', Gal. in textu, Vassæus.

35 καὶ θαρσέων, 36 ην 37 όζυ τὸ άλγημα 38 η, 36 άγειν πρὸς

<sup>1</sup> Ανω φερομένου pro αναφερόμένου R/S<sup>1</sup>, Gal. in textu, Vassæus. post πονέη addit ανωθεν B. - 2 ένεωσιν A. - ένεωσι BC (FG cum gloss. ένυπάρχωσι) IJKZR'T', Ald., Merc. in textu, Gal. in textu, Vassæus, Mack. - 3 ταπτύαλα (sic) A. - πτύελα B (R' mutatum alia manu in πτύσματα) S'. - 4 πτύη A (R' mutatum alia manu in ανείη). - πτύει Β. - dviet vulg. - dviet cum gloss. dvepyntat FG. - dvin KL. - dvein C, Gal. in textu, Vassæus. - ἀνιῆ Lind., Mack. - 6 πυρά (R' mutatum alia manu in πυρρά) S'. - 6 πελιά CFGIJKZT', Gal. in textu, Vassæus, Mack. - πέλια vulg. - πελιδνά ABH (R' mutatum alia manu in πελιά) S'. - 7 % om. B (R' restit. alia manu) S'. - 8 xxì om. C. - 9 addit ή ante καὶ Α. - 10 ἀφρώδη S'. - ἀφρώδη gloss., ἀφρόδ μεστά gloss. F. άφρου μεστά G . - 11 τε pro τι C . - 12 διαφέρον ACR/S', Gal. in textu, Mack.-διάφορον Η mutatum alia manu in διαφέρον.-διάφορον vulg.--13 έχει R'T', Gal. in textu, Vassaus. - Eyn CS'. - 14 τούτοις R' mutatum alia manu in τούτοισεν. - Dans Van der Linden, la virgule est après τούτοισεν. - 15 ή A. - ή om. vulg. - post μέν addit τουν S'. - 16 περαίνη CDHIJ KT', Gal. in textu, Vassæus, Mack. - περαίνει vulg. - περαίνη om. S', un blanc en tient la place. - 17 κληίδα ACFGHIJKZR'S'T', Ald., Gal. in textu, Vassaus, Merc. in textu, Lind., Mack. - 18 καὶ βραχίονα pro n π. βρ. (R' mutatum alia manu in n ev βραχίου) S', Gal. in textu, Vassæus. — 19 εν βραχίου pro π. βρ. AC. — 20 τέμνειν ACS', Gal. in textu, Vassæus. - τέμνειν gloss. FG. - 21 φλέβα έν τῷ βραχίονι pro τὰν έ. τ. βρ. φλ. Β. — 2 εἴσω vulg. — 23 ante ἐφ' addit τὴν Α. - ἐπ' R'. — 24 επότερον A. - επότερον gloss. F. - 25 είν pro ή C. - 26 μερών CR/S', Gal. in textu, Vassæus. - 27 τωνδε άφαιρέειν άφαιρέειν Α. - 28 άφερείν R' mutatum alia manu in άφαιρέειν. - άφαιρείν έκβάλλειν gloss. FG. - 29 τον pro την Τ'. - 30 έξιν Τ', Merc. in textu. - συνήθειαν gloss. G. - 31 hoan gloss. FG. - 31 Anxian gloss. FG. - 33 you'an gloss. FG. - χράτιν Ald., Merc. in textu. - χραιών R' mutatum alia manu in χραιήν. - 34 πλέον ΛR'S', Gal. in textu, Vassæus. - addunt το ante πλεΐον DFGI

bu régime dans les maladies aigues (appendice). 450 férence avec les crachats de bonne nature, il faut se comporter ainsi: la douleur s'étendant en haut vers la clavicule, ou vers la mamelle et le bras, on ouvrira la veine interne du bras du côté malade. La quantité de sang extraite sera proportionnelle à la constitution du corps, à la saison, à l'âge, à la couleur; et, si la douleur est aigue, on ponssera hardiment la saignée jusqu'à la défaillance, puis on prescrira un lavement. Si la douleur occupe la région inférieure à la poitrine, et si la tensionest forte, vous prescrirez aux pleurétiques une purgation douce, mais vous ne leur donnerez rien pendant que la purgation opère; après la purgation, ils prendront de l'oxymel. La purgation sera administrée le

JKT'. — 35 καθαρσέων pro καὶ θ. Τ'· - καὶ διὰ καθαρσέων pro κ. θ. F. καὶ διά καθαρσίων Η; il y avait auporavant καὶ θαρσέων. - καὶ διακαθαρσέων G (I emendatum alia manu). - καὶ διακαθαρσίων D. - καὶ διά καθάρσεων Imp. Samb. ap. Mack. - καὶ διακαθάρσεων JLZQ . - καὶ θαρσέειν S'. - καὶ θᾶσσον Lind. - Cette manière de lire adontée par Van der Linden lui a été suggérée par l'observation de Foes, qui dit dans ses notes: forte legendum zai θάσσεν. Néanmoins, je crois qu'il n'y a rien à changer au texte vulgaire. Ce qui me fait ainsi parler, c'est le Commentaire de Galien : « L'auteur, en prescrivant de tirer davantage de sang, et de pousser hardiment la saignée jusqu'à la syncope, s'est trompé dans la raison qu'il donne de cette hardiesse. Nous nous décidons, il est vrai, par l'acuité de la maladie, à tirer davantage de sang; mais ce n'est pas l'acuité qui nous détermine à laisser couler le sang (jusqu'à la syncope, bien entendu); c'est la force du corps, la vigueur de l'àge, la plénitude sanguine, la constitution dense et rigide du malade, etc. » Πλέον δ'άφαιρείν κελεύων, και θαρρείν (θαρσείν ώς S', ώς est nécessaire) μέχρι λειποθυμίας άγειν, πιλαρτεν έν τη λέζει, προσθείς δι' δ θαρρείν προσήκει · διά μέν γάρ την όζύτητα του άλγήματος έπὶ τὸ πλέον έκκενούν του αίματος άφικνούμεθα: τὸ δ'έἄν ρεῖν, οὐκ έκ τῆς όζύπκτος, άλλ' έξ άλλων έχομεν, έαν ή τε δύναμις έδρωμένη, και ή των άκμαζόντων ήλικία, και τό πλάθος αίματικόν, καὶ ή τοῦ κάμνοντος φύσις πυκνοτέρη τε καὶ σκληροτέρη κτλ, - 36 % ADFGHIJZS'T', - ή R' mutatum alia manu in ήν. - κήν pro to vnlg. - zzi to pro to Mack. - Le passage du Commentaire de Galien que je viens de rapporter, montre qu'il fant lire 7, et non pas 27, ร้าง est d'ailleurs donné par presque tous les manuscrits. — 37 อัรุ่น T'. — 38 ένενη (sic) A. -39 άγάγειν (sic) A. - άγαγείν R', Gal. in textu, Mack.

' Αυποψυχίτη A emend. alia manu. - λειποθυμίτη Lind., Mack. - μέγρι λυποψυχίας gloss. FG. - 2 έπεὶ τὸ pro ἔπειτα Τ'. - 3 κλύζειν Α. -4 μετατούτο S'. - 5 πν pro πν T'. - 6 δ' D. - 7 υπο κάτω AT', Gal. in textu, Vassæus. - 8 θώρακος Τ', Gal. in textu, Vassæus. - τὸ ἄλγ. 7 ACR'S', Gal. in textu. Vassaus. - To pro 7 IT', - 9 Euvreiva Lind. συντείνη vulg. - 10 λίαν DFGIJKZT', - λείνν C. - λύειν pro λίην S'. πλείω pro λίην A. - Dans A, la virgule est après πλευριτικώ, qui est rėgi par ξυντείνη. - 11 κοιλίαν Η. - 12 ύποκαθαίρε (sic) Α. - ύποκάθαρε FGIJZ, Ald., Frob., Merc. in textu. - ὑποκαθαίρειν Β (R' mutatum alia manu in ὑποκάθαιρε) S'. - ὑποκάθκρε DH. - ὑποκάθαρον Κ. ύποκάθερε Τ'. - 13 μέσον μεταξύ gloss. FG. - μεσηγή R' mutatum alia manu in μεσσκγή. - μεσσκγύ Mack. - μεσσυγώ (sic) Β. - 14 καθάρσεως R'T', Gal. in textu, Vassæus. - καθάρσηςς C. - καθάρσεως gloss. FG. — 15 μη δέν Τ'. - μιδέν Ζ. — 16 μετά το καθαρθήναι gloss. FG. — 17 δ' S'. — 18 έξύμελι Τ'. — 19 φάρμακα διδόναι gloss. FG. — 20 τάς..... ήμέρης om. (R' restit. in marg. alia manu) S'. - 21 δ' D. - 22 έξαρχής CJKZ. - 23 x'ny pro zai ny AR', - zav Vassæus, Gal, in textu. -24 ούτω δ' pro ούτως A. - Van der Linden met la virgule après ούτως. 25 φυλακή Τ'. - 26 είτα Α. - 27 ἀσφαλής Τ'. - 28 ἐων φαίνηται ΑC R', Gal. in textu, Vassœus, Mack. - φαίνηται έων DHIJKLQ'T', Lind. γένηται έων vulg. - C'est évidemment φαίνηται qu'il faut lire. -29 τοπρώτον D. - 30 ξύν Lind. - σύν vulg. - συνμέλιτι Τ'. - σύν μέλι (sic) D. - ξύν μέλιτι om. A. - καὶ pro ξύν C, Gal. in textu, Vassæus. -La construction de cette phrase est loin d'être régulière. Pour l'entendre, il faut sous-entendre un verbe, tel que χρέο par exemple. Les différentes variantes ne donnent pas de secours. On pourrait la rendre plus correcte en mettant καί au lieu de ξὸν avec C, et μέλι au lieu de μέλιτι avec D; mais on ne pourrait plus y rattacher (et cependant le sens l'exige) παquatrième jour : pendant les trois premiers, on fera prendre des lavements, et, s'ils ne soulagent pas, on purgera ainsi qu'il a été dit. On surveillera le malade jusqu'à ce qu'il soit sans fièvre et arrivé au septième jour ; dès-lors, s'il paraît hors de danger, il prendra un peu de suc de ptisane, léger d'abord et mèlé à du miel. Si la convalescence fait des progrès, si la respiration est bonne, si les côtés sont indolents, on donnera deux fois par jour le suc de ptisane, dont on augmentera peu à peu la consistance et la quantité. Mais, si la convalescence ne marche pas facilement, on donnera moins de boisson, et, pour nourriture, du suc léger de ptisane en petite quantité et une seule fois; on choisira pour cela l'heure où le malade est mieux; ce que l'on connaîtra par les urines. A ceux qui sont sur la fin de la maladie, il ne faut pas donner de ptisane, avant que vous ne vovez la coction manifestée dans les urines ou dans l'expectoration;

χυτέρω τε και πλείονι. Dans A, c'est par une pure omission que ξύν μέλιτι ne se trouve pas; car μίσγων emporte l'idée de plus d'une substance. Il faut donc ou admettre que l'auteur, ici comme en plusieurs autres circonstances, n'a pas donné une rédaction définitive à une simple note qu'il jeta sur le papier pour son usage personnel, ou qu'il y a quelque part une altération du texte, altération que l'on pourrait soupconner en co-w. Il ne serait pas impossible qu'il fallut lire xoéo au lieu de ce mot qui semble ici parasite. — 31 ανάγηπε Λ cum αι supra ε alia manu. — 30 έικδίως (sic) R', Gal. in textu. - εὐκόλως gloss. F. - 33 καί.... ἐκιδίως om, Z. — 34 ε5πνους A. - εύπνους gloss, FG. — 35 ή pro ή R!, Vassaus, Gal. in textu. - τ positum post ανώδυνος C. - τυγχάνη gloss. FG. -36 % additum post ἀνώδυνος Vassæus, Gal. in textu. - ἐκτὸς ὀδύνκς gloss. FG. - 37 xal diviseres A. - xal dir. om. vulg. - Ces mots, qui manquent partout ailleurs que dans A, ne me paraissent pas inutiles. - 38 κατασμικόν Τ', - 39 τε om, G, - 40 πλείωνι Α. - 41 fy R', -42 έτδίως A. - εύκόλως gloss. FG. — 43 άπαλλαγή (R' mutatum alia manu in ἀπαλλάσση), Gal. in textu. - ἀπαλαγή Vassæus. - ἀπαλλάσσει K. - ἀπαλάσση S'T'. - ελευθερώται gloss. F. - ελευθερεύται gloss. G. - 41 έλλασσον A. - έλσττεν gloss. F. - Ces accusatifs que nous trouvons ici, pourraient suggérer l'idée de substituer plus haut l'accusatif au datis, gudov à gudo. Je l'aurais même fait, si je n'avais été retenu par une considération, à savoir que ce sont ici des notes qui n'ent pas reçu

une rédaction définitive, que les incorrections sont peut-être du fait, non du copiste, mais de l'auteur lui-même, et qu'ainsi rien ne nous autorise à resaire une phrasc qui primitivement sut écrite comme simple souvenir, et non pour être mise sous les yeux du public. —  $^{45}$   $\tau \epsilon$  om. D. —  $^{46}$   $\times \pi \lambda$ ....  $\alpha \pi \alpha z$ ,  $\kappa \alpha t$  om. S', un blanc en tient la place. —  $^{47}$  és- $\xi z \xi \omega t$   $\xi z \xi z \xi z \xi \omega t$   $\xi z \xi z \xi z \xi z \xi z$   $\xi z \xi z \xi z$   $\xi z \xi z \xi z \xi z$   $\xi z \xi z \xi z \xi z$   $\xi z \xi z \xi z \xi z \zeta z$   $\xi z \xi z \xi z \zeta z$   $\xi z \xi z \xi z \zeta z$   $\xi z \xi z \zeta z \zeta z$   $\xi z \xi z \zeta z \zeta z$   $\xi z \zeta z \zeta z \zeta z \zeta z$   $\xi z \zeta z \zeta z \zeta z \zeta z$   $\xi z \zeta z \zeta z \zeta$ 

\* Ολιγόχυμον pro •λέγον χυλόν Α. - Cette leçon est remarquable ; cependant la leçon vulgaire me paraît préférable, surtout si l'on se reporte au Commentaire de Galien, qui, répétant ou paraphrasant cette phrase, dit: γυλόν λεπτόν απαζ διδόναι καθ' το ώρην βέλτιον διάγει. γνώσεσθαι δ' έκείνην έκ των εύρων. La construction n'est pas sans quelque difficulté; car il faut entendre γυλόν λεπτέν comme une apposition de έρουχωα. - 2 μέαν gloss. F. - 3 addit καί ante έν vulg. - κέν (sic) C. zzi om. AR', Gal. in textu, Chart. in textu. - La suppression de zzi est donnée à la fois par le sens et par la paraphrase de Galien que je viens de rapporter. - ἐνοποτέρη Τ'. - 4 ὁκοτέρη R'S', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - όποτέρη vulg. - όποτέρα gloss. F. -5 ώρα gloss. F. - 6 διάγη ADHJR', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - διάγει Κ. - διάγειν S'. - διάγει vulg. - 7 γνώσει Τ'. καταμάθοις αν gloss. F (G sine αν). - 8 addit και post δε vulg. - και om. R'T', Gal. in textu, Vassæus. - d'ez sine zai A. - zai est nuisible au sens. - 9 δεί..... ανθέζει οὐδέν om. (R' restit, alia manu in marg.) S', Cod. Bourd. ap. Chart. - 10 τὸ ἐύωνμα Α. - 11 νοσημάτων ΑCR', Vassæus, Gal. in textu, Chart. in textu. - 12 πέπωνα Τ'. - 13 ήδη pro ίδης Κ. - 14 post δε addit μη A. - Cette negation me parait inacceptable. J'ai mis une parenthèse, qui est nécessaire. En effet, l'auteur veut dire qu'il ne faut pas donner de ptisane avant la coction, mais

cependant, si, purgé, le malade a des évacuations abondantes, il est nécessaire de donner de la ptisane, mais en moindre quantité et plus légère; autrement, la vacuité des vaisseaux ne lui permettia ni de dormir, ni de digérer, ni d'attendre les crises. A part cette exception, il faut que les humeurs crues se soient fondues, et que ce qui faisait obstacle ait été rejeté; alors rien ne s'opposera plus à l'alimentation. Les crachats sont cuits, quand ils sout devenus semblables à du pus; les urines le sont, quand elles ont un sédiment rouge comme de l'ers (ervum ervilia Lin.). Quant aux autres douleurs de côté, rien n'empèche d'y appliquer des fomentations et des emplâtres de cire; on frottera, avec de l'huile chaude, les jambes et les lombes, et ou les oindra

que rien ne s'oppose à l'alimentation quand les humeurs crues ont été évacuées. Ce qui se trouve intermédiaire entre ces deux propositions, étant une exception à la règle de ne pas donner de ptisane avant la coction, ne peut être considéré que comme une parenthése. - "5 πακνά gloss, F G. - 16 έλλασσον Α. - 17 post έλ, addunt δέ AR', Gal, in textu, Vassæus, Chart. in textu. - 72 pro 82 Mack. - 82 om. vulg. - L'addition de cette particule est tout-à-fait conforme au sens de la phrase. C'est pour cela que je l'ai admise. - 18 κενεαγγίας Λ. - κεναγγείας FGT'. - 19 binimater A. - netunantat binimitate gloss. F. - netunantat gloss. G. - 10 γωνεύειν gloss. FG. - 11 κρίσκας C. - 22 άλλεπειδ' αν (sic) Τ'. - 23 emet d'av A. - 24 συντάξιες ADH. - ξυντάξαες C. - συντάξεις δαμάσεις gloss. FG. - 25 ώμ.ων AK, Chart, in textu. - ώμων vulg. -Il est évident qu'il s'agit ici d'humeurs crues, et non pas d'épaules. — 26 φαίνονται Α. - γένονται Τ'. — 27 ἀποβάλιπ Κ. - ἀποβάλλει Τ'. — 28 ἀνέεξει (sic) F. - 29 πέπωνα Τ'. - ώριμα gloss. FG. - 30 δ'AR', Gal. in textu, Vassæus. — 31 έστιν ΑC. — 32 πτύαλα Α. - πτύα gloss. F. — 33 δπόταν Α. — 34 γένωνται (R' mutatum alia manu in γένηται) St. - caimtai Mack. - Chartier, dans ses notes, rapporte caimta: comme une variante, pour yévezai, du Cod. Fevr. cité par Foes. C'est une erreur; la variante dn Cod. Γεντ. se rapporte à γένεται, p. 460, note 28. Je n'aurais pas relevé cette bien petite erreur, si elle ne s'était pas propagée jusque dans l'édition de Mack, qui, comme on voit, a été induit par là à changer le texte. - 35 76 om. R', Gal. in textu, Vassæus. — 26 πτύω R'. — 37 τα δε ο, repetitur T'. - δοα ούσα πεπονα H in marg.

τὰς ' εποστάσιας ' επερύθρους ' ἔχοντα ' δχοίον ' δρόβων. 6 Οδοδεν δὲ χωλύει καὶ πρὸς τὰ ἄλλα ' αλγήματα τῶν πλευρέων ' λλιασματα ' προστιθέναι καὶ κηρώματα ' αλείρειν δὲ ' ο σκέλεα καὶ δοφύν θερμῷ, καὶ ' ε λίπος ' ε ἐχααταλείρειν : ἐπὶ δὲ ὑποχόνδρια λίνου σπέρμα ' ι καταπλάσσειν ἔως μαζῶν ' ἀχμαζούσης δὲ τῆς ' περιπλευμονίης, ἀβοήθητον μὴ ἀνακαθαιρομένου, καὶ πονηρὸν ἢν ' ε δύσπνοος ἢ, καὶ ' ε οδράτες περὶ δύσπνοος ἢ, καὶ ' ε οδράτες περὶ δύσπνοος ἢ, καὶ ' ε οδράτες περὶ δυσκορὸ, ὁπὸ πνιγμοῦ καὶ ε ' ρίγνωνται ' οι ε τοιοῦτοι ' ε ιδράτες περὶ νουσημολ, ὁπὸ πνιγμοῦ καὶ ε ' γίγνωνται ' οι ε τοιοῦτοι ' ε ιδράτες περὶ καὶ βίης ἐπικρατεόντων τῶν κουσημολ, ὁπὸ πνιγμοῦ καὶ καὶ βίης ἐπικρατεόντων τῶν κουσηματα ' ε πέπονα έλθη ' δ τι δ'ὰν τούτων ' ε αὐτοματίση, ' ο λύσει τὸ ' ε νούσημα. ' ε Ναλβάνη καὶ τος καὶ παλέα δρικήση, καὶ πτύσματα ε πέπονα έλθη ' δ τι δ'ὰν τούτων ' ε αὐτοματίση, ' ο λύσει τὸ ' ε κοισημα. ' Αλβάνη καὶ τος καὶ παλέα δρικήση, καὶ πτύσματα ' ε πέπονα έλθη ' δ τι δ'ὰν τούτων ' ε αὐτοματίση, ' ο λύσει τὸ ' ε κοισηματίση, ' ο λυσοματίση, ' ο λυσοματίσ

1 Υποστάσεις R'S', Vassæus, Gal. in textu. - ὑποστάσειας C. -\* ὑπερύθρους A mutatum alia manu in ὑπερρύθρους. - ἔχοντα ὑπερύθρους R', Gal. in textu, Vasseus, Mack. - ὑπέρυθρα Z, Ald. - ὑπέρυθρα pourrait s'entendre pourvu que l'ou supprimât eyeven comme le font quelques manuscrits. - 3 exerta om. AC. - 4 ónotos A. - xaba gloss. FG. - 5 δρόβου A, Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Merc. in marg. - ἐρέβιν R' mutatum alia manu in ἐρόβων. - ἐρόβις S'. - ἔροβος vulg. - Quoique la leçon vulgaire se comprenne fort bien avec cort sous-entendu, j'aime mieux la leçon de A avec ὑποστάσιες sous-entendu. - 6 ciδέν..... λύσει νούσκμια om. (R' restit. in marg. alia manu) S'. --7 πένους gloss. FG. - 8 addit και aute γλ. vulg. - και om. ACR', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - zai du texte vulgaire est rejeté par de bons manuscrits; et, comme il n'est pas utile au sens, on doit le rejeter. - 9 προτιθέναι F. - 10 addit τὰ ante σκέλεα vulg. - τὰ om. A. - Comme il n'y a pas d'article devant ἀσφὸν, il vaut mieux supprimer aussi, avec A, l'article devant σκέλεα. - σκέλη R', Gal. in textu, Vassaus, Chart. in textu. - " dogdo ADFGKZR', Gal. in textu, Vasseus, Merc. in textu, Ald., Froben., Chart. in textu, Lind. - ἐσοδο vulg. - 12 λέπος ΛCKR', Gal. in textu, Vassæus, Merc. in teatu, Mack. - λέπες vulg. - λέπες Τ'. -- 13 έγκαταλέπειν (sic) A. - έγκαταλείπειν CR'. - 14 καταπλάσσων CFGHJZR', Gal. in textu, Vassæus. - κατά πλάσσων Τ'. - 15 περιπν. ACD (F cam gloss, περιπνευμονίας) GHJK ZT'. Vassæus. - 16 δύσπνους A. - 17, τὰ addit ante οὖρα vulg. - τὰ om. ACR', Gal. in textu, Vassæns, Chart. in textu. - 18 δουμέα C. - 19 ci addit ante ide. vulg. - ci om. ACR', Vassæus, Gal. in textu, Chart, in textu. - 20 addit τον post περί Τ'. - 21 γίγνωνται R', Vas-

DU RÉCIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 465 avec de la graisse. On recouvrira les hypochondres jusqu'aux mamelles avec de la graine de lin. Quand la péripneumonie est arrivée à son summum, il n'y a rien à faire sans purgation; et il est fâcheux que le malade ait de la dyspnée, que l'urine soit ténue et âcre, qu'il survienne des sueurs autour du cou et de la tête. De telles sueurs sont mauvaises; car elles se montrent à mesure que par la suffocation, le râle et la violence le mal prend le dessus, et il triomphe à moins qu'il ne se fasse un flux d'urines abondantes et épaisses, et que des crachats coits ne soient expectorés : quelque soit celui de ces phénomènes qui survienne spontanément, il résout la maladie. Eclegme pour les péripneumoniques : du galbanum et des grains de pomme de pin, dans du miel attique. Autre expectorant : de l'aurone (artemisia abrotanum, Lin.), dans de l'oxymel, et du poivre. Purgatif: faites bouillir de l'hellébore noir (helleborus orientalis. Lin.),

sæus, Mack. - γίνωνται vulg. - γίγνενται Gal. in textu, Chart. in textu. - γίνονται FHZT', Ald. - 21 τοισί δε (sic) A. - τοισίδε CR', Vassæus, Gal. in textu. - 23 ante ίδρ. addit γάρ vulg. - γάρ om. ACR', Gal. in textu, Vassæus. - addit πάντες sine γάο Κ. - γάο est tout-à-fait inutile; on est donc autorisé à le supprimer avec de hons manuscrits. - 24 ρωχμής A. - ρωγμής et ρωχμής se disent également. - 25 νοσημάτων ΛCR', Vassæus. - 26 μέν pro μή FGKZ. - La construction de cette phrase est embarrassée; cependant on peut s'en tirer, ou en mettant seulement une virgule, comme j'ai fait, aprés γουσημάτων, au lieu du point qui est dans le texte vulgaire; ou bien en laissant le point, et en substituant à la négation un la particule us donnée par quatre manuscrits. — 27 παχέα και πολλά Α. — 28 πέπωνα Τ'. — 29 αὐτοματίσει R. - αυτοματήσει Gal. in texto, Vassæus. - αυτοματήση Chart. in textu. - 30 λύει FGZR', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. -31 γάστιμα ACR', Vassæus, Gal. in textu. - 32 περιπν. CDFGHJKZR'. Gal. in textu, Chart. in textu, Vassæus, Mack. - περί πνευμονίας Τ'. - περιπνευμονίαις S'. - περιπνευμονίας έκλικτον in tit. DH. - 33 έκλεικτον Lind., Mack. - έκλικτὸν vulg. - έλλικτὸν Α. - έλκτικὸν R' cum έκλικτὸν in marg. alia mann. - έλικτον CJ. - έκλεικτον (sic) S'. - έκλιτον Τ'. -J'ai mis un point après àττικώ, comme l'a fait Foes, non dans son texte, mais dans sa traduction. C'est là que se termine la formule de la préparation appelée ici extauxièv, et linetus en latin. On la trouve aussi, dans 466 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE.)

καὶ ' κόκκαλος ἐν μέλιτι ἀττικῷ' ' 2 καὶ ' 3 ἀβρότονον ἐν 4 όξυμέλιτι,

πέπερι' 6 ἐλλέβορον μέλανα ' 3 ἀποζέσας \* πλευριτικῷ ἐν 9 ἀρχῷ

"ο περιωδύνιο ἐόντι '' δίδου ' 3 ἀγαθὸν δὲ ' 2 καὶ ' 3 τὸ ' 4 πάνακες ' 5 ἐν

όξυμέλιτι ' 6 ἀναζέσαντα ' 7 καὶ διηθέοντα διδόναι πίνειν, ' 8 καὶ ἡπα
τικοῖσι καὶ ' 9 τῆσιν ἀπὸ τῶν 20 φρενῶν 21 περιωδυνίησι, καὶ

23 δκόσα 23 δεῖ ἐς 24 κοιλίην 25 καὶ ἐς οὔρησιν, ἐν οἴνιο καὶ 26 μέλιτι,

les médecins grecs, désignée par le nom de έκλεγμα, d'où est venu le terme de pharmacie, eclegme. Bien qu'il ait vieilli, je l'ai préféré à looch, d'autant plus que l'eclegme ancien était préparé de manière à se fondre et à demeurer quelque temps dans la bouche. — <sup>24</sup> κάκκαλες χαλβάνην sine καὶ R', Gal. in textu, γ Υαρεωίς, Chart. in textu. - κέκκαλες καὶ χαλβάνην (sic) S'. - κέκκαλες καὶ γαλβάνην (sic) S'. - κέκκαλες καὶ γαλβάνην (sic)

· Κόκαλος ΙΚΤ'. - κόκκαλον Η. - · · και habet ante άβρ. Λ. - και om. vulg. - 3 άβρότανον R'. - άβρωτον C. - άβροτον I mutatum alia manu in άβρότονου. - 4 όξυμελιτι Τ'. - post όξ. habet πιείν Α. - 5 πέπε (sic) Α.-Rien de plus difficile que de ponctuer cette phrase ; le sens ne peut guider, puisqu'on ne sait de combien de préparations pharmaceutiques il s'agit. Foes a traduit comme s'il ne s'agissait que de deux : un eclegme, composé de galhanum et de fruits du pinus picea, Lin.; et une purgation compasée d'artemisia abrotanum, Linn., de poivre et d'hellébore noir. D'après Grimm, il y a trois préparations: un éclegme; une boisson faite avec l'artemisia et l'oxymel; enfin un purgatif avec le poivre et l'hellébore noir. Je pense que Grimm a raison, mais que seulement il a mal placé le poivre, qui appartient à la seconde préparation. Galien dit dans son Commentaire: « Le premier et le second médicament facilitent l'expectoration : le médicament avec l'hellébore noir procure des évacuations alvines. » Καὶ τὸ τῶν φαρμάκων πρῶτον καὶ δεύτερον ἀναγωγὰ πτυελων έστί\* το δε διά του μέλανος έλλεβόρου γαστρός υπακτικόν. Ce commentaire prouve de la manière la plus évidente qu'il s'agit de trois préparations différentes. Il ne reste plus que la difficulté de placer πέπερι. Dans le Commentaire de Galien, l'hellébore noir seul est nommé : cela me porte à croire qu'il compose seul la troisième préparation : en second lieu, le poivre me paraît, médicalement parlant, aller mal avec une substance purgative; enfin, on trouve, dans un autre livre hippocratique (le troisième livre des maladies), le poivre em, loyé comme expectorant : ην δε μήτε ρέγχη, μήτε πτύη ώς δεί, καππάριος καρπού όσον τοίσι τρισί δακτύλοισε λαβείν, καὶ πέπερι κτλ. (p. 164, l. 44 et 45, ed. Frob.). Ces

et donnez à boire aux pleurétiques dans le début et pendant que la douleur se fait sentir. On prescrit utilement, dans les affections du foie et dans les fortes douleurs venant du diaphragme, une boisson d'opoponax (pastinaca opoponax Lin.), qu'on fait bouillir dans l'oxymel et qu'on coule; et en général un remède qui doit agir sur les selles et sur les urines, sera donné dans le vin et dans le miel; s'il doit agir sur les

raisons m'ont décidé à mettre ici le poivre dans la formule expectorante, bien que le sache que un xxì devant mineu rendrait la construction plus facile. - 6 ελλέβορον μέλανα (II alia manu) R', Merc. in marg., Gal. in textu, Vassæus, Mack. - ελέβορον μέλανα S'. - ελλέβορος μέλας Α mutatum alia manu in ελλέβορον μέλανα. - Ελλέβορος μέλας vulg. - ελέβορος μέλας C. - 7 αναζέσας Κ. - ἐπιζέσας Merc. in textu. - 8 ante πλ. addit καί vulg. - καί om. A. - addit περιπλευμενικώ καί C in marg. - καί est inutile. - πλευρητικώ R'. - 9 άργησι Λ. Gal. in textu . Vassarus . Chart, in textu, Vassmus. - apyr R' mutatum alia mann in apyrou. -10 περιοδύνω Λ. - περιωδυνέοντι pro π. εόντι Κ. - " addunt πίνειν ante δίδου (II alia manu) R', Vassœus, Mack. - addit πίνειν post δίδου K. πίνειν δίδοταί γε S'. - " zai om. (D restit. alia manu) FGHIJT'. -13 το om. R', Gal. in textu, Vassœus. - 14 πάνακα Gal. in textu. Vassæus, Merc. in marg. — 15 ἐνοζυμέλιτι Ζ. — 16 ἀποζέσαντα S'. — 17 καί om. AC. - 18 καί.... πλείω δίδου om. (R' restit. alia manu in marg.) S'. - 19 τοΐοι (A mutatum alia manu in τῆσιν) 1. - τῆσι R', Vassæus, Gal. in textu. - τεῖσιν DFHJKZT'. - 20 νεφρών D (L in marg. φρενών). - 21 περικδυνίηση (sic) A. - περιωδυνίησιν R', Vassæus, Gal, in textu, Chart. in textu. - περιωδυνέουσι Ald. - Peut-être la lecon d'Alde est-elle la meilleure à cause de ήπατικώσι; il va sans dire qu'il faudrait prendre τοισιν que donnent plusieurs manuscrits. - περιωδυνίαις gloss.; μεγάλαις δδύναις gloss. FG. - addunt και ante περιωδ. DFGHIJ KZT', Imp. Samb. ap. Mack. - 22 δσα A. - 23 δει A mutatum alia manu in δύη ou δυείη. - 24 addit την post ές Κ. - 25 καί Α. - ή pro xal vulg. - 7 pro xal T'. - Il faut indispensablement substituer la particule conjonctive de A à la particule disjonctive du texte vulgaire. Il s'agit de deux cas, l'un où il faut donner le médicament avec le viu et le miel, l'autre avec l'oxymel étendu d'eau. Or, si l'on gardait le texte vulgaire, le second cas serait déjà compris dans le premier. Il faut donc entendre le premier cas des circonstances où l'on veut agir sur les selles et sur les nrines, et le second cas des circonstances où l'on veut agir sur les selles seulement. - 26 post zal addit iv A.

- 468 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).
  τὰ ' ἐἐ ἐς ² Χοιλίην, ³ ζὸν ὑδαρεῖ ⁴ μελιχρήτῳ πίνειν ⁵ πλείω
  δίδου.
- 12. ° Δυσεντερίη 7 ἀπόστημα ἢ ἔπαρμά ° τι ° παυσαμένη ποιήσει, ἢν μὴ '° ἐς πυρετοὺς '' ἢ ἱδρῶτας '' καὶ οὖρα παχέα '' καὶ '' ἐπιφανῆ, ἢ ἐς τριταίους ἢ '° ἐς '' κιρσὸν ἢ ἐς ὅρ-χιν ἢ ἐς σκέλεα '° ἢ '° ἐς '° ἰσχία '' στηρίξη '' ἀδύνη.
- 13. 23 °Eν πυρετῷ 24 χολώδει 25 πρό τῆς 26 ξβδόμης μετὰ 27 ρίγεος ἄχτερος 26 ἐπιγενόμενος 29 λύει τὸν πυρετόν ἄνευ δὲ ρίγεος ἦν ἐπιγένηται ἔζω τῶν χαιρῶν, 30 δλέθριον.
- Τετάνου 32 δὲ 33 δσφύος, καὶ 34 ἀπὸ 35 μελαγχολικῶν
   διὰ φλεβῶν πνευμάτων 31 ἀπολήψες 38 δκόταν 39 ἔωσι, 40 φλε-

' Δ' A. - ' κοιλίαν gloss. F. - 3 ξον CR', Vassieus, Gal. in textu, Chart. in textu, Lind. - σύν vulg. - ξυνῶ (sic) Α. - 4 μέλιτι ἀκρήτω pro μελ. Τ'. - μελικράτω gloss. F. - 5 πλείον AR', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. — 6 δυσεντερίην ή άπ. ή έπ. τι παυσαμένην Α. - Cet accusatif doit être absolument rejeté. Le Commentaire de Galien ne laisse aucun doute sur le sens de ce passage. - 7 ἀπόστημά τι ή έπαρμα Β. - ὑπόστημά τι R' mutatum alia manu in ἀπόστημα, et τι obliteratum. - ἀπόστεμά τε S'. - 8 τι om. K (R' restit. alia manu). -9 παυσαμένους R' mutatum alia manu in παυσαμένη. - 10 είς S'. -າ ຂອງ R' mutatum alia manu in ກັ. — 12 ຖື pro ຂອງ S'. — 13 ຂອງ ໂຮຍຂອ em. D restit. alia manu. - 14 λευκήν S'. - 15 post λευκά addit καὶ λίαν vulg. - καὶ λεῖα C (I mutatum alia manu in λίαν) Κ. - καὶ λία (sic) Τ'. - καὶ πορρά Mercurialis in marg. (sine dubio πυρρά). - λίαν sine καί Mack. - λίην sine καὶ S'. - καὶ λίαν om. A. - Foes, discutant dans ses notes ce passage, fait voir les difficultés du texte vulgaire; il pense qu'il ne serait pas impossible de lire λεία; il conjecture, d'après la traduction de Calvus, que les manuscrits du Vatican ont cette leçon; elle se trouve, on le voit, dans trois des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Paris, qu'en conséquence, Foes paraît n'avoir pas connus; cependant cela ne le satisfait pas complétement. Il propose une correction conjecturale, c'est de supprimer xal du texte vulgaire, et de garder seulement λίαν; il aurait pu s'autoriser de S', s'il l'eût connu. Toutefois, λίαν l'embarrasse encore. C'est pour cela que, trouvant dans A καί et λίαν supprimés, j'ai adopté cette leçon. - ἐπιφανή Τ'. - 16 είς R', Vassreus. - 17 χίρων A mutatum alia manu in χίρρον. - 18 post σεθέα addunt άλγήματα A (R' obliter, alia manu). - addit άλγημά τι S'. -19 eic R', Vassæus. - 20 logico R', Gal. in textu, Vassæus, Chart. - logico

DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (AFPENDICE). 469 selles seulement, il sera donné en plus grande quantité dans de l'oxymel étendu d'eau.

- 12. La dysenterie supprimée produira quelque dépôt ou quelque tumeur, à moins qu'il ne survienne une fièvre, des sueurs, une urine épaisse et blanche, une fièvre tierce, une varice, ou qu'une douleur ne se fixe dans le testicule ou dans les jambes, ou dans la hanche.
- 13. Dans une fièvre bilieuse, l'ictère, s'établissant avec le frisson avant le septième jour, résoud la maladie; mais sans frisson, s'il survient hors des temps critiques, il est mortel.
- 14. Le tétanos des lombes et l'interception des esprits dans les veines par les humeurs atrabilaires, se dissipent par la

S'. - 21 στηρίζη S', Gal. in textu, Vassæus. - 22 ή habet ante όδ. vulg. - ή om. CDFGHIJZR'S'T', Gal. in textu. Vassæus, Merc. in textu. Mack. - Dans les manuscrits FGIJZT', un point et même un alinéa sont placés avant δδύνη; de sorte que δδύνη appartient à ce qui suit; ce qui ne se peut. - 23 addit n ante ev Merc. in textu. - 24 χολώδει gloss. FG. γολώδει AZR'S'T', Gal. in textu, Vassieus, Lind. - 25 μετά ρίγους προ τ. έ. S'. - 26 post έβδ. addunt ήμέρας Vassieus, Gal. in textu, Chart. in textu, Mack. - Galien, daus son Commentaire, remarque que cette proposition n'est vraie qu'à l'aide d'une distinction; que, si l'ictère survient avant le septième jour comme symptôme d'une lésion du foie, cela n'est pas favorable: que, s'il survient comme crise de la nature qui porte la bile au dehors, cela est avantageux. - 27 girous R', Vassœus, Chart. in textu, Mack, Gal. in textu. - 28 έπιγινόμενες R', Gal. in textu, Vassæus, Chart, in textu, - 29 λόσει R'S', Gal, in textu, Vassæus. - 30 θανατηρόν gloss. FG. - 31 τετάνου ACS'. - τέτανοι vulg. - τέτανος FGJ, Ald. - τέτανι D mutatum alia manu in τέτανος. - τέτανος R' mutatum alia manu în τετάνου. - τετάνοισι Gal. dans le Commentaire du morceau suivant. - De ces dissérentes leçons, on pourrait prendre τέτανος ou τέτανοι, et le joindre à ἀπολήψιες. J'ai préféré suivre Λ, et faire rapporter τετάνου à δύεται. - 32 δ' S'. - 33 δσωύος T'. - 34 ἐπὶ pro ἀπὸ KR', Gal. in textu, Vassaus, Chart. in textu. -Galien, commentant ee passage, rend la préposition dont il s'agit ici par διά: διὰ μελαγχολικόν αίμα πλεονάζον κτλ. Από vaut donc mieux que έπί. - ἀπομελαγγολικών Ζ. - 35 μελαγολικών Τ'. -- 36 διαφλεβών ΑΤ'. - 37 ἀπολήμψιες Α. - ἀπολείψηες C. - 38 όταν AR', Vassieus, Gal. in textu. - έκόταν..... βύεται om. Τ', - 39 έδοσι ACR'S', Gal. in textu, Vassæus. - 40 φλεβοτομία S'. - φλεβοτομίη Vassæus.

βοτομίη ' ρύεται. ' Όχόταν ' δέ 4 ἀπὸ τῶν ' τενόντων σφοδρῶς ἔμπροσθεν ἀντισπῶνται, χαὶ ' ἱδρῶτες περὶ ' τράχηλον χαὶ πρόσωπον, ὑπὸ ' τοῦ πόνου ' ὸ ἀχνομένων ' ΄ καὶ ξηραινομένων τῶν τενόντων ' ' τῶν ' ἐ οἰρωδέων, ' ἐ οἱ ' ἡ παχύτατοι ' ΄ τὴν ' ἱ ράχιν ' ἔ ξυνέχουσιν, ' ἔ ἢ οἱ ' ἱ μέγιστοι ' ῦ ξύνδεσμοι ' ἐ καταπεφυχότες ' ἔ ἐς πόδας ' ἱ ἀποτελευτῶσι, ' ὅ τῷ τοιῷδε ' ἱ ἢν μὴ πυρετὸς ' χαὶ ὕπνος ἐπιγένηται, χαὶ ' ἔ τὰ ἐπόμενα οὖρα ' ἱ πέψιν ἔχοντα ' ἱ ἔλθη χαὶ ἱδρῶτες ' ἐ χριτιχοὶ, πίνειν οἶνον ' ἐ χρητιχὸν οἰνώδεα, καὶ ' ὶ ἀλητον ' ἱ ἑφθὸν ' ἱ ἐ σθίειν, χαὶ ' ἱ αμρωτῷ ἀλείφειν καὶ ' ἐγχρίειν ' τὰ ' ἱ τε σχέλεα περιελίσσειν ἔως τῶν ποδῶν, ' ἱ θερμῷ ἐ προβρέχων ἐ ἐν σχάφη, χαὶ βραχίονας ἐ ἔως δαχτύλων χατελίσσειν, χαὶ ὀσφὸν ἀπὸ τῶ τραχήλου ἔως τῶν ἐ ἱ ἰςχίων, <sup>44</sup> λάσιον

\* Ρύεται Α. - λύεται R'S', Gal. in textu. - λύει vulg. - \* ὅταν A. - 3 δ' A. - δέ om. R' restit. alia manu. - 4 ὑπὸ S'. -5 τενόντων,..... ἀντισπώνται om. S', un blanc en tient la place. — 6 περί τρ. κ. πρ. ίδρ. R'S', Vassæus. - περί τον τρ. κ. πρ. ίδρ. Gal. in textu, Chart. in textu. - 7 addunt τον post περί Κ, Mack. - 8 τοῦ om. D. — 9 δακνωμένων CFGZ. – δακνομένου S'. — 10 καὶ ξηρ. om. Τ'. — 22 addit και ante των vulg. - και om. ACR/S', Gal. in textu , Vassæus. -La particule xal du texte vulgaire gene le sens; il faut donc la supprimer sur l'autorité de plusieurs manuscrits, entre autres de A; autorité qui est encore fortifiée par le Commentaire de Galien, qui, en paraphrasant ce passage, dit: ξηραινομένων των τενόντων ούρωδέων κτλ. -12 τω ώρροδέων (sic) Α mutatum in τῶν νευρωδέων. - ὀρροδέων R'. όρρωδέων CLS'. - Galien, en expliquant σύρωδέων, dit: « L'auteur a appelé ainsi les tendons qui vont jusqu'à l'cupazov; or, on nomme cuραΐον l'extrêmité du coccyx. » Τοὺς (τένοντας) ἄχρι τοῦ σύραίου καλέσας ούτως· όνομάζουσι δε ούραζον το πέρας τοῦ όστεου. Cependant il dit dans son glossaire : δόρωδέων των άγρι του όρρου έκτεινομένων τόρρος δε του ίερου όστέου τὸ πέρας, ὅπερ καὶ ὀρροπύγιον καλεῖται.—13 εν Λ mutatum alia manu in of. - of Chart. in textu. - of vulg. - of (sic) T'. - C'est sans doute le pronom relatif, et non l'article qui est nécessaire ici; peut-ètre pourraiton lire ων, qui m'est suggéré par le őv de A. - 14 παχύτατοι AB, Gal. in textu, Vassæus, Lind., Chart. in textu, Mack. - παχύτεροι vulg. - παχύτητες R' mutat, alia manu in παχύτεροι. - 15 μέν pro την Gal. in textu, Vassæus. - ante την addunt μέν Chart. in textu, Mack. - 16 ράγην T'. - 17 συνέχουσιν AR', Gal. in textu, Vassæus. - συνέχουσι B. ξυνέχωσιν S'. - ξυνέχουσι Ι. - 18 ή ΛCFGJZR' S', Ald. - ή Mack. -19 μέσοι Β (R' cum μέγιστοι alia manu in marg.) S'. - 20 ξύνδεσμοι DIIIIKT', Lind. - σύνδεσμοι vulg. - 21 κατατεινόμενοι διαβαίνοντες saignée. Dans certains cas, les parties antérieures du corps sont fortement contractées par les tendons; des sueurs apparaissent au cou et au visage; la douleur mord et dessèche les tendons du sacrum, qui, ayant le plus de grosseur, maintiennent le rachis, là où s'implantent les ligaments les plus considérables pour aller se terminer dans les pieds; si la fièvre et le sommeil ne surviennent pas, si les urines qui suivent n'ont pas de coction, et s'il ne se manifeste point de sueurs critiques, on fera boire au malade du vin fort de Grète; on lui donnera à manger de la farine cuite, on l'oindra et on le frottera avec un cérat, et, après lui avoir baigné les jambes dans un vase plein d'eau chaude, on les lui enveloppera jusqu'aux pieds; on enveloppera de même les bras jusqu'aux doigts, et le dos depuis le cou jusqu'aux hanches, avec une toile cirée, de manière qu'elle s'étende

gloss. FG. - 22 6c (R' in marg. foc alia manu) S'. - 23 etc R'S', Gal. in textu, Chart, in textu, Vassæus, Mack. - ποδών pro ές πόδας DFGH IJKLZT'. - 24 ἀποτελευτώσεν C. - ἀπολήγουσε gloss. FG. - 25 τῶ τοιδε R' mutatum alia manu in τω τοιώδε. - τω τοιώδε (sic) Z. -26 εί R' mutatum alia manu in ην. - 27 έπιγένηται και υπνός Α. -28 τά om. R', Chart, in textu, Vassaus, Gal. in textu. - 29 χώνευσιν gloss. FG. - 30 έλθοι R' mutatum alia manu in έλθη, - 31 κρίσιν τῆς νούσου ἐπιδηλούντες gloss. FG. — 32 κιρρόν ρτο κρητικόν Α. - κρητικόν II, in marg. x1006v. - x01712by CGJKZS'T', Frob., Ald. (Merc. in textu., et in marg. κρητικόν). - Il est impossible de décider s'il faut lire κρητικόν avec le texte vulgaire, ou zippòv avec A et la marge de II. - 33 al mrov FGIJK. - άλφητον S'. - 34 έφθον ΛCT'. - έψημένον gloss. FG. -35 έσθείειν Τ'. - 36 κηρωτήν S'. - 37 ένχρέειν Λ. - έγχρείειν C. -38 re om. FGZR'. - 39 θερμέν (R' mutatum alia manu in θερμώ) S'. -40 προβρέχων AC. - προσβρέχων vulg. - βρέχων (R' mutatum alia manu in προβρέχων) S., Gal. in textu, Vassæus. - προσβρέχειν Τ'. - La leçon de A est la bonne; car on ne pourra envelopper les jambes, que lorsque le malade aura recu les affusions chaudes. — 41 ès σκάκην Λ. — 42 εως δακτύλων om. A (R' restit. alia manu). - κατελίσσων έως δακτύ λων S'. - 43 ίσχύων S'. - 44 λάσιον ex Erot. et Gal. - εσθίονον A; e'est évidemment une faute de copiste pour δθόνιου. - σίαλου vulg. - σιν-Sévier Lind., Mack. - Je ne sois où Van der Linden a pris cette variante, mais c'est à lui que Mack l'a prisc.

ε έγχηρώσας, ε δκως καὶ τὰ εξωθεν 4 περιέξει, καὶ ε διαλιπών πυρία ε τοῖσιν ἀσκίοισι, θερμόν ε τδωρ ε έγχέων, καὶ ε περιτείνων ε σινδόνιον, ε έπανάκλινε ε αὐτόν κοιλίην ε δὲ μὴ ε λύσης, ἡν μὴ βαλάνω, ε ἡν πουλὺς χρόνος ἢ ἀδιαχρήτω ἐούση: ε καὶ ἡν ε μὲν ε ἐπιδιδῷ ε τί σοι, ἐπὶ τὸ

\* Ενκηρώσας Α. - έγκηρωσας R', Gal. in textu. - έγκυρώσας S'. post έγκ. habet vulg. μαλακώ δέρματι - μαλ. δ. om. A (R' restit. alia manu in marg.). - Le texte vulgaire est : σίαλον έγκηρώσας μαλακώ δέρματι. Ce texte peut être suspecté; car il parait bizarre de dire : cirer avec de la graisse, σίαλον έγκηρώσας. C'est sans doute cette difficulté qui a suggéré à Van der Linden la lecon guydoucy. La correction qu'on lit dans Van der Linden, est justifiée par A, qui a : ἐσθίονον (lege ὀθόνιον) έγκηρώσας; seulement Van der Linden n'a pas osé supprimer μαλακῷ δέρματι qui est superflu du moment qu'on lit δθένιον ou σινδένιον pour σίαλον, et qui manque en effet dans A. Ce qui vient d'être dit suffirait pour détruire le texte vulgaire, et pour y substituer la leçon de A; mais je crois qu'on peut aller plus loin. On lit dans Erotien : λάσιον δθόνιον, ώς Θεόπομπος εν 'Οδυσσεία, και 'Αρτεμίδωρος ο γραμματικός εν ταις Λέξεσι φνοί, λινούν ύφος δαού είναι (p. 244, ed. Franz.); et dans Galien: λάσιον σινδόyny (p. 514). On ne trouve nulle part, dans la Collection hippocratique, telle que nous l'avons aujourd'hui, le mot λάσιον avec le sens de linge, dévice. Ce n'est pas une raison péremptoire, mais c'est une raison auxiliaire, pour croire que hánov doit être restitué dans le passage que je considere en ce moment. En effet, si l'on revient au texte vulgaire, on voit que λάσιον, mot incompris, a pu être facilement changé en σίαλον, changement qui sans doute aura déterminé l'addition de μαλακώ δέρματι; car il fallait dire sur quoi cette graisse devait être étendue. Le rapprochement de σίαλον dans le texte vulgaire, de λάσιον dans le glossaire d'Erotien et de Galien, et de ¿obicvov (¿bóviov) dans A, me parait donner la clé des permutations. Les probabilités sont donc très grandes pour croire que le texte primitif portait ici λάσιον; et j'ai d'autant moins hésité à le restituer, que ce mot a le même sens que όθόνιον, que dans tous les cas il faudrait substituer au texte vulgaire. - 2 δπως A (R' mutatum in δκως alia manu).- όπως τε μαλακώ δέρματι sine καί S'. De tous les mss. qui ont μαλ. δέρμ., S' est le seul qui donne cette position à ces mots. - 3 έμπροσθεν pro έξωθεν ΑΟ' (R' mutat. alia manu in έξωθεν) S', Gal. in textu, Chart., Vassæus, Merc. in marg., Lind., Mack. - Je ne vois aucune raison pour préférer έμπροσθεν à έξωθεν. - 4 περί έξει ΑΤ'. - περιέξη R', Gal. in textu, Vassicus, Chart., Mack. - περιέξει.... τοίσιν om. S'. - 5 διαλιπών Τ'. - διαλείπων ΙΙ, Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - διαλίπων Mack. — 6 τοίς R' mutatum alia manu in τοίσιν. - 7 δ' addit ante ύδωρ R', Gal. in textu, Vassæus. - Cette addition est malheureuse; elle generait le seus, si on l'admettait; car, comme il s'agit de vases remplis d'eau chaude, il faut pouvoir rapporter έγγεων à ἀσκίσισι. Galien dans son glossaire entend άσχους de vases de terre, κεράμεις (sie), ους και πυριάτους και φάκους ονομάζουσην. - 8 ένχέων Α. - έκχέων JKT'. - 9 παρατείνων R'. -10 συνδενίω (II alia manu) R' mutatum alia manu in συνδόκεν .- συνδόκεν Vassæus. — " ἐπανακλεῖν Λ, in marg, alia manu ἐπανακλίνειν, - Chartier cite dans ses notes ἐπανακλίνων comme variante, et comme appu régime dans les maladies aigues (appendice). 473 jusqu'au côté extérieur du corps; par intervalle, on fera des fomentations avec des vases de terre remplis d'eau chaude; et, après avoir recouvert d'un linge le malade, on le tiendra couché. On ne purgera pas le malade, et on n'emploiera que les suppositoires, pourvu qu'il y ait une constipation prolongée. S'il survient quelque soulagement, tant mieux; si'non, broyez dans un vin odorant la racine de bryone (bryonia cretica Lin.), et le daucus de Crète (athamantha cretensis

partenant au texte de Foes; c'est une erreur au moins pour mon édition. - 12 έποτον (sic) A. - Il est évident que c'est une fante de copiste pour έπανακλινε αύτόν. — 13 τε pro δε (R' mutatum alia manu in δέ) S'. - 14 post μη addit λίην vulg. - λίην om. Λ (R' restit, alia manu) S'. - Miny est tout-à-fait inutile au sens : il est rejeté par A : et il a contre lui le Commentaire de Galien, qui, sur ce passage, dit : « L'auteur a mis sans raison: n'évacuez pas le ventre, si ce n'est avec un suppositoire. » Αλόγως δ'είργται καί το κοιλίπο δέ μη λύειο, εί μη βαλάνω. Ou voit qu'il n'est pas question de Miny dans ce Commentaire. -<sup>15</sup> ἢν πολὺς χρόνος ἢ ἀδιαχωρήτω ἐσύση Α. - ἢν πολὺς ὁ χρόνος ἢ (ἦ Τ') καθ' ὄν (καθὸν Τ') ἀδιαχώρητος μένει rulg. - ἢν πουλὺς χρόνος ἢ ἀδιαχώρατος έχουσα C. – πρός (sine τον) μή πολύν χρόνον ή αδιαφόρατος έδυσα S'. – την μή πολύν χρόνον (ή restit. alia manu) άδιαχώρατος έδυσα R'. – ήν μή πολύν χρόνον ή άδιαχώρητος έςυσα Chart. in textu, Mack. - ή μή πολύν χρόνον ή άδιαχώρητος έουσα Gal. in textu, Vassæus. - Galien. arrivé dans son Commentaire aux mots que je viens de rapporter (εί μή βαλάνω) dans la note précédente, termine son explication : « Le reste de la phrase est clair. » Τα δ'άλλα της ένισεως δήλα. Cela était clair sans doute, quand le texte était certain; mais on voit par les variantes que j'ai rapportées, que le texte est bien loin d'être assuré; il faut donc essayer de s'y reconnaître sans le secours si précieux de Galien. Toutes ces variantes se réduisent à deux sens opposés, suivant qu'on adopte ou celles qui ne donnent pas un, ou celles qui donnent cette négation. Dans le premier cas, la phrase signifie qu'ou n'emploiera pas d'autre évacuant que les suppositoires, et que même on n'y aura recours qu'autant que le malade n'aura pas eu de selle depuis longtemps. Dans le second cas, elle signifie qu'on n'emploiera pas d'autre évacuant que les suppositoires, à moins que les selles ne manquent depuis longtemps, c'est-àdire que, dans cette supposition, on aura recours, non plus aux suppositoires seulement, mais aux purgatifs administrés par la bouche. Je crois qu'il faut se décider pour la catégorie de variantes où la négation ne se trouve pas. La première raison est que le manuscrit A ne l'a pas ; il est en général un guide excellent, et ce motif a du poids dans un cas où il faut plus peser les autorités qu'employer le raisonnement. Le second argument est que Galien a dit que l'auteur hippocratique s'était exprimé déraisonnablement (ἀλόγως), en désendant de procurer des évacuations autrement que par des suppositoires; car, dit-il, il y a des cas où l'on purgerait utilement dans de pareilles affections; Galien n'aurait sans doute pas tenu ce langage, si l'auteur hippocratique avait posé à sa prohi-

βέλτιον· εἰ δὲ μὴ, τοῦ ' μόδου τῆς ρίζης τρίβων ἐν οἴνῳ εδωδει καὶ <sup>3</sup> τοῦ δαύκου, πίνειν δίδου πρωὶ <sup>3</sup> νήστει πρὸ τοῦ βρέχειν, καὶ <sup>4</sup> ταγὺ ἐπὶ <sup>5</sup> τουτέοισι τὸ ἄλευρον <sup>6</sup> ἔρθὸν χλιαρὸν ἐσθιέτω ὡς πλεῖστον, καὶ οἶνον, <sup>7</sup> ὁκόταν βούληται, <sup>3</sup> εὔκρητον ἐπιπινέτω· καὶ ἢν <sup>9</sup> μέν σοι <sup>10</sup> ἐπιδιδῷ, ἐπὶ τὸ βέλτιον· <sup>11</sup> εἶ δὲ μὴ, προλέγειν.

- 15. Τὰ δὲ '\* νουσήματα πάντα λύεται ἢ κατὰ '³ στόμα ἢ
  '\* κατα κοιλίην ἢ κατὰ '5 κύστιν '\* ἢ '7 τινὸς '\* ἄλλου '9 τοιούτου ἀρθρου- \* ἢ δὲ τοῦ ἱδρῶτος \* ἱδὲη \* 2 κοινὸν ἀπάντων.
- 16. 33 Έλλεβορίζειν 34 δὲ χρη 35 οἴσιν ἀπὸ χεφαλῆς 36 φέρεται ρεῦμα: 37 δχόσοι 38 δὲ ἐξ ἀποστημάτων ἢ 39 φλεβοβραγίης 30 ἢ δι' 31 ἀχρησίην ἢ δι' ἄλλην τινὰ 32 ἰσχυρὴν αἰτίην 33 ἔμπυοι 34 γίγνονται, μὴ δίδου 35 ἔλλέβορον 36 τοῖσι 37 τοιουτέοισιν: 38 οὐδὲν γὰρ

bition la restriction que comporte la négation donnée par la seconde catégorie de variantes. Cet argument, joint à celui de l'autorité des manuscrits, me paraît décisif, et j'abandonne saus hésiter la négation. A ce terme, quelle est la leçon qu'il faut adopter entre celles qui n'ont pas un? Je crois que la préférence appartient à celle de A ; le texte vulgaire n'en paraît qu'une paraphrase, et le texte de C, qu'une altératiou. Seulement on changera, dans A, n en n; et on prendra à C l'ionisme πουλός. — 16 καί.... προλέγειν om. (R' restit. alia manu in marg.) S'. — 17 μέν ΛCDR'T', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Lind., Mack. - μέν om, vulg. - μέν est indispensable, du moins pour la facile intelligence. Sans cela, on sera tenté de regarder ce membre comme la suite des membres précèdents qui sont aussi régis par no, et il s'en suivra qu'on sera porté à faire dépendre έπι το βέλτιον de έπιδιδώ, tandis que le sens exige qu'on fasse, de ces trois mots, la phrase principale. - 18 Toi or enidedia A mutatum alia manu in Toiory en. - ri och έπιδιδώ R'. - τοι σοι έπ. Gal. in textu, Vassæus. - τί σοι έπ. C, Chart. in textu, Mack. - 19 rolot pro vi oot T'.

\* Μαδοῦ Α. - μάδου Lind. - ῥόδου Κ. - βάτου Η alia manu. Hesychius donne μαδὸν, πόα, ετ μαδος, ψίλωθρον. D'autre part, μόδος est, dans la Collection hippocratique, synonyme de ψίλωθρον. Il en résulte que μάδος et μόδος sont synonymes, mais que l'accent ne doit pas être mis sur «υ comme l'a fait Α. Quant aux leçons de H et de Κ, il faut les écarter; car il s'agit d'une substance purgative, ainsi qu'on le voit par Celius Aurelianus, qui, en se référant à ce passage, parle de potiones bryoniæ et dauco aque vino confectas, cap. 7, lib. 3 Acut. - 3 τώδος Α. - δάκου γυτο τοῦ δάκου νυτο. - L'accusatif se prête mal à la construction; le génitif est le cas qui convient. - 3 νήστι Α mutamm alia manu in νήστει. - νήστεῖ D. - νήστι C. - 4 τάχα Α. - 5 τουτοίοτοι ν. Α. - τουτοίοτοι ν. Ε. - δίμος ν. (επ. α. - δίμος ν. (επ. α. - δίμος ν. (επ. - δίμο

DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 475 Lin.); faites boire au malade cette infusion de bonne heure à jeûn, avant les affusions, et aussitôt après, faites-lui manger la farine cuite chaude en aussi grande quantité que possible; il boira, par-là-dessus, autant qu'il voudra, du vin bien trempé. Si le mal éprouve quelque relâchement, c'est pour le mieux; sinon, il faut porter un pronostic fâcheux.

- 15. Toutes les maladies ont leur solution ou par la bouche, ou par le ventre, ou par la vessie, ou par quelque autre organe semblable. Quant à la sueur, elle est commune à tous.
- 16. Il faut purger par l'hellébore ceux chez qui une fluxion descend de la tête. Mais quand un empyème survient soit après le dépôt d'une maladie, soit après la rupture d'une veine, ou par l'intempérie des humeurs, ou par toute autre action violente, ne prescrivez pas l'hellébore, car il ne servira à rien, et, si le malade éprouve quelque accident, on l'attribuera à ce remède. Au contraire, s'il y a résolution du

τα  $A. \longrightarrow 9$  μέσαι pro μίν σα  $J. \longrightarrow 10$  διδῶ  $D. \longrightarrow 11$  τν pro εἰ R', Gal. in textu, Vasseus, Chart. in textu, Mack.  $\longrightarrow 12$  νοσήματα ACR'S', Vasseus, — 13 addit τὸ post κατὰ  $T! \longrightarrow 11$  κατακαλίνα  $Z. \longrightarrow 15$  κύστιν Ald., Frob., Merc. in textu. — Je n'ai rapporté cette faute d'accent que pour montrer avec quelle fidélité les éditeurs se sont copiés même dans de petites choses. — 15  $f_{m.m.}$  αδρορου οπ. A. - τ  $f_{m.m.}$  απάνταν οπ. (R' restit. alia manu in marg.)  $S'. \longrightarrow 11$  τοινὸς  $T'. \longrightarrow 18$  άλλου τοιούτου οπ.  $T'. \longrightarrow 19$  τοιούδε pro ταιούτου CR', Gal. in textu, Vasseus, Chart. in textu. — 20 εἰ pro τ΄  $CR'. \longrightarrow 7$  δὲ (sic) pro τἱ δὲ  $T'. \longrightarrow 11$  εἰδὸς  $CR'. \longrightarrow 12$  εἰσὸς  $CR'. \longrightarrow 12$  εἰκρορίζειν in textu. — 20 εἰνρογίζειν in tit.  $D. \longrightarrow περὶ$  δίν γεγάμμον τὸ ἐλλέβορον in tit. G (Z cum ἐλλέβορον).  $\multimap$  τοίει (sic) δοτέον ἐλλέβορον in marg.  $H. \longrightarrow 30$  ἐλλεβορον φαρμακεύειν ἐλλέβορον διδίγκαι gloss.  $F. \longrightarrow 30$  ἐλλεβορον φαρμακεύειν ἐλλέβορον διδίγκαι gloss.  $F. \longrightarrow 30$  ἐλλεβορον φαρμακεύειν ἐλλέβορον διδίγκαι gloss.  $F. \longrightarrow 30$  ἐλλεβορον  $F. \longrightarrow 30$  κατάγεται gloss.  $FG. \longrightarrow 27$  δοι A GR' mutatum alia manu in ελεσι).  $\longrightarrow 30$   $F. \longrightarrow 30$  (σχρος κατίταν FS').  $F. \longrightarrow 30$   $F. \longrightarrow 30$   $F. \longrightarrow 30$  ( $F. \longrightarrow 30$   $F. \longrightarrow 30$  F.

<sup>1</sup> ώφελήσει, <sup>2</sup> καὶ ἤν τι πάθη, <sup>3</sup> αἴτιον <sup>4</sup> δόζει εἶναι <sup>5</sup> δ <sup>6</sup> ἐλλέβορος. <sup>7</sup> ἢν δὲ <sup>8</sup> διαλύηται τὸ σῶμα, ἢ πόνος ἐν κεφαλῆ <sup>9</sup> ἦ, ἢ <sup>10</sup> ἐμπεπλασμένα τὰ <sup>11</sup> οὐατα ἢ <sup>12</sup> ῥὶς, ἢ <sup>13</sup> πτυελισμὸς, ἢ <sup>14</sup> γουνάτων <sup>15</sup> βάρος, ἢ σιώματος ὅγκος παρὰ τὸ ἔθος, ὅ τι ᾶν <sup>16</sup> ξυμβαίνη <sup>17</sup> μήτε ὑπὸ <sup>18</sup> ποτῶν, <sup>19</sup> μήτε <sup>20</sup> ὑπὸ <sup>21</sup> ἀρροδισίων, <sup>22</sup> μήτε ὑπὸ λύπης, <sup>23</sup> μήτε ὑπὸ ὸ ἀγρυπτοῦν. <sup>25</sup> ἢν <sup>26</sup> μέν τι τουτέων <sup>27</sup> ἔχη αἴτιον, πρὸς <sup>28</sup> τοῦτο <sup>29</sup> ποιέεσθαι τὴν <sup>30</sup> θεραπείην.

17. 31 Τὰ 32 δὲ ἐχ 33 πορείης ἀλγήματα, 34 πλευρέων, 35 νώτου, 36 δσφύος, ἰσχίων, καὶ 37 δκόσα 38 ἀναπνέοντες ἀλγέουσι πρόφατιν ἔχοντες, 39 πολλάχις γὰρ 4° μεμάθηκε 4° φοιτῆν ἐχ 42 κραι-

\* Δφελήση Α. - δφελήσει Ζ. - 2 κήν pro και ην C. - 3 αίτιος Α. το τούτου πράζενον gloss. FG. - 4 δόξειεν A, Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - 5 6 ACR', Gal. in textu, Vassœus, Mack. - 6 om. vulg. - 6 ελέβορος C. - 7 η pro ην S'. - 8 λυπήται R' mutatum alia manu in διαλύηται. - διαλυπή S'. - διαλύπηται (sic) B. - Le Commentaire de Galien ne permet pas d'hésitation sur la lecon; car il paraphrase ce mot ainsi qu'il suit: ἐὰν ἔκλυτον ίκανῶς γένηται. - 9 ἢ Λ. - ἦ om. vulg. — 10 ενπεπλασμένα Λ. - εμπεπλεκμένα Τ'. — 11 ώτα Α. ώτα gloss. FG. - 12 biv gloss. FG. - 13 πτυαλισμός AR'S', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - 14 των γονάτων pro γουν. R'S', Gal. in textu. Vassacus. Chart, in textu. - addit τών ante γουν. Mack. -25 κάρος R' mutatum alia manu in βάρος. - 16 ξυμβαίνη Lind. - συμβαίνη vulg. - συμβαίνει A. - 17 μτθ' CR'S', Gal. in textu, Chart. in textu, Mack. - μη FGHJKZT'. - 18 των D mutatum alia manu in ποτών. — 19 μήτε A. - μήθ' vulg. — 20 ὑπ' S'. — 21 ἀφριδισίων D. - 22 μ/θ' R', Vassæus, Gal. in textu, Chart. in textu. - μήτε..... φροντίδων om. S'. - 23 μήθ' R', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - 24 μήτε ὑπὸ II, Lind. - μήτε sine ὑπὸ vulg. - μήτ' sine ὑπὸ A. - μπθ' ὑπὸ R', Gal. in textu, Vassaus, Chart. in textu. - μπθ' ὑπ' S'. - Cette phrase n'est pas complète; on attend après ἀγρυπνιών, quelque chose comme μπ δίδου ελλέβορον. Malgré cette lacune, le sens est certain; car Galien, paraphrasant cet endroit, dit: l'auteur conseille de purger par l'hellebore, ελλεβορίζειν συμβουλεύει. Il faut donc ou supposer qu'il y a une omission du fait des copistes, ou sous-entendre δίδου. - 25 ην Λ (R' mutatum alia manu in xην) S'. - xην valg. - xην cum έχν gloss. G. - 26 μέντοι pro μέν τι FT'. - 27 έχει Τ'. -28 τούτω R' mutatum alia manu in τούτο. — 29 ποιείσθαι (R' mutatum alia manu in παιέεσθαι) S'. - παιείσθαι gloss. FG. - 30 θεραπείαν GZ

corps, ou douleur prolongée dans la tête, ou obstruction des oreilles ou du nez, ou ptyalisme, ou pesanteur des genoux, ou gonslement général extraordinaire, vous prescrirez l'hellébore, quel que soit celui de ces phénomènes qui se manifeste, pourvu qu'il n'ait été causé ni par l'excès des boissons, ni par l'abus des plaisirs de l'amour, ni par les chagrins, ni par les inquiétudes, ni par les veilles. Si une de ces causes a agi, c'est contre elle qu'il faut diriger le traitement.

17. Les douleurs que la marche cause dans les côtés, dans le dos, dans les lombes, dans les hanches, et tout ce qui fait que l'on souffre, par une cause manifeste, en respirant...... souvent des excès de vin, et des aliments flatulents, produisent des douleurs dans les lombes et dans les hanches;

R'S', Gal. in textu, Vassæns, Chart. in textu. — 31 μη δέ τά pro τά δέ CDFGHIJKZT'. - τά..... έκόσα om. S', un blanc en tient la place. -Galien dit au sujet de cette phrase : « L'auteur ne s'est pas exprimé régulièrement : car, disantd'abord έχ πορείης άλγήματα, πλευρών, νώτου, δσούος, il fait penser qu'il va indiquer le traitement de ces accidents. Mais il ouvre une parenthèse pour mettre πολλάκις γάρ μεμάθηκε φοιτᾶν έκ κοεπαλέων (sic)καί Βρωμάτων συσωδέων. Puis il ajoute όσα αν ή τοιάδε, δυσουρέεται, Enfin, il revient de nouveau à dire τούτων δε πορείη αίτίη και κορυζέων και βράγχων. C'est là une phrase que l'on pourrait appeler acéphale (axépaley).» Le Commentaire de Galien, prouvant que la phrase est irrégulière par le fait de l'original et non des copistes, je ferai remarquer que undé, donné par onze manuscrits, est un essai inopportun de correction qui a consisté à rattacher cette phrase à la précédente. - 32 8' A. - 82 om. R', Gal. in textu, Vassæus. - 33 πορίης (A mutatum alia mann in πορείης) CR1. - 34 πλευρών R1 mutatum alia manu in πλευρέων. - 35 νώτου ACDFGHIJKZR'T', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - vorcu vulg. - J'ai consigné cette faute, parce que les éditions d'Alde, de Froben, de Mercuriali, de Foes et même de Van der Linden l'ont répétée avec une singulière fidélité. -26 δσφύος ACDJ, Chart. in textu, Vassæus, Gal. in textu. - δσφύος vulg. - δσφόος om. B (R' restit. alia manu). - 37 δσα A (R' mutatum alia manu in έκέσα). - όκέσει Τ'. - 30 αν πνέοντες D. - αναπτυέοντες S'. - 39 πολλάκις γάρ om. A. — 40 μεμάθηκε, et in marg. alia manu ή μεμαθηκέναι A. - addit μη ante μεμ. Κ. - με παλέων S', avec un blanc intermédiaire. - μεμαθήκατε J. - 41 φοιτᾶν AR', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - φοιτάν gloss. F. - 42 κροπαλέων Α. - κραιπάλων (sic) D (F cum gloss, μέθας) GIKZT'. - κραιπαλών J.

παλέων καὶ βρωμάτων φυσωδέων ἀλγήματα ' ἐς ' ὀσφὺν καὶ ³ ἐς ' ἐσχία, ' οἶσι δ' ΄ ἀν 7 αὐτέων ' ἢ τοιαοε, ὀυσουρέεται, ° τουτέων δὲ ' πορείη αἰτίη καὶ κορυζέων καὶ βράγχων.

18. " 'Οκόσα " ε δὲ ἀπὸ διαιτημάτων, τὰ μὲν πολλὰ ἔκαστος ὡς ἀν παρὰ το ἔθος ' διαιτηθῆ, μάλιστα ' ἐπισημαίνει. Καὶ γὰρ 

ε δκόσοι ὰν ε μὴ μεμαθηκότες ' ἐριστῆν, ε ἀριστήσωσιν, ὄγκος ε πουλὸς ε αὐτοῖσι τῆς γαστρὸς καὶ ε υσσταγμὸς καὶ ε πληθώρη. ἢν ε δὲ ε ἐπιδειπνήσωσι, ε κοιλίη ε ἐκταράσσεται ξυμφέρει ε δὲ ε τουτέοισιν ε ε κλουσαμένοισι ε καθεύδειν κοιμηθέντας δὲ περιπατῆσαι βραδέως ε συγνὴν ε περίοδον ε άχν μὲν λαπαχθῆ, ε δειπνῆσαι καὶ ε πιεῖν οἶνον ε λάσσονα ε άχρητέστερον ἢν δὲ μὴ λαπαχθῆ, ε ὑποχρίσασθαι τὸ σῶμα θερμῷ, καὶ ὑδαρέα εἶνον ε λευκὸν ἢ γλυκὸν, ἢν διϟῆ, ε ἐπιπιόντα ἀναπαύεσθαι ε δ ὴν ὸὲ μὴ ε ἐκοιμηθῆ, πλείω ἀναπαύεσθαι τὰ δ' ἄλλα ξυοίως ε τοῖσιν ἐκ ε γ κραιπάλης διαιτάσθω. ε Τὰ δὲ

1 Addit nat ante es ACR'. - nat eig R', Gal. in textu, Vassæns, Chart. in textu, Mack. - ' ἐσφὸν DKR', Gal. in textu. Chart. in textu, Lind., Mack. - doods A. - doody volg. - doody C. - 3 & om. K. Ald. -4 lorico Gal. in textu, Vasseus, Chart. in textu, - lorico S'. -<sup>5</sup> οίς AR'S', Vassæus, Gal. in texto. - ἔσα sine δε Gal. in Comm. -Cet exemple montre (ainsi que nous en avous déjà eu plusieurs fois occasion de nous en convaincre) qu'aux citations qu'on trouve dans le cours du Commentaire de Galien, il ne faut pas attacher d'autre valeur que la valeur de variantes, qu'on ne doit pas y voir la reproduction du texte tel que Galien l'avait lu, et qu'elles laissent toute liberté pour les corrections. - 6 dv om. K. - 7 π αὐτῶν A. - αὐτῶν R'S', Vassæus, Gal. in textu. - 8 ή pro 7 FGIJZR'T'. - είν HS'. - 9 τουτέων AC. τεύτων vulg. - 10 περίη (AR' mutat. alia manu in πορείη) ΗΙΚ. πορεία gloss, F. - ἀπορία Τ'. - " δσα AR', Vassæns, Gal. in textu. - 12 8' S'. - 13 διαιτηθέη Z. - 14 επισημαίνη A. - 15 δσοι A (R' mutatum alia manu in ἐκόσα) S'. - 16 μη om. (D restit. alia manu) R'. - 17 ἀριστᾶν AR'S', Gal. in textu. Vassæus, Chart. in textu. Mack. - ἐσθίειν gloss. PG. - ἀριστήν om. T'. - 18 ante ἀριστήσωσιν addit ήν vulg. - hy om. AS'. - La conjonction hy est de trop; elle fait double emploi avec ἀκόσει, et avec ia particule αν, qui avec την n'aurait plus de verbeauquel elle se rapportat. - προσφέρωσι βρώματα gloss. FG. - '9πουλώς ACDH. - πολύς vulg. - αὐτοῖς πολύς S'. - 20 αὐτοῖση A. - αὐτοῖς CR', Gal. in textu, Vasseus. - 21 βιπτασμός R' obliteratum alia manu cum νυσταγμός restituto. - addit ριπτασμός καί ante γυστ. Κ. - addit καί ρυπτασμός post

DU RÉGINE DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 479 ceux qui éprouvent ces accidents ont de la dysurie; la marche en est la cause, ainsi que des coryzas et des bronchites.

18. Dans le régime alimentaire, ce sont ordinairement les changements apportés à la manière habituelle de vivre, qui se font le plus sentir. Ceux qui n'ont pas l'habitude de déjeùner, s'ils déjeûnent, éprouvent de la surcharge dans l'estomac, de la somnolence et de la plénitude; s'ils dênent par dessus, le ventre se dérange; il convient, dans ce cas, de prendre un bain et de dormir, puis, après le sommeil, de faire une longue promenade à pas lents; s'il y a une selle, on dinera, et on boira moins de vin et moins trempé; s'il n'y a pas de selle, on oindra le corps à chaud; s'il y a soif, on boira un vin aqueux ou doux, et l'on se reposera; si l'on ne peut dormir, on se reposera davantage. Du reste, on suivra le même régime qu'après une débauche de table.

νυστ. S'. - νησταγμός Τ'. - 22 πληθώρα R'. - πληθώρα gloss. FG. - 23 δ' T'. - 24 δειπνήσωσι A (R' mutatum alia manu in έπιδ.) S'. - έπιδειπνήσωσιν C. - 25 κοιλίην J. - κοιλία gloss. F. - 26 έκπαράσεται Z. -27 ξυμφέρει..... έπισημαίνει, p. 482, l. 12, om. (R' restit, alia manu in marg.) S'. - χρησιμεύει gloss. FG. - 28 δ'άν pro δε Λ. - 29 τωτοισι Α. - 30 έκλουσαμένοισι ADFHIJKT', Chart. in textu, Mack. έκλουσαμένοισιν vulg. - έκλουσαμένοις CR', Gal. in textu, Vassæus. -31 ήρεμείν ή υπνώττειν, καὶ άμφω γάρ άρμόττει λέγεσθαι, ένταῦθα δὲ τὸ δεύτερον gloss. F. - πρεμείν και υπνώττειν gloss. G. - 31 πολλήν gloss. FG. - 33 δρόμον gloss. FG. - 34 καὶ τον pro κτον AR', Gal. in textu , Vassæus, Mack, Chart. in textu. - 35 δειπνήσαι .... λαπαχθή om. (D restit, alia manu in marg.) J. - κατεργασθή καταχωνευθή gloss. FG. -  $^{36}$   $\pi$ сьеїч T'. -  $^{37}$  ѐдда́овска T'. -  $^{38}$  а́хрьте́отерсч C. - а́хра $^{-}$ τέστερον ΙΤ'. - 39 ὑποχρήσασθαι ΑΤ'. - 40 καὶ την διψή Α, Mack. -นที่ง อัเปุที CR', Gal. in textu, Vassæus, Chart, in textu. - Il est entendu que les mots π' διψή manquent, dans les manuscrits et éditions ici nctés, à l'endroit où le texte vulgaire met ces mots. Mais la place qu'ils occupent dans ce texte, me paraît préférable, et je l'ai conservée. -41 γλυχύν ή λευχόν ΑΤ'. — 42 έπιπίοντα ΙΤ'. — 43 ήν.... άναπαύεσθαι om. A. — 44 ενγκειμαθή Τ'. - εγκειμεθή Frob., Merc. in textu. — 45 δε R'T', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - 46 rois A. -47 κρεπάλης AR'. - 48 περί πομάτων in tit. FZ.

480 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (ΑΡΡΕΝDICE).

\* ἀπὸ πομάτων, ² ὁχόσα μὲν ³ ὑδαρέα, ⁴ βραδυπορώτερά ἐστι, καὶ ⁵ ἐγχυχλέεται, καὶ ἐπιπολάζει περὶ ὑποχόνδρια, καὶ ο ἔς οῦρησιν 7 οὐ ο κατατρέγει· 9 τοιούτου δὲ πόματος πληρωθείς, 10 μηδὲν ἔργον δξέως 11 διαπρήξη, 12 ὁχόσα τῷ σώματι 13 ξυνταθέντι 14 βίη ἢ 15 τάχει πονέειν 10 ξυμβαίνει· ὡς μάλιστα δὲ 17 ἡσυχαζέτω, 18 ἔως ᾶν 19 χαταπεφθῆ μετὰ τῶν σιτίων. 20 'Οχόσα δὲ τῶν πομάτων 21 ἀχρητέστερά ἐστιν ἢ αὐστηρότερα, 22 παλμὸν ἐν τῷ σώματι καὶ σφυγμὸν ἐν τῷ κεφαλῆ 23 ἐμποιέει, τούτοισι καλῶς 24 ἔχει 25 ἔπικοιμᾶσθαι, καὶ θερμόν τι 26 ἐπιβροφῖν, πρὸς 27 ὅπερ μάλιστα 26 ἤδίστως 29 ἔγουσιν νηστείη δὲ πονηρὸν 30 πρὸς τὴν χεφαλαλγίην καὶ 32 χραιπάλην. 33 'Οχόσοι δὲ 34 μονοσιτεῦσι,

¹ Αποπομάτων Ζ. — ² δσα Λ. — ³ οίδαρέα Α mutatum alia manu in ύδ. — 4 βραδύπορα Λ. — 5 ένκυκλεῖται Λ. - έκγυκλέεται Τ'. — 6 είς R', Gal. in textu, Chart. in textu, Mack. - 7 οθααποτρέχει (sic) Z. - 8 κατατρέγει ΛCDFGHIJKR'T', Ald., Frob., Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Lind., Mack.-κατατρέγειν Foes, ed. 4595.-Le texte vulgaire est évidemment errone ; peut être même est-ce une simple saute d'impression; car on ne trouve κατατρέχειν dans aucun de nos manuscrits. Je n'ai pas cependant voulu corriger ce mot sans en avertir le lecteur, d'autant plus que cette erreur s'est propagée dans l'édition de Kühn. - 9 τοιούδε sine δέ Λ. - 10 μη δέν Λ. - μη δέ FZ. - μηδέ C, Ald. — 11 διαπρήξη Λ. - διαπράξη vulg. — 12 όπόσα Α. — 13 συνταθέντι A. - ξυντακέντι (DG cum θ supra κ alia manu) HIJKZT'. - ξυνταθέντα C. - 14 addit ή ante βίη A. - 15 ταχύ AT'. - 16 συμβαίνει Λ. — 17 ήσιχαζέτω C. — 18 μέχρι pro ἔως ἄν ΛCR', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - 19 καταπεμφθή Λ. - καταπεφθήτω CR', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - καταπεφθώσι vulg. καταπευθώσι (FG cum gloss. χωνευθώσι) ZT', Ald. - καταπεθώσι (sic) IJ. καταπεθώσι (D mutatum alia manu in καταπεφθώσι) Π. - Il est évident que la bonne leçon est celle de A, sauf un u de trop que nous avons vu plusieurs fois intercale à tort dans les temps où le verbe πέσσω prend φθ. Le pluriel du texte vulgaire (καταπεφθώσι) ne peut convenir, puisque le sujet est πόματος. J'ai rangé les variantes d'une manière qui en montre, je crois, les dégradations successives. La bonne leçon est καταπεφθή de A; dans C et les autres, elle est altérée en καταφθήτω; elle est redressée dans le texte vulgaire, καταπεφθώσι, mais avec cette faute que le sujet et le verbe ne sont plus d'accord ; celle-ci, à son tour, dégénère en καταπευθώς; par une erreur qu'a pu causer facilement la

Quant aux boissons, les vins qui sont aqueux, passent plus lentement; ils tournent et flottent dans les hypochondres, sans pousser aux urines : l'homme qui en aura beaucoup bu, ne devra faire aucun travail avec activité, ni rien qui demande une exsertion de force ou de vitesse; mais qu'il garde, autant que possible, le repos, jusqu'à ce que tout ait été digéré, liquides et aliments. Les boissons moins aqueuses ou plus astringentes produisent des battements dans le corps, des pulsations dans la tête; en ce cas, il est avantageux de dormir, et de prendre quelque potage chaud, de ceux qui agréeront le plus. L'abstinence ne vaut rien contre le mal de tête et contre le malaise de l'ivresse. Ceux qui (contre leur habitude) ne font qu'un repas, éprouvent de la vacuité et de la faiblesse; ils rendent une urine chaude, à cause de l'abstinence à laquelle ils ne sont pas habitués ; la

similitude de prononciation entre le u ét le q. Enfin, de là elle passe ou au barbare καταπεθώσι, ou à καταπεθώσι, qui est un essai de correction fort ingénieuse; car absorber, καταπίνειν, peut fort bien se dire des boissons. — 20 δπέσα Α. - όπέσα gloss. Ι. — 21 ακριτέστερα C. άκρητότερα J. - άκρατέστερα gloss. FG. - 22 ταλμόν C. - 23 έμπυέει T'. — 24 έχοι  $\Lambda$ . — 25 έπικειμασθαι Z. — 26 έπιρρυφήν  $\Lambda$ . – βοφέειν vulg. - 27 δ π A. - άπερ CDFGHIJKZQ'R'T', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, - 28 780072 ACR', Gal. in textu, Vassæus, Chart, in textu, Mack. — <sup>19</sup> έχουσιν ΑC. - έχουσι vulg. — <sup>30</sup> ante πρὸς addit έστι Κ. — <sup>31</sup> κεφαληίκη Τ'. — <sup>32</sup> κραπάλην ΑΖR', Ald. – κρεπάλιν 1'. - 33 όποσει Α. - όκοσεισ: CR'. - 34 υκνοσιτεύσι Α. μονοσιτέςυσε vulg. - μονοσιτέουσεν C. - μονοσιτεύουσε Τ'. - An premier abord cette phrase est peu claire : Ceux qui font un seul repas, éprouvent de la faiblesse et rendent des urines chaudes, se mettant à une abstinence qui ne leur est pas habituelle; cela pourrait vouloir dire: s'ils ne font pas le senl repas qu'ils ont coutume de faire. Mais cela n'est pas ; il suffirait, pour se convaincre que tel n'est pas le sens, de se reporter aux passages parallèles de la partie authentique de ce Traité, et du livre de l'Ancienne médecine. De plus, une raison décisive se trouve dans le contexte; car il est dit un peu plus loin que ceux-là ne peuvent digérer leur diner aussi bien que s'ils avaient déjeuné, έπως περ τι τριστηκότες έωσιν. Il est donc certain qu'il s'agit de ceux qui, par cas fortuit, ne prennent pas leur repas habituel du matin. Ainsi, l'autenr a omis TOM . II. 31

\* χενοὶ χαὶ ἀδύνατοί \* εἰσι, χαὶ ³ οὐρέουσι θερμὸν, παρὰ τὸ ἔθος κενεαγγέοντες \* 4 γίγνεται δὲ χαὶ 5 τὸ στόμα 6 άλυκὸν 7 χαι 6 πιχρὸν, καὶ τρέμουσιν 9 ἐν παντὶ ἔργφ, χαὶ \* ο κροτάρους \* ἐπιτξοντείνονται, χαὶ τὸ δείπνον οὐ \* οὐνανται \* πέσσειν, \* άκως περ \* 5 ἤν \* 6 ἤριστηχότες \* 7 ἔωσιν. Τούτους δὲ χρὴ \* 8 δειπνέειν ἔλασσον ἢ \* 9 μεμαθήχασι, καὶ \* ο ὑγροτέρην \* μᾶζαν \* 2 ἀντὶ ἀρτου, καὶ \* 3 λαχάνων \* 4 λάπαθον, ἢ \* 5 μαλάχην, ἢ \* 6 πτισάνην, \* 7 ἢ σεῦτλα πίνειν δὲ χατὰ τὸ σιτίον \* 9 οἶνον, \* ο όχόσον \* 5 ξύμμετρον, χαὶ ὁδαρέστερον, χαὶ ἀπὸ δείπνου περιπατῆσαι δλίγον, ἔως οὖρα χαταδράμη χαὶ \* 2 οὐρήση\* \* 3 χρεέσθω \* 6 δὲ χαὶ \* 5 ἰχθύσιν \* 6 ἐρθοῖσιν. \* 7 Βρώματα δὲ μάλιστα ἐπισημαίνει\* σχόροδον \* 9 οῦσαν χαὶ θέρμην \* 9 περὶ τὸν \* 0 ὑρηχα, χαὶ \* 1 κεραλῆς βάρος, \* 2 χαὶ ἀσην, χαὶ \* εἴ τι ἄλλο ἀλγημα εἴη \* 4 μεμαθηχὸς πρόσθεν, \* παροξύνειεν

παχά τὸ ίθες, contre l'habitude, après μενοσιτεύσι, et cette omission d'un trait sans lequel la phrase pourrait présenter un autre sens, nous porte à croire que nous avons ici le premier jet de la rédaction primitive d'où sont sortis plus tard les morceaux insérés dans la partie authentique du Traité, et dans le livre de l'Ancienne médecine.

1 Kevol A. - xervot vulg. - exervot T'. - Le passage parallèle dans la partie authentique du Traité (p. 288, l. 4) a ἀσθενέες και άδρωστοί είσι. . Dans le passage parallèle de l'Ancienne médecine (1. 4, p. 592) il y a ະບໍ່ຍົບ; ຂໍດີບາຊມ.ເກ ດີຮະເກ້. Cette comparaison me porte à croire qu'il faut lire zavol avec A, et non zaivot avec le texte vulgaire, d'autant plus que, dans ce derpier texte, zzi paraît tout-à-fait superflu; mais cette particule s'explique très-bien avec zevoi. - 2 eigiv CR!, Vassaus, Gal. in textu. - 3 súpásusty C. - 4 γίγνεται C. - γίνεται vulg. - 5 τὸ om. R', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - 6 άλυκὸν CDHIJKT'. - άλικὸν vulg. - άλμυρον Α. - 7 ή και Α. - 8 πυκρον J. - 9 εν repetitur K. - 10 προτάροις R', Gal. in textu, Vassmus, Chart. in textu. - 11 έπισυντείνονται Α. - επιξυντείνοντες Κ. - 12 δύναται Z. - 13 πέσειν Τ'. -14 δπως A. - ως Τ'. - περ om. J. - 15 τη om. A. - 16 εύωγηθέντες gloss. F. - 17 έωσι vulg. - έωσιν ACR', Gal. in textu, Vassœus, Chart. in textu. - έωσιν om. Τ'. - 18 δειπνείν Α. - πίνειν pro δειπν. vulg. - Ici encore, de tous les manuscrits, A est le seul qui conserve la bonne leçon. Il est évident par le contexte, qu'il s'agit, non de boire, mais de manger; car, immédiatement après, il n'est question que d'aliments solides, de

DE RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 483 bouche devient salée et amère : ils tremblent dans tout travail; ils ont de la tension dans les tempes, et ils ne peuvent pas digérer leur dîner aussi bien que s'ils avaient fait leur déjeuner habituel; pour remédier à ces accidents, ils mangeront moins qu'ils n'ont coutume ; ce sera de la pâte d'orge humide au lieu de pain, et, en fait de légumes, de la patience (rumex patientia Lin.), de la mauve (malva rotundifolia Lin.), de l'orge bouillie et des bettes (beta vulgaris Lin.); en mangeant, ils boiront du vin en quantité convenable et coupé d'eau. Après le diner, ils feront une courte promenade, jusqu'à ce que l'urine soit descendue et que l'émission en ait été faite; ils mangeront aussi des poissons cuits. C'est surtout quand on change les aliments l'un pour l'autre, que les propriétés s'en font sentir: l'ail produit des flatuosités, de la chaleur dans la poitrine, de la pesanteur de tête, du

la pâte d'orge et de légumes; et, un peu plus loin, l'auteur règle expressement ce que l'on doit boire, de sorte que, indépendamment de toute raison de sens, le premier miver du texte vulgaire ferait donble emploi. - 19 μεμαθέπασου CR', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - 20 υγροτέραν Α. - υγροτέραν gloss. FG. - 21 μάζαν ACDFGHIJKZ R'T', Gal. in textu, Vassæus, Ald., Frob., Merc. in textu, Chart. in textu, Lind., Mack. - 22 μετ' A. - Ici la leçon de A est évidemment mauvaise. - 33 περί λαγάνων in marg. Λ. - 14 λάπαθον Λ. - λάπαθα vulg. - 25 μελέχεν Α. - 26 πτισσάνεν DHR', Gal. in textu, Vassæus, Chart, in textu, Mack. - 27 nai mob & GR'T', Gal. in textu, Chart. in textu, Ald. - 28 τεῦτλα A. - 29 clycy om. A. - 30 δσον A. -31 σύμμετουν ACDHIJKR'T', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - 32 copicet ACR', Gal. in textu, Chart. in textu, Mack. -33 γεπσθω vulg. - χεῶ DFGHIJKZT'. — 34 δὲ om. Ald. — 35 ἰχθῦσιν FGIZ, Ald., Frob., Merc. in textu. - 1765 or T'. - 36 epocio: DIKR', Chart, in textu, Vassæus, Gal. in textu, Mack. - έφθοῖσιν C. - έφθοῖσι HT'. - 37 περί βρωμάτων in tit. GZ. - 38 σύσαν ACDFGHIJKZR'S'T', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Ald., Frob., Merc. in textu, Lind., Mack. - 39 παρά R' mutatum alia manu in περί. - Un verbe semble manquer ici, par exemple έμπαιέει. - 40 θώρακα DZR'S'T'. θώς ακα gloss. F. — 41 κεφαλήν S'. — 42 καὶ άσην om. B. (R' restit. alja manu in marg.) S'. - 43 ή pro εί Τ'. - 44 μεμαθακώ; CFGHIJKZR' S', Vassæns, Ald. - μεμαθικώς Τ'. - 45 παροξύνειν Α. 31.

484 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).

' ἄν' οὐρητικὸν ἐξ, ² καὶ ¹ τοῦτο ⁴ ἔχει ἀγαθόν ἄριστον ⁵ ἐξ αὐτοῦ 6 φαγέειν ² μέλλοντι ἐς πόσιν ἰέναι, ἢ μεθύοντι. \* Τυρὸς ἐξ ១ φῦσαν ' ° καὶ ' Ι στεγνότητα ' ² καὶ σιτίων ' ἔχαψιν ' 4 ποιέει, ' 5 τό τ' ὡμὸν καὶ ἀπεπτον κάκιστον ' 6 ἐξ ἐν ' 1 ποτῷ ' ἐ φαγέειν ' 9 πεπληρωμένοισιν. \* Οσπρια ἐξ πάντα φυσώδεα, καὶ ὡμὰ, καὶ εφθὰ, καὶ πεφρυγμένα ' ² καιστα ἐξ ² βεβρεγμένα ' 4 καὶ

\* "Av om. R' restit, alia manu. - 2 zzi om. (D restit, alia manu) S'. - 3 τοῦτ' AC. - 4 καὶ pro έγει S'. - 5 δ' AR'S', Gal. in textu, Chart. Vassaus. - δε om. Τ'. - 6 φαγείν Α (R' mutatum alia manu in φαγέειν) S'. — 7 μέλλοντι ἐς πόσιν ἰέναι ἡ μεθύοντι Α. - ἡ μέλλοντι ἐς πόσιν ἰέναι ἡ μεθύοντι C (I mutatum alia manu in εί μέλλοι τις ές πόσιν ίέναι ή μεθύειν) Gal., Vassæus, Chart. - (η alia manu additum) μέλλοντι έπζ (ές alia manu) πόσιν ιέναι ή μεθύοντι R'. - εί μέλλοι τι ές πόσιν ίέναι ή μεθύειν vulg., c'est-à-dire Foes, ed. 1595, de même que Frob, et Merc. - ? usadou no éc monte isvat n μεθύειν Mack. - ή μέλλει τις είς πόσιν ίέναι ή μεθύειν DS'. - εί μέλλει τις ές πόσιν ζέναι ή μεθύειν Κ. - εί μέλλη τις ές πόσιν ζέναι ή μεθύειν ΗΤ'. εί μέλλοι τις ές πόσιν ίέναι η μεθύειν FGLZ, Lind. - εί μέλλοι τις ές πόσιν ίέναι ή μεθύοντι Ald. - De ces diverses leçons, les seules bonnes sont celles qui donneut les participes; le texte vulgaire et toutes les leçons qui s'y rattachent n'ont pas de sens. En effet, quelle différence v a-t-il entre celui qui doit aller boire et celui qui doit s'enivrer? C'est une tautologie; an lieu que, avec les participes, il s'agit de celui qui doit aller boire, et de celui qui est dejà ivre. Les manuscrits AC, et ceux qui tiennent au Commentaire de Galien, ont donc seuls conservé la véritable leçon; le texte de l'édition d'Alde est un singulier mélange de la bonne et de la mauvaise leçon. - 8 περί τυροῦ in tit. ADGHIJZT'. - τυρός..... τό τ' om. S', un blanc en tient place. - 9 φύσαν ACD FGHIJKZR'T', Gal. in textu, Vassæus, Ald., Frob., Merc. in textu, Chart. in textu, Lind., Mack. - 10 post wwgay addit sumaisei vulg. έμποιέει om. ACR', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. -Ce verbe sait double emploi avec παιέει, qui se trouve un peu plus loin. - 15 στεγνώτητα Α. - στεγνότατα R' mutatum alia manu in στεγνότητα. - στεγγότατον FGIJZ, Ald. - 12 και om. AC (I restit. alia manu). -13 sogder ADFGHIJKZT', Ald., lecon remarquable. - 14 moissi C. Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - ποιήσει R', in marg. ποιέει. ποιείται Α. - ποιχίσει vulg. - 15 τὸ δ' ADFGHJKLZT', Ald. - έτι δ' pro τό τ' B (R' obliter, alia manu). - τό τ' om, C (I, restit, alia manu τὸ δ'), Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - Le sens de ce passage serait fort obscur saus le Commentaire de Galien; mais il nous l'a parfaitedégoût, et, s'il y avait dès auparavant quelque douleur habituelle, il la réveillerait; ce qu'il a de bon c'est qu'il augmente la quantité de l'urine; le meilleur moment pour en manger, c'est lorsqu'on va faire quelques excès de boisson on lorsqu'on est ivre. Le fromage produit des flatuosités, resserre le ventre et est échauffant : il engendre les humeurs crues et indigestes ; ce qu'il y a de pis, c'est d'en manger en buvant après s'être complétement repu. Tous les légumes

ment éclairei, « Les mots τὸ δ'ωμέν καὶ άπεπτεν sont intercalés dans la phrase d'une manière qui en rend la rédaction peu soignée; l'auteur veut dire, que toutes les humeurs crues et indigestes rassemblées dans le corps, s'engendrent ordinairement par des aliments semblables au fromage, qui est une substance crue et indigeste; c'est comme s'il avait dit; le fromage produit des gaz, resserre le ventre, est échauffant; c'est en outre un aliment cru et indigeste qui produit des humeurs de même nature. » Το δ'ώμον και άπεπτος μεταξύ παρέγκειται κατά τὰν ἐκτοιν ούκ ἐπιμελῶς ἐρμηνευόμενον. Εμφαίνει γοῦν, ὅτι τὸ κατὰ τὸ σῶμα συνιστάμενον παν ώμον και απέπτον εν χυμοίς έκ τοιούτων έδεσμάτων πέφυκε γίνεσθαι, όποϊός έστι καὶ ὁ τυρός, ώμον καὶ άπεπτον έδεσμα: ώς εἰ καί ούτως έλεγει τυρός δε καί φύσαν καί στεγνότητα της γαστρός έργάζεται, καὶ καυσώδης έστιν, έτι δ'ώμον και απεπτόν έστιν έδεσμα, και χυμών τοιούτων γεννητικόν. Ce Commentaire si precis, nous montre d'une part, qu'il faut lire 75 7', comme le fait le texte vulgaire, et d'autre part, que έτι δ' de B et de R' a été pris à ce même Commentaire. - 16 δ' R', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - 17 ante πετώ addunt τώ R', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - " payer vulg. — 19 πεπλερωμένοισι IT'. — 20 περί δαπρίων in tit. ADGHIJKZT'. — " έφθα CHR'. - 22 τκιστα δε AR'S', Gal. in textu, Vassaus, Merc. in marg., Chart, in textu, Mack. - καί pro 7κιστα δε vulg. - Dans son Commentaire, Galien dit : « Quelques exemplaires out and Bifforgueina καὶ γλωρά; ce qui veut dire que, dans ce dernier cas aussi, les légumes participent aux inconvenients enumeres precedemment. Mais la plupart des exemplaires n'ont pas le texte ainsi; ils commencent une nouvelle phrase en cet endroit et mettent TRIGTZ de Besterneiva. » Quant au sens, Galien se prononce du côté de la majorité des exemplaires ; c'est en effet le sens le plus naturel. Nous voyons ici que le texte vulgaire reproduit le texte de quelques exemplaires, et que A est conforme au plus grand nombre de ceux que Galien avait consultés. - 23 βεβραγμένα I'. - 24 r. pro zzi AR'S', Gal. in textu, Vassacus.

· χλωρά· · τουτέοισι · δὲ μὴ · χρέεσθαι, · ἢν μὴ · μετὰ σιτίων. 
Eχει δὲ καὶ ἰδίας μοχθηρίας ἔκαστον · αὐτέων. · Ἐρέβνθος · μὲν · ∘ ϙῦσαν, ὦμὸς · καὶ πεφρυγμένος, καὶ πόνον · ἐμποιέει. · · Φακὸς δὲ · 4 στύγει, καὶ · ΄ ὁ ἀραδον ἐμποιέει, ἢν μετὰ · ΄ τοῦ φλοιοῦ ἢ. · · Θέρμος δὲ ἢκιστα · ε τουτέων · · κακὰ ἔχει. · Σίλφιον δὲ καὶ · · ἀπὸς · · ἔστι μὲν οἶσι μάλιστα, · · › τοῖσι δὲ

1 Χλορά Τ' .- 2 τουτέσισι R'S', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack .- τεύτεισι vulg .- 3 δέ om. S' .- 4 γεῆσθαι A (R' mutatum aliamanu in γρέεσθαι) S'. - 5 εί pro ήν AS', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - 6 μετά σιτίων ACS', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - διά (mutatum alia manu in μετά) σιτίων R'. - καὶ μετά σιτίων Mack. - και μετά έτέρων σιτίων L, Lind. - μετά και έτέρων σιτίων vulg. -Il résulte du Commentaire de Galien que la leçon de A et C est la scule bonne, et que les autres sont altérées et proviennent d'une interprétation trop restreinte du mot σιτίων; on lit dans Galien : « L'anteur conseille de ne pas manger de légume sans outix; il entend par outix, surtout les pains faits avec du froment, ou simplement, tout ce qui est préparé d'une façon quelconque. » Συμβουλεύει τοίνον ανέυ σιτίων όσπρίοις μή γρέεσθαι σιτία δηλογότι, μάλιστα μέν τους έχ πυρών άρτους λέγων, η άπλως άπαντα τὰ όπωσεῦν σκευαζόμενα. Cette explication montre que σιτία peut recevoir, dans ce passage, soit le sens de pain, soit le sens d'une préparation culinaire quelconque. Or, s'il y avait eu éréşων, Galien n'aurait pas dit que σιτία pouvait signifier ici pain; έτέρων aurait déterminé σιτία à ne signifier qu'un aliment quelconque. Il est donc impossible de conserver έτέρων. - 7 αὐτῶν AD (R' mutatum alia manu in αὐτέων) S'. - αὐτῶν gloss. F. - 8 περὶ ἐρεβίνθου iu tit. DGHIZT'. - περί έρεβίνθων J. -- 9 μετά φύσαν pro μέν φύσαν G. -- 1º φύσαν ACDFHIJKZT', Ald., Merc. in textu, Frob., Lind. -εύσαν μέν pro μέν φύσαν R'S', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. — " πεφρ. δε καί pro καί πεφρ. DII. — " ποιέει Β (R' mutatum alia manu in έμποιέει). - ποιήσει S'. - 13 περί φακού και θέρμου in tit. D. - περί φακού in tit. GΗΙΤ'. - περί φακής J. - 14 τύφει C. - στύφοι Τ'. - 15 χίνησιν ταραχώδη, ζάλην, τρικυμίαν gloss. F. - 16 τοῦ om. C (I restit. alia manu). - 17 περί θέρμου in tit. FGHIJT'. -\*8 τούτων Α. - τεύτων έχιστα C. - τουτέων om. I restit. alia manu. -19 ante κακά addunt ελάχιστα ΛΗ (I alia manu) Κ (R' obliter. alia manu); addunt μάλιστα DFGJT'; addit τέων (sic) μάλιστα C. κακά έγει om. Η restit. alia manu. - Ces έλάχιστα et μάλιστα paraissent avoir leur source dans le Commentaire de Galien. On y lit en effet : « Le mot παιστα signifie le contraire de μάλιστα. Évidemment l'auteur à gousse, crus, bouillis ou frits, sont flatulents; ils le sont moins quand ils ont macéré dans l'eau, ou qu'ils sont verts; il n'en faut manger qu'avec du pain. Chacun d'eux a, du reste, ses inconvénients particuliers. Les pois chiches (cice arietinum Lin.), crus et rôtis, sont flatulents et causent de la douleur. Les lentilles sont astringentes et cansent du trouble, si on les mange avec la gousse. Le lupin, de tous ces légumes, est celui qui fait le moins de mal. La racine et le suc

dit que, de tous les légumes dont il est iel question, le lupin a les moindres inconvénients. » Το παιστα τουναντίου έντασθα σημαίνει, τώ μάλιστα δελονότι. (σεμαίνει τὰ μάλιστα. δέλου δ'ότι S') τον θέρμου έλάχιστα των προειρχωένων ένειν φχαί τα κακά. Le texto de ce passage de Galien suivant l'édition de Froben ne peut guère s'entendre : mais le manuscrit S' suffit pour le restituer, sauf rà qu'on remplacera par ro. Quant au passage de l'auteur hippocratique, les correcteurs qui ont eru que ce texte avait besoin d'éclaircissements, ont introduit, les uns ελάχιστα, qui fait double emploi avec ήκιστα, les autres μάλιστα, qui fait contresens avec cet adverbe. Cet exemple est frappant; et il faut l'ajouter aux exemples déjà assez nombreux où nous avons vu des correcteurs altérer les textes, quelquesois avec sort peu d'intelligence, d'après le Commentaire de Galien. Or, il y avait beaucoup d'autres Commentaires de la Collection hippocratique que coux de Galien; il est possible qu'ils n'aient pas été, non plus, sans quelque influence sur les textes; les altérations nées de cette source (s'il en est) resteront tonjours ignorées, puisque nous ne possédons guère que les Commentaires de Galien. Mais, en insistant sur les preuves frappantes que ces derniers commentaires nous fournissent, j'ai voulu appeler l'attention du lecteur sur les conséquences de l'action très-certaine que les commentateurs célébres ont exercée sur les copistes de mannscrits. - 20 περί σιλφίου in t. DFGHIJ. - σίλοιον δε και όπος Λ. - σίλοιον (mutatum alia manu in σιλφίου) δε (καυλός additum in marg. alia manu) και όπος R'. - σιλφίου δε καὶ όπος S'. - σελφέσι δε καυλός καὶ όπος vulg. - Il v a deux bonnes leçons: celles du manuscrit A, et du manuscrit R', indépendamment de la correction qu'il a subie, et celle de la citation de ce passage dans le Glossaire de Galien; nos éditions n'ont qu'un texte altéré. Galien dit dans son Commentaire: « On applique ordinairement à la racine le uom d'assa-fætida qui désigne la plante entière. L'auteur dit que cette racine, ainsi que le suc de la plante, cause le choléra sec à cenx qui n'ont pas l'habitude d'en user, » Την δίζαν του σιλούου καλείν έθος τοις άν ἀπείροισιν οὐ διέρχεται <sup>3</sup> τῆ χοιλίη, <sup>3</sup> ἀλλὰ καλέεται <sup>4</sup> ξηρη
 χολέρη μάλιστα δὲ <sup>6</sup> γίγνεται, ἢν μετὰ πολλοῦ <sup>7</sup> τυροῦ
 μιχθῆ ἢ <sup>9</sup> κρεηγαγίης <sup>10</sup> βοείων κρεῶν. <sup>11</sup> Τὰ μὲν γὰρ μελαγχολικὰ <sup>12</sup> παθήματα <sup>11</sup> καὶ παροξυνθείη ἄν ὑπὸ βοείων <sup>14</sup> κρεῶν.
 <sup>15</sup> ἀνυπέρβλητος <sup>16</sup> γὰρ ἡ φύσις <sup>11</sup> αὐτέων, καὶ <sup>18</sup> οὐ <sup>19</sup> τῆς τυχούσης

θρώποις όμωνύμως όλη τή βοτάνη, ταύτην δέ φησι καί προσέτι τὸν όπὸν της πόας τοις απείροις, τουτέστι τοις ακθεσι, ξηραν έργαζεσθαι γολεράν. D'après ce Commentaire, le texte hippocratique ne présentait que σίλφιον signifiant la racine de la plante, et onos le suc; et le manuscrit A ne dit pas autre chose; c'est là une des bonnes leçons. La seconde est donnée par le Glossaire de Galien au mot καυλές: « La racine de la plante s'appelle proprement silphium; et l'on dit καυλός et όπος pour cette plante comme pour les autres. Hippocrate lui-même a écrit dans le traité Du régime des maladies aigues: ou la racine, ou le suc de la tige, » H uèv ρίζα της πόας σίλοιον ίδίως ονομάζεται, καυλός δε καί όπος, ώσπερ καί των άλλων γράφει γούν αύτος εν τω Περί διαίτης όζεων, η σίλφιον η ό όπος η καυλός. Pour concilier le Commentaire de Galien avec son Glossaire, je crois qu'on peut admettre que certains exemplaires n'avaient pas καυλός (on peut citer en preuve le manuscrit A), et que Galien a fait son Commentaire sur un de ces exemplaires; que d'autres exemplaires avaient καιλός, et que Galien a fait son Glossaire sur un de ces exemplaires. Il est même probable que notre texte vulgaire n'est qu'une altération de cette dernière lecon, dans laquelle par quelque correction malheureuse σίλφιον a été changé en σιλοίου. — 21 όπος C. — 22 Ce membre de phrase, qui n'a aucune variante, a été regardé comme peu intelligible par Galien : " Que signifient ces mots, dit-il : fort men ciou? Aucun sens clair ne ressort de cette phrase. C'est pour cela que celui qui voudra l'expliquer, dira ce qui lui paraîtra le plus probable. Car le raisonnement n'a point de prise sur des passages pareils. » Τί δη του σημαίνει τὸ. έστι μέν είσιν; εύδεν έκ της λέζεως σαφές και διά τεύτο έξηγεύμενός τις έχαστον τούτων έρει το πιθανώτατον έαυτω φαινόμενον απορον γάρ το κατά λόγον έρειν έν τοις τοιούτοις. Cependant la phrase se comprend; seulement elle est mai rédigée; il faudrait que dispyerat fut placé après μάλιστα. Est-ce ce défaut de construction logique qui a fait dire à Galien, que cette phrase n'avait pas de sens certain? ou bien était-elle, dans les exemplaires qu'il avait sous les yeux, conçue autrement et d'une façon plus obscure ? — 23 τοῖς δ' S'. - τῆσι Τ'.

' Απείροις Α (R' mutatum alia manu in ἀπείροιου), - ἀπειροτέροις S'.

- ' τῆ καιλίη Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Lind., Mack.

- (τῆ ααθιίαι alia manu) καιλίη R'. - ἡ καιλίη vulg. - ἡ καιλία Α. - ἡ καιλίη F cum gloss, καιλία. — ³ ἀ. κ. ξ. χ. om. (R' restit. alia manu in marg.) S'. — ⁴ ξκρῆ χολερῆ Λ. — ⁵ χολερῆ Ζ. — ⁶ γίγνεται R', Gal. in textu, Vassæus. — γίνεται vulg. — 7 πυροῦ ριο τυροῦ GHIJLZ, Ald.

- πυροπό (sic) T'. — ¾ μιχθείη S', Gal. in textu, Vassæus. — ¾ κρεωφα-γίνς DH. - κρεοφαγίνει IJT'. — κρεοφαγίνει Κ. - κρεκφ. β. κρ. om. S', un blanc en tient la place. — το κρεδοῦ βοείων Α. - βοείων κρεδον om. J.

- περί βοείων κρεδον in tit. DFGHIJZT'. — το ἀ μελ, μέν γάρ R' mu
- περί βοείων κρεδον in tit. DFGHIJZT'. — το ἀ μελ, μέν γάρ R' mu-

d'assa-fœtida, qui passent très bien chez quelques-uns, ne passent pas chez ceux qui n'y sont pas habitués, et engendrent ce qu'on appelle choléra sec; cet accident survient surtout si on mange cette substance avec beaucoup de fromage, ou avec du bœuf; la viande de bœuf, en effet, exaspèrerait les affections atrabilaires; car elle est d'une nature difficile à surmonter, et tout estomac n'est pas capable de la

tatum alia manu in τὰ μέν γάρ μελ. - τὰ..... καταπέψαι om. L. \*\* παροξυνθείη αν παθήματα sine και A (R' cum και restit. alia manu). καὶ παρ. αν παθ. C, Gal. in textu, Vassarus, Chart. in textu. παροξύ παθήματα S', sans καί et avec un blanc qui comprend θείη av. - 13 και om. B. - 14 post κρεών addunt εδωδής Κ (R' additum alia manu in marg.) S', Gal. in textu, Vassacus, Chart. in textu. -Cette addition, qui manque dans la plupart des manuscrits, a peut-être été suggérée par le Commentaire de Galien, qui dit : « L'auteur hippocratique a joint à son discours sur l'assa-fætida, l'usage des viandes de bœul, ἐπέμιζε δὲ τούτω (τῷ λόγω) τὴν τῶν βοείων κρεῶν ἐδωδην. C'est là que les correcteurs de manuscrits auront pris le mot έδωδήν, pour l'intercaler dans le texte. - 15 Galien, rendant ανοπίρβλητος, de digestion impossible, par δυσκατέργαστος, de difficile digestion, signale l'inexactitude du mot ἀνυπέρβλητος: « Car, dit-il, ce qui est insurmontable pour les forces de l'estomac, c'est ce que personne ne pourrait digérer. » Η γάρ άνυπέρβλητος φύσις έστιν, Αν ούκ αν τις ύπερβάλλοιτο. - 16 Galien signale encore l'impropriété de la particule yas dans ce cas: a L'auteur, dit-il, s'est servi de la particule car, comme ceux qui donnent la raison de ce qu'ils viennent d'avancer; et cependant il n'exprime pas, dans ce membre de phrase, la cause pour laquelle la viande de bœuf exaspère les affections dues à l'atrabile, mais il exprime une cause plus générale, celle qui dépend de la force de cette viande es de sa difficile digestion. » Εχρήσατο μέν ούν τῷ γάρ συνδέσμω, καθάπερ ci τὰς αἰτίας, δύπερ εἰργασα, λέγουτες οὐ μέν αὐτοῦ τε παριξύνεσθαι πρὸς τῶν βοείων κρεῶν εἰπεν αἰτίαν, τινὰ δὲ ῶλλην κοινοτέραν, τὴν κατὰ τὸ δυσκατέργαστον τῆς φύσεως καὶ ἰσχυρόν. — 17 αὐτῶν AR'S', Vassæus, Gal. in textu. — 18 ούχι pro ού S'. — 19 το τυχόν (τοτυχόν G) δύναται κοιλίχν καταβλάψαι ως δύσπεπτα pro ο. τ. τ. κ. κ. DFGHIJKZT', Ald., Merc. in marg. - Cette altération singulière du texte véritable se trouve dans neuf de nos manuscrits. On pourra s'en rendre compte en prenant pour point de départ les habitudes des correcteurs de manuscrits, habitudes dont nous avons dejà eu plusieurs exemples. Soit qu'un correcteur n'ait pas compris le texte, soit qu'il n'ait eu sous les yeux qu'un texte altéré et réellement inintelligible, il aura essayé d'y introduire un sens qu'il comprît, et l'aura modifié ainsi que nous le voyons dans neuf de nos manuscrits. En effet, cette phrase, ainsi changée, donne un sens tel quel, qui est le suivant: et la première chose venue ne peut nuire aux organes digestifs autant que les substances indigestes.

490 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).

κοιλίης καταπέψαι ' βέλτιστα <sup>2</sup> δ'ὰν <sup>3</sup> ἀπαλλάζαιεν, εὶ <sup>4</sup> διέφθοισί

τε <sup>5</sup> χρέσιντο <sup>6</sup> καὶ ὡς <sup>7</sup> παλαιστάτοισιν, <sup>8</sup> Αἴγεια <sup>9</sup> δὲ κρέα,

10 ὅσα <sup>11</sup> τε <sup>12</sup> Βοείοισιν <sup>13</sup> ἔνι κακὰ, <sup>14</sup> πάντα <sup>15</sup> ἔγει, <sup>16</sup> τήν τε

' Ce passage est encore le sujet de la critique de Galien. « L'auteur, dit-il, donne ici un conseil plus général, et qui ne se horne pas aux personnes atteintes d'affections dues à l'atrabile. Il vaut mieux, en effet, quand on use de viande de bœuf, user de celle qui est bien cuite, et qui en même temps est faite; il en est de cela comme de toutes les viandes de difficile digestion. L'auteur ne s'est pas servi avec propriété du mot le mieux; car ni ceux qui sont atteints d'affections dues à la bile noire, ni tout autre homme bien portant ou malade, ne digérerait le mieux, en se nourrissant de viande de bœuf qui soit bien cuite et faite. Pour tous ceux qui mangent ces viandes, elles constituent une nourriture qui n'est pas bonne; mais ceux qui les prennent cuites et faites, en éprouvent de moindres inconvénients que de l'usage de viandes de bœuf qui seraient dans d'autres conditions. Si done yous changez l'expression le mieux, et en faites l'expression le plus facilement, vous rendrez ce passage irréprochable. » Καὶ τοῦτο καθελικωτέραν έχει την συμβουλήν, οὐ κατά τὰ μελαγχολικά. Τοῖς γάρ βοείοις κοέασιν αμείνου γρήσθαι διέφθοις το καί παλαιοίς, ώσπερ τοίς αλλοίς άπασι δυσπέπτοις. Οὐ χυρίως δὲ έγρήσατο τῆ βέλτιστα λέζει · οὕτε γὰρ οἰ μελαγχολικώς νοσούντες, εύτ' άλλος τις άνθρωπος ύγιαίνων, ή νοσών, βέλτιστα αν απαλλάσσοι, βόεια δίεφθα καὶ παλαιά προσφερόμενος. Των γαρ έσθιώντων είσιν αὐτὰ πάντων (sie) οὐκ ἀγαθή τροφή: ἀλλ' ἦττον (ἡ ὑπὸ?) των άλλων οἱ τὰ τοιαύτα προσφερόμενοι βλάπτονται. Μεταθείς οὖν τὸ βέλτιστα, καὶ ποιήσας ήκιστα (ρήτστα?), τον λόγον άμεμπτον έργάση. Je crois qu'il faut ajouter ή ύπο, comme je l'ai indiqué, et changer ήμιστα en priora. Autrement le Commentaire de Galien ne me paraît pas pouvoir se comprendre. - 2 8 R', Vassæus, Gal. in textu, Chart. in textu. - 3 addit καὶ post αν vulg. - καὶ om. ACJR'S', Vassæus, Gal. in textu, Chart, in textu. - καί paraît ici superflu. - ἀπαλλάξαιεν Α. άπαλλάττοιεν vulg. - άπαλλάσσοιεν Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - ἀπαλλάσειεν S'. - ἀπαλλάσσιεν R'. - 4 διεφθοῖσι C. -5 γρεοίντο Α. - γρέοντο Ζ. - γρέονται S'. - 6 καί om. FGHIZT', Ald. - 7 παλαιστάτοισιν ADFHJK. - παλαιστάτοισι vulg. - παλαιωτάτοισιν C. - 8 περί αίγείων κρεών in tit. DFGHIJT'. - αίπα (sic) pro αίγεια A. - αίγία (sic) R'. - 9 τε pro δε Τ'. - 10 ante έσα addit συμφορώτερα πλήν vulg. - addit ξυμφορώτερα πλήν Lind. - addunt συμφερώτερα πλήν (D cum o supra ε alia manu) FGHIJKZT', Aid. - συμφ. πλέν om. A CR'S', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - Je ne sais d'où proviennent les mots du texte vulgaire συμφορώτερα πλάν, mais ils sont

DU RÉCIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 491 digérer; on s'en trouvera d'autant mieux que cette viande sera plus cuite, et plus faite. Les viandes de chèvres ont tous les inconvénients des viandes de bœuf; elles sont, comme elles, de difficile digestion, et plus qu'elles, produisent des

flatuosités, des renvois et de la bile; celles qui sont de la meilleure odeur, compactes et le plus agréables au goût,

certainement parasites. Car, d'une part, de bons manuscrits les omettent, et d'autre part, le Commentaire de Galien ne permettrait pas de les conserver, quand bien même on ne pourrait s'appuyer d'autorités diplomatiques pour les supprimer, En effet, Galien dit : « Ici l'auteur énonce la raison pour laquelle la chair de chèvre est plus mauvaise que celle de bœuf; car la chair de chèvre, étant, comme celle de bœuf, de difficile digestion, est plus venteuse, » Κάνταῦθα πάλιν εἶπε τὰν αἰτίαν τοῦ τῶν βοείων κρεῶν είναι φαυλότερα τὰ αίγεια. δύσπεπτα γὰρ ὁμοίως όντα τὰ αίγεια, φυσωδέστερα τῶν βρείων εἰσίν. Cette explication ne laisso aucune place pour le συμφορώτερα du texte vulgaire. Aussi Cornarius, Mercuriali, Foes, Van der Linden, se sont-ils abstenus de le traduire, bien qu'ils ne l'aient pas exclu de leurs éditions. Mais Copus et Mack l'ont rendu dans leurs traductious, et se sont mis ainsi en contradiction avec la pensée de l'auteur hippocratique. Il en est de même de Grimm, qui a: Das Ziegenfleisch mechte etwas gesünder seyn, schade nur, dass es alle die üblen Eigenschaften u. s. w.; et de Gardeil, qui a: La viande de chèvre est bonne; mais elle a tous les inconvénients de celle de bœuf. - " TE om. T'. - " post Te addunt ès A R'S', Gal, in textu, Vassæus, Chart, in textu. - βοίοις A mutatum alia manu in βιεξίεις. - βιεξίεις R' mutatum alia manu in βιεξίεισαν. — <sup>13</sup> έχει pro ένι S'. — <sup>14</sup> πάντ' Λ, Mack. — ἄπαντα S'. – ἄπαντα R', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. — <sup>15</sup> έχει om. S'. — <sup>16</sup> πχον addit ante The vulg. - Tyour om. ACR'S', Gal. in textu, Vassœus, Chart, in textu. - Si Pon garde ήγουν, il faut supprimer τε qui précède ἀπεψίαν, mais aucun manuscrit ne porte cette suppression. Si l'on garde τε, il faut supprimer nyouv; or, cette suppression est autorisée de plusieurs manuscrits, et entre autres de A et de C. Il est donc évident qu'avec ces données, il faut retrancher 77000 du texte vulgaire. Mais, à vrai dire, je suis tente de croire que ήγουν την τε απεψέπν du texte vulgaire, ou τήν τε ἀπεψίην des autres, n'est pas autre chose qu'une glose. Galien avant dit, ainsi qu'on vient de le voir, note 10, que la viande de chèvre est de difficile digestion comme celle de bœuf, et l'auteur hippocratique disant que la viande de chèvre a tousles inconvénients de celle de bœuf, il est possible que quelque correcteur ait rapproché ces deux idées, et, pour expliquer le don eve nand du texte, ait ajouté nyouv rive

ἀπεψίαν, glose qui du reste est très-conforme au sens, et qui plus tard aura passó dans le texte même. La seule chose qui s'oppose à cette conjecture, c'est le τε qui se trouve dans tous les manuscrits; et c'est aussi ce qui m'a empêché de supprimer ces mots.

' Απεψίαν AR'S', Gal. in textu, Vassaus. - 1 βρεγματώδεα C. άρεγματώδεα A. - έρεγματώδεα (D cum v alia manu supra ε) IJ. έρευγματωδέστερα R'S', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - Quoique le comparatif semble assez naturel après φυσωδέστερα, quoiqu'il soit donné par des manuscrits, et qu'il ait été adopté par Mack, cependant il est certain qu'il faut le positif. En effet, Galien, paraphrasant ce passage, dit; « La viande de chèvre est plus venteuse que celle de hœuf, et elle cause souvent des renvois de mauvaise qualité. » Φυσωδέστερα των βοείων εἰσίν, έρυγάς τε ποιεί πολλάκις μοχθηράν έχούσας πριότητα. On voit que ce Commentaire de Galien reproduit le comparatif pour φυσωδέστερα, et le positif pour έρευγματώδεα. — 3 χολέρην έμπαιές: pro χολέρης γεννητικά C. - χολέρην ποιέει AR', Gal. in textu, Vassæus, Chart, in textu. - χολήν παιήσει S'. - 4 εὐωδέστερα Α (R' mutatum alia manu in εὐωδέστατα) S'T', Chart. in notis. -5 στεβρεά R', Vassæus, Gal, in textu. - στεραιά Ζ. - στερεά οπ. (I restit. alia manu) S'. - μη στεβρεά B. - Ce mot fait difficulté; si l'on se reporte au membre de phrase suivant, on voit, par le balancement des deux membres, que στερεά répond à σκληρά. Mais alors il semble naturel de lire μή στερεά comme B. D'un autre côté, on peut croire que, si l'auteur avait voulu précisèment opposer ces deux épithètes, il aurait plutôt dit μή σκληρά ου άπαλά que μή στερεά; et, comme στερεά n'exprime pas absolument la même chose que σχληρά, j'ai pensé pouvoir, tout en signalant la disficulté, conserver cet adjectif sans une négation que B porte seul. - 6 ταῦτ' R'S', Chart. in textu, Mack. - μή ταῦτ' Gal. in textu, Vassieus. - 7 δ' AR'S', Gal. in textu, Vassieus, Chart. in textu, Mack. - 8 απδέστερα Λ. - 9 addit και ante δ. vulg. - και om. A (R' restit. alia manu). - Comme dans le membre parallèle, 22; valent le mieux pour l'estomac, pourvu qu'on les mange très cuites et froides; celles qui sont le plus désagréables au goût, de mauvaise odeur et dures, sont les plus indigestes, surtout si elles proviennent d'animaux fraîchement tués; ces viandes sont les meilleures pendant l'été, les plus mauvaises pendant l'automne. La viande de cochon de lait est mauvaise quand elle est trop ou trop peu cuite, car elle est bilieuse et dérange le ventre. La viande de porc est la meilleure de toutes; la plus substantielle est celle qui n'est ni

manque à la place correspondante, il m'a paru préférable de supprimer cette particule sur l'autorité de A. - φυσώδεα pro δυσώδεα Κ. -\*\* ante τὰ addit ἀλλὰ δή rulg. - ἀλλὰ δή om. ACR'S', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - Ces mots n'ajoutent rien au sens, et ils manquent dans de bons manuscrits. - " βέλτιον A. - Galien explique pourquoi la chair de la chèvre est la meilleure en été, et la plus mauvaise en automne; c'est que pour les chèvres la meilleure nourriture est formée par les jeunes pousses des arbres qu'elles broutent vers la fin du printemps, et qu'alors leur chair est aussi bonne que possible au commencement de l'été, tandis que, cette nonrriture leur manquant en automne, leur chair perd ses qualités dans cette saison. - 12 87 A, Gal. in Comm. - 13 έστι τη θερινή, μετοπωρινή δε Gal. in Comm. - έπὶ τή θερινή, μετοπωρινή δέ R', Gal. in textu, Vassœus, Chart. in textu. έστι τη θερινή, μετοπώρου δε Α. - έστι θερινή, μετοπώρων δε C. - έπτε τη θερινή και μετοπώρου δε S'. - έστι τη θερινή, εν δε μετοπώρου καιρώ Β. - έστιν έν θέρους καιρώ, έν δε μετοπώρου καιρώ vulg. - έν θέρους καιρώ. έν δὲ μετοπώρου καιρώ D. - ἐστιν ἐν θέρους καιρώ, ἐν δὲ μετοπώρου καιροῦ FCZ. - έστιν εν θέρους καιρώ sine εν δ. μ. κ. Τ'. - 14 περί γοιρείων κρεών in tit. DFGJT'. - περί γρίρου in tit. Π. - χρίρεια pro χρίρου Lind. \_ 15 έταν Λ (R' mutatum alia manu in δκόταν). - δπόταν FG. -16 Jey διμότερα A mutatum alia manu in είεν διμότερα. - ή om. R' rest. alia manu. - 17 ενωμότερα om. S', un blanc en tient la place. ένωμα R' mutatum alia manu in ένωμότερα. - 18 καί pro ή S', Gal, in textu, Vassæus, Chart, in textu, Mack, - ή pro ή Τ', - 19 πυρικαή S'. - 20 γελερώδεα Α. - χελερώτατα C. - χελερώτερα vulg. - γελώδεα R'. Gal. in textu, Vassæus. - 21 de sine av (D mutatum alia manu in d' av) FGIIIJKZ. - 22 evr. A, in marg. n eve alia manu. - 23 ταρακτικά A R'S', Vassœus, Gal. in textu. - ἐκκαταρακτικά Imp. Samb. ap. Mack. \_ 24 περί ὑείων κρεών in tit. FGIJ. - περί οἰείων κρεών DHT'. - σεια AL. - ciera DIIT', Lind. - Quoique plusieurs manuscrits aient ciera,

- · ἀπάντων· χράτιστα δὲ τὰ <sup>°</sup> μήτε ἰσχυρῶς <sup>°</sup> πίονα, μήτε <sup>4</sup> πάλιν ἰσχυρῶς λεπτὰ, <sup>5</sup> μήτε ἡλιχίην <sup>6</sup> φέροντα <sup>7</sup> παλαιοῦ ἱερείου· ἐσθίειν δὲ ἄνευ τῆς <sup>8</sup> φορίνης <sup>9</sup> καὶ ὑπόθυγρα.
- 19. '° Χολέρης δὲ ξηρῆς ἡ γαστηρ πεφύσηται, καὶ ψόφοι
  '' ἔνεισι, καὶ δόύνη πλευρέων καὶ '' ὀσφύος, '' διαχωρέει '4 δὲ οὐδὲν
  κάτω, ἀλλ' 'δ ἀπεστέγνωται. '' Τὸν τοιόνδε '' διαφύλαξον, ''' ὅκως
  μὴ '' ϶ ἔμέσηται, '' ἀλλ' ἡ κοιλίη '' ὑπελεύσηται. '' Κλύσον ''' οὖν
  '' ὅτι τάχιστα θερμῷ καὶ '' ὡς '' λιπαρωτάτω, '' καὶ ἐς ὕδωρ,
  '' ἀλείφων '' ὡς '' πλείστω, '' κάθιε θερμὸν, ἐν σκάφη κατακλίνων,
  '' καὶ '' τοῦ θερμοῦ '' παράχεε '' κατὰ '' σμικρὸν, καὶ ἢν

quoique A ait δεια, et que Van der Linden ait adopté la leçon de δίεια, cependant il est certain qu'il faut lire θεια. En effet, Galien, paraphrasant ce passage, rend le mot en question par χυίρεια, dont le sens n'est sujet à aucun doute. — 25 δè om. Chart. in textu.

· Πάντων ACDFGHIJK, Gal. in textu, Vassæus. - πάνο των R' mutatum alia manu in πάντων. - πάντων τῶν κρεῶν Τ'. - 2 μὴ pro μήτε R', Gal. in textu, Vassæus. - μήτ' Chart. in textu. - 3 post ίσχ. addit ή S'. - 4 πάλιν ίσχυρως om. ACR'S', Gal. in textu. Vassæus. - 5 μήτ' (sic) A. - μήθ' R'S', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - 6 φέροντα om. ACR'S', Vassœus, Gal. in textu. -? ίερείου παλαιού R', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. ίερειοῦ παλαιοῦ S'. - " φορίνης DJ (K et in marg. δέρματος) (R' mutatum alia manu in φορινής) S', Chart. in textu. - φορινής vulg. - supra φορινής (sic) scripsit alia manus δέρματος ΙΙΙ. - La glose δέρματος de certains manuscrits est sans doute prise au Commentaire de Galien, qui dit: τὸ δ'άνευ τῆς φορίνης δεῖν ἐσθίειν τὰ χοίρεια, τουτέστιν άνευ τοῦ δέρματος. Il est fort douteux que la glose d'Érotien se rapporte à ce passage : Φερινεύς: πυχνής φησιν: εύτως 'Αριστεφάνης ό γραμματικός (p. 588, ed. Franz.). - 9 ante zai addunt & R'S', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - 10 περί χολέρας ξηράς in tit. A. - γολέροις δε ξηράς S'. -11 ένεισιν CIT'. - ήσί A mutatum alia manu in είσί. - 12 όσφῦος I. -13 διαχωρέη A. - διαχωρούσι Β (R' mutatum alia manu in διαχωρέει). - διαχώρησις S'. - 14 δ' A. - 15 έπεστέγνωται A. - 16 το pro τον S'. - 17 φύλαξον DH. - 18 οπως AR', Gal. in textu, Vassæus. -19 ξωέςται AC. - ἐμένται DHIJKT'. - ἐμεῖται S'. - ἐμῆται R', Gal. in texts. Vassæus. - 20 άλλα pro άλλ' ή ACR'S', Gal. in texts, Vassæus, Chart. in textu. - άλλ' εί μή pro άλλ' ή Κ. - 21 ὑπελεύσεται CD (I cum η supra σε) R'S'. - ὑπηλεύσηται Τ' - 22 κλύσον CIJS'. - 23 ούν om. S', restit. alia manu in marg. - 24 ort τάχιστα A. - ότι τάχος vulg.

DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 495 très grasse ni très maigre, et qui provient d'un animal qui n'a pas l'âge d'une vieille victime; il faut la manger sans la couenne, et un peu froide.

19. Dans le choléra sec, le ventre est distendu par l'air, des bruits s'y font entendre, il y a douleur des côtés et des lombes. Le malade, loin de rien rendre par le bas, est resserré. Il faut avoir soin, en prévenant le vomissement, de procurer des évacuations alvines. On lui fera prendre immédiatement un lavement chaud, et aussi gras que possible; on lui fera les onctions huileuses les plus abondantes; on le mettra dans de l'eau chaude; on l'étendra dans la baignoire, et on lui fera des affusions chaudes avec lenteur; si, ainsi réchauffé, il a des évacuations alvines, il est guéri. Il lui convient aussi de dormir, de boire du vin

- ώς τάχος (R' cum ότι alia manu) S'. - J'ai préféré la lecon de A au texte vulgaire, parce que Galien commençant son Commentaire sur ce passage, dit de même: τὸ μέν ὅτι τάγιστα κλύζειν κ. τ. λ. — 25 ὧσαι πορρωτάτω pro ως λιπαρωτάτω A, l'accent circonslexe de ωσαι est d'une autre main. - Cette leçon de A est probablement due à quelque correcteur qui aura essayé de réformer ce passage altéré d'une manière quelconque; mais elle est inadmissible, car Galien dit formellement dans son Commentaire que l'auteur hippocratique conseille un lavement huileux, τὸ δὲ λιπαρὸν εἶναι τὸ κλύσμα κ. τ. λ. — 26 λιπαρώτατον С. - λιπαρώτατω (sic) I mutatum eadem manu in λιπαρώτατον. - λυπαρώτατων (sic) T'. - 27 καί om. S'. - 28 λειφων (sic) Λ. - 19 ές pro ως S'. ώς om. R'. - 30 πλείστω AZ, Ald. - πλείστον C mutatum eadem manu in πλείστω. - πλείστω vulg. - Il m'a semblé, vu la construction, et à cause de l'intercalation de άλείσων, que πλείστον du texte vulgaire serait trop éloigné de ΰδως; il a été alors naturel d'adopter la leçon de A. de C et de Alde, qui fait disparaître cette difficulté. - 31 κάθιε ACR'S'. - κάθιζε vulg. - κάθιε, appuyé par de bons manuscrits, me paraît préférable à cause de κατακλίνων, qui vient immédiatement après, et qui ferait une sorte de contradiction avec κάθιζε. Vovez cenendant sur cette forme douteuse Buttmann, Ausführl, griech, Sprachlehre, t. 4. p. 523, note \*. - 32 καὶ θερμοῦ μικρὸν πάραχε R' mutatum alia manu in του θερμού κατά μικρόν παράγεε. — 33 του om. St. — 34 σμικρόν παφάχει pro π. κ. σ. Λ. - μικρὸν πάρεγε S'. - κατά μικρὸν παράχει Gal. in textu, Vassæus, Mack. — 35 καταμικέου FL. — 36 μικέου vulg.

\* θερμαινομένω \* αὐτέω ή κοιλίη \* δπάγη, λέλυται. \* Ξυμφέρει δὲ καὶ \* ἐγκοιμᾶσθαι τῷ τοιῷδε, καὶ πίνειν οἶνον \* ὁ λεπτὸν καὶ παλαιὸν \* καὶ \* ἀκρητέστερον, καὶ ἔλαιον \* ὁ ἱδου, \* ° ὥστε \* ἡσυχίη καὶ ἡ κοιλίη \* ° ὑπίη, \* ΄ 3 καὶ λέλυται. \* ⁴ Σίτων δὲ καὶ τῶν ἄλλων \* ΄ ὁ ἀπεχέσθω. \* Ήν θὲ μὴ \* 6 ἀνῆ ὁ πόνος, ὄνου γάλα δίδου πίνειν, \* 7 ἔως \* ε ἀν καθαρθῆ. \* Ήν \* 9 δὲ \* ° ὑγρὴ \* ΄ ἡ κοιλίη \* ἢ, καὶ χολὴ \* ὁ ὅποχωρέη, καὶ \* ⁴ στρόφοι, καὶ ἔμετοι, \* 5 καὶ πνιγμοὶ, καὶ δηγμοὶ, τούτοισι κράτιστον ἀτρεμίζειν \* πίνειν δὲ \* 6 μελίκρη-τον, \* 7 καὶ \* ἐμὴ \* 9 ἔξεμέειν.

20. 30 Υδρώπων δύο 31 φύσιες, ὧν 32 ό μεν 33 ύποσαρχίδιος,

\* Θερμαινωμαίνω (sic) Α. — 2 αὐτῶ AR'S', Gal. in textu, Vassæus. - 3 ὁπίη ACS', Chart. in textu, Mack. - ὑπη R' mutatum alia manu in ύπείη. - ὑπίη Vassæus, et in marg. ήπίη - ήπίη Gal. in textu. - ἡπίη Merc. in marg. - 4 συμφέρει S'. - Galien remarque que l'auteur n'a pas expliqué si le malade devait s'endormir dans la baignoire ou hors de la baignoire. — 6 ένχοιμασθαι Α. - έγχοιμίσασθαι C. — 6 λεπτότατον Κ. - λευκόν D. - 7 καὶ om. CFG (I restit. alia manu) JZ. - 8 ἀκριτέστερεν C (S' cum η supra ι). - ακρατέστερον R' mutatum alia manu in αχρητέστερον. - ακρατέστερον gloss. F. - 9 ante δίδου addunt δε DH (I alia manu) K (R' oblit. alia manu) S'T'. - 10 ωστ' έν pro ωστε J. - " ήσυγίη C. - 12 ὑπίη Vassæus, et in marg. ηπίη. - ήπίη Gal. in textu. - 13 καὶ om. C. - 14 σίτων δὲ καὶ τῶν ἄλλων Α. - σιτίων δὲ καὶ τῶν ποτῶν Κ (R' cum ποτῶν mutato in τῶν ἄλλων) S'. - σιτίων δὲ καὶ τῶν ἄλλων vulg. - σιτίων καὶ τῶν ἄλλων I. - On voit qu'ici on a trois sens différents, selon les variantes que l'on adoptera; avec A, la phrase veut dire le pain et les autres aliments; avec les trois manuscrits, K, R' et S', la phrase veut dire les aliments solides et les boissons; avec le texte vulgaire, la phrase veut dire les aliments et le reste. Je me suis decide pour A. - 15 ἀπεχέσθωσαν Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - ἀπέχεσθαι S'. - ἀφιστάσθω gloss. F. - 16 ανείη AC. - ανίη S'. - αφή gloss. F. - 17 όπως pro έως αν A (R' mutatum alia manu in έως sine αν) S', Chart. in textu. - 18 αν om. C, Gal. in textu, Vassæns, Chart. in textu, Mack. -- 19 8ê om. S'. - 20 byoà gloss. F. - 21 h om. D. - ante h addit h A, nec habet post κοιλίη. - 22 τυγχάνη gloss. F. - 23 ύπορρέη S'. - ύποχωρέει HR', Gal. in textu, Chart. in textu, Mack. — 24 στρόφημα pro στρόφος καὶ R' mutatum alia menu in στρόφοι καί. - 25 καὶ δηγμοί (R' cum πνιγυοί pro δηγμεί alia manu) τεύτεισι κράτιστεν R'S'. - καὶ πνιγμεί τεύτοισι κράτιστον, Gal. in textu. Vassæns, Chart, in textu. Mack. - καὶ πνιγμοὶ τούbu régime dans les maladies aigues (appendice). 497 léger, vieux et sans eau; vous lui donnerez de l'huile; afin qu'il se calme et qu'il ait des évacuations; car alors il est guéri. Il faut s'abstenir du pain et de tout le reste. Mais, si la douleur ne se relâche pas, donnez à boire du lait d'ânesse, jusqu'à ce qu'il y ait purgation. Si le ventre est relâché, si les déjections sont bilicuses, s'il y a des tranchées, des vomissements, des suffocations, un sentiment de morsure, ce qu'il y a de mieux dans ce cas, c'est de prescrire le repos, de l'oxymel pour boisson, et d'empêcher le vomissement. 20. Il y a deux espèces d'hydropisie: l'une est l'anasarque:

τοισιν κράτιστον vulg. - καὶ πγυγμοί τούτοισιν δὲ κράτιστον C. - καὶ πνιγμοί (supra πνιγικό habet Η γέγρ. δηγικό) τούτοισιν (τουτοίκοιν (sic) Τ') ή κράτιστον DFGHIKZT', Ald. - καὶ πνιγμοί τουτέοισιν εἶ κράτιστων J. καὶ δυγμεί καὶ δηγμεί τεύτεισι δή (et alia manu δεί) κράτιστον Α. -Voilà de bien nombreuses variantes sur un passage dont le sens est clair; elles ne suffisent pas cependant à la restauration de ce morceau. Un verbe tel que έωσι semble manquer. Je me suis contenté de recevoir καί δηγικό de A, et de supprimer avec les manuscrits R' et S' le ν έφελημοτικόν de τεύτεισει du texte vulgaire. - 26 μελίκρατοι R' mutatum alia manu in μελίκουτεν. - μελίκοατον gloss. F. - 27 καὶ μὴ om. T'. - 28 μὴ om. DK, Chart, , et quadam αντίγρασα Galeni tempore. - μπ est entouré de points dans I. - Galien dit dans son Commentaire au sujet de cette négation: « Ce qui se trouve à la sin de la phrase: boire de l'hydromel et vomir, semble signifier que l'écrivain a l'intention de procurer des évacuations par le haut; mais l'autre lecon avec la négation est meilleure, car l'hydromel, ayant des propriétés détersives, détermine par les voies naturelles l'évacuation des humeurs corrompues, sans endommager et sans compromettre le cardia comme dans les vomissements. » Τὸ δ'ἐπὶ τέλει τῆς ἐχισεως εἰρκιμένον, πίνειν δε μελίκρητον, και έξεμέειν, ως βουλομένου του συγγραφέως έκκαθάραι τὰν ἄνω χοιλίαν εξρηται. Αμείνων δὲ ή έτέρα γραφή ή μετά τοῦ μή: όυπτικόν γάρ δυ τό μελίκρατου έπί την κατά φύσιυ όθου προτρέπεται τά διεφθαρμένα χωρίς του βλαβήναι και κινδυνεύσαι το στόμα της κοιλίας κατά τους έμέτους. — 29 έξεμεῖν gloss. F. — 30 περί ύδρώπων in tit. A Κ. - ότι δύε φύσιες είσιν ύδρώπων in tit. FGZ. - περί ύδρώπων ότι είσι δύο φύσεις in tit. DHIJT'. - 31 addit μέν post δύο A. - 32 (6 alia manu) μέν ό ύπο τῆ σαρκί pro ό μ. ύπ. Α. — 33 ἐπισαρκίδιος quædam ἀντίγραφα Galeni tempore. - ὑπερσαρχίδιος R'. - σαρχίδιος FG (I cum ὑπο addito alia manu) JZ. - ὑποσαρχίδιος.... ἄφυκτος om. S', un blanc en tient la place.

\*\* ἀφαιρέειν · εἶτα θερμούς ἄρτους εξ οἴνου \*\* μελανος καὶ ἐλαίου

· Ενγειρέων Α. - έγγωρέων R' mutatum alia manu in έγγειρέων. - έγvetosov Z. - Galien dit au sujet de ce membre de phrase: « L'auteur ne s'est pas bien exprimé, en disant έγχειρεων γίγνεσθαι; il se serait exprime plus véritablement en mettant : l'hy dropisie tue inévitablement quand elle est formee, αποκτείνει δ'εύθυς ὁ ὕδερος ἐπὴν γένηται. Mais la phrase est ainsi, et la faute en est au rédacteur primitif du livre, » - 2 γίγγεσθαι Gal, in Comm. - γίνεσθαι vulg. - γενέσθαι D. - 3 άφευκτος gloss. F. - \* ένουσκυάτων Α. - έσουσκυάτων R' mutatum alia nianu iu έμο. - 5 εὐτυχίας gloss. F. - 6 γοτζών gloss. F. - 7 μεν pro δὲ Α. - 8 ταλεπωρίη καὶ πυρίη καὶ έγκρατία Α. - ταλαιπωρίης (ταλαιπορίας R') και πυρίας και (έγκρατείας S') (έγκρατίας R') Κ (R' cum δπό addito alia manu) S'. - ὑπὸ ταλαιπωρίας καὶ πυρίας καὶ ἐγκρατείας vulg. - ύπο ταλαιπωρίης και πυρίης και έγκρατίης Τ'. - ύπο ταλαιπωρίης (ταλαιπωρίας gloss.) καὶ πυρίης (πυρίας gloss.) καὶ εγκρατείης F. - ὑπὸ ταλαιπωρίες καὶ έγκρατείες C (I cum καὶ πυρίες addito alia manu) L. - Les nominatifs de A me paraissent préférables aux génitifs sans ou avec ὑπό. - 9 8è ACDHIJKR'S'T', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - δè om. vulg. - 10 αν ούρ. AS', Gal. in textu, Vassaeus, Chart. in textu. - αν οθουτικώτατος R' mutatum alia manu in αν οθουτ. - 11 (συύν KS'. - ἐσχύει R' mutatum alia manu in ἐσχύοι. - 12 εί R' mutatum alia manu in ήν. - 13 post δε addit καί S'. - 14 δύσπνους Α (R' mutatum alia manu in δύσπνους) S'. - 15 γένηται pro ή ABS'. - είη R', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - 16 ώρα AT'. - 17 θερινή AHS', Chart. in textu, Cod. Bourd, ap, Chart. - explyn Dioscorides in Galeno. - έαρινή vulg. - έαρινή JT'. - έαρινή (I supra lineam γέγρ. θερινή) (D in marg. γέγρ. θερινή alia manu). - ἐαρινή ή θερινή Κ. - Galien dit sur ce passage: « Quand il est à craindre que la chaleur innée ne soit éteinte par la surabondance d'un sang doué de qualités froides, le principal des remèdes est la saignée, quelle que soit la saison où cet accident survienne. L'auteur a donc eu tort d'ajouter: si l'on est en été. On se réglera, sans doute, pour le plus ou moins de sang à tirer, d'après des considérations telles que la saison; mais l'indication de la saiguée elle-même est dans la nature de la maladie. Quelques-uns, tels que

quand elle attaque, il est impossible de s'en délivrer; l'autre est avec de l'emphysème, et il faut beaucoup de bonne fortune pour en triompher. Cette dernière réclame l'exercice, les fomentations, la modération dans le régime, il faut manger des choses sèches et échauffantes; par ce régime l'urine coulera le mieux, et le malade couservera le plus de force.

S'il a de l'oppression, si l'on est en été, s'il est à la fleur de l'âge et s'il est robuste, il faut pratiquer une saignée du bras, puis donner des pains chauds trempés dans du vin

Dioscoride, ont mis le printemps au lieu de l'été, soupçonnant que, s'il s'agissait de l'été, les forces en seraient débilitées, et que s'il s'agissait de l'hiver, la nature froide de la maladie serait encore accrue. » Ο5τως καὶ ἐπὶ τοῦ διὰ πλήθες αἴματος ψυχροτέρου σβεσθήναι κινδυνεύοντες έμισύτου θερμού μέγιστον έστιν ζαμα ή φλεβοτομία, καθ' ήν ώραν ο κίνδυνος ούτως καταλάβη, κακώς εὖν προσκειται τῷ λόγω, καὶ ὧρα θερινή ἐεὖσα, τεῦ μὲν γάρ πλέον ἢ έλασσον ἀφελείν, ἄλλα τέ τινα είρητ' ἄν (sie) ώσπερ καὶ ἡ ώρα σκόπος. αύτου δέ του βοηθήματος ή του πάθους φύσες. Ενικι δέ ώσπες και Δισκορίδης οὐ θερινήν ώραν, άλλ' ἐαρινήν ἔγραψαν, ὑποπτεύοντες τῆς μέν θερινῆς την διάλυσιν της δυνάμεως, της δε γειμεριτής την προσγενησομένην τω πάθει ζύξιν. Il paraît, d'après ce passage, que Dioscoride avait change θερινή, en activit d'après des idées théoriques, lesquelles ne peuvent jamais prévaloir contre un texte precis. Or, d'après Galien, le texte portait biscivi; il blame cette addition, mais il n'indique aucune autre variante que celle de Dioscoride. Les corrections de Dioscoride n'ont pas passe dans le texte des manuscrits qui sont parvenus jusqu'à nous, je l'ai fait voir dans l'Appendice à l'Introduction. Ici on en trouve une dans notre texte vulgaire et dans plusieurs manuscrits. Mais il n'est pas probable que celle-ci soit passée directement de l'édition de Dioscoride dans les originaux des manuscrits et des éditions qui la portent. C'est Galien qui, en blamant Basevi, a décidé des correcteurs à substituer august, à ce mot; et luimême, en rapportant, sans la blamer, la leçon de Dioscoride, fournissait la correction. - 18 addit zzi ante 2000x R' oblit. alia manu. -19 % AKR', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - % om. vulg. -20 fania H. - 21 aute azu. addit aua vulg. - aua om. AS', Gal. in textu, Vassæus, Mack. - ἀχυάζει R'. - 22 καὶ ὁωμη ή om. A. -23 ń won un f. D, et in marg. alia manu yéyp. zzi jwun f. - jwury pro έωμη τ. C. - 24 του om. J. - 25 βραγίωνος Λ. - 26 άφαιρείν Λ. - άφαιρείν εκβάλλειν στερίσκειν gloss. F. - 27 μελανος om. S'. - μέλιτος pro μέλανες Β.- Galien dit que donner, après la saignée, des pains chauds avec du vin et de l'huile pour rendre des forces au malade, c'est obeir à une vicille pratique populaire, έδιωτικώς καὶ άργαίως πάνν. 32.

500 , DU RÉGINE DANS LES MALÁDIES AIGUES (APPENDICE).

ἀποβάπτουν ἐπθιέτω καὶ ὑις ἐλάχιστα πίνων, \* ὡς ¹ πλεί—

στα ⁴ πονεέτω, καὶ ΄ κρέα ΄ ὕεια σαρχώδεα 7 ἐσθιέτω \* μετὰ

όζους 9 ἐφθὰ, 10 ὅκως 11 πρὸς τοὺς 12 προσάντεας 13 περιπάτους

14 ἀντέγη.

21. 15 Όκόσοι κοιλίας τὰς κάτω θερμὰς ἔχουσι, καὶ δριμέα τὰ ὑποχωρήματα καὶ ἀνώμαλα διέρχεται 16 ὑπὸ 17 ξυντήξιος 18 αὐτέρισιν, 19 ἢν μὲν δυνατοὶ 20 ἔωσιν, 21 ἔλλεβόρω 22 ἀντισπάσαι: 23 ἢν δὲ μὴ, 24 ὁ χυλὸς τῶν 25 σητανίων 16 πυρῶν παχὺς, 21 ψυχρὸς, καὶ τὸ 28 φάκινον ἔτνος, καὶ ἀρτοι 29 ἔγκρυφίαι, καὶ ἔχοῦςς πυρέσσοντι μὲν 30 ἔρθοὶ, ἀπυρέτω 31 δὲ 32 ἔόντι ἀπτοὶ, καὶ οἶνος μέλας ἀπυρέτον 33 ἢν δὲ μὴ, ὕδωρ ἀπὸ μεσπίλων ἢ 34 μύρτων 37 ἢ μήλων ἢ οὖων, ἢ 36 φοινικοβαλάνων, ἢ οἰνάνθης 37 ἀμπελικῆς. Ήν δὲ πυρετὸς 38 μὴ 39 ἔχχ, 40 καὶ στρόφοι 41 ἔωσι, γάλα40 ὄνειον

\* Βραχύτατα gloss. F. - 2 addit καί ante ώς vulg. - καί om. ACR', Gal. in textu, Vassæus, Chart, in textu, Mack. - zzi est tout-à-fait superflu. - 3 πλείστω R'. - 4 πονείτω Λ (R' mutatum in πονείτω). κοπιάτω gloss. F. - πονεέτω S', un blanc en tient la place. - 5 βραγέα pro κρέα R'. - 6 υξεα I, Ald. - υξενα R' mutatum alia manu in υξια. ῧεα JT'. - είεια D. - είῖα H. — 7 μετὰ έξους ἐσθιέτω Κ. — 8 μετ' J. έξ pro μετά A. - εξέδους όπτα pro μετά όξους έφθα C (R' in marg. alia ιματιμή. — 9 έφθα ΑΗΙ, - έψημένα gloss. F. — 10 έπως Α. — 11 πρός om. C. — 12 ανάντεις Α. - προσάντεις (R' mutatum alia manu in προσάντεας) S'. - άντέας Τ'. - προσάντιας C. - έναντίους gloss. F. -13 περισπασμούς S'. - δρόμους gloss. F. - 14 αντέχει (AR' mutatum alia manu in αντέχη). - μαγηται καρτερή gloss. F. - 15 οπόσει Α. - έκόσεισι Cod. Bourd, ap. Chart. - 16 Dans le texte vulgaire, il y a une virgule après διέρχεται, et un point après αὐτέοισι»; dans S', il n'y a pas de virgule après διέρχεται, et le point est avant αὐτέρισιν, de sorte que ce pronom se rapporte à ἀντισπάσαι. Le Commentaire de Galien ne permet pas de suivre la ponctuation du texte volgaire; car on y lit: « L'auteur se serait exprimé avec plus de propriété s'il avait dit que les selles sont le résultat de l'échaussement, et non de la colliquation. » Par cette raison, et à cause du και avant δριμέα, j'ai cru qu'il fallait supprimer la virgule après διέρχεται, et changer en une simple virgule le point que le texte vulgaire met après αὐτέσισιν. - '7 ξυντήξιος Τ', Lind. - συντήξιος vulg. -συντήξησς C. - συντήξεως R'S', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. -18 αὐτοῖς A. - αὐτοῖσιν S'. - 19 εἰ pro ἢν R'. - 20 ἐωσιν ACR'S', Gal. in textu, Vassæus. - 21 αντισπάσαι (alia manu αντίσπασαι) έλεβόρω Α. - έλεβόοω CZS'. - 22 post έλλ. addit τῷ λευκῷ vulg. - τῷ λευκῷ om. A (R' restit, alia manu) S'. - « L'auteur, dit Galien, prescrit de donner l'hellébore blanc; il a, en effet, indiqué l'espèce d'hellébore en se servant du verbe ἀντισπάσαι, puisqu'il s'agit des voies supérieures. » Τούτω οὖν έλλέβορον διδόναι κελεύει λευκόν ενεδείξατο γαρ τούτο δια του αντισπάσαι έχωατος, έπειδή δια της άνω γαστούς. Ainsi l'auteur hippocratique n'avait

DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 501 rouge et de l'huile; le malade boira le moins possible, s'exercera le plus possible, mangera de la viande de porc bien en chair, cuite avec du vinaigre, afin qu'il soit capable de soutenir des promenades dans des chemins escarpés.

21. Chez les malades qui ont le ventre inférieur chaud, et des selles âcres et irrégulières par un effet de colliquation, il faut, s'ils sont en état de supporter l'hellébore blanc (veratrum album Lin.), procurer des évacuations par le haut avec ce médicament; sinon, il faut leur donner, froide et épaisse, une décoction de blé, de l'année; de la bouillie de lentille; du pain cuit sous la cendre; des poissons bouillis s'il y a de la fièvre, rôtis s'il n'y en a pas, et du vin rouge en cas d'apyrexie; dans le cas contraire, de l'eau de nèfles, on de baies de myrtes. ou de ponnnes, ou de sorbes (sorbus domestica Lin.), ou de dattes, ou de fleurs de vignes. S'il n'y a point de fièvre, et s'il y a des tranchées, on leur fait boire d'abord un peu de lait d'ânesse chaud, dont on augmente progressive-

pas spécifie s'il s'agissait de l'hellébore blanc ou noir; Galien, de ce que l'auteur donne ce médicament pour faire vomir, conclut qu'il faut entendre l'hellébore blanc; et son Commentaire prouve que les mss. AR' S' représentent fidèlement l'ancien texte, en ne dounant pas τῷ λευχῷ. Ces mots, dans les autres mss. et dans nos imprimés, sont le résultat de l'intervention de quelque correcteur qui a résormé le texte sur le Commentaire de Galien. - ἀντισπάσαι DHKS'. - ἀντισπάσαι vulg. - \*3 εί pro 725'. - 24 6 om. A. - 25 σχτακίων A mutatum alia manu in σχτανίων. - στιτανίων DHTT'. - στιτανίων vulg. - στιτανείων CR', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. — 26 πυρρών FGIKZ. — 27 ante ψυχρόν addunt καὶ Lind., Mack. — 28 φάκινον ΑCDHIJKS'T', Gal. in textu, Vass sæus, Chart. - φάτινον R' mutatum alia manu in φάκινον. - φάκιον vulg. - 20 ένκουφίαι Α. - είσκουφίαι FGJZ. - 30 έφθοί CHS'. - 31 δ' R', Gil. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - 32 dovre om. A. - ovre R'S', Gal. in textu, Vassœus. — <sup>33</sup> εἰ pro ἄν ACS'. — <sup>34</sup> μυροπνεκέχκων gloss. F. — <sup>35</sup> ἡ εύων ἡ μήλων Α. — <sup>36</sup> φείνικες βαλάνων Α. – φανικε-βανάνων J. — <sup>37</sup> ἀμπέλων AC (R' mutatum alia manu in ἀμπέλων). – αμπέλιον S', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - 38 μή om. Δ (R' restit, alia manu in marg.). - addit -e ante ur, DFGHIJKZT'. -« La plupart des Commentateurs, dit Galien, trouvent mieux de joindre ce passage à celui qui précéde, et croient qu'il s'agit encore ici de ceux qui ont le ventre échauffé. Peu de Commentateurs le séparent, et l'expliquent comme étant indépendant et isolé. « Οί μέν πλείσται των έξηγουμένων βέλτιον τοις προεφημένοις συντάττουσ: ταΰτα, περί των θερμήν έχόντων την κάτω κοιλίκν ήγουμενοι καί νον έτι γίγνεσθαι τον λόγον δλίγοι

" θερμόν " όλίγον " το πρώτον, έπειτα 4 ἐκ 5 προσαγωγῆς πλείον, καὶ 6 λίνου σπέρμα, " καὶ 8 πύρινα 9 ἄλφιτα ", καὶ τῶν αἰγυπτίων κυάμων ἔξελών τὰ πικρὰ, " καταλέσας, " ἐπιπάσσων " πινέτων " 4 καὶ ὧὰ " 5 χμιπαγέα ἐσθιέτω " 6 ὅπτὰ, καὶ " σεμίδαλιν, " 8 καὶ κέγχρον, καὶ χόνδρον " 9 ἔφθὸν ἐν γάλακτι, « ἔφθὸ " ψυχρὰ ἐσθίειν, καὶ " τὰ " τούτοισιν ὅμοια καὶ ποτὰ καὶ ἔδέσματα προσφερέσθω.

22. Τῆς <sup>24</sup> διαιτητικῆς ἐστι μέγιστον <sup>25</sup> παρατηρέειν και <sup>26</sup> ουλάσσειν <sup>27</sup> ἐν <sup>28</sup> τοῖσι <sup>29</sup> μακροῖσιν <sup>30</sup> ἀδρίωστήμασι καὶ τὰς

δέ πνες ἀποχωρήσαντες, ίδια ταῦτα ἐξηγῶνται. Galien se contente de nous donner ici l'avis de la majorité des Commentateurs ancients, auquel un éditeur moderne ne peut guère se dispenser d'obèir. Mais je n'ai trouvé aucun moyen de décider la question de savoir s'il faut supprimer la négation avec A, ou la conserver avec le texte vulgaire. — <sup>39</sup> ἔχα CDFGHIKZS'T', Vassœus, Lind. – έχαι vulg. — <sup>40</sup> καὶ στρόφαι om. S', un blanc en tient place. — <sup>41</sup> ἐδια CT', Gal. in textu, Vassœus. - ἐδια (sic) R'. – ἔχωσι ΑΙΚR'S', Gal. in textu, Vassœus, Chart. in textu, Lind. – βόειον vulg. – Entre le βόειον du texte vulgaire, et le ὄνειον de A et de plusieurs autres manuscrits, il serait dificiel de décider si l'on n'avait le Commentaire de Galien. Il y est dit: α Le lait d'ânesse a la propriété de purger et de procurer la mixtion des humeurs. » Τὸ μὲ οῦν γάλα τὸ ὄνειον χαθαίρεν δύναται καὶ ἐπικερανώνα.

' Ολίγον θερμόν Α. - ' δλίγον om. Τ'. - ' τοπρώτον D. - ' ante έχ addit δε Α. — 6 προαγωγής FHIZT', Ald. — 6 λινόσπερμα Α. – λινόσπερμον R', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. — 7 καί om. S', un blanc en tient la place. - 8 πύρρινα FGHIKZ. - πυρών pro πύρινα S'. - 9 αλφητα S'. - 10 Galien dit dans son Commentaire, après avoir nommé la farine de froment: « C'est avec raison que la farine d'orge y est mêlée.» Il semble donc que le texte original, après πύρινα άλφιτα, avait καὶ τὰ κρίθινα. Foes en a jugé ainsi, car il a mis triticeam polentam ammixta hordeacea. - ' καταλεπίσας Merc. in marg. , Vassæus, Gal. in textu, Chart. in textu. Mack. - καὶ καταλεπίσας R'. - 12 ante έπ. addit καὶ vulg. - καὶ om. ACDFGHIJKZR'S'T', Ald., Gal. in textu, Vassœus, Chart. in textu, S' avec un blanc. - ἐπιπάσων C. — 13 ἐπι-Mack. – ἐπιπα πινέτω D, Imp. Samb. ap. Mack. - 14 ή pro καὶ ACR'S', Gal. in textu, Vassæus , Mack. — 15 μη πάγεα (sic) pro ήμ. S'. - ήμιπάγεα R'. ήμηπαγέα Τ'. — 16 όπτων DIJT'. - όπτων C. - 17 σεμήδαλιν FGZ. -18 καὶ κέγχρον om. S'. — 19 έφθὸν ΑCHS'. – έφθὸν R' mutatum alia manu in έφθόν. – έπτὸν Τ'. — 2° έφθα ΑCH. – έφθῶ S'. – έφθῶ R' mutatum alia manu in έφθω.— 21 ante ψυχρά addit κάι χρού S' avec un blanc. — 22 τατούτοισιν (sie) D.— 23 τούτοις AR'S', Gal. in textu, Vassæus. - 24 διαιτικής I mulatum alia manu in διαιτητικής. - 25 παρατηρείν vulg. - πραγματείας pro παρατηρέειν C. - 26 παραφυλάσσειν A. -27 ante ev addit wonen ev rois (roiow D) čžist uzi vulg. - wonen ev rois effer un oin. A. - Le Commentaire de Galien va montrer pourquoi

DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGLES (APPENDICE). 503 ment la quantité, et qu'on saupoudre de graine de lin, de farine de froment et de fèves d'Égypte (nymphæa nelumbo) moulues et débarrassées de leurs parties amères; on fait man-

moulues et débarrassées de leurs parties amères; on fait manger des œufs demi durs frits, de la farine fine de froment, de l'holcus sorghum Lin., du gruau cuit dans du lait; ces substances se prendront cuites et froides, et autres choses pa-

reilles tant en aliments qu'en boissons.

22. Ce qu'il y a de principal à observer dans le régime alimentaire durant les maladies de longue durée, ce sont

i'ai supprimé ces mots d'après A, et d'où ils sont entrès dans le texte vulgaire. « L'auteur, dit-il, déclare que ce qu'il y a de plus important dans l'art d'alimenter les malades, c'est de counaître les moments particuliers où il faut donner des aliments. Il ne fixe qu'un but à remplir. c'est d'éloigner autant que possible de l'exacerbation, le temps de l'administration de la nourriture. Evidemment il entend par exacerbation le commencement du redoublement. Or, ce conseil peraît vrai nonseulement pour les maladies de longue durée, mais encore pour les maladies aigues. Pourquoi donc l'anteur a t-il ajonte : dans les maladies de longue durée? Parce que ce but est plus évident dans celles-ci, et que même il est pour aiusi diro le seul à remplir. En effet, dans les maladies aigues, la descente de la chaleur dans les pieds était un indice suffisant du moment on le malade doit prendre des aliments. Il n'en est pas de même dans les maladics de longue durée; il importe d'attendre le moment qui est le meilleur dans la rémission; ce que l'on ne peut pas faire dans les maladies aigues, par la crainte du redoublement qui ne va pas tarder à survenir. Quelques-uns écrivent la phrase de cette façon : Ce qu'il r a de plus important dans l'art d'alimenter les malades, c'est d'observer, aussi bien dans les maladies chroniques que dans les maladies aiguës, le moment où il faut donner des aliments. » Διαιτητικής τέχνης μέγιστον είναι φησι το τον κατά μέρος καιρον γιώνα της τοοφής, αρτός ορα ένα ακομόν όμοι μγείατον αμέχεια τρα κατόρα έκείνον, έν ω την τροφήν δει διδόναι, της έπιτάσεως. Είπ δ'άν έπίτασιν λέγων, τὰν ἀργὰν τοῦ παροξυσμοῦ. Τοῦτο δ'οὐ μόνον ἐπὶ τῶν χρονιζόντων, ἀλλὰ καὶ - Τον έξέων, ἀλκθὲς εἶναι δοκεῖ. Διὰ τί οὖν προσέθηκε, τοῖς μακροῖς ἀξρωστήμικιν ; Ότι μάλλον έπι τούτων έναργής ό σκοπός, ή τάχα και μονον έπι γαρ των δξέων αυταρχες τη γνώρισμα καιρού τροφής, καταλαβείν (καταβαίνειν R' in marg.; ce qui est la vraie leçon) την θέρμην είς τους πόδας το μήν έπὶ τῶν χρονίων γε θρεπτέον οὕτως, ἀλλά περιμένειν προσήχει τὰ βέλτιστα της ανέσεως κατά γάρ τας όξείας νόσους άναμένει ούχ έγχωρεί, φοβώ της μελλούσης διά παγέων έπιτασεως έσεσθαι. Ένιοι δε την λέξιν γράφουσιν ούτων της διαιτητικής έστι μέγιστον το παραπηρείν και παραφυλάσσειν, ώσπερ έν τοῖς ἐξέσιν, οῦτω καὶ ἐν τοῖς γρονίοις, τὸ ἐπίστασθαι ἐπηνίκα γρη τρέψειν. Ce Commentaire de Galien montre que, dans la majorité des textes de l'antiquité, les mots ώσπες έν τοῖς όξέσι και manquaient, et que quelques éditeurs seulement les avaient introduits dans leur texte. Il en résulte que le manuscrit A est le seul qui ait conservé le véritable

' ἐπιτάσιας τῶν πυρετῶν καὶ τὰς ' ἀνέσιας, ὅστε τοὺς καιροὺς ' διαπεφυλάχθαι ' ὁκότε ' μὴ δεῖ ' τὰ σιτία προσενεγκεῖν, 7 καὶ ἀσφαλέως ' ὁκότε ' ὁεῖ προσενεγκεῖν, εἰδέναι' ' ὁ ἔστι δὲ ὅταν πλεῖστον ἀπέχιος τῆς ἐπιτόριος.

texte, et que notre texte vulgaire, qui est ici le représentant de tous nos autres manuscrits, ne s'appuie que sur l'autorité de quelques éditeurs anciens. On remarquera en outre les différences qui existent entre notre texte et la leçon citée par Galien: τὸ αἰουιά αναιπ παραπρέν, κόπο au lieu de καὶ, et τοῖς χρενίεις au lieu de τοῖσι μακρεῖσιν ἀξέρωστήμασιν. On remarquera enſn que cette leçon porte παραφιλάσσειν, comme A, au lieu de φυλάσσειν du texte vulgaire. — 28 τῶς CR'S', Gal. in textu, Vasseus. — 29 μακρεῖσιν ACDFGHJKZR'S'T', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textn, Mack. – μακρεῖσι vulg. — 30 ἀργεωστήμασιν C.

\* Επιτάσεις R' mutatum alia manu in έπιτάσιας, - έπιστάσιας Τ', έπιστάσημες C. - παρατάσεις gloss. F. - 2 ανέσεις R' mutatum alia manu in ανέσιας. - ανέσηας C. - ανέσεις gloss. F. - 3 διαφυλάττειν R', Gal. in textu, Vassæus, Chart, in textu, Mack, - 4 έπότε AR', Gal, in textu, Vassæus. — 5 μηδεῖ (sic) GZ. — 6 τασιτία (sic) D. — 7 καί..... προσενεγκείν om. Τ'. - 8 όπότε A. - όκόταν CFGHIKZR'S', Gal. in textu, Vassæus, Ald. - 9 Sén CR'S', Gal, in textu, Vassæus, Chart. in textu. Mack. - Je construis cette phrase, en admettant que ἐπιτάσιας et άνέσιας sont règis par παρατηρέειν et φυλάσσειν, et que είδέναι est régi par ώστε, de même que διαπεφυλάχθαι. Je fais cette observation afin qu'on ne trouve pas que καί est de trop devant τὰς ἐπιτάσιας, afin qu'on voie que le premier έκέτε se rapporte à καιρούς, tandis que le second est gouverné directement par είδέναι sans καιρώς, et afin qu'on ne sépare pas είδέναι de ώστε. La phrase, entendue comme je l'indique, représente le sens de ce passage tel que le résume Galien: « L'auteur, dit-il, déclare que ce qu'il y a de plus important dans l'art d'alimenter les malades, c'est de connaître les moments particuliers où il saut donner des aliments, » Voyez le passage de Galien, cité, note 26, p. 505. - '° έστι δὲ ὅταν πλεῖστον ἀπέχει τῆς ἐπιτάσεως S'. - ἔστι δ'ὅτ' ἄν τί (sic) πλείστον ἀπέχουσι τῆς ἀποστάσιος Λ. - ἔτι δὲ όκόταν πλείστον ἀπέγωσι τῆς ἐπιτάσιος vulg. - ἔτι δὲ ὅταν (ἀκόταν alia manu) πλεῖστον ἀπίχωσι της επιτάσεως R'. - έτι δε έχότε πλείστον απέχωσι της έπιτάσεως Chart. in textu, Mack. - έτι δὲ έκόταν πλείστον ἀπέχωσι τῆς ἐπιτάσεως Gal. in textu, Vassæus. - έτι δε όκόταν πλείστον απέχουσι της έπιτάσιος HILT', Lind. - έτι δὲ όκόταν πλεϊστον ἀπέχωσιν τῆς ἐπιστάσηος C. -Il est impossible de discuter ces variantes sans le Commentaire de Galien; c'est pourquoi je commence par le mettre sous les yeux du lecteur: « Quelques-uns, dit-il, écrivent la fin de cette phrase ainsi qu'il suit;

DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 505 les exacerbations et les rémissions des fièvres, afin de se garder des moments où il ne faut pas donner d'aliments, et de connaître celui où on peut en donner avec sûreté, et qui est le plus éloigné du redoublement.

Et de plus, savoir quand on est le plus loin du moment du redoublement: comme si l'auteur, aux autres conseils qu'il donne touchant le malade, ajoutait le conseil de prendre en considération le moment ou on est le plus loin du commencement du paroxysme. Mais, si l'on apprécie le sens de ce passage sans y joindre la détermination particulière du temps où il saut administrer les aliments, on reconnaîtra que le précepte relatif à la nourriture perd tout à-propos et ne signifie rien. » Evici de trèv τελευτήν ταύτης της ρήσεως ούτω γράφουσιν, έτι δε όταν πλείστον άπέγωσι τας έπιτάσεως, είδεναι (είδεναι γαρ S' avec un blanc qui comprend ώς πρός τοις άλλοις) ώς πρός τοις άλλοις, οίς έχελευσεν ήμας έπισχεψασθαι περί τον άρρωστον, και τούτο συμβουλεύοντος αύτού. Φαίνεται δέ, εί αύτο τις έξετάζει τεύτε, μή συνάπτων τη κατά μέρες εύρέσει του καιρού της τροφής, άκαιρον τὸ περί ττις τροφής παράγγελικα καὶ οὐδενος άξιου. Ce Commentaire de Galien nous montre qu'il y avait, dans quelques éditions, une certaine lecon qu'il rapporte et qu'il blame; car suivant lui (et il a raison) elle annulle le sens de tout le passage. Cette leçon est conforme à notre texte vulgaire. S'en trouvait-il une autre dans d'autres exemplaires antiques? Oui, sans doute; et Galien, en disant que quelques-uns seulement écrivaient ainsi, dit implicitement qu'il y avait une autre lecon. Cette autre lecon est celle qu'il approuve. Mais en quels termes était-elle concue? La-dessus il ne nous apprend rien; cependant, s'il ne nous en rapporte pas les termes exprès, il nous en a du moins conservé le sens : « L'autour, dit-il, ne fixe qu'un but à remplir, c'est d'éloigner autant que possible de l'exacerbation, le temps de l'administration de la nourriture. » Αύτὸς οὖν ενα σκοπόν φησι πλείστον ἀπέγειν τὸν καιρόν ἐκείνου, ἐν ὧ τὰν τροφήν δει διδώναι, τζε έπιτάσεως. Le sens étant ainsi déterminé, il faut, à la lumière qu'il nous donne, examiner les variantes. On rejettera, sans plus ample discussion, le texte vulgaire qui n'est pas autre chose que la leçon condamnée par Galien, et les variantes qui s'y rattachent, Mais on tronve dans S' et même dans A, quoique sous une forme altérée, une lecon qui comporte tout-à-fait le sens précisé par Galien, et qui, dans cette limite du moins, peut être considérée comme le texte suivi par lui. C'est pour cela que je l'ai substituée à la leçon de toutes nos editions. Les traducteurs latins, Mercuriali, Cornarius, Vassaus, Copus, Foes, Chartier, Van der Linden, Mack, n'ayant pas pris en considération le Commentaire de Galien, et avant simplement suivi le texte

23. Εἰδέναι ' δὲ τοὺς ' κεφαλαλγικοὺς ἐκ ' γυμνασίων ' ἢ δρόμων ἢ 5 πορειῶν ἢ 6 κυνηγεσίων ἢ άλλου ' τινὸς 8 πόνου ἀκαίρου, ἢ 9 ἐξ ἀφροδισίων, τοὺς ' ἀχρόους, τοὺς ' βραγχαλέους, ' τοὺς ' σπληνώδεας, τοὺς ' λειφαίμους, ' 5 τοὺς ' 6 πνευματτώδεας, ' 7 τοὺς ξηρὰ ' 8 βήσσοντας ' 9 καὶ διψώδεας, τοὺς ' ο φυσώδεας, ' 1 κλειβῶν ' 2 ἀπολήψιας, ' 3 ἔντεταμένους ὑποχόνδρια ' 4 καὶ πλευρὰ καὶ ' 5 μετάφρενον, ' 5 τοὺς ' 7 ἀπονεναρκωμένους, καὶ ' 8 ἀμαυρὰ βλέποντας, καὶ ' 2 ο ιδτιν ' 3 ἢχοι τῶν ' 1 οὐάτων ' 3 ἔμπίπτουσι, καὶ ' 3 τῆς ' 4 οὐρήθρης ' 5 ἀκρατέως διακειμένους, ' 5 τοὺς ' 7 ἐκτεριώδεας, καὶ ὧν αἱ κοιλίαι ' 8 ἀμὰ ' 3 ἐκβάλλουσι, ' δ τοὺς ' 7 ἐκπεριώδεας, καὶ ὧν αἱ κοιλίαι ' 8 ἀμὰ ' 3 ἐκβάλλουσι,

vulgaire, se sont donc trompés; Grimm ne les a pas rectifiés, puisqu'il a mis: desgleichen, wenn die Verschlimmerung noch am weitesten entfernt sey, zu wissen. Gardeil et M. de Mercy sont les seuls qui, guides par le sens ou par Galien, ont été fidéles au véritable sens; le premier a : Pour la donner (la nourriture) au moment où elle ne peut pas nuire, qui est lorsque le malade se trouve le plus loin de l'entrée dans le redoublement; le second a: Et connaître ainsi quand la maladie est éloignée de son plus haut degré. Il ne me reste plus qu'à appeler l'attention sur une particularité que je laisse indécise : dans la leçon que Galien rapporte et qui, pour le sens, est conforme au texte vulgaire, il y a de plus είδέναι ajouté après ἐπιτάσιος, et même είδέναι γάρ dans S'. A porte aussi cet είδέναι; mais un mot a été gratté inimédiatement après, et ce mot est sans doute de place après le sidévat qui commence la phrase suivante. De sorte qu'on peut se poser ces questionsci : le texte primitif avait-il ou n'avait-il pas cet eidévat? Le sens est le même dans l'une ou l'autre hypothèse? Dans le cas où le texte primitif aurait eu είδέναι après έπιτάσιος, faut-il supprimer avec A είδέναι δέ qui commence la phrase suivante, ou bien supposer qu'il y avait primitivement έπιτάσιος είδέναι. Είδέναι δὲ κτλ.., et qu'un des είδέναι a été omis par une faute commune chez les copistes? Je n'ai aucun moyen de résoudre ces questions.

' Δὲ om. A, l'endroit a été gratté. - δεῖ pro δὲ L. - addit δεῖ post δὲ Lind. - \* κεφαλαλγακούς C. - \* post ἐκ addit τῶν S'. - \* τι δρ. π. π. om. S', un blanc en tient place. - \* ποριῶν R'T', Gal. in textu, Vassreus. - \* κονικγέου Chart. in textu, Mack. - κυνικγέου Λ. - κυνικγέου (sic) Τ'. - \* τοῦ (sic) pro πινές Α. - \* δρόμου pro πόνου Λ. - πόρου pro πύνου FGJZ. - \* ἐξ om. J. - \* ἀχρώνυς R'. - \* ' βρεγικλέους S'. - ' \* τοῦς om. C. - \* σπλινώδεας

23. Il faut savoir reconnaître les céphalalgies qui proviennent des exercices du corps, des courses, des marches, des chasses ou de toute autre fatigue inopportune ou des excès vénériens, les pâles couleurs, les enrouements, les affections de la rate, les anémies, les dyspnécs, les toux sèches, la soif, la pneumatose, l'interception de l'air dans les veines, la tension des hypochondres, des côtés et du dos, les engourdissements, les obscurcissements de la vue, les bourdonnements d'oreille, l'incontinence d'urine, les ictères,

C. - 14 έφαίμους C (D in marg. alia manu γεγρ. λειφαίμους) FGHIJ Z (S' cum asterisco) T'. - υραίμους Κ. - " τ. πν. τ. ξ. β. κ. δ. om. R' restit, alia manu. - Galien dit ici qu'il est impossible de savoir si l'auteur a voulu indiquer ou bien trois espèces de malades, ceux qui ont la respiration gênée, ceux qui ont une toux séche, et ceux qui ont de la soif, ou bien une seule espèce de malades ayant à la fois la respiration gênée, une tour seche et de la soif. - 16 Tv. om. S', un blanc en tient la place. - '7 zzi pro reb; ACR'S', Gal. in textu, Vassæus, Mack. -18 βάττοντας gloss. F. - βύσσοντας Merc. in textn. -- 19 τους pro καί S'. - 20 Galien dit ne pas savoir ce que l'auteur entend par συσώδεας. - 21 ante κλεβών addunt καί (II alia manu), Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - addit τάς Lind., Mack. - 22 άπολείψιας R' mutatum alia manu in ἀπολήψιας. - ἀπολήψηπο C. - 23 έκπεταμένους GIJ, Gal. in Comm., Ald. - έντεταμένα S', -addunt τους ante έντ. Lind., Mack. -24 καί om. C. - 25 μετάφρενα R' mntatum alia manu in μετάφρενον. - 26 ante τους addunt zai R', Gal. in textu, Vassaus, Mack. - 27 άποναρχωμένους R' mutatum alia manu in άπονενας. - 28 σκοτεινά gloss. F. - άμυδρως R', in marg. άμαυρά alia manu. - καὶ άμυδρά βλέπεντος (sic) τιχοι (sic) των ότων (sic) B. - 20 ci, AR', Gal. in textu, Vassieus, Chart, in textu. - cionory glass. FG. - Tyer ciony GZ, Ald. - 30 ATÚMOR gloss. F. - 31 ώτων A (R' mutatum alia manu in εὐάτων). - ώτων gloss. FG. - των εθάτων repetitur J. - 32 έμπίπτουσιν AC. - δοκεδσιν ώσπερ κτύπον ἐπέρχεσθαι τοῖς αὐτών ώτίσις gloss. F. - 33 τοὺς οὐρκτήρας Gal. in textu. - τάς εδρήθρας Gal. in Comm., Chart. in textu, Lind., Mack. - 54 copnbrous Vassaus. - conbrous (sic) Merc. in marg. - εὐρήσεως Β. - εὐρήσεως άβλαβοῦς ἀκρατῶς διοκ. R' obliter. alia manu, et in marg. οὐρήθρας ἀκρατέως. - 35 ἀκρατῶς A, Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - ἀκρατώς gloss. FG. - 26 addit δε post τους S' .-37 ίκτερώδεας R', Vassæus, Gal. in textu. - ίκτερώδεας (sic) C. - ίκτερον έχοντας gloss. FG. — 38 άπεπτα δηλαδή gloss. FG. — 39 έκβάλλουσιν Δ CR'S', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack.

αναι αίμοβραγέοντας 3 έχ 3 ρινός ή 4 χαθ' 5 εδρην 6 σφοδρώς, 7 ήν 8 εν 9 εμφυσήμασιν 10 εωσιν, 11 ή πόνος 12 αὐτοῖσιν 13 επιτρέχη 14 σφοδρός, χαὶ μή 15 επικρατέωσιν τῶν 16 τοιῶνδε μηθέχα φαρμαχεύειν 17 χίνδυνόν τε γὰρ εξει, χαὶ οὐδὲν 18 δνήσεις, τάς τε ἀπὸ 19 ταὐτομάτου 20 ἀπαλλάξιας χαὶ 21 χρίσιας 22 ἀφαιρήσεις.

24. Ἡν δὲ αἶμα τινὶ \*3 ξυμφέρη ἀφαιρέειν, \*4 στερεὴν \*3 πρότερον ποιέειν τὴν κοιλίην, καὶ οὕτως ἀφαιρέειν, καὶ \*6 λιμοκτονέειν, καὶ οἶνον ἀφαιρέειν \*7 αὐτέων \* \*8 ἔπειτα \*9 τῆ 30 διαίτη \*1 τῆ προσηκούση τὰ ἔπίλοιπα 32 αὐτέων καὶ 33 πυρίησιν 34 ἐνίκμοισι

1 H pro zai AS'. - zai om. R', Gal. in textu, Vassmus, Chart. iu textu. - post καὶ addit τους Lind. - 2 έκρινὸς (sic) pro έκ ρινὸς C. <sup>3</sup> ptvov R'S', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. 4 καθέδρην Z. — 5 έδραν gloss. FG. — 6 αφεδρώ Τ'. — 7 τη Λ. - τ vulg. — 8 èv om. C (I restit. alia manu). — 9 φυσήμασιν Α. - έμφυσήμασι Τ'. - αίγωφυσήμασιν (sic) FGZ. - 10 έωσιν ΛC. - έοντας vulg. -" A ACDFGHIJKZR'S', Ald., Gal. in textu, Vassæus. - 2v vulg. --12 αὐτοις AR'S'T', Gal. in textu, Vassacus, Chart. in textu, Mack. -13 ἐπιτρέχει ACDFGJKZT', Ald., Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - επιτρέφει R' mutatum alia manu in έπιτρέχει. - 14 σφοδρώς cum δ supra & A. - 15 έπικρατέωσιν AC. - έπικρατούσι S'. - έπικρατέωσι vulg. - A la suite de cette longue énumération, Galien dit que l'auteur n'a fait aucune distinction; que dans beaucoup de cas pareils il faut purger; que, si l'on obéissait à ses conseils, on se tromperait bien des fois ; que, si l'on veut faire les distinctions nécessaires, on trouvera que ce qu'il a dit ne sert de rien, et qu'on n'en sera pas moins obligé de lire beaucoup de volumes; il est juste, ajoute-t-il, que, lorsque des auteurs ne se sont pas donné la peine d'écrire clairement, nous ne nous donnions pas la peine de deviner ce qu'ils ont voulu dire. Au reste Galien reconnaît que ceci n'estqu'une note que l'auteur se réservait sans doute de rédiger .- 16 τοιούτων R', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack .τοιούτων δὲ Β.- 17 κίνδυνοί τε γάρ όξέες Λ. - κίνδυνοί τε γάρ όξεις R' mutatum alia manu in κίνδυνόν τε γάρ έξεις. - κίνδυνόν τε γάρ έξεις C, Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - χίνδυνόν τε γαρ έξεις (sic) Z. -Le texte vulgaire est évidemment préférable à celui de A, et même à celui de C, et des éditions de Galien, suivies par Mack. - 18 ώφελήσεις Λ. ονίνησε R' mutatum alia manu in ονήσεις. - ώφελήσεις προσάγων gloss. F. -ώφελήσης (sic) gloss. G. - 19 τοῦ αὐτομάτου ΛCR'. - ταυτομάτου Vas-83015, et in marg. των αὐτομάτων. - φυσικώς ούτως καὶ οὐ κατά τέχνεν

DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 509 les déjections de matières non digérées, les épistaxis, les hémorrhagies abondantes par le fondement, les emphysèmes, les douleurs intenses dont on ne peut triompher. Dans aucun de ces cas il ne faut purger, car la purgation aura du danger, sera sans aucun avantage et empêchera les libérations et les crises qui pourraient survenir d'elles-mêmes.

24. S'il importe de tirer du sang à un malade, il faut d'abord resserrer le ventre, puis saigner, mettre à la diète et défendre l'usage du vin; du reste on fera suivre au malade un régime convenable, et on lui ordonnera des fo-

gloss. F. - φυσικώς εύτως καὶ εὐ μετά τέχνης gloss. G. - 20 άπαλ. καὶ om. AC (I, restit. alia manu). - ὑγείας gloss. F. - 21 κρήσιας Τ'. κρίσηκς C. - 22 ἀφαιρέσεις S'. - ἀφαιρήσιας Τ'. - 23 ξυμφέρη CDH IKR', Chart, in textu, Mack. - EDUGGEDER Vulg. - GDUGGEDER (sic) R' mutatum alia manu in ξυμφερέει. - ξυμφαιρέειν pro ξ. άΤ'. - ξυμφερέει Gal. in textu, Vassæus. - 24 στερέειν Λ, ce mot est surcharge. - στερέαν gloss. F. - 25 πρότερον.... άφαιρέειν om. A. - πρότερον om. S', Gal. in textu, Vassaus. - πρότερον repetitur GZ. - La répétition de πρότερον dans G et dans Z, montre que Z, qui est beaucoup plus récent, a été copié soit sur G, soit sur un original sur lequel G lui-même avait été copié. Il est presque impossible qu'une pareille coïncidence soit fortuite; et, si l'on parcourt quelques-unes des variantes rapportées dans les pages precedentes, on verra qu'en effet cette coincidence n'est pas fortuite, et que G et Z, sauf dans quelques erreurs ducs inévitablement à la plume du dernier copiste, concordent jusque pour les dernières minuties. Ces minuties, que je note toujours, peuvent ainsi avoir un intérêt sinon philologique, du moins diplomatique. - 26 λιμοκτενέειν R'. - λιμόν, πείναν προσεπιφέρειν gloss. F. - λιμόν, πείναν προσφέρειν gloss. G. - 27 αὐτῶν Λ (R' mutatum alia manu in αὐτέω) S'. - αὐτῶ Gal. in textu, Vassœus, Chart. in textu, Mack. — 28 Dans G ἔπειτα..... αὐτέων est omis; il y a à la marge en encre rouge: τὸ κείμενον, καὶ εἶνον ἀφαιρέειν αὐτέων, έπ. τ. δ. τ. πρ. τ. έ. αὐτέων. - 29 τη om. HR/S', Gal. in textu, Vassæus. — 30 τροφή gloss. F. — 31 τή πρ. om. AC (I restit. alia manu). - τκ άρμοδία gloss. F. — 32 αὐτῶν AR'S', Gal. in textu, Vassæus. — 33 musing A. - musings R', Gal. in textu. Vassæus. - musicus gloss, FG. - 34 er inusion A, et in marg. & mugige er frug, cum a supra f. -- ένίκμοισι Gal. in textu, Vassœus, Chart. in textu, Mack. - ένίκμοισιν vulg. - ενίχμησιν Κ. - ένηχμείσι S' cum í supra η. - ένιγμείσι R' mutatum alia manu in ενίκμοισι. - ένικμαισι C. - διύγρας gloss. F.

 θεράπευε. \*Ην δέ σοι κατάπυκνος ή \* κοιλίη \* δοκέη εἶναι, μαλθακῷ κλύσματι ὁπόκλυζε.

25. "Ην δὲ φαρμαχεῦσαι 4 δόξη, 5 ελλεβόρω 6 ἀσφαλέως 7 ἀνω α κάθαιρε κάτω δὲ 9 μηδενὶ τῶν 'ο τοιῶνδε. '' Κράτιστον '2 δὲ, '3 ἐς οὕρησιν καὶ ἐς ιδρῶτας καὶ ἐς περιπάτους ἀγειν καὶ '4 τριὑει ἤσύχω '5 χρέο, ἴνα μὴ πυχνώσης τὴν '6 ἔξιν' ἢν δὲ '7 κλινοπετὴς ἢ, 'ο ἀλλοι '9 τριβέτωσαν 20 αὐτόν 21 κἢν 22 μὲν 23 ἐν τῷ 24 θώρηκι ὑπὲρ τῶν φρενῶν λυπέη τὸ πάθος, 25 αὐτόν 26 ἀνακαθίζειν ὡς 27 πλειστάκις, καὶ 28 ὡς ἤκιστα 29 προσκλινέσθωσαν 30 ἐς 31 ὅτε δυνατοί 32 εἰσι, καὶ καθίζοντα 33 ἀνατρίβειν 34 μιν 35 πουλὸν χρόνον 36 πολλῷ θερμῷ ἢν 37 δὲ 38 ἐν τῷ κάτω κοιλίη ὑπὸ φρένας 30 ἴσχη τὰ ἀλγήματα, 40 ἀνακέεσθαι '΄ ξυμφέρει, καὶ 42 μηδεμίην κίνησιν 43 κινέεσθαι τῷ 44 τοιῷδε

\* Ιάτρευε DFGHIJKZT'. - θεραπεύσαι R' mutatum alia manu in θεaάπευε. - Galien remarque qu'il n'est pas vrai qu'il faille faire des fomentations humides à tous ceux qui ont été saignés, et que l'auteur aurait dù spécifier dans quels cas elles étaient applicables. - 2 κειλέα gloss. F. - 3 Sozie: A. - Sozz R'S', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - δικε Τ'. - Galien dit que cette remarque, étant évidente d'ellemême, n'avait pas besoin d'être consignée par écrit. - 4 Sei pro Ségn (R' et in marg. alia manu δόξη) S' . - δόξη om. Gal. in textu, Vassæus. - Galien dit dans son Commentaire: « L'auteur parle comme s'il avait énoncé précèdemment la maladie pour laquelle il donne ces conseils. Et cependant il n'en est pas sait mention, soit que la phrase dans laquelle il spécifiait la maladie, ait péri par la faute des copistes, soit que l'auteur ait commis un oubli, et, comme on dit aujourd'hui communément, une distraction. » Ως προειρχχώς τὸ πάθος έφ' οὖ κελεύει ταῦτα πράττεαθαι, του λόγου ποιείται καίτοι ούθευ προείρκκευ ή ούν άπολωλέ τις ρίζοις έν ή το πάθος έδηλουτο, η επιλησμών ήν ο ταυτα γράψας, καὶ τοιούτος οἶος ό νου όνομαζόμενος ύπο των παλαιών (πολλών S', ce qui est la vraie lecon) μετέωρος. Plus loin, Galien dit que l'on peut croire par les conseils que donne l'auteur, qu'il s'agit de douleurs dans ce paragraphe. - 5 ελεβόρω CS'. - 6 ἀσφαλώς S'. - 7 ἀνακάθερε R' mutatum alia manu in ἄνω κάθαιρε. — 8 κάθαιρε cum αι supra ε Α. – καθάραι Β'. — 9 μή δενί Α. – μιθέν C. - μέ, ἐπὶ των τοιούτων pro μ. τ. τ. S'. - το τοιούτων R'. Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - 11 κράτιστον AHR'S', Gal. in textu, Vassæus, Chart.. Mack. - κράτιστα vulg. - 12 δ' C. - 13 addit καί ante ές Τ', - 14 πέψει pro τρίψει S', Ms. R. ap. Chart. - Ce manuscrit royal est sans doute S'. - 15 χρέω ACS'T'. - ποίει, χοω, είς χρείαν έχε,

DU REGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 511 mentations humides. Si le ventre paraît être resserré, il faut prescrire un lavement adoucissant.

25. Si des évacuations sont jugées convenables, vous les procurerez avec sûreté par le haut à l'aide de l'hellébore (veratrum album Lin.); mais dans ces cas (Voyez note 4) ne donnez pas de purgation. Ce qu'il y a de plus efficace, c'est de provoquer l'urine, les sueurs, et de faire faire des promenades; il faut que le malade se fasse de douces frictions, afin d'assouplir le corps; s'il est alité, d'autres le frotteront. Si la douleur siège dans la poitrine au-dessus du diaphragme, on mettra souvent le malade sur son séant, on le laissera couché aussi peu de temps qu'on le pourra, et assis, on le frottera long-temps avec beaucoup d'huile chaude. Si la douleur occupe le ventre au-dessous du diaphragme, il est utile qu'il reste couché, qu'il ne se donne aucun mouve-

μεταχειρίζου, ενέργει gloss. F. - γρώ, είς γρείαν έγε gloss. G. - 16 έξιν Η. — 17 έπὶ κλίνης ἀναπαυόμενος κείμενος gloss. F (G sine κείμενος). — 18 α. τρ. α. om. S', un blanc en tient la place. - 19 τριβέντων A (R' et in marg. alia manu τριβέτωσαν). - 20 αύτων pro αύτον Λ. - 21 καί την AR', Gal. in textu, Vassæus, Lind. - την pro κτιν S'. - 22 μιτ pro μέν D. - 23 έν... ὑπέρ om. S', un blanc en tient la place. - 24 θώρακι JR'T', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - 25 abrev om. A. — 26 ἀνακαθιζέτω Α. - ἀνακαθιζέσθω R', Vassæus. - ἀκιμάζειν Τ'. — 27 πολλάκις R', Vassœus, Gal. in textu. - 28 ώς τκ. om. S', un blanc en tient la place. - ώς om. R', Gal. în textu, Vassæus. - 29 προκλινέσθωσαν Gal. in textu, Vassæus. - τεινέσθωσαν S'. - 30 ώς pro ές DFG HIJKZT', Imp. Samb. - 31 8, 71 Vassmus. - 571 ACS', Ald., Gal. in textu. - on serait aussi une bonne leçon. - 32 cioiv AC. - 33 dvarpeβοντων ACS', Vassæus. - άνατρίβειν R' mutatum alia manu in άνατριβέντων. - 34 μεν FI. - μεν DHJK. - μεν vulg. - μεν T'. - μεν GZ. μιν om. AR', Gal. in textu, Vassatus. - μ. π. χρ. om. S', un blanc en tient la place. — 35 πουλύν C. - πολύν vulg. — 36 θερμώ πολλώ Α. — 37 8' A. - 38 ev om. Gal. in textu, Vassæus. - 39 iogn CDHIKS'T', Chart., Mack. - ισγει vulg. - έχη AR', Gal. in textu, Vassæus. - 40 ἀνακεῖσθαι A (R' mutatumaliamanu in ἀνακέεσθαι). - ἀνακεῖσθαι gloss. FG. -

εσθαι S', a vec un blanc. — <sup>41</sup> χρησιμεύει gloss. FG. – ξυμφέρει.... κινέεσθαι om. R'. — <sup>42</sup> μπδὶ μίαν Α. – μη δὶ μίαν FI. - μπδὶ μίαν II. - μηδεμίαν S', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu.— <sup>43</sup> κινείσθαι Δ S'T'.— <sup>44</sup> τριστώδε pro τοιώδε FGHIJKZT'. - τοιώδε om. S'. 512 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).
σώματι ' μηδὲν προσφέρεσθαι, ἔξω ' τῆς ' ἀνατρύψιος. Τὰ 4 δὲ
5 ἔχ τῆς χάτω ο χοιλίης λυόμενα δι' οὔρων χαὶ ἰδρώτων, ἢν
7 ὅλισθῆ μετρίως, ὑπὸ 8 αὐτοματισμοῦ λύεται ο τὰ 10 σμιχρά '
11 τὰ 12 σφοδρὰ δὲ πονηρόν οἱ 12 τοιοῦτοι γὰρ ἢ ἀπόλλυνται, ἢ
ἄνευ '4 ἄλλων '5 χαχῶν οὐ '6 γίγνονται '1 ὑγιέες, ἀλλ' 18 ἀπο-

26. 31 Πόμα 32 ύδρωπιῶντι: κανθαρίδας τρεῖς, 23 ἀφελών τὴν κεφαλὴν 24 ἐκάστης, καὶ πόδας καὶ πτερὰ, τρίψας ἐν 25 τρισὶ 26 κυάθοισιν ΰδατος τὰ σώματα, 27 δκόταν δὲ 28 πονέη 29 δ πιὼν, θερμῷ βρεχέσθω, 30 ὑπαλειψάμενος 31 πρότερον, νῆστις δὲ πινέτω: 32 ἐσθιέτω δὲ ἀστους 33 θερμούς 34 ἔξ 35 ἀλείφατος.

στηρίζει 19 καὶ 20 τὰ τοιουτότροπα.

· Μή δεν προσφέρεσθαι Α. - ξυιμφέρει pro μηδέν προσφέρεσθαι vulg. μηθέν προσφ. om. (R' cum ξυμφέρει alia manu) S'. - J'ai préferé suivre Α, à cause de la répétitiou oiseuse de ξυμφέρει que présente le texte vulgaire. On pourrait, il est vrai, supprimer ce ξυμφέρει avec R' et S. Mais, le texte vulgaire étant écarté, il m'a semble que l'autorité de A devait prévaloir sur celle de R' et de S'. Le texte vulgaire (cela va sans dire) n'a pas de point avant τω. τ. σ. Il y en a un dans A. - 2 τ. αν. om. S', un blanc en tient place. - 3 ἀνατρίψεως CDHR'T', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mock. - 4 8' AR'S', Gal. in textu, Chart. in textu, Mack. - 5 καί pro έκ Τ'. - 6 καιλίας R' mutatum alia manu in ποιλίης, - ποιλίας gloss. F. - ? δλισθήσαι R' mutatum alia manu in όλισθη. — 8 αύτισμοῦ J. — 9 τὰ om. S'. — 10 μικρὰ R', Gal. in textu, Vassæus. - 11 τὰ om. Λ (R' restit. alia manu) S'. - σφοδρά ACFZ, Chart, in textu. - σφόδρα vulg. - La lecon des quatre manuscrits ici indiqués est la seule bonne; celle du texte vulgaire ne pourrait s'entendre. - 13 τοισίδε ACR'S', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. -14 κακών άλλων DR', Gal. in textu, Vassæus, Ald., Mack. - άλλων άνευ κακών Τ'. - 15 καλών Frob., Vatic. ap. Chart. - 16 γίγνονται C. γίνονται vulg. - γίνοντες R' mutatum alia manu in γίνονται. - 17 ύγιέες A C, Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - ὑγιεῖς vulg. - 18 ἀποστήριζε S'. - 19 και ΛCDKR/S', Gal. in textu, Vassæus, Chart., Ald., Mack. - καὶ om. vulg.- 20 κατὰ τοιουτότροπον pro τ. τ. FGIJZ. - κατὰ pro τὰ LT'. - 21 ante πόμα addunt in tit. περί πόματος ύδρωπιώντος FG. - πόματος ύδρωπικοίς IZ; πόμα ύδρωπικοίς HJT'. - πόμα ύδρωπιώντι est en titre et en marge dans D. - 22 ύδροπιώντι III. 23 ἐκβαλών gloss. FG. — 24 καὶ πόδα; έκάστης Α. — 25 τρισίν C. —

DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 513 ment, et qu'on ne lui fasse rien autre chose que des frictions. Les douleurs du bas-ventre se résolvant par les urines et par les suems dont l'écoulement marche modérément, se dissipent d'elles-mêmes si elles sont petites, causent de fâcheux accidents si elles sont grandes; dans ces cas, les malades succombent ou bien ne guérissent pas sans d'autres maux, car ces affections formeut aussi des dépôts qui se fixent.

26. Potion pour un hydropique: prenez trois cantharides, ôtez-en la tête, les pieds et les ailes, broyez-en les corps dans trois verres d'eau (0, lite 135); lorsque celui qui a bu ce médicament souffre, on lui fait des onctions huileuses, puis des affusions chaudes; la potion doit être bue à jeun, puis on mange des pains chaudes avec de la graisse.

26 κυάθεις vulg. - άντλητερίεις gloss. FG. - 27 όταν AS', Gal. in textu, Vassæus. - ἐπόταν gloss. G. - 28 πονή R', Gal. in textu, Vassæus. πονή gloss. F. - 29 όπιον A mutatum alia manu in ὁ πιών. - πίνον R' mutatum alia manu in πίνων. - πίνων, Gal. in textu, Vassacus. -30 ὑπαλειφόμενος R'S', Gal. in textii, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - 31 πρότερου, νήστης δε πινέτω Α. - δε πρότερου νήστις πινέτω vulg. δέ πρότερον γήστης πινέτω Τ'. - δέ πρότερον γήστις δέ πινέτω CIJR'S', Gal, in textu, Vasszeus, Chart, in textu, Mack. - Le sens est différent suivant que l'on adopte le texte de A ou le texte vulgaire; avec le texte vulgaire, la phrase vent dire que le malade doit faire des onctions huileuses avant de boire à jeun la potion hydragogue; avec le texte de A. elle veut dire que le malade doit faire des frictions huilcuses avant de se laver à l'eau chaude, puis boire à jeun la potion. De ces deux arrangements, le plus naturel est sans contredit celui de A; je l'ai donc adopte, d'autant plus que la leçon de plusieurs manuscrits qui ont deux fois δέ, revient au même pour le sens. - 32 έσθιέτω δέ cm. S'. -33 λεπτούς pro θερμούς S'. - 34 έξαλείφατος HJR'T', Gal. in textu, Vassæus. - 35 ἀλίφατος A. - Galien rapporte au sujet de cette potion hydragogue faite avec les cantharides, qu'un médecin audacieux ayant suivi les prescriptions énoncées dans ce passage, c'est-à-dire, ayant ôté la tête, les pieds et les ailes, et avant fait boire les corps jetés dans trois verres d'eau, le malade, qui sembla soulagé, finit par succomber; que l'on reprocha à ce médecin ce qu'il avait fait, qu'on lui dit qu'il fallait jeter les corps et donner les ailes, les têtes et les pieds, et que c'était ce que prescrivait le passage hipporratique; que ce médecin suivit le conseil, mais

27. ' Ίσχαιμον. 'Όπον 2 συκής 3 έν εἰρίω 4 προσθείναι 5 έσω προς τὴν φλέβα, ἢ 6 πυτίην 7 ξυστρέψαντα 8 ἐμβήσαι 9 ἐς τὸν μυκτήρα, ἢ 10 χαλκίτιδος τῷ δακτύλω 11 προσεπιπασάμενος πίεσον, καὶ 12 τοὺς χόνδρους ἔζωθεν 13 προσπίεζε 14 ἔκαττέρωθεν καὶ 15 τὴν 16 κοιλίην 17 λύσον όνου γάλακτι 18 ἐφθῷ, καὶ τὴν κεφαλὴν 19 ξυρῶν 20 ψυκτικὰ πρόσφερε, ἢν 21 ἔν 22 ὥρη 23 θερμῆ 24 γίγνηται.

28. 25 Σησαμοειδές ἄνω καθαίρει 26 ή 27 πόσις, ήμιόλιον 28 δρα-Χμής 20 ἐν όξυμέλιτι 20 τετριμμένον 31 ξυμμίσγεται δέ 32 καί 33 τοϊ-

que le malade auquel il administra la potion ainsi préparée, n'en mourut pas moins au bout d'un certain nombre de jours. Galien ajouto que cependant, certains hydropiques usent, sans inconvénient, de potions diurétiques préparées avec des canthar ides.

· Ante ισχαιμών addit περί πρός (sic) την έκ δινών αίμορραγγίαν (sic) Α; ίσχνου θεραπεία IJT'; ισχαιμον άριστον Η. - ισχαιμον est en titre et en marge dans D. - ισχναιμών FGZ, Ald. - ισχαιμών om. restit. in marg, alia manu. - 2 σεκής Ald. - 3 ένειρίω Z. - 4 προσθήναι Z. - 5 έσω R', Gal. in textu, Vassæus. - είσω vulg. - έσω.... πιτύην om. S', un blanc en tient la place. - 6 πυτέχν ΗΙΤ'. - πιτύχν vulg. - πυτύχν Κ. - πιτύον Ald. — 7 συστρέψαντα vulg. - συνστρέψαντα Α. - συντρίψαντα Κ. — 8 βύσαι A. - έμβυσαι CDFGIJZT'. - έμβυσαι HK. - βυσαι R' mutatum oat S', avec un blanc. - 9 eig AC alia manu in έμβῦσαι. – JR'S', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - 10 χαλκίτι σπασάμενος S', avec un blanc intermédiaire. — " ἐπισπασάμενος Λ (R' mutatum alia manu in προσεπισπασάμενος). - προσεπιπασάμενος D. - προσεπισπασάμενος vulg. - La leçon du texte vulgaire ne me paraît pas pouvoir s'entendre; il m'a semblé que la véritable leçon était celle de D. - 13 robs om. K. - 13 προσπίεζε AR'S', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - προσπιέζειν vulg. - L'impêratif, donné par plusieurs hons manuscrits, vant mieux que l'infinitif, puisqu'il y a à côté plusieurs autres verbes à l'impératif. - 14 ét énaτέρων των μερών gloss. FG. - 15 τή, om. CR'S'. - 16 κοιλίαν gloss. F. - 17 λύσον A, Chart. in textu, Mack. - λύσαι R'S', Gal. in textu, Vassæus. - 18 ἐφθῶ ΛCH. - ἐφθῶ R' mutatum alia manu in ἐφθῶ. έψημένω gloss. FG. - 19 ξηρών Ald. - ξυρών om. S', un blanc en tient la place. - ξυρίω ἐπιθείς κύπτων τὰς τρίχας gloss. F. - κύπτων τὰς τρίχας gloss. G. - 20 στυπτικά A, Gal. in textu, Vassarus. - έυπτικά (R' mutatum alia manu in στυπτικά) S'. - ψυκτά Τ'. - Le Commentaire de

27. Médicament hémostatique : qu'on applique sur la veine de la laine humectée avec le lait qui sort du figuier, ou bien qu'on enfonce dans la narine un tampon fait avec de la présure, ou bien poussez du colcothar avec le doigt dans la narine, et pressez des deux côtés les cartilages en dehors; en même temps relâchez le ventre avec du lait d'ânesse cuit, rasez la tête et administrez des réfrigérants si la saison est chaude.

28. L'isopyrum thalictroïdes Lin. évacue par le haut; on le prend en potion à la dose d'une drachme et demie (4,6° mmes 86), pilé dans de l'oxymel. On le combine aussi aux

Galien prouve qu'il faut lire ψυκτικά, et non στυπτικά, comme le fait A; Galien dit: « L'auteur, dans l'épistaxis, recommande les révulsifs, tels que les purgatifs, et ce qui exerce sur la tête une action resserrante et astringente, tel que les applications froides. » Τὰ δὲ ἀντισπαστικά καθάπερ ή γαστής λυσμένη, τα δε της κεφαλής πυκνωτικά και στυπτικά, καθάπερ τά ψύχοντα. Ce Commentaire prouve que ψυκτικά est le terme original dont s'est servi l'auteur, et que στυπτικά en est une glose. - 21 èν om. R'S, Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - 22 ώρα θερμά (sic) gloss. F. - 23 θερμή BZR', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - 24 γίγνηται BR', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - γίνηται vulg. - γένηται Α. - A partir de γίνηται, tout manque dans le manuscrit S'; il en est de même pour le manuscrit R', mais dans ce dernier la lacune a été remplie par une autre main. - 25 On lit dans le Glossaire d'Érotien : Σκαικειδές · Διοκλής ούτω σκοί καλείσθηι τον έν 'Αντικύρα ελλέβορον' έτεροι δε πόαν τινά έτέραν ( p. 346, ed. Franz). On voit, si tant est, ce qui est probable, que le scamoïde d'Érotien est le sésamoide du passage actuel, que Dioclès appelait sésamoide l'hetlébore noir (helleborus orientalis Lamark). Mais l'usage de Dioclès ne préjuge pas celui des Hippocratiques; l'auteur de l'Examen de la partie botanique de l'essai d'une histoire pragmatique de la médeeine, par Kurt Sprengel (Paris, 1815), a rapporté le sesamoide à l'isopyrum thalictroïdes Lin. (p. 11); cette détermination a été approuvée par M. Dierbach (Die Arzneymittel des Hippokrates, p. 415). -26 π pro ή C. - 27 addit δε post ή Lind. - 28 δραγμής ΛCIT'. δραμές H. - 29 ante ev addit σταθμός Λ; addit 6 σταθμός vulg. - 6 σταθμός om. DFGHIJKLZT', Imp. Samb., Lind. - σταθμός on έ σταθμός me paraît egalement superflu. - 30 τετριμμένος CR', Gal. in textu, Vassæus. — 31 συνσμίγεται Α. - ένουται gloss, FG. — 32 καί οπ. Τ'. — 33 τοῖς gloss, F.

516 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).
σιν ' ἐλλεβόροισι, καὶ '2 ἦσσον πνίγει τὸ '3 τρίτον μέρος τῆς '4 πόσιος.

29. 5 Τριχώσίος. 6 'Υποθείς τὸ βάιμια τῆ 7 βελόνη ε τῆ τὸ 
2 χύαρ ἐχούση, κατὰ τὸ ὀξὸ τῆς ἀνοι ο τάσιος τοῦ βλεφάρου ἐς 
το 12 κάτω διακεντήσας 13 δίες, 14 καὶ ἄλλο ὑποκάτω τούτου 
ἀνατείνας δὲ τὰ βάιμιατα βάψον καὶ 15 κατάδει, ἔως ὰν 16 ἀποπέση. 
κὴν μὶν 17 ἱκανῶς ἔχη. 18 εἰ δὲ μὴ, 19 ἢν 20 ἐλλείπη, ὁπίσω 21 ποιέειν 
22 τὰ αὐτά. Καὶ τὰς αίμοβροίδας τὸν αὐτὸν τρόπον 23 διώσεις τῆ 
24 βελόνη, ὡς παχύτατον 26 εἰρίου 26 οἰσυπηροῦ βάιμια καὶ ὡς 
μέγιστον 27 ἀποδήσας, 28 ἀσφαλεστέρη γὰρ 29 γίγνεται ἡ 30 Οεραπείη 31 εἶτα ἀποπιέσας, τῷ σηπτῷ 32 Νρέο, καὶ μἡ βρέχε πρὶν 
ἀποπέτη, καὶ 33 αἰεὶ 34 μίην καταλίμπανε, καὶ 35 μετὰ ταῦτα ἀναλαβὼν 36 ἐλλεβορίσαι. 37 Εἶτα γυμναζέσθω καὶ 38 ἀριδρούτω γυμνασίου 39 δὲ τρίψις, 40 πάλη ἀπὸ 41 δρθρου δρόμου δὲ 42 ἀπεχέσθω, 
καὶ μέθης, καὶ τῶν δριμέων ἔξω ὀριγάνου. 43 ἐμεἐτω δὲ 44 δι' ἔπτὰ 
45 ἤμερέον ἢ 46 τρὶς ἐν τῷ μηνί. 47 οὕτω γὰρ ὰν 48 ἔχοι ἄριστα τὸ 
45 ἤμερέον ἢ 46 τρὶς ἐν τῷ μηνί. 47 οὕτω γὰρ ὰν 48 ἔχοι ἄριστα τὸ 
45 ἤμερέον ἢ 46 τρὶς ἐν τῷ μηνί. 47 οὕτω γὰρ ὰν 48 ἔχοι ἄριστα τὸ 
45 ἤμερέον ἢ 46 τρὶς ἐν τῷ μηνί. 47 οὕτω γὰρ ὰν 48 ἔχοι ἄριστα τὸ 
46 ἤμερέον ἢ 46 τρὶς ἐν τῷ μηνί. 47 οὕτω γὰρ ὰν 48 ἔχοι ἄριστα τὸ 
46 ἤμερέον ἢ 46 τρὶς ἐν τῷ μηνί. 47 οὕτω γὰρ ὰν 48 ἔχοι ἄριστα τὸ 
47 ἤμερέον ἡ 46 τρὶς ἐν τῷ μηνί. 47 οὕτω γὰρ ὰν 48 ἔχοι ἄριστα τὸ 
48 ἐχοι ἀριστα τὸ 
48 ἐχοι ἀριστα τὸ 
49 ἐχοι ἀριστα τὸ 
49 ἐχοι ἀριστα τὸ 
49 ἐχοι ἀριστα τὸ 
40 ἐχοι ἀριστα τὸ 
41 ἐχοι ἀριστα τὸ 
41 ἐχοι ἀριστα τὸ 
41 ἐχοι ἀριστα τὸ 
42 ἐχοι ἀριστα τὸ 
43 ἐχοι ἀριστα τὸ 
44 ἐχοι ἀριστα τὸ 
45 ἐχοι ἀριστα τὸ 
45 ἐχοι ἀριστα τὸ 
46 ἐχοι ἀριστα τὸ 
47 ἐχοι ἀριστα τὸ 
48 ἐχοι ἀριστα τὸ 
48 ἐχοι ἀριστα τὸ 
48 ἐχοι ἀριστα τὸ 
49 ἐχοι ἀριστα τὸ 
49

' Ελεβοροισιν AC. - ελλεβόρασιν R', Gal. in textu, Chart. in textu, Vassæus. - ἐλεβόροισι Τ'. - 2 ἔλαττον gloss. F. - 3 τρίον (sic) Κ. -4 πόσηος C. - 5 ante τριχώσιος addunt in tit. περί τριχώσιος κεφαλής F GZ; περί τριχώσιος ΙJ; περί τριχώσεως ΗΤ'. - τριχώσηος C. - M. Velpeau expose ainsi ce procédé opératoire: « Hippocrate passait deux anses de sil à travers la peau, l'une près du bord libre, l'autre vers la base de la paupière, et les nouait ensemble pour renverser les eils en dehors (Nouveaux élements de médecine opératoire. Paris, 1839, t. 3, p. 552). — 6 ύποθείστω (ὑποθείσθω alia manu) ἡάμματι βελόνη pro b. τὸ δ. τη β. Λ. — 7 βελώνη FGZ. — 8 της pro τη Z. — 9 κύαρ Λ. — 10 τάσκος C. — 11 τά pro τὸ Τ'. — 12 ἄνω pro κάτω A. — 13 διάπεμψον gloss. FG. — 14 είναι δ' pro καὶ Α. — 15 κατάδησον Α. - καταδέσμει gloss. FG. - 16 ἀποπέσει A cum οι supra et. - ὑποπέση vulg. -17 αρκούντως FG. - Il manque peut-être quelque chose après έχη; les manuscrits ne fournissent absolument aucune restitution; on pourra sous-entendre καλόν έστιν. - 18 εί ACDFHIJKLR', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - πν vulg. - ήδεμή (sic) T'. - 19 no ACDFHIJKLR'T', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Maek. - εί vulg. - 20 έλλίπη DFHJKZ. - έλίπει Τ'. -21 πιέειν J. - ποιείν gloss. F. - 22 το αύτο Α. - 23 τη βέλτιον ήδίως είσως pro διώσεις τ. β. ως Λ. - 24 βελώνη CFGZT'. - 25 μαλλίου gloss. F. - 26 ύσυπηρού Α. - ύσωπηρού FIJ. - ές ύπηρού R'. - ύσσοιπηDU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 517 hellébores à la dose du tiers de cette potion, et ce mélange cause moins d'étouffèment.

29. Trichiasis. Mettez un fil dans le chas d'une aiguille, passez-le à travers la peau vers le bord libre de la naupière; passez-en un autre à la base : tendez les fils, et faites un nœud, que vous laisserez en place jusqu'à la chute de la ligature. Cela pourra suffire; sinon, c'est-à-dire si les cils ne sont pas assez renversés en dehors, faites en arrière la même opération. Pour les hémorrhoïdes, vous les traverserez avec l'aiguille d'une facon semblable, et vous les lierez avec un brin de laine non layée aussi épais et aussi long que possible; car cela rend l'opération plus sûre. Après avoir serré la ligature, servez-vous du médicament corrosif; n'employez pas de fomentations humides avant la chute des hémorrhoïdes. A yez soin d'en laisser toujours une. Après cela, le malade, s'étant remis, sera purgé avec l'hellébore. Ensuite, qu'il se livre aux exercices gymnastiques, et qu'il essuie la sueur ainsi provoquée; dans le gymnase qu'il se fasse frotter, et qu'il lutte dès le matin ; mais qu'il s'abstienne de la course, de l'ivresse et de toutes les substances âcres excepté l'origanum heracleoticum Lin.; qu'il vomisse tous les sept jours, ou trois fois par mois; car, de cette façon, il aura le corps

ρού Κ. – ὑσσωπαρώ GH. – ὑσσωπαοῦ ρράμιλα (sic) Ζ. – ἐς ὑποροῦ C. – πυροῦ Τ'. —  $^{32}$  ἀποδύσεις Λ. —  $^{38}$  ἀσφαλεστάτα Λ. – ἀσφαλεστέρα gloss. F. —  $^{39}$  γίνεται vulg. —  $^{30}$  θεραπεία DT'. —  $^{31}$  εἶτ' Λ. —  $^{33}$  χρῶ Λ. —  $^{72}$  φίσεις FG. —  $^{33}$  ἐεἰτ R', Gal. in textu, Vassœus, Chart. in textu. —  $^{34}$  μίαν ΛCDIJKR'S', Gal. in textu, Vassœus, Chart. in textu. — μίαν gloss. FG. —  $^{35}$  μεταταῦτα GHZ. —  $^{36}$  ἐλλεβόρισαι Λ. – ἐλλεβορίσαι ΚΤ'. —  $^{37}$  εἶτ' ἀγωμιαζέσθω Λ. —  $^{38}$  ἀφιδρούτω ΛCR', Gal. in textu, Vassœus, Chart. in textu, Vassœus, Chart. in textu. —  $^{40}$  πάλη Λ. – πολλή vulg. —  $^{39}$  τε pro δὲ C, Gal. in textu, Vassœus, Chart. in textu. —  $^{40}$  πάλη Λ. – πολλή vulg. —  $^{70}$  τε pro δὲ C, Gal. in textu, Vassœus, Chart. in textu. —  $^{40}$  πάλη Λ. – πολλή vulg. —  $^{40}$  όριο ΛCR', Ald. —  $^{42}$  ἀφιστάσθω gloss. FG. —  $^{43}$  ἐμείται Λ. —  $^{44}$  ἀριστάσθω gloss. FG. —  $^{43}$  ἐμείται Λ. —  $^{44}$  ἀριστάσθω gloss. FG. —  $^{45}$  ἐμείται Λ. —  $^{44}$  τὰν ο Τσιο (sic) R'. —  $^{45}$  ἔχη Τ'.

518 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). σῶμα: οἶνον δὲ χιβρόν αὐστηρὸν, ὑδαρέα, 1 χαὶ δλίγον 2 τὸ ποτὸν πινέτω.

3(1. 3 Τοῖσι 4 οὲ 5 ἐμπύοισι 6 σχίλλης 7 χαταταμῶν 8 χυχλίσκους ἔψεε ἐν ὕδατι, καὶ ἀποζέσας 1° εὖ μάλα 1' ἀπόχεον, καὶ ἐπιχέας ἀλλο 1' ἔψεε, 12 ἔως 14 ὰν 15 ἀπτομένω 16 δίεφθον καὶ 11 μαλθακὸν φανῆ εἶτα τρίψας λεῖον, 18 ξύμμισγε κύμινον πεφρυγμένον, καὶ λευκὰ σήσαμα, καὶ 19 ἀμυγὸάλας 2° νέας 21 τρίψας ἐν 22 μέλιτι, 23 ἐκλεικτὸν δίδου, καὶ ἐπὶ τούτω 24 οἴνον γλυκύν 25 ροφήματα δὲ, μήκωνος 26 τῆς 27 λευκῆς ὑποτρίψας 28 δχόσον 29 λεκίσκιον, ὕδατι 20 διεὶς 31 σητανίου 32 πλύματι ἀλεύρου, 33 ξψήσας, 34 μέλι ἐπιχέας, 35 χλιερὸν 26 ἐπιβροφέων, οὕτω διαγέτω τὴν 37 ἡμέρην εἶτα ἐς τὰ 38 ἀποβαίνοντα λογιζόμενος 39 τὸ δεῖπνον δίδου.

## 31. 🕶 Δυσεντερίης, κυάμων 🕛 καθαρών 👯 τεταρτημόριου, καί

\* Ante καὶ addit τε vulg. - τε om. A. - \* τὸ ποτὸν A. - τὸ ποτὸν om. vulg. — 3 ante τοίσι addunt in tit. τοίς έμπύοις άπό περιπνευμονίης (περιπλ. DI) ή πλευρίτιδος DFGHIJZ; τοις έμπύοις άποπλευρίτιδος (sic) ή περί (sic) πνευμονίης T'. — 4 δ' A. — 5 έμπύησιν C. — 6 σχίλλης ACDH(I ex emend.) JKR'T', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. σκύλλης vulg. — 7 κατακόψας gloss. FG. — 8 κυκλίσκους ACDFGIIIJ KZR'T', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Ald., Frob. - 20κλισμούς vulg. et Lind. — 9 ἔφε ἐν Λ. - ἐψεῖν ἐν Z.-ἐψεῖν sine ἐν vulg. - J'ai mis l'impératif, dont on trouve des traces dans A, parce que tous les autres verbes sont à l'impératif. Voyez, au reste, sur cette forme douteuse, Lobeck, Aj., p. 181, note 7. — 10 εύμαλα Τ'. — 11 ἀπόχεον Α mutatum alia manu in ἀποχέων. - 12 εψεε (FG cum gloss, έψημένον ποίει) HJZ, Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - #\$\delta \text{te} IR'T'. - #\$\delta \text{te} C mutatum eadem manu in eyeau. - eye vulg. - eye Ald. - eye (sic) A. -13 ώς pro έως CHIR/T'. - μέχρις αν gloss. FG. - 14 αναπτομένω pro αν άπτ. CR'. - αν om. K. — 15 αποτεμένω Τ'. — 16 διέφθον C. — 17 μαλακόν Α. - 18 ξύμμισγε CR', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Lind., Mack. - σύμμισγε vulg. - 19 άμυγδαλίνας Η. - άμιγδαλία Τ'. - ἀμιγδάλας CZ. — 20 λείας pro νέας Α. — 21 συντρίψας Τ'. - 22 οδατι pro μέλιτι A. - 23 έκλεικτου Chart, in textu, Mack. -

DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 519 dans le meilleur état; qu'il use pour boisson d'un vin paillet, de saveur astringente, coupé d'eau et en petite quantité.

30. Empyème. Coupez des tranches d'oignons de scille (seilla maritima L.), et faites les cuire dans de l'eau; quand elles auront bien bouilli, jetez l'eau, versez-en de nouvelle, et faites cuire jusqu'à ce que la scille paraisse au toucher molle et bien cuite, puis broyez-la exactement, mèlez-y du cumin rôti (cuminum cyminum L.), du sésame blanc (sesamum orientale L.), des amandes fraîches, broyez toutes ces substances dans du miel, et faites-en un eclegme que vons donnerez à prendre au malade. Il boira par-là-dessus un vin doux. Pour potage: pilez un lekiskion (0, lure 068) de pavot blanc, humectez avec de l'eau qui a servi à laver de la farine du blé de l'année; faites cuire, ajoutez-y du miel; que le malade prenne ce potage tiède, ct qu'il passe ainsi la journée; puis, considérant ce qui suivra, faites-lui prendre son repas du soir.

31. Dysenterie. Prenez trois onces (81stammes) de fèves d'Égypte nettoyées (nymphæa nelumbo L.), douze branches de

έλλεικτὸν Gal. in textu, Vassæus, Lind. - ἐκλικτὸν vulg. - ἐλλικτὸν CF GIKZR', Ald. - έλικτὸν Η.Ι. - έλλικτὸν Α. - έλικτὸν D. - ἐκλεκτὸν Τ'. - 24 είνου om. ACR', - 25 έρυρήματα Α. - 26 τη λευκή R', - 27 λείης pro λευκής A. — 28 δσον A. — 29 λευκίσκιου A. - λεκίσκου Τ'. - Τ', qui est un si mauvais manuscrit, nous reproduit ici la forme de ce mot tel que Pollux l'attribue à Hippocrate dans ce passage; on lit dans Pollux: Ιπποκράτης δὲ ἐν τῷ πρὸς τὰς Κνιδίας δόξας λεκίσκον εξουκε (Lib. X, cap. 25, p. 477 et 479. Francfort, 1608). Remarquez en outre que Pollux, dans le titre de l'ouvrage d'Hippocrate, substitue δέξας à γνώμας. - 30 post διείς addit ή A. - 31 σητανίω A. - σηπανίου Τ'. - σιτανίου Lind. - σετανείω C. - 32 πλύσματε D. - πλήματε (C, mutatum eadem manu in πλύματι) Τ', Gal. in textu. Vassæus, Ald. — 33 έψτισα; Α. - 34 μελιτι Τ'. - 35 χλιερόν Λ com α supra ε. - χλιπρόν CDHIJK R'T', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - xlizzov Z, Mack. — 36 έπιρυφών Α. - έπιροφέων ZT'. — 27 ήμεραν T'. - ήμεραν gloss. F. — 38 ἀποβένοντα Ζ. — 39 τοδείπνον (sic) Α. — 40 περί δυσεντερίας pro δυσεντερίας in tit. FG (I, et in marg. δυσεντερία) Z. - περί δυσεντεging pro Sugenteging in tit. Dill. - Sugentegind pro Sugenteging T'. -

- 520 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).
- · ἐρυθροδάνου · δυοκαίδεκα · κάρφεα · λεῖα · ξυμμίξαντα καὶ · ἐψήσαντα, η λιπαρὸν διδόναι · ἐκλείγειν.
- 32. 9 'Οφθαλμών' σποδὸς '° πεπλυμένη, '' λιπαρῷ '² πεφυρημένη, '³ ὡς σταῖς '4 μὴ ὑγρὸν, λεῖον '⁵ τρίψας, ὀμφαχίψ τῷ '⁶ τῆς
  πιχρῆς ὅμφαχος '7 ἀνυγρήνας, ἐν ἡλίψ '⁶ τε '9 ἀναξηρήνας, ὑγραίνειν ὡς 2° ἐνάλειπτον' '² ὁχόταν '²² δὲ ξηρὸν γένηται, ²³ λείψ τετριμμένψ ξηρῷ ²⁴ ὑπάλειφε ³⁵ τοὺς ὀφθαλμοὺς, χαὶ ³⁶ παράπασσε
  τοὺς χανθούς.
- 33. <sup>27</sup> 'Γγρῶν· ἔβένου <sup>25</sup> δραχμὴν <sup>29</sup> μίην, χαλχοῦ κεκαυμένου <sup>30</sup> ἔννέα ὀβολοὺς ἐπ' <sup>31</sup> ἀχόνης <sup>32</sup> τρίβων, <sup>33</sup> χρόχου <sup>34</sup> τριώβολον· ταῦτα τρίψας λεῖα, <sup>35</sup> παράχεε οἴνου γλυκέος χοτύλην ἀττικὴν, κάπειτα <sup>36</sup> ἔς τὸν ἥλιον Θεὶς, χαταχαλύψας· <sup>37</sup> δχόταν <sup>38</sup> ξυνεψηθῆ, τούτω <sup>39</sup> γρέο.

δυσεντερίης om. Κ. — 41 καθαρόν Ald. — 42 τεταρτημόριον signifie le quart, et particulièrement le quart d'une obole. Cela fait une dose toutà-fait minime, et les propriétés du fruit du nymphæa nelumbo ne sont pas tellement actives qu'il faille le donner en aussi petite quantité. Les traducteurs latins mettent quadrans, ce qui vaut trois onces; cela ferait une dose plus probable.

¹ Ερυθροῦ δαύκου pro ἐρυθροδάνου R', Gal. in textu , Vassæus , Cod. Basil. ap. Chart. — Co que Chartier appelle Cod. Basil., est l'édition de Bâle de Galien. — ¹ δόδεκα A. — δύο καὶ δίκα T'. — ¹ κάρφεαλία (sic) R'. — καρφεάλια C. — καρφία T'. — ⁴ λεῖα οπι (D restit. alia manu) FGHJKZT'. — ⁵ ξυμμέξαντα DR', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. — συμμίξαντα vulg. — ⁶ ἐψήσαντα A. — έψήσοντα R', Gal., Nassœus, — 7 λιπαρὸν ΛCDFGHIλZR'T'. — λιπαρὰ vulg. — ⁶ ἐλλείχεν ΛCFGIJZR'T', Ald., Gal. in textu, Vassæus. — ⁶ ἐξὸ ἀρθαλμάν γαν δάμρον pro ἀρθαλμάν, in tit. FGTT'. — ante ἀρθαλμάν addit in tit. εἰς ἀρθαλμάν DIII. — post ἀρθαλμών addit εἰς ὀφθαλμάν δάμρον J. — ἄλλο περὶ ἀρθαλμών L. — ἀρθαλμών οπι K. — ¹ο πεπλυμμένη T', Chart. in textu. — πεπλυμμένη C. — ¹¹ λιπαρῶ A. — λιπαρῶς vulg. — ¹² περιμένη A. — περυραμένη C. — ¹¹ δοταίς η Gloss. F. — περυραμένη gloss. G. — περυραμένη A. — περυραμένη A. — δια στάρ vulg. — ώστάρς C. — Quoique στάρς s'emploie aussi pour signifier pidte, cependant σταῖς A.

- DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 521 garance (rubia tinctorum L.), pilez, mélangez, faites cuire, a joutez-y de la graisse, et faites-en un eclegme.
- 32. Maladies des yeux. Prenez des scories de cuivre lavées, pétrissez-les avec de la graisse, comme de la pâte non humide, broyez le tout; humectez avec du jus de raisins non mûrs; faites sécher au soleil, humectez de nouveau jusqu'à consistance d'onguent. Lorsque cette préparation est redevenue sèche, pilez-la finement à sec; frottez-en les yeux, et mettez-en dans les angles oculaires.
- 33. Yeux humides. Prenez une drachme (3,5<sup>ran.</sup>.24) de bois d'ébène, neuf oboles (4,5<sup>ran.</sup>.86) de cuivre brûlé, que vous pilerez dans un mortier, trois oboles (1,5<sup>ran.</sup>.62) de safran (crocus sativus L.), broyez le tout finement, versez-y une cotyle attique (0,<sup>sitre</sup>27) d'un vin doux, puis exposez au soleil en ayant soin de couvrir cette préparation. Quand elle s'est suffisamment digérée, servez-vous-en.

ce sens plus spécialement. — 14 και pro μή Τ'. — 15 συστρίψας Τ'. — 16 πικρώ pro της πικρής F. - της om. CDGHIJKZR'T'. - 17 αν (sic) ύγρήνας Α. - ένυγρήνας L. Lind. - άνυγράνας gloss. FG. - 18 τε om. ACR'. - 19 ξηρήνας A. - αναξηράνας DFGIJKR'T', Gal. iu textu, Vassæus, Chart. in textu. — 20 ἐνάλιπτον FIJT!. - ἀνάλιπτον Κ. — \*\* όταν Λ. — \*\* δ'αύτης pro δέ Λ. — \*\* λείω τετριμμένω (τετρημμένω C) ξηρώ ACR', Gal. in textu, Vassaus, Chart. in textu, Mack. - τρίψης λείον ξηρόν pro λ. τετρ. ζ. vulg. - 24 ύπόχριε Λ. - 25 τους όφθαλμούς om. ACR'. - 26 παράπασε R'. - 27 ύγρὸν ACR'. - ύγροῦ θεραπεία pro ύγρων DFGHIJLZT'. - ύγρων om. Κ. — 28 δραγμάν ΛΙΚΤ'. — 29 μίαν Λ. - μίτο om. vulg. - 30 ένέα Z, Ald. - 31 άκένη Z. - Galien dit dans son Glossaire : « Hippocrate, dans l'Appendice au traité Du régime, nomme le mortier ἀκόνη. Théophraste emploie de même ce mot dans le huitième livre de son ouvrage Sur les plantes. » Ακόνην εν τοις προσκειμένοις τῷ Περί διαίτης οῦτως ὼνόμασε τὴν θυῖαν (leg. θυῖαν): ὡσαύτως δὲ αὐτῷ καὶ ὁ Θεόφραστος ἐν τῷ Περὶ φυτῶν ἀγδόφ. On voit que Foes a en tort de traduire axims par cote. Van der Linden par coticula, et Grimm par Reibstein. — 32 to. 20. to. om. T'. — 33 κάκκου pro κρόκου C. — 34 τοιώβολον ACDFGHIJKZR', Ald., Frob., Chart. in textu, Merc. in textu, Mack. - τριοβολον vulg. - 35 παράνει Λ. - 36 είς D. - 37 δταν A. — 38 συνεψηθή vulg. – έψηθή DFGHIJKZ. – έψηθή  $T^{7}$ . — 39 γςέω AC. - χοι ένέργει gloss. FG. - χρώ τούτω Τ'.

- 522 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).
- 34. ' Πρός τὰς ' περιωδυνίας' ' χαλχίτιδος ' δραχμή, ' σταφυλής' ' δχόταν δυσίν ήμερησι πεφθή, έχπιέσας, σμύρναν χαὶ 
  κρόχον τρίψας, ' χαὶ ' Ευμμίξας τὸ γλεῦχος, ' Εψησον ἐν ' · τῷ 
  ἡλίῳ, χαὶ '' τούτῳ '' ὑπάλειψε τοὺς '' περιωδυνέοντας ' ἔστω δὲ ἐν 
  Χαλχῷ ἀγγείῳ.
- 35. "4 Υπό ύστεριχών "5 πνιγομένων γνώστις "6 πιέσαι "7 τοῖσι 
  "8 δαχτύλοισι" "9 κἢν 2° αἴσθηται, "1 ταῦτα ύστεριχά ἐστιν" ἢν δὲ 
  μὴ, "2 σπασμώδεα.
- 36. <sup>23</sup> Τοϊσιν <sup>24</sup> δπνωτιχοῖσι, <sup>25</sup> μηχωνιον, <sup>26</sup> λεχίσχιον ἀττικόν στρογγύλον, πόσις.
- 1 Είς περιωδυνούντας pro πρ. τ. περ. FG. είς τους περιωδυνούντας in marg., et in textu πρός τὰς περιωδυνίας καὶ τὰ ῥεύματα pro πρ. τ. περ. ΗΙ. - είς τοὺς περιωδυνοῦντας pro πρ. τ. περ. DJT'. - πρὸς τὴν περιωδυνίην καὶ τὰ ῥεύματα L. - εἰς περὶ (sic) όδυνοῦντας Z. - πρὸς τὰς περ. om. K. - Le Commentaire de Galien que je rapporte plus bas, (note 24, p. 524, l. 35 et 36 des notes), montre que les médicaments ophthalmiqueset la remarque relative aux hystériques se suivaient immédiatement. Par conséquent, il s'agit ici non de douleurs en général, mais de douleurs des yeux. - 2 περιοδυνίας AC. - 3 ante χαλκ. addunt και τὰ δεύματα · έστω ACR'; addunt έστω Gal. in textu. Vassaus, Chart. in textu, Merc. in marg. — 4 δραγμή AIJK. - δραγμήν Τ'. - δρ. om. D restit. alia manu. - 5 σταφυλίς F GHIJKZT', Ald. - post στ. addit περχαζούσης L. - 6 οτ' αν δυσίν ήμεραις πεφθή AR'. - έπέταν δύο μέρεα ληφθή vulg. - έπέταν μήρε (sic) αληφθή (sic) T'. - Le texte vulgaire ne me paraît pas donner un sens. Au contraire, le texte de A et de R' présente un sens facile. - 7 καὶ Α. - καί om. vulg. - 8 ξυμμίξας CDFHIJKR'T'. - συμμίζας vulg. -9 εψησον C. - έψημένον ποίησον gloss, FG. - 10 τω om. DH. - 17 τούτο ΑΤ'. - 12 ἐπάλειφε R', Gal. in textu, Vassæus. - 13 περιωδυνέωντας cum c, supra ω et ων A. - τους περιωδυνωμένους gloss. FG. - 14 ante ύπο addunt in tit. ύστερικών γνώσις DFGZ; περί ύστερικών γνώσις IIIJ T'. - 15 πνιγομένης A mutatum in πνιγομέναις. - 16 πιέσαι CIJR', Chart., Mack .- misoat vulg .- 17 rois D .- 18 post roist addit roist A ; addunt δυσί R', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. - δοκτοίλοισι A. - 19 καὶ ἢν R', Gal. in textu, Chart. in textu, Vassæus, Mack. — 20 αἴσθησιν λάβη gloss. F. — 21 ταῦτα Α. - τὰ pro ταῦτα vulg. — 22 σπασμώδη gloss. F. — 23 κατάποτα ύδεριώντων in tit. F; γατάποτα ύδεριώντων GIJZ; καταπότια ύδεριώντων DT1. - 24 ύδρωπιώδεσιν CR', Gal., Vassaus, Chart. - δδροπιώδεσι 1. - όδροπιώδεσι vulg. - όποω-

34. Contre les fortes douleurs des yeux. Prenez une drachme (3,5<sup>run.</sup>24) de colcothar, autant de raisin; lorsque cela se sera digéré pendant deux jours, exprimez; pilez de la myrrhe et du safran; mêlez-y du moût de vin et faites digérer au soleil; vous oindrez avec ce médicament les yeux douloureux. Conservez-le dans un vase d'airain.

35. Moyens de reconnaître une suffocation hystérique. Pressez la malade avec les doigts; si la femme le sent, c'est une attaque d'hystérie; sinon, c'est une attaque de convulsion.

36. Somnolence. Prenez un lekiskion attique rond (0, lite 068) d'euphorbia peplus L.; vous en ferez une potion.

TIZGE A.- Ici commencent de très grandes difficultés, qui vont en augmentant jusqu'à la sin de cette série de formules. S'agit-il ici d'hydropiques comme le disent la plupart des mss., ou de gens qui sont somnolents comme le dit A? Faut-il entendre unxonev dans le sens de pavot, on dans le sens d'euphorbia peplus Lin.? car, dans la Collection hippocratique, ce mot a les deux significations. Il est évident que l'acception de unzientes dépendra soit du choix que l'on sera de ύδρωπιώδεσι, soit du sens qu'on donnera à ὑπνωτικεῖσι; s'il s'agit d'hydropisie ou de somnolence, il est question d'un purgatif; s'il s'agit de procurer du sommeil, il est question d'un somnifère. Or, la première chose qui me frappe, c'est que unvotizat se refuse à être pris dans le sens de malades ayant besoin de somnifères ; il faudrait ou ταισιν άγρύπναισι, ou ύπνωτικόν. Mais ύπνωτικοίσι pent très bien signifier un état de somnolence qui autorise l'emploi d'un purgatif tel que l'euphorbia peplus. Je suis donc porté à adopter la lecon de A, à cause de l'attention qu'il mérite ordinairement, Quelques lignes plus bas, μπκώνιον est employé dans le sens d'euphorbia peplus, puisqu'il s'agit de purgation; mais il ne serait pas sûr d'en arguer pour le sens du μπχώνιον qui fait l'objet de cette note; car nous ne savons comment a été faite cette collection de formules, adjointe à la fin du livre Du régime des maladies aiguës, et si elles ne proviennent pas de sources fort diverses. Je pense donc que la meilleure raison que l'on puisse donner en faveur de la traduction de unadouce par euphorbia peplus, est l'impossibilité de trouver, soit dans la lecon de A, soit dans la lecon vulgaire, le sens qu'il faudrait qu'elles eussent pour que unzones signifiat pavot. Maintenant à quelle dosc ce médicament est-il ici prescrit? Un lexíozio est donné comme l'équivalent de l'oxybaphe, on de l'acetabulum des Romains :

37. \* Λεπίδος \* μήλαι τρείς τῶ πλάτει, καὶ \* ἀλήτου \* ση-

il vaut donc 0 lire068. Un litre équivant, en pharmacie, à deux livres; par conséquent le dexioner vaut 12 d'une livre, c'est-à-dire un peu plus de deux onces. Ou bien encore la millième partie d'un oxybaphe pesait 0, grammes 068; par consequent un oxybaphe ou un λεχίσκιον pesait 68 grammes: or, l'once vaut 32 grammes, ce qui revient au même que par le calcul précédent. Il est impossible de donner deux onces de suc de pavot ; mais il serait encore plus impossible de donner deux onces de suc d'euphorbia peplus. Pourtant on ne peut accuser des erreurs de copiste; un peu plus haut, il est question d'un λεχίσκιον de pavot blanc, et ailleurs (De nat. mul., p. 223, l. 49, ed. Frob. ) de la cinquième partie d'une demi-chénice de pavot blanc , υπκωνος λευκής δσον πεμπτημόριον ήμιχοινικόυ, ce qui fait 12 d'une livre. Le fait est qu'il s'agit, non du suc de la plante, mais de la plante même dont on prenait, en poids ou peut-être en volume, la valeur d'un lexioner; ce qui ôte, il est vrai, la précision aux doses, mais permet de réduire beaucoup les nombres donnés. Cette dose est justement celle que Dioscoride sixe pour le peplus: « Cette plante, dit-il, purge la pituite et la bile à la dose d'un oxybaphe, bu avec un cyathe d'oxymel. » Άγει δὲ Φλέγμα καὶ χολήν όξυβάσου πλήθος, μετά ύδρομέλιτος κυάθου πινέμενος (4,168). D'après Dioscoride, le peplus s'appelle aussi συκή, et μήκων ἀφρώδης; d'après Galien, dans son Glossaire au mot πέπλος, le peplus s'appelle γαμαισύκη, et μήκων άρρώδης, et μηχώνεν. Le peplus de Dioscoride est donc le même que le илиония de notre passage. Ce rapprochement vient en confirmation des raisons que j'ai données pour traduire unxouve, non par suc de pavot, mais par euphorbia peplus. Le Commentaire de Galien est mutilé en ce point; cependant il faut le rapporter, car il y a encore des éclaircissements à en retirer. Après ce que j'ai cité plus haut (p. 515, n. 20) sur les moyens propres à arrêter l'épistaxis, il continue : « Après tout cela, l'auteur écrit des formules de médicaments, et, au milieu, quelques secours chirurgicaux. D'abord il parle de ce qu'on appelle le sésamoïde; puis il décrit l'opération du trichiasis, opérationqu'on nomme anabronchisme, et celles de la ligature deslién arrhoides, ainsi que tout ce qui se rapporte au reste du traitement; apre cela il expose les médicaments et les ptisanes pour les empyémavient ensuite la préparation de médicaments ophthalmiques. Apres quoi, il parle des hystériques ; ensuite de l'euphorbia peplus ; puis d'un médicament hydragogue; puis d'un médicament eccoprotique. Ensin, il termine en donnant, pour l'évacuation des matières alvines et pour celle des eaux, l'euphorbia peplus dans des massepains. La plupart de ces choses sont claires; mais il y en a quelquesDE RÉGIME DANS LES MALAULES AIGUES (APPENDICE). 525

37. Prenez des parcelles de cuivre battu trois fois autant qu'il en peut tenir dans la petite cavité qu'offre l'extrémité postérieure de la sonde; ajoutez de la colle de farine de l'an-

unes d'intercalées qui sont obscures. Je vais les expliquer aussitôt. » Τὰ δ'ἐψεξῆς τούτων ἄπαντα, φαρμάκων ἔγει γραφάς, και τινα παραμεμιγμένα βεπθήματα. Περί πρώτου μέν εύν τον λόγεν πειείται καλουμένου σκοάμου ( σκοαμοειδούς? ). ἐφεξῆς δὲ τριγῶν ἐν τοῖς βλεφάροις χειρουργίαν έγραψεν, ην ονομάζουσιν άναβρογχισμόν, καὶ μετά ταῦτα πάλιν όμοίως αίμορρείδων, και της άλλης ιάσεως είτ εμπύων φάρμακά τε και ροφήματα και μετά ταῦτα σκευασίας φαρμάκων όφθαλμικών εἶτα περί τῶν ὑστερικών γινομένων· είτα και περί τοῦ μήκωνος (τῆς μ. on plutôt τοῦ μηκωνίου)· είθ' έζης ύδραγωγόν φάρμακον, είτ' έκκοπρωτικόν, είθ' έδρικοῖς ύδερικοῖς τε δίδωσι διά μπχωνείου και ζτρίων. Εστιν ουν έφεξης των είρημένων τὰ μέν πλείστα σαφή παρέγχειται δε τινα και άσαφή, περί ων εφεξής ποιήσομαι του λόγον. lei s'arrête le Commentaire de Galien, et l'on voit qu'il s'arrête là où il allait nous donner l'explication de certains endroits difficiles. Du moins, dans ce qui nous en reste, nous trouvons l'énumération des différentes formules et prescriptions que ce passage renfermait : elles y sont dans le même ordre, et il n'y manque qu'une (celle qui est relative à la dysenterie), soit que Galien l'ait omise par inadvertance, soit qu'elle n'existat pas dans le texte qu'il avait sous les yeux, soit enfin qu'elle fit partie de ce qui précède, et qu'elle ne format pas une formule isolée. Cela nous servira à nous reconnaître, et empêchera d'admettre plus ou moins de formules qu'il n'y en a réellement dans le texte hippocratique. - 25 μηκωνίου A. - μηκώνειον Gal. in textu, Vassaus, Chart, in textu. - 26 heliop axxy T'.

' Gardeil a trouvé cette fin du livre hippocratique si obscure, qu'à partir de roiau ὑπνωτικεία il a renoneé à la traduire. « Les neuf ou dix lignes qui suivent, dit-il, ne présentent qu'un tissu de formules indéchiffrables, du moins pour moi. J'en abandonne la traduction, après avoir fait de vains efforts pour en tirer quelque chose de suivi et de raisonnable (t. 1, p. 240). » Voyons si j'y pourrai porter quel que lumière. Après l'euphor bia peplus on μπκώκω, Galien dit que ce qui suit immédiatement, estune formule hydragogue. C'est donc un médicament hydragogue qu'il faut trouver. Il y aurait, dans cette question, peu de certitude à tirer des propriétés des parcelles de cuivre battu, substances que les modernes n'emploient pas. Mais ici il s'agit des propriétés que les anciens y attribuaient. Un passage de Dioscoride où elles sont exposées, contient en même temps tous les éclaircissements désirables sur la difficulté que présente le texte hip-

526 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).
τανίου ' κόλλης' ' ταῦτα ' λεὶα τρίψας, 4 κατάποτα ' ξυστρέψας, δίδου' ο κάτω ύδωρ 7 καθαίρει.

38. ° Κοιλίην  $^9$  έχχοπροῖ  $^\circ$  ές  $^{10}$  ἰσχάδας  $^{11}$  ὁποῦ τοῦ  $^{12}$  τιθυμάλλου ἀπόσταζε  $^{13}$  έπτάχις  $^{14}$  ές  $^{13}$  έχάστην,  $^{16}$  εἶτα  $^{17}$  ές  $^{18}$  χαινόν ἄγγος  $^{19}$  συνθεὶς ταμιεύεσθαι  $^\circ$  δίδου  $^{29}$  πρό τῶν σιτίων.

39. \* Καὶ τὸ \*\* μεχώνιον τρίβου, Εδωρ \*\* ἐπιχίων, \*\* καὶ διη-

pocratique. « Les parcelles de cuivre battu, dit-il, bues avec l'hydromel, procurent l'évacuation des eaux; quelques-uns les pétrissent avec de la farine, et les font prendre en un bole. » Πινωμίνη δὲ (λεπίς) μετὰ μελικρέτου, 5δωρ ἄγει· τινὶς δὲ φυρῶντες αὐτὴν μετὰ ἀλεύρου, ἐν καπατοτίω διδόααι (5, 89). Ainsi, non-seulement ce passage nous apprend que les anciens considéraient les parcelles de cuivre battu, comme un médicament hydragogue, mais encore il se réfère évidemment à la préparation hippocratique; de sorte qu'il n'est pas possible de douter que nous n'ayons ici la formule hydragogue qui, d'après Galien, suivait immédiatement la mention de l'euphorbia peplus. — <sup>2</sup> μᾶλαι ΑD.-μάλαι (sic) Η.- μαλαί vulg.- Voyez Galien, Gloss. à l'article μάλας τῷ πλάτει, qui dit que cela signifie τῷ κυαθίσκῳ τῆς ὀφθαλμικῆς μάλας.— <sup>3</sup> ἐλέτου CDFGHIJKZ. – ἐλεύρω Merc. in marg., Gal. in textu, Vassœus, Chart. in textu. – ἕλλα τοῦ (sic) Α. - ὡλέτου Τ'. — <sup>4</sup> σπανείω ΑC.

\* Κόλλης Α. - κολλήσαντα vulg. - κολλήσας Lind. - La lecon de A se prête beaucoup micux au sens que celle du texte vulgaire. — 2 ante ταῦτα addit πάντα αὐτὰ Α. — 3 λεῖα om. Α. — 4 καταπότια ΑΚ. καταποτά CR', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. -5 ξυστρέψας CR', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. ποιήσας pro ξ. A.-ξυστρέψας om. vulg.— 6 ante κάτω addunt in marg. είς τὸ λύσαι κοιλίην DHIJ. - είς τὸ λύσαι κοιλίην ρεο κάτω δ. κ. κ. κοιλίην éxx. in tit. FGZ. - Cornarius et Van der Linden ont traduit comme si ύδωρ καθαίρει se rapportait à la formule qui précède, et κοιλίην έκκοπροί à la formule qui suit; Grimm a rapporté le tout à la formule qui précède. Le fait est que Cornarius et Van der Linden ont eu raison; car, d'un côté, le médicament hydragogue est la formule qui contient les parcelles de cuivre battu, λεπίς; par conséquent καὶ ὅδωρ καθαίρει est relatif à ce qui précède. Quant à κοιλίην έκκεπροί, ccs mots sont relatifs à ce qui suit, puisque, d'après l'énumération donnée par Galien dans le passage cité plus haut, la formule hydragogue est immédiatement suivie de la formule eccoprotique. - 7 καθαίρειν Ald. - 8 ante zonkiny addit zai vulg. - zai om. ACRi, Ald., Gal. in textu, Vassaus. - zoikiny, zai DHIKT'; dans ces manuscrits zoikiny est rapDU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 527 née; pulvérisez; et faites des pilules que le malade prendra Ce médicament évacue les eaux par le bas.

- 38. Préparation eccoprotique. Exprimez sur des figues sèches le suc de l'euphorbia characias L., sept gouttes sur chaque; puis placez-les dans un vase neuf; conservez-les, et faites-les prendre au malade avant qu'il ne mange.
- 39. Pilez l'euphorbia peplus L., versez-y de l'eau, passez, pétrissez-y de la farine, faites des massepains, versez-y du miel cuit, et faites manger cette préparation à ceux qui ont besoin

porté à καθαίρει.- Comme ύδωρ καθαίρει se rapporte à ce qui précède, ct κειλέην έκκοπροϊ à ce qui suit, il est indispensable de supprimer καί. — 9 екиспрей ACDHIKLR'T', Gal. in textu, Vassæus, Lind. - екисπρεί vulg. — 10 ἐσχάδα ΑCR'. — 11 ἐπεῦ om. Α. — 12 πιθυμάλευ C. - 13 ante έπτάκις addit όσον A; όκόσον CR', Gal. in textu, Vassæus, Chart, in textu, Mack, - 14 els A. - 65 pro és FGJZ, Ald, - és om, C. - 15 εκαστον ACR', Gal. in textu, Vassæus. - 16 ante είτα addunt και παιδίσισιν Α; τω είργωένω Gal. in textu, Vassæus. - Je n'ai pu tirer aucun parti ni de l'une ni de l'autre de ces leçons; à moins qu'on n'entende la lecon de A comme signifiant: même pour des enfants. - 17 si; AT'. - 18 xevèv (A cum at alia manu supra s) CR', Gal. in textu, Vassiens. - 19 συντιθείς AD. - συνθείς vulg. - 20 ante πρό addit το είρημένω vulg.; το ήρημένω DJT1. - το είρημένο om. A CR', Gal. in textu, Vassæus. - Ne ponvant comprendre τω είργωένω, j'ai préferé le supprimer avec A. On aurait pu conjecturer τω έδρικω, conjecture qui m'a été suggérée par le Commentaire de Galien. Au reste, malgré les grandes variétés de leçons que l'on trouve dans les mannscrits, le sens de ce passage est certain, et par conséquent le mode de préparation de cette formule. Mon garant est encore Dioscoride : « Quelques-uns, dit-il, font tomber trois ou quatre gouttes (du suc de tithymale) sur des figues sèches; on laisse sécher ce suc sur les figues, que l'on met en réserve pour l'usage..... Deux ou trois figues ainsi préparées suffisent pour purger. » Τινές δε είς τὰ ξηραινόμενα σῦχα άποστάζουσι σταλαγμούς γ ή δ. καί ξυραίνοντες άποτίθενται...... ίσχάδες μέντοι δύο ή τρείς λαμβανόμεναι, αὐτάρκεις εἰσὶ πρός κάθαρσιν (4, 165). Ainsi se trouve déterminée d'une manière positive la formule eccoprotique qui, d'après Galien, suit la formule hydragogue; et il ne reste plus qu'à préciser la dernière formule, grandement simplifiée par cette elimination successive. - 21 pro zzi habent τος (τος om. D HJ) ύδροπικοίς: τοίσι δέ ύδρωπικοίσι (ύδροπικοίσι Ι) DFHIJ; περί ύδρωπικών: 528 DU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE).

θέων, ἄλευρον : φυρῶν, ε ἰτρίον ε ἀπτῶν, μέλι 4 ἔφθὸν παραχέων, ε τοἰσιν ἔδριχοῖσιν ὑδεριχοῖσί τε τριόγειν δίδου, ε χαὶ τ ἔπιπίνειν ε οἶνον γλυχὸν, ε ὑδαρέα, ἢ : ε μελίχρητον : ὑδαρὲς, : ε τὸ ε ἀπὸ τῶν : 4 χοπρίων : ἢ : ε μηχώνιον : ε ξυλλέγων : 7 ταμιεύου, χαὶ θεράπευε : ε.

τασι δε υδροπικασι (sic) Τ'; τσίαι δε υδρωπικασια GZ; τασι δε υδροπικασια (sic) Κ. – ante καὶ addunt τοῖς υδρωπικασια το μὸν κώνιων τρίβων, υδωρ ἐπιχέας, δίδων ἐσθίειν καὶ ἐπιπίνειν Merc. in marg., Chart. in textu ex cxempl. Vatic., Mack.; cette addition n'est qu'une répétition, altèrée (μὶν κώνιον ρουτ μεκώνιον), et inutile, de ce qui suit immédiatement. C'est donc à tort que Mack l'a reque dans son texte, et que Grimm l'a traduite. — <sup>22</sup> μεκωνίου Α. – μεκώνευν Gal, in textu, Vasseus, Chart. in textu. — <sup>23</sup> post δδωρ addunt τε DFGHIJKZ; addit τε Τ'. — <sup>24</sup> καὶ οπ. GR'. – καλ.... τρώγειν οπ. (D restit. in marg. alia manu sine τρώγειν in restit.), FGHIJKZΤ'.

· Φυρέωνττρίου (sic) A mutatum alia manu in φυρέων νιτρίου. <sup>2</sup> Ιτριον R', Gal. in textu, Vassæus, Chart. — <sup>3</sup> δπτών C. - δπτόν D. - 4 έφθὸν R', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu, Mack. έφθεν AC. - έφθεν om. vulg. - 5 pro τοισεν έ. ύ. τε habent : τοισε ύδρωπιχοίσι vulg.; τοίς ύδρωπιχοίσιν Α; τοίσιν ύδρωπιχοίσιν C; τοίσιν ύδρωmusica R', Gal. in textu, Vassaus, Chart, in textu. - Quoiqu'aucun manuscrit ne donne la leçon que j'ai adoptée, cependant je n'ai pas cru pouvoir me soustraire à l'autorité de Galien, qui dit en parlant de cette formule : « Ensuite l'auteur donne, pour l'évacuation des matières alvines et des eaux, l'euphorbis peplus dans des massepains. » Είθ' έδρικοῖς ὑδερικοῖς τε δίδωσι διὰ μπκωνείου καὶ ἰτρίων. Απ reste, ce n'est qu'une addition légère, et qui ne touche en rien à la signification de la formule. — 6 ante καὶ addunt ἐσθίειν DFGHIJK ZΓ'. - 7 μετά τοῦτο διδούς πίνειν gloss. F. - 8 οίνον om. ACR', Gal. in textu, Vassæus, Chart. in textu. - 9 ύδατηρον gloss. F. - 10 μελι ακρατον Τ'. - μελίκρατον gloss. F. - 11 ύδατηρον gloss, F. - 12 τω pro το I. -- 13 post το addit δè vulg. - δè om. ACR'. - δè doit être absolument supprimé, comme je vais le faire voir dans la note suivante. - 14 κηρίων A. - Ce passage a été une pierre d'achoppement pour tous les traducteurs; et, dans le fait, je n'aurais pas mieux réussi que mes prédécesseurs, si le manuscrit A ne m'avait donné le moyen de lever la difficulté. Foes dit dans son OEconomia au mot μπώνιον, que ce mot signifie aussi le méconium des nouveau-nés, que c'est sans doute à cette substance excrémentitielle que l'auteur hippocratique fait ici allusion, et il traduit en conséquence : at mecoDU RÉGIME DANS LES MALADIES AIGUES (APPENDICE). 529

d'évacuations alvines, et aux hydropiques; ils boiront. par la-dessus, un vin doux, aqueux, ou de l'hydromel, étendu d'eau, et fait avec le résidu de la cire; on bien recueillez l'euphorbia peplus, et conservez cette plante pour les usages de la médecine

nium ex stercoribus collectum recondito, et curato. Ce sens a été suivi par tous les traducteurs excepté Calvus, qui n'a pas traduit κοπρίων, et qui a rendu μιχκώνιον par meconium. Heringa (cap. 24. p. 208) a blame Focs d'avoir rendu unxoner par le méconium des nouveaux-nés, il veut (et en cela il a raison) qu'on y voie le peplus (euphorbia peplus); mais il traduit κοπρίων par fumier, sterquiliniis. disant que les plantes ont des propriétés diverses suivant le terrain où elles naissent, et que l'auteur hippocratique recommande ici le peplus venu sur du fumier. Cette explication n'est pas, non plus, la bonne. On lit dans le Glossaire de Galien : « Konpiwe, ravons de miel; la plupart écrivent κηςίων; ce mot signific le résidu que l'on tire dela cire.» Κοπρίων, πεγικισών, οι δε πγειατοι λοφόσραι κυδίων, δυγοί θε των ἀποπιεσμάτων του κκρού. Le manuscrit A, en nous donnant κκρίων, qui était la lecon la plus habituelle (ci πλεισται), nous a permis de rapporter à sa véritable place la glose de Galien. Il ne s'agit done ni de fumier, ni d'exeréments, mais il s'agit du liquide qui s'écoule des rayons de miel. On voit par cela même pourquoi il faut supprimer le δε antécedent. Κεπρίων est une aussi bonne leçon que κηρίων; il manque avec cette signification particulière dans les lexiques. -4 ante μ. addit ñ A. - ñ om. vulg. - μακώνειον Gal. in textu, Vassæus, Chart, in textu. - μικεύνων Ζ. - 15 συλλέγων Α. - συνάγων gloss. F. - ξυλλέγων om. Τ'. - 16 φύλαττε, αποκείμενον έχε gloss. F. - L'euphorbia peplus se conservait en effet; on lit dans Dioscoride : « Le fruit broyé et chausté se met en réserve. » Αποτίθεται δὲ ὁ καρπὸς καπείς καὶ ἀποβρασθείς (4, 168). — '7 Le manuscrit Z a, immédiatement à la suite, un long morceau qui contient plusieurs formules cosmétiques. - παρέδωκα τοίνων τα τελευτά του λόγου, του περί πτισάνης τε καί των ξιτείων τερτερ. καγγιλδαδερε ο τα μαλτα αρλλοάζας, και εξ τις αλαγνώτο, εύγεσθαι ύπερ έμου του άμαρτωλού Α. - τέλος Ιπποκράτους των περί διαίτης έξέων, περί πτισάνης Ι. - τέλος των περί διαίτης έξέων περί πτισάνης (πτισσάνης D) και προς τας κικδιας γνώμας DJ. - τέλος του περί διαίτης έξέων Κ. - τέλος Ιπποκράτους των περί διαίτης έξέων Η. - τέλος Ιπποκράτους των περί διαίτης όξέων, περί πτισάνης καί πρός τάς κνηδίας γνώμας άμην Τ'. - Ιπποκράτους περί διαίτης όζεων, πτισάνης, πρός τὰς κιιδίας γνώμας C.

FIN DE L'APPENDICE DU TRAITÉ DU RÉGIME DES MALADIES AIGUES. TOM, II. 34

## ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ Α ΚΑΙ Γ.

## ÉPIDÉMIES PREMIER ET TROISIÈME LIVRES:

## ARGUMENT.

Avant toute chose, il faut prévenir la fausse idée que le mot Épidémies pourrait faire concevoir. Il s'agit, dans le livre d'Hippocrate, non pas précisément d'épidémies dans le sens que nous y attachons aujourd'hui, mais de la description de la constitution atmosphérique de quatre années, et des maladies qui régnèrent sous l'influence de ces constitutions; de plus, on y trouve trois séries séparées d'observations particulières. L'auteur fixe, pour les trois premières années, le lieu où il observa: c'est l'île de Thasos, en face de la ville d'Abdère. Pour la quatrième année aucun nom de lieu n'est mentionné.

Hippocrate ne rapporte pas à l'ère des Olympiades ni à aucune antre les années dont il retrace l'histoire pathologique; il met le commencement de chacune à l'automne, et la fin à l'été; il mentionne, pour préciser davantage l'époque des changements atmosphériques, les solstices, les équinoxes, les levers et les couchers de diverses constellations, de Sirius, d'Arcturus, des Pleïades. Galien dit qu'Hippocrate se servit de ces désignations afin de déterminer pour tous les Grecs les saisons dont il parlait, tandis qu'il n'aurait pas obtenu le même avantage en employant des noms de mois; car, ces noms variant de ville en ville, il n'aurait été entendu que de ses compatriotes, qui avaient le même calendrier que

lui. Cette raison est bonne, et c'est peut-ètre aussi celle qui décida Thucydide à noter, dans son histoire, non les mois, mais les saisons de l'année.

1re année. — Hippocrate donne une description très succincte des principaux phénomènes atmosphériques: pluie, vents, froid, etc; cela fait, il revient sur ses pas et entre dans quelques détails sur les maladies qui se manifestèrent pendant ce laps de temps. Dès le commencement du printemps il y eut quelques causus; beaucoup de personnes, surtout parmi les jeunes gens, furent affectées d'oreillons, tantôt d'un seul côté, tantôt de deux; et chez beaucoup aussi il survint, après un intervalle, des gonflements d'un ou des deux testicules ('). Dans l'été et dans les saisons qui suivirent, ceux qui avaient déjà présenté des signes de phthisie se mireut au lit, et chez d'autres la phthisie se manifesta alors pour la première fois. Hippocrate donne des détails assez

(1) Je joins ici en note, à cause de sa res, semblancaivec l'affection dont parle Hippocrate, et à cause de sa brièvelé, la description d'une épidémie d'oreillons suivis d'orchites : « Pendant l'automne de 1779 ..... les habitants de Pegomas, village qui sert presque de faubourg à la ville de Grasse, furent tout à coup attaqués par une fièvre qui, des l'invasion, s'annonça d'une manière extraordinaire : la maladie commençait par un engorgement aux parotides et aux autres glandes salivaires. Cet état, très genant pour la déglutition et la respiration, s'accroissait pendant quatre ou cinq jours avec un mouvement fébrile. Vers le sixième, l'engorgement se portait subitement aux testicules, où il s'établissait une inflammation, accompagnée de tuméfaction considérable; ce qui débarrassait entièrement le gosier. Cette métastase excitait un monvement fébrile un peu plus marqué, mais cette fièvre n'était que symptomatique; car, au bout de quelques jours, c'est-à-dire vers le septième ou le huitième de l'invasion de la maladie, les accidents secondaires se dissipaient, la fièvre tombait entièrement, et le jugement de la maladie était si complet, que les malades p'avaient besoin d'aucun remède, et se trouvaient ainsi guéris d'une manière singulière par les seuls efforts de la nature, Mais ce qu'il y a de singulier, c'est qu'il n'y a eu que les célibataires qui aient été attaques de cette maladie. (Observations sur plusieurs fièvres d'une nature particulière, par M. Rossignoly, médecin de l'hôpital de Grasse. Journal de médecine, 1. 65, p. 188, 1785). »

étendus sur cette phthisie, qui devint très commune; il remarque qu'elle marcha beaucoup plus rapidement que ce n'est l'habitude dans cette affection; la fièvre avait la forme de l'hémitritée; la toux était fréquente, l'expectoration peu abondante, et la plupart avaient de la rougeur à la gorge. Je note qu'Hippocrate ne fait pas mention d'hémoptysies, soit qu'il n'y en ait pas cu, soit qu'il n'ait pas jugé convenable d'en parler.

2º année. - Hippocrate décrit brièvement la constitution de cette année, qui fut humide et froide. De bonne heure, il survint des ophthalmies fluentes et douloureuses, des dysenteries, des lienteries, des diarrhées, des vomissements ; en général, il y avait, dans les maladies, une grande abondance d'humeurs. Beaucoup de fièvres régnèrent pendant l'automne et pendant l'hiver; les causus furent peu communs, peu graves, ils se jugèrent chez la plupart en dix-sept jours, et Hippocrate dit qu'alors il ne vit personne mourir du causus. Les fièvres tierces furent plus fréquentes et plus douloureuses que les causus; les fièvres quartes se manifestèrent aussi et plusieurs fois comme la suite ou le dépôt (ἀπόστασις) d'autres maladies. Hippocrate consacre un long paragraphe à la description d'une fièvre continue (ξυνεγής), il est vrai, mais qui avait néanmoins des redoublements marqués. Elle fut très-grave; plusieurs en moururent, et parmi ceux qui en réchappèrent, elle se jugea chez les uns au 80° jour, et chez les autres elle alla encore plus loin. Je remarque que, vers la fin de la fièvre, il survint des hydropisies; Hippocrate les compte parmi les efforts de guérison que fit la nature, et qui, en général, furent peu utiles dans le cours de cette affection. Il signale encore, comme symptômes du même genre, de petites éruptions qui n'avaient aucune proportion avec la gravité de la maladie, et des parotides qui étaient sans signification avantageuse. Le seul mouvement critique salutaire (et il est digne d'attention), ce fut une affection des voies urinaires qui causait de grandes douleurs, et qui

s'accompagnaitd'urincs ahondantes, épaisses, diverses, rouges, mélangées de pus. Dès que ces accidents se manifestaient, ceux de la fièvre cessaient; la diarrhée, si elle existait, se suspendait, l'appétit revenait, le mouvement sébrile se modérait, et Hippocrate ajoute qu'il n'a vu mourir aucun de ceux qui offrirent ces symptômes.

La description de cette année est suivie de quelques considérations générales sur la coction, les crises et les dépôts. Le devoir du médecin est indiqué en deux mots : être utile au malade, ou du moins ne pas nuire; j'ai développé le sens de cette proposition, T. 1, p. 466; et en même temps Hippocrate rappelle que les trois termes de l'art médical sont la maladie, le malade et le médecin, et que le malade doit combattre la maladie de concert avec le médecin. Ces réflexions sont suivies de quelques règles pronostiques relatives aux phrénitis et aux causns. Tout cela, intercalé entre la seconde constitution annuelle et la troisième. est sans liaison avec ce qui précède et ce qui suit, et prouve dans cet ouvrage un désordre dont nous trouverons ailleurs des traces, qui n'est pas saus doute du fait de l'auteur, et qui a fait dire à Galien que ce livre avait eu du malheur (ἐδυστύγησεν).

3° année. Hippocrate décrit en peu de mots cette année, dans l'été de laquelle il y eut de grandes chaleurs. Pendant l'hiver il observa bon nombre de paralysies, affection qui fut extrêmement commune. Dès le commencement du printemps il survint des causus ; cette fièvre dura pendant l'été, et il n'y eut que peu de morts ; mais, aux premières pluies d'autonine, un plus grand nombre de causus se termina d'une manière funeste. Ceux qui eurent d'aboudantes épistaxis ne succombèrent pas ; chez la plupart il y eut des frissons vers la crise ; quelques-uns devinrent ictériques au sixième jour , et ceux-là furent soulagés ou par un flux d'urine, ou par des évacuations alvines, ou par une hémorrhagie copicuse : pendant le règne de ce causus , les

ieunes gens eurent particulièrement des hémorrhagies, et ceux qui n'en eurent pas moururent; les personnes agées eurent des ictères, ou des dérangements de ventre, ou des dysenteries. Vers le lever d'Arcturus, beaucoup de crises (il s'agit toujours du causus) se manifestèrent au onzième jour : les malades avaient de la somnolence à ce moment. surtout les enfants. Vers l'équinoxe et le lever des Pleïades, les phrénitis furent nombreuses, et funestes pour la plupart. Au début des causus il se présentait des signes qui, dès l'abord, annoncaient une terminaison funeste : c'étaient , entr'autres, de petits frissons, de petites sueurs à la face et aux clavicules, du délire, le refroidissement des extrémités, le plus fort du mal-ètre au quatrième jour, et, à partir de là, la lividité et le froid des extrémités, qui ne se réchauffaient plus. Dans ce causus, Hippocrate remarque que les malades se sauvaient surtout par quatre signes : une épistaxis, des urines abondantes et donnant un dépôt abondant et favorable, des évacuations alvines, une dysenterie ; il arrivait quelquefois que des malades passaient par ces quatre élaborations critiques. Quant aux femmes, le salut était annoncé ou par l'un de ces signes ou par une abondante menstruation; Hippocrate ne vit succomber aucune des malades chez qui un de ces phénomènes survint, excepté une jeune fille qui, ayant eu une épistaxis favorable, mangea inopportunément et mourut. Hippocrate a placé ici des remarques intéressantes sur les intermissions qui surviennent souvent dans les fièvres qu'il a décrites, comme dans les fièvres de tous les pays chauds, et sur les rechutes qui les suivent; il rappelle, avec une concision extrême, quelques règles de pronostic ; il donne une énumération très-succincte des fièvres continues et intermittentes, et il pose en fait que les fièvres continues ont la même marche et la même constitution que les fièvres intermittentes (nous verrons tout-à l'heure ce que sont ces sièvres continues d'Hippocrate); enfin il détermine certains jours critiques.

Suit une série de seize observations particulières qui terminent le premier livre.

Le troisième livre s'ouvre par une nouvelle série de douze observations.

4º année. - Après ces observations, Hippocrate décrit sommairement la constitution d'une nouvelle année; rien u'indique si cette année précéda ou suivit les trois années dont il vient d'être question, ni si elle en fut séparée par un intervalle plus ou moins long. Hippocrate donne d'abord une simple liste des maladies qui prédominèrent durant cette année ; ce furent des érysipèles, des inflammations de la gorge, des causus, des phrénitis, des inflammations aphtheuses de la bouche, des tumeurs aux parties génitales, des ophthalmies, des charbons, sur lesquels je reviendrai dans l'Argument de 2º livre des Épidémies. Cette énumération faite, il reprend une à une les maladies qu'il n'avait fait que nommer. L'érysipèle qui régna alors, fut des plus remarquables; il s'accompagna de gangrènes très étendues, que les moindres causes faisaient naître, et qui détruisaient les chairs, les ligaments et les os. Des membres entiers tombèrent de cette façon; mais, dit Hippocrate, ces accidents étaient plus effrayants que dangereux; car la plupart de ceux chez qui ils survenaient, réchappaient, tandis que l'érysipèle emportait ceux chez qui il ne prenait pas cette marche. La description que donne Hippocrate, a beaucoup de traits de ressemblance avec les formidables épidémies gangréneuses qui, sous le nom de feu Saint-Antoine, de mal des ardents, furent l'effroi des populations au moven âge. Mais une différence essentielle se trouve entre ces deux affections, c'est que la gangrène était salutaire dans l'épidémie décrite par Hippocrate, et excessivement funeste dans les épidémies du moyen âge. Après quelques mots très brefs sur les affections de la gorge qui régnèrent pendant cette année, Hippocrate, continuant à reprendre les maladies qu'il avait nommées dans son énumération, en vient aux causus et aux phrénitis.

Ce causus se caractérisa par du coma dès le début, par des frissons, une fièvre vive, sans grande soif, sans délire. Les paroxysmes étaient dans les jours pairs, et ils amenaient chez les malades la perte de la mémoire, celle de la parole, et la résolution des membres. Les selles étaient fréquentes, il n'y avait ni urine ni hémorrhagie, ni dépôts critiques, la mortalité fut grande. Les phrénitis furent semblables aux causus : le délire ne s'y manifesta pas par des transports violents, et les malades succombèrent par le progrès d'un engourdissement fâcheux. Ici, comme la plupart du temps, les causus sont joints aux phrénitis; il n'est pas, en cet endroit, question des léthargus; mais dans d'autres passages ils sontassociés aux causus (voyez p. 232 et 233 de ce volume), et comptés par conséquent au nombre des maladies febriles aiguës. Il est certain que le causus est une forme, rémittente ou continue, des sièvres endémiques dans les pays chauds ; il s'ensuit que la phrénitis et le léthargus en sont d'autres formes; et mes études sur la pathologie d'Hippocrate m'autorisent non-seulement à identifier le causus, la phrénitis et le léthargus avec les sièvres rémittentes et continues des pays chauds, mais encore à indiquer avec une certaine précision par quels caractères les anciens médecins grecs avaient distingué ces trois formes. Hippocrate passe aux autres affections fébriles qu'il avait déjà énoncées, c'est-à-dire celles qui s'accompagnaient d'aphthes dans la bouche, de flux ulcéreux et de tumeurs aux parties génitales et aux aines, d'ophthalmies produisant des excroissances et souvent la perte de la vue, de charbons, d'accidents appelés pourriture, de grandes pustules et d'inflammations serpigineuses de la peau. Ce passage a beaucoup occupé, à diverses reprises, les médecins qui ont tourné leur attention sur l'histoire et les antiquités de la pathologie. On a cherché à identifier cette description tantôt avec la variole, tantôt avec la peste d'Athènes; c'est un point que j'examinerai à mon tour dans l'Argument du 2º livre des Épidémies. Hippocrate ajoute que, dans la même année, il régna beaucoup d'autres espèces de sièvres : des fièvres tierces, quartes, nocturnes, continues, longues, irrégulières; que toutes furent d'une solution difficile; et qu'un petit nombre de malades succombérent à des hydropisies consécutives qui ne les forçaient pas à garder le lit. Enfin il termine cette revue en disant que, de soutes les affections, la plus funeste fut la phthisie. Il est remarquable qu'Hippocrate joint, dans les deux livres des Epidémies, la phthisie aux maladies aigues fébriles. Ce qui paraît le conduire dans cette assimilation, c'est l'espèce de fièvre à laquelle les phthisiques furent en proie, et qu'il décrit sous le nom d'hémitritée. Hippocrate indique que, dans cette année, la mortalité fut la plus grande au printemps, que l'été fut la saison la plus favorable, et qu'à l'automne il y eut de nouveau beaucoup d'accidents. A ce propos, il remarque que l'été met fin aux maladies de l'hiver, et l'hiver à celles de l'été; et il conseille de s'exercer à reconnaître la constitution de la saison et celle de la maladie; à distinguer le caractère commun, bon et mauvais, de la saison et de la maladie; à diagnostiquer les affections longues et funestes, longues et sans danger, rapides et funestes, rapides et sans danger; à se pénétrer de l'ordre des jours critiques, et à pronostiquer d'après ces bases. Ces observations enseignent quels malades il faut alimenter, et quand et comment.

Le troisième livre est clos par une série de seize malades.

Si l'on veut jeter un coup d'œil sur cette rapide analyse du premier et du troisième livres des Épidémies, on voit qu'ils sont étroitement enchaînés l'un à l'autre par le sujet, et que véritablement ils ne forment qu'un scul et même ouvrage. Mais, d'une part, cet ouvrage a été coupé très malhabilement en deux; car, le premier livre se terminant par une série d'observations particulières, et le troisième s'ouvrant par une série pareille, il est évident que la séparation a disjoint des parties qui ne devaient pas être disjointes. D'autre part,

les quatre constitutions annuelles ne se suivent pas; les trois séries d'observations particulières ne sont pas placées à la suite les unes des autres; ce désordre, qui n'est pas, sans doute, du fait de l'auteur, mais qui remonte aux premiers temps de l'existence de la Collection hippocratique, avait frappé Galien; je crois cependant que ce livre n'a souffert que dans son arrangement, que toutes les parties en existent encore, et qu'un médecin du siècle dernier, Desmars, a indiqué la véritable restauration.

Hippocrate nomme, dans ses descriptions, la phthisie, les fièvres intermittentes, etc.; cela se reconnaît sans peine; et le nom qu'il emploie, désigne pour nous ce qu'il désignait pour lui. Mais en dehors de ces affections, il se trouve des fièvres dont la détermination n'est pas facile; et pour la plupart des observations particulières qu'il a consignées dans son livre, il est difficile de dire de quelle affection il s'agit. Je pense donc qu'avant toute chose, il faut essayer de résoudre la question suivante:

A quelles maladies rapporter, en général, les histoires des malades qu'Hippocrate a consignées dans les Épidémies ?

Que doit-on entendre par le causus, la phrénitis et le léthargus?

Ces questions sont d'une importance capitale pour l'intelligence de la pathologie d'Hippocrate; dès que je les ai eu résolues, une foule de points douteux ou complétement obscurs me sont devenus clairs; doutes et obscurités qui, je pense, ont plus d'une fois détourné les médecins modernes d'une lecture qui, étant peu comprise, demeurait peu fructueuse. Je ne crains pas de dire que, tant qu'on n'en a pas la solution, on est exposé ou à s'imaginer tout autre chose que ce que les observations d'Hippocrate renferment, et à admirer des conceptions qui n'ont de réalité que dans l'esprit des interprètes, ou à renoncer à comprendre les descriptions qu'il nous a laissées, ou à taxer de peu d'exactitude des tableaux qui sont cependant la reproduction de la réalité. Les

ARGUMENT. 539

opinions sur cette question se réduisent à trois : les uns, sans entrer dans aucun détail, sans même soupçonner que cela pût faire difficulté, ont simplement interprété les observations d'Hippocrate comme si elles se rapportaient aux maladies de nos pays, et en particulier à nos fièvres; les autres, plus pénétrants, ont été frappés de la dissemblance de ces observations avec nos maladies, et ils out déclaré qu'Hippocrate donnait des détails trop peu précis pour qu'on pût porter, avec quelque sureté, un diagnostic rétrospectif; d'autres enfin, mais en très petit nombre, ont dit que ces observations étaient relatives aux fièvres rémittentes et pseudo-continues des pays chauds. Ces derniers sont dans le vrai : mais, à ma connaissance, ce qu'ils ont dit se réduit à quelques courtes plirases jetées en passant; ils n'ont donné aucune démonstration de leur opinion, qui des lors n'a pu prendre dans science le rang et l'autorité qu'elle méritait. Pour mon compte, je n'en ai senti la justesse qu'après être arrivé, de mon côté, au même terme. Mais cela importe peu; dans les sciences, personne n'est censé ignorer les travaux de ses devanciers ; cette opinion, puisqu'elle a déjà été consignée, devient nécessairement mon point de départ; et je n'ai plus qu'à prouver méthodiquement un fait qui, n'ayant été qu'énoncé, demeurait toujours une simple allégation.

Deux choses sont à démontrer: 1º que les observations d'Hippocrate ne se rapportent à aucune maladie que nous ayons occasion de voir ici, à Paris; 2º qu'elles se rapportent aux fièvres rémittentes et continues des pays chauds.

Pour mieux fixer la discussion, je transcris une observation quelconque des *Epidémies*, soit la première du 1<sup>er</sup> livre: « Philiscus demeurait près de la Muraille. Il se mit au lit le « premier jour de sa maladie: fièvre aiguë, sueur pénible « pendant la nuit. Deuxième jour, exacerbation générale; le « soir, un petit lavement procura des évacuations de bonne « nature; nuit tranquille. Troisième jour, le matin et jus-« qu'au milieu de la journée, Philiscus parut être sans fiè« vre: mais vers le soir, fièvre aiguë, avec sueur; soif; la « langue se sèche ; urine noire, nuit agitée , point de soin-« meil, délire général. Quatrième jour, exacerbation de tous « les accidents; urine noire; nuit plus supportable; urine de « meilleure conleur. Cinquième jour, vers le milieu de la « journée, léger écoulement, par les narines, d'un sang pur; « urine variée avec des énéorêmes arrondis, semblables à du « sperme, dispersés; elle ne donna point de sédiment. Un « suppositoire produisit l'évacuation de peu de matières avec « des gaz; nuit fatigante; courts intervalles de sommeil; le « malade parle, divague; les extrémités sont complétement « froides, on n'y peut rappeler la chaleur; urine noire, court « sommeil; vers le jour, perte de la parole, sueurs froides, « extrémités livides. Sixième jour, mort vers le milieu de la « journée. Ce malade eut, durant tout le cours de cette fiè-« vre, la respiration rare, grande et comme entrecoupée. La « rate se gonfla et présenta une tuméfaction arrondie; les « sueurs furent continuellement froides; les paroxysmes fu-« rent aux jours pairs. »

Si nous essayons d'identifier cette observation particulière avec quelqu'une des affections que nous voyons à Paris tous les jours, nous n'y réussirons pas. Il va sans dire qu'il faut exclure toutes les inflammations, pneumonie, pleurésie, péritonite, etc.; car il n'y a aucun trait qui nous autorise à voir une phlegmasie dans le tableau tracé par Hippocrate. Il faut donc nous renfermer dans le domaine des fièvres. Ici encore nous retrancherons de notre parallèle, sans plus ample informé, la variole, la rougeole, la scarlatine ; car il n'y a, non plus, dans la maladie de Philiscus, rien qui soit relatif à une fièvre éruptive. On voit que le cercle des identifications se resserre considérablement ; et, à vrai dire, il ne nous reste plus à considérer que la fièvre typhoïde de Paris (dothiénentérie de quelques-uns, Abdominal-Typhus des Allemands), car la fièvre bilieuse est si rare à Paris, elle s'y montre (et encore seulement dans quelques étés chauds ) avec des ca-

ractères si peu tranchés, qu'il convient d'en aller chercher le véritable type dans les contrées où la température est plus élevée. Mais la fièvre typhoïde, outre qu'elle se termine bien rarement au sixième jour , présente de la diarrhée , une céphalalgie sus-orbitaire, un brisement, une stupeur, une éruption leuticulaire, tous accidents dont il n'est pas question dans l'observation d'Hippocrate. En regard de ces caractères négatifs, les caractères positifs sont encore plus probants. En effet, cette observation offre des redoublements tierces, des sueurs froides continuelles, la sécheresse de la langue dès le troisième jour, le froid et la lividité des extrémités, tous accidents qui sont étrangers à la fièvre typhoïde. M. J.-B. Germain, dans sa Thèse inaugurale (1), s'est efforcé de rapporter les observations d'Hippocrate aux différents ordres de fièvres de la Nosographie de Pinel; mais nous connaissons le terrain sur lequel Pinel a pratique; nous savons que les sièvres continues adynamiques, ataxiques, méningo-gastriques et même angéio-teniques répondent, en tant que sièvres, à des formes diverses de la fièvre typhoïde. C'est donc, au fond, avec cette dernière fièvre que les observations d'Hippocrate sont implicitement assimilées dans la Thèse de M. Germain ; assimilation impossible, comme nous venons de le voir.

Le typhus, tel qu'il s'est montré entre autres pendant les années 1813 et 1814, ne fait que de rares apparitions parmi nous; mais il a été tout récemment observé à Philadelphie, en 1836, par M. Gerhard, qui, familiarisé par des études faites à Paris avec notre fièvre typhoide, a donné du typhus une description comparative fort exacte et fort importante dans la discussion générale des fièvres (2). L'éruption pétéchiale qui appartient au typhus, et qui est étrangère aux observa-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les Épidémies d'Hippocrate peuvent-ettes être rapportées à un cadre nosologique. Paris, an XI, 4803.

<sup>2</sup> The American journal of the medical sciences, n. 38, fevrier, 4837.

<sup>-</sup> L'Expérience, nº 46, 20 jauvier 1858, t. 4, p. 241.

tions d'Hippocrate, me dispense d'établir un parallèle plus étendu entre ces observations et le typhus. M. Gerhard, qui, à Philadelphie, a eu occasion de voir des fièvres rémittentes graves, en a séparé le typhus, « Il n'est pas nécessaire, ditil ', d'insister sur le diagnostic du typhus et des fièvres rémittentes autompales. La saison particulière dans laquelle ces dernières prennent naissance, leur marche et leur mode de terminaison, diffèrent, d'une manière trop tranchée, de ce qui a lieu dans le typhus, pour permettre une confusion, à moins qu'on n'apporte dans cet examen une extrême inattention. » Je consigne ici cette remarque d'un médecin qui a observé et le typhus et les sièvres rémittentes graves. Nous verrons un peu plus loin que les sièvres décrites dans les Épidémies sont identiques avec les fièvres rémittentes. Ainsi la maladie de Philiscus relatée par Hippocrate ne se rapporte pas plus au typhus qu'à la sièvre typhoïde.

À ce terme, on comprend comment le diagnostic rétrospectif qu'on a essayé de porter sur les observations d'Hippocrate, a été frappé, tant qu'on est resté dans le cercle des maladies de notre climat, soit d'erreur, soit d'inpuissance.

Mais faut-il s'arrêter dans ces limites? Et, si l'on demandait des termes de comparaison aux auteurs qui ont étudié l'homme malade sous un climat plus analogue que le nôtre à celui d'Hippocrate, ne trouverait-on pas les moyens d'arriver à une détermination plus précise? Cela vant la peine d'être examiné. J'ai jusqu'à présent laissé de côté toute une catégorie de sièvres, celles des pays chands; et, bien que l'on n'ignore pas qu'elles dissèrent de celles de nos contrées, c'est cependant une vérité dont ne sont pas assez persuadés les médecins qui n'ont pas eu occasion de voyager, ou qui n'ont pas remplacé par des lectures cette lacune de l'expérience personnelle.

<sup>1</sup> L'Expérience, nº 20, 40 Cérrier, 1858, L. 1, p. 513.

Tout à l'heure, quand j'ai voulu montrer qu'on ne peut assimiler les descriptions d'Hippocrate à aucune des maladies habituelles dans notre contrée, j'ai cité textuellement une observation des Épidémies. Maintenant, voulant prouver que ces descriptions appartiennent aux fièvres des pays chauds, je vais citer textuellement aussi une observation recueillie par un auteur dans une région dont la latitude diffère peu de celle de la Grèce. On lit dans le livre de M. Maillot (Traité des fièvres ou irritations cérébro-spinales intermittentes, d'après des observations recueillies en France, en Corse et en Afrique. Paris, 1836): « Devos, soldat au 59°, d'une forte constitution, jouissant habituellement d'une bonne santé, entra à l'hôpital de Bone, le 4 juillet, le quatrième jour d'une gastro-céphalite aigue, fort intense et sans rémission appréciable depuis l'invasion; la céphalalgie était atroce, la langue sèche et d'un rouge de sang, la soif inextingnible, l'épigastre douloureux, la peau sèche et brûlante, le pouls dur et fort (Diète, limonade, saignée du bras de quinze onces; soixante sangsues, dont trente à l'épigastre et trente sur le trajet des jugulaires). Le cinq, matin, apyrexie, disparition totale des phénomènes morbides, soit du côté des voies digestives, soit du côté de l'encéphale; pas même de soif (Diète, limonade; vingt-quatre grains de sulfate de quinine à prendre en deux fois, seize grains à sept heures du matin, et huit une heure après). A dix heures, frissons, froid, tremblement; à midi, coma; à deux heures, mort dans l'état soporeux, quatre heures après l'invasion de l'accès (p. 176). »

J'omets les détails de la nécropsie, qui sont inutiles à mon objet, et je n'ai pas besoin de faire remarquer que, bien que M. Maillot se serve du terme de gastro-céphalite pour désigner l'affection de ce militaire, cependant il entend parler d'une fièvre, ainsi que cela résulte non-seulement de la chose elle-même, mais encore du titre qu'il a donné à son observation: Fièvre pernicieuse, comateuse, pseudo-continue, au début gastro-céphalite. Il n'a voulu signaler par là que les

symptômes prédominants qui se manifestèrent du côté de la tête et de l'estomac.

Il est évident que la maladie décrite par Hippocrate, et la maladie décrite par le médecin moderne ont une ressemblance générale dans leur marche et leur physionomie. Dans l'un des malades elle se termine par la mort au 6º jour, dans l'autre au 5° jour ; dans l'un la langue se sèche au troisième jour , dans l'autre elle est délà sèche au quatrième et peut-être auparavant, car ce n'est qu'alors que le malade fut soumis à l'examen du médecin ; dans l'un il y a rémission complète de la fièvre au troisième jour, dans l'autre au cinquième; après cette rémission, la maladie reprend avec une nouvelle violence, pour se terminer d'une manière funeste, chez l'un trois jours après, chez l'autre le jour même de la rémission. Cette observation, je l'ai prise pour ainsi dire au hasard entre une foule d'autres de même nature, recueillies par M. Maillot; le livre de M. J. Clark (Observations on the diseases in long voyages to hot countries. London, 1773), celui de M. W. Twining (Clinical illustrations etc., of the more important diseases of Bengal, with the result of an inquiry into their pathology and treatment, Calcutta, 1835), et d'autres, sont remplis d'observations semblables.

Ce rapprochement, s'il ne suffit pas encore pour prouver l'identité complète entre les fièvres décrites par Hippocrate et celles des pays chauds, suffit du moins pour montrer que nous sommes dans la bonne voie. Poursuivons donc plus loin nos recherches, pénétrons dans les détails; et, s'ils donnent le même résultat que la comparaison générale ou de totalité, il ne pourra plus rester aucun doute sur la vraie nature des histoires de maladies consignées dans les Épidémies

Au nombre des détails caractéristiques, il faut ranger l'état des hypochondres. Si nous feuilletons les recueils des fièvres observées à Paris, ceux de MM. Petit, Bouillaud, Andral, Louis, Chomel, nous n'y rencontrerons que bien

rarement consigné quelque symptôme du côté de l'un ou l'autre hypochondre. J'ai examiné une à une toutes les observations que renferme le livre de MM. Chomel et Genest, sans y trouver un seul cas d'affection des hypochondres. Aussi ces auteurs, en parlant des ramollissements du foie et de la rate que l'on rencontre mainte fois dans la fièvre typhoïde, disent-ils que ces différentes lésions ne se révèlent à nous pendant la vie par aucun symptôme particulier (Lecons de clinique médicale, гіèvre түрноїде, 1834, р. 268). Cette remarque suffit pour montrer que dans la fièvre typhoïde il n'y a, durant la vie, aucune manifestation du côté des hypochondres, sauf pour la rate dont on constate quelquesois le gonflement pendant la vie. Au contraire, dans les histoires des Épidémies, les hypochondres sont souvent affectés, et j'ai été frappé de la fréquence de ce symptôme si rare parmi nous. J'en ai fait le relevé suivant :

1er malade, 1er livre.

20

3°

Gonflement arrondi de la rate sans désignation du jour où il se manifesta.

Au troisième jour, gonflement de l'hypochondre occupant les deux côtés, allongé vers l'ombilic et assez mou; battement continuel dans l'hypochondre.

Au 5° jour, gonflement de la rate, tension de l'hypochondre; au 8° jour, diminution de la rate; apyrexie pendant cinq jours, récidive, et

| 546 ÉPIDÉMIES PREMIER | ET TROISIÈME LIVRES.                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3º malade, 1ºº livre  | aussitôt gonflement de la<br>rate ; au 3º jour de la<br>récidive, diminution de |
|                       | la rate.                                                                        |
| <b>√</b> e            | Le 1er jour, douleur                                                            |
|                       | au cardia et à l'hypo-                                                          |
|                       | chondre droit.                                                                  |
| 8e                    | Gonflement des hypo-                                                            |
|                       | chondres, et tension dou-                                                       |
|                       | loureuse pendant toute                                                          |
|                       | la maladie.                                                                     |
| 10°                   | 1er jour, gonslement                                                            |
|                       | de l'hypochondre, sans                                                          |
|                       | grande tension.                                                                 |
| t I °                 | Dès le début douleur                                                            |
|                       | de l'hypochondre ; 3°                                                           |
|                       | jour, douleur de l'hy-                                                          |

uг 3e pochondre; 4º jour, légère amélioration du côté des hypochondres.

Douleur de l'hypo-12. chondre droit dès le début.

2º malade, 3º livre, 1º série.

13°

3.

1º jour, gonflement douloureux de l'hypochondre; 5° jour, douleurdans l'hypochondre.

Tension molle des livpochondres dès le début; 6° jour, couleur ictérique.

4º jour, gonflement de la rate; tension assez molle de l'hypochondre droit; 21° jour, douleur 3º malade, 3º livre, 1º série.

de l'hypochondre, et battement continuel à la région ombilicale.

2º jour, tension de l'hypochondre droit, laquelle s'étendait vers l'intérieur.

Au 3º jour, tension assez molle de l'hyvochandre des deux côtés.

Dès le début, douleur dans les hypochondres.

Gonflement douloureux de l'hypochondre droit.

Tension assez molle de l'hypochondre, se prolongeant des deux côtés dès les premiers jours.

Sur quarante-deux malades dont Hippocrate a consigné les histoires dans ses Epidémies, ce relevé montre que seize ont présenté quelque symptôme du côté des hypochondres, soit du gonflement, soit de la tension, soit de la douleur, ce qui est une proportion assez forte, et ce qui fait voir en même temps avec quel soin Hippocrate examinait ses malades, Un' tel résultat, qui nous indique tout d'abord un autre état pathologique que celui que nous avons d'ordinaire sous les yeux, est fort remarquable; et, si nous le rencontrons dans les histoires de fièvres des pays chauds, recueillies par des observateurs modernes, il nous sera impossible de ne pas reconnaître que l'identité entre les sièvres des Epidémies et celles des pays chauds croît de plus en plus.

Dans les fièvres rémittentes et continues qui attaquèrent les troupes françaises pendant l'expédition de Morée, on ob-35.

13º malade, 3º livre, 1º série.

serva des symptômes du côté de l'hypochondre. « La plupart des fiévreux qui se plaignaient de douleur à l'hypochondre droit et à la région du duodénum, dit M. Roux, ont offert en même temps une teinte ictérique plus ou moins forte (Histoire médicale de l'armée française en Morée pendant la campagne de 1828, Paris, 1829, p. 60). « Cette indication, quoique brève, suffit pour montrer en général que, dans le cours de ces fièvres, l'hypochondre droit fut affecté. Mais, des cas particuliers étant encore plus précis, j'ai fait le relevé des cas d'affection des hypochondres sur les observations de fièvres continues et rémittentes qu'a publiées M. Twining (Ouvr. cité, tom. 2, p. 248 et suiv.).

- Obs. 152. Au bout de quelques jours, pression sur l'épigastre et les hypochondres, causant beaucoup de malaise, mais non une douleur aiguë.
- Obs. 157. Douleur à l'épigastre, plénitude générale du ventre avec quelque gonflement du foie; onzième jour, tension du foie allégée.
- Obs. 158. Vers le dixième jour, dureté du ventre; le muscle droit de l'abdomen, du côté droit, est plus tendu que celui du côté gauche; onzième jour, le ventre est dur surtout du côté droit; douzième jour, le ventre n'est pas gouflé, mais on observe quelque dureté vers la région du foie.
- Obs. 164. Au début la pression est douloureuse sur la région du foie, de l'épigastre et de la rate.
- Obs. 170. Dès le deuxième jour, tension et plénitude de l'hypogastre et des hypochondres; quatrième jour, plénitude considérable de l'épigastre et des hypochondres.
- Obs. 171. Dès les premiers jours, tension et sensibilité morbide sur la région du foie.

Obs. 172. Dès les premiers jours, gonflement de la rate, lequel cessa avec la maladie.

Obs. 173. - Tension et plénitude dans la région du foie.

Ce relevé, qui a été fait sur vingt-quatre histoires consignées dans l'ouvrage de M.T.wining, nous donne huit malades affectés de quelque symptôme du côté des hypochondres, proportion qui diffère peu de celle que nous avons trouvée pour les Epidémics.

Ce symptôme est très spécial, puisqu'il n'appartient pas aux fièvres de nos climats; il est très caractéristique, car il signale une lésion toute particulière; il a une constance notable, puisque, des deux côtés, il a été observé environ sur un tiers des malades. Il doit compter pour beaucoup dans la décision de la question relative à la nature des fièvres décrites par Hippocrate; question qui, presque résolue par une simple comparaison en bloc, ne demande plus que quelques détails assez importants pour fixer la conviction.

Au nombre de ces détails, il faut ranger l'état de la langue. Les fièvres rémittentes et continues des pays chauds ont cela de particulier, que cet organe s'y sèche de très bonne heure. Ou'on lise dans le livre de M. Maillot: l'observation XXXIX que j'ai rapportée plus haut, la langue était sèche dès le quatrième jour; l'observation XLIV, où, le quatrième jour encore, la langue était sèclie et d'un rouge de sang (pag. 195). Vovez encore dans l'ouvrage de M. Twining : l'observation CLIV, où dès le second jour, la langue était blanche et tendait à se sécher (tongue white, and rather dry) (t. 2, p. 255); l'oliservation CLIX, où la langue est chargée de mucosités bruncs et presque sèche (ib., p. 270); l'observation CLXI, où, au sixième jour, la langue était sèche, mais peu chargée; l'observation CLXVI, où la langue était sèche au troisième jour (ib., p. 305); l'observation CLXX, où la langue était sèche et peu chargée au troisième jour (ib., p. 321); l'observation CLXXII, où la langue est sèche au troisième jour. Qu'on voie enfin dans

le traité de John Clark : l'observation I, où, dès le second jour au matin, la langue est sèche et brûlée (état que les médecins français employés dans l'Algérie désignent souvent par le nom de langue rotie) (p. 151); l'observation VI, où la langue était très brune et brûlée au quatrième jour (p. 170); l'observation IX, où, le troisième jour au matin, la langue était sale et sèche (p. 180); l'observation XII, où, le deuxième jour, la langue était sale et brûlée (p. 187); l'observation XV, où, le troisième jour, la langue était sale et noire (p. 198); l'observation XVII, où la langue était sèche et brûlée (p. 199). Le nombre des cas où de très bonne heure la langue se sèche dans les fièvres rémittentes ou continues des pays chauds, est, on le voit, assez considérable pour que ce symptôme entre en ligne de compte dans l'espèce de diagnostic rétrospectif dont je réunis ici les éléments. Ce symptôme appartient-il aux sièvres du climat de Paris? Se

trouve-t-il dans les observations des Épidemies d'Hippocrate? A la première question, il est aisé de répondre que, dans la fièvre typhoïde, la seule des fièvres de Paris où l'on puisse chercher, avec quelque apparence, un terme de comparaison aux fièvres décrites par Hippocrate, la langue se sèche à une époque plusavancéede la maladie; on netrouve des langues si promptement sèches que dans certains cas de scarlatine maligne, d'érysipèle de mauvais caractère, d'inflammation des reins, etc., toutes affections qui n'ont aucune relation avec les observations des Épidémies. Quant à la fièvre typhoïde, on n'a, pour s'en convaincre, qu'à feuilleter le recueil de MM. Chomel et Genest, ouvrage spécialement consacré à cette maladie. On y lit : « La bouche du malade devient pâteuse, son humidité « diminue, une salive peu abondante et très épaisse l'humecte « imparfaitement; aussi, quand le malade parle, on distingue « quelquefois le bruit que fait la langue en se détachant des « parties avec lesquelles elle était en contact. Si le malade la « tire en dehors et qu'on applique le doigt à sa surface, il ne « s'en détache qu'avec une espèce de difficulté, à raison de la « consistance glutineuse du fluide qui la recouvre. Cet état, « que les observateurs ont désigné par le nom de langue col« lante, est le premier degré de la sécheresse, qui devient or« dinairement complète vers la fin de la première période (Ouvr. cité, pag. 9).» Ce que MM. Chomel et Genest appellent première période, est lepremier septénaire; et, sil'onse reporte aux observations particulières, on trouve que le cas où la sécheresse de la langue a été signalée le plus tôt par ces auteurs, est un cas où elle fut sèche dès le sixième jour (pag. 65).

La seconde question n'offre pas plus de difficultés; ce sont encore uniquement des faits matériels à constater. Dans l'observation I du premier livre des Épidémies, la langue commençait à sesécher le troisième jour; observation II, la langue est sèche dès le premier jour; observation X, la langue devient sèche dans les trois premiers jours; observation XI, langue sèche au quatrième jour ; observation XII , langue sèche dans les trois premiers jours; observation II, troisième livre, première série, langue brûlée dès le début (ἐπεκαύθη): c'est la langue rôtie des médecins français de l'Algérie, et la langue brülée, parched, des médecins anglais ; observation X, langue légèrementsèche dès le premier jour; observation XII, langue légèrement sèche dès le premier jour; observation III, deuxième série, dès le premier jour, langue légèrement sèche; observation X, langue brûlée dès le début; observation XII, langue fuligineuse et sèche dès le début.

Ainsi, dans la fièvre typhoïde de Paris, la langue ne se sèche guère que vers la fin du premier septénaire; dans les fièvres rémittentes et continues des pays chauds, elle se sèche souvent dès le second et le troisième jour; il en est de même dans les fièvres relatées dans les Epidémies. C'est pour ces fièvres un nouveau point de dissemblance avec la fièvre typhoïde, de ressemblance avec celles des pays chauds.

Y a-t-il, dans la fièvre typhoïde de Paris, des apyrexies plus ou moins complètes? Pour répondre à cette question, j'ai parcouru les quarante-six observations que renserme l'ouvrage

de MM. Chomel et Genest. Or, sur ce nombre, je n'ai trouvé qu'un cas (obs. XXX, p. 363) où l'on pourrait voir une apvrexie, bien que cela ne soit pas formellement énoncé. Il en résulte que les apyrexies, si tant est que ce cas en soit un exemple, sont très rares dans la fièvre typhoïde. Des redoublements irréguliers y sont très fréquents, mais les apyrexies sont étrangères à cette affection. Voyons maintenant ce que l'on trouve dans les recueils de fièvres rémittentes et continues des pays chauds. Dans le livre de M. Maillot; observation XXXVII, au sixième jour, soif, céphalalgie, quelques frissons revenant à plusieurs reprises eti rrégulièrement dans la journée; langue un peuesfilée et rouge sur les bords, maishumide; le lendemain, apyrexie, plus de soif, plus de céphalalgie; à la visite du soir.coma(p.471); observationXXXIX, quatrième jour, céphalalgie atroce, langue sèche et d'un rouge de sang, soif inextinguible, épigastre douloureux, peausèche et brûlante, pouls dur et fort; le lendemain au matin, apprexie, disparition totale des phénomènes morbides, soit du côté des voies digestives, soit du côté de l'encéphale, pas même de soif; à dix heures du même jour, frissons, froid, tremblement; à midi, coma; à deux heures, mort dans l'état soporeux (p. 177). On trouve un phénomène analogue dans l'observation XLI, p. 185, dans l'observation XLII, p. 188, dans l'observation XLV, p. 201, dans l'observation XLVII, p. 210. Ce relevé a été fait sur dix-neuf observations. Ainsi, six fois sur dix-neuf, c'est-à-dire presque dans un tiers des cas, il y a eu apyrexie ou rémission très tranchée. C'est une différence notable avec la fièvre typhoïde de Paris. Il faut maintenant se reporter aux Epidémies d'Hippocrate. Observation I, premier livre, le matin du troisième jour et jusqu'au milieu de la journée, le malade parut être sans fièvre, mais vers le soir, fièvre aiguë, etc. Observation III, au neuvième jour, le malade sua; crise, suspension de la sièvre; cinq jours après, récidive, gonflement de la rate, fièvreaiguë, surdité, etc. Observation V, au quinzième jour, la malade vomit, en assez grande abondance, des matières bilieuses et jaunes,

elle sua et fut sans fièvre; mais dans la nuit, fièvre aigue.... au vingt-septième jour, apyrexie, dépôt dans les urines, douleur légère de côté; mais le trente-quatrième jour, retour de la fièvre, etc. Observation VI, au soixante-dixième jour, apyrexie; suspension de la fièvre pendant dix jours; au quatrevingtième; frisson, fièvre aigue, etc. Observation XII, le. huitième jour au matin, frisson, fièvre aiguë, sueur chaude, le malade parut être sans fièvre, peu de sommeil; après le sommeil refroidissement, ptyalisme; vers le soir, beaucoup de délire, etc. Observation XIII, la malade, ayant éprouvé un amendement au septième jour, resta trois jours sans fièvre; mais au onzième, récidive, frisson, fièvre, etc. Observation XIV, au septième jour, sueur, suspension de la fièvre, puis récidive, etc. Observation II, troisième livre, première série, au quatorzième jour, apyrexie, point de sueur...; vers le dix-septième jour, récidive, chaleur; les jours suivants, sièvre aiguë, etc. Observation III, au onzième jour, apyrexie, sueur, interruption de la fièvre pendant deux jours, récidive au quatorzième jour; au vingtième jour, sucur, apyrexie; au vingt-unième, retour du délire, soif légère, etc. Observation V, huitième jour, apyrexie; au neuvième, récidive ...: au dixseptième, nouvelle apyrexie; au dix-huitième, retour d'une légère chaleur, etc. Observation VI, au sixième jour, apyrexie; au septième, frisson, légère chaleur, etc. Observation I, troisième livre, deuxième série, au trente-quatrième jour, apyrexie, puis retour de la chaleur; au quarantième, apyrexie, puis accès irréguliers de fièvre, etc. Observation II, au vingt-huitième jour, apyrexie, puis retour de la fièvre, etc. Observation VII, au vingtième jour, sueur, apyrexie; mais le vingt-quatrième la fièvre reparut, ainsi que la surdité, etc. Observation VIII, au vingtième jour, apyrexie...; au vingtseptième, la fièvre recommença, etc. Observation X, au vingtième jour, le malade sua beaucoup, et il sembla être sans fièvre; mais vers le soir, retour de la chaleur et de toutes les souffrances.

Ainsi, sur quarante-deux cas de fièvre rapportés par Hippocrate, il y a eu seize fois, c'est-à-dire dans plus d'un tiers des cas, tantôt une courte apyrexie comme dans les observations de M. Maillot, tantôt une apyrexie beaucoup plus prolongée. Donc, de ce côté encore, les fièvres des Epidémies ont leurs analogies dans les fièvres rémittentes et pseudocontinues des pays chauds. Quant aux apyrexies qui ne durent pas seulement quelques heures, mais qui s'étendent à plusieurs jours, de sorte que la reprise de la fièvre semble constituer ou constitue réellement une récidive, elles ne manquent pas moins dans la fièvre typhoïde de Paris; car on n'appellera pas de ce nomles accidents fébriles que produisent certaines imprudences, surtout dans le régime alimentaire, lorsque la convalescence a commencé et que l'éruption intestinale achève de se cicatriser. Mais les Epidémies, on vient de le voir, en présentent des exemples caractérisés; et ces exemples ne font pas défaut, non plus, dans les observations de fièvres qu'ont fournies les pays chauds. Ainsi, dans le livre de J. Clark, le malade de l'observation VI, pris de fièvre le 8 septembre, paraît convalescent le 12, et est repris le 20. Cette tendance à récidive est un caractère que les fièvres rémittentes et pseudo-continues tiennent des fièvres intermittentes. Hippocrate avait donné une grande attention & ces récidives, qui ont beaucoup moins occupé les modernes; il les comprenait dans le cours total de la fièvre, et il avait essayé (ainsi qu'on le voit dans les Epidémies) d'en tirer des indications pronostiques sur la marche et la durée des affections.

Ce n'est pas seulement par là que se particularise la marche des fièvres rémittentes et pseudo-continues des pays chauds. Quoique ces maladies aient quelquefois un cours très prolongé, leur nature comporte également qu'elles se terminent dans un délai très bref, soit par la santé, soit par la mort. Je citerai un exemple de chacune de ces terminaisons: « Beuxer, jeune soldat, fort, bien constitué, n'ayant jamais été malade, entra à l'hôpital d'Alger, le 30 juin 1833, à six heures du

ARGUMENT. 555

matin, venant de la Maison-carrée, poste situé dans la Métidia. Il était malade depuis trois jours ; il n'y avait eu ni intermittence, ni rémittence dans les accidents qu'il éprouvait. A son arrivée, il offrait les symptômes suivants : céphalalgie des plus violentes, pouls dur, plein et accéléré, peau brûlante, envies de vomir, soif ardente, langue acérée, muqueuse au centre, d'un rouge vif sur les bords et à la pointe; point pleurétique du côté droit (Diète, eau gommeuse, saignée du bras de vingt onces, soixante sangsues, dont trente à l'épigastre et trente sur le point douloureux). A la visite du soir, vers trois heures, cet homme était dans le coma. Il était donc survenu un paroxysme, et, malgré l'énergie de la médication employée le matin, ce paroxysme était pernicieux (Saignée du bras de vingt onces, quarante sangsues sur le trajet des jugulaires, cinquante disseminées sur l'abdomen). 1er juillet matin ; état voisin de l'apyrexie, intelligence nette. Il ne reste, des phénomènes si graves de la veille, que cette accélération du pouls, sans chaleur à la peau, sans soif, qui persiste toujours pendant quelques beures après la terminaison de l'accès proprement dit(Diète, eau gommeuse, potion gommeuse, vingt-quatre grains de sulfate de quinive en potion, à prendre en deux fois). L'apyrexie s'établit tout-à-fait pendant la journée; dès ce jour il n'y eut plus de fièvre, et la douleur pleurétique, enlevée par la première application de sangsues, ne reparut pas. Le sulfate de quinine fut continué à doses décroissantes pendant quatre jours. Le malade sortit le 26 juillet, après avoir mangé les trois quarts de la portion pendant onze jours (Maillot, p. 168). »

Voilà une maladie des plus graves et des plus menaçantes, terminée en quatre jours par la santé. En voici une autre terminée encore plus rapidement par la mort: « Clavel, soldat au 59°, âgé de vingt-trois ans, d'une bonne constitution, n'ayant pas été malade depuis deux ans qu'il est au réginent, d'une conduite très régulière, entra à l'hôpital de Bone, le 15 décembre 1834, au deuxième jour d'une gastro-

colique à symptômes peu intenses; soif assez vive, enduit légèrement visqueux sur la langue, qui est acérée et rouge sur les bords : peau chaude, pouls accéléré, sans dureté ni plénitude; huit à douze selles dans les vingt-quatre heures (Diète, eau gommeuse, potion gommeuse, trente sangsues à l'épigastre, un quart de lavement amylace avec addition de soixante gouttes de laudanum). 16 matin, apyrexie, plus de soif, langue plate et humide, roséc; une seule selle pendant la nuit (Diète, eau gommeuse, potion gommeuse). A dix heures, invasion d'un accès qui débute par un froid très grand et qui s'accompagne de beaucoup d'anxiété; point de selles, point de vomissements, point de coma, point de délire. Mort à trois heures après midi » (Maillot, p. 188). Des affections semblables, qui sont habituelles dans les pays chauds, portent, quant à leur marche et à leur durée, un cachet tout spécial. Ici, à Paris, on ne pourrait trouver d'exemple d'une rapidité pareille que dans certaines fièvres éphémères, mais la terminaison en est bien rarement funeste, ou dans certaines sièvres éruptives, la scarlatine par exemple; mais il va sans dire que les fièvres éphémères et les fièvres éruptives sont, de leur côté, des entités pathologiques tout-à fait distinctes des fièvres rémittentes et pseudo-continues des pays chauds. Quant à la fièvre typhoïde, si dans quelques cas rares elle se termine par la mort vers le sixième ou le septième jour, elle ne se termine jamais par la santé dans un intervalle aussi court : sa nature ne le comporte pas. Si l'on se tourne vers les observations d'Hippocrate, on verra que plusieurs sont, pour la marche, tout-à-fait identiques à celles que j'ai empruntées tout à l'heure à un médecin contemporain.

A tous ces rapprochements, qui, dans mon opinion, ne laissent aucun doute sur l'identité des fièvres rémittentes et continues des pays chauds avec les fièvres décrites par Hippocrate, j'ajouterai une dernière particularité. M. W. Twining dit dans son ouvrage: « Le commencement des fièvres rémittentes est généralement marqué par de la langueur, de l'op-

pression à la région précordiale, de la débilité, et par cette combinaison particulière de lassitude, de douleur, d'anxiété et de faiblesse, affectant la tête et le derrière du cou, sensation que le docteur Curry avait coutume de décrire sous le nom d'angoisse fébrile (febrile anguish), » (Ouv. cité, t. 2, p. 291). Cette douleur du cou ne manque pas non plus aux observations d'Hippocrate. Ainsi, on lit dans l'observation II, premier livre : « Le malade commença à souffrir dans les lombes, il eut de la pesanteur de tête et un sentiment de tension dans le cou, ήρξατο δὲ πονέειν καὶ όσουν, καὶ κεραλης εἶχε βάρος, καὶ τραγήλου ην ζύντασις. « Dans l'observation IV, les douleurs de la tête, du cou et des lombes sont signalées (κεφαλής δέ καί τραγήλου και δοφύος πόνος). Le même symptôme est indiqué dans les mêmes termes, observation V. Même symptôme dans les observations X, XIII, XIV, dans l'observation IV, troisième livre, deuxième série, et dans l'observation XIV. Cette particularité symptomatique, qui appartient aux fièvres rémittentes et pseudo-continues des pays chauds à peu près comme la céphalalgie sus-orbitaire à notre fièvre typhoïde, n'a pas échappé, on le voit, à l'attention d'Hippocrate. Si elle montre combien Hippocrate a été observateur exact des phénomènes pathologiques, elle montre aussi, d'une manière frappante, l'identité des fièvres des Épidémies avec celles des pays chauds; car, plus le phénomène est spécial et d'une observation délicate, plus la coincidence est convaincante.

Les fièvres rémittentes et continues des pays chauds ont encore, dans leur symptomatologie, ceci de particulier, que les refroidissements du corps et des membres, les sueurs froides et la lividité des extrémités y sont fréquentes. Pour donner une idée un pen complète de ces symptômes, je citerai d'abord la description de la fièvre algide, suivant M. Maillot, description qui représente l'état de refroidissement porté à un plus haut degré qu'on ne le trouve dans les Épidémies, mais qui, en raison même de ce qu'elle a de tranché, signale fortement à l'attention la condition patholo-

gique dont il s'agit ici. J'y joindrai quelques remarques de M.W. Twining, qui concourent au même but, et qui ont, pour la discussion actuelle, l'avantage d'être directement applicables aux observations d'Hippocrate.

« La fièvre algide, dit M. Maillot, n'est pas généralement, comme on le dit, la prolongation indéfinie du stade de froid; je l'ai vue rarement débuter de la sorte. Il y a même entre ces deux états un contraste frappant. Dans le premier stade des fièvres intermittentes, la sensation du froid est hors de toute proportion avec l'abaissement réel de la température de la peau, tandis que, dans la fièvre algide, le froid n'est pas percu par le malade, alors que la peau est glacée. C'est ordinairement pendant la réaction que commencent à paraître les symptômes qui la caractérisent : souvent ils surviennent tout à coup au milieu d'une réaction qui paraissait franche. Au trouble de la circulation succède en peu d'instants et presque sans transition le ralentissement du pouls, qui devient bientôt très rare, fuit sous le doigt et disparaît; l'abaissement de la température du corps va vite et suit la progression promptement décroissante de la circulation ; les extrémités, la face, le torse, se refroidissent successivement: l'abdomen seul conserve encore quelque temps un peu de chaleur; le contact de la peau donne la sensation de froid que procure le marbre... Les lèvres sont décolorées, l'haleine froide, la voix cassée, les battements du cœur rares, incomplets, appréciables seulement par l'auscultation; les facultés intellectuelles sont intactes, et le malade se complaît dans cet état de repos, surtout lorsqu'il succède à une fièvre violente ; la physionomie est sans mobilité; l'impassibilité la plus grande est peinte sur son visage; ses traits sont morts. La marche de cette fièvre est très insidieuse; il n'est peut-être personne dont ellen'ait surpris la vigilance; avant d'être familiarisé avec l'observation des accidents de cette nature, on prend souvent pour une très grande amélioration due aux déplétions sanguines, le calme qui succède aux accidents inflammatoires : et plus d'une fois.

dans de semblables circonstances, on n'a été détrompé que par la mort soudaine du malade... Toutes les fois qu'à une réaction plus ou moins forte, on verra succéder tout à coup un ralentissement du pouls, avec pâleur de la langue et décoloration des lèvres, on ne devra pas hésiter à diagnostiquer une fièvre algide. La temporisation ici donne la mort en quelques heures. Dans quelques cas très rares, j'ai cependant vu cet état algide se prolonger trois ou quatre jours. Le malade expire en conservant toutes ses facultés intellectuelles; il s'éteint comme par un arrêt de l'innervation. Lorsque la mort n'est pas le terme de cet état morbide si grave, le pouls se relève; la peau reprend sa chaleur naturelle; quelquefois alors la réaction détermine une irritation de l'encéphale ou des voies digestives; mais rarement elle est assez intense pour qu'on soit obligé de la combattre par des déplétions sanguines (Ouv. cité, p. 32). "

M. Twining a remarqué, de son côté, la tendance qu'ont les fièvres rémittentes et continues des pays chauds, à produire le refroidissement, les sueurs froides et la lividité des extrémités. « Les types du plus mauvais caractère, dit-il (Ouvr. cité, t. 2, p. 290), qui se présentent pendant les saisons malsaines, ressemblent beaucoup aux fièvres pernicieuses intermittentes des localités les plus insalubres du midi de l'Europe; ils sont caractérisés par des symptômes indiquant l'extrême congestion du sang dans un ou plusieurs organes importants, et on y remarque de bonne heure l'invasion de la faiblesse, de la gêne de la respiration, un pouls petit et faible, de l'anxiété, la prédominance des sueurs froides prolongées, qui quelquesois durent plusieurs jours et sont accompagnées de syncopes, du froid et de la lividité des extremités, tandis que la tête est chaude. » Et un peu plus loin, p. 291 : « Il y a beaucoup de diversité dans les symptômes suivant les cas. Chez des malades de constitution délicate, qui ont long-temps souffert de fatigues, de privations et des inclémences de l'air, et chez qui la maladie pendant plusieurs jours a été précédée

de débilité et d'un état non précisément fébrile, nous trouvons souvent un pouls faible et rapide; la langue est humide et peu chargée, avec des mucosités grises; parfois elle est complétement pâle; les conjonctives sont pâles, et la face parfois prend une teinte livide et cadavéreuse; les gencives sont livides; la tête et la poitrine, quoique chaudes au temps du paroxysme, sont bientôt couvertes d'une sueur froide; les extrémités demeurent froides pendant plusieurs heures après la terminaison du paroxysme. » Enfin, pag. 294: « A la fin du quatrième ou cinquième paroxysme, et parfois plus tôt, quelques malades continuent à devenir de plus en plus froids et faibles jusqu'à ce qu'ils meurent. J'ai connu des cas où un seul paroxysme est devenu fatal, de cette façon, chez des personnes délicates qui avaient beaucoup souffert de fatigues et de privations. Dans les formesles plus intenses, il y a deux périodes de chaque paroxysme, accompagnées de danger; l'une est durant l'accroissement de la chaleur morbide, quand l'excitation fébrile et l'action artérielle sont fortes, et que des épanchements se forment dans le cerveau ou d'autres organes importants. L'autre période de danger est à la fin du paroxysme, quand l'excitation morbide et l'action vasculaire ont cessé, quand les capillaires paraissent dans un état de relâchement, quand la langueur et la débilité prévalent. En certains de ces cas, le malade tombe graduellement dans un état qui a quelque ressemblance avec le collapsus cholérique et la syncope; et le froid continue jusqu'à ce que le malade menre. »

Ces symptômes observés et décrits par M. W. Twining se retrouvent dans les *Épidémies*. Sur quinze des quarante-deux malades dont Hippocrate nous a transmis l'histoire, j'ai noté des phénomènes analogues. En voici le relevé:

1e malade, Ie livre.

Au cinquième jour, extrémités complétement froides et qui ne se réchauf-

fèrent plus; au sixième iour, extrémités livides. 2e malade. 1er livre Sixième jour, extrémités froides, livides; septième jour, les extrémités ne se sont pas encore réchauffées; huitième jour, les extrémités se sont un neu réchauffées: dixième iour, les extrémités sont de nouveau froides. Dans les premiers iours. 4e malade, ibid. extrémités froides Cinquième jour, extré-Se malade. ibid. mités froides, un peu livides. Troisième jour, sueur 11e malade. ibid froide générale ; sixième jour, extrémités froides. Au huitième jour d'une 6º malade, IIIº livre, 1º séric. récidive . extrémités froides, et dès lors elles le furent toujours. Extrémités froides, li-7e malade. ibid. vides. Troisième jour, extré-Se malade. ibid. mités livides et froides. Extrémités froides duge malade, ibid. rant tout le cours de la maladie. Quatrième jour, extré-11e malade, ibid. mités froides; cinquième jour, extrémités froides,

un peu livides; sixième iour, même état.

| 12° malade, III° livre, I <sup>re</sup> série. | Deuxième jour, petites<br>sueurs froides autour de<br>la tête; septième jour,<br>vers le soir, sueur froide<br>générale, refroidissement,<br>extrémités froides, qu'on<br>ne peut plus réchauffer; la<br>chalcur n'y revint qu'au<br>dixième jour; au onzième<br>jour, elles redevinrent<br>froides. |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3º malade, IIIº livre, 2º série.               | Deuxième jour, refroi-                                                                                                                                                                                                                                                                               |

dissement des extrémités, particulièrement de la tête et des mains.

5. malade. ihid.

ibid.

Deuxième jour, extrémités froides. Extrémités froides dans

13 malade. ibid.

14e malade,

les premiers jours. Au quatorzième jour,

extrémités froides, et mort au dix-septième jour. Dans les premiers jours,

ibid. 15e malade,

extrémités froides.

En cela encore, les fièvres des Épidémies concordent avec celles des pays chauds.

On ne m'objectera pas sans doute d'avoir sait entrer dans ma comparaison les fièvres du Bengale, pays beaucoup plus méridional que la Grèce, car les fièvres des contrées chaudes ne sont séparées que par des nuances; elles portent l'empreinte d'un caractère commun, et ce caractère essentiel est la possibilité d'un échange entre l'intermittence, la rémittence et la continuité. Il est marqué dans les fièvres du Bengale, il l'est dans celles de l'Algérie; il ne l'est pas moins dans celles de la Grèce; et les fièvres décrites par Hippocrate sont encore les fièvres

qui ont tant fait souffrir l'armée française dans l'expédition de Morée. « Le règne des fièvres intermittentes, rémittentes et même sub-intrantes avec un caractère pernicieux, dit M. Roux, était très remarquable. On a vu plus : on a observé des fièvres continues avec des exacerbations très prononcées, dont le danger a été imminent. Au type rémittent et surtout sub-intrant, se trouvait presque toujonrs jointe une congestion plus ou moins vive, et d'ordinaire intense de la membrane muqueuse gastro-intestinale (Histoire médicale de l'armée française en Morée pendant la campagne de 1828, Paris, 1829, p. 38). » Et ailleurs : « Quoique le nombre des fièvres périodiques, intermittentes ou rémittentes, soit toujours très grand, il semble cependant diminuer, et celles qui sont d'un caractère pernicieux, devenir moins communes (pag. 49). Ainsi, la Grèce est réellement sous un climat qui en fait le siège de fièvres rémittentes et de fièvres continues, avant même nature que les rémittentes; or, ces fièvres sont comparables dans tous les pays chauds. Ici, on le voit, deux arguments partis de deux points différents aboutissent à un même terme. Les fièvres rémittentes et pseudo-continues sont à la fois celles que les observateurs modernes constatent aujourd'hui dans la Grèce, et celles que la discussion précédente a identifiées avec les fièvres décrites par Hippocrate. La Grèce antique et la Grèce moderne sont, à vingt-deux siècles de distance, affligées par les mêmes fièvres; et cela prouve que les conditions climatologiques n'y ont pas essentiellement changé; car l'homme, qui en est un des réactifs les plus sensibles, y donne aujourd'hui comme alers la même réaction.

Ayant montré que les observations d'Hippocrate se rapportent aux fièvres rémittentes et pseudo-continues, j'ai, par cela même, montré qu'elles ne se rapportent ni à la peste, ni à la fièvre jaune. J'aurais pu, d'ailleurs, exclure directement ces deux fièvres; car les malades dont Hippocrate nous a transmis l'histoire, n'ont eu ni bubons, ni vomissement noir.

Jυ

M. Maillot, dont le livre m'a été d'un si grand secours dans cette discussion, exprime, à diverses reprises et sous diverses formes, son étonnement de ne plus trouver, dans l'Algérie, les maladies qu'il était accoutumé à observer en France, Je citerai entre autres le passage suivant qui contient des remarques sur une observation de fièvre pseudo-continue : « On chercherait en vain à trouver, dans ce qu'a de spécial cette maladie, quelques analogies avec ce qu'on observe dans les gastro-céphalites continues . Jamais, dans ces dernières, on ne voit l'état algide, qui est venu si brusquement ici déterminer la mort. Ce sont là des faits à peu près inconnus hors des pays chands et marécageux. Lorsque, d'une part, ces étranges accidents se multiplient à l'infini et deviennent presque toujours mortels, si l'on n'oppose, dès le début, que les antiphlogistiques aux affections continues de ces dernières localités; lorsque, de l'autre, ils sont souvent prévenus et enrayés par la médication propre aux fièvres intermittentes, n'est-on pas en droit de les considérer comme étant de même nature que celles-ci, malgré les analogies qui tendent à les ranger parmi les affections continues (Ouvr. cité, pag. 198)? » Puisque les médecins qui, du climat de la France, sont soudainement transportés sous celui de l'Algérie, ne reconnaissent plus les phénomènes pathologiques qui leur étaient familiers, et sont, avant toute chose, frappés de l'extrême dissemblance des fièvres entre les deux pays, il ne faut pas s'étonner si les médecins qui pratiquent dans nos villes et enseignent dans nos écoles, venant à étudier les Épidémies d'Hippocrate, se sont trouvés pour ainsi dire dépaysés. J'ai tenu à mentionner ici l'impression qu'éprouva M. Maillot au début de sa pratique en Algérie, et qui est si instructive; car, aller subitement de France exercer la médecine dans un pays chaud, ou lire les

<sup>1</sup> Entendez fièvres typhoïdes, dothiénenteries. Le mot de gastro-céphalite en est synonyme dans le langage de plusieurs médecins.

observations d'Hippocrate, c'est tout un; l'impression est la même, le changement de scène est aussi grand.

En regard de cette surprise du médecin français amené sans transition sur le théâtre des fièvres rémittentes et pseudo-continues, je placerai les remarques de deux auteurs qui, ayant étudiéles maladies de pays pluschandsque le nôtre, n'ont pas hésité à voir, dans les observations d'Hippocrate, l'analogue de ce qu'ils avaient sous les yeux. M. Meli dit dans la préface de son livre sur les fièvres bilieuses : « Nous pouvons prendre, dans les Épidémies d'Hippocrate, une juste idée des fièvres bilieuses, et même en reconnaître les variétés, dont on peut étudier l'une ou l'autre dans les quarante-deux histoires que ce livre renferme (Trattato delle febbri biliose, nuova edizione, Milano, 1837). » De son côté, M. James Johnson dit : « Les effluves fébrifiques des marais paraissent avoir échappé à la connaissance d'Hippocrate; cela est d'autant plus étonnant, que plusieurs des fièvres qu'il décrit, sont visiblement des fièvres rémittentes bilieuses de notre temps (voyez par exemple Epid. I, malade VIII), et produites sans doute par les mêmes causes (The influence of tropical climates, third edition. London, 1821, p. 23). » Les remarques de ces deux auteurs (et ce sont celles auxquelles j'ai fait allusion en commençant) se bornout à cela ; ils ne les ont ni développées, ni prouvées; mais, quelque brèves qu'elles soient, elles ne m'en ont pas moins paru très précieuses dans la question dont j'ai essayé dedonner la solution.

Dans la double comparaison que j'ai poursuivie simultanément tout en laissant de côté les fièvres non comparables, c'est-à-dire les fièvres éruptives, la peste et la fièvre jaune, on voit, en toute chose, les fièvres décrites par Hippocrate s'éloigner des fièvres de notre climat, et se rapprocher des fièvres rémittentes et pseudo-continues des pays chauds. Ma discussion a constamment roulé sur ces deux points. En effet, si je n'avais pu que signaler des différences entre les fièvres décrites par Hippocrate et nos fièvres, je n'aurais pu, non plus, que conclure à l'alternative suivante : ou bien les descriptions d'Hippocrate sont insuffisantes pour une détermination, ou bien les maladies auxquelles elles se rapportent n'existent plus sous leur forme ancienne, tel est le cas de la peste d'Athènes, de la suette anglaise, etc.; et il aurait fallu avoir autant de soi aux récits d'Hippocrate que l'on en a, et avec raison, au récit de Thucydide, pour reconstruire sur cette base un fragment de la pathologie éteinte. Mais la concordance des descriptions des modernes avec celles d'Hippocrate coupe court à l'une et à l'autre alternative, et ôte aux observations du médecin ancien le caractère historique pour leur donner le caractère de la réalité encore vivante ; c'est-à-dire qu'au lieu d'être un fait immuablement enchaîné dans le passé, ces observations se répètent d'âge en âge et de générations en générations. C'est pour cela que j'ai cru devoir rapporter d'assez longs extraits des livres des médecins modernes sur ce suiet.

Je récapitule sommairement les résultats de la double comparaison que j'ai établie :

- 1º Les sièvres rémittentes et pseudo-continues des pays chauds different des sièvres continues des pays tempérés, et, en particulier, de celles de Paris.
- 2º Les fièvres décrites dans les Épidémies d'Hippocrate diffèrent également de nos fièvres continues.
- 3º Les fièvres décrites dans les Épidémies ont, dans leur apparence générale, une similitude très grande avec celles des pays chauds.
- $4^{0}$  La similitude n'est pas moins grande dans les détails que dans l'ensemble.
- 50 Dans les unes comme dans les autres, les hypochondres sont, pour un tiers des cas, le siége d'une manifestation toute spéciale.

- 6º Dans les unes comme dans les autres, la langue peut se sécher dès les trois premiers jours.
- 7º Dans les unes comme dans les autres, il y a des apyrexies plus ou moins longues, plus ou moins complètes.
- 8° Dans les unes comme dans les autres, la marche peut être extrêmement rapide, et la maladie se terminer en trois ou quatre jours, soit par la santé, soit par la mort.
- 9° Dans les unes comme dans les autres, le cou est le siége d'une sensation douloureuse.
- 10° Dans les unes comme dans les autres, il y a une forte tendance au refroidissement du corps, à la sueur froide et à la lividité des extrémités.

Tant de ressemblances, aussi bien dans l'ensemble que dans les détails, démontrent l'identité entre les fièvres rémittentes et pseudo-continues des pays chauds et les fièvres dont Hippocrate a rapporté des observations dans ses Épidémies. Une seule chose pourrait surprendre, c'est que cette identité n'ait pas été établie depuis long-temps par les pathologistes, et fixée comme il convenait qu'elle le fût. Pour mon compte, j'ai moins que personne le droit d'en être surpris; car ce n'est qu'après des efforts long temps inutiles, qu'après m'être fourvoyé mainte fois ', que je suis arrivé à un résultat satisfaisant. On se rendra raison de ces difficultés en se rappelant combien l'étude de la médecine selon les climats est encore peu avancée. combien les notables modifications qu'ils impriment à la pathologie sont loin d'être réduites en corps de doctrine, et combien l'on est toujours tenté de ramener à la mesure des faits que l'on observe, les faits que l'on n'observe pas.

Maintenant que j'ai déterminé les sièvres auxquelles il faut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J'ai dans l'article dothiénentérie du Dictionnaire de médecine, deuxième édition, t. 10, essayé un rapprochement de quelques observations des Épidémies avec notre fièvre typhoide, à tort, comme on le voit.

rapporter les histoires consignées dans les Épidémies, je puis avec plus de sûreté entrer plus avant dans la pyrétologie d'Hippocrate. Laissant de côté les fièvres intermittentes, qui ne peuvent être l'objet d'aucune contestation, j'ai relevé, dans les Épidémies, les dénominations suivantes: les fièvres continues, πυρετοί ξυνεχέες; la fièvre hémitritée, ἡμιτριταῖος; le causus, χαῦσος; la phrénitis, φρενῖτις.

Voici les passages qui servent à caractériser l'espèce de fièvres qu'il appelle continues. Dans un endroit, Hippocrate dit: Des fièrres nombreuses et continues, non intenses, πυρετοί πολλοί xal ξυνεγέες, οὐ βίαιοι. Cela n'indique que l'intensité de la maladie. Ailleurs: Fièvres continues, sans intermission, avec remission un jour, et exacerbation l'autre, ξυνεγέες, οὐδεν ἐκλείποντες, μίην δποχουρίζοντες, μίην ἐπιπαροξυνόμενοι. Cette indication est tout-à-fait caractéristique; il s'agit d'une fièvre rémittente double-tierce. Le reste de la description appartient aux fièvres rémittentes des pays chauds : marche toujours croissante de la maladie; frissons irréguliers; sueurs abondantes; refroidissement considérable des extrémités qu'on ne réussissait guère à réchausser. Dans un troisième passage, il est question de sièvres continues, dont les unes avaient des accès le jour et des intermissions la nuit, et les autres avaient des accès la nuit et des intermissions le jour, πυρετοί ξυνεγέες, οί μέν ήμέρην έγουσι, νύχτα διαλείπουσι, οἱ δὲ νύχτα ἔγουσιν, ἡμέρην διαλείπουσν. Enfin, dans un quatrième passage, Hippocrate ne considère les fièvres continues que relativement à leur marche.

Il résulte de ces passages que, sous le nom de fièvres continnes, πυρετοί ξυνεχέες, Hippocrate a compris toutes les fièvres qui n'ont pas d'intermissions régulièrement caractérisées.

Il nous a donné lui-même la définition de la fièvre hémitritée. C'est, dit-il, une fièvre se relachant un jour, s'exaspérant
un autre, την μέην κουφότεροι, τῆ δ' ἐπέρη ἐπιπαροξυνόμενοι. Cette
définition rentre dans celle des fièvres continues, ξυνεχέες.
Mais M. Bartels (Die gesammten nervösen Fieber, t. 1, p. 378)
fait une remarque qu'il est bon de consigner ici: «La véritable

hémitritée, dit-il, est une complication réelle d'une sièvre intermittente avec une autre sièvre qui est continue. Elle ne se montre dans nos contrées que rarement; mais elle est plus fréquente dans les contrées plus chaudes de l'Europe, quoique plus d'une sois l'hémitritée sausse ' ait été consondue avec la vraie. Dans la vraie, la sièvre intermittente est tierce; la sièvre non intermittente est quotidienne.» Le sait est que Hippocrate décrit avec détail une sièvre hémitritée qui sévit sur les phthisiques (première constitution). C'était donc une complication d'une sièvre intermittente-tierce avec une sièvre quotidienne rémittente, qui, dans ce cas particulier, était une sièvre hectique.

Maintenant qu'est-ce que le çausus ? qu'est-ce que la η hrénitis ? et, j'ajouterai, qu'est-ce que le léthargus (λέθαργος), bien qu'il ne soit pas question du léthargus dans les Épidémies? J'en parle ici, non-seulement parœ que c'est une fièvre de même famille, mais encore parce que, dans un autre ouvrage Hippocrate lui-même réunit le léthargus au causus et à la phrénitis '.

Causus.—Les fausses assimilations du causus avec des fièvres de notre climat, n'ont pas manqué; mais les médecins qui ont écrit sur les maladies des pays chauds ont souvent remarqué que la fièvre ardente des anciens était une variété de la fièvre rémittente ou continue des pays chauds. Ainsi, J. Clark dit dans son ouvrage, p. 122: « L'épithète d'ardente, quand elle est appliquée aux fièvres, conserve le sens qu'elle avait pour les anciens, c'est-à-dire qu'elle caractérise une fièvre de courte durée, accompagnée de nausées, d'une grande chaleur, de soif et de vomissements bilieux. » Je

<sup>&#</sup>x27; Suivant M. Bartels, la fausse hémitritée est une fiévre rémittente à type double tierce, où les rémissions sont tellement considérables qu'au lieu de simples redoublements il y a des accès caractérisés.

<sup>3</sup> Καὶ φρενίτω, καὶ λήθαργον, καὶ καύσον. Du régime dans les maladies aigués, p. 322.

pourrais, par une nouvelle comparaison des symptômes, faire voir que le causus ou fièvre ardente n'est pas autre chose qu'une fièvre rémittente ou pseudo-continue des pays chauds. Mais j'aime mieux montrer que, dans les histoires particulières rapportées par Hippocrate, il y a des cas de causus ; et ce sera avoir prouvé que le causus est une variété des fièvres rémittentes et pseudo-continues des pays chauds, attendu que i'ai prouvé précédemment que les histoires des Epidémies appartiennent à cette catégorie de fièvres. « Les causus, dit Hippocrate dans la troisième constitution, furent tels que les malades en réchappaient surtout par des hémorrhagies abondantes et favorables; et, à ma connaissance, aucun de ceux qui eurent une hémorrhagie pareille pe succomba. Philiscus, Épaminon et Silène moururent, il est vrai : mais ils n'avaient perdu, au quatrième et au cinquième jour, que quelques gouttes de sang par les narines (Φιλίσκο γάρ, καὶ Ἐπαμίνωνι, καὶ Σιληνῷ τεταρταίω καὶ πεμπταίω σμικρον ἀπὸ δινῶν ἔσταξεν). » Et, plus loin, il ajoute : « Dans ces maladies la plupart moururent au sixième jour, tels que Épaminondas (peut-être Épaminon', Silène et Philiscus, fils d'Antagoras. » Ni Épaminon, ni Épaminondas ne se trouvent nommés dans les histoires particulières; un Silène s'y rencontre (2º malade, 1ºr livre), mais il n'est point question d'hémorrhagie ni au quatrième jour, ni au cinquième, et il meurt au onzième et non au sixième; ce n'est donc pas de lui qu'il s'agit. Il n'en est pas de même de Philiscus (1er malade, 1er livre): 10 il a une épistaxis; 2º elle est exprimée dans les mêmes termes (il perdit par les narines quelques gouttes de sang pur, σμικρον από ρινών ἔσταξεν ἄχρητον); 30 elle survint au cinquième jour; 40 enfin, il mourut le sixième. Une seule de ces coıncidences aurait pu être fortuite; elles ne peuvent pas l'être toutes quatre. Ainsi le Philiscus dont l'histoire est rapportée par Hippocrate, est bien le Philiscus dont il parle dans ses remarques générales sur les maladies qui régnèrent dans la troisième constitution.

Sa maladie fut, d'après Hippocrate lui-même, un causus. Ainsi il demeure établi que le causus est une variété des fièvres rémittentes et continues dont Hippocrate a rapporté des exemples dans ses Épidémies.

La définition du causus est suivant les anciens: fièvre accompagnée d'une grande ardeur, n'accordant aucun repos au corps, desséchant et noircissant la langue, et faisant naître le désir du froid.

Phrénitis. - On pourrait, en remarquant que Hippocrate nomme constamment la phrénitis à côté du causus, reconnaître que ces deux affections ont dû appartenir à la même catégorie pathologique. Mais l'argument que je viens d'employer pour le causus, décidera, ici encore, la question d'une manière plus sûre. Le quatrième malade de la 2º série du 3º livre est désigné par Hippocrate, comme ayant été affecté d'une phrénitis. Or, les histoires particulières des Épidémies sont des histoires de sièvres rémittentes et continues des pays chauds. Donc la phrénitis est une variété de ces fièvres. Galien confirme lui-même cette communauté entre le causus et la phrénitis, en disant dans son Commentaire : « La pléthore bilieuse, se portant sur le foie et l'estomac, engendra les causus; se portant sur la tête, engendra les phrénitis 2. » Galien fait du causus et de la phrénitis deux maladies de même nature. M. Pitschaft (Hufeland's Journal, avril 1834, p. 29) et M. Simon jeune de Hambourg (Berliner medicinische Zeitung, 1834, p. 191) ont admis, le premier que la phrénitis pouvait s'associer à toute fièvre portée à un haut degré, le second que la plupart des anciens ont désigné sous le nom de phrénitis ce que nous désignons sous le nom d'encéphalite, avec cette différence qu'ils ne considéraient pas l'affection cérébrale partout et également comme une inflam-

Galeni Definit, med. t, 4, p. 395, 1. 54 ed. Bas.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Καῦσοι μὲν ἐγένοντο, τῆς χολώδους περιουσίας κατασκαπτούσης εἰς ἦπάρ τε κκὶ γαστέρα, ορενιτικοί δ'ἐπὶ κεφαλῆς ἀναφερομένης, 1. 3, p. 420, ed. Bas.

ination, qu'ils y voyaient plutôt une irritation sympathique, et qu'ils n'attribuaient pas aussi fréquemment le délire et la somnolence fébrile à une phlegmasie idiopathique du cerveau. Ces deux savants médecins ont reconnu avec perspicacité que la description de la phrénitis ne cadrait pas exactement avec l'encéphalite ou la méningite; mais, du moment qu'ils ne sortaient pas des fièvres de nos pays, ils ne pouvaient pas aller plus loin. La phrénitis d'Hippocrate n'est pas un symptôme qui puisse appartenir idiopathiquement ou sympathiquement à plusieurs maladies; c'est une variété des fièvres rémittentes et continues des pays chauds. La définition de la phrénitis estsuivant les anciens: délire aigu avec fièvre intense, carphologie et pouls petit et serré.

Léthargus. - La place que Hippocrate a donnée dans le passage cité plus haut du traité du Régime des maladies aiguës au léthargus, entre la phrénitis et le causus, ne permet pas de douter que la première de ces maladies ne soit de même nature que les deux autres, c'est-à-dire une fièvre rémittente ou continue des pays chauds. Galien, dans son commentaire sur le passage où Hippocrate rapporte que les malades atteints de phrénitis périrent par l'effet d'une somnolence pesante, dit: « Si Hippocrate, sans énoncer qu'aucun des phrénétiques n'eut de transport, avait dit seulement qu'alors les phrénétiques périrent par l'effet de la somnolence, il faudrait entendre que chez eux la phrénitis s'était changée en léthargus. Mais, comme il a dit d'abord qu'aucun n'eut de transport, il est plus naturel d'entendre que ces malades périrent dans l'état de somnolence, tout en restant phrénétiques, c'est-à-dire délirants 2. » Ce

<sup>\*</sup> Cœlius Aurelianus, p. 8. Amstelodami, 1722.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Είχωρὶς τοῦ προειπεῖν, οὐδ' ἐξιμάνη τῶν φρενιτικῶν οὐδεἰς, ἀπλῶς εἰρήκιει τοὺς τότε φρενιτικὸς ἀπολλυσθαι καταφορῷ ναθρῷ, πιθανὸν ἡν ἀκτύσαι, μεταπτώσεως εἰς λήθαργον αὐτῶς γενομένης, οῦτω διαφθείρισθαι. Προειρημένου δὲ τοῦ, οὐδ' ἐξεμάνη οὐδεἰς, εὐλογώτερὸν ἐστι μετὰ καταφορᾶς αὐτοὺς ἀπίλλυσθαι, μένοντας φρενιτικοῦς, ἔπερ ἐστὶ παρχαρροιτῶτας, t. 5, p. - 123.

passage de la phrénitis au léthargus est admis par Cœlius Aurelianus, qui dit que la phrénitis s'aggravant devient léthargus, et que le léthargus déclinant devient quelquesois phrénitis . Cet auteur insiste particulièrement sur son caractère fébrile : « Si un délire croissant subitement avec une fièvre aiguë est la phrénitis, une somnolence avec fièvre est le léthargus 2. » En effet, il a consigné dans son livre que cette maladie s'accompagne de paroxysmes et de rémissions : « Si dans le léthargus, dit-il, la somnolence était un sommeil, elle ne s'aggraverait pas pendant les paroxysmes; d'ailleurs elle n'est pas continue, et la plupart du temps elle a des rémissions 3. » Dans un autre endroit de son livre, il exprime encore plus clairement que le léthargus peut être continu ou rémittent: « Nous reconnaissons le léthargus à l'occlusion et à l'hébétude des sens, à la somnolence, à la fièvre aiguë, soit continue, soit rémittente 4. » Cette possibilité qu'une même fièvre soit tantôt continue, tantôt rémittente, est un des traits les plus caractéristiques de la physionomie des fièvres des pays chauds. Ainsi Hippocrate place le léthargus entre la phrénitis et le causus, qui sont des fièvres rémittentes; Galien dit que la phrénitis peut se changer en léthargus; enfin Cœlius Aurelianus y signale des paroxysmes et des rémissions: Tout cela autorise pleinement à conclure que le léthargus des anciens est, comme la phrénitis et le causus,

Denique vehementi strictura phrenitici sæpissime in letbargiam venerunt, ut declinante lethargia aliquando e contrario lethargi in phrenitim deciderunt, p. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Denique alienatio subito accrescens cum febribus acutis phreniticæ est passionis; pressura vera cum febribus, lethargiæ, p. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Noque etiam accessionis tempore magis ægros afficeret; item neque jugis in omnihus est pressura, sed etiam plerumque dimissionis intercapedine levigatur, p. 74.

<sup>4</sup> Intelligimus lethargum ex obstrusione atque hebetudine sensuum, pressura etiam, atque febre acuta, sive jugi sive dimissionibus intercapedinata, p. 77.

une variété des fièvres rémittentes et continues des pays chauds. Soranus la définit une somnolence aiguë avec des fièvres aiguës, un pouls grand, lent et vide '. » M. Bartels ne s'est pas mépris sur le caractère du léthargus des anciens. Il dit (Ouvr. cité, t. 2, p. 724): « Aétius, dans son sixième livre consacré aux accidents cérébraux, parle, d'après Archigène et Posidonius, des fièvres périodiques accompagnées de léthargus; il distingue très bien les apoplectiques de celles qui sont simplement comateuses, et, dans le traitement, les accès des apyrexies; mais ce qui est remarquable, il ne fait aucune mention du type tierce; il ne cite que les autres types. » Il faut seulement étendre ce que M. Bartels dit ici des fièvres périodiques, aux fièvres rémittentes et continues.

En nous reportant vers l'ensemble de la pyrétologie d'Hippocrate, ou, pour mieux dire, de la plus ancienne pyrétologie grecque, nous voyons qu'on donnait le nom de continue, ξυνεχής, à la grande fièvre, rémittente ou continue, qui est endémique dans les pays chauds. On y avait distingué quatre variétés, qui avaient appelé particulièrement l'attention: c'étaient l'hémitritée, la phrénitis, le léthargus et le causus. Hippocrate lui-même nous apprend que les trois dernières dénominations, du moins, avaient été données par les anciens à. Le principe de ces dénominations n'avait pas été le nième pour toutes: l'hémitritée avait été nommée d'après le type de la fièvre; le causus, la phrénitis, le léthargus, l'avaient été d'après quelque symptôme prédominant. Ce sont là des traces manifestes d'une médecine anté-hippocratique déjà fort cultivée.

Ces distinctions, au reste, ont été prises dans la nature des choses, et il est possible encore aujourd'hui d'en retrouver les éléments. La *fièvre ardente* a été signalée par la plupart des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cœl. Aurel., p. 75.

<sup>&#</sup>x27; Du régime dans les maladies aigues, p. 232.

pathologistes qui ont écrit sur les maladies des pays chauds; et l'on peut rapporter au léthargus et à la phrénitis plusieurs observations de M. Maillot qu'il a intitulées les unes sièvres pernicieuses comateuses pseudo-continues, les autres fièvres pernicieuses délirantes pseudo-continues. Ces dénominations sont les équivalents du léthargus et de la phrénitis d'Hippocrate; et M. Maillot, frappé lui-même de ces conditions diverses, remarque que l'analogie des fièvres pseudo-continues, avec les intermittentes, se révèle tantôt par le coma (léthargus), tantôt par le délire (phrénitis), et que c'est une variété de forme, mais non de nature (Ouvr. cité, p. 182). Ce passage de M. Maillot est le meilleur commentaire des variétés de fièvres rémittentes et continues, admises par Hippocrate sous les noms de léthargus et de phrénitis. Dans les observations de M. Maillot, aucune équivoque n'est possible. C'est après avoir examiné le malade, et, dans les cas de revers, après avoir fait l'autopsie, qu'il a donné aux affections décrites par lui, le titre de sièvres comateuses, de fièvres délirantes. Il a eu tous les éléments du diagnostic sous les yeux, et il est impossible d'y voir soit une encéphalite, soit une méningite. Or, comme Hippocrate a décrit les mêmes fièvres, et qu'au lieu de les appeler comateuses ou délirantes, il les a appelées léthargus et phrénitis, ce qui est établi pour les observations de M. Maillot l'est aussi pour les siennes. Ajoutons que dans ces fièvres il y a une grande tendance aux congestions cérébrales : « La circonstance la plus remarquable qui se rapporte à la fièvre rémittente, dit M. W. Twining, ouvr. cité, t. 2, p. 296, c'est la violence extrême, mais passagère, du mouvement qui porte le sang vers la tête. » Enfin, M. Roux a signalé dans les fièvres de Morée deux états qui répondent au léthargus et à la phrénitis: «Il se joignait bientôt divers phénomènes nerveux. Ainsi, assoupissement, prostration de forces, coma, chez certains malades, offrant des signes d'affection cérébrale manifeste; céphalalgie vive, face animée, vultueuse, pouls plein et fort.

délire et par suite traces évidentes de congestion cérébrale (Ouvr. cité, p. 39). »

Des auteurs ont dit ' que Hippocrate avait divisé les fièvres en intermittentes, rémittentes et continues. On voit que cela n'est pas complétement exact, et Glass est dans le vrai quand, rapportant que parmi les fièvres les unes sont rémittentes et les autres continues, il ajoute que les unes et les autres ont été appelées continues par Hippocrate, et que ce sont des auteurs plus récents qui les ont divisées en continues et continentes <sup>2</sup>. Et, à vrai dire, la division d'Hippocrate est plus pratique : voici en quoi git cet avantage.

Le nom de continues a été l'origine d'une grave confusion qui est loin d'avoir encore cessé, et qu'on aurait évitée, si on s'était rigoureusement tenu dans les termes d'Hippocrate. En effet, ce mot a une tout autre signification dans les climats chauds que dans les climats tels que le nôtre. Les médecins qui ont écrit sur les fièvres des pays chauds, les ont divisées en intermittentes, rémittentes et continues; ceux qui ont écrit sur les fièvres de nos climats, les ont également divisées en intermittentes, rémittentes et continues. Mais les continues des uns sont-elles les continues des autres? Pas le moins du monde. Et l'erreur a été fréquemment réciproque; c'està-dire que des pathologistes des pays chauds ont été entraînés à assimiler leurs fièvres aux nôtres, et que des pathologistes de nos pays ont été non moins entraînés à assimiler nos fièvres aux leurs. C'est cette confusion qui seule a empêché de reconnaître le véritable caractère des observations particulières des Épidémies. Mais, si l'on s'était tenu rigoureusement dans la dénomination d'Hippocrate, qui, par continues, ξυνεγέες, entendait à la fois les fièvres rémittentes et continues, on aurait reconnu que cette désignation appartenait à une autre maladie que nos fièvres continues, qui ne sont pas susceptibles

Par exemple J. Clark, Ouvr. cité, p. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comm. duodecim de febribus ad Hippocratis disciplinam accommodati. p. 2. Lond., 4742.

d'être indifféremment rémittentes ou continues. C'est là, je le répèteencore, le caractère essentiel qui distingue de nos fièvres continues les fièvres continues des pays chauds et toutes celles qui doivent à des conditions locales d'être comparables à celles des pays chauds.

Si les fièvres continues des pays chauds diffèrent de nos fièvres continues, tant par les symptômes que par les lésions anatomiques, il est certain qu'elles n'en diffèrent pas moins, par le rapport étroit qu'elles ont avec les fièvres intermittentes. Sur ce point, je laisserai parler un témoin oculaire, J. Clark, qui a exposé très nettement ce rapport : « La division la plus simple et la moins confuse des fièvres est en intermittentes, rémittentes et continues. Ces divisions sont dans la nature, et sont les seules qu'aient faites Hippocrate et Celse : Comme les fièvres intermittentes et rémittentes dépendent des mêmes causes, se changent facilement les unes dans les autres, et ne peuvent être guéries que par les mêmes remèdes, les écrivains médicaux n'ont pas tracé des limites exactes et précises entre ces deux classes d'affections; et, pour cette raison, plusieurs auteurs ont rapporté toute espèce de fièvres rémittentes à la classe des intermittentes, desquelles la fièvre tierce paraît être la forme la plus constante. Toutes les autres formes, quotidienne, donble-tierce, quarte, etc., ne sont que des modifications différentes de ce type général. La fièvre tierce, quand elle est prise dans cette extension, est celle qui prédomine dans tous les climats chauds; et, depuis les premiers âges de la médecine jusqu'au temps présent, nous ne rencontrons pas, dans quelque pays que ce soit, une épidémie générale de fièvre que nous ne puissions rapporter à cc genre 2.... Une fièvre intermittente laisse le malade libre de tout symptôme fébrile, et, après l'intervalle de repos, revient

<sup>&#</sup>x27; J'ai montre plus haut que cela n'est pas exact.

<sup>2</sup> Ceci est une confusion évidente des fièvres des pays chauds aver celles des autres pays.

avec des frissons qui ramènent un antre accès, lequel se termine comme le premier. Sous ce chef sont comprises les intermittentes régulières, soit quotidiennes, soit tierces, soit quartes. Une fièvre rémittente est supposée avoir des rémissions et des exacerbations très distinctes et évidentes dans certains cas; mais dans d'autres, il y a seulement mitigation des symptômes, et la fièvre persiste jusqu'à ce qu'un nouvel accès survient sans frissons :. Ces fièvres sont les fièvres prédominantes de tous les climats chauds, et elles ne différent des intermittentes qu'en ce que les intermissions sont moins distinctes, et que les redoublements ne sont pas précédés de frissons. Sous ce chef sont comprises toute espèce de fièvres tierces, quelqu'irrégulières qu'elles soient. Une fièvre continue est supposée suivre son cours sans aucune rémission sensible; et, en ce sens, elle peut être considérée comme un seul accès qui dure jusqu'à ce que la maladie se termine par la guérison ou par la mort. Mais, dans les fièvres les plus continues que j'aie rencontrées, bien qu'il ne s'y soit point manifesté de rémissions sensibles, i'v ai toujours observé quelques relâches et exacerbations; et, en général, toutes les fièvres s'aggravent vers la nuit; de sorte que nous pouvons conclure avec sûreté qu'il est dans la nature de toute fièvre

¹ M. W. Twining a remarqué avec toute raison que, si les sièvres rémittentes ponvaient naître en automne dans toutes les contrées où il y a des marais ou des hois épais et sourrés, il existe de grandes disférences entre elles; que la description des sièvres rémittentes des Pays-Bas donnée par Pringle n'est pas semblable à celle de la sièvre de Walcheren; que ces deux sièvres ne ressemblable à celle de la sièvre de Walcheren; que ces deux sièvres ne ressemblant pas aux sièvres rémittentes observées par sir William Burdett sur la stotte de la Méditerranée; que les sièvres rémittentes automuales de la Caroline du Sud et des contrées des États-Unis ol l'on cultive le riz, et qui sont plus ou moins sujettes à des inondations annuelles ou à d'abondantes pluies périodiques, dissernt, à quelques égards, des rémittentes du Bengale; que néanmoins, malgré la disseruere que présentent souvent quelques symptômes particuliers, il y a nne ressemblance générale dans le caractère, la marche et la terminaison de ces sièvres 'Ouvr. cité, t. 2, p. 288).

d'avoir des rémissions, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'une inflammation locale. Dans les climats chauds du moins, les fréquents changements des fièvres rémittentes, intermittentes et continues, les unes dans les autres montrent qu'elles sont de même nature ; et, dans mon opinion, ce qui les fait intermittentes, rémittentes ou continues, est purement accidentel; car cela dépend de la constitution de l'individu, du lieu de sa résidence, et particulièrement de l'état de l'atmosphère. Ainsi, nous observons communément qu'une fièvre qui éclate, l'atmosphère étant brûlante et sèche, prend une forme continue; quand l'air est humide et suffoquant, et surtout quand il est rempli par les exhalaisons du sol, elle prend la forme d'une rémittente putride; et, quand la température se modère et que l'air se purifie, la fièvre ne dissère en rien d'une sièvre intermittente régulière (Ouvr. cité, p. 117 et suiv.). »

M. Maillot (sans connaissance, je crois, du livre de Clark) arrive identiquement aux mêmes conclusions : « Les sièvres pseudo continues, dès le début, simulent tout-à-fait une affection réellement continue. Livrées à elles-mêmes ou trais tées par les antiphlogistiques seulement, tantôt, après quelques jours de durée, elles deviennent nettement rémittentes, ou intermittentes; tantôt elles deviennent typhoïdes, et c'est à cette fatale dégénérescence qu'il faut rapporter tout ce qu'on a écrit sur les fièvres putrides, nerveuses, malignes, pestilentielles des pays chauds et marécageux; tantôt enfin elles révèlent leur nature par l'explosion subite d'accidents que nous savons appartenir exclusivement aux fièvres intermittentes pernicieuses, c'est-à-dire que le coma, le délire, etc., arrivent tout d'un coup à un haut degré, et non graduellement comme dans les affections continues; c'est-à-dire encore que ces mêmes accidents, combattus par les mêmes moyens que dans les cas pernicieux, disparaissent aussi vite que dans ces derniers... Les fièvres intermittentes peuvent, dans les climats les plus tempérés aussi bien que dans les pays

chauds, affecter, dès le début, une marche continue. J'insiste sur ce point, parce que je crois qu'on ne lui accorde pas généralement assez d'importance. En somme donc, les fièvres intermittentes, rémittentes et pseudo-continues sont trois degrés divers de la même affection; et celles-ci sont des fièvres intermittentes dans lesquelles l'intermittence et la rémittence sont entièrement masquées par la continuité accidentelle, et à un degré élevé, de la réaction circulatoire. (Ouvr. cité, p. 227 et suiv.). »

C'est donc avec un très juste sentiment d'une distinction réelle et fondamentale que M. Maillot a donné le nom de pseudo-continues aux fièvres continues des pays chauds.

M. Roux, on l'a vu plus haut p. 563, sait une même catégorie des fièvres intermittentes, rémittentes et continues '.

Ensin Bailly a soutenu la même doctrine: « J'ai déjà indiqué, dit-il p. 524, qu'à Rome, les médecins qui sont appelés à consulter sur une maladie, pendant l'été, n'agitent que cette question: Est-ce ou non une sièvre à quinquina?... Si l'intermittence constituait à elle seule le sonds de la maladie, l'expérience n'aurait jamais donné aux médecins qui pratiquent dans les lieux marécageux, l'idée qu'une maladie dont les symptômes sont continus, peut cependant avoir le sonds des sièvres à quinquina; car j'aimerais mieux employer cette dernière dénomination, qui exprime mieux le phénomène physiologique constitutif de la maladie, que d'appeler intermittente une affection qui peut ne pas l'être. »

M. Bartels (Ouvr. cité, t. 2, p. 667 et 668) dit : « Le vrai causus était jusqu'alors une énigme inexplicable dans la pathologie, parce qu'à l'intensité énorme et au caractère inflammatoire, il joignait la périodicité, et formait ainsi le contraste le plus tranché avec les fièvres continues. Pour nous, il a maintenant perdu tout ce qu'il avait d'énigmatique; car nous avons poursuivi les fièvrescontinues et périodiques à travers les replis et les détours les plus différents.

<sup>1</sup> Histoire médicale de l'armée française en Morée, Paris, 1829, in 8.

Le causus se caractérise non-seulement par ses symptômes, dont les plus constants sont une soif inextinguible et une chaleur énorme occupant tout le corps et surtout les parties supérieures et internes, mais encore par sa marche qui est celle d'une fièvre rémittente tierce.... A una connaissance, le vrai causus n'existe absolument pas en Allemagne, et, quoique Van Swieten paraisse croire l'avoir observé, cependant il est probable qu'il s'est trompé. Des sièvres ardentes, aussi bien continues que périodiques, se sont aussi présentées souvent à moi, mais jamais un causus d'Hippocrate. Il est attaché sinon à nos contrées particulières, du moins à un certain climat qui doit être plus chaud que le nôtre et en même temps variable. » M. Bartels a mis ici le doigt sur une distinction réelle et importante entre les sièvres des pays chauds et celles des pays froids ou tempérés qui sont placés à l'abri de l'action des eaux stagnantes. Seulement il ne l'a pas exprimée d'une manière assez générale. En effet, toute fièvre des pays chauds, et par conséquent le causus, peut cesser d'être rémittente, et devenir continue. Nos fièvres continues au contraire ne sont pas susceptibles de cette alternative. De sorte que la différence radicale entre nos fièvres continues des pays chauds, c'est, comme je l'ai dit plus haut, la possibilité d'un échange entre l'intermittence, la rémittence et la continuité. Ce caractère, qui est indépendant du détail des symptômes, est le plus général et le plus profond.

Il demeure établi que parmi les fièvres continues (j'exclus tonjours les fièvres exanthématiques), il y a deux sortes de fièvres très distinctes : les unes, ce sont celles qui surtout prévalent dans les pays chauds, ont même racine que les fièvres intermittentes ; les autres, dans l'état du moins de nos connaissances, en sont indépendantes. Tout ce qui est relatif à la marche et aux principaux symptômes, a été sigualé dans les pages précédentes ; je n'y ajouterai qu'une seule remarque qui m'a frappé, c'est que, tandis que la grande fièvre endémique dans notre climat (la fièvre ty-

phoïde) a une manifestation si spéciale du côté de la membrane muqueuse des intestins, les fièvres des pays chauds ont une tendance à produire des manifestations du côté des hypochondres. Ge dernier résultat m'a été donné par les observations d'Hippocrate. M. Gerhard de Philadelphie a tiré de son expérience personnelle la même conclusion. « C'est, dit-il en parlant des fièvres de son pays, dans l'estomac, le foie et la rate qu'il faut chercher la lésion anatomique de nos fièvres rémittentes et intermittentes de mauvais caractère. (Mémoire cité, l'Expérience, t. 1, p. 241). »

Je ne sais jusqu'à quel point la domination de la fièvre typhoide va en s'affaiblissant, à mesure qu'on s'avance vers les régions équatoriales, et c'est une question de géographie médicale pour laquelle on ne possède, pour ainsi dire, aucun élément de solution. Toujours est-il que l'empire des fièvres rémittentes et continues suit, en général, une progression décroissante de l'équateur vers les contrées froides. Sans doute, des marais étendus, des inondations périodiques, des pluies annuelles abondantes, desétés particulièrement chauds, et enfin des causes inconnues produisent, dans certaines localités, froides ou tempérées, des sièvres rémittentes et même continues, lesquelles peuvent prendre une grande intensité. Mais il est constant que ce qui est accidentel dans les pays froids ou tempérés, devient permanent dans les pays chauds. Ainsi, en laissant de côté ce qui est accidentel, et en marchant vers l'équateur, on voit les fièvres intermittentes, rémittentes et pseudo-continues grandir démesurément et imprimer à la pathologie un cachet tout spécial. La connaissance de ces fièvres, si elle est importante dans l'ensemble de la pyrétologie, est indispensable dans la pyrétologie d'Hippocrate et. j'ajouterai sans hésitation, dans celles de tous les anciens médecins grecs.

Une des plus grandes singularités du livre des *Epidémies*, pour nous autres modernes, c'est qu'il n'y est fait, pour ainsi dire, aucune mention du traitement. Les seules indi-

cations de ce genre que l'on y trouve, sont : un lavement le 2º jour, un suppositoire le 5°, (1º malade, 1er livre); un suppositoire le 1er jour, un suppositoire le 8e (4e malade, 1er livre); un suppositoire le 1er jour (5e malade, 1er livre); affusions sur la tête (7º malade, 1er livre); suppositoire, 15° jour (3° malade, 3° livre); lavement le 6° jour, choses administrées sans désignation plus précise (5° malade, 3º livre); embrocations chaudes sur la poitrine le 6º jour, saignée copieuse du bras le 8° jour (8° malade, 3° livre). Des auteurs, dans l'antiquité et dans les temps modernes, ont prétendu qu'Hippocrate n'avait pas employé plus de moyens thérapeutiques, et qu'il s'était contenté d'observer la marche des maladies sans essayer d'y intervenir par la médication. Galien (t. 5, p. 392) a combattu cette opinion; il a rappelé qu'Hippocrate conseillait, dans ses autres livres, l'emploi de la saignée pour les affections aigues, et qu'il aurait été en contradiction avec lui-même, s'il ne l'avait pas employée sur ses malades des Epidemies; que, dans l'obligation de supposer qu'il ne s'est pas servi de moyens thérapeutiques ou qu'il a omis d'en parler, il est bien plus naturel d'admettre cette dernière alternative; ensin, que les rares mentions qu'il fait de l'emploi de quelques remèdes, prouvent qu'il en a employé bien d'autres; que ces mentions portent sur des cas exceptionnels, par exemple, la saignée au huitième jour, laquelle ne se prescrivait pas ordinairement aussi tard dans les affections aigues, et, qu'ainsi, puisqu'il n'a mentionné que les exceptions, il a sous-entendu la règle générale. Aux raisons de Galien, j'en ajouterai une autre qui est prise dans la nature des choses et qui me paraît trancher la question. Sans doute, si le médecin opérait sur des choses inanimées ou même sur des animaux, il pourrait se contenter d'étudier la marche des maladies, sans essayer d'intervenir par aucun remède. Mais Hippocrate avait à faire à des hommes malades, qui, l'eût-il voulu, ne lui eussent pas permis de poursuivre sur eux une pareille expérience. Si, nécessaire-

ment, il a usé des ressources que lui offrait la thérapeutique de son temps, il n'en est pas moins vrai qu'il a gardé sur ce point un silence presque absolu dans ses observations particulières : ce n'est donc pas dans les Epidémies que nous pouvons apprendre comment il traitait les fièvres rémittentes et pseudo-continues. Mais on peut se faire une idée suffisante de la thérapeutique qu'il appliquait dans ces cas, en lisant ce qui est dit du traitement dans l'Appendice au traité du régime des maladies aigues. Cela même donne un intérêt particulier à cet Appendice, qui du reste est fort incohérent. Nous y voyons que la saignée en première ligne, puis les purgatifs et les vomitifs, enfin les accessoires de tout traitement d'une maladie aigue constituaient le fond de cette ancienne thérapeutique. Celle des modernes emploie de même dans ces maladies les saignées générales et locales, les purgatifs et les vomitifs ; elle n'a de différence essentielle qu'en un point, c'est l'emploi du quinquina, que les praticiens des pays chauds s'accordent généralement à recommander comme indispensable. Ce moyen puissant, inconnu des anciens, doit donner une supériorité considérable à la thérapeutique des modernes dans les fièvres rémittentes et pseudo-continues.

Là se borne ce que j'avais à dire sur la question capitale de l'interprétation médicale des Épidémies, à savoir quelles furent les maladies dont Hippocrate a rapporté des observations. Il ne me reste plus qu'à faire quelques remarques très brèves. Hippocrate parle de bubons dans des affections aigues qu'il ne spécifie pas. On sait que ce phénomène est des plus fréquents dans la peste d'Orient. Ce serait sans doute trop se hâter que de conclure, de cette seule et brève mention, que Hippocrate a eu sous les yeux des cas de véritable peste, et je m'écarterais beaucoup de mon sujet, si je m'engageais dans la recherche des origines de la peste. Seulement je rappellerai que des bubons pestilentiels ont été observés et décrits dès une haute antiquité. On lit dans Rufus: « Les bubons appelés pestilentiels, sont les plus dangereux et

les plus aigus, tels qu'on les voit surtout dans la Libye, l'Égypte et la Syrie, et dont a fait mention Denys, surnommé Kyrius '. Dioscoride et Posidonins s'en sont surtout occupés au sujet de la peste qui régna de leur temps en Libye. Ils disent que dans cette peste, il y avait une fièvre aigue, de la douleur, une tension de tout le corps, et le développement de bubons volumineux, durs et qui ne venaient pas à suppuration. Ils se développaient non-seulement dans les lieux ordinaires, mais encore aux jarrets et aux coudes 2. » D'un autre côté, des bubons ont été observés dans des fièvres de mauvais caractères, autres que la peste d'Orient. On lit dans le livre de Donald Monro, sur les maladies de l'armée anglaise, en Allemagne : « En février 1761, trois malades sur le déclin de la fièvre maligne, eurent des bubons qui se formèrent dans l'aine et qui furent critiques. A la première vue, je soupçonnais qu'ils étaient vénériens; mais les malades, interrogés, nièrent fermement qu'ils enssent aucune raison de craindre des accidents syphilitiques; et la terminaison favorable de ces tumeurs, sans qu'il se manifestât aucun symptôme vénérieu, me fit croire que leurs protestations étaient véritables ; d'autant plus que les militaires n'ont aucune timidité à avouer des affections de ce genre. Ce fut sur une femme mariée à un soldat du 37° régiment d'infanterie que je vis, pour la pre-

Appelé aiusi soit à cause de sa conformation, soit à cause d'une ville d'Égypte, soit à cause que dans l'argumentation il prenaît ses adversaires comme dans un filet.

<sup>2</sup> Οἱ δὲ λιμώδεις καλούμενοι βουβώνες θανατωθέστατοι καὶ ὀξύτατοι οἱ μάλιστα περὶ Λιβύτν καὶ ΑΓγαπτον καὶ Συρίαν ὁρῶνται γιγνόμενοι δυ μνημονεύακοιν οἱ περὶ τὸν Διονύσιον τὸν κυρτόν. Διοσκορίδης δὲ καὶ Ποσειδώνιος πάεδατα διελπλύθακοιν ἐν τῷ περὶ τοῦ κατὶ ἀντόμς γενομένω λειμῷ ἐν Αιβύτι παρακαλοῦθον (sie) δὲ ἔρασαν αὐτῷ πυρετόν ὀξὸν, καὶ ὀδύτην, καὶ σύστατι όλου τοῦ σώματος, καὶ παραφροσύνην, καὶ βουβώνων ἐπανάστασιν μεγάλων τε καὶ σκληρῶν καὶ ἀνεπτιάτων, οὐ μόνου ἐν τοῖς εἰθισμένοις τόποις, ἀλλὰ κατὰ ἰγκῶνας (Classicorum auctorum e Valicanis codicibus editorum tomus 1, curante Augelo Maio, p. 41. 1λοιπε, 1834, in: 8.

mière fois, un bubon, dans le déclin de ces fièvres malignes; elle nourrissait un enfant, son mari vivait avec elle, ni l'un ni l'autre n'eurent le moindre symptôme vénérien. Peu de jours après deux soldats, dans d'autres hôpitaux, à la fin d'une fièvre pétéchiale de très mauvais caractère, eurent également des bubons dans l'aine, sans aucun soupçon d'infection vénérienne. A part ces trois cas, je ne vis pas un seul bubon critique apparaître dans cette fièvre tant que je fus avec les troupes en Allemagne; mais M. Lovet, qui, en qualité d'attaché aux hôpitaux, servit à Hoxter, où nous avions un autre hôpital, ine dit qu'au commencement de l'année 1761, plusieurs hommes, atteints de cette fièvre, eurent des bubons critiques qui se développèrent dans les aines et dans les aisselles (Diseases of the army, 1764, p. 43).»

Hippocratefaitmention de fièvres intermittentes nocturnes. Dans le même ouvrage de Donald Monro, on en lit un exemple remarquable: « Les malades (il s'agit d'une fièvre rémittente automnale) étaient agités et mal à l'aise pendant la nuit; mais généralement, ils se trouvaient, pendant le jour, plus frais et plus légers; et, quoiqu'ils n'cussent pas de froid au moment de l'invasion de la fièvre pendant la nuit, et quoique plusieurs d'entr'eux n'eussent pas de sueur profuse au moment où, le matin, le mieux se faisait sentir, néanmoins les accès étaient assez remarquables pour que les malades dissent qu'ils avaient un accès régulier de fièvre rémittente, toutes les nuits, ou vers le matin, et un très petit nombre toutes les trois nuits (Ouyr. cité, p. 158). »

Il n'y a aucune trace dans les écrits hippocratiques de la croyance à la contagion de la phthisie. Gependant, c'était probablement dès lors, et certainement très peu de temps après, une opinion populaire en Grèce, comme elle l'est encore dans beaucoup depays. On le voit dans l'Æginétique d'Isocrate, qui est un plaidoyer prononcé en faveur d'un homme qu'un phthisique, soigné par lui, avait institué son héritier: « J'étais en si mauvais état que tous ceux de mes amis qui venaient me

visiter, craignaient que je ne succombasse aussi, et me conseillaient de prendre garde à moi, disant que la plupart de ceux qui soignent cette maladie, en deviennent victimes '. »

J'ai signalé précédemment au lecteur le désordre que présentent le premier et le troisième livre des Épidémies, dans lesquels les quatre constitutions annuelles ne se suivent pas, les trois séries d'observations particulières sont disjointes, et dans lesquels sont intercalées des réflexions générales sans lien avec ce qui précède et avec ce qui suit. Il y a plus : rien ne prouve que la plupart des malades dont Hippocrate a rédigé les observations, appartiennent aux constitutions annuelles qu'il a décrites; et Desmars (Épidémiques d'Hippocrate, traduites du grec, p. 14) a montré que les seize histoires qui terminent le troisième livre, n'appartiennent pas toutes à la constitution qui les précède; car parmi ces seize malades, les uns résidaient à Thasos, les autres à Larisse, d'autres à Abdère, d'autres à Cyzique, d'autres à Mélibée; les maladies de plusieurs durèrent fort long-temps; de sorte que le médecin qui traita tous ces malades, ne put séjourner moins de neuf mois dans ces villes, sans y comprendre le temps nécessaire pour s'y transporter; or, les sièvres qui avaient commencé au printemps, finirent dans l'automne; ce qui ne donne pas neuf mois suivant la distribution des saisons dans Hippocrate.

Desmars ajoute : « Il me paraît très vraisemblable que les quatre constitutions doivent être rangées de suite, et que les quarante-deux histoires, précédées de l'introduction qui se voit au commencement de la troisième section du premier livre, ne doivent souffrir pareillement aucune interruption. »

Cette opinion de Desmars me semble mériter une approbation complète, et faciliter grandement l'intelligence des premier et troisième livres des Épidémies. Il est dès lors aisé

<sup>\*</sup> Λέγοντες ώς πλείστοι των θεραπευσάντων ταύτην την νόσον αὐτοί προσν διεφθάρκσαν, c. 14.

de s'en faire une idée claire. Hippocrate décrit quatre constitutions annuelles et les maladies qui y régnèrent; puis, à l'aide de quelques remarques générales sur le pronostic et le traitement, il passe aux histoires particulières qui sont au nombre de quarante-deux et qui ne doivent plus faire qu'une seule série. De cette facon, il expose à la fois, et comment on doit observer et décrire la constitution pathologique d'une année, et comment on doit observer et décrire l'état d'un malade particulier. Le premier et le troisième livre des Épidémies contiennent un modèle pratique de cette double observation. Il aurait été trop arbitraire de changer l'arrangement de cet ouvrage, qui est tel que nous l'avons encore, depuis la première publication de la Collection hippocratique, c'est-àdire depuis le temps d'Érasistrate et d'Hérophile : mais j'engage le lecteur à le lire dans l'ordre suivant : d'abord les quatre constitutions annuelles à la suite l'une de l'autre, puis le morceau qui se voit au commencement de la troisième section du premier livre (τὰ δὲ περί τὰ νουσήματα..... ἐν ἦσι περιόδοισι κρίνονται σκεπτέον), en fin les quarante-deux histoires particulières sans interruption.

Sur les quarante-deux observations que renferment le premier et le troisième livre des Épidémies, il y a vingt-cinq morts. Cette proportion considérable de cas malheureux a frappé; et dès l'antiquité, Asclépiade appelait les Épidémies, une méditation de la mort. Mais ce serait se méprendre grandement que de voir, dans ce rapport de nombres, un résultat de la pratique d'Hippocrate. Il n'a nullement voulu donner une statistique des cas heureux ou malheureux qu'il avait observés. Il est évident que les observations qu'Hippocrate a consignées dans les Épidémies, sont un choix parmi plusieurs autres. Quel est le motif qui a décidé ce choix? Si l'on se rappelle combien ces observations répondent fidèlement aux règles dogmatiques établies dans le Pronostic, on sera convaincu que Hippocrate a été déterminé par le désir d'éclaireir ce livre où était consignée la

doctrine de ses pères et de ses maîtres, et qu'il a fait usage des observations qui lui paraissaient les plus propres à remplir ce but. En un mot, il a senti le besoin de fortifier par des exemples les leçons renfermées dans le *Pronostic*, et de rectifier par les particularités de cas spéciaux, ce que les généralités ont toujours de vague et indécis. S'il est vrai que, lorsqu'on arrive, par le travail de sa propre méditation, à des généralités compréhensives, on obtient une vue plus ferme et plus nette des détails, il est vrai aussi que, lorsque ces généralités nous sont transmises par voie d'enseignement, elles ne prennent un corps et une réalité que dans des exemples judicieusement choisis. C'est dans ce sens qu'on a dit: doctrina sine exemplis est cæmentum sine calce; c'est sans doute dans ce sens que Hippocrate a rédigé les observations qui figurent dans les Épidémies.

Phrygius (Comm. in historias epidemicas Hippocratis, Lugd, 1644, p. 41) donne une distinction très conforme à la doctrine d'Hippocrate, entre l'objet du régime dans les maladies et l'objet des médicaments : Diæta, dit-il, respicit virtutem, pharmacia morbum. En effet, on reconnaît que le traitement d'une maladie avait à remplir, dans la médecine de l'école de Cos et d'Hippocrate, deux données différentes qui attiraient également l'attention du praticien. L'une était relative à l'état des forces du malade; et, suivant que ces forces paraissaient devoir suffire ou ne pas suffire à la longueur de la maladie, suivant qu'en certains moments elles avaient besoin d'ètre soutenues comme après des purgations, ou abandonnées à elles-mêmes comme à l'approche des crises, le médecin prescrivait ou des substances alimentaires on de simples boissons. C'est à cette doctrine qu'est consacré le traité tout entier du Régime dans les maladies aiguës; et c'est dans cette vue que Hippocrate y divise (p. 373) les malades en trois catégories : ceux à qui on faisait prendre la ptisane entière, ou décoction d'orge non passée; ceux à qui on faisait prendre le suc de ptisane, ou décoction d'orge passée; enfin ceux à qui on

ne faisaitprendre que desboissons. L'autre donnée était relative à la maladie elle-même, et elle avait à régler l'usage des médicaments proprement dits; elle avait été aussi l'objet des travaux d'Hippocrate, et un livre composé, ou du moins promis par lui (voyez p. 364), y avait été consacré.

Un point capital dans l'alimentation des malades était la considération des rémissions et des redoublements (voyez p. 389). Cela nous reporte à la grande fièvre (rémittente ou pseudo-continue) qui était et qui est encore endémique en Grèce, et nous éloigne des fièvres de nos climats. Toutefois, il ne serait ni sans intérêt, ni sans utilité pour la pratique moderne de reprendre la division de l'ancienne médecine, et d'étudier, dans toute maladie aiguë, non-seulement ce qui se rapporte à l'affection en elle-même, mais encore ce qui se rapporte à l'état général du malade. Dans la thérapeutique moderne ces deux choses existent sans doute, mais elles y sont confondues ; la considération de l'état général est un accessoire que l'on consulte, mais ne forme pas une doctrine indépendante et enseignée comme telle, ainsi que cela était dans l'école de Cos. En les distinguant de nouveau, on aurait à créer tout un corps d'enseignement qui spécifierait les circonstances où il faut user des différentes substances alimentaires. Mais, pour y arriver, il serait nécessaire d'étudier, dans les maladies aigues, les différentes conditions de l'état général, c'est-à-dire qu'il serait nécessaire de refaire, comme je l'ai dit p. 100, le Pronostic d'Hippocrate, conformément au point de vue de la médecine moderne. Cela formerait un complément utile aux descriptions de plus en plus exactes que nous obtenons sur les maladies en particulier.

Il est possible, au terme où nous sommes arrivés maintenant, de nous faire une idée suffisante de l'ensemble et de l'enseignement de la médecine telle que l'avaient conçue Hippocrate et l'école de ses ancêtres. La première chose était d'apprendre à connaître les maladies; cette instruction se donnait sur un plan dont nous voyons la théorie dans le

ARGUMENT. 591

Pronostic, et la réalisation pratique dans les Épidémies ; le médecin commençant, devenu familier avec les phénomènes de crise et de coction, avec la succession des symptômes, avec l'observation des signes bons et mauvais, avec l'étude des caractères qui dénotent l'état des forces du malade, était parvenu à une position équivalente à celle où est aujourd'hui un de nos étudiants, que l'exercice clinique a mis en état de porter un diagnostic satisfaisant. Il s'agissait de passer de là au traitement; or, le traitement avait deux buts : surveiller et ménager l'état des forces pour que le malade conservât, augmentât même ses ressources dans la lutte où il était engagé, et administrer les médicaments. On apprenait à remplir la première indication par un enseignement relatif à ce sujet, ou par le Traité du régime des maladies aiguës et des livres semblables; la seconde, dans des livres dont il ne nous est parvenu que quelques fragments extrêmement incomplets. Si l'on ajoute une connaissance fort étendue des objets de l'hygiène, connaissance dont on voit un échantillon dans le Traité des airs, des eaux et des lieux, et une connaissance bornée de l'anatomie, on comprendra ce que savait un médecin de l'école de Cos, et comment il l'apprenait; et rien ne serait plus facile que de faire, à l'aide des hases que je viens de poser. un enseignement très analogue à cet enseignement antique. Mais il ne faut pas oublier qu'à en juger par les œuvres qui nous restent dans la Collection hippocratique, une forte éducation philosophique avait été donnée à ces médecins; les doctrines philosophiques de leur temps leur sont familières; et l'habitude des idées générales s'y fait sentir. Dans le tableau de l'instruction solide et étendue dont nous reconnaissons ainsi qu'ils étaient pourvus, nous reconnaissons en même temps les traits sous lesquels les a dépeints Platon, leur contemporain; nous reconnaissons ces hommeshabitués à méditer, qui disaient que la medecine recherche la nature du sujet qu'elle soigne, la cause de ce qu'elle fait, et qu'elle sait rendre compte de chacune de ces choses ; ces médecins, qui, dans les explications qu'ils donnaient à leurs malades, allaient jusqu'à la philosophie ; enfin, ces Asclépiades d'un esprit élégant et cultivé ; que Platon met sur le niveau des autres hommes distingués de la brillante Athènes.

Par une circonstance particulière les Épidémies ont l'intérêt actuel, l'utilité présente qui peuvent s'attacher à un livre moderne. Elles se rapportent, en effet, à un sujet encore peu connu, encore incomplétement étudié (les fièvres des pays chauds), sur lequel elles fournissent de précieux renseignements. Il se trouve de nos jours que les principales écoles de médecine ont leur siège dans des régions tempérées et même froides : il s'est trouvé, au contraire, dans les temps anciens, que les principales écoles avaient leur siége dans des régions beaucoup plus chaudes. De cette différence de position, il est résulté que la pyrétologie des pays chauds, qui n'est entrée dans l'enseignement des premières que d'une manière incomplète et par le fait des médecins voyageurs, a constitué le fond même de l'enseignement des secondes. Le livre d'Hippocrate conserverait toujours un haut rang dans la littérature médicale, à cause de l'esprit supérieur avec lequel cet écrivain observe et décrit; mais la pénurie des modernes sur ce sujet, en fait, de plus, un livre immédiatement utile à tousceux qui ont à pratiquer la médecine dans les pays chauds. Les Épidémies doivent encore être comptées au nombre des ouvrages où l'on peut le mieux se familiariser avec la marche, les principaux accidents et le pronostic de ces fièvres si fréquentes, et souvent si rapides et si dangereuses.

<sup>&#</sup>x27; Η΄ δ'ατρικλ, λέγων, ότι ή μέν τούτου, οδ θεραπεύει, καὶ τὴν φύσιν ἔσκεπται, καὶ τὴν αἰτίαν ὧν πράττει, καὶ λόγον ἔχει τούτων ἐκάστου δοῦναι. Platoo, Gorg., t. 3, p. 82, ed. Tauchn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Νοσούντι διαλεγόμενον (ατρόν, καὶ τοῦ φιλοσοφεῖν ἐγγὸς χρώμενον μέν τοῖς λόγοις, Platon, De leg., lib. 9, t. 6, p. 347, ed. Tauchn.

## BIBLIOGRAPHIE.

## MANUSCRITS.

2253 = A ( Ge manuscrit n'a que le premier livre).
2146 = C
2254 = D
2144 = F
2141 = G
2142 = H
2140 = I
2143 = J
2145 = K
Cod. Sev. = L
2165 = R'
Cod. Fev. = Q'

EDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Galeni commentarii latine editi sunt et quidem ab Herm. Cruserio versi, cum libro VI et Galeni commentario, Paris, 1534, sec. Maitt. Venet., 1538, 16. Basil., 1570, 8, cum Galeni comm. in libr. VI.

Libri Epidemiorum Hippocratis primus, tertius et sextus cum Galeni in eos commentariis, Jo. Vassæo Meldensi interprete, Lugduni, 1550, 12. Parisiis, 1557, 12.

Principium primi commentarii in librum primum Epidemiorum Hippocratis quod in aliis impressionibus desiderabatur, nunc primum a Nicolao Machello, medico Mutinensi, latinitate donatum, in: Claudii Galeni aliquot opuscula nunc primum Venetorum opera inventa et excusa, p. 135. Lugduni, 1550, 12. Lugd. 1556, 8.

Jo. Bapt. Montani in III primi Epidem. sectionem explanationes a Val. Lublino collectæ. Venet., 1554, 8.

Hier. Cardani comm. in Hippocr. Epidem. ægrot. XXII. Rom., 1574, f. Fasil. 1582, f. in oper., t. X, pag. 193. XII TOM. II. 38 ægrorum Hippocratis examen H. Cardani. Rom., 1575, 8.

Francisci Vallesii Covarrubiani commentaria in septem libros Hippocratis de morbis popularibus. Madrit., 1577, f. Flor., 1586, f. Colon.,15 88, f. Taurin., 1589, 8. Neap., 1621, f. 1625, f. 1631, f. 1652, f. Opera et studio S. Gaudei Aurelii doctoris, Aureliæ, 1654, f. Paris, 1663, f. (Cat. bibl. Bunav., t. 1, p. 93) Paris, 1664, f.

Hier. Mercurialis prælect. Pisanæ in epidemicas Hippocratis historias. Ven. 1597, f., et cum commentariis in prognost. prorrhet. et de victus ratione acut. per Marc. Cornacchinum. Francofurti. 1602, f.

Hippocrates de morb. popular. Lutet., 1594, 4. Venet., 1621, 4.

Hippocratis Epidemialium observationum pars prima quatuor contenta languentibus.—Marii Zuccari. Venet., 1621, 4.

Petri Francisci Phrygii collegii Ticinensis medici Commentarii in historias epidemicas Hippocratis in tres partes digesti. Lugduni, 1644, 4.

Imber aureus sive Chilias aphorismorum ex libris 'Επιδημιῶν Hippocratis eorumque doctissimis Francisci Vallesii Commentariis extracta colligebat Petrus a Castro. Veronæ, 1652, 12. Uhm., 1661, 12.

- St. Roderici expositio in aliquot Hippocratis ægrotos. Venet., 1656, 8.
- P. Mich. de Heredia Comm. in Hippocr. de morbis popularibus. Lugduni, 1655, f. 1688, f. et in oper., t. 2, Lugd., 1665, f.
- C. F. Laurentii de notis Hippocratis in historiis epidemicis repertis. Lubec, 1666, 4.
- Ge. Baglivii nucleus librorum Hipp. epid. per aphor. digestus. Francofurti et Lipsiæ, 1708, 2. (Bibl. Guntz.)

'Ιπποκράτους ἐπιδημιῶν τὸ πρῶτον καὶ τὸ τρίτον. Hippocratis de morbis popularibus liber primus et tertius. His accommodavit de febribus Commentarios Johannes Freind. Londini, 1717, 8. Quæ prima editio est. Repetita est eodem anno Amst., in-S°, et sæpius uti in oper. omn., quæ curante Jo. Wigan adjecta vita Freindii prodierunt. Lond 1733, f. Paris. 1735, 4. Venet., 1733, 4. Neap., 1730. 4.

Dan. Wilh. Trilleri epist. med. critica ad Jo. Freind super primo et tertio Hippocratis epidem. nuper ab ipso editis. Rudolst. 1720, 8. et in Opusc. med. et med. philolog., vol. 2, p. 178.

Jo. King epist. ad Jo. Freind, in qua D. W. Trilleri epistola crit. super I et III Epidem. a viro ornatiss. editis ad examen revocavit. Cantabr., 1722, 8.

A comment on forty two histories described by Hippocrates in the first and third book of his epidemics, cum aliis ad Danielem prophetam facientibus prodiit auctore Jo. Floyer. Lond., 1726, 8. (Confer Bibl. angl., t. 14, p. 246)

Henr. Cope demonstratio medico-practica prognosticorum Hippocratis, ea conferendo cum ægrotorum historiis in libro I et III epidem. conscriptis. Dublin, 1736, 8. Jenæ, editore Baldingero, 1772, 8.

Thomæ Glass M. D. Commentarii duodecim de febribus ad Hippocratis disciplinam accommodati. Londini, 1742, 8.

Las obras de Hippocrates mas selectas illustradas por el Doct. D. Andres Piquer. Madrid, 1761, 8. Madrid, 1774, 8. Le tome second est consacré au premier livre des Epidémies.

Lizzari in loca quædam epidem. Hippocr. Venet., 1763, 8.

Discours sur les épidémiques d'Hippocrate par M. Desmars, médecin pensionnaire de la ville de Boulogne-sur-Mer. Berne, 1763, 12 (Ce discours est répété dans l'ouvrage suivant.)

Épidémiques d'Hippocrate traduites du grec avec des réflexions sur les constitutions épidémiques: suivies des quaraute-deux histoires rapportées par cet ancien médecin, et du Commentaire de Galien sur ces histoires, par M. Desmars. Paris, 1767, 12.

Les Oracles de Cos, par M. Aubry. Paris, 1776, 8. Paris, 1781, 8. Ce livre a été traduit en allemand: Kommentar über das erste und dritte Buch der Volkskrankheiten des Hippocrates, oder Untersuchungen für Aerzte. Leipz., 1787, 8.

Observations sur les maladies épidémiques, ouvrage rédigé d'après le tableau des épidémiques d'Hippocrate, par M. Lepecq de la Cloture. Paris, 1776, et 1778, 3 vol. 4.

The history of epidemics by Hippocrates in seven books, translated into english from the greek, with notes and observations and a preliminary dissertation on the nature and cause of infection by Sam. Farr. Lond., 1780, 4.

Observations sur un passage des Epidémiques d'Hippocrate, et sur le commentaire de Galien qui le regarde, par M. Goulin, dans: Journal de médecine, 1788. t. 76, p. 266.

C. Fr. Burdach Commentarii in Hippocratis libr. I de morbis epidemiis specimen. Lips., 1798, 4.

Les Épidémiques d'Hippocrate peuvent-elles être rapportées à un cadre nosologique? Dissertation présentée à l'école de mélecine de Paris, le 15 germinal an XI, par J. B. Germain. Paris, an XI-1803, 8.

Hippokrates des zweiten æchte medicinische Schriften ins Deutsche übersetzt. Ein Taschenbuch für junge Aerzte, herausgegeben von D. Fr. v. P. Gruithuisen. München, 1814, 12. (Epid. S. 32-153).

#### ARGUMENT

Les Épidémies d'Hippocrate, premier et troisième livres, des crises et des jours critiques; traduits sur le texte grec, d'après la collation des manuscrits de la Bibliothèque royale, avec une dissertation sur les manuscrits et les variantes, une analyse des Epidémies et des Commentaires, par le chevalier de Mercy. Paris, 1815, 8.

Chrestomathia hippocratica. Edidit atque præfatus est C. Pruys van der Hoeven. Hagæ-Comitis, 1824, 12, p. 17.

## ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ (').

### ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ (2).

#### ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ (3).

1. Έν 4 Θάσι, 5 φθινοπώρου περὶ ἐσημερίην καὶ ὑπὸ 6 πληϊάδα, ὑδατα 7 πουλλὰ, 8 ξυνεχέα 9 μαλθακῶς, 10 ἐν 11 νοτίοισι, χειμών 12 νότιος, 13 σμικρὰ 14 πνεύματα 15 βόρεια, αὐχμοὶ, 16 τὸ 17 ξύνολον 18 ἔς γε χειμῶνα 19 δκοῖον 20 ἢρ 21 γίγνεται. 22 Ἡρ δὲ 23 νότιον, 24 ψυχινὸν, 25 σμικρὰ 26 ὕσματα. 27 Θέρος ὡς 28 τὸ 29 πουλὸ 30 ἔπινέφελον, ἀνυδρίαι, 31 ἔτησίαι 32 δλίγα, 33 σμικρὰ, 34 διεσπαρμένως ἔπνευσαν. Γενομένης δὲ τῆς ἀγωγῆς δλης ἐπὶ τὰ νότια, καὶ 35 μετὰ 36 αὐχμῶν, πρωὶ μὲν τοῦ 37 ἢρος, ἐκ τῆς 38 πρόσθεν 39 καταστάσιος 40 ὑπεναντίης καὶ 41 βορείου 42 γενομένης 43 ἐλίγοισιν 44 ἐγένοντο

· Ιπποκράτους επιδημιών το πρώτον DFGI. - Ιπποκράτους επιδημιών πρώτον C. - Ιπποκράτους επιδημίων το πρώτον ΗJK. - επιδημίαι Ιπποχράτους α, et un peu plus has Ιπποκράτους επιδημιών Α.— 2 τμήμα πρώτον om. ACDFGHIJKR'. - 3 κατάστασις πρώτη om. ACDFGHIJKR'. 4 θάσσω G. — 5 ωθινοπώρω R' mutatum alia manu in αθινοπώρου. — <sup>6</sup>πλιάδα (A mutatum alia manu in πλικάδα (sic) ΙΚ, - πλειάδα DFGIIJ.πλειάδος R', Gal. in textu, Chart. - τότε γάρ ή πλειάς άρχεται φαίνεσθαι gloss.FG. - 7 πολλά ACJR', Gal. in textu, Chart. - πολλά gloss. FG. - 8 συνεχέα Λ (R' mutatum alia manu in ξυν.). - συνεχή gloss. FG.-9 μαλαχώς Λ. – μαλθαχώς R' mutatum alia manu in μαλθαχά ώς. – μαλθαχῶς Merc. in marg. - μαλθαχῶς ὡς Chart. - μαλθαχὰ ὡς cum gloss. μαλακά F. - μαλθακά ώς vulg. - Dans le Commentaire de Galien sur cette phrase, on trouve μαλθικώς, et non μαλθακά; et il n'y est pas question de en voriour. Le texte vulgaire signifie pluies douces comme par le vent du midi : ce qui voudrait dire implicitement que, lorsque le vent soufile du midi, lapluie tombe doucement. Or, il peut très bien y avoir une averse avec le vent du midi. C'est cette raison qui m'a fait préférer la leçon de A, qui n'a pas ώς; mais alors il ne saut pas de virgule après ξυνεχέα. - " έγγοτίσισι R' mutatum alia manu in έν νοτίσισι. - " veríois A. - verínos J. - " véres A mutatum alia manu in νότιος. - 13 μικρά CR', Gal. in textu, Chart. - 14 πνεύματα om. AC FGHIJK. — 15 βόρια Α. - βορεία (sic) FG. — 16 τοσύνολον DK. -

# ÉPIDÉMIES, PREMIER LIVRE.

## PREMIÈRE SECTION.

#### PREMIÈRE CONSTITUTION.

1. Dans l'île de Thasos, durant l'autoinne, vers l'équinoxe et pendant que les Pléiades furent sur l'horizon (c'est-à-dire pour Thasos environ 50 jours après l'équinoxe d'automne), pluies abondantes, doucement continues, avec les vents du midi; hiver austral, petits vents du nord, sécheresse; en somme tout l'hiver eut une apparence de printemps. Le printemps, à son tour, eut des vents du midi, des fraîcheurs et de petites pluies. L'été fut en général nuageux et sans eau, les vents étésiens ne soufflèrent que peu, avec peu de force et sans régularité. Toutes les circonstances atmosphériques ayant été australes et avec sécheresse, un intervalle où la constitution fut contraire et boréale, au début du printemps, fit naître quel-

τὸ ξύνολον om. R' cum τὸ σύνολον restit, alia manu. - 17 ξώνολον Gal. in Comm. - σύνολον vulg. - 18 είς vulg. - 7 (sic) pro ές ACFGIIIJK. - 77ε χειμών R' .- γε om. Gal. in Comm .- 19 clov A .- δμετέν R' mutatum alia manu in όκοιον - 20 έαρ AR', Gal. in textu, Vassæus. - 21 γίνεται vulg. -22 ἔαρ A. - Τρι R' mutatum alia manu in Τρ. - 23 νοτινόν A. - 24 addit azi ante ψ. A. - ψυχεινόν (C emendatum) R'. - ψυχρόν gloss. FG. - 25 μικρά CFGIJK , Gal. in textu, Ald., Frob. , Merc. in textu, Chart., Freind. - μετά pro σμικρά R'. - 26 bετοί gloss. G. - 27 θέρεος Α. - 28 post ώς addit έπί A .- τοπουλύ D .- τοπολύ IJ, Ald., Frob., Merc. in textu, Chart. - 29 πουλύ CH. - πολύ vulg. - 30 έπὶ νέφελον R' emendatum alia manu. - νεφελώδες gloss. FG. - 3ι αίτρσίαι Α. - χρόνιοι gloss. F. - γρόνιαι gloss, G. - 32 δλίγαι R', Gal. in textu, Chart. - 33 μικρά CJ. - σμικραί R', Gal. in textu, Chart. - 34 διεσπαρμένως Λ, Chart. - διεσπασμένως vulg. — 35 μετ' Α. — 36 αύχμῶ FGJ. — 37 ήρους IJK. — 38 πρώτης pro πρόσθεν J. - πρότερον gloss. F. — 39 καταστάσπος C. - 40 ύπεναντίας gloss. F. - 41 βορίου Λ. - βορείης D. -42 γινομένης Λ. - 43 δλίγεις Λ. - δλίγεις gloss, F. - 44 εγίνοντο Α.

καύσοι, καὶ <sup>3</sup> τουτέοισι <sup>3</sup> πάνυ εὐσταθέες, καὶ <sup>4</sup> δλίγοισιν <sup>5</sup> ἡμοβράγεεν, <sup>6</sup> οὐ∂' <sup>2</sup> ἀπέθνησκον ἐκ τουτέων. Ἐπάρματα ἐὲ <sup>8</sup> παρὰ τὰ ὧτα, πολλοϊσιν <sup>9</sup> ἐτερόβροπα, καὶ ἐζ ἀμφοτέρων τοῖσι πλείστοισιν <sup>10</sup> ἀπύροισιν ἀρθοστάδην ἔστι <sup>11</sup> δὲ <sup>12</sup> οῖ <sup>13</sup> καὶ <sup>14</sup> σμικρὰ <sup>15</sup> ἐπεθερμαίνοντο <sup>16</sup> κατέσδη πᾶσιν ἀσινέως <sup>1</sup> οὐδ' ἔζεπύησεν οὐδενὶ, ὥσπερ τὰ ἔζ ἄλλων <sup>17</sup> προφασίων. <sup>7</sup>Ην <sup>19</sup> δὲ ὁ τρόπος <sup>20</sup> αὐ-

Addit καὶ ante καῦσοι R<sup>I</sup>. — <sup>2</sup> τουτέρισι DFGHJK, Ald., Frob., Gal. in textu. Merc. in textu. Chart., Freind. - Toursouthy vulg. - Touτοισι AR'. - 3 πάνυ εύσταθείς R', Gal, in textu, Freind. - πάνυ εύσταθείς (sic) Chart. - πάντη εὐσταθεῖς vulg.; mais dans le Foes de 1662, ed. Chouet, p. 958, E, il y a πάνυ, et non pas πάντα. - πάνυ εὐσταθή (A mutatum in εὐσταθεῖς) C, Merc. in marg. - πάνυ εὐσταθέα quædam ἀντίγραφα Galeni tempore. - οὐ πάνο εὐσταθή alia ἀντίγραφα Galeni tempore. - πάντη εύσταθή FGHIJK. - Galien dit sur ce passage: φησί γάρ, καὶ τούτοισι πάνυ εύσταθείς: γράφουσι δ'ένιοι οὐ πάνο εὐσταθή, τινές δὲ εὐσταθέα κατά τὰν ἐωνικὰν γλῶτταν, ἐν ἔσω τῷ μέτρω καὶ οὐδἐν ἐλέθριον ἔχοντα. Quoique j'aie noté la négation co parmi les variantes, je crois cependant que c'est une erreur de copiste dans le passage de Galien. En effet, expliquant ce que signifie le mot socratic, il dit: dans une juste mesure et ne causant aucun péril. La négation emporterait une idée également contraire à la paraphrase de Galien et an contexte d'Hippocrate. J'écarte donc la négation comme une erreur de copiste, et je me représente les variantes telles que les lisait Galien dans ses exemplaires, de la manière suivante: des exemplaires avaient πάνυ εύσταθείς; d'autres avaient πάνυ εὐσταθη; d'autres enfin, πάνυ εὐσταθέα suivant le dialecte ionien. On voit que la lecon πάντα du texte vulgaire et de plusieurs manuscrits n'est pas citée parmi ces anciennes variantes, et que l'ionisme εὐσταθέα n'est, non plus, reproduit par aucun de nos manuscrits. Cela prouve encore que les copistes intermédiaires entre l'antiquité et la renaissance ne sont pas les seuls auteurs des suppressions d'ionismes, et que des exemplaires aussi anciens que Galien présentaient, dans certains cas, la forme vulgaire. Quoique cette observation aille directement contre tout système de restitution de l'ionisme dans les œuyres hippocratiques, néanmoins j'ai changé εὐσταθεῖς en εὐσταθέες, d'un côté parce que la résolution de ce genre de contraction est un des ionismes les plus constants du dialecte hippocratique, d'autre côté parce que l'inconvénient attaché à tout système en ce genre est, ce me semble, neutralisé par le soin que j'ai de noter dans tous les cas, si la forme ionienne que j'introduis, n'est appuyée par aucune autorité diplomatique, et dans le cas cù etle a en sa faveur quelque autorité, quels sont les manuscrits qui la présentent. - 4 έλέγεις AR!, Gal. in textu, Chart. - ελέγησι» G.

ques causus; ces fièvres furent généralement modérées; il y eut peu d'hémorrhagies nasales, et aucun maladene mourut. Il se forma des oreillons chez plusieurs d'un seul côté, chez le plus grand nombre des deux côtés, mais sans que le malade eût de la fièvre et fût obligé de s'aliter; quelques-uns cependant eurent un peu de chaleur; ces tumeurs se dissipérent chez tous sans accidents; aucune ne suppura, ainsi que cela arrive aux tumeurs nées d'une autre cause. Voici quels en étaient les caractères: elles étaient molles,

- 5 ήμορράγεε C. - ήμορράγει Λ. - ημοβράγησαν (sic) R'. - ήμοβράγκσαν Gal. in textu, Chart. — 6 εὐδ' ἀπεθνισκον έκ τούτων R'; ces mots sont dans le Commentaire; une autre main les a effacés, et a mis dans le tente ούδ' ἀπέθνησκον έκ τουτέων. — 7 ἀπέθνησκεν G, Ald. — 8 παρα ACR', Gal. in textu, Chart. - κατά II, et in marg. παρά. - κατα vulg. - 9 έτεροροπα R' .- post έτ. addunt Tv R', Gal. in textu, Chart., Merc. iu marg. - 10 ἀπείροισιν ΛLO'. - ἀπύροισιν, et in marg. γέγρ. άπείροισα D. - Quoique de hons manuscrits donnent ἀπείροισα, il n'est pas douteux qu'il ne faille lire amussique. En effet, Galien dit : « Du reste les mabdes n'eurent aucun mouvement fébrile de quelque importance; et, si quelqu'un d'entre eux devint un peu plus chaud, cela ne fut que momentané. » Τά τε γάς άλλα καὶ οὐδ' ἐπύρεσσον άξιολόγως, άλλ' εί καί που τις έξ αύτων έγένετο θερμότερος, έπι βραγύ τοῦτ' ἔπασχε. - " δ' R', Gal. in textu, Chart. - " cî (A mutatum in cis) (R' mutatum alia manu in oig (sic) ) .- cis vulg. - cion Freind .- Ce qui m'a déterminé à adopter les leçons primitives de A et de R', c'est que le verhe suivant (ἐπεθερμαίνοντο) est au pluriel. Pour garder le datif είς, il faudrait que le sujet de ce verbe fut ἐπάρματα; or, cela serait peu conforme à la grammaire, puisque les autres verbes dont ce mot est le sujet, sont au singulier (κατέσβα, εξεπύασεν,. Dans cette alternative, il no restait qu'à mettre επεθεραχίνετο, ou à prendre le nominatif du pronom relatif, lequel est donné (corrigé il est vrai) par deux manuscrits. Cette leçon, du reste, est conforme à la paraphrase de Galien, qui fait du malade le sujet du verbe: ἀλλ' εί και πού τις έξ αύτων έγένετο θερμότερος κτί.. - 13 καί om. C (R' restit. alia manu in marg.). - 14 σμικρά AR', Gal. in textu, Chart. - μικρά vulg. - 15 ἐπεθερμένοντο Λ. -16 κατεσαγή R' mutatum alia manu in κατέσβα. — 17 προφάσεων R', Gal. in textu. - προφάσιων CHJ. - 18 % ACDHJKR', Gal. in textu, Chart., Frob., Freind. - 2 valg. - 19 8' R', Gal. in textu. Chart. - Es om. Λ. - 20 αὐτῶν Α (R' mutatum alia manu in αὐτέων).

τέων, Χαῦνα, μεγάλα, χεχυμένα, οἱ μετὰ φλεγμονῆς, ἀνώοὐοὰνα: πᾶσιν ἀσήμως <sup>2</sup> ἡφανίσθη. <sup>3</sup> Ἦγένετο <sup>4</sup> δὲ ταῦτα <sup>5</sup> μειρακίσισιν ἐοῦσιν, <sup>6</sup> ἀκμάζουσι, καὶ <sup>7</sup> τουτέων τοῖσι περὶ <sup>8</sup> παλαίστρην καὶ <sup>9</sup> γυμνάσια <sup>10</sup> πλείστοισιν: <sup>11</sup> γυναιξὶ <sup>12</sup> δὲ <sup>13</sup> δλίγησιν <sup>14</sup> ἐγένετο. <sup>15</sup> Πολλοῖσι δὲ βῆχες <sup>16</sup> ξηραὶ, <sup>17</sup> βήσσουσι καὶ
οὐδὲν <sup>18</sup> ἀνάγουσι, <sup>19</sup> καὶ μετὰ χρόνον, φλεγμοναὶ <sup>25</sup> μετ' <sup>26</sup> δδύνης
<sup>23</sup> πουλὸ, τοῖσι δὲ <sup>24</sup> καὶ μετὰ χρόνον, φλεγμοναὶ <sup>25</sup> μετ' <sup>26</sup> δδύνης
<sup>24</sup> ξό ὅρχιν <sup>28</sup> ἔτερόβροπαι, τοῖσι <sup>29</sup> δὲ <sup>30</sup> ἐς ἀμφοτέρους <sup>31</sup> πυρε-

\* Ανώδεα DO'. - ἀκίνδυνα R' mutatum alia manu in ἀνώδυνα. -C'est bien ἀνώδυνα qu'il faut lire. Galien dit dans son Commentaire: « Hippocrate a appelé indolentes ces tumeurs, parce qu'elles n'ont rien de ce qui cause les douleurs, à savoir la tension des corps, et la dyscrasie. » Ανώδυνά τε διὰ τὸ μπδέτερον αὐτοῖς συνεῖναι τῶν τὰς ὀδύνας ἐργαζομένων έστι δὲ ταῦτα, τάσις τῶν σωμάτων καὶ δυσκρασία σφοδρά. — ² ήφανίσθη R'. - 3 έγίνετο AR', Gal. in textu, Chart. - 4 δε om. F GIJK. - 5 μειραχίσισιν έσυσιν C. - μειραχίσισι νέουσιν R' cum νέοισιν alia manu. - μειρακίαισι, νέοισιν ADFGHIJK, Gal. in textu, Chart., Freind. - μεραχίσισιν, νέσισιν vulg. - Galien dit dans son Commentaire: « L'humeur qui prédominait dans cet état de l'atmosphère ..... ne se porta vers la tête quechez ceux dont la constitution avait un excès de chaleur soit par leur âge soit par leur régime. Or, nous savons que les jeunes gens, de même que les hommes faits, ont cette constitution par l'age, ct non par le régime; tandis que c'est le régime qui la crée chez ceux qui se livrent aux exercices de la palestre. » Επεί τοίνον ὁ πλεονάσας έν τῆ καταστάσει γυμός..... μόνοις τοῖς θερμοτέροις τὴν κρᾶσιν, ἢ διὰ τὴν ήλικίαν, ή διά τὸ ἐπιτήδευμα, την ἐρμήν ἔσχεν ἐπὶ την κεφαλήν ἴσμεν δ'ὅτι τὰ μειράκια διὰ τὴν ἡλικίαν, ου διὰ τὸ ἐπιτήδευμα θερμὰ, καθάπερ γε οἰ άκμάζοντες: οι δε περί παλαίστραν και γυμνάσια διατρίβοντες, έκ των επιτηδευμάτων. On voit que dans le Commentaire de Galien il n'est question que de μειράκια et de ἀκμάζοντες, ctaucunement de νέοι. Ce rapprochement m'a déterminé à adopter la leçon de C. Plus loin, on trouve μειράχια, ἀχμάζοντες sans νέοι, et plus loin encore μειράχια, νέοι, ἀχμάζοντες. - 6 άχμάζουσιν C. - 7 τουτέων Gal. in textu, Chart. - τούτων R' mutatum alia manu in τουτέων. - τούτων vulg. - 8 παλαίστραν R', Gal. in textu, Chart. - 9 γυμνασίαν R' mutatum alia manu in γυμνάσια. -10 πλείστοισι AFHIJKR', Gal. in textu, Chart. - " addit καὶ ante γυν. R' obliteratum alia manu. - γυναιξίν Gal. in textu, Chart. - 12 δέ om. R' cum δ' restit. alia manu. - δ' Gal. in textu, Chart. - 13 δλίγαισιν Κ. - 1 έγίνετο AC. - 15 πολλοΐσι AR', Gal. in textu , Chart. - πλείστοισι vulg. - πλείστησι Η mutatum in πλείστοισι. - 16 ζηρά

grandes, diffuses, sans inflammation, sans douleur; elles disparurent chez tous sans aucun signe. Elles se manifestèrent chez des adolescents, chez des hommes dans la fleur de l'âge, surtout chez ceux qui se livraient aux exercices gymnastiques de la palestre; peu de femmes en furent atteintes. La plupart de ces malades avaient des toux sèches; ils toussaient et n'expectoraient rien; et la voix devenait rauque. Chez quelques-uns bientôt, chez d'autres plus tard, il se formait une inflammation douloureuse du testicule, tantôt d'un seul côté, tantôt des deux; les uns avaient de la fièvre, les autres n'en avaient point; la plupart en souffraient

Κ. — 17 βήσσουσιν C. — 18 ανάγουσιν AC. - διάγουσι R' mutatum alia manu in ἀνάγουσι. — 19 καί om. ACDFGIJK, Ald. — 20 post φωναί addit de Cod. Barocc. ap. Freind. - 21 A quoi rapporter les mots ού μετά πουλύ, τοΐσι δέ και μέτα χρόνον? à ce qui précéde ou à ce qui suit? à φωναί βραγχώδεες, ou à φλεγμοναί μετ' όδύνης. Dans les éditions imprimées, le point est après πουλύ, de sorte que οὐ μετὰ πουλύ se rapporte à φωναί, et τοισι δέ και μετά χρόνον à φλεγμοναί. Le texte bippocratique, dans le Commentaire de Galien, est coupé de la même manière. Calvus rapporte co μετά πουλύ, τοίσι δε καί μετα χρόνον à φωναί, car il traduit : pauloque post raucescebant, quidam post aliquod tempus. Les manuscrits sont de peu d'autorité pour la ponctuation. Cependant je note que les manuscrits F et G ont un point après βραγχώδεες, un point apres πουλύ, et un point apres χρόνον. Mais dans A le point est après βραγχώδεες, et il n'y en a plus jusqu'à φλεγμοναί. C'est, je crois, la ponctuation qu'il faut suivre. Le sens seul peut décider une telle question; or, quand on lit la phrase, indépendamment de toute ponctuation, on reconnaît entre οὐ μετά πουλύ, et μετά γρόνον, une corrélation qui montre que ces deux termes appartiennent au même sujet. Ce sujet ne peut être que φλεγμεναί; car il s'agit de deux affections qui se succederent chez les mêmes malades, la toux seche, et l'orchite; par consequent, les termes οὐ μετά πουλύ, τοῖσι δὲ μετά χρόνον, indiquant l'affection postérieure, ne peuvent se rapporter qu'à l'orchite. - 22 µ272πουλύ FJ. - μεταπολύ CK. - 23 πολύ DR', Gal. in textu, Chart. - πολλύ A. — 24 καί οπ. C. — 25 μετωδύνης (sic) I. — 26 ώδύνης F. — 27 είς R', Gal. in textu, Chart. - 28 έπερορόπιαι R' mutatum alia manu in έπεροροπαι. - έτερόρεοπα ACFGHIJK, Ald. - 29 8' R', Gal. in textu, Chart. - 30 es CR', Gal. in textu, Chart. - en' vulg. - 24.00000000 pro es άμφοτέρους Α. - 31 πυρετός D.

- τοὶ ' τοῖσι μὲν, τοῖσι ὄ ου επιπόνως ταῦτα τοῖσι ² πλείστοισιν· τὰ δ'ἄλλα, ³ δχόσα κατ' 4 ἔητρεῖον, ⁵ ἀνόσως διῆγον.
- 2. Πρωί δε τοῦ θέρεος 6 ἀρξαμένου, 7 καὶ 8 διὰ θέρεος καὶ 9 κατὰ 10 γειμῶνα, 11 πολλοί 12 τῶν 13 ἔξη 14 πουλὸν χρόνον 15 ὑποφερομένων 16 φθινώδεες 17 κατεκλίθησαν επεί καὶ 18 τοῖσιν 19 ἐνδοιαστῶς 20 ἔχουσι, 21 πολλοῖσιν 23 ἔδρεπεν ή 26 φύσις ἐπὶ τὸ φθικήδρατο πρῶτον 24 τότε, οἶσιν 25 ἔβρεπεν ή 26 φύσις ἐπὶ τὸ φθική

\* Τισί μέν, τισι δ'εύ J. — 2 πλείστσισιν C. – πλείστοισι vulg. — 3 έσα Λ. - έπέσα C. - 4 Ιμπρίον (sic) ΑC. - Ιμπρείην quædam ἀντίγραφα Galeni tempore. - « Le mot 227' intoeicv, dit Galien , se trouve écrit de deux manières dans les exemplaires. Quelques-uns ont la dernière syllabe écrite par c, comme cela est ici; d'autres l'ont écrite par n. La première leçon signifie ce qui se fait dans l'officine du médecin; la seconde, tout ce qui regarde la médecine; de sorte que les Thasiens n'eurent pas besoin, soit des soins qui se donnent dans les officines de médecin, soit d'aucun soin médical en général, à l'exception des affections dont Hippocrate a parlé d'abord. D'après les deux leçons et les deux significations, il paraît que les Thasiens ne furent que peu affligés, durant le printemps, la cause morbifique n'ayant pas acquis la malignité qu'elle cut plus tard. » Διχώς έστιν έν τοῖς άντιγραμμασίν εύρεῖν τὴν κατ' ἐντρεῖον φωνάν - έν τισι μέν, ως εξουται νύν, της έσχατης διά του ο γραφομένης, έν τισι δέ διά του κ, σημαινούσης της μέν προτέρας γραφής τα κατά το ίκτρείου πραττόμενα, τής δε δευτέρας γραφής, τα κατά την ιατρικήν ύλην (lege δλαν). ωστ' ή τοι των κατά το ιπτρείον έργον (έργων R', ce qui est la vraie leçon) έπε τοις κάμνουσι γενομένων έξω καθεστικέναι τους Θασίους, κ των καθ' όλην την ιατρικήν, (la virgule manque dans Frob.) τὰ προειρημένα πασχόντων των καμνόντων. Καθ' έκατέραν δε τήν τε γραφήν και την διάνοιαν, φαίνεται το μετρίως ένοχληθήναι τους άνθρώπους έν τῷ γρόνω τοῦ ήρος, ώς αν της τὰς νόσους έργαζομένης αἰτίας οὐδέπω τι κακόηθες έχούσης, δ προϊόντος έσχε του χρόνου. Goulin, Journal de médecine, t. 76, p. 266, 1788, a proposé de lire τρ προϊέν ου τρ προϊόν, au lieu de κατ' ίπερείον, pour correspondre aux deux lecons indiquées par Galien; et ce changement, dénué de toute autorité manuscrite, l'a conduit à lire dans le Commentaire de Galien, την έαρινην όλην, au lieu de την ιατρικήν ύλην, puis την τοῦ προς ἀρχήν au lieu de το ἐντρεῖον ἔργον, enfin καθ' όλην τὴν ἐαρινήν au lieu de καθ' δλην την ζατρικήν. — 5 άπόνως J. — 6 άρξάμενα: R' mutatum alia manu in ἀρξάμενει, et alia in ἀρξαμένευ. - ἀρξάμενοι ACDFG HIJK, Ald. — ? καί om. ACDFGHI K, Ald. — 8 διαθέρεις F. — 9 καταχειμώνα F. - ante κατά addit του R' oblit. alia manu. - 10 post κατά addunt τον R', Gal. in textu, Chart. - " πουλλοί Κ. - 12 τον

#### EPIDÉMIES, PREMIER LIVRE.

beaucoup? Du reste, les Thasiens ne vinrent pas chercher de secours dans l'officine du médecin.

2. Dès le commencement de l'été, durant l'été et pendant l'hiver, plusieurs qui dépérissaient depuis long-temps, se mirent au lit avec les signes de la phthisie; cette maladie devint manifeste chez un bon nombre pour qui on ne faisait encore que la redouter; il y en eut chez qui elle se déclara pour la première fois à cette époque; ceux-là y étaient disposés par leur constitution. Il périt le plus grand nombre de ces

pro των Κ. - 13 κδη om. R' restit, alia manu. - 14 πολύν AR', Gal. iu textu, Chart. - 15 υποφερομένων AC (D mutatum alia manu in υποφθειρομένων) FGHIJK. - ὑποφθειρομένων vulg. - Triller (Epistola ad Freind., Opusc. t. 2, p. 199) recommande de substituer υποσερομένων à υποεθειρομένων, et il fait remarquer qu'on lit dans Epid. 3, p. 739 : Απολλώνιος ύπεφέρετο χρόνον πουλύν. - 16 φθινωδως R', Gal. in textu, Chart. - 17 κατεκλίνησαν Α. - 18 τοΐσι Ι. - τοῖς Α. - 19 ἐνδιαστῶς KR'. ένδιαστάτως C. - 2° έχουσεν ΑC. - 21 πολλοίσεν ADI, Gal. in textu, Chart. - πολλείσι vulg. - 22 εβαιβέωσε Λ. - 23 τόδε pro τότε (D mutatum alia manu in τότε) FGHIJK. - τοιούτο pro τότε C. - 24 τότε οίσιν A. - τουτέριστο pro τότε είσιο vulg. - τρώτριστο R' mutatum alia manu in τουτέρισην.- και μάλιστα έθνησκον ρίσεν pro τότε ρίσεν Gal. in cit., t. 5. p. 247, et t. 5, p. 268. - Galien fait les remarques suivantes sur ce passage: « Hippocrate dit: Parmi un grand nombre de ceux même qui étaient dans un état douteux, la phthisie devint confirmée alors, c'est-à-dire pendant l'été. Puis il ajoute: Il y en eut chez qui cette affection fit sentir sa première atteinte, ceux-la étaient prédisposés à la phthisie. Cela ne me paraît pas se suivre avec conséquence. Chez ces individus, la phthisie devait bien plutet commencer pendant le printemps que pendant l'été. Car ceux qui sont prédisposés à certaines affections, en sont attaqués plus facilement que ceux qui n'y sont pas prédisposés. Il semble donc qu'il en est de cette phrase comme de quelques autres passages de ces livres des Épidémies, où l'ordre des pensées est interverti ; erreur qui , étant du fait du premier copiste , s'est , depuis, toujours répétée. Je crois que les idées devraient se suivre ainsi : Parmi un grand nombre de ceux mêmes qui étaient dans un état douteux, la phthisie devint confirmée alors, et ce fut chez ceux qui y avaient de la predisposition. Puis: Il y en eut chez qui cette affection fit sentir alors sa première atteinte. » Είρμκότος δε του Ιπποκράτους, έπεὶ καὶ τοϊσιν ἐνδειαστῶς έγουσι, πολλοϊσιν ἐβεβαίωσε τότε, τουνῶδες. ' 'Απέθανον δὲ ' πολλοὶ καὶ πλείστοι ' 3 τουτέων. 4 καὶ τῶν ' 5 κατακλιθέντων οὐκ 6 οἶδ' εἴ τις 7 καὶ μέτριον 8 χρόνον 9 περιεγένετο: ' ο ἀπέθνησκον ' ' δὲ ὀξυτέρως, ' ' ἢ ως εἴθισται διάγειν τὰ τοιαῦτα. ' Σὶς τὰ γε ἄλλα καὶ μακρότερα, ' ' 3 καὶ ἐν ' 4 πυρετοῖσιν ' ' ἔνντα, ' 6 εὖφόρως ἤνεγκαν, καὶ ' 7 οὐκ ἀπέθνησκον, περὶ ὧν ' 8 γεγράψεται. ' 9 Μοῦνον γὰρ καὶ ' 20 μέγιστον τῶν ' ' τότε ' γενομένων ' 23 νουσημάτων τοὺς πολλοὺς τὸ φθινῶδες ' 4 ἔκτεινεν. ' 3 ἸΙν δὲ τοῖσι ' 3 πλείστοισιν ' 8 αὐτέων τὰ παθήματα ' 29 τοιάδε: ' 30 φρικώδεες πυρετοὶ, ' ὶ ζυνεχέες, ' 22 ὀξέες, ' 33 τὸ μὲν δλον

τέστι κατά το θέρος, είτ' επιφέροντος, έστι δ'είσιν ήρξατο πρώτον, τουτέρισιν έββεπεν ή φύσις έπὶ τὸ φθινώδες, οὕ μιοι δοχεῖ τὸ εἰρημένον εὕλογον εἶναι. πολύ γάρ ήν πιθανώτερον εν τω ήρι τούς τοιούτους άργεσθαι μάλλον, ή κατά το θέρος. Οί γαρ επιτήθειοι πάθεσιν άλίσκεσθαί τισιν, έτοιμότερον των άνεπιτηδείων αὐτοῖς περιπίπτουσιν. Εσικε σὖν, ώσπερ καὶ άλλα τινὰ κατὰ τῶν Επιδημιών, τὰ βιβλία ταυτί την τάξιν έκλεγμένην (forsan έκλελυμένην) έχειν (forsan έχει), του γράψαντος αυτά πρώτον σφαλέντος, είτα φυλαχθείσης τής άμαρτίας, ούτως καὶ ταύτη τη ρήσει συμβεβηκέναι, καὶ είναι τὸ συνεχές τη λέζει τοιόνδε, έπει και τοίσιν ένδοιαστώς έχουσι πολλοίσιν έβεβαίωσε τότε, είσιν έρρεπεν ή φύσις έπὶ τὸ φθινώδες. Εἶτ' ἐφεζῆς, έστι δ'εἶσιν πρέατο πρώτον τότε. Quelque téméraire qu'il soit de dire que Galien s'est trompé sur le sens d'un passage d'Hippocrate, je crois néanmoins que son observation est ici sans fondement. Hippocrate rapporte que ceux qui étaient depuis long-temps affectés de consomption, prirent alors le lit; que ceux qui étaient dans un état douteux présentérent alors les signes de la phthisie confirmée, enfin qu'il v en eut qui pour la première fois sentirent alors les atteintes de la phthisie, et que ce furent ceux qui y étaient prédisposés. Tout cela est donné par Hippocrate, comme un fait, contre lequel un raisonnement ne peut prévaloir. Il ne sert donc rien à Galien de dire que la première atteinte de la phthisie devait plus naturellement se faire sentir au printemps qu'en été. Quant à la variante que j'ai adoptée, elle est donnée d'un côté par A, et de l'autre elle est en rapport avec les membres de phrase tels que Galien les cite en les transposant. - 25 έρεπεν FGI. - 26 ή ίδέα τοῦ σώματος in marg. D.

<sup>&#</sup>x27; Απέθανον.... περιεγένετο om. Gal. in textu. — ' πολλοί positum post τουτέων D. — ' τούτων A (R' mutatum alia manu in τουτέων). — ' και ... περιεγένετο om. R' restit. alia manu. — ' κατακλινέντων A. — ' δίδα A. – δίδα δ'εί Gal. in cit., 1. 5, p. 354, l. 12. — ' δύδ' εί pro

phthisiques; et je ne sais si un seul de ceux qui s'étaient alités alla jusqu'à la! durée moyenne de cette maladie. Ils moururent plus promptement que ce n'est l'habitude dans ces affections; ce qui est d'autant plus remarquable que des maladies plus longues et accompagnées de fièvres furent supportéessans accident, et ne causèrent pas la mort, ainsi qu'il sera dit. La phthisie fut en effet la plus considérable des maladies qui régnèrent alors et la seule quienleva les malades. Voici les symptômes qu'on observait chez la plupart d'entre eux: fièvres, où le frisson occupait la plus grande partie de l'accès, continues, aiguës, sans intermittence véritable; la forme en était

καὶ Λ. - 8 addit τοῦτο ante χρ. Chart. - 9 περιεγένετο Λ. - διεγένετο vulg. - 10 ἀπέθανον R'. Gal. in textu. Chart. - 11 δ' Gal. in textu. Chart. - 12 ante & addit verticavres R'. - 13 xai R', Gal. in textu. zzi om. vulg. - Ce zzi, donné par un manuscrit, est justifié en outre par le Commentaire de Galien, où on lit: « Les autres maladies, à part la phthisie, bien que plus longues et accompagnées de sièvres, furent supportées aisément. » Αλλα, φησί, νοσήματα, χωρίς των φθινωδικών.... καίται μαχρότερα γενόμενα, καί μετά πυρετόν (lege πυρετών), όμως εὐφόρως τίνέχθη. - 14 post èv addit τοισι vulg. - τοισι om. ACR', Gal. in textu. - rolow sine mugerolow D, cum mugerolow restituto in marg. alia manu. - 15 όντα R' mutatum alia manu in ἐόντα. - 16 ἐφόρως Ald. - 17 οὐχ om. R' restit. in marg. alia manu. - σύκατέθνησκον (sic) pro σύκ. α. C. - 18 γεγράψεται R' mutatum alia manu in γέγραπται. - 19 μόνου gloss, F. - 20 μεγίστων R' mutatum alia manu in μέγιστον. - 21 τότε om. A CDFGHIJK, Ald. - 22 yevomévov om. R'. - 23 vegamátov ACR', Gal. în textu , Chart. - 24 exterve Gal. în textu, Chart. - extive R' mutatum alia manu in έκτεινε. - 25 ην pro ήν FG. - περί ήμιτριταίου in tit. ACIK. - 26 τοίς AR', Gal. in textu, Chart. - 27 πλείστοισιν ACDFGHIJK, Chart., Freind. - πλείστοισι vulg. - πλείστοις R', Gal. in textu. -28 αὐτῶν R' mutatum alia manu in αὐτέων. - αὐτώων (sic) A. -29 τοιάδε om. A (R' restit, alia manu in marg.). - τοιαύτα gloss, G. -30 φρικώδεις R', Gal. in textu, Chart. - φρικώδεις είπεν ούχ άπλως τους μετά φρίκης εἰσβάλλοντας, ώς μυρίοις τοῦτο ὑπάρχεν πυρετοῖς, άλλ' ὅσοις τὸ πλείστον μέρος του παροξυσμού κατειλήφασιν αί φρίκαι in marg. DLQ'. Cette annotation marginale est empruntée à Galien, 1. 3, p. 335. -31 συνεγέες J (R' mutatom alia manu in ξ.), Gal. in textu, Chart. 32 čξέες om. R' restit. alia manu. - 33 το καθ' όλον gloss. G.

οὐ διαλείποντες ' ὁ δὲ τρόπος, ἡμιτριταῖος ' τὴν μεν ' χουφότεροι, τῆ ' ὁ ὅ ἐτέρη ' ὁ ἔπιπαροξυνόμενοι, καὶ ὁ τὸ ὅλον ἐπὶ
τὸ ὁζύτερον ἐπιδιδόντες ' ἱδρῶτες ' ὶ δὲ αἰεὶ, οὐ ' ὁ δὶ ὅλου ' ψύξις
' ἀκρέων ' πολλὴ, καὶ ' ' μόλις ' ἐναθερμαινόμενα' κοιλίαι ' ἐ ταραχώδεες, ' ἐνλωδεσιν, ' ὁ δλίγοισιν, ' ὁ ἀκρήτοισι, ' ΄ λεπτοῖσι,
' ὁ δακνώδεσι, ' ἱ πυκνὰ ἀνίσταντο. Οὖρα ' ὁ ἐξν λεπτὰ ' ἐ καὶ
' ὁ ἀκρόν ὑπόστασιν, οὐ ' ὁ καὶ ὁλίγα, ἡ πάχος ἔχοντα καὶ ' ἱς τινι καὶ
ἀκαίροι ὑπόστασιν, οὐ ' ὁ καθιστάμενα, ' ὶ ἀλλὰ ὁμῆ τινι καὶ
ἀκαίροι ὑπόστασιν, οὐ ' ὁ καθιστάμενα, ' ὶ ἀλλὰ ὁ μιὰ
κπτοι, οὐδ' ' ἱ ἐς ὁλίγον ' ἱ ὁ ἐρ ὁ ἐ ὁ ἱ ὁ ἱ ὁ ἱ τοῦσι πλείστοισι τούτων ' ἐ ἐξ ἀρχῆς
ππύοντες. ' ἱ Φάρυγγες ὁ ἐ ἱ τοῖσι πλείστοισι τούτων ' ἐ ἔξ ἀρχῆς
' καὶ ' ἐι ἐιὰ τέλεος ' ὁ ἐπώδυνον εἶγον ' ἱ ἔρευθος μετὰ φλεγμονῆς'
ρευματα σμικρὰ, λεπτὰ, ὸριμέα' ' ἐ τριὸ τηκόμενοι καὶ κακούμενοι ' ἱ ἐπόσιτοι πάντων ' ἱ γευμάτων ' ὁ οἰ ὰ τέλεος ' ἄδι ὑρι. καὶ

\* Περί ήμιτριταίου in tit. Η.J. — \* ή μίαν pro τὰν μέν Α. - μίαν pro την μέν CDFGHIJK, Ald. - την μίνη pro την μέν R', Frob., Merc. in textu, Gal. in textu, Chart., Freind. - την μέν μένν Gal. in cit., t. 3, p. 555. - 3 κουφότεροι HK.- κουφοτέρην vulg. - 4 δ' om. A. - Il fandrait peut-être lire την δ'έτερην, comme plus loin, p.622, 1.11, μέαν ὑποκουφίζοντες, καὶ μίαν παρεξυνόμενοι. — 5 παροξυνόμενοι Α. — 6 ποσλον J. — 7 δ' Gal. in textu, Chart. - δε om. A (R' cum δ'alia manu). - 8 διόλου ADJKR', Gal. in textu, Chart. - 9 άκραίων (A mutatum in άκρέων) Η. - τών ακρων gloss. FG. — 10 πουλλή DH. — 11 μόγις AR', Gal. in textu, Chart. - 12 θερμαινόμενα C. - 13 ταραχώδεις R' mutatum alia manu in ταραγώδεες. - ταραγώδεις gloss. G. - 14 χελώδεες R', Gal. in textu. - 15 δλίγοις AC. - ακράτεισιν δλίγεισι Κ. - 16 ακρίτεισι CI. - ακράτοισι gloss. FG. - 17 λεπτείσιν C. - 18 δακνώδες A mutatum in δακνώδεσι. - 19 συχνά gloss. FG. - 20 π pro δέ πν AC. - δ' πν om. R', Gal. in textu. - 21 καὶ άπεπτα καὶ άχοια R', Gal. in textu, Chart. -\* άχοωα Λ. - άχοσια ΗΙΚ.— \*3 καὶ άπεπτα om. Λ. — \*4 καὶ om. C.— 25 σμικούν ACR', Gal. in textu, Chart. - μικούν vulg. - μικράν gloss.  $G_* = {}^{26}$  καθιστάμενα καλώς  $D_* = {}^{27}$  άλλω μή τινι pro άλλ' ώμη τινι DFGIJK. - άλλω μέν τινι pro άλλ' ώμη τινι C. - 28 έβεττον R', Gal. in textu, Chart. - έβισον C. - έβυσσον FI. - έβιττον gloss. G. -29 σμικοά ACR', Gal. in textu, Chart. - μικοά vulg. - σμικοά om. K. - 30 ante πυκνά addit καί vulg. - καί om. ACDFHIJKR', Gal. in textu. - συχνά gloss. G. - 3: ώριμα gloss. G. - πέπονα om. Chart. -32 καί κατολίγα pro κατ' όλίγον Α. - μετολίγον pro κατ' όλίγον J. - μετ' celle de la fièvre hémitritée, plus légère un jour, redoublant le lendemain; et en somme, croissant toujours en acuité. Sueurs continuelles, mais non générales; extrémités très froides et se réchauffant difficilement; ventre dérangé; évacuations bilieuses, peu abondantes, non mélangées, ténues et mordantes : ce qui obligeait les malades à se lever souvent. Les urines étaient ténues, incolores, crues, peu abondantes, ou bien elles étaient épaisses, avec un petit dépôt, et ce dépôt, loin d'être favorable, présentait des caractères de crudité et d'inopportunité. Les malades, avec une toux fréquente, expectoraient de petites matières cuites qu'ils n'amenaient que peu à peu et avec peine : et dans les cas où la maladie était la plus violente, l'expectoration n'en venait même pas à un peu de coction, elle restait crue jusqu'à la fin. Chez la plupart, la gorge, douloureuse dès le commencement, le fut jusqu'au terme de la maladie; rougeur et inflammation dans cette partie; petites fluxions ténues et acres; colliquation et dépérissement rapides. Les malades conservèrent du dégoût pour tous les aliments ; ils n'éprou-

pro κατ' DFGHK, Ald. — 33 δλίγα C (R' mutatum alia manu in δλίγαν). — 34 μόγις ACR', Gal. in textu, Chart. — 35 ταβιαιότατα Ι. — 36 βιότατα A mutatum in βιαιότατα. - βιαίτατα Merc. in textu. — 37 συμπίπτει A (R' mutatum alia manu in ξομπίπτει). - ξομπίπτει Gal. in textu. - 38 είς A. - έπ' HR', Gal. in textu, Chart. - 39 πεπασμόν τει A. - πεπασμός την vulg. - πεπερασμόν τη C. - πεπασμία τη H. πεπασμένα R' mutatum alia manu in πεπασμές ήν. — 40 φάρυγγα DH. - 42 voice ACR', Gal. in textu, Chart., Merc. in marg. - voice om. vulg. - πλείστοισιν C. - 42 έξαρχης ΛΚ. - 43 καί om. FGIJKR'. -44 διατέλεις ΑFK. — 45 επώδυνοι Α. - απώδυνοι pro επώδυνοι είχου R', et in marg. alia manu ἐπώδυνου είχου. - 46 ante έρευθος addit έγοντες vulg. - έγοντες om. ACDFGHIJ, Ald. - έρυθρότης gloss. FG. - 47 ταχύ.... άδιψοι καί om. Κ. - 48 μη σιτούμενοι, ανόректо gloss. FG. - Les Grecs, dit Galien, appellent aorto, ceux qui sont dépourrus d'appétit, et ἀπόσιτει ceux qui ont du dégoût pour les aliments. » — 49 βρωμάτων gloss. FG. — 50 διατέλεες ADHJ. – διετέλεον pro διά τέλεος R', Gal. in textu, Chart., Merc. in marg. - διατατέλεος (sic) FI. - διάτα τελέως (sic) cum gloss, τινα supra τα G.

παράληροι ' πουλλοί ' περί θάνατον ' περί μεν τὰ φθινώδεα, ταῦτα.

3. Κατά 4 δὲ θέρος ἤὲη καὶ φθινόπωρον, πυρετοὶ 5 πουλλοὶ, 6 ξυνεχέες, 7 οδ 8 βίαιοι μακρὰ δὲ 9 νοσέουσιν, 10 οὐδὲ περὶ τὰ ἄλλα 11 δυσφόρως 12 διάγουσιν 13 ἔγένοντο. 14 Κοιλίαι 15 τε ταραχώδεες τοῖσι 16 πλείστοισι πάνυ 17 εὐφόρος, 18 καὶ οὐδὲν 19 ἄζιον λόγου προσέδλαπτον οὖρά 20 τε 21 τοῖσι πλείστοισιν, 22 εὐχροα μὲν, καὶ καθαρὰ, λεπτὰ δὲ, καὶ μετὰ 23 χρόνον περὶ κρίσιν 24 πεπαινόμενα. 25 Βηχώδεες οὐ 26 λίην 27 οὐδὲ τὰ 28 βησσόμενα 29 δυσκόλως 30 οὐδ ἀπόσιτοι, ἀλλὰ 31 καὶ διδόναι πάνυ ἐνεδέχετο (32 τὸ μὲν 33 βλον 34 δπενόσεον οί 35 φθινώδεες, 36 οὐ τὸν 37 φθινώδεα

' Πολλοί ACDR', Gal. in textu, Chart. - 2 περί θάνατον om. (F un blanc en tient place) G. - 3 περί.... ταῦτα om. R' restit. alia manu. -4 post δè addit τὸ DII.-θέρεος Α .- 5 πουλλοί DII.-πολλοί vulg.- 6 addit καί ante ξ. vulg .- καί om. AR', Gal. in textu, Chart. - έξέες pro ξων. D (FG cum gloss. σύντομοι) (Η cum ξυνεχέες supra lineam) IJ (Q', quod exponitur συνεχείς, σύντεμει). - 7 code pro co R'. - 8 βιαίως A, Gal. in cit., t. 5, p. 356, l. 52. - iogupoi gloss. FG. - 9 versécurt R', Gal. - ἀξόωστοῦσι gloss. FG. — 10 οὐ pro οὐδὲ D. — 11 δυσχόλως gloss. FG. - 12 έγουσιν pro δ. R', (Gal. in textu, et in marg. διάγουσιν), Chart. - 13 έγένετο R', Gal. in textu, Chart. - έγίνετο CDFGHIJKQ'. — 14 τε ACDFGHIJKQ1. -τε om. vulg. — 15 γάρ pro ταραχώδεες A. - ταραχώδεις gloss. G. - Il ne serait nullement impossible de défendre la leçon de A. - 16 πλείσταισιν C. - πλείσταισι om. Chart. -17 εὐκόλως gloss. FG. — 18 καί.... πεπαινόμενα om. R' restit. in marg. alia manu. — 19 αξιελογεν gloss. G. — 20 δέ pro τε Α. — 21 τείσιν C. - 22 εύχροιαν έχοντα gloss. FG. - 23 γρόνον περί om. JR!. -24 είς κρίσιν αγώμενα gloss. F. - είς πέψιν αγόμενα gloss. G. — 25 βηγέδεες C. - « La plupart des Commentateurs, dit Galien, disent que dans cette phrase Hippocrate est revenu aux phthisiques. Pour moi, je pense qu'il continue à parler des autres fièvres dont il a commencé l'exposition. Comment, ayant dit précédemment que les phthisiques eurent constamment de la répugnance pour tous les aliments, comment dirait-il ici qu'ils n'avaient point de répugnance pour les aliments, et qu'il était tout-à-fait convenable de leur en donner? » - 26 λίαν gloss. G. - 27 coδέν R' mutatum alia manu in coδέ. - 28 βαχώμενα J. βησόμενα C. - βηττόμενα gloss, FG. - 29 post δυσκόλως addit R' ύπήχιντα άνλο (sic) obliter. alia mann. - 30 coδε R', Gal. in textn, Chart. vaient point de soif; plusieurs eurent du délire aux approches de la mort; telle fut la marche des phthisies.

3. Dès l'été, et dans l'automne, il survint beaucoup de fièvres continues, mais non violentes; elles frappèrent des personnes qui, atteintes d'affections de longue durée, n'étaient pas du reste dans un état fâcheux. Chez la plupart de ces malades, le ventre se dérangea, ils supportèrent sans peine cet accident, et ils n'en souffrirent pas notablement; l'urine fut de bonne couleur et pure, mais ténue et prenant le caractère de la coction avec le temps et à l'approche de la crise. Leur toux n'était pas forte, ni l'expectoration pénible; ils conservaient de l'appétit, et il était très convenable de leur donner des aliments (et remarquez qu'en somme les phthisiques dont il a été parlé plus haut, furent affectés d'une manière qui

<sup>— 31</sup> καί om. R' restit. alia manu. — 32 το καθ' δλον gloss. G. — 33 post μέν addit con vulg. - con ACR', Gal. in textu. - Cette phrase, fort embarrassante, a partagé les commentateurs de l'antiquité. Je vais rapporter intégralement le Commentaire de Galien, qui, expliquant la difficulté, et proposant d'ajouter γα, montre qu'il n'y a jamais eu de cos dans ce passage. « Toute cette phrase, dit Galien, rapprochée de la précédente, a fortifié, chez la plupart des commentateurs, l'opinion que cette dernière aussi se rapportait aux phthisiques enx-mêmes. Mais cela est impossible; je l'ai montré, en rappelant que Hippocrate signale chez les plithisiques la répugnance pour les aliments, tandis que les malades dont il s'agit dans la phrase précédente, avaient du goût pour la nourriture. Quant à la phrase qui suit, c'est-à-dire celle qui nous occupe en ce moment, on pourrait l'expliquer de deux manières. Voici la première manière: je reprendrai la phrase précédente, et j'y joindrai la phrase actuelle, me contentant d'ajouter une seule syllabe pour éclaireir le sens: ils ne toussaient que modérément, les crachats s'expectoraient sans peine, les malades n'avaient point de répugnance pour les aliments; loin de là, il convenait tout-à-fait de leur donner à manger; car, en général, les phthisiques n'étaient pas malades comme les phthisiques le sont ordinairement. Or, il est reconnu qu'il s'agit ici des fébricitants autres que les phthisiques, Hippocrate relatant des symptômes commans à tous les malades (l'affection bronchique), sans que cenx dont il est ici question fussent affectés de phthisie. Il est donc naturel qu'il soit revenu sur le sujet des phtbisiques, pour rappeler la différence qui existait entre les malades dout il parle présentement, et

τρόπου). 'Πυρετοΐσι \* φριχώδεσι σμιχρὰ \* ἔριδροῦντες, ἄλλοτε 4 ἀλλοίως παροξυνόμενοι πεπλανημένως, τὸ μὲν δλον, 5 οῦχ 6 ἐκλείποντες, παροξυνόμενοι δὲ 7 τριτκιορυέα τρόπον. 8 Ἐκρίνετο 9 δὲ 'ο τουτέων, οἶσι τὰ '' βραχύτατα '' γένοιτο, περὶ '' ἐ ἐκοστὴν '' 4 ξιμέρην, τοῖσι '' 5 δὲ πλείστοισι περὶ '' 6 τεσσαραχοστὴν, '' 7 πολλοῖσι δὲ περὶ '' 8 δγδοηχοστήν. 'Εστι '' 9 δὲ οἶσιν, οὐδ' οὕτως, '' ο ἀλλὰ '' πεπλανημένως '' καὶ '' 3 ἀκρίτως ἔξέλιπον '' 4 τουτέων δὲ '' 5 τοῖσι '' 6 πλείστοισιν οὐ '' 7 πουλὸν '' 8 διαλείποντες χρόνον, ὑπέστρεψαν οἱ πυρετοὶ '' 9 πάλιν' '' δὲ δὲ τῶν '' ὑποστροφέων ἐν '' 5 τῆσιν '' 3 αὐτῆσι '' 4 περιόδοισιν '' 5 ἐκρίνοντο '' 3 πολλοῖσι '' δὲ '' 8 ἀὐ-

les phthisiques dont il a parlé précédemment. Et, en effet, il répète les symptômes qu'il a déjà décrits. Voilà une des manières suivant lesquelles on peut expliquer la répétition du passage relatif aux phthisiques, La seconde manière, que nous sayons s'appliquer à nombre de passages de plusieurs écrits, est la suivante : il arrive parfois que nous rédigeons de deux façons une même phrase; une des rédactions est dans le contexte; l'autre est sur l'une des marges, et nous nous réservons de juger à loisir celle qui doit être préférée. Mais le copiste, à qui nous donnous à copier notre manuscrit, les écrit toutes les deux; nous ne nous apercevons pas de ce qui a été fait, nous ne corrigeons pas la faute; et finalement le livre publié demeure avec l'erreur commise par le copiste. » Il est certain que Galien a raison en disant que Hippocrate ne parle plus des phthisiques; et il explique la présence de la phrase embarrassante où il en est question, soit en ajoutant un yap, soit en supposant que le copiste a, par erreur, fait passer une phrase de la marge dans le texte. - 34 ύπενόσουν R' mutatum alia manu in ύπενόσεον. - ύπ' ένόσεον F. - ὑπενόσεον..... όλον om. J. - 35 φθίνοντε; AR', Gal. in textu. φθινέοντες C. - 36 ού τὸν φθ. om. Chart. - 37 φθινώδη R', Gal. in textu.

<sup>3</sup> Πυρετείστ.... τρόπον om. R'. — <sup>3</sup> φικώδεσιν C. — <sup>3</sup> ὑφιδροῦντες A. — <sup>4</sup> ἀλλοίως AFKQ'. — ἀλλοί ως vulg. — <sup>5</sup> οὐκεκλείποντες K. — οὐκ om. D cum củ alia manu. — <sup>6</sup> ἐκλίποντες A mulatum in ἐκλείποντες. — <sup>7</sup> τριταιοφυλέα IK. – τριταιοφυλέα παρωξύνοντο τρόπον in marg. et in tit. J. – Voyez, au sujet de cette fièvre, la définition qu'en donne Hippocrate, p. 622, l. 11. — <sup>8</sup> ἔκρινε ΛCDFGHIJK, Ald. - ἐκκρίνετο Gal. in textu. - Galien revient sur la question de savoir s'il s'agit des phthisiques, et, par des raisons tout-â-fait convaincantes et tirées du contexte même, il fait voir par ce passage, ainsi qu'il l'avait déjà démontré plus hant, qu'il ne peut pas ce être question. Cela est un motif de plus pour adopter l'une ou

n'était pas celle de la phthisie). Ces fièvres avaient de longs frissons, de petites sueurs, des redoublements irréguliers, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, en général sans intermittence, mais avec des redoublements de la forme des fièvres tritéophyes. Le plus court délai dans lequel ces fièvres se jugèrent, fut de vingt jours; il s'étendit chez le plus grand nombre jusqu'au quarantième, et chez plusieurs jusqu'au quatre-vingtième. Chez quelques-uns même les fièvres ne cessèrent pas de cette façon, mais elles finirent sans régulatité et sans crise. La plupart de ces derniers, après un intervalle assez court, furent repris de nouveau, et ces récidives se jugèrent selon les mêmes périodes que la première maladie; elles se prolongèrent tellement chez plusieurs, qu'ils

l'autre des explications qu'il a proposées sur la présence de la phrase embarrassante où Hippocrate parle des phthisiques. - 9 8è om. A. -10 τούτων Α. — 11 βραχύματα (sic) R'. - βαρύτατα Α. - βραχύτερα D ΙJ. - ταχύτερα Η. - 12 γίγνοιτο R', Gal. in textu, Chart. - έγίνετο Α. γίνοιτο CDFGHHK. — 13 κ A. - είκοσιν ήμερησι DHJ. - κ ήμερησι (G cum gloss, ήμεραις) ΙΚ. - κ ήμερησιν F. - είκοσιν ήμερησιν Q'. -14 ที่แล้วทุง om. A (R' restit, alia manu in marg.). - 15 ชั่ง positum post πλ. Λ. — 16 τεσμ. Λ. - τεσσαράκοντα DIIJO' . - υ. FGIK. — 17 πολλοίς gloss. G. - 18 τάς δηθούκοντα C (R' mutatum alia manu in όγδοπαιστήν, τὰς immutato). - τὰς π pro όγδ. Α. - π pro όγδ. FGIK. όγδοήκοντα pro όγδ. DHJQ'. - addunt την ante όγδ. Gal. in textu, Chart. - 19 8' ACDFGHJKR', Ald., Frob. , Merc. in textu, Gal. in textu, Chart. - 20 post άλλα addunt και CFGIIIK, Ald. - 21 πεπλανυμένως R' .- 22ante καὶ addit τε vulg. - τεοι. ACDFIIJK. - άλλά pro τε G. - 23 άκρήτως Κ. - 24 τούτων Λ (R' mut, alia manu in τουτέων).-25 τοίσι AR', Gal., Chart., Freind. - τοίς vulg. - τούς πλείστους pro τ. π). CDFGIIIJK, Ald. - 26 πλείστοισε πολύν ου διαλ. χρ. R', Gal., Chart .-27 πουλύν I. - πολύν vulg. - 28 διαλιπόντες DFGHIJK, Ald., Merc. intextu. - 29 πάντες R' mutatum alia manu in πάλιν. - 30 έν R' mutatum alia manu in ex. - cube ex pro ex be D cum ex be in marg. alia manu. — 31 ὑποστρεφέων R'. — 32 τῆσιν ACDGJKR', Gal. in textu, Chart., Freind. - τησι vulg. - τείσιν FIII. - 33 αὐτείσιν Α. -34 περιόδοισι A. - περιόδησιν R' emendatum alia manu. - ante περ. addunt τήσι DFGIIIJ, Ald. - 35 έχερίνοντο Gal. in textu. - 36 πολλοίσι Α C (R' cum πολλεί alia manu in marg.). - πολλεί vulg. - 37 δ' CR'. - 38 αὐτῶν A (R' mutatum alia manu in αὐτέων).

τέων ἀνήγαγον, ιόστε ' καὶ ὑπὸ χειμῶνα ' νοσέειν. Ἐκ πάντων δὲ τῶν ὑπογεγραμμένων ἐν τῆ καταστάσει ταύτη, ' μούνοισι ' τοῖσι ' φθινώδεσι ' θανατώδεα ' ζυνέπεσεν ' ' ἐπεὶ τοῖσί ' γε ' ' ἄλλοισιν '' εὐφόρως '' πᾶσι, καὶ '' θανατώδεες ἐν τοῖσιν '' άλλοισε πυρετοῖσιν οὐκ ἐγένοντο.

#### TMHMA AETTEPON

#### ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗ.

4. 'Εν 16 Θάσω 17 πρωΐ τοῦ φθινοπόρου, χειμῶνες οὐ κατὰ καιρὸν, ἀλλ' ἔξαίφνης ἐν 18 βορείοισι καὶ 19 νοτίοισι 20 πουλλοΐσιν, δγροὶ καὶ 21 προεκρηγνύμενοι. Ταῦτα 22 δὴ 23 ἔγένετο τοιαῦτα, μέχρι 24 πληϊάδας 25 δύσιος, 26 καὶ ὑπὸ 27 πληϊάδα. Χειμῶν 26 δὲ 29 βόρειος "βόατα 30 πουλλά, 31 λαῦρα, 32 μεγάλα, χιόνες, 32 μιξαίθρια 31 τὰ πλεῖστα ταῦτα 35 δὲ 36 ἔγένετο μὲν πάντα, οὐ 37 λίην 38 δὲ ἀκαίρως τὰ τῶν 39 ψυχέων. Ἡδη δὲ μεθ' ἡλίου τροπὰς χειμερινὰς, καὶ ἡνίκα 40 ζέφυρος 41 πνέειν ἄρχεται, 42 ἀπισθοχειμῶνες μεγάλοι, 43 βόρεια 44 πουλλά χιών, καὶ βόατα 45 ξυνεχέως 46 πουλλά,

1 Kal om. R', Gal. in textu. - 2 νοσείν R', Gal. in textu, Chart. - 3 μόνοισι AR', Gal. in textu, Chart. - 4 τοῖς Κ. - 5 φθινώδεσιν C. - 6 θανατώδεα.... πᾶσι, καί om. D restit. in marg. alia manu. -? συνέπεσεν A (R' mutatum alia manuin ξυν.) .- 8 έπει Η, Gal. in cit. t, 5, p. 376. - ἐπὶ A, et in marg. ἡ ἐπεί. - ἐπὶ vulg. - 9 δὲ pro γε Freind. -10 άλλοισιν.... τοϊσιν om. R', Gal. in textu, Chart., Freind. - άλλοισι πάσιν εὐφόρως Α. - άλλοισι D. - τι εὐκόλως gloss. F. - 12 πάσιν C. -13 θανατώδεις gloss. F. - θανατώδες Gal. in cit. ib. - 14 άλλοισιν AC. έγένετο Gal. in cit. ib. - 15 τμ. δ. κατ. δ. om. AR'. - τμ. δ. om. D. - κατάστασις δευτέρη (δευτέρα CFGH) τμπμα δεύτερον CFGHJ. - κατάστασις β τμήμα β ΙΚ. - δευτέρα vulg.— 16 θάσσω G cum gloss. νήσω. - τόπος έστιν gloss, F. - 17 προ A ex emendatione. - 18 βορίσισι A (R' mutatum alia manu in βορείωσι). - νοτίσισι καὶ βορείσισι G. - 19 νότοισί γε J. νότοισι DFHIK. - νοτοίοισι γε (sic) Gal. in textu. - νοτίοισί γε (R', γε additum alia manu), Chart., Gal. in textu, et in cit. t. 16, p. 384, ed. Kühn. - 20 πολλοΐου DHR', Chart., Freind., Gal. in textu, et in cit. ibid. - πολλοίς vulg. - πουλλοίς ΙΚ. - 21 προεκρηγούμενοι R' mutatum alia manu in προεκρηγούμενοι. - 22 δ' pro δή R', Gal. in textu. - δέ pro δή CDFGHIJK. - 23 εγίνετο R', Gal. in textu, Chart. - διεγίνετο CDFGIIIJK. - 24 πλειιάδων (sic) R mutatum alia manu in πλειιάδος. furent malades même pendant l'hiver. De toutes les affections dont il vient d'être parlé dans cette constitution, il n'y eut que les phthisies qui causèrent la mort; dans tout le reste les malades se tirèrent d'affaire, et les autres fièvres n'enlevèrent personne.

#### SECTION SECONDE.

#### CONSTITUTION SECONDE.

4. A Thasos, au commencement de l'automne, il y cut des tempêtes qui devancèrent la saison et qui subitement donnèrent beaucoup de pluies avec de grands vents du nord et du midi. Cet état de l'atmosphère dura sous les Pléiades, et jusqu'au coucher de cette constellation (50 jours après l'équinoxe d'automne). Pendant l'hiver, vent du nord; pluies abondantes, tombant tantôt en averses, tantôt avec force et continuité; neiges; et, dans l'intervalle, ciel serein; dans tout cela, le froid ne fut pas en désaccord avec la saison. Après le solstice d'hiver, et à l'époque où d'ordinaire le zéphyr commence à souffler, violent retour d'hiver; vent du nord fréquent, neiges; pluies continuelles et abondantes, comps de vent et ciel couvert; ce temps fut persistant, et ne

- πλειάδες  $\Lambda$  (K mutatum in πλειϊάδες). —  $^{25}$  δύσιος Freind. - δύσειος vulg. - δύσειος σου.  $\Lambda$  (R' cum δύσειος (sie) restit. alia manu). —  $^{26}$  καὶ σιυ. C. —  $^{27}$  πλειϊάδα R'. - πλειάδα  $\Lambda$ . - πλείδα FGIK. - πλειάδες Gal. in textu, Chart. —  $^{28}$  δὲ σου. R' restit. alia manu. —  $^{29}$  βέριος  $\Lambda$ . —  $^{10}$  πουλλά DH. -πολλά vulg. —  $^{31}$  λαβρά DH. -σφοδρά gloss. FG. —  $^{32}$  μεγάλαι R' mut. alia manu in μεγάλα. —  $^{33}$  μίξαίθρισι CDFGHIJ. - μεξαίθρια K. —  $^{34}$  τὰ πλ. οπ. CFGHIJK. —  $^{35}$  δ' R', Gal. in textu, Chart. —  $^{36}$  δ' R', Gal. in textu,  $^{27}$  λίαν R'. —  $^{38}$  δ' R', Gal. in textu, Chart. —  $^{39}$  ψύξειον R', Gal. in textu, Chart. —  $^{39}$  ψύξειον R', Gal. in textu, Chart. , Merc. in marg. ~ ψύχειον AJ. —  $^{40}$  αddit.  $\delta$  ante  $\zeta$ . J. —  $^{41}$  πνείν  $\Lambda$ . - πνείν gloss. FG. —  $^{45}$  διποθοχείμονες R', Gal. in textu, Chart. —  $^{43}$  βόρια  $\Lambda$ . —  $^{44}$  πολλά  $\Lambda$ CDJR', Gal. in textu, Chart. —  $^{45}$  ξυνεχῶς vulg. - πολλά συνεχίως  $\Lambda$ R, Gal. in textu, Chart. —  $^{45}$  ξυνεχῶς vulg. - πολλά  $\Lambda$ CDJR', Gal. in textu, Chart. —  $^{46}$  πολλά  $\Lambda$ CDJR', Gal. in textu, Chart. —  $^{46}$  πολλά  $\Lambda$ CDJR', Gal. in textu, Chart. —  $^{46}$  πολλά  $\Lambda$ CDJR', Gal. in textu, Chart. —  $^{46}$  πολλά  $\Lambda$ CDJR', Gal. in textu, Chart. —  $^{46}$  πολλά  $\Lambda$ CDJR', Gal. in textu, Chart. —  $^{46}$  πολλά  $\Lambda$ CDJR', Gal. in textu, Chart. —  $^{46}$  πολλά  $\Lambda$ CDJR', Gal. in textu, Chart. —  $^{46}$  πολλά  $\Lambda$ CDJR', Gal. in textu, Chart. —  $^{46}$  πολλά  $\Lambda$ CDJR', Gal. in textu, Chart. —  $^{46}$  πολλά  $\Lambda$ CDJR'

\* καὶ οὐρανὸς - λαιλαπώδης, καὶ ἐπινέρελος ταῦτα δὲ - ξυνέτεινε καλ ούκ 4 άνίει 5 μέγρις 6 ζσημερίης, 7 τηρ 8 δέ ψυγρόν, 9 βόρειον, ύδατῶδες. 10 ἐπινέρελου· θέρος οὐ 11 λίην 12 καυματῶδες 13 ἐγένετο· · · ετησίαι · · ζυνεχέες · · επνευσαν· ταγὸ δὲ περὶ · · · ἀρκτοῦρον. 18 έν 19 βορείοισι 20 πουλλά 21 πάλιν δόατα. Γενομένου δέ <sup>23</sup> τοῦ ἔτεος ὅλου ὑγροῦ <sup>23</sup> καὶ ψυχροῦ <sup>24</sup> καὶ <sup>25</sup> βορείου, κατὰ γειμώνα μέν 26 εγιηρώς είγον 27 τὰ πλείστα πρωί δὲ τοῦ 28 ἦρος, πολλοί τινες καὶ οἱ πλεϊστοι διῆγον 39 ἐπινόσως. 30 Ἡρζαντο μέν. οὖν 3: τὸ πρώτον ὀσθαλικίαι 32 ροωδεες, όδυνωδεες, ύγραὶ 33 ἀπέπτως, 34 σμικρά λημία 35 πολλοίσι δυσκόλως 36 έκρηγνύμενα: τοῖσι πλείστοισιν ύπέστρεφον ἀπέλιπον όψὲ πρός τὸ 37 φθινόπωρον. 38 Κατά 39 δε θέρος 4° και 4' φθινόπωρον, 42 δυσεντεριώδεες, 43 και τεινεσμοί, καὶ 44 λειεντεριώδεες, καὶ διάβροιαι 45 γολώδεες, 46 λεπτοίσι, 47 πολλοῖσιν, 48 ώμοῖσι, καὶ 49 δακνώδεσιν έστι δ' 50 οἶσι 5: καὶ.: 52 ύδατώδεες πολλοίσι δὲ καὶ 53 περίβροιαι μετά πόνου, 54 γολώδεες, 55 ύδατώδεες, 56 ξυσματώδεες, πυώδεες, 57 στραγγουριώδεες.

\* Καί om. A (R' restit. alia manu). - 2 λελαπώδης (A mutatum in λαιλ.) CR', Gal. in textu. - 3 συνέτεινε A. - ξυν. x. c. άν. om. R' restit. alia manu. — 4 π/νει pro ανίει Λ. - αφίπσι gloss. FG. — 5 μέχρι AC. - 6 ίσημερίας JR', Gal. in textu, Chart. - ήσιμερίης (sic) C. έσημερίας gloss, FG. - 7 έαρ A (R mutatum alia manu in τρ), Gal. in textu, Chart. - έαρ gloss. F. - 8 δέ om. R' restit. alia manu. -9 βέριον Α. - βορράν έχου πνέουτα gloss. FG. - 10 διά το συννεφή του ούρανον είναι gloss. FG. - 11 λίαν gloss. G. - 12 καυματώδες om. R, restit. alia manu in marg. - καματώδες FGI, Gal. in textu. - 13 έγίνετο ADFGIIIK, Ald., Froh., Merc. in textu, Freind. - 14 avence gloss. FG. - 15 ξυνεχέες Α. - ξυνεχέως Freind. - ξυνεχώς vulg. - συνεχώς R' mutatum alia manu in ξυνεχώς. - ante ξ. addunt of FGHIJK, Ald. \_\_ 16 έπέπνευσαν R', Gal. in textu, Chart. - '7 άρκτούρον R', mutatum alia manu in ἀρατούρον. — 18 έν om. R' restit. alia manu. — 19 βορίσισι Α. - βορείσισιν D. - 20 πουλλά HJ. - πολλά vulg. - υδατα πουλλά πάλιν D. - 21 πάλιν R' mut, alia manu in πάνυ. - πάνυ pro πάλιν, Gal. in textu, Chart. -- 22 έτους sine του Gal. in cit. t. 16, p. 104, ed. Kühn. - 23 καί ψ. om. R'. - 24 καί om. J. - 25 βερίου A. - 26 ύγιειρως Α. — 27 ταπλείστα DIII. — 28 πρός pro ήρος Α. — 29 έπιπόνως R', Gal, in textu, Chart., Merc. in marg. - 30 πρξατο (D mutatum alia manu in πρέαντο) FGIJ. - 3: τοπρώτον J. - 32 ροώδεις R' mutatum

cessa qu'à l'équinoxe. Le printemps fut froid avec vent du nord, pluvieux, nuageux. Les chaleurs de l'été ne furent pas très ardentes; les vents étésiens (vents qui se lèvent après le solstice d'été) soufflèrent régulièrement : mais, bientôt, vers le lever d'Arcturus (c'est-à-dire environ 12 jours avant l'équinoxe d'automne), le vent du nord se sit sentir. et il y eut de nouveau beaucoup de pluies. L'année ayant été, en général, tout entière humide, froide et soumise au vent du nord, la santé publique, il est vrai, ne souffrit guère pendant l'hiver, mais, dès le commencement du printemps, les maladies se déclarèrent avec une grande généralité. D'abord on vit paraître des ophthalmies fluentes, douloureuses, et dont l'humeur restait sans coction ; il se forma, sur les yeux de plusieurs malades, de petits amas de chassie qui se rompaient difficilement; ces ophthalmies récidivèrent chez la plupart, et cessèrent tardivement dans l'automne. Durant l'été et l'automne il y eut des dysenteries, des ténesmes, des lienteries, des diarrhées bilieuses de matières ténues, abondantes, mordantes et sans coction, quelquesois

alia manujn ἐρώδεες.--33 ἀπέπτως ACDF GIIIJK, Merc. in marg. - ἄπεπται vulg. - 34 σμικρά λαμία ACDF (G cum gloss. "Συμβλαί) HIJK, Ald. σμικραί λημίαι vulg.—  $^{35}$  δυσκολως πολλοίσιν A.-καί δυσκόλως πολλοίσιν R', Gal. in textu, Chart. - 36 έκρηγνύμενα ACDII. - έρρηγνομένα FGIK, Ald. - έρρηγμύμενα (sic) J. - έρρηγνύμεναι vulg. - έκρηγνύμεναι Gal. in textu. - έαρ δυπτούμεναι R' mutatum alia manu in έκοπγνύμεναι. - 37 αθινώπωρον Α. - 38 κατά.... αθινέπρωον om. F restit. alia manu in marg. -39 Si om. R' .- 40 ante nal addit ion vulg. - ion om. A. - 41 post nal addit το vulg. - το om. ARt, Gal. - 42 λειεντεριώδεες και δυσ. και τειν. Gal., Chart. - καὶ λειεντεριώδεες καὶ δυσ. καὶ τειν. R'. — <sup>43</sup> καὶ τειν. κ. λ. om. A. - 44 λεισεντεριώδεες FG. - 45 χολώδεσι CDFGIIIJKR', Ald., Gal. in textu, Chart. - 46 λεπτοίσιν C. - πολλοίσι λεπτοίσιν AJ. - 47 πολλοΐσι Gal. in textu, Chart. - 48 ώμαστιν C. - 49 δακνώδεσι Gal. in textu. - δακνώδεες R'. - 50 οίσιν C. - 51 καί om. R'. -52 ύδαπώδεσι DFHGHIJK, Gal. in textu, Chart. - 53 περίρριαι R' mutatum alia manu in περίρροιαι. - διάρροιαι D. - 54 χολώδεις gloss. F. 65 ύδατώδεες om. AR', Gal. in textu. - 56 addit zai ante ξ. R'. - ξυσμ. om. J. - 57 addit xal ante orp. Gal. in textu , Chart.

οὐ ' νεφριτικὰ, ἀλλὰ ' τουτέοισιν ' ἀντ' ἄλλων ' ἄλλα ' ἔμετοι οὐ ' νεφριτικὰ, ἀλλὰ ' τουτέοισιν ' ανοιλω ' απέπτων ' ἀναγαντα ' πουλλοίσιν, ὀρθοστάθην ' 4 ἀπύροισι, 15 πολλοίσι δὲ ' πυρέττουσι, περὶ ὧν ' 7 γεγράψεται ' ε ἐνίοισι ' 9 δὲ ' υ ὑπεραίνετο πάντα τὰ ὑπογεγραμμένα ' μετὰ ' πόνου. ' Φθινώδεες, ' ήδη ' τοιν ' 9 αὐτέων ' 1 ὑπο χειμῶνα, πυρετοὶ ' τὸ ζυνεγέες, καί τισιν ' 9 αὐτέων ' 3 ὑπο χειμῶνα, πυρετοὶ ' τὸ ζυνεγέες, καί ' κιτριταῖοι, ' 1 τριταῖοι, ' 1 ἀριδέες, τεταρταῖοι, ' 1 πλανῆτες ' 1 ἔκαστοι δὲ ' 3 ὁ τοιν ' 2 ἐγένοντο, καὶ ' 4 κλαστα Οἱ μὲν ' 3 ὁ τοιν ' 3 ἐγένοντο, καὶ ' 4 κλαστα Οἱ μὲν ' 3 ὁ τριταῖοι ' 3 ἐγένοντο, καὶ ' 4 κλαστα Αὐνοι ' 3 ἐγένοντο, καὶ ' 4 κλαστα Αὐνοι ' 3 ἐγένοντο, καὶ ' 4 κλαστα Αὐνοι ' 3 ἐγένοντο, καὶ ' 5 κιστα Αὐνοι ' 3 κιστα Αὐνοι ' 3 κιστα Αὐνοι ' 3 κιστα ' 3 ἐγένοντο, καὶ ' 5 κιστα Αὐνοι ' 3 κιστα Αὐνοι ' 3 κιστα Αὐνοι ' 3 κιστα Αὐνοι ' 3 κιστα '

' Νεφοριτικά R'. - φρενητικά A. - νεφοετικαί Gal. in textu, Chart. - 2 τούτοισιν A (R' mutatum alia manu in τουτέσισιν). - 3 αλλα αντ' αλλων R', Gal. in textu, Chart. — 4 αλλω ρτο άλλα C. — 5 φλεγμα-τώδεες χωλώδεες A, Gal. in textu, Chart. – φλεγματώδεες χολώδεις R' mutatum alia manu in χολώδεες. — 6 πνευματώδεες pro φλεγμ. J. — 7 σίτων Α. — 8 απέπτων om. J. — 9 αγωγαί R', Gal. in textu. — 10 πολύς ACR', Gal. in textu, Chart. - 11 ante πλάδος addit 6 vulg. á om. ACR', Gal. in textu, Chart. - 12 ἐγίνετο AC. - ἐγίνοντο R', Gal. in textu, Chart. — 13 πολλοίσιν ACDHR', Gal. in textu. — 14 απύροις R', Gal, iu textu. - ἀπύροισι ADHJK, Freiud. - ἀπύροισιν vulg. -15 πολλοίσι δέ π. om, R' restit. alia manu. — 16 πυρετοί AC. - πυρετοίσι DFGIIIK. - πυρέττουσιν R', Gal. in textu, Chart. - πυρωτοίσι (sic) Merc. in marg. — 17 γραφήσεται δσου εύπω gloss. FG. — 18 ένοισι (sic) R'. - riai gloss. F. - èv clai de re pro èviciai re Freind. - èv clai de pro ενίσισί τε Gal. in textu, Chart. - 19 δε AR'. - τε vulg. - 20 ὑπεσαίνετο AC. - ἐπεφαίνετο J, Gal. in textu, Chart. - ἀ εφαίνετο R'. - ἐπεσαίνοντο vulg. — 21 μετά ταῦτα gloss. G. — 22 πόνοι FGIJ. - πόνους D. - 23 Galien dit qu'on ne voit pas clairement ce que Hippocrate entend par φθινώδεες, que sans doute il ne s'agit pas uniquement de phthisies pulmonaires, et qu'il faut entendre par ce mot toute espèce de consomption, quelle qu'en soit la cause. - post φθινώδεες addunt μέν R', Gal. iu textu, Chart. - φθαρτικοί gloss. FG. - 24 35 n om. R' restit. alia manu cum δὲ in marg. - post πδη addit δὲ vulg.; addit δὲ καὶ Κ. -J'explique dans la note 26 pourquoi j'ai supprimé δε, suppression qui n'est appuyée d'aucune autorité manuscrite. — 25 φθινωπώρευ A. — 26 « Les mots pendant l'hiver, dit Galien, placés entre le membre de phrase précédent, et le membre actuel, ont été rapportés par les uns au premier, par les autres au second. Quant à moi, je crois qu'Hippocrate a voulu dire ceci : quelques-uns tombérent en consomption pendant l'automne; il en sut de même pendant l'hiver; cependant il y eut des fievres continues et pendant l'automne et pendant l'hiver. » Το όπο χειμώνα μεταξύ λεγόμενον της τε προγεγραμμένης λύξεως, και ταύτης, οί μέν έκείνη προένειμαν, οί δε ταύτη. Εμοί δε σύμπας ο λόγος φαίνεται τοιόσδε: και καταί το φθινόπωρον ήδη τίνες έγενοντο φθινώδεις, ώσαύτως δε καί κατά

même des diarrhées aqueuses; il y eut chez beaucoup, par les voies urinaires, des flux douloureux d'humeurs bilieuses, aqueuses, des râclures de matières puriformes; ces flux causaient la strangurie, sans affection des reins cependant, mais c'étaient des symptômes qui se remplaçaient les uns les autres; il y eut des vomissements de pituite, de bile, et les aliments étaient rejetés non digérés; il y eut des sueurs; en général, chez tous et partout exubérance d'humidités. Beaucoup éprouvèrent ces dérangements sans avoir de la fièvre et sans se mettre au lit, beaucoup aussi eurent des fièvres dont je parlerai; quelques-uns passèrent par tous les accidents dont il vient d'être question, et en souffrirent beaucoup. Dès l'automne et durant l'hiver, on vit des consomptions, des fièvres continues; peu de causus; des fièvres diurnes; des fièvres nocturnes; des fièvres hémitritées; des fiè-

τὸν χειμώνα, και μέντοι και πυρετοί συνεχείς και κατά τὸν φθινόπωρον έγενοντο, και κατά τον γειμώνα. Si le texte original avait eu δε après κόπ, comme notre texte vulgaire et les dix manuscrits que j'ai consultés, il n'aurait pas été possible, ce mesemble, de rapporter à volonté les mots xai ύπο χειμώνα soit à πυρετοί ζυνεχέες qui suit, soit à φθινώδεες qui précède. Cette probabilité existait, Galien l'atteste : pour la reproduire, il suffit de supprimer le δè du texte vulgaire : le dire de Galien l'emporte sur l'autorité des manuscrits. Foes, dans sa traduction, rapporte μετά πόνου φθινώδεες à ένίοισι.. ὑπογεγραμμένα, et κόπ... χειμώνα à πυρετεί; en même temps il traduit comme si le texte portait er cior. C'est là une manière de ponctuer cette phrase obscure. On peut (seconde manière) mettre le point avant μετά. On peut ensin (troisième manière) mettre le point après πόνου; c'est ce que j'ai fait. - 27 ξυνέχεις (sic) Λ. - έπιτεταιμέναι gloss. FG. - 28 τισιν ΑCDHKR', Gal. in textu, Chart. - τοισίν (sic) 1. τοΐσιν FG, Freind. - τοΐσι vulg. — 29 αὐτῶν Α (R' mutatum alia manu in αθτέων). - 30 λίγοισι R' emendatum alia manu. - δλίγοισιν Α. -31 καυσώδεσιν CDFGHIJKQ'. - 32 τριταίοι ADFGHIJKR', Ald., Gal. in textu, Merc. in marg., Chart., Freind. - 33 anpiseis DR', Gal. in textu. Chart. - « Le mot ἀκριβέες, dit Galien, place entre la fièvre tierce et la fièvre quarte, peut être rapporté également à l'une et à l'autre. » Τὸ δ'ἀχριβέες, μεταξύ κείμενον τοῦ τε τριταίου καὶ τεταρταίου, προσνέμειν έκατέροις έγχωρεί. - 34 πλάνήτες (sic) A. - πλάνητες DR', Gal. in textu, Chart., Freind. - πλάρητες J. - ακατάστατοι οὐκ ἀκριβῶς ποιούντες την κατά (την G) τετάρτην περίοδον gloss. FG. - 35 εκαστοι... επόνησαν om. R' restit. alia manu. - εκαστει D. - 36 αὐτῶν pro τῶν DQ'. - 37 ἐγίνοντο ACDFHJKR', Gal. in textu, Chart. - 38 cov om. R', Gal. in textu, Chart. - 39 έγένοντο Chart., Gal. in textu, et in cit., t. 5, p. 436. - έγί νοντο Tulg. - εγέγγοντο C. - 40 έλαττον gloss. FG.

των χαμνοντων ' οδτοι ' ἐπόνησαν' οὐτε γὰρ ' αἱ αἰμοβραγίαι, εἰ μὴ πάνυ 4 σμιχρὰ καὶ δλίγοισιν, ' οὐτε 6 οἱ 7 παράληροι τά 6 τε ἄλλα 9 πάντα εὐφόρως: ' ο ἐχρίνετο ' ' οὲ 12 τουτέοισι πάνυ εὐτάκτως, τοῖσι ' πλείστοισι ' ἐξὸν ' ὅτη 16 διαλιπούσησιν ἐν ' ἔπταχαίδεκα ' ἡμέρησιν' ' 9 οὐδὲ ἀπούανόντα ' ο οὐδένα οἶδα ' τότε ἐν χαύσω, οὐδὲ ' τριταίοι, πλείους μὲν ' ὅτων χαύσων χαὶ ' ὁ ἐπιπονώτεροι ' εὐτάχτως δὲ ' 17 τούτοισι πᾶσιν ἀπὸ τῆς πρώτης ' ὁ λήψιος, τέσσαρας ' περιόδους ' ἐν ἔπτὰ δὲ τελέως ' ὁ ἔκριναν, οὐδ' ὁ ὑπέστρεψαν ' ὁ οὐδενὶ τούτων. Οἱ δὲ τεταρταίοι, <sup>31</sup> πολλοῖσι μὲν ' <sup>34</sup> ἔξ ἀργῆς, ἐν τάξει τεταρταίου, ἡρξαντο ' ἔστι ' <sup>35</sup> οἶσιν οὐχ <sup>37</sup> δλίγοισιν ἐξ ἄλλων πυρετῶν χαὶ ' νουσημάτων ' <sup>39</sup> ἀποστάσιες ἐς τεταρταίους <sup>40</sup> ἔγένοντο ·

' Ante εὖτοι addit καὶ C. - ' έπεν (mutatum in αίπον vel αίεπον) iσαν A. -- 3 ai αίμιορραγίαι sinc εί D. - ai αίμιορραγίει (sic) sine εί H. αίμοξραγίαι εί sine αί Q', Freind. - αίμφραγία εί sine αί K, Gal. in cit., 1. 5, p. 456. - αίμορραγίη εί sine αί C. - αίμορραγίη sine εί et αί J. αἰμοβράγει εί sine ai vulg. - αίμορραγίει sine εί et ai I. - αἰμοβράγει sine εί et ai FG, Ald. - ήμιορράγει εί sine ai Λ. - ήμιορράγγσεν εί sine ai Gal. in textu, Chart. - αίμερράγγισεν εί sine αί R'. - Ces nombreuses variantes prouvent que ce passage a souffert entre les mains des copistes, et le parallélisme entre αἱ αἰμεβραγίας et οἱ παράληρα m'a guidé dans le choix des diverses leçons. - 4 post πάνυ addunt τι R', Gal. in textu, Chart. - μικρά J. - σμικραί Freind. - 5 οὐθ' R', Gal. in textu, Chart. - 6 ci om. Gal. in cit., t. 3, p. 436. - 7 παράλληλοι Κ. - ci παραληρούντες καὶ παράφοροι gloss. FG. - Ce n'est pas l'adjectif delirant qu'il faut voir ici ; c'est le substantif délire , non-seulement à cause du contexte de ce passage, mais encore à cause du Commentaire de Galien: « Quand les humeurs se portent vers la tête par l'excès de la chaleur, il survient des hémorrhagies et des délires. » Διὰ τὸ πλήθος τῆς θερμασίας έπὶ τὴν χεφαλὴν ἀναφερομένων τῶν χυμῶν, αἰμοβραγίαι τε καὶ παράληροι γίνονται. Voyez aussi des exemples rapportés dans l'OEconomia de Foes. -8 τ' Chart., Gal. in textu, et in cit. t. 3, p. 436. - δ' pro τε R' cum τε alia manu. - 9 πάντ' Λ. - 10 ἔκρινε Λ. - 11 δὲ om. ACFGHIJK, Ald., Gal. in textu. - 12 τουτέσισι CDFGHK. - τουτέσισιν vulg. - τούτσισι A (R) mutatum alia manu in τουτέσισι), Gal. in cit., t. 3, p. 436. - 13 πλείστεισιν C. - 14 συν (sic) A. - σύν Gal. in textu, et in cit. t. 3, p. 436. - ξύν om, R' cum σύν alia manu in marg. - 15 τοῖσι ΙΙ. - τοῖσι διαλείπουσι Gal. in cit., t. 3, p. 456. - της ίδια λειπεύσησιν R' emend. alia manu. - 16 διαλειπού σκοιν CD, Gal. in textu, Chart. - 17 ιζ A.

vres tierces légitimes; des fièvres quartes; des fièvres vagues. Chacune de ces fièvres attaqua beaucoup de personnes. Les fièvres ardentes furent les moins fréquentes, et les malades en souffrirent le moins; il n'y eut ni les hémorrhagies, si ce n'est en très petite quantité et chez un petit nombre, ni les délires qui appartiennent au causus; tous les autres accidents furent légers; les crises furent parfaitement régulières; la plupart se terminèrent en dix-sept jours, y compris les jours d'intermission; je ne sache pas qu'aucun malade soit mort alors de la fièvre ardente. On n'observa point, non plus, à cette époque, de phrénitis. Les fièvres tierces furent plus fréquentes que les causus et plus pénibles; chez tous les malades elles eurent quatre révolutions régulières, à compter du premier accès, et elles se jugèrent complétenent en sept; elles ne récidivèrent chez aucun. Les fièvres

<sup>- 18</sup> ήμέρησι R', Gal. in textu. - 19 ούδ' R', Gal. in textu, Chart. -30 cuδένα om. J. - 31 τω τότε καύσω R' mutatum alia manu in τότε έν καύσω, — 22 φρενητικά R', — 23 γενόμενα AR', - γινόμενα vulg. — 24 δέ om. A. - 25 των om, Chart. - 26 έπιπονώτερα ACDFGHIJK, Ald., Frob., Gal. in textu, Merc., Chart., Freind. - έπιπονότερει vulg. - έπιπονέστεροι R' mutatum alia manu in έπιπονώτεροι. - 17 τεύτοισιν Gal. in textu, Chart. - 28 λάψης C. - λάψεως R', Gal. in textu, Chart. - 29 περιώδους R', Gal. in textu. - 30 εκρίνοντο R', Gal. in textu, Chart., Freind. - έκρινον Α. - έκρινα J. - 31 ὑπέστρεψαν AR', Gal. in textu, Chart., Freind. - 32 addit ev ante codevi J. - 33 πολλοίς gloss, G. - 34 έξαρχες AJK. - 35 δέ A. - 36 οίσιν Gal. in textu, Chart., Freind. - olow (sic) R'. - ole vulg. - 37 oligois R' mutatum alia manu in δλίγοισιν. — 38 νοσκμάτων AR', Gal. in textu, Chart. — 39 αποστάσει τεταρταΐοι Α. - αποστάσηες C. - ές om. R' restit. alia manu. - « Rappelez-vous, dit Galien, l'emploi que Hippocrate fait ici du mot dépôt, quand il dit que des dépôts aboutirent à des fièvres quartes. Il parait désigner certains dépôts non pas seulement par la sortie d'humeurs, mais encore par la métastase d'une maladie en une autre. » Μέμνησο δε πάλιν ένταθθα της περί τούνομα χρήσεως, του Ιπποκράτους είπόντος, αποστάσεις ές τεταρταίους γεγονέναι φαίνεται ου μώνον κατ' έκρουν άποστάσεις τινάς δνομάζων, άλλα καί κατά μετάστασιν έζ έτέρου νοσήματος ziς έτερον. - 40 εγένοντο AR', Gal. in textu, Chart.

μαχρα οε καὶ ὡς εἰθισται <sup>3</sup> τουτέοισι, καὶ ἔτι μαχρότερα <sup>3</sup> ξυνείπιτεν. <sup>4</sup> ἀμφημερινοὶ ἐἐ <sup>5</sup> καὶ <sup>6</sup> νυχτερινοὶ, καὶ <sup>7</sup> πλανῆτες <sup>8</sup> πολλοῖσι πολλοὶ, καὶ <sup>9</sup> πουλὸυ χρόνον παρέμενον, <sup>10</sup> ἐρθοστάδην <sup>11</sup> τε καὶ <sup>12</sup> κατακειμένοισιν τοῖσι <sup>13</sup> πλείστοισι <sup>14</sup> τουτέων <sup>15</sup> πληϊάδα καὶ μέχρι χειμῶνος οἱ πυρετοὶ <sup>16</sup> παρείποντο. <sup>17</sup> Σπασμοὶ ἐὲ <sup>18</sup> πουλλοῖσι, μᾶλλον δὲ <sup>19</sup> παιδίοισιν, <sup>20</sup> ἐξ ἐρρῆς: <sup>18</sup> καὶ <sup>21</sup> ἐπύρεσσον, <sup>23</sup> καὶ ἐπὶ πυρετοῖσιν <sup>23</sup> ἔγίνοντο σπασμοί· <sup>24</sup> Χρόνια μὲν τοῖσι <sup>25</sup> πλείστοισι <sup>26</sup> τουτέων, <sup>27</sup> ἐδλαδέα δὲ, εὶ μὴ <sup>28</sup> τοῖσι <sup>24</sup> ἐχ τῶν ἄλλων πάντων όλεθρίως ἔχουσιν. Οἱ δὲ <sup>29</sup> ξυνεχέες μὲν <sup>30</sup> τὸ όλον, καὶ οὐἐὲν ἐκλείποντες, παροζυνόμενοι δὲ πᾶσι <sup>21</sup> τριταιορυέα τρόπον, <sup>32</sup> μίαν <sup>33</sup> ὑποκουρίζοντες, καὶ <sup>34</sup> μίαν <sup>35</sup> παροζυνόμενοι, πάντων <sup>36</sup> βιαστατοι τῶν τότε γενομένων, καὶ <sup>37</sup> μακρότατοι, καὶ μετὰ πόνων μεγίστων <sup>38</sup> γενόμενοι <sup>39</sup> πρηέως ἐρχόμενοι, <sup>40</sup> τὸ ἐπιδιδόντες <sup>43</sup> αἰεὶ, καὶ <sup>44</sup> παροζυνόμενοι, <sup>45</sup> καὶ ἀνάγοντες ἐπὶ τὸ <sup>46</sup> κάκων <sup>41</sup> σμικρὰ διακουρίζοντες, καὶ ταχὸ

' Kai obliteratum alia manu R'. - zzi om, Gal. in textu, Chart. -\* τούτοις R' mutatum alia manu in τουτέριση. - τούτοιση Α. - τουτέρισην C. - τούτοις gloss. FG. — 3 συνέπιπτον R' mutatum alia manu in ξυνέπιπτον. - συνέπιπτεν ΑΚ. - ξυνέπιπτον Gal. in textu. — 4 άφημερινοί CDFGHIJ, Cod. Barocc. ap. Freind. - 5 zzi om. R' restit. alia manu. - 6 νεκτερινοί C. - 7 πλάνητες DR', Gal. in textu, Chart., Freind. - πλάνητες (sic) A. - 8 πολλοί πολλοίσι R', Gal. in textu, Chart. -7 πελίν, (at) A. — πελίν περικό της θα το παράνος δρέδος gloss. F. — 11 δε pro τε D. — 12 πατακεμένεσεν R', Gal. in textu, Chart. — πελίν περικό του A. (R' mutatum alia manu in τουτίων). — 15 πλικός (A mutatum in πλεικόδα) (R' mutatum alia manu in πληϊάδα). - πληϊάδος C. - πληίδα Κ. - 17 παργακλούθουν gloss, FG. - 17 πελλείσι δε σπασμεί R', Gal. in textu, Chart. — 18 πουλλείου D. – πελλείοι AC. – πελλείς gloss. FG. — 19 παιδίειοι I. – παιδίεις Α. — 20 εξαρχής ΑJΚ. — 21 έπεπύρεσσον Ald. – ὑπεπύρεσσον AC (R' mutatum in ἐπύρεττον alia manu). - ἐπύρεττον gloss. FG. - Sans le commentaire de Galien le sens de cette phrase aurait été fort incertain. « Hippocrate remarque, dit Galien, que les uns eurent les convulsions des le début, et que chez les autres elles furent précédées de la fièvre. » Φκσὶ δὲ τοὺς σπασμοὺς ένίσις μὲν έξ άρχης εὐθὺς γίνεσθαι, τισί δὲ πυρετού προγενομένου. Par consequent il faut entendre καὶ ἐπύρεσσον comme signifiant: il arrivait aussi que les malades avaient de la fièvre, et que la fièvre était suivie de convulsions. — 12 καὶ ἐπὶ πυσετοϊσίν om. R' restit. alia manu. - 23 έγένοντο D. - 24 χρόνοια CR'. - 25 πλείστοισιν C. - 26 τούτων A (R' mutatum alia manu). - τούτων gloss. FG. - 27 άβλαθη gloss. F. - 28 ante τοισι addunt επί R', Gal. in

quartes s'établirent de prime abord chez beaucoup avec le caractère de fièvre quarte : mais chez un assez bon nombre elles succédèrent, comme dépôt, à d'autres fièvres et à d'autres maladies; elles furent longues comme c'est l'habitude, et même encore plus longues. Les fièvres quotidiennes, les fièvres nocturnes, les fièvres vagues, attaquèrent un grand nombre d'individus, et durèrent très longtemps; parmi les malades, les uns restèrent debout, les autres furent obligés de garder le lit; chez la plupart, ces fièvres durèrent sous la constellation des Pléiades (fin de l'été et automne) et jusqu'à l'hiver. Beaucoup furent d'emblée affectés de convulsions, surtout les enfants; il arrivait aussi que des malades avaient de la fièvre, et que la fièvre était suivie de convulsions; ces accidents durèrent longtemps chez la plupart, mais ne causèrent pas de malheurs, excepté chez ceux que tout le reste menaçait de la destruction. Les fièvres qui, contumes en général et dépourvues d'intermission, offraient, chez tous les malades, des exacerbations du type tritéophye,

#### ÉPIDÉMIES, PREMIER LIVRE.

πάλιν ' έξ ² ἐπισχέσιος, ' βιαιοτέρως παροξυνόμενοι, 4 ἐν ² κρισιώνιστο ώς 6 ἐπὶ τὸ 7 πουλὸ κακούμενοι. 6 'Ρίγεα δὲ 9 πᾶσι μὲν ' ο ἀτάκτως καὶ πεπλανημένως ' ἐγίγνετο, ' ² ἐλάχιστα δὲ καὶ ἤκιστα ' 3 τουτέοισιν, ' 4 ἀλλ' ἐπὶ τῶν ἄλλων πυρετῶν, μείζω. ' Ιδρῶτες ' 5 πουλλοὶ, ' 6 τουτέοισι δὲ ' 7 ἐλάχιστοι, κουφίζοντες ' 8 οὐδὲν, ἀλλὶ ' 9 ὑπεναντίον βλάθας φέροντες. Ψ'ύζις ' 9 πουλλὶ ' 1 τουτέοισιν ' ἀκρέων, καὶ ' 3 μόλις ἀναθερμαινόμενα. ' 4 ΄ Άγρυπνοι ' 5 τὸ ' ξύνολον, ' 7 καὶ μάλιστα ' 8 οὖτοι, ' 9 καὶ πάλιν ' 10 κωματώδεες. Κοιλίαι, ' 1 πᾶσι ' 3 μέν ταραχώδεες καὶ ' 3 κακαὶ, ' 4 πολὸ δὲ ' 1 τουτέοισι κάκισται. Οὖρα ' 3 δὲ ' 7 τοῖσι πλείστοισι ' 10 τουτέων, ἢ λεπτὰ, καὶ ὑμὰ, καὶ ' 9 ἄχροα, καὶ 4 μετὰ χρόνον σμικρὰ 4 ' πεπαινόμενα κρισίμως, ἢ πάχος 4 μὲν ἔχοντα, θολερὰ δὲ 4 καὶ 44 οὐδὲν

' Εξεπισχέσιος Η. - ' έπισχέσεως R', Gal. in textu, Chart. - ' βιαιστέροις Α. - βιαιότερος ΗΙΙ. - βιαιότερον D. - βιαιτέρως Merc. in textu. — 4 еххэгоїнского R' emendatum alia manu. — 5 хргоїнсь; А. - хргσίμησιν J. - 6 ἐπιτοπουλύ DFIK. - ἐπὶ τὸ πλείστον gloss. G. - 7 πολύ AR', Gal. in textn, Chart. - 8 βέγεα (sic) C. - 9 πασιν sinc μέν R', Gal. in textu, Chart. — " μπδευίαν τάζιν έγοντα gloss. G. — " έγίγνετο FGIIIK. - έγίνετο vulg. - έγίνοντο R', Chart. in textu, Gal. -\* τάχιστα pro ελάχιστα Α. -- 13 τούτοισιν Α (R' mutatum alia manu in τουτέρισιν). - 14 άλλ' .... μείζω om. R' restit, alia manu. - 15 πουλλοί DH .- πολλοί vulg .- 16 τουτέσισιν sine δὲ R', Gal., Chart. - τούτοισιν sine δὲ A. - 17 ἐλάχιστα R', Gal. in textu, Chart. - ελαχίστασι FGJ K, Ald. - « Il est évident, dit Galien, que les autres fièvres furent accompagnées de sueurs abondantes.... quant à celles-ci, c'est-à-dire aux fièvres tritéophyes, il s'y joignit des sueurs qui ne furent d'aucune utilité. » Δηλονότι τοῖς ἄλλοις πυρετοῖς ἐφάνησαν ἰδρῶτες πολλοί...... τούτοις φναί τοις πυρετοίς, ύπερ ών ο λόγος έστι, τοις τριταιοφυέσιν, ίδρώτες συνήδρευον οὐδεν ώ γελούντες. Le mot dont Galien se sert pour caractériser les sièvres tritéophycs (συνήδρευον), m'avait suggéré quelques doutes sur ἐλάχιστοι. Mais il n'y a aucune variante; et d'ailleurs ἐλάχιστοι n'exclut pas συνήδρευον. - 18 οὐθέν R', Gal. in textu. - 19 ὑπ' ἐναντίον R' mutatum alia manu in ὑπεναντίως. - ὑπεναντίοι A. - ὑπεναντίως Gal, in textu, Chart. - 20 πουλλή DII. - πολλή vulg. - post π. addit δε A. - 21 τουτέσισιν om. R' restit. alia manu. - τούτσισιν Α. - 22 ἀκραίων Η. - addunt των ante άκρ. R', Gal. in textu, Chart. - 23 μόγις AC. -24 οὐ ὖπνοι (sie) Gal. in textu, et in marg. ἄγρυπνοι. -οὐδ' ἄγρυπνοι R' mutatum alia manu in εὐδ' ὅπνει. - εὐδ' ἄγρυπνει Α. - εὐδὲ ἄγρυπνει vulg.

c'est-à-dire diminuant un pen un jour et redoublant le suivant, ces fièvres, dis-je, furent de toutes celles qui régnèrent alors, les plus violentes, les plus longues et les plus laborieuses; modérées au début, elles avaient un mouvement général d'accroissement continuel, s'exaspérant, empirant l'état du malade, diminuant un peu, puis bientôt après la rémission prenant une nouvelle violence, et s'aggravant surtout dans les jours critiques. Chez tous les malades durant cette constitution, les frissons étaient vagues et irréguliers : très rares et très faibles dans ces fièvres, ils étaient plus forts dans les autres fièvres. Les sueurs, abondantes chez les autres malades, l'étaient très peu chez ceux-ci, et ne procuraient aucun soulagement, au contraire elles accroissaient l'intensité du mal. Chez eux aussi, les extrémités étaient très froides et ne se réchauffaient qu'avec peine. En général, tous les malades étaient en proie à l'insomnie, particulière-

- Ce qui m'a déterminé à adopter la leçon que porte la marge de l'édic tion de Bale de Galien, c'est le commentaire. Ce commentaire, si du moins je le comprends bien, le texte me paraissant altéré, signifie que l'insomnie fut un symptôme universel, mais que les malades affectés de fièvres tritéophyes eurent d'une part plus d'insomnie que les autres, et d'autre part tombérent dans le coma. Καὶ πάλιν άγρύπνους μέν αὐτούς φασι μάλλον εν μέρει, ου μάν το σύνολον γε έστι τούτοις, ουδ' εναντίωσις σφοδρά τησί γαρ αύτοις εν μέρει και το κωματώδες γεγονέναι. - 25 τοσύνελεν J. - τεξόνελεν Η. - 26 ξύνελον CDFIK. - σύνελεν vulg. - 27 καί A. - καί om. vulg. - 28 ante corce addunt δ' R', Gal. in textu, Chart., Freind. - 29 καί om. K (R' restit. alia manu). - 30 κοματώδεες R', Gal. in textu. - κωμματώδεες C. - 3: post κοιλίαι addunt δέ AR', Gal. in textu, Chart. - 32 μέν om. R', Gal. in textu, Chart. - 33 κατά R' mutatum alia manu in κακαί. - κακίαι Ald. - 34 πολλοί pro πολύ F (G mutatum alia manu in πολλών) HIJ. - πολλοίσε pro πολύ C. - πολλοίς Κ. - πολλόν Ald. - 35 τούτοισ: Λ (R' mutatum alia manu in τουτέοισι). - 36 δε om. DFGHIJK, Ald. - 37 τοίσιν C. - 38 τούτων A (R' mutatum alia manu in τουτέων). - 39 άχρω Λ cum α supra ω. ώχρα Gal. in textu. - ώχρα σμικρά τε πεπαινόμενα και μετά χρόνον κρίσεως pro άχροα.... κρισίμως R' emendatum alia manu. - 40 κατά pro μετά Gal. in textu. — 41 ώριμα γινόμενα gloss. FG. — 42 μέν ΑCDΠΙΙΚ R', Gal. in textu, Chart., Freind. - μη pro μέν vulg. - 43 καί om. R', Gal. in textu. - 44 code Gal. in textu, Chart,

καθιστάμενα: οδδ' δειστάμενα, \* ή \* σκικοά \* καὶ κακό. 5 καὶ ὦμὰ 6 τὰ ὑφιστάμενα, 7 κάκιστα 8 δὲ 9 ταῦτα 10 πάντων. Βῆγες \*\* μέν παρείποντο \*\* τοῖσι \*\* πυρετοῖσιν \* \*\* γράψαι δὲ οὐκ έγω βλάθην οὐδ' 15 ώφελείην γενομένην 16 διὰ βηγός 17 τότε. Χρόνια μέν οὖν καὶ 18 δυσγερέα, καὶ πάνυ ἀτάκτως καὶ πεπλανημένως, καὶ ἀκρίτως 19 τὰ πλεῖστα 20 τουτέων διετέλει γινόμενα, καὶ τοϊσι πάνυ όλεθρίως έγουσι καὶ τοϊσι μή: εἰ γάρ 2: τινας 22 αὐτέων 23 διαλείποι 24 σμιχρά, 25 ταγύ πάλιν 26 ύπέστρεφεν. 27 Εστι 28 δὲ οἶσιν 29 ἔχρινεν 30 αὐτέων ολίγοισιν· 31 οἶσι τὰ 32 βραγύτατα 33 γένοιτο, 34 περί δγδοηχοστήν 35 ξούσι, καί 36 τουτέων 37 ένίοισιν 38 υπέστρεφεν, ώστε κατά 39 γειμώνα 4° τους 41 πλείστους 42 αὐτέων ἔτι 43 νοσέειν· τοῖσι 44 δὲ 45 πλείστοισιν ἀχρίτως 46 ἔξέλειπεν· διμοίως δέ ταύτα 47 ξυνέπιπτε 48 τοίσι 49 περιγινοιμένοισι καὶ 50 τοῖσιν ού. Πολλῆς δέ τινος 51 γενομένης 52 άκρισίης 53 καὶ 54 ποιχιλίης 55 ἐπὶ τῶν 56 νουσημάτων, 57 χαὶ μεγίστου μὲν σημείου καὶ κακίστου 58 διὰ τέλεος παρεπομένου 59 τοῖσι πλείστοι-

· Oὐδὲ R', Gal. in textu, Chart. - 2 ante n addit vulg. εὐδὲ πεπαινόμενα. - οὐδὲ πεπ. om. AR', Gal. in textu. - η.... ὑφιστάμενα om. K. -3 post ñaddit xai A. — 4 xai òpá xai xazá R', Gal. in textu, Chart. — 5 καὶ ώμα om. C. — 6 ante τὰ addit καὶ A. - post τὰ addunt δὲ R', Gal. in textu, Chart. - 7 ante κάκιστα addunt και R', Gal. in textu, Chart. - 8 Se om. AR', Gal. in textu, Chart. - 9 Dans R' et Gal., ταῦτα πάντα font partie du Commentaire.—10 πάντων Α. -πάντα vulg.— 11 δέ pro μέν ACJK, Gal. - 12 τοῖς A. - addunt μέν ante τ. AFGI. - τοῖσι πυρετοίσεν om. R', Gal. - 13 πυρετοίσεν C. - πυρετοίσε vulg. - 14 γράψαι... τότε om. R' restit alia manu. - 15 ώφελίην AC. - ώφέλειαν DR', Gal. in textu. - 16 διαβαχὸς DII. - 17 Dans CDFGIK, le point est avant τότε. - 18 δυσχερή Α (R' mutatum alia manu in δυσχερέα). -19 ταπλείστα D. - 20 τούτων Α (R' mutatum alia manu in τουτέων). -21 τινες R', Gal. in textu, Chart. - 22 αὐτῶν A. - addunt καὶ post αὐτ. AC. - 23 διαλείποι A. - διαλείποιεν R', Gal. in textu, Chart. - διαλίποιεν vulg. - 24 σμικρά ACDFHIJK. - μικρά R', Gal., Chart. - σμικρόν vulg. — 25 ταχὰ om. J.— 26 ὑπέστρεφεν Α. - ὑπέστρεφον vulg.— 27 ἔτι ΗΙ JK. - 28 8' AR', Gal. in textu, Chart. - 29 Expivar C. - Expiver Freind. - 30 αὐτῶν AR', Gal. in textu, Chart. - 31 οἶσιν C. - 32 βραδύτατα A. - 33 γίγνοιτο R', Gal. in textu, Chart. - γίνοιτο CDFGHIJK. -\*4 περιπεσούσι pro περί π έ. A. — 35 ἐούσιν C. — 36 τούτων AJR', Gal. in textu, Chart. - 37 ενίαισεν Freind. - ενίαις vulg. - 38 ὑπέστρε-

ment ceux qui étaient affectés des fièvres continues; et chez ces derniers à l'insomnie succédait la somnolence. Dans toutes les fièvres le ventre fut dérangé, et en mauvais état, mais il le fut surtout dans la fièvre qui nous occupe. Chez la plupart des malades affectés de cette dernière fièvre, les urines étaient ou ténues, crues, incolores, offrant au bout d'un certain temps à l'époque de la crise un peu de coction, ou épaisses, il est vrai, mais troubles, et ne laissant rien déposer, ou bien le dépôt était peu abondant, de mauvaise nature, sans coction, et de toutes c'étaient les plus mauvaises. Des toux suivaient les fièvres, mais je n'ai à noter ni bien, ni mal, produit alors par la toux. La plupart des affections furent donc longues, difficiles, très vagues, très irrégulières, sans crise, et chez ceux qui se trouvaient dans le pire état, et chez ceux qui offraient des conditions contraires; car, si la sièvre offrait une petite intermission, elle récidivait très promptement. Chez quelques-uns (et ils furent peu nombreux), la maladie se ingca par une crise qui, dans les cas où elle arriva le plus rapide-

σιν ' ἀποσίτοισιν εἶναι πάντων γευμάτων, μάλιστα δὲ τουτέων, οἴσι καὶ 3 τἄλλα 4 όλεθρίως 5 ἔχοι, διψώδεες 6 οὐ 7 λίην ἀκαίρως 8 ἦσαν ἐπὶ 9 τοῖσι 10 πυρετοῖσι 11 τουτέοισιν. 12 Γενομένων δὲ χρόνων μακρῶν, καὶ πόνων πολλῶν, καὶ κακῆς 13 ξυντήξιος, ἔπὶ 14 τουτέοισιν 15 ἀποστάσιες 16 ἐγένοντο, 17 ἢ 18 μέζους, ὅστε 19 ὑποφέρειν μὴ δύνασθαι, ἢ 20 μείους, ὅστε μηδὲν ὡφελέειν, ἀλλὰ ταχὺ 21 παλινδρομέειν, καὶ 22 ξυνεπείγειν ἔπὶ τὸ 23 κάκιον. 24 Ἦν δὲ 25 τουτέοισι τὰ 26 γιγνόμενα δυσεντεριώδεα, καὶ 27 τεινεσμοὶ, καὶ 30 λειεντερικοὶ, καὶ ροώδεες ἔστι δ' 29 οἶσι καὶ ὕδρωπες, μετὰ τουτέων καὶ ἄνευ τουτέων 30 ὅτι δὲ 31 παραγένοιτο 32 τουτέων βιαίως, ταχὸ 32 ζυνήρει ἢ 34 πάλιν ἔπὶ 35 τὸ μηδὲν 36 ἀρελέειν. Ἐξανθήματα 37 σμικρὰ, καὶ οὐκ ἀξίως τῆς 38 περιδολῆς τῶν 39 νουσημάτων, 40 καὶ ταχὸ πάλιν ἀρανιζόμενα, 41 ἢ παρὰ τὰ ὧτα 42 οἰδήματα 42 μολυνόμενα, καὶ οὐδὲν 44 ἀποσημαίνοντα. 45 ἔΕστι δ' 46 οῖσιν

· Αποσίτοις ΑC. - άποσίτους vulg. - άποσιτίους (R' mutatum alia manu in ἀποσιτίοις), Gal. in textu. - 2 τούτων Α (R' mutatum alia manu in τουτέων). - 3 τὰ ἄλλα R', Gal. in textu, Chart. - 4 όλετροίως (sic) R'. - 5 eze: A (C mutatum in ezei), Cod. Barocc. ap. Freind. -6 addunt δè ante cò DR', Gal. in textu, Chart. - 7 λίαν gloss. FG. -8 ύπηρχου gloss. G. - 9 τοισι ACR', Gal. in textu, Chart. - τοισι om. vulg. - ἐπιπυρεταίσι Η sine ταίσι. - 10 πυρεταίσιν C. - πυρεταίς τούταις gloss. G. - " τούτοισιν CR', Gal. in textu, Chart. - τούτοισι vulg. - 12 γιγγομένων R', Gal. in textu, Chart. - 13 συντήζιος AJ. - ξυντήξηος C. - συντήζεως R', Gal. in textu, Chart. - 14 τούτοισιν A. τουτέων Chart. - τούτων (R' mutatum alia manu in τουτέσισιν), Gal. iu textu. - 15 άποστάσκες C. - 16 εγίγνοντο R', Gal. in textu, Chart. - έγίνοντο ΛC. - ότι γενομένων (ἀποστάσιων (sic) J) (ἀποστάσεων D) τὰς μέν μείζους οὐ (οὐ om. D) δύνανται ὑποφέρειν οἱ κάμνοντες, παρὰ δὲ τῶν μικρών (ταις μικραίς D) ούκ ώφελέουσιν (ώφελούνται D) in marg. DJ. -17 ή..... δύνασθαι om. C. — 18 μέζους D(F cum μεγαλοτέρους (sic) gloss.) GHIJK, Ald., Frob. - μείζους vulg. - 19 ὑπομένειν gloss. F. - 20 ελάττους gloss. F. - 21 πάλιν δρομέειν R'. - ὑποστρέφειν gloss. F. - 22 ζυνετείνετο R' mutatum alia manu in ζυνεπείγειν, - 23 κακόν Λ. - 24 την CD. - 25 τούτοισι A (R' mutatum alia manu in τουτέοισι). - τουτέοισιν C. - 26 γιγνόμενα C. - γινόμενα vulg. - γενόμενα Gal. in textu, Chart. -27 λειεντερικοί καὶ τεινεσμοί J. - τεινεσμόν C. - τηνεσμοί I. - 28 λειεντερικοί ΛCDFG!!IK, Ald. - λειεντερίαι vulg. - 29 είσιν C. - τεύτων vulg. (bis). -3° ante 6 τιaddunt άσαι vulg.; άσαι J, Gal., Chart.; άσσα D (F cum άττα άτινα άλλα gloss.) GHIJ, Ald. - ότι AFGHJK, Ald., Gal. in textu, Chart.

ment, se manifesta le quatre-vingtième jour, et encore certains d'entre eux eurent-ils des rechutes: de sorte que la plupart furent encore malades pendant l'hiver. Ces observations se firent et sur ceux qui survécurent, et sur ceux qui succombèrent. Toutes ces maladies avaient cela de commun, que les phénomènes critiques y manquaient, et qu'elles variaient beaucoup; le signe le plus considérable et le plus fâcheux qui accompagnait la plupart des malades jusqu'au bout, surtout ceux qui se trouvaient d'ailleurs dans un mauvais état, c'est qu'ils avaient du dégoût pour toute nourriture; la soif dans ces sièvres ne sut ni trop grande ni intempestive. Après un long intervalle de temps, après beaucoup de souffrances, après une fâcheuse exténuation du corps, il survenait des dépôts ou trop considérables pour que le malade pût les supporter, ou trop petits pour qu'ils servissent à quelque chose : de sorte que la rechute était prompte et aggravante. Ces dépôts se caractérisaient par une dysenterie, par des ténesmes, par la lienterie, par des flux de ventre, et même dans quelques cas par des hydropisies avec ou sans ces autres accidents; quelque fût celui de ces phénomènes qui survînt, s'il était violent, il épuisait rapidement le malade; s'il était faible, il ne servait à rien. Il se formait de

<sup>-</sup>δσα pro δ τι C. - II est évident que ἄσαι doit être retranché. Le texte primitif avait ou ἄσας, ου δσα, ου δσα, ου δσαι δια και πο ασακ δτι comme quelques manuscrits. 

- δι παραγενόμενοι DHIJ. - παραγενόμενον FGK, Ald., Merc. in marg. - παραγενόμενοι C. - δι τουτάον C. - τούτων vulg. -- δι συνάρει C. - συντιρείν pro ξυν. δι Α. - συναιρείν R', Gal. in textu, Merc. in marg. - δι πάλλιν F. - δι τῶ pro τὸ JR', Gal. in textu. -- δι ἀφελείν R' mutatum alia manu in ἀφελέεν. - δι σμαρά ΑC. - μικρά νυίg. - πολλά R' mutatum alia manu in περιβολές), Merc. in marg., Chart. - δι νοσυμάτων vulg. - δι αλί οπ. R' restit. alia manu. -- δι δι και δι αλί οποιμαίνεντα οπ. R' restit. alia manu. -- δι δι και δι

\* ἐς ἄρθρα, μάλιστα δὲ ³ κατὰ ³ τὸ ⁴ ἰσχίον, ⁵ ὀλίγοισι κρισίμως απολιπόντα, καὶ ταχὸ πάλιν 7 ἐπικρατευόμενα ἐπὶ τὴν ° ἐξ ἀρχῆς 9 ἔξιν. '° "Εθνησκον '' ∂ὲ ² ἐκ πάντων μὲν, '³ πλεῖστοι '⁴ δὲ '⁵ ἐκ πάντων μὲν, '³ πλεῖστοι '⁴ δὲ '⁵ ἐκ πάντων μὲν, '³ καὶ τουτέων παιδία, ὅσα ἀπὸ γάλακτος ἤδη, καὶ πρεσδύτερα, '8 ὀκταετέα καὶ '9 δεκαετέα, καὶ ὅσα ²° πρὸ ῆβης. '' Ἐγίγνετο δὲ ²² τούτοισι ταῦτα ²³ οὐκ ἀνευ τῶν πρώτων ²⁴ γεγραμμένων, τὰ δὲ πρῶτα πολλοῖσιν ἄνευ ²⁵ τουτέων. ²6 Μοῦνον δὲ '' χρηστὸν καὶ μέγιστρν τῶν ²² γενομένων σημείων, καὶ πλείστους '' ἐβρύσατο τῶν '' ἐδντων ἐπὶ ³¹ τοῖσι '' μεγίστοισι '' ἐνοὐνοισιν, '' οἶσιν '' ἐ ἔπὶ '' ³ο τὸ στραγγουριῶδες '' ἐτράπετο, καὶ '' ἐξ ε τοῦτο

a, dans son Économie, an mot μωλύεσθαι, proposé de lire ici μωλυόμενα au lieu de μή λυόμενα du texte vulgaire; et ce conseil a été suivi par Freind. Mais rien pe prouve que la glose de Galien se rapporte à notre passage; car le mot ἐμ.ωλύνθη est employé Épid. 7, p. 352, l. 37, ed. Frob.; Épid. 2, p. 313, l. 4; et dans Épid. 4, p. 334, l. 47, οὐ on lit μωλύσει κακά, Cornarius, approuvé par Foes, a substitué à cette leçon μωλυύμενα κακά. Ainsi cette glose ne suffit pas pour que l'on change le texte vulgaire; et, comme il donne un sens satisfaisant, je n'y aurais pas touché si huit de nos manuscrits n'avaient eu μολυνόμενα. Or, ce mot appartient aux plus anciennes théories de la médecine. En effet, Aristote (Meteor. 4, 2 et 3) oppose πέψες à ἀπεψία, πέπανσες à ἀμότης, έψησες à μόλυνσις; il dit (Meteor. 4, 2) que la πέψις est le produit du chaud, et que le résultat de la πέψις est πέπανσις, έψησις, δπτησις; que l'άπεψία est le produit du froid, et que le résultat de l'aπεψία est ώμότης, μόλυνσις, στάτευσις: il ajoute enfin que ces différents termes 6'emploient métaphoriquement dans le langage médical. Μολυνόμενα convient donc très bien à notre passage; et une sois qu'on l'a restitué, on reconnaît sans peine que le texte vulgaire (μή λυόμενα) est une glose très fidèle, mais qui dans plusieurs copies avait expulsé la véritable leçon. -44 άποσημαινόμενα Κ. - φανερούντα gloss. F. - 45 τοις πλείστοις έπεγίνοντο κατ' έσχίον pro έστι..... έξεν R' quod alia manu restitutum est in marg. - 46 olow CDFGHIJKR', Gal. in textu, Chart., Freind. - olow vulg. - cis A.

' Εἰς D. — ' κατ' pτο κατὰ τὸ CR', Gal. in textu. — ' ' τὸ om. AFGH IJK, Ald. — ' ἱσχίων J. — ' ὁ ἐλίγοισν C. — ' ὁ ἀπολείποντα A. — ' ὁπι κρατεύμενα D. — ' ὁ ἔξαρχῆς AK. — ' 9 συντθειαν gloss. F. — ' ' ὁ ἔθνισκον R'. — ' ' δ' D. — ' 2 πάντες pτο ἐκ πάντων R' restit. alia manu. – ἐκ om. A, et in marg. τὸ πάντες μίν. — ' <sup>13</sup> πλεῖστα R'. — ' ' δ' CD. — ' <sup>15</sup> ἐκ om. A (R' restit. alia manu). — ' το τοῦτον

petites éruptions qui n'étaient pas en proportion avec la grandeur de la maladie et qui disparaissaient bientôt après. ou des parotides dont la maturation demeurait imparfaite, et qui n'avaient aucune signification. Chez quelques malades le dépôtse faisaitsur les articulations, et particulièrement surcelle de la hanche, et la tuméfaction qui en résultait dans ces parties, ne tardait pas, dans le petit nombre de cas où elle cessait d'une manière critique, à revenir à son premier état. Il mourut des individus de toutes les maladies, mais particulièrement de ces sièvres, et parmi les morts il y eut surtout des enfants sevrés depuis peu de temps : d'autres plus âgés, de huit ans, de dix ans, et d'autres qui approchaient de l'adolescence. Les derniers accidents dont je viens de parler, ne se manifestèrent pas sans les premiers qui ont été décrits plus haut, mais chez beaucoup ces premiers accidents ne furent pas suivis des derniers. Le seul symptôme utile, le plus considérable de ceux qui survinrent, et celui auquel plusieurs dûrent d'échapper à de très grands périls, fut le mouvement qui se tourna vers la strangurie, et qui porta le dépôt de ce côté. Les âges que j'ai notés plus haut, furent ceux où

A (R' mutatum alia manu in τευτέων). — 17 καὶ τευτέων D. - καὶ τεύ των ACFGHIJK, Ald. - τουτέων om. R'. - καὶ τουτέων om. vulg. -18 όκταέτεα AR', Gal. in textu, Chart. - όκτωετέα D. -- 19 δεκαέτεα A R', Gal, in textu, Chart. - Sur l'accentuation de ces mots, voy. Gættling, p. 323, 5. - 20 πρὸς τρην (sic) R' mutatum alia manu in πρὸ τβης (sic). - addunt τσαν post τβης R', Gal., Merc. in marg. - 21 έγένετο..... τουτέων om. R' restit, alia manu in marg. - έγίνετο vulg. - 22 τούτοις C. - 23 của om. Κ. - 24 γεγραμμένα JR!. - 25 τούτων ΔD. - 26 έν pro μεούνεν (R' et in marg. alia manu μεούνεν), Gal. in textu. - ante μούνον addit έν Chart. - μόνον gloss. FG. - 27 άγαθεν gloss. F. - 28 γενομένων ACR', Gal., Chart. - γιν. vulg. - 29 ερύσατο ACFI. - ήλευθέρωσε gloss. FG. - 30 έντων vulg. - 31 τοῦς R', Gal. in textu. - 32 μεγίστοισιν C. - 33 κινδύνοισι Κ. - 34 οίσιν om. A. - οίσι R'. - 35 έπί om. R' restit, alia manu. - 36 το om. FG. - 37 έγένετο Α (R' cum έτραπετο alia manu). - όπως οί τοις δηλωθείσι περιπεσόντες νοσήμασιν οὐδέν ( οὐδέν om. D. ) οὐδόλως ἐσώζοντο , εἰ μιὰ ἐπὶ τὸ στραγγουριῶδες ἐτράποντο in marg, DJ. - 38 είς R' mutatum alia manu in ές.

¹ ἀποστάσιες ² ἐγίγνεντο. ⁴ ζυνέπιπτε δὲ καὶ ⁴ τὸ στραγγουριῶδες ¹ τῆσιν ⁶ ἡλικίησι ταύτησι γίγνεσθαι μάλιστα ἐγίγνετο δὲ καὶ τῶν ἀλλων πολλοῖσιν ² ὀρθοστάδην καὶ ἐπὶ τῶν νουσημάτων. Ταχὸ δὲ καὶ μεγάλη τις ἡ μεταδολὴ τουτέοισι πάντων ἐγίγνετο \* κοιλίαι τε γὰρ, ॰ εἰ καὶ τύχοιεν ॰ ἐφυγραινόμεναι κακοήθεα τρόπον, ταχὸ ¹ ξυνίσταντο, ¹ ' γεύμασί τε πᾶσιν ἡδέως εἶχον, οί ¹ τε πυρετοὶ ¹ πρηέες ¹ 4 μετὰ ταῦτα χρόνια ¹ ⁵ δὲ ¹ δ τουτέοισι τὰ περὶ ¹ Ἰ τὴν ¹ δ στραγγουρίην, καὶ ¹ 9 ἐπίπονα ² ο ἦν. Οὖρα δὲ ² ¹ τουτέοισιν ¹ ¾ει ¹ πουλλὰ, παχέα, ¹ 4 καὶ ποικίλα, καὶ ² 5 ἐρυθρὰ, ² δ μιζόπυα μετ' δδύνης. ² Περιεγένοντο δὲ πάντες οῦτοι, καὶ οὐδένα ² πουτέων οίδα ἀποθανόντα.

5. 29 Όχοσα 30 διά κινδύνων, πεπασμούς τῶν ἐπιόντων πάν-

\* Addunt καί ante άποστ. R', Gal. in textu. - άποστάσηες C. - \* έγίγνόντο R', Gal. in textu. - έγίνοντο vulg. - 3 ξυνέπιπτε.... ἐπίπονα την om. R' restit. alia manu in marg. - συνέπεπτε A. - 4 ante τè addunt έν τοίσι πλείστοισι vulg.; έν τοίσι πλείστοισιν C. - έν τοίσι πλείστοισι om. A. - Ces mots m'ont paru superflus. - 5 τησι Gal., Chart. - ταῖς ήλικίαις ταύταις gloss. G. — 6 ήλικίησιν CR', Gal., Chart. - ήλικίησιν ταύτησιν Α.γίνεσθαι vulg.- εγίνετο vulg.- 7 δρθοίς ίσταμένοις gloss. FG. - νοσημάτων vulg. - τούτοισι vulg. - έγίνετο vulg. - 8 καί εί pro εί καί Α. - 9 έφυγραμ γινόμεναι Κ. — 10 συνίσταντο ADH. — 11 γεύμασιν Α. — 12 τε om. A. - 13 πράεες (sic) A, Merc. in textu. - πραέες C. - πραείς gloss. FG. -14 μεταταύτα JK. — 15 post δε addunt και AC. — 16 τούταισι Α. — 17 την om. C, Frob., Merc. in textu. - 18 στραγγουρίαν R', Gal. in textu, Chart. — 19 ἐπιπόνως ΑC. — 20 Την om. Α, — 21 τούτοισιν Α. - τούτοισι R' mutatum alia manu in τουτέθισι. - 22 τει HJ, Freind. řet I. - εἴσιν C. - εἴη vulg. - εἴη FG cum gloss. ήργετο. - μέν pro get R' cum είn alia manu. - 23 πολλά ACDFHIJKR', Gal. in textu, Chart. - 24 καί om. AR', Gal. in textu, Chart. - 25 post έρυθρά addit έστὶ R'. - 16 μιζοποιά C (R' mutatum alia manu in μιζοπυά. - μυζοπυά (J mutatum eadem mann in μυξόποια), Frob., Merc. in textu. - μυζοποιά DF (G mutatum alia manu in μυξόπυα) ΗΙΚ. - μυξόπυα (sic) Ald. μιξοπυά Gal. in textu. - 27 περιγένοντο Ald. - ενίκησαν gloss. FG. περιεγένοντο πάντες οί στραγγουριώντες (στραγγουριώδεες J), καί οὐδείς τούτων ἀπέθανεν in marg. DJ. - 28 τούτων AR', Gal. in textu, Chart. - 29 όσα R', Gal. in textu, Chart. - έκόσους D. - 30 διά κινδύνων A.δε διά κινδύνους CDFGHIK. - δε διακινδύνους J, Cod. Barocc. ap. Freind. - δὲ ἀκινδύνως vulg. - δ'ἀκινδύνως R', Gal. in textu, Chart. αλινδύνως έστιν sine δè Gal. in Comm. - Focs a traduit: in quibus

la strangmie fut la plus fréquente; mais elle s'établit même chez beaucoup d'autres, alités et non alités. Alors il survenait rapidement un grand changement en toutes choses; car, si les malades étaient en proie à un flux de ventre de mauvaise nature, ce flux se suspendait promptement; ils preuaient goût aux aliments; et les fièvres se modéraient ensuite. Mais les accidents de strangurie se prolongeaient et causaient beaucoup de souffrances; les urines étaient abondantes, épaisses, de diverses apparences, rouges, mélangées de pus et rendues avec douleur. Tous ceux qui se trouvèrent dans ce cas, échappèrent; je n'en connaisaucun qui ait succombé.

5. Pour toutes les affections périlleuses, il faut examiner,

vero casibus nullum periculum suspectum est, etc.; les autres traducteurs ne s'écartent pas, ou ne s'écartent guero de ce sens; mais il est inadmissible. En effet, Galien dit que ce membre de phrase était joint par les uns à la phrase qui précède, par les autres à la phrase qui suit. Or, si, tel qu'il est dans le texte vulgaire, on peut le joindre à la phrase qui suit, il est absolument impossible de la joindre à la phrase qui précède. Au lien que όσα διά κινδύνων permet cette double construction: si on le rapporte à la phrase précédente, il faudra traduire : et je n'en ai vu périr aucun, de tous ceux qui furent dans des cas périlleux; si on le rapporte à la phrase suivante, il faudra traduire : dans des cas périlleux, considérez s'il survient des coctions, etc. Cela seul suffit nour montrer que la lecon de A est la bonne, et que celle du texte vulgaire en est une altération extrêmement vicieuse. Il ne ne me reste plus qu'à rapporter, en le corrigeant chemin faisant, le Commentaire Je Galien, qui, donnant gain de cause au texte de A, en reçoit à son tour des clartés fort nécessaires. « Les mots dans les cas périlleux, sont mis par quelques-uns en tête de la phrase suivante. Nous les expliquerons donc aprés la seconde phrase..... (Ici vient le texte hippocratique: πεπασμούς των άπιοντων κτλ.). Quelques-uns, de la fin de la phrase précédente, font le commencement de cette phrase-ci, qui devient: dans des cas périlleux, considérez la coction des humeurs évacuées, si, quelle qu'elle soit et de quelque côté qu'elle vienne, elle est favorable, ou les dépôts, s'ils sont louables et critiques. De sorte que la phrase veut dire: dans les maladies qui parcourent leurs phases avec danger, il faut considérer les coctions. Mais on peut encore la lire pour ellemême et sans cette addition; et Hippocrate aurait parlé en général de

τας πάντοθεν ἐπιχαίρους, ' ἢ καλὰς καὶ ' κρισίμους ' ἀποστάσιας, 4 σκοπέεσθαι. <sup>5</sup> Πεπασμοὶ <sup>6</sup> ταχυτῆτα <sup>7</sup> κρίσιος <sup>8</sup> καὶ <sup>9</sup> ἀσφαλίην <sup>10</sup> ὑγιείης <sup>11</sup> σημαίνουσιν ὑμὰ δὲ καὶ ἀπεπτα, <sup>12</sup> καὶ ἐς κακὰς <sup>13</sup> ἀποστάσιας τρεπόμενα, <sup>14</sup> ἀκρισίας, <sup>15</sup> ἢ πόνους, ἢ χρόνους, ἢ θανάτους, ἢ τῶν <sup>16</sup> αὐτέων <sup>17</sup> ὑποστροφάς: <sup>18</sup> ὅ τι δὲ <sup>19</sup> τουτέων <sup>20</sup> ἔσται μάλιστα, σκεπτέον ἐξ ἄλλων. Λέγειν τὰ <sup>21</sup> προγεύμενα: <sup>22</sup> γιγνώσκειν τὰ <sup>23</sup> παρεόντα: προλέγειν τὰ ἐσόμενα: μελετἄν ταῦτα: <sup>24</sup> ἀσκέειν, <sup>25</sup> περὶ τὰ <sup>26</sup> νουσήματα, <sup>27</sup> δύο, ἀφε-

tontes les maladies. » Το δ'όσα άκινδύνως έστιν (lege διά κινδύνων) ένις: της έχομένης λέξεως προτάττουσιν, ένθα καὶ την έζηγησιν αὐτοῦ ποιησόμεθα μετά την δευτέραν κατάστασιν (lege λέξιν)..... ένια δὲ τὸ πέρας τῆς προγεγραμμένης καταστάσεως (lege λέξεως) άρχην έποιήσαντο της νύν προκειμένης έξηγήσεως, ως έχειν αυτήν ούτως. δσα δ'άκινδύνως (lege διά κινδύνων) πεπασμούς των απιόντων πάντας πάντοθεν έπικαίρους, ή καλάς καὶ κρισίμους ἀποστάσιας σκοπεῖπθαι. ἵνα ή διάνοια τοῦ λόγου τοιαύτη τις είνιο όσα δ'άκινδύνως (lege διά κινδύνων) προέρχεται πάθνι, σκεπτέον επ' αὐτῶν έστε τοὺς πεπασμούς έγχωρεῖ γε μὴν καὶ αὐτὴν καθ' έαυτὴν ἀναγινώσκειν την προκειμένην ρήσιν, εν' ὁ λόγος ή περί πάντων άπλως νοσκιμάτων αύτω καθόλου λεγόμενος (των χωρίς πεπασμού, πεπασμών R', ces derniers mots sont évidemment altérés. On pourrait conjecturer youis row διά χινδύνων; il se pourrait aussi que ce fut le commencement d'une nouvelle phrase). Galien, on le voit, ne se pronouce pas sur la question de savoir à laquelle des deux phrases il vaut mieux réunir όσα διά κινδύνων, celle qui suit ou celle qui précède. Je remarque seulement que le manuscrit A rattache ce membre de phrase à celle qui précède.

¹ Καὶ pro ἡ (R' restit. alia manu), Gal. in cit., t. 5, p. 394. — ¹ χρισίμως R', mutatum alia manu in χρισίμως. — ³ ἀποστάσπας C. — ⁴ ακπέεσθαι R', Gal. in textu. — σκπείσθαι νυίς. — ποιέεσθαι quædam ἀντίγραφα Galeni tempore. — ἔνιαι δὲ κατὰ τὸ πέρας τῆς ἐρίσεως ἀντὶ τοῦ σκοπείσθαι, γχάφουσι ποιέεσθαι, dit Galien. Un peu plus loin, il donne la préférence à σκεπέεσθαι. — ⁵ περὶ πεπασμών in tit. A. — πεπασμόν pro πεπασμοί Κ. — σπασμοί pro πεπ. C. — ⁶ ταχύτητα Chart., Gal. in textu, et in cit., t. 5, p. 270, et in cit., t. 3, p. 391, et in cit. De hum., t. 46, p. 72, ed. Kühn. — ʔ κρίσεως R', Gal. in textu, Chart., Gal. in cit., t. 5, p. 270. — καὶ κρίσκος pro κρ. καὶ C. — καὶ κρίσκος FGHIJK. — ϐ καὶ οπ. Α (R' restit. alia manu), Gal. in cit., t. 5, p. 189, l. 15, et in cit., t. 5, p. 166, l. 12. — 9 ἀσγάλεταν ΑDR',

# ÉPIDÊMIES, PREMIEW LIVOU.

dans les humeurs évacuées, les coctions favorables, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent, ou les dépòts louables et critiques. Les coctions indiquent la promptitude de la crise et la certitude du salut; mais les humeurs qui n'éprouvent point de coction et qui se tournent vers des dépôts fâcheux, annoncent l'absence de crise, ou les souffrances, ou la longueur du mal, ou la mort, ou les rechutes; c'est à d'autres signes que l'on doit demander laquelle de ces terminaisons surviendra. Il faut dire les antécédents de la maladie, connaître l'état présent, prédire les événements futurs; s'exercer sur ces objets; avoir, dans les maladies, deux choses en vue : être utile ou du moins

Chart., Gal. in textu, et in cit., t. 5, p. 270, t. 3, p. 391, t. 5, p. 489, t. 16, p. 72, ed. Kühn. - 10 brieing Gal. in cit., t. 5, p. 391. ύγείας D. - ύγεία A mutatum in ύγεείας. - ύγείαν vulg. - ύγιεινάν CR', Gal. in textu et in cit. t. 5, p. 270, t. 5, p. 166, l. 13, t. 16, p. 72, Freind. - els byierav Gal. in cit., t. 5, p. 189, l. 13. - " σημαίνουσι IR', Gal. in textu, Chart. - 12 zzi om. AC (R' restit. alia manu). η pro καὶ Gal. in cit., t. 5, p. 466, l. 13. — 13 ἀποστάσηας C. — 14 ή άκρασίας R' mutatum in άκρισίας. - άκρησίας AFGJK, Ald., Frob., Merc. in textu. - ή ακρασίας Gal. in textu - addunt ή ante ακρισίας Chart., Gal. in cit., 1. 5, p. 166, l. 14, et t. 16, p. 72, ed. Kühn. -15 η χρένους η πόνους Gal. in cit. t. 5, p. 166, l. 14. — 16 αὐτέων Gal. in cit., t. 5, p. 166, l. 14. - αὐτῶν vulg. - 17 ὑποστρέψεις gloss. FG. - 18 ort ACDFGHIKR', Ald., Frob., Merc. in textu, Gal. in textu. -19 τούτων Λ. — 20 έστί J. — 21 προγενόμενα Λ. - προγινόμενα vulg. — 22 γιγνώσκειν C. - γινώσκειν vulg. - 23 παρεόντα CD (FG cum gloss. παρόντα) HIJ, Ald., Gal. in textu, Freind. - παρέθντα R' mutatum alia manu in παρεόντα - παρέοντα vulg. - 24 άσκεῖν vulg. - 25 post περί addunt του R', Gal. in textu, Chart. - περί δύο τὰ νοσήματα Λ. - On lit dans le Commentaire de Galien: Hippocrate a dit ici uelevav au lieu de ἀσκείν. Ce Commentaire, le verbe ἀσκείν place si près de μελετάν dans le texte vulgaire, enfin la lecon de A m'ont suggéré des doutes contre la bonté de ce texte. Je serais porté à croire que aoxav est une simple glose, passée du Commentaire de Galien dans le texte, et qu'il faut lire: μελετάν ταύτα· τὰ νουσήματα περί δύο, ώφελέειν ή μή βλάπτειν. -26 νοσήματα C (R' mutatum alia manu in νουσήματα). — 27 δύο om. (R' restit, alia manu), Gal. in textu.

λέειν, ἢ μὴ βλάπτειν. Ἡ τέχνη διὰ τριῶν, τὸ νούσημα, \* δ νοσέων, ³ καὶ δ ⁴ ἐητρὸς \* δ ο ἐητρὸς , ὑπηρέτης τῆς ? τέχνης \* ὑπεναντιοῦσθαι \* τῷ '\* νουσήματι τὸν '' νοσεῦντα μετὰ '' τοῦ . '' ἐητροῦ '4 χρή.

6. Τὰ 15 περὶ χεραλήν καὶ 16 τράχηλον ἀλγήματα, καὶ 17 βάρεα
18 μετ' ὁδύνης, 19 άνευ πυρετῶν, καὶ 20 ἐν πυρετοῖσιν 21 φρενιτικοῖσι μὲν σπασμοὶ, 21 καὶ 23 ἰωδεα 24 ἐπανεμέουσιν, 25 ἔνιοι
26 ταχυθάνατοι 27 τουτέων ἐν 28 καύσοισι 29 δὲ καὶ 30 τοῖσιν ἄλλοισι 31 πυρετοῖσιν, οἶσι μὲν τραχήλου πόνος καὶ κροτάφων βάρος
καὶ 32 σκοτώδεα 33 περὶ τὰς 34 ἄψιας, 35 καὶ ὑποχονδρίου 36 ζύντασις 37 οὐ μετ' ὀδύνης 38 γίγνεται, 39 τουτέοισιν 40 αίμοββαγέει

1 Νεύσημα FGJ, Ald., Frob., Merc. in textu, Freind. - νέσημα vulg. — 2 addunt zai ante 6 AC. — 3 zai om. R', Gal. in textu. — 4 ідтріс gloss. FG. - 5 δ έχτρὸς om. Chart. - 6 έχτρὸς om. R'. - έατρὸς gloss. FG. - 7 φύσεως pro τέχνες quædam άντίγραφα Gal. tempore. - έν πολλείς μέν εὖν, dit Galien, τῶν ἀντιγράφων γέγραπται, ὁ ἐατρὸς ὑπηρέτης τῆς τέχνης: εν τισι δ'ού της τέχνης, άλλα της φύσεως γέγραπται. Galien ajoute que cela ne fait rien pour le sens général. - β ἐναντιάζεσθαι R' mutatum alia manu in έναντιούσθαι. - έναντιούσθαι Gal. in textu, Chart. - ὑπουργείν L. - 9 τὸ pro τῶ Λ. - 10 νοσήματι CDFHIJKR', Gal. in textu, Chart. - νόσκμάτι Α mutatum in νοσήματι. - τι νοσέοντα AR', Gal. in textu, Chart. - νοσοῦντα gloss. FG. - 12 τοῦ om. Chart. -13 έατροῦ R', Gal. in textu, Chart. - ἐατροῦ gloss. FG. - 14 χρη om. A (R' restit. alia manu) .- 15 addunt την post περί K, Gal. in cit., t. 5, p. 421. - 16 addit τον ante τρ. Gal. in cit. ibid. - 17 βάρεα AD. - βαρέα vulg. - βάρη R', Gal. in textu, Chart .- 18 μετ' δδύνης om. R', Chart., Gal. in textu et in cit., t. 3, p. 421.—19 σύν πυρετοίς καὶ άνευ πυρετών R', Chart., Gal. in textu, et in cit. t. 5, p. 421. - 20 ev ACDFGHIJK, Ald. - oùv vulg. - πυρεταίσε vulg. - 21 φρενετικαίσεν C. - 22 ante καὶ addunt άλλά (R', mut. alia manu in άλλο:), Gal., Chart. - 23 ίωδη R', Gal. Chart. - ίοῦ χρώμα έχουσι gloss. FG. — 24 έπανεμεύσιν Λ mutatum alia manu in έπανεμέουσιν. - έμέουσι R', Gal. in textu, Chart. - έπαν έμέωσιν Gal. in cit., t. 3, p. 424. - 25 ante évici addunt 200 R', Gal. in textu, Chart. - τινές gloss. G. - 26 ταχὸ θάνατοι R'. - 27 τουτέων R', Gal. in textu et in cit., t. 3, p. 421. - τούτων vulg. - 28 καύσσισι Α CDFHJKR', Chart., Freind., Gal. in textu et in cit., t. 3, p. 424. καύσοις vulg. — 29 δέ om. R' restit. alia manu. — 30 τοῖς άλλοις Α. — 31 πυρεταϊσι AR'. —32 σκτώδεα A mutatum in σκοτώδεα. — 33 addunt τὰ ante περί Λ (R' obliter, alia manu). - 34 δψημς C. - 35 η καί vnlg. - η καί R' mut. alia manu in τ. - τ. om. A. - 36 ξύνταξις R', Gal. in textu. -

### ÉPIDÉMIES, PREMIER LIVRE.

ne pas núire. L'art se compose de trois termes: la maladie, le malade et le médecin. Le médecin est le desservant de l'art; il faut que le malade aide le médecin à combattre la maladie.

6. Les douleurs de la tête et du cou, les pesanteurs dans ces parties avec sensibilité, sont avec ou sans fièvre. Aux malades affectés de phrénitis, elles annoncent des convulsions; il survient des vomissements érugineux; avec ces accidents quelques-uns meurent très promptement. Dans les causus et dans les autres fièvres, d'une part ceux qui ont la douleur du cou, la pesanteur dans les tempes, l'obscurcissement de la vue, la tension indolente de l'hypochondre, éprouvent une hémorrhagie par les narines; d'autre part ceux qui ont une pesanteur générale de la tête avec de la cardialgie et des nausées, vomissent des matières bilieuses et

ξύνστασις Α. - γίγνεται ζύντασις μετ' όδύνης C. - σύντασις Gal. in cit., t. 5, p. 421. - 37 co R', Merc. in marg., Chart., Freind., Gal. in textu et in cit, t. 5, p. 424. - 63 om. vulg. - Le Commentaire de Galien ne permet pas de conserver le texte vulgaire. On y lit après la citation d'un passage du Pronostic: Il me suffira d'avoir cité ce passage à cause de ceux qui avec Artémidore Capiton écrivent : tension de l'hypochondre avec douleur. Ils ont eu tort de supprimer la négation, et à cause de la vérité même de l'observation, et à cause de ce qui est dit par Hippocrate dansle Pronostic (vovez, dans ce volume, p. 184, ligne dernière et p. 186 du texte, et p. 185 de latraduction): Quand il se forme quelque tension dans les hypochondres à droite ou à gauche sans douleur et sans inflammation, il faut s'attendre à une épistaxis. Te σεύτεν ούν μει μόνεν ένταθθα προσθείναι δενίσει διά τους περί τον Καπιτωνα γράψαντας έν τἢ προκειμένη όνισει, καὶ ὑποχονδρίου ζύνταζις (sie) μετ' ὀδύνης οὐκ ὀρθῶς γάρ άφείλον την άποφασιν την ού, διά τε το άληθές αυτό, καί ότι κατά τό Προγνωστικόν Ιπποκράτους εξρηται: όταν έν τω ύποχονδρίω έπι δεξιά η άριστερά συντείναται τι μήτε σύν όδύνα μήτε σύν φλεγμονή, αίμα διά των ρινών ρυήναι τούτοις προσδόκιμον έσπι. — 38 εγγίγναται R', Gal. in textu, Chart. - Yiveras AD. - Yiyyeras om, Gal. in cit. t. 3, p. 424. - 39 705τεισιν A (R' mutatum alia manu in τουτέσεσιν). - τουτέσεσεν om. Gal. in cit., t. 3, p. 424. — 40 αίμορραγέει AC (R' mutatum alia manu in α!μορραγέειν), Gal. in textu, Chart., Freind. - αξυρβόαγέειν vulg. - αίμιρόραγέρυσε Gal. in cit., t. 3, p. 421.

διὰ ' ρινῶν' οἶσι δὲ ' βάρεα μὲν ὅλης τῆς κεφαλῆς, ' καρδιωγμοὶ δὲ καὶ ἀσώδεξς εἰσιν, ' ἐπανεμέουσι  $^5$  Υολώδεα καὶ  $^6$  φλεγματώδεα:  $^7$  τὸ  $^8$  πουλὸ δὲ παιδίοισιν  $^9$  ἐν τοῖσι τοιούτοισιν,  $^{10}$  οῦ σπασμοὶ μάλιστα ' γυναίξὶ δὲ καὶ ταῦτα, καὶ ἀπὸ ' ' ὑστερέων πόνοι' πρεσδυτέροισι δὲ καὶ  $^1$  ' δσοισιν ἤδη  $^{13}$  τὸ θερμὸν  $^1$  κρατέεται,  $^1$  παραπληκτικὰ, ἢ  $^1$   $^6$  μανικὰ,  $^1$   $^1$   $^8$  στερήσιες δφθαλμῶν.

#### <sup>19</sup> ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ.

7. 'Εν 20 Θάσφ, πρό ἀρχτούρου όλίγου, καὶ ἐπ 21 ἀρχτούρου, ὕδατα 22 πουλλά, 23 μεγάλα ἐν 24 βορείοισιν. Περὶ 23 δὲ 26 ἴσημερίην καὶ μέχρι 27 πληϊάδος, νότια 28 ἵσηματα 29 όλίγα. Χειμών 30 βόρειος: αὐχμοί: 22 ψύχεα πνεύματα 83 μεγάλα χιόνες. Περὶ 34 δὲ 26 ἴση-

· Pινὸς R', Gal., Chart. — · βάςεα AD. βαρέα - yulg. — · καρδιαγμοί F. - ἀσσώδεες Gal., Chart., Freind. - \* ἐπαναιμέουσιν A mut. in ἐπανεμέουσιν. - έπανεμούσι C. - ζερούσι gloss. FG. - 5 κεχολωμένα gloss. FG. - 6 φλέγματος μεστά gloss. FG. - 7 ante το addunt ώς R', Merc. in marg., Gal., Chart. - τοπολύ J. - 8 πουλύ C. - πολύ vulg.-9 ev τοίσι τοιούτρισιν AR', Gal. in textu, Chart. - έν τοίσι τουτέρισιν Gal. in cit., t. 3, p. 421. - έν τοΐσι τουτέσισι τοιούτοισιν C. - έν τουτέσισι vulg. - 10 ante ci addit γάρ vulg. - γάρ om. ACR', Chart., Gal. in textu et in cit., t. 5, p. 421. - γάρ est tout-à-fait nuisible au sens. - 11 ύστερων J. - ύστέρων (sie) DF, Ald. - 12 δσα R' mutatum alia manu in occust. - occus A. - oxoscioty K, Gal. in cit., t. 3, p. 424. — 13 τῶ θερμῶ pro τὸ θερμὸν J. — 14 κρατεῖται gloss. FG. — 15 ante. παρ. addunt καὶ R', Gal, in textu, Chart, - παραπληγικά AC, Merc. in textu. - 16 post μανικά addit ή μελαγχελικά Gal. in eit., t. 3, p. 424. - Cet exemple, comme plusieurs autres, prouve que Galien ne citait pas toujours avec une grande exactitude. Le mot μελαγγελικά, qui se trouve dans sa citation, n'appartenait pas au texte hippocratique; car dans son Commentaire il ne fait mention que de παραπλιατικά et de μανικά. - 17 υστέρησις pro η στερήσιες A. - καὶ pro η Gal. in cit., ibid. - 18 στερήσει R' mutatum alia mauu in στερήσιες. - στερήσιος (F G cum gloss. στερήσεως) IK. - στέρησις C, Gal. in cit. ibid. - 19 κατ. το. om. AJ, Gal. in textu. - τρίτη κατάστασις in marg. R'. -2º θάσσω G. - 21 ἀρκτούρω AR', Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. - 12 πουλλά D. - πολλά vulg. - π. om. A. - 11 addit καί ante μεγ.

pituiteuses; accidents qui se voient chez les enfants surtout, et qui provoquent des convulsions plus qu'à un autre âge; qui se voient chez les femmes, et qui provoquent des douleurs de matrice; qui se voient chez les personnes plus âgées et celles en qui la chaleur innée commence à faire défaut, et qui provoquent des paralysies, ou des manies ou des cécités.

### TROISIÈME CONSTITUTION.

7. A Thasos, un peu avant le lever d'Arcturus (c'est-à-dire un peu avant l'équinoxe d'automne) et pendant que cette constellation était sur l'horizon, il y eut de grandes et fréquentes pluies avec des vents du nord. Vers l'équinoxe et jusqu'au coucher des Pléiades (50 jours après l'équinoxe), petites pluies avec vent du midi; hiver avec vents du nord; sécheresse; froids; vents forts; neiges. Vers l'équinoxe du printemps, orages très violents; printemps avec vents du

Lind. - εν βορείοισι μεγάλα R', Gal. in textu, Chart. - 24 βορείοισι vulg. - βερίεις A. - βερείσι (sic) C. - 25 δ' R', Gal. in textu. -26 εσημερία: D. - 27 πλειάδος Λ. - πλειάδος R'. - 28 ύδατα (R' mutatum alia manu in δσματα), Gal. in textu, Chart. - ὑετὸς gloss. FG. - Il serait possible qu'il fallut mettre un point en haut après voria; cela m'est suggéré par le Commentaire de Galien, qui fait rapporter νότια non aux pluies, mais à l'automne. « L'automne, dit-il, au lieu de boréal, fut austral; au lieu d'être pluvieux, il n'eut que de petites pluies, » Αντί μέν βορείου, νότιον γενόμενον άντι δε επομβρίου, βραγέα έχω ύδατα. — 39 ante ελίγα addunt σμικρά R', Gal. in textu, Chart., Merc. in marg. — 30 βόριος Α. — 31 ξυρότητας gloss. FG. — 31 ψύχεα ACDFHIJK, Gal. in textu, Chart. - ψυχέα (sic) R' mutatum alia manu in ψύχεα. - ψύχρα (sic) G. - 33 μεγάλαι χ. Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. - Foes dit dans ses notes; μεγάλαι χιώνες, sic omnia fere exemplaria legunt præter duo non æque pervetusta quæ μεγάλα, χιένες habent cum impressis. Cela n'est pas d'accord avec nos manuscrits, qui, tous les dix, ont μεγάλα, χεόνες. - 34 δ'R', Gal. in textu, Chart. 35 ignussian Ri mutatum in ignussian alia manu.

8. 33 'Εν 34 τῆ καταστάσει ταύτη, κατά χειμῶνα μὲν 33 ἤρξαντο 36 παραπληγίαι, 37 καὶ πολλοίσιν 36 ἐγίγνοντο, καί τινες 39 κὐτέων ἔθνησκον 30 διὰ ταχέων. καὶ γὰρ 31 ἄλλως τὸ 33 νούσημα 33 ἐπίδημον ἦν τὰ 34 δ² ἄλλα διετέλεον 35 ἄνοσοι. Πρωὶ δὲ τοῦ 36 ἦρος ἤρξαντο καῦσοι, καὶ 37 διετέλεον 38 μέχρις ἰσημερίης διὰ τὸ θέρος. ΘΟσοι μὲν

· Εαρ AR', Gal, in textu, Chart. - έαρ gloss. FG. - ' βέριον Α. -3 ξαρότητες gloss. F. - 4 ύδατα R' mutat. alia manu in υσματα. - ύετοι gloss. FG. — 5 ψυχρά Lind. — 6 περί..... ψύχεα om, F. — 7 ἐπλκσίασεν  $C_* = \hat{\epsilon} \pi \lambda \pi$ σίασε  $A_* = \pi \lambda \pi$ σίασαν  $R'_* = \hat{\epsilon} \pi \lambda_*$  om. vulg.  $\longrightarrow$   $^8$  κύνα ADIIK, Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. - κύνα vulg. - 9 μέχρι AC. - 10 θέρεος Λ. - θερμόν θέρος D. - 11 πολλά R' mutat, alia manu in μεγάλα. - 12 και ACR', Gal. iu textu. Chart., Merc. in marg. καί om. vulg. - 13 post άλλα addit καί C. - 14 ξυνεχέα C. - συνεχέα vulg. - συνεχέα cum gloss. συνεχή FG. - 15 Foes dit dans ses notes: βέρεια pro βίαια lu codice uno regio pervetusto manuscripto reperi. Quæ lectio Galeni esse videtur; scribit enim in Comm. έξαίφνης γενέσθαι φησί καύματα μεγάλα καὶ βόρεια. Ce manuscrit cité par Foes ne se retrouve pas parmi nos dix. - 16 έτήσιαι 1. - ανεμοι δηλονότι gloss. FG. - 17 έπέπνευσαν R', Gal. in textn, Chart. - 18 post περί adduut δέ R', Gal. in textu, Chart.; δ' Lind. - Dans quelques manuscrits, περί άρκτοῦρον se rapporte à ce qui précède; dans quelques éditions, ces mots sout placés entre deux points; de sorte qu'on ne sait s'ils se rapportent à ce qui précède ou à ce qui suit. Arcturus se levant douze jours environ avant l'équinoxe d'automne, il faut sans doute mettre le point avant περί. — 19 άρκτούρου Gal. in textu. — 20 καύματα R' mut. alia manu in υσματα. - 21 μέχρι ΛCR', Gal. in textu, Chart. - 22 ίση μερίας AFGIK. - post io. addunt προς Gal. in textu, Chart, - Cette addition est fautive; il s'agit de l'équinoxe d'automne, et non de celui du printemps. - 23 ante èv addit I in tit. κατάστασις τρίτη. -24 ante τη addunt δè R', Gal. in textu. - 25 πρξατο (A mutatum alia manu in πρξαντο) DFG!K. - 26 παραπλαξίαι (F ex emend. alia manu)

nord; sécheresses; petites pluies; froids. Vers le solstice d'été, quelques petites pluies, et température très fraîche, jusque vers l'approche de la Canicule. Après la Canicule, jusqu'au lever d'Arcturus, été chaud, chaleurs fortes, non par intervalles, mais continues et intenses. Il n'y eut point d'eau. Les vents étésiens soufflèrent. Vers le lever d'Arcturus, pluies avec le vent du midi jusqu'à l'équinoxe.

8. Dans cette constitution, des paralysies commencèrent à régner pendant l'hiver; elles frappèrent beaucoup d'individus, et quelques-uns y succombèrent rapidement; c'est que, dans le fait, la maladie était épidémique. Du reste la santé publique fut bonne. Dès le début du printemps, les causus commencèrent, et ils régnèrent pendant l'été jusqu'à l'équinoxed'autompe. Parmi ceux qui en furent attaqués pendant

G. - παραπλήγιαι (sic) Α. - παραπληγαί J. - παραπληγίαι R' mutatum alia manu in παραπληγαί. - 27 δέ pro και R' cum και restit. alia manu. - 28 έγίγγοντο R', Gal. Chart. - έγίν. vulg. - έγένοντο Lind. -29 αυτών R', Gal. in textu, Chart. - 30 διαταγέων ACDFGHIJ. -31 άλλως ACDFG HIJK, Ald. - άλις vulg. - άλλις R'. - άλες Freind. - άλλις Gal. in cit., t. 5, p. 346, l. 23. - 32 váorqua ACR', Gal. in textu, Chart. - 33 έπιδήμιου R', Chart., Gal. in textu, et in cit. ib. - « Ce mot, dit Galien dans cette citation, est écrit dans quelques exemplaires avec quatre syllabes, la fin étant formée de p., o ct v; dans quelques autres il est écrit avec cinq syllabes, la fin de ce mot étant alors μ, ι, et la dernière syllabe restant o, v. » Γέγραπται δὲ τοῦτο τοῦνομα το ἐπιδήμιον εν τισι μέν των άντιγράφων διά δ συλλαβών, της τελευτής έκ του μ. καί ο. καὶ ν συνεστηκυίας" εν τισι δι διά ε, διά τε τοῦ μ, καὶ ι, κάπειτα καθ' έτέραν συλλαβέν την τελευτήν του ο καί ν. - 34 δ' DFGHIJKR'. - δέ AC. - τ' pro δ' vulg. - τάλλα pro τὰ δ' άλλα Lind. - 35 ἄνουσοι C. -36 gapes gloss, FG. - 37 διετέλουν gloss, FG. - 38 ἀπ' ίσημερίης διά τό θέρος Cod. Germanicus ap. Foes. - μέχρις ίσημερίης δια το θέρος unus Cod. Reg. ap. Foes. - ἀπ' ἰσκιμερίκς άχρι πρὸς το θέρος R', Gal. in textu, Chart. - μέχρις (μέχρι AC) έσημερίης και πρός το θέρος vulg. -« Cette phrase, dit Galien, n'est pas écrite de la même manière dans tous les exemplaires. Pour moi, j'ai suivi la meilleure leçon, du moins en raison de la phrase suivante, qui montre que les causus se produisirent durant tout l'été, et que pendant tout ce temps ils furent modéres οὖν ' ἦρος καὶ ' θέρεος ' ἀρξαμένου αὐτίκα 4 νοσέειν ηρςαντο, οἱ πλεῖστοι διεσώζοντο ' δλίγοι δέ τινες ἔθνησκον. ''Ηδη ' δὲ τοῦ φθινοπώρου καὶ τῶν ' δομάτων ' γενομένων, θανατώδεες ἦσαν, καὶ πλείους ' ἀπώλλυντο. '' Ην δὲ ' τὰ παθήματα ' ' τῶν καύσων, οἶσι μὲν καλῶς καὶ ' ἱ δαμλέως ' ἐκ δινῶν ' ἱ αίμοβραγῆσαι, ' ⁴ διὰ ' ἱ τουτέου ' ἱ μάλιστα σόζεσθαι καὶ οὐδένα οἶδα, εἰ καλῶς ' Γ αίμοβραγήσειεν, ' ἱ ἐν τῆ καταστάσει ' ἱ ταύτη ἀποθανόντα ' ο Φιλίσκο γὰρ καὶ ' Ἐπαμίνωνι καὶ ' Σιληνῷ ' ἱ τεταρταίω ' ⁴ καὶ πεμπταίω σμικρὸν ' ἐ ἀπὸ δινῶν ' ἱ ἔσταξε, ' Γ καὶ ἀπέθανον. Οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι τῶν ' ἱ νοσησάντων ' περὶ κρίσιν ' ἐ ἐπεξρίγεον, καὶ μάλιστα ' ο ὅσι μὴ ' ὶ ἀμοβραγίαι ' ἐ ἐπερδίγεον ' ἔ δὲ - ὁ καὶ οὖτοι καὶ ' Γ ἐρίβρουν. ' Εστι ' ἱ δὶ οἷτοι ' ἱ ἔκτεροι ' ὁ ἔκ-

et non mortels, mais qu'au commencement de l'antomne plusieurs de ceux qui avaient été attaqués moururent.» Γέγραπται δ'εύχ ώσαύτως ἐνάπασι τοῖς ἀξύτι γράφοις ἡ βἴσις, ἀλλὶ ἔγωγε τὴν ἀρίστην γραφὴν εἰλόμην κατὰ μὲν τὴν ἐξῆς ἐρῖσιν, ὅτι καὶ διὰ τοῦ θέρους ὅλου παρέμενεν ἡ γένεσις τῶν καύσων δλιλώσειε, καὶ ὡς ἐν ἄπαντι μὲν καιρῷ τοῦτφ μέτρια καὶ ὡ θαννατώδεις ἡσαν, ἐν ἀρχῆ δὲ τοῦ φθινοπώρου πολλοὶ τῶν ἀλισκεμένων αὐτοῖς ἀπώλοντο. Il y a sans doute quelque altération dans le texte de Galien; mais je crois cependant que le sens du passage est conforme à ma traduction. C'est ce qui m'a déterminé pour la leçon que j'ai adoptée, entre celles que j'avais sous les yeux.

· Εάρος gloss, F. - · θέρος CDFGIJ. - θέρους R' mutatum alia manu in θέρεος. - 3 ἀρξάμενοι AC (F ex emendatione alia manu) GJK, Ald. - ἀρχομένου R', Gal. in textu, Chart. - ἀρξάμενα (D cum ου supra a) IJ. - 4 voosev R', Gal. in textu, Chart. - voosev gloss. FG. -5 post δε addit xal A. - δε om. R', Gal. in textu. - 6 ύδάτων R' mutatum alia manu in ὑσμάτων. - ὑετῶν gloss. F. - 7 γινομένων AJR', Gal. in textu, Chart. - 8 ἀπώλλοντο R', Gal. in textu, Chart. -9 των καύσων τὰ παθήματα R', Gal. in textu, Chart. — 10 addit μετα ante των A. - 11 δαψαλέως A. - δαψιλώς R' mutatum alia manu in δαψιλέως. - πλουσίως gloss F. - 12 έχρινεν pro έχ ρινών CFGHIJK. διά pro έκ R', Gal. in textu, Chart. - 18 αίμιορροήσαι (D cum αίμορραγήσαι alia manu in marg.) FGHIK. - αίμερρείσι J. - ήμορράγησαν R', Gal. in textu, Chart. - χωορράγκου Freind. - post αίμ. addit C ύπο κύνα συνέβη. - 14 διατούτου FIIIK. - addunt και ante διά R', Gal, in textu, Chart, - 15 τουτέου C. - τούτου vulg. - τοῦτο Gal. in textu, Chart. - 16 addit καὶ ante μάλιστα C. - 17 αίμοβραγήσειεν R',

#### EPIDÉNIES, PREMIER LIVRE.

le printemps et au commencement de l'été, la plupart échappèrent, il n'y eut que peu de morts. Mais, l'automne et les pluies une fois arrivées, ces fièvres devinrent dangereuses et enlevèrent un plus grand nombre de malades. Telle était l'affection des malades dans les causus, que ceux à qui il survenait une épistaxis heureuse et abondante, étaient surtout sauvés par ce phénomène; durant cette constitution, je n'en connais aucun qui ait succombé après une bonne hémorrhagie de cetteespèce; car Philiscus, Epaminon et Silénus n'eurent qu'une petite épistaxis le quatrième et le cinquième jours, ils moururent. La plupart des malades furent pris de frissons à l'approche de la crise, surtout ceux qui n'avaient point eu d'hémorrhagie; ceux-ci eurent le frisson aussi et puis de la sueur. Quelques-uns furent pris d'ictère le sixième jour, mais ils furent soulagés, soit par la voie des urines, soit par un

Gal. in textu, Chart. - αίμορραγήσειε J. - αίμοβραγήσειεν vulg. αίμερραγήσει C. – αίμερραγήσαι (A mutatum in ήμερράγησε) Η. — 18 έν οπο. (DH restit, alia manu) FGIJK. — 19 α5π, R mutatum alia manu in ταύτη. - 20 addunt ev ante φ. R', Gal, in textu, Chart. -21 ἐπαμείνονι J. - ἐπαμένοντι Gal. in textu , Chart. - ἐπαμένονι Α. έπαμίνω D mutatom alia manu in έπαμίνωνι. - έπαμίνου R' mutatum alia manu in έπαμενόντι, - \*\* σελανώ ΑΗΚ, Freind. - σελάνω vulg. σιάγνω R' mutatum alia manu in σιλένω (sic). - σελένω F. - 3 τεταρταίσισι R' mutatum alia manu in τεταρταίω. - 24 καί πεμπτ. om. R' restit. alia manu in marg. - 25 ὑπὸ C. - 26 ἔσταξε JR', Gal. in textu, Chart. - έσταζεν vulg. - έταζεν C. - 27 καί om. AC (D restit. alia manu) FGHIK. - 28 ἀπέθανεν J. - 29 νοσούντων R', Gal. in textu, Chart. - νοσκμάτων DFGIJK. — 30 έπε ρτο περί C. — 31 έπερρίγουν Α. - έρίγουν R'. - έρξίγουν Gal. in textu, Chart. - έπερίγεον C. -- <sup>32</sup> είσυν C. -- <sup>33</sup> αίμορραγία: R', Gal. in textu, Merc. in marg., Chart., Freind. - αίμερραγήσει C. - αίμερραγήσαιεν DFGHIJK. - αίμερραγήσειεν alter vetus codex, unusque e recentioribus ap. Foes. - αίμοροαγκοαι vulg. - αίμορραγκααι έγένετο Lind. - 34 ἐπερρίγουν vulg. - ἐπερίγουν C (R' mutatum alia manu in επερρίγουν). - 35 δ'ci αύτ i pro δε καὶ οῦτοι R', Gal. in textu, Chart. - 36 καὶ om. D. - 37 ἐξίδρουν AR', Gal. in textu, Chart. - 38 82 A. - 39 faratpsi A mutatum alia manu in interpol. - 40 turaintou CDFGHIJKR', Gal. in textu, Chart., Freind. - intraforer vulg. - intrafore A.

ταιοισιν, άλλά ' τούτοισιν ' ἢ κατά κύστιν κάθαρσις, ' ἢ ή κοιλίη ἐκταραγθεῖσα ' ὁφελησεν, ' ὁ ἢ δαὐιλής ' ταίμοβραγίη. οἶον ' Ἡρακλείδης, δς κατέκειτο παρά ' Ἡριστοκύδει ' καίτσι ' τουτέφ καὶ ἐκ ρινῶν ' ἡριοδράγησε, καὶ ἡ ' κοιλίη ' ἐπεταράγθη, καὶ ' τὰ κατά κύστιν ἐκαθήρατο, ' ἐκρίθη ' 1 εἰκοσταίος. ' ἐνοττο, ' ἐν ἀπο δ ' Ἡναναγόρεω οἰκέτης, ῷ οὐδὲν ' τουτέφν ἐγένετο, ' ἀ ἀπόθανεν. ' Αίμοβραγίαι δὲ τοῖσι ' ἐ πλείστοισι, μάλισα δὲ ' ἐν ἐικρακίοισι, καὶ ' ὁ ἀκριάζουσιν καὶ ἔθνησκον πλεϊστοι ' τοιουτέων, ' διὰ ἐκτέρους, ἢ κοιλίαι ' ταραγώδεες, οἶον Βίωνι, τῷ παρά ' ὶ Σιληνὸν κατεκειμένω ἐπεδήμησαν ' ὁ ἐκ ὰ καὶ δυσεντερίαι κατὰ θέρος. ' ἐκίνοτο, ' ἐς ἐν ὁσοντεριώδεα ' ἐ ἐτελεύτησεν καὶ αἰμοβραγίαι ' ἐγένοντο, ἐς ' ὁ δυσεντεριώδεα ' ἐτελεύτησεν ' ὁ οἶον ' ὁ τοῦ ' Ἡράτωνος τῷ παιδί, ' ἐκ ἐν Μύλλω, ' ὁ πολλῆς κἰμοβραγίης ' ἐγενομένης, ἐς δυσεντεριώδεα ' κατέστη.

<sup>&#</sup>x27; Tourois AR', Gal. in textu. - restraist D. - 2 n D. - n vulg. ή pro ή CFIJK. - 4 κοιλίης έκταραχθείσης R', Gal. in textu. -5 ώφελησεν D, Chart., Lind., Freind. - ώφελει Α. - ώφελησαι C. ώφελήσαιεν vulg. - ώφελεια R' mutatum alia manu in ώφελείσεεν (sic). - ωφελείσεεν (sic) Gal. in textu. — 6 ή pro η C. — 7 αίμορραγία C, Gal. in textu. — \* ήρακλείδη Α. — 9 Αριστοκύδει CJ. - Αριστοκύδη vulg. - τω κύδει Λ. - άριστοκλείδη R', Gal. in textu, Chart. - 10 καίτι J .- " τοιουτέω C. -τούτω vulg.- τούτο FGHI.- 12 ήμορράγησε Λ, Gal., Chart., Freind. - ήμερράγησεν C. - αξικεβράγησε vulg. - 13 καιλία R', Gal, in textu, Chart. - 14 έταράχθη C. - 15 τα om. ACHIKR', Gal. in textu. - 16 exxeion R' mutatum alia manu in expion. -17 addunt δε ante είκ, R', Gal, in textu, Chart., Lind, - 18 εύχ' AFG HI .- 19 slav R'. - slav (sic) Gal. intextu .- slav (sic) Chart .- 20 gaναγορέω Α. - φαναγόρεων (R' mutatum in φαναγόρεω), Gal. in textu, Chart. - 21 τεύτων ACR', Gal. in textu. - τεύτω Chart. - 22 addit καί ante ἀπέθανεν Lind. — 23 ήμορράγει Λ. - αίμορράγεε FGHIJK, Freind. - πμορράγεε C. - αίμορράγεε D cum ται supra εε alia manu. αίμεβράγεες (sic) Ald. - 24 πλείσταισιν C. - πλείσται (sic) Ald. -25 post δε addunt τοΐοι R', Gal, in textu, Chart. - μειραχίστου C. -<sup>26</sup> ἀκμαζουσιν C. – ἀκμάζουσι vulg. — <sup>27</sup> τούτων AR', Gal. in textu, Chart. — 28 ciç R' mutatum alia manu in ciot. — 29 alucopayijoat A mutatum in ήμορράγησεν. - αίμορράγει R', Gal. in textu, Chart., Freind. - 30 έγένετο om. AC, Gal. in textu, Chart., Freind. - 31 S' R', Gal.

### ÉPIDÉMIES, PREMIER LIVRE.

dérangement de ventre, soit par une hémorrhagie abondante: c'est ce qu'on vit chez Héraclide, couché dans le logis d'Aristocyde; ce malade eut à la fois une hémorrhagie par les narines, des évacuations alvines et un flux d'urine; la maladie se jugea le vingtième jour. Il n'en fut pas de même chez le serviteur de Phanagoras, qui ne présenta aucun de ces phénomènes et qui mourut. Les hémorrhagies, qui furent très communes, le furent surtout parmi les jeunes gens et les adultes, et ce fut principalement à cet âge que ceux qui n'en eurent pas succombèrent; les personnes plus âgées étaient affectées d'ictères, ou de dérangements de ventre, comme Bion qui était couché chez Silène. Les dysenteries régnèrent aussi pendant l'été, et quelques-uns des malades même qui eurent des hémorrhagies, finirent par être atteints d'accidents d'sentériques; c'est ce qui arriva à l'esclave d'Eraton et à Myllus; après une hémorrhagie abondante, la fièvre aboutit à une affection dysentérique, et ils guérirent. Ainsi chez beaucoup surabondait cette humeur productive des hémorrhagies; car des malades qui n'eurent point d'hémor-

in textu. - 32 post ταρ. addit vulg. π δυσεντεριώδεες. + π δυσ. om. AC. - Ces mots, omis par deux bons manuscrits, m'ont paru devoir être supprimés, car ils forment double emploi avec ce qui est dit immédiatement après sur la dysenterie. - 33 σιλήνω CR', Gal. in textu, Chart. - 34 μέν pro δέ DH. - 35 πολλαί pro καί τισι Gal. in cit., t. 5, p. 346, l. 25, Lind. - 36 ante των addit καί vulg. - καί ομ. R'. - καὶ τῶν om. Chart. — 37 διανεσημάτων FGI. - διὰ νεσημάτων (D cum σάν supra μά) JK. — 38 οίσιν αί pro οίσι ααί Lind. — 39 εγίνοντο C. — 40 δυσεντεριώδεά τε C. — 41 ετελεύτπσεν ACDFGHIJ, Ald., Frob. - ἐτελεύτκσαν vulg. - 42 ων R' cum clov alia manu in marg. - 43 τω ιεράτωνος παιδί pro τ. Ε. τ. π. Α. - τῷ pro τοῦ Chart. - τῶ τοῦ ἐράτωνος παιδί pro τ. E. τ. π. H. - ante τοῦ addunt τὸ IJR'. - addit τῶ ante του D. - το εράτωνος παιδίον pro τ. έ. τ. π. C. - τῷ Ἐράτωνος παιδί pro τ. Ε. τ. π. Gal. in textu. — 44 σιμύλλφ pro καὶ Μύλλφ Cod. Barocc. ap. Freind. - 45 μύλων C. - μύλω Chart. - 46 ante πολ. addit ct Lind. - 47 yes. C. - 40 natésta AC (R' cum natástases alia manu). - xaracraco vulg. - Laleçon des trois manuscrits m'a paru préférable à celle du texte vulgaire.

περιεγένοντο. Πολλοΐσι μέν οὖν ³ μάλιστα ⁴ δ χυμός 5 οὕτος 6 ἐπεπόλασεν ἐπεὶ καὶ 1 οἴσι περὶ κρίσιν 8 οὖχ 3 ἡμοβράγησεν, ἀλλὰ παρὰ τὰ ὧτα ἐπαναστάντα ἡρανίσθη, 10 τούτων δὲ ἀρανισθέντων παρὰ τὸν κενεῶνα βάρος τὸν ἀριστερὸν, καὶ 11 ἔς ἄκρον ἰσχίον, 11 ἀλγήματος 13 μετὰ κρίσιν γενομένου, καὶ ούρων λεπτῶν 11 διεξιόντων, αἰμοβραγέειν 15 σμικρὰ 16 ἤρξάτο περὶ τετάρτην καὶ εἰκοστὴν, καὶ ἐγένοντο 17 ἔς 18 αίμορβραγίην 19 ἀποστάσιες 'Αντιρῶντι 20 τῷ 21 Κριτοβούλου 20 ἐπεπαύσατο, καὶ ἐκρίθη 23 τελίως περὶ 24 τεσσαρακοστήν. Γυναϊκες ἐὲ ἐνόσησαν μὲν 25 πουλλαὶ, 66 ἐλάσσους 27 ἐὲ 28 ἢ ἀνδρες, καὶ ἔθνησκον 29 ἤσσους 30 ἐδυστόκεον δὲ 31 πλείσται, καὶ 32 μετὰ τοὺς τόκους 33 ἐπενόσεον, καὶ ἔθνησκον αὧται μάλιστα, οῖον 34 Τελεβολου θυγάτηρ 35 ἀπέθανεν ἕκταίη ἐκ 36 τόκου. Τῆσι μὲν οὖν 37 πλείστησιν εν 30 τοῖσι 39 πυρετοῖσι γυναικεῖα 40 ἐπεφαίνετο, 41 καὶ παρθέρους 20 τοῦς 30 πυρετοῖσι γυναικεῖα 40 ἐπεφαίνετο, 41 καὶ παρθέρους 20 τοῦς 31 πυρετοῖσι γυναικεῖα 40 ἐπεφαίνετο, 41 καὶ παρθέρους 20 τοῦς 15 ποῦς 15 πυρετοῖσι γυναικεῖα 40 ἐπεφαίνετο, 41 καὶ παρθέρους 20 τοῦς 15 προ 15 ποῦς 15 πυρετοῖσι γυναικεῖα 40 ἐπεφαίνετο, 41 καὶ παρθέρους 20 τοῦς 15 ποῦς 16 ποῦς 16 ποῦς 15 ποῦς

' Addit καί ante περιεγ. R'. - ' πολλοίς vulg. - πολύ A (D cum πολλείς alia manu). - πολώς CHR', Gal. in textu, Chart., Freind. - πολλοί FI. - 3 anto μάλ, addunt και R', Gal, in textu, Chart. - 4 ούτος ο χυμός Α. - 5 εύτως R' mutatum alia manu in εύτος. - 6 έπεγένετο έππλθεν gloss. FG. - 7 clary C. - \* còy CDJKR', Gal. in textu, Chart. ·· ούχ' AFGHI. - ούχ ταία. — 9 αίμερράγχσεν J. — 10 σχόπει τα κατά ἀπόσκειψιν (sic) A in marg. - Dans R', τούτων.... ίσχίον est placé après inenchages; une autre main l'a effacé et l'a récrit en marge en le reportant à la véritable place .- " èç om. ACDFGHIJKR', Ald. - eiç Gal in textu, Chart. - 12 άλγεμάτων δε μ. κρ. γενεμένων R', Gal. in textu, Chart., Freind., Lind. - 13 ante μετά addit δε vulg. - δε om. AC (D restit. alia manu) FGHIJK, Ald. - Si me paraît gêner la construction, d'ailleurs très embarrassee .- 14 διεξελθόντων gloss. FG. - 15 μακρόν Gal. in cit., t. 3, p. 438. — 16 ποζατο π. τ. κ. ε. καὶ ἐγένοντο A, Gal. in cit. ibid. πρέπιτο περί (δε additum alia manu) τ. κ. ε. και εγίνοντο R'. - πρέπιτοπερί δε είχοστην τετάρτην έγενοντο vulg. - ήρξαντο: περί δε τετάρτην καί είκοστην εγίνοντο Gal. in textu, Chart. - ηρξαντο: περί δε είκοστην τετάρτην εγένοντο καί C. - La leçon de A est préférable; il est probable que Hippocrate a fixé le jour où les malades commencerent à avoir des hémorrhagies; et c'est ce qui est fait d'une manière plus précise dons A. - " tis AR', Gal. in textu, et in cit. ibid., Chart. -18 αίμερραγίαν R', Gal. in textu, Chart. - 19 άπεστάσεις R', Gal. in textu. - ἀποστάσηςς C. - ἀποστάσεως Chart. - ante άποστ. addit ai Gal. iu cit. ibid. - " 75 om. AC (R' restit. alia mann), Gal. in

# EPIDÉMIES, PREMIER LIVRE.

rhagie vers la crise, mais chez qui des tumeurs, formées auprès des oreilles, disparurent subitement, et qui, après la disparition de ces tumeurs, ressentirent une pesanteur dans le flanc gauche et au sommet de la hanche, ces malades, dis-je, ayant éprouvé des douleurs après la crise et rendu des urines ténues, commencèrent à avoir quelques petites hémorrhagies vers le vingt-quatrième jour, et les dépôts s'en allèrent en hémorrhagies; chez Antiphon, fils de Critobule, cela produisit un amendement, et la crise fut complète vers le quarantième jour. Il y eut beaucoup de femmes malades, mais moins que d'hommes; il en mourut aussi moins; la plupart eurent des accouchements laborieux et furent malades après leurs couches; ce furent surtout celles-là qui moururent, telle que la fille de Télébolus, qui succomba le sixième jour après l'accouchement. Chez la plupart, durant les fièvres, les règles se montrèrent, et chez beaucoup de jeunes filles la menstruation parut alors pour la première fois. Quelques femmes même eurent à la fois une épistaxis

cit. ibid. - \* κριτοβούλω R', Gal. in textu, et in cit. ibid., Chart. - 2º ἀπεπαύσατο ACR', Gal. in textu, Chart., et Foes ed. Chouet. - post em. addit de Lind. - amengibr, nai emauero reneiw; pro em. nai έκρ. τελ. Gal. in cit. ibid. - 23 τελείως Κ. - 24 τσμ Α. - τεσσα ράκοντα CDFGHIJ. - μ. Κ. - τέν μ. Gal. in cit. ibid. - 25 πουλλαί Cod. Barocc. ap. Freind. - msilini vulg. - maumsiline Gal.in cit., t. 5, p. 575, 1, 16. - 36 ante ε. addit cox R' oblit, alia manu. - ελάττονε; gloss. FG. - 27 8' R', Gal. in texto, Chart. - 28 cf pro 7. CDFGHIJK, Cod. Barocc. ap. Freind. - 29 7,0000 ACH (R' mutatum alia manu in 20σευς), Gal. in cit., t. 5, p. 573. - ελάττενες gloss. FG. - 30 έδυστοκεςν.... έγω είδα om. R' restit, alia manu in marg. - έδυστέκουν gloss. FG. - 31 ante πλ. addit 2i A. - 32 κατα pro μετα Lind. - 33 έπι τεύτω gloss. FG. - 34 τελεβούλου CDFGHIJR', Ald., Frob., Merc. in textu, Lind., Freind. - τελέβου Κ. - τελεσβούλου Chart. - addit ή ante θυγατής A. - 35 ante άπίθ, addit ή Lind. - 36 ante τόκου addunt iz ACDFGHIJKR', Ald., Merc. in marg., Gal. in textu, Chart., Freind. - in om. vulg. - 37 ministrate A. - ministrates J. - 38 trist ACDFHIJKR', Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. - Tolow vulg. -39 πυρετείσι ADFHIJKR', Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. -

νοισι πολλήσι τότε πρῶτον ἐγένετο: ἔστι ¹ δ' ² ὅτε και εκ ρινῶν, καὶ τὰ γυναικεῖα ³ τῆσιν αὐτῆσιν ἐπεφαίνετο: οἶον τῆ ⁴ Δαίθαρσέως ³ θυγατρὶ παρθένω ε ἔπεράνη τότε πρῶτον, καὶ ἐκ ρίνῶν ² λαῦρον ε ἔρρύη: καὶ 9 οὐδεμίην οἶδα ἀποθανοῦσαν, ¹° ἦσι τουτέων τι καλῶς γένοιτο: ¹' ἦσι δὲ '² ξυνεκύρησεν ἐν γαστρὶ ¹³ ἔχούσησι '⁴ νοσῆσαι, πᾶσαι ἀπέφθειραν, ἀς καὶ ἐγὼ οἶδα. Οὖρα δὲ '⁵ τοῖσι '6 πλείστοισιν, ¹? εὔχροα μὲν, λεπτὰ '³ δὲ, καὶ ¹9 ὑποσάσιας δλίγας ἔχοντα: ²° κοιλίαι δὲ ταραχώδεες τοῖσι πλείστοισι, ² διαχωρήμασι λεπτοῖσι καὶ ²² χολώδεσιν: πολλοῖσι ²³ δὲ, τῶν ²⁴ ἄλλων ²⁵ κεκριμένων, ἐς ²6 δυσεντερίας ²? ἔτελεύτα, οἶον ²², Ξενοφάνει καὶ Κριτία. Οὖρα °³ δὲ ὑδατώδεα πολλὰ, ³° καθαρὰ, ¹' καὶ λεπτὰ, 3° καὶ μετὰ κρίσιν, καὶ ³³ ὑποστάσιος ²⁴ καλλῆς ³² γενομένης, καὶ τῶν ἄλλων ²6 καλῶς κεκριμένων, ³? ἀνα-

πυρετσίαιν vulg. — 40 ἐπεφαίνοντο D. — 41 ante καὶ addit vulg. ἐστεδὶ (δ' A, Chart.) ἔσιν (πίς gloss. G) (ιδιν Gal. in textu, Chart.) ἐκ ἐνῶν (πίς gloss. G) (ιδιν Gal. in textu, Chart.) ἐκ ἐνῶν (πίνωςράγχασε ἰκ ἐνῶν A) (πίμορράγχασε III, Lind., Freind.) ἔμοξὲάγκσεν. – Ce membre de phrase, qui so trouva dans tous nos manuscrits, manque dans un manuscrit que Foes appelle dans ses notes Codex Germanicus manu scriptus; il manque aussi dans la version de Calvns, de sorte que ce traducteur ne l'a pas lu dans les manuscrits italiens sur lesquels il a fait son travail. Ces autorités m'ont paru suffire pour condamner un membre de phrase que le sens et le contexte repoussent également. — καὶ.... ἐπεφαίνετο om. C.

' Δὲ D. — ¾τοι ρτο ότε vulg. – ότι FIJKR'. – ότιν Gal. in textu, Chart. – ότε Α. — ¾ τότιν αὐτῆσιν Α. – τισίν sine αὐτῆσιν vulg. – τότιν sine αὐτῆσιν νulg. – τότιν sine αὐτῆσιν γιας – τότιν sine αὐτῆσιν γιας – τότιν sine αὐτῆσιν γιας – ὁ επεφαίνετο sine τότε R', Gal. in textu. – τότε ἐπεφαίνετο Chart. — 7 λάβρον DH, Chart. – σφοδρόν gloss. FG. — ¾ ερρεισε F. — 9 οὐδεμίαν Α. – οὐδὲ μίαν ΠΙR', Gal. in textu. – οὐδὲ μίαν cum gloss. τούτων μίαν F. — 10 αἴστισι gloss. F. – αἴς gloss. G. – τούτων vulg. — 11 αἴς gloss. FG. — 12 ξυνενόρησεν C, Lind. – συνεύργονεν H; lo α ά tè gratté, de sorte qu'il reste συνέκυρον; en marge une autre main a écrit συνέκυρησε, et entre ligne ἤτοι ἔτυχε. – συνέκυρον D. – συνεύργον vulg. — συνεκήρυσεν FGI. – συνεκόρησεν J mutatum in συνεκόρησεν. — 13 ἐχούσαν FGHIJK. – ἐχούσανς D. – ἐχούσαν ἐν γαστρὶ C. — 14 νοσάσασαι Α. – νοσείται C. — 15 τοῖς R', Gal. in textu. — 16 πλείστοιον ΛCIIR', Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. – πλείστοιον τυίς.

et leurs menstrues ; c'est ainsi que la fille de Daïtharsée fut réglée pour la première fois et eut une hémorrhagic abondante par les narines. Aucune de celles chez qui ces phénomènes se manifestèrent régulièrement, ne mourut, à ma connaissance: mais, autant que je sache, celles qui se trouvèrent enceintes avortèrent toutes. Chez la plupart des malades, les urines étaient d'une bonne couleur, mais ténues et présentaient peu de sédiment; chez la plupart aussi le ventre était dérangé, les selles étaient ténues et bilieuses, et plusieurs dont la maladie, du reste, était jugée, finirent par être atteints de dysenterie, comme Xénophane et Critias. Il y eut beaucoup d'urines aqueuses, limpides et ténues, même après la crise, après qu'elles avaient présenté un dépôt abondant, et que la maladie avait eu une crise favorable ; j'indiquerai les malades chez qui cela s'observa: Bion qui logeait chez Silène, Cratia qui demeurait avec Xénophane, l'esclave d'Aréton, la femme de Mnésistrate; ensuite tous ces

<sup>- 17</sup> εύχρω cum α supra ω A. - εύχροα.... έχοντα om. (D restit. alia manu) FGIJK. — 18 δέ.... διαγωρήμασι om. II restit. in marg., sine tamen κοιλίαι δέ τας, τ. πλ. - 19 υποστάσεις R', Gal, in textu, Chart. ύποστάσκας C. — 20 κειλ. δ. ταρ. τ. πλ. om. vulg. - Ce membre de phrase, omis par le texte vulgaire, est donné par ACII, et par Calvus, qui a ventres autem plurimis lubrici erant ; il est tout-à-fait nécessaire. — 21 διαγωρήμασι.... Κριτία om. R' restit. alia manu in warg. --22 χελώδεσιν CR', Gal. in textu, Chart. - 23 post δε addit και J. -24 άλλω; Lind. - Cette correction de Van der Linden est ingénieuse; cependant je crois qu'on peut conserver le texte vulgaire en mettant τ. α. κ. entre virgules. — 25 κεκριμμένων ΑC. - κεκριμένων (F ex emend. alia manu) GHK, Ald. - 26 δυσεντερίην C. - 27 έφελκεται (D alia manu in marg. ετελεύτα). - έφελευται (sic) HIK. - 28 ξενοφάνει A cum n supra et. - 29 δέ A, Chart. - δ' R', Gal. in textu. - δέ om. vulg. - de est nécessaire, ainsi que le remarque Foes dans ses notes. - 30 καθαρά om. A (R' restit, alia manu). - 32 καί om. R', Gal. in textu, Chart. - 32 xal om. J. Gal. in textu, Chart. - 33 bmoordones C. - 34 πολλής pro καλής Merc. in marg., Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. - 35 γενομένης AR', Gal. in textu. - γινομένης vulg. - 36 καλώς om. R' restit, alia manu. - 37 αναμνή σωμα: A.

μνήσομαι οίσιν έγένετο, ' Βίωνι δι κατέκειτο ' παρά ' Σιληνον, 
' Κρατίη ' τῆ ' παρά ' Σενοράνεος, ' 'Αρέτωνος παιδί , Μνησιστράτου γυναικί ' μετά ' ' δὲ, ' ' δυσεντεριώδεες ἐγένοντο οὖτοι
πάντες ' ' ἤρά γε ὅτι οὔρησαν ὑδατώδεα, σκεπτέον. Περὶ ' ' δὲ
ἀρκτοῦρον, ' ' ἐνδεκαταίοισι ' ΄ πουλλοῖσιν ' ' έκρινε, καὶ ' 7 τουτέοισιν ' ' οὔο' αί κατὰ λόγον ' γιγνόμεναι ὑποστροφαὶ ὑπέστρεφον
ἤσαν ' δὲ ' ἐ κωματώδεες περὶ ' τὸν χρόνον τοῦτον, πλείω δὲ
παιδία, καὶ ' ' ἔνησκον ' 4 ἤκιστα οὖτοι πάντων.

9. Περί 25 δὲ 26 ἰσημερίην 27 καὶ μέχρι 28 πληϊάδος καὶ ὑπὸ χειμῶνα, παρείποντο μὲν 29 οἱ καῦσοι ἀτὰρ καὶ 30 φρενιτικοὶ 31 πλεῖστοι τηνικαῦτα 32 ἐγένοντο, καὶ ἔθνησκον τουτέων 23 οἱ πλεῖστοι 24 ἐγένοντο δὲ καὶ κατὰ 35 θέρος 36 δλίγοι. 37 Τοῖσι μὲν 38 οὖν 39 καυσώδεσιν ἀρχομένοισιν 40 ἐπεσήμωινεν, 41 οἶσι τὰ δλέθρια 42 ξυνέπιπτεν αὐτίκα γὰρ 43 ἀρχομένοισι πυρετὸς όζὸς,

Biwr FGHIJKR', Ald., Gal. in textu. - Biwnieg A pro Biwn og. - βίωνι..... γυναικί om. R' restit, alia manu. - \* περί GR'. - 3 σεληνέν R'. — 4 κρατιαίτη (sic) pro Κρ. τῆ A. — 5 τῶ pro τῆ DQ', Lind. - 6 παραζενοφάνους III. - 7 Ξενοφάνεος Α. - Ξενοφάνους vulg. -\* Αραίτωνος Α. - 9 μετάδε (sic) G. - μετάδη D; il y a un point après υετάδη, et ce mot porte, au-dessus, un trait qui indique que le copiste l'a regardé comme un nom propre. — 10 post δέ addit ταῦτα vulg. - ταῦτα om. ACDFGHIJK, Ald. - Le sens est le même avec ou sans ταῦτα, que l'ai supprimé d'après l'autorité de tous les manuscrits, moins un. - " δυσεντεριώδεις R', Gal. in textu, Chart. - " γρα sine γε A. ή ρά γε FG, Freind. - ήρά γε Ald., Merc. in textu, Frob. - ώρα pro ήρα γε R', Gal. in textu, Merc. in marg. - ήρα γε ούρα Chart. -13 8' R', Gal. in textu, Chart. - 14 ένδεκαταίσισιν AC. - ένδεκατέσισι — 15 πολλοΐσιν ΛCDFHIJK, Lind. - πολλοῖς R', Gal. in textu, Chart. - 16 Exerve R' emendatum alia manu. - expirero Lind. -17 τούτοισιν A (R' mutatum alia manu in τουτέσισιν). - 18 ούγ pro ούθ' Lind. - co pro coo' al R', Gal. in textu, Chart. - Foes dit dans ses notes: Codex unus regius reconditissimus hunc totum locum longe aliter legit : περί δ. άρκ. έ. πελλείσιν έκρ., κυλίαι δε ταραχώδεες τείσι, καὶ τουτέσισιν ούθ' αἰ κατὰ λόγον γενόμεναι ὑποστροφαὶ ὑπέστρεφον. Се manuscrit ne se trouve plus parmi ceux de la Bibliothèque Royale. Quant au sens de ce passage obscur, il me paraît être tel que Foes le dit, c'est à dire qu'il faut faire rapporter ούθ' à ὁπέστρεφον. - 19 γινεmalades furent affectés de dysenteries; la cause en seraitelle dans les urines ténues qu'ils rendirent? C'est un sujet à examiner. Vers le lever d'Arcturus (un peu avant l'équinoxe d'automne), il y eut beaucoup de crises le onzième jour, et chez ces malades les récidives qu'on a lieu d'attendre régulièrement, ne survinrent pas; les malades, surtout les enfants, étaient dans la somnolence à ce moment, et ce furent ceux dont il mourut le moins.

9. Vers l'équinoxe, jusqu'au coucher des Pléiades et durant l'hiver, les causus continuèrent; les phrénitis devinrent alors très fréquentes, et la plupart en monrurent; il n'y avait eu que quelques phrénitis durant l'été. Dès le début des causus, des signes décisifs indiquaient ceux qui devaient avoir une terminaison funeste: fièvre violente au commencement même, petits frissons, insomnie, inquiétude, soif, nausées, petites sueurs autour du front et des clavicules; aucune diaphorèse générale; beaucoup de divagations, craintes et découragement; grand froid des extrémités, des

μεναι AR', Gal. in textu, Chart. - γενόμεναι vulg. - 20 post δέ addunt και AR', Gal, in textu, Chart. - 21 κου ατώδες: R'. - κωμ, C mutatum alia manu in 20pt. — 23 Tov om. Gal. in textu. — 23 &θνισκον R'. - 24 ήκαστα om. J. - οὐδαμῶς gloss. FG. - 25 δ' R', Gal. in textu, Chart. - 36 ίσημερίαν gloss. G. - 37 καί om. R' restit. alia manu. - 28 πληιάδος C, Gal. in textu, Chart., Freind. - πλειάδος R'. - πλειάδος vulg. - 29 ante ci addunt zzi R', Gal. in textu, Chart. -30 post και addit ci A .- 31 τηνικάδτα πλείστοι ACR', Gal. in textu, Chart. -32 εγίνοντο R', Gal. in textu, Chart.-τούτων vulg.-33 ci om. R', Gal. in textu, Chart. - 34 έγένετο A. - 35 addit το ante θέρος Gal. in textu. — 36 δλίγοις R' mutat. alia manu in έλίγοι. — 37 περί καύσων έλεθρίων in tit., obliter., et in marg. alia manu καύσων όλεθρίων πέρι R'. ante roiot addit xxi R' obliter, alia manu. - 38 con om. R' restit. alia manu. - 59 καυσώδοισιν FGI, Ald. - 40 έπεσήμενεν R' emend. alia manu. - 41 ciou D. - addit er ante ciou R' obliter. alia manu. - 42 συνέπιπτεν (R' mutat. alia manu in ξ.), Gal. in textu, Chart. -Southenres C. - infrante, A. 4. Asyquebolor C.

4. ὑποξράλλοεν ξυ ξινών 42 οροεκή, οχοι ταπια 43 ξοπυμιατοί' αγγφ

3. περίφιλοεν ξυ ξινών 42 οροεκή, οχοι ταπια 43 ξοπυμιατοί' αφορς

3. συ για γα το περίφιλο το προσφορί το περίφιλο το περίφιλο το προσφορί το περίφιλο το προσφορί το ποριγκά παρέγελον, φοροι' , ο πρείστο το τεπαρταιοισιν σορο το προσφορί το ποριγκά το προσφορί το προσφορί το ποριγκά παρί το ποριγκά το προσφορί το προσφορί το προσφορί το προσφορί το προσφορί το προσφορί το περίφιλο το προσφορί το ποτε το προσφορί τ

1 Επεβρίγουν vulg. - σμ. επερρίγουν Α, Gal. in textu, Chart. - σμ. έπερίγουν C (R' mutatum alia manu in έπερρίγουν). - 2 άδήμονες R', Merc. in marg., Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. - άδήμονες om. vulg. - Ce mot paraît avoir existé dans le texte hippocratique; car Galien, dans son Commentaire, dit: « Le symptôme de l'insomnie et de l'inquiétude, etc. » Το δε της άγρυπνίας και άδημονίας σύμπτωμα, κτλ. - 3 διψώδεις R'. - 4 ἀσσώδεες K, Gal. in textu, Chart., Freind. -5 ἐφιδρούντες R', Gal. in textu, Merc. in marg., Chart. - 6 addit τό ante μέτ. vulg. - τό om. ACR', Gal. in textu. - 7 κληΐδας D, Gal. in textu. - κληίδας vulg. - 8 ante οὐδεὶς addunt αὖθις R', Gal., Chart., Merc. in marg. - 9 διέλου ADFKR', Ald., Gal. in textu, Chart. -10 πουλλά D. - πολλά vulg. - 11 δυσφημίαι FGIK. - δυσφημίαι cum θ supra φ D. - δυστημίαι cum θυ supra φn H. - Foes dit dans ses notes: nescio quid hic Calvus per obloqui intellexerit. Calvus avait tronvé dans ses manuscrits δυσφαμίαι. — '2 ἄκραια Α. - ἄχρια (sic) R' mut. in άκρεα. - άκρα gloss. F. - άκρη gloss. G. - 13 περίψυγρα Λ. - ὑπόψυχρα vulg. - Ce qui m'a partout décidé à préférer la leçon de A à celle du texte vulgaire, c'est le Commentaire de Galien qui a: ή δὲ τῶν άκρων περίψυζες. — 14 άχρε R' cum άκροι alia manu. — 15 μάλλου Α R', Gal. in textu, Chart. - 16 ante ra addit zal vulg. - zal om. AR', Gal. in textu, Chart. - '7 χειρός Gal. in textu, et duo Codd. recentiores ap. Foes in notis. - addit τάς ante χ. J. - 18 εναντίχου (D cum p supra v) (FG cum gloss. evavrians) HIJ. - evavrionou CK. -19 τοις R', Gal. in textu, Chart. - τοισιν C. - 20 πλείστοισιν A.- 27 οί π. μ. καί om. R' restit. alia manu. - 22 ίδρωτες ίδρωτες (sic) pro ίδρως R'. - ίδρωτες Gal. in textu, Chart .- 23 έπιπλείστον CDFJK. - 24 ὑπόψυγροι R', Gal. in textu, Chart. - μετρίως gloss. FG. - 25 ante καὶ addit πόνοι μέγιστα R' oblit, alia manu. - 26 ακραια A mutat. in ακρεα. Voy. p. 455 de ce vol., note 17 .- 27 conére D. - conér Gal. in textu, Chart. -

## ÉPIDÉMIES, PRENIER LIVRE.

pieds et surtout des mains. Les redoublements se manifestaient lés jours pairs; c'était chez la plupart au quatrième jour qu'apparaissaient les accidents les plus graves; la sueur devenait généralement un peu froide; les extrémités ne se réchausfaient plus, mais elles restaient froides et livides; les malades n'avaient alors plus de soif; leurs urines devenaient noires, rares et ténues; le ventre se resserrait. Aucun des malades qui présentèrent cette réunion de symptômes, n'éprouva d'épistaxis abondantes, mais ils ne rendirent que quelques gouttes de sang. Chez aucun il n'y eut d'intermission ni de récidive; mais ils moururent le sixième jour, baignés de sueurs. Dans les phrénitis, on n'observa pas tous les symptômes qui viennent d'être décrits; mais la crise survint, chez la plupart le onzième jour, le vingtième chez quelques-

28 έτ' R'. — 29 ανεθερμαίνοντο Α. - αναθεραμαινόμενα R!, Gal. in textu, Chart. — <sup>30</sup> ἀλλὰ pro ἀλλὰ ἦσαν ΑCR', Gal. in textu. — <sup>31</sup> μάλανα gloss. FG. — <sup>32</sup> ὑπάψηχρα sine καὶ R', Gal. in textu, Chart. — <sup>33</sup> καὶ om. ACR', Gal. in textu, Chart. - 34 οδδέ Κ. - 35 εδίψων έτι έπὶ τούτοισιν: ούρα τούτοις μέλανα Λ. - έδίψων: έτι έπὶ τούτοισιν ούρα μέλανα R'. - εδίψων επί τούτοισιν ούρα μέλανα Gal. in textu, Chart. - εδίψων έπί τούτοις: οδοα τούτοις μέλανα vulg. - έδίψων έπὶ τούτοισιν: οδοα τούτοις μέλανα CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc., Freind. - Ce qui m'a engage à prendre ez:, c'est le Commentaire de Galien où il est dit : 72 mx-ກຂ່າງ ຄົວຊັງ; à faire rapporter ຄໍານີ້ ກວນກວເຫນ à ວນັກສ, c'est le même commentaire où il est dit: σύν αύτοῖς (τοῖς συμπτώμασι) δ'ούχ πκιστα, καὶ τά οδρα μέλανά τε και λεπτά κτλ. Enfin J'ai supprime le second τούτοις du texte vulgaire sur l'autorité de R'. Van der Linden a changé l'ordre de cette phrase; il a mis : ούρα τούτοις μέλανα, όλίγα, λεπτά, καὶ κοιλίαι ἐφίσταντο, καὶ οὐδ' ἐδίψων ἐπὶ τούτοις, οὐδ' ἄμοβό. κτλ. Non-seulement ce changement n'est appuyé par aucun manuscrit, mais encore il est en contradiction avec le Commentaire de Galien, dans lequel les différents membres de phrase se suivent dans l'ordre où nous les avons ici. -36 δλ. μέλ. Α. - 37 λ. όλ. R', Gal. in textu, Chart. - 38 post κείλ. addit τούτοις A. - 39 δούσταντο R', Gal. in textu. - 40 οδδέ A. -41 ήμορράγησεν AC, Freind. - ήμορράγησαν vulg. - 42 pro οὐδενί habent: οὐδέ τισιν FGHIJK; οὐδέ τισι DQ', Lind.; οὐδὲ τεῖσιν Gal. in textu, Chart., Freind.; လိစ်မေး လိတေး R' mutat, alia manu in လိစ်င် အားလေး - 43 gouminter DJ. - συμπίπτει Λ. - συμπίπτει R', Gal. in textu, Chart.

### ÉPIDÉMIES, PREMIER LIVRE.

ἔσταξεν · οὐδὲ · ἐς ὁποστροφὴν · οὐδενὶ τουτέων ἢλθεν, ὁ ἀλλὶ ἐκταῖοι ὁ ἀπέθνησκον, τ ξὺν ἱδρῶτι. <sup>8</sup> Τοῖσι <sup>9</sup> δὲ <sup>10</sup> φρενιτικοῖσιν <sup>11</sup> οὐ ξυνέπιπτε μὲν τὰ ὑπογεγραμμένα πάντα: <sup>12</sup> ἐκρίνετο <sup>13</sup> δὲ <sup>14</sup> τουτέοισιν, ὡς <sup>13</sup> ἐπὶ τὸ <sup>16</sup> πουλὸ <sup>17</sup> ἐνδεκαταίοισιν ἔστι δὶ <sup>18</sup> οἴσι καὶ <sup>19</sup> εἰκοσταίοισιν, <sup>20</sup> οἴσιν εὐθὺς οὐκ ἐζ ἀρ-Χῆς ἡ φρενῖτις ἢρξατο περὶ τρίτην ἢ τετάρτην ἡμέρην, ἀλλὰ μετρίως ἔχουσιν ἐν τῷ πρώτῳ χρόνῳ, περὶ τὴν ἑδόόμην ἐς ὀξύτητα

· Εσταζεν DFGHIJK, Ald .- έταζεν C .- 2 coδ' AJ, Gal. in textu, Chart. - οὐδε ἐπὶ στροφής R' mut. alia manu in οὐδ' ὑποστροφής. - 2 είς J. -4 οὐδέν R' mut. alia manu in οὐδενί. -τούτων vulg. - 5 κλλά καί pro ά. έ. C. - άλλ' έτι pro ά. έ. Κ. - άλλ' έκτη DFGHIJ. - 6 έθνησκον CDF GHIJK. - ἀπέθνηκον R' mutat. alia manu in ἀπέθνησκον. - 7 σύν AD R', Gal. in textu, Chart. - σύν gloss. FG. - 8 τοῖς... φρενιτικοῖς gloss. G. - 9 de om. R' restit. alia manu. - 10 φρενιτικοίσιν C. - φρενιτικοίσι vulg. - ωρενητικοίσι Α. - " ξ. μ. καὶ τὰ ὑπογεγραμμένα οὐ πάντα Cod. Germanicus ms., cujus, ait Foesius in notis, fidem habeo multis nominibus obstrictam. - είσιν εὐ συνέπιπτε (ξυν. alia manu) μέν (καὶ additum alia manu) τά ὑπ. ἄπαν (ἄπαντα alia manu) R'. - ξυν. μ. οὐ τά ὑπ. πάντα Lind., Chart. - ξυν. μ. καὶ τὰ ὑπ. πάντα vulg. - συνέπιπτε (Ευνέπιπτεν C) μ. καὶ τὰ ὑπ. πάντα ΛC. - Ευν. μ. καὶ τὰ ὑπ. ἄπαντα Gal. in textu. Chart. - « Les malades, dit Galien dans son Commentaire, atteints de phrénitis sans causus, ne présentèrent pas les symptômes indiqués; car ceux qui eurent la phrénitis avec le causus succombérent vers le sixième jour. » Τοῖς ἄνευ τοῦ καυσωθήναι φρενιτικοῖς γιγνομένοις τά είρημένα οὐ συνέπεσεν ' έπεὶ τοῖς γε μετά τοῦ καυσωθήναι περὶ τήν έλτην ἡμέραν ὁ θάνατος ἐγένετο. Ce commentaire oblige à recevoir la négation donnée par le Codex Germanicus de Foes, et par R'; j'ai cru que la meilleure place à donner à la négation était celle que R' indique. J'ai de mêmo supprimé xai du texte vulgaire d'après la même autorité. - " Expire A. - " Se om. R' restit. alia manu. - "4 rouτοισιν A, Gal. in textu, Chart. - τοίσιν R' mutat. alia manu in τούτοισιν. - 15 έπὶ om. ACR', Gal. in textu, Chart. - ἐπιτοπουλύ DFGIK. έπιτοπολύ J. - 16 πολύ AR', Chart. - 17 έν ια, ιδ, κ pro ένδ. έ. δ' o. κ. εκ. Α. - ένδεκαταίσισι Ι. - δεκαταίσισιν (D cum έν addito alia manu) Η. -18 olosy sine zai CR', Gal. in textu. - 19 eixográficios R' mut. alia manu in είχοσταίοισι. - είχοσταίοισιν C, Freind. - είχοσταίοισι vulg. --20 οἶσιν.... μετέπεσεν om. AC (D restit. in marg. alia manu. ) FGHIJK, Ald. - είσιν εύκ εὐθύς έξ άρ. ή φρ. ήρ., άλλὰ περί τρ. ή τετ. ήμέρην, μετρ. έχ. έν τ. πρ. χρ., περί τ. έβδ. ες όξ. το νούσημα μετέπεσε Lind. - older ebbbs our eg do. if possitus (possitus R', possitus Gal. in uns, et ce furent ceux qui eurent la phrénitis non pas dès le début mais seulement vers le troisième ou le quatrième jour, et chez qui, les accidents ayant été modérés dans le premier temps, la fièvre tourna vers le septième jour à l'acuité. Il y eut donc une grande quantité de maladies. Parmi les malades, la mortalité tomba surtout sur les adolescents, les jeunes gens, les hommes faits, sur les individus à peau glabre, sur ceux à peau un peu blanche, sur ceux à cheveux plats, sur ceux à cheveux noirs, sur ceux à yeux noirs, sur ceux qui vivaient à l'abandon et dans l'indolence, sur ceux qui avaient la voix grêle, sur ceux qui avaient la voix qui avaient la voix grêle, sur ceux qui avaient la voix qui avaient la voix grêle, sur ceux qui avaient la voix qui avaient la voix

texto, Chart.) πρ. περὶ τρ. π τετ. πμέραν (πμέραν Freind.), άλ. μετ. έχ. εν τ. πρ. χρ., περὶ τ. έβδ. εἰς ἰξ. τὸ νόσκμα μετέπεσαν (μετέπεσεν R', Frob., Gal. in textu, Chart., μετέπεσε Freind. ) vulg. - αίσιν εύθ. οὐκ έξαρχης ή φρ. τρ. περί τρ. ή τετ. ήμεραν, άλλ έν τω πρώτω χρόνω μετρίως έχνους, τὸ νούστμα δὲ περί την έβδ. είζοζ, μετέπεσε D. - οίσιν εύδ. ούχ εξ άρ. ή φρενίτις ήρ. περί πρώτην ήμέραν, άλ. μετρ. έχ. έν τ. πρ.χρ., περί τ. έβδ. είςόζ. το νόσημα μετέπεσεν Merc. - Cette phrase, qui manque dans presque tous les manuscrits, a été l'objet de quelques tentatives de correction de la part de Mercuriali et de Van der Linden, Avant de les apprécier, il faut rapporter le Commentaire de Galien : « A ceux auxquels la phrénitis commença vers le troisième ou le quatrième jour, et chez qui elle fut entrecoupée par une crise incomplète; mais les malades n'eurent pas l'extrême acuité de la phrenitis; car nous avons dejà vu de pareilles phrenitis. » Οίς μέν περί τέν γ ή τετάρτην ήμεραν πρζατο, διεκόπη δε μεταζύ, κρίσεως ήμερροπου γενομενης. το δε σφοδρώς όξυ της φρενίτιδος σύκ έσχον οι νοσούντες. La difficultó me parait être d'accorder ce commentaire , que j'ai traduit mot-à-mot , avec le texte d'Hippocrate. Ce commentaire dit que la phrénitis commença vers le troisième ou le quatrième jour, etqu'elle sut entrecoupée d'une crise incomplète. Or, il n'est pas question de l'intercurrence d'une crise incomplète dans le passage hippocratique tel que ledonne le texte vulgaire. Mais j'ai cru qu'on pourrait retrouverle sens du commentaire de Galien , en ne mettant qu'une virgule après elassitation, au lieu du point que mettent les éditions. En effet, la phrase ainsi ponctuée signifie, qu'il y eut des phrénitis qui se jugèrent vers le vingtième jour, et que ce furent celles qui, n'ayant commencé que vers le troisième ou quatrième jour, eurent de l'acuité vers le septième jour. On peut croire que Galien a regardé cette acuité du septième jour comme une crise incomplète, qui renvoya la solution du

# ÉPIDÉMIES, PREMIER LIVRE.

το νουσημα μετέπεσεν. Πλήθος ' μέν οὖν τῶν ' νουσημάτων εξένετο' ἐχ δὲ τῶν χαμνόντων ἀπέθνησχον ' μάλιστα μειράχια, 4 νέοι, ἀχμάζοντες, λεῖοι, ' ὁ ὑπολευχοχρῶτες, ' ὁ ἰδυτριχες, ' μελανότριχες, ' ὁ μελανότριχες, ' ὶ ἀχνότριχες, ' ὶ ἀχνότριχες, ' ὶ ἀχνότριχες, ' ὶ ἀχνότριχες, ' ὰ ἐπὶ τὸ ράθυμοι ' ΄ βεδιωχότες, ' ἱ ἀχνότρικοι ' ΄ τρηχύτωνοι, τραυλοί, ' ΄ ὁργίδιοι ' ΄ καὶ γυναίχες πλεῖσται ἐχ ' ΄ τουτέου τοῦ ' ΄ ε ἔδεος ἀπέσνησχον. 'Εν δὲ τῆ ' ὁ χαταστάσει ταύτη ' ΄ ἐπὶ σημείων μάλιστα τεσσάρων διεσώζοντο οἶοι γὰρ ' ΄ ἡν ἡ διὰ ' ἐ ἐποῦν ' ἐ αἰμορραγῆσαι, ' κατὰ χύστιν οὖρα ' ⁴ πουλλά, χαὶ ' ὁ πούλλήν ' ὁ ὑπόστασιν χαὶ χα

mal au vingüème. Ce qui donne quelque appui à cette explication, c'est qu'il faut entendre le commentaire même de Galien comme sc rapportant à la phrase qui précède, ou admettre que le texte y est altéré. En effet la phrase commence par un relatif (c̄t), lequel n'est passuiri d'une proposition principale. Jesupposeque cette proposition principale estdans la phrase qu'il a commentécimmédiatement auparavant, c'est-à-dire for: δ'εξα καὶ είκασταζιασν. Cette supposition étant la même que celle que j'ai été forcé de faire pour le passage même du texte hippocratique en raison d'une construction semblable, elles m'ont paru se fortifier l'une l'autre.

\* Δε pro μεν εύν quædam άντίγραφα Gal. tempore. - Les uns, dit Galien. écrivent πληθος δε των νοσημάτων έγενετο, et alors ils entendent que Hippocrate ne veut parler ici que des seules phrenitis, à l'histoire desquelles il ajoute quelques détails. Les autres écrivent πληθος μέν εδν έγένετο των νοσιμάτων, et ils entendent que Hippocrate parle non-seulement des phrénitis, mais encore de toutes les maladies dont il a fait mention dans cette constitution. » Galien se plaint de cette amphibologie; et il ajoute que ce n'est pas la seule que présente cette phrase. En esset, quand Hippocrate dit que les malades qui succombèrent furent des jeunes gens, des hommes dans la force de l'age, etc., on ne sait si la mortalité fut grande parmi eux , parce qu'ils furent de préférence atteints de la phrénitis qui, dans cette constitution, était fort dangereuse, ou si parmi les sujets atteints de phrénitis, ce furent les individus de ces différentes catégories qui moururent en plus grand nombre. - 2 vouσημάτων Lind. - νοσ. vulg. - 3 μάλιστα om. Λ. - 4 Dans ACFGRIJ KR', Ald., Frob., Merc., νέει est rapporté à ἀκμάζεντες. — 5 ὑπολευκόχρωτες Chart. - ὑπὸ λευκῶ χρῶτες Α. - λευκοχρῶτες CFGHIJK. - λευκογροεύντες DO', Lind. - 6 έκτεταμένας έχοντες τρίχας καὶ μὴ ούλας καὶ σκολιάς gloss. FG. — 7 μελ. om. R' restit. cum καί. — " μελ.

ceptible; il mourut aussi beaucoup de femmes qui présentaient les mêmes conditions. Sous l'influence de la constitution atmosphérique dont il est ici question, on observa quatre signes particulièrement salutaires: ce furent ou des épistaxis favorables, ou l'évacnation d'urines abondantes et qui offrirent un sédiment considérable et de bonne nature, ou un flux de matières bilieuses qui survenait à temps, ou l'apparition de phénomènes dysentériques. Chez plusieurs, il arriva que le mal ne fut pas jugé par un seul de ces quatre signes, mais la plupart passèrent par toute cette série de symptômes, et, quoiqu'ils parussent aller plus mal, cependant tous ceux chez qui on les observa échappèrent. Les femmes et les jeunes filles présentèrent aussi tous les symptômes qui vien-

om. J. - ante μελ. addit καὶ Gal. in textu. - 9 πσυχή pro oi είκη R!, Gal. in textu, Chart., Merc. in marg., Lind. - 10 foux pro sixn Freind. - " καί om. J. - " βεβιωκώτες C. - " ante ίσχν. addit ύψόφωνο: vulg.; ὑψώφωνο: 1. - ὑψόφωνο: om. AC (R' restit. alia manu). - Galien, dans son Commentaire, après avoir parle de ci είκη και έπι τὸ ράθυμον βεβιωχότες, dit qu'il lui reste à parler des τοχνοφώνων, des τραχυφώνων, des τραύλων et des έργίλων. Il ne fait donc aucune mention des uticavos de notre texte vulgaire. Cela joint au silence de trois manuscrits m'a déterminé à rejeter ce mot. — 14 τραχύφωνοι om. R' restit, alia manu în marg. - τραγύφωνοι gloss., τραγείαν έχοντες τὰν φωνάν gloss. FG. - 15 dayidas om. R' com dayidas (sic) in marg. alia manu. - δργήλοι (sic) Gal. in textu. - 16 καί γυν. ΛCR', Gal. in textu, Chart. - γιν. δέ pro καί γιν. vulg. - Galien, dans son Commentaire, repétant cette phrase, met aussi καὶ γυν. - 17 τούτου AR', Gal. in textu, Chart. - τεύτευ gloss. FG. - Galien se plaint encore ici de la construction qui ne permet pas de savoir si έκ τουτέου τοῦ εἴδεος se rapporte à tout ce qui précède, ou seulement à la dernière qualification énoncée, c'est-à-dire à έργίλοι. - 18 είδους D (G cum είδεος supra lineam). - 19 ταύτη κατ. pro τη κ. τ. A mutat. in ταύτη τη καταστ. — 20 έπισημείων F. — 21 τη om. ACR', Gal. in textn, Chart., Lind., Freind. - 22 post & addunt ×αλῶ; ACR', Merc. in marg., Gal. in textu, Chart., Lind. — 23 ήμερράγησεν Α. - ήμορράγησαν R', Gal. in textu, Chart. - αίμοξράγησεν Freind. - αίμοδράγησαι Merc. in textu. - αίμοδραγήσαι (sic) Lind. -<sup>24</sup> πουλλά DJ. -πολλά vulg. — <sup>25</sup> πουλήν D. - πολλήν vulg. — <sup>26</sup> καί **καλ. ὑπ. Λ.** 

λὴν ' ἔχοντα ἔλθοι, ἢ ' κατὰ ' κοιλίην ταραχιόδεα, ⁴ χολώδεα, επικαίρως, ἢ ' δυσεντερικοί ' γενοίατο' ' πολλοΐσι δὲ ' ξυνείπττε μὴ ἐρ' ἔνὸς κρίνεσθαι τῶν ὑπογεγραμμένων σημείων, ἐπικτε μὴ ἐρ' ἔνὸς κρίνεσθαι τῶν ὑπογεγραμμένων σημείων, ἐλλὰ διεξιέναι διὰ πάντων ' ' τοῖσι πλείστοισι, καὶ ' ' δοκέειν ἐμν ἔχειν ὀχληροτέρως: διεσώζοντο δὲ πάντες, οἶσι ταῦτα ' <sup>3</sup> ξυνεμπίπτοι. ' ⁴ Γυναιξὶ δὲ ' <sup>5</sup> καὶ παρθένοισι ' <sup>6</sup> ξυνέπιπτε μὲν καὶ τὰ ὑπογεγραμμένα ' <sup>7</sup> σημεῖα πάντα ἢσι δὲ ' <sup>8</sup> ἢ ' <sup>9</sup> τουτέων τι καλῶς γένοιτο, ἢ τὰ γυναικεῖα <sup>30</sup> δαψιλέως ἐπιφανείη, διὰ <sup>21</sup> τουτέων ἐσώζοντο, καὶ ἔκρινε, καὶ <sup>22</sup> οὐδεμίην <sup>23</sup> οἴδα <sup>24</sup> ἀπολομένην, ἢσι τουτέων τι καλῶς γένοιτο. Φίλωνος γὰρ <sup>25</sup> τῆ θυγατρὶ ἐκ ρινῶν <sup>26</sup> λαῦρον <sup>27</sup> ἐρρύη, ἐδδομαίη <sup>28</sup> δὲ <sup>29</sup> ἐοῦσα ἐδείπνησεν ἀκαιροτέρως, <sup>30</sup> ἀπέθανεν. <sup>31</sup> Οἴσιν <sup>32</sup> ἐν <sup>33</sup> πυρετοῖσιν <sup>34</sup> ὀξέσι, μᾶλλον <sup>35</sup> δὲ καυσώδεσιν, <sup>36</sup> ἀέκουσι δάκρυα <sup>37</sup> παραβρεῖ, <sup>38</sup> τούτοισιν <sup>30</sup> ἀπό ρινῶν <sup>40</sup> αἰμορραγίην προσδέχεσθαι, <sup>41</sup> ἢν καὶ τάλλα μὴ όλεθρίως ἔχισσιν. <sup>42</sup> ἐπεὶ <sup>43</sup> τοῖσί γε <sup>44</sup> φλαύρως <sup>45</sup> ἔχουσιν, <sup>46</sup> οὐχ

<sup>1</sup> Εχοντα om. (D restit. alia manu) FGIJK. — <sup>2</sup> κατακοιλίην F. — 3 κοιλίαν gloss, F. - 4 γολώδεσιν ACDFGHIJK, Ald. - 5 έπικαίρως om. R' restit. alia manu. - 6 δυσεντερικά Lind., Freind. - 7 γένοιντο (R' mutat, alia manu in γενείατο), Gal. in textu, Chart. - 8 πολλοίς R', Gal. in textu, Chart. - 9 συνέπιπτε A (R' mutat. alia manu in ξ.). - ξυνέπιπτεν C. - ὑφ' pro ἐφ' R', Gal. in textu, Chart .- 10 τοῖς πλείστοις gloss. G. - πλείστοισιν C. - " δοκέει CD. - δοκεί R' mutat. alia manu in δοκέειν.-νομίζειν gloss. G .- 12 ήμεν R' mutat. alia manu in μέν. - 13 συμπίπτει A (R' mut. alia manu in ξυμπίπτει).- ξυμπίπτει Gal. in textu, Chart.ξυνέπιπτε Lind., Freind.— '4 γυναιζί.... άκαιροτέρως, ἀπέθανεν om. R' restit. alia manu. - 15 καί om. R', Gal. in textu, Chart. - παρθένοισιν C. -<sup>16</sup> συνέπιπτε A, Gal. in textu, Chart. - ξυνέπιπτεν C. — <sup>17</sup> πάντα σημ. D. — 18 εί pro η Α. — 19 τουτέων C. - τούτων vulg. — 20 δαψιλέως DFIIIJKR', Gal. in textu, Chart., Freind. - δαψιλώς vulg. - 21 τούτων AFGJR', Ald., Gal. in textu, Chart. - 22 ούδεμέην Cod. Barocc. ap. Freind. - οὐδεμίαν vulg. - οὐδὲ μίαν FIR'. - 23 οἶδα om. R'. -- 24 απολομένην Α. - απολουμένην vulg. - απολλομένην C. - απολλυμένην Merc. in textu, Freind. - ἀπολυμένην Lind. - τούτων vulg. - 25 τη om, C.θυγατήρ pro τ. θ. Α. - 26 λάβρον ΑΗ. - λάβον D mut. alia manu in λάβρον. — 27 έκρύη R'. — 28 δέ om. ACF. — 29 έοῦσα ACDFGHIJ KR', Gal. in textu, Chart. - οδοα vulg. - 30 addit και ante άπ. Lind. - 31 olot R', Gal. in textu, Chart. - oxogotory Gal. in cit., t. 5, p. 453,

nent d'être décrits; celles chez qui quelqu'un de ces signes se montra favorablement, ou dont les menstrues coulèrent avec abondance, furent sauvées par ces phénomènes qui jugèrent la maladie. A ma connaissance, aucune ne mourut de celles chez qui un de ces symptômes se manifesta d'une manière favorable; car la fille de Philon eut, il est vrai, par les narines une abondante hémorrhagie, mais au septième jour elle dîna à contre-temps et mourut. Chez ceux qui dans les fièvres aigues et surtout dans les fièvres ardentes versent involontairement des larmes, il faut attendre une hémorrhagie par les narines, à moins que les autres signes ne soient de funeste augure; car, si l'état est manvais, ce n'est pas une hémorrhagie, c'est la mort que les larmes présagent. Les parotides douloureuses qui se formèrent dans des fièvres, ne se résolurent ni ne suppurèrent chez quelques malades, bien que la sièvre eût cessé d'une manière critique; dans de tels cas, la tumeur parotidienne fut enlevée ou par une diarrhée bilieuse, ou par la dysenterie, ou par le dépôt formé dans

<sup>1. 6 (</sup>Comm. I in Epid. 6). - 52 p.ev R' mut. alia manu in &v. -33 πυρετοΐσι καυσώδεσι μάλλον, et alia manu πυρ. έξ. μάλ. καυσώδεσιν R'. - πυρετοίς Gal. in cit. ibid. - 34 εξέσιν ΑΚ. - 35 δε Α, Gal. in cit. ibid. - δε om. vulg. - 36 άέκουσι Gal. in cit. ibid. - άέκουσιν Λ. - ἀεκεύσια CDHIJK, Gal. in textu, Chart. - ἀκεύσια vulg. - ἀκεύσια F ex emend. aliena. - déxoust étant donné par A et par la citation de Galien, c'est sans doute à ce mot qu'il faut rapporter la glose d'Érotien : άέχουσιν, οὐ βούλονται (p. 46, ed. Franz). — 37 παραρεί Α. - παρραρρεί C. - ἀπορρεί (R' mutat. alia manu in παραρρεί), Merc. in marg., Gal. in textu, Chart. - 38 τουτέσισιν Lind. - 39 απ. β. om. A. - 40 αίμορραγίαν R', Gal. in textu. - αίμορραγίαν gloss. G. - 41 ην μη καί τ'άλλα όλ. έχ. DQ', Lind. - τη καὶ τ'άλλα (τὰ άλλα R', Gal., Chart.) όλ. μὴ έχ. AR', Gal. in textu, Chart. - ἢν μῆτ' ἄλλο όλ. ἔχ. Gal. iu cit. -- ⁴° ἐπὶ Λ shutatum in ἐπεί. - ἐπεῖ (sie) R'. - ἐπεὶ DK, Gal. in textu, Chart., Freind. - ἐπὶ vnlg. - Voyez, pour une locution semblable, p. 614, l. 3. — <sup>43</sup> τεἴσί γε Η, Lind. - τεἴσι γε ΛCDR', Gal. in textu, Chart. - τοις γε vulg. - τοισι δέ Gal. in cit. ibid. - 44 φαύλως J. 45 έγωσιν FGI. - 46 οὐν' ADFHI.

αίμοβραγίην, ἀλλὰ θάνατον ' σημαίνει. 2 Τὰ 3 παρὰ τὰ ὧτα ἐν πυρετοῖσιν ἐπαιρόμενα μετ δδύνης, ἔστιν οἶσιν ἐκλείποντος τοῦ πυρετοῦ 5 κρισίμως 6 οὖτε 7 καθίστατο, 8 οὖτε 9 ἐξεπύει, 10 τουτέοισι '' ὀιάβροια χολωθέων, ἢ δυσεντερίη, ἢ παχέων οὐρων ὑπόστασις γενομένη, 12 ἔλυσεν, '3 οἶον 'Ερμίππο, τῷ '4 Κλαζομενίφ. Τὰ δὲ 15 περὶ τὰς 16 κρίσιας, ἐξ ὧν καὶ '17 διεγιγνώσκομεν, '8 ἢ δμοια ἢ ἀνόμοια: '9 οἶον οἱ δύο 20 ἀδελφεοὶ, 21 cl ἢρξαντο ὁμοῦ τὴν αὐτὴν ὅρην κατέκειντο 22 παρὰ τὸ 23 θέατρον 24 'Επιγένεος 25 ἀδελφεοί, 26 τουτέων 27 τῷ πρεσδυτέρφ ἔκρινεν 28 ἔκτῃ: τῷ δὲ νεωτέρφ, \*9 ἔδδόμη: 30 ὑπέστρεψεν 31 ἀμφοτέροισιν δμοῦ τὴν αὐτὴν ³2 ὅρην,

2 Σημέγειεν R' mut, alia manu in σημαίνει, - 2 τα om, R restit. alia manu. - 3 περί R', Gal. in textu, Chart. - 4 πυρετοίσιν ACR', Gal. in textu, Chart., Lind. - πυρέττουσιν vulg. - πυρέτουσιν F ex emend. - πυρέωσιν ΙΙΚ. - πυρέωσι Ι. - έμπυέωσιν pro έν. π. D. - έμ.πυέωσι Q'. — 5 κριτοίνως A. — 6 addit έστιν ante ούτε R'. — 7 καθίσταται R', Gal. in textu, Chart. - 8 ουτ' Gal. in textu, Chart. -9 έξεπύη J. - έξεπυεί R' mut. alia manu in έξεπύει. - το τούτοισι AR', Gal. in textu. - τουτέσισιν C. - " διάρροιαι ACDFGHIJK, Ald., Frob. . Merc. in textu. - Foes a χολώδεων, sans doute par une saute d'impression. Les manuscrits que j'ai ici à ma disposition (excepté I qui a γολωδεων sans accent), et toutes les éditions ont γολωδέων. - 12 έλυσεν A. - έλυσε R', Gal. in textu, Chart. - λύει vulg. - λείη Η. - 13 οΐον.... Κλαζομενίω om. R' restit, alia manu. -14 κλαζομενώ DFGIJKR'. - κλαζομένω C, Gal. in textu. -- 15 παρά D. .... 16 κρίσηας C. .... 17 διεγινώσκομεν A. .. εγινώσκομεν Gal. in cit., t. 3, p. 436, et exemplar antiquissimum ap. Foes in not. διαγινώσκομεν vulg. - 18 εί AR', Gal. in textu, et in cit. ib., idem exemplar ap. Foes. - κατά τι μέν όμοια, κατά τι άνόμοια sine διεγ. exemplar recentius ap. Foes; cette variante n'est pas autre chose que la paraphrase que donne Galien de ce passage dans son Commentaire. - 19 cion of R' restit. alia manu. - 20 άδελφεοι ACDFGHJK, Lind., Freind. - άδελφέοι vulg. - άδελφοι R', Gal. in textu, et in cit. ibid., Chart. - 21 cf A. - zai pro cf R', Gal. in textu, Chart. - cf om. vulg. - Van der Linden, et, à son exemple, Freind disposent autrement la phrase: ἀδελφεοί, οί (οί Freind) κατέκειντο περί το θέατρον Επιγένεις (sinc άδελφ.), και πρξαντο όμου την αυτήν ώρην. — 22 παρά om. R' cum περί restit. alia manu. - 23 θέητρον C. - Galien dit, t. 5, p. 395, l. 21, que certains commentateurs disputaient pour savoir s'il ne valait mieux écrire θέητρον que θέατρον. Peut-être dans ce passage de Galien, faut-il lire θέρετρον, et non θέητρον. Voyez la fin de la note. - θέρετρον A. - Cette variante fourdes urines épaisses; c'est ce qui arriva à Hermippe de Clazomène. Le cours des crises qui nous fournissait aussi des signes diagnostiques, eut des points de ressemblance et de dissemblance. Tel est, par exemple, le cas des deux srères qui tombèrent malades en même temps; c'étaient les frères d'Épigène, ils logeaient auprès du théâtre; l'aîné eut une crise le sixième jour, le cadet le septième; la récidive se sit chez tous les deux en même temps; et il y avait eu une intermission [de six jours pour l'un, de cinq jours pour l'autre]; à dater de la récidive, la crise définitive se sit pour tous les deux au bout de cinq jours, en tout dix-sept jours de maladie. Chez la plupart il y eut une crise le cinquième jour, une intermission de sept jours et une crise le cinquième jour

nie par A nous donne le moyen de corriger à la fois le Commentaire de Galien et un article de son Glossaire. « Quelques-uns, dit-il, écrivent non pas θέατρον, mais θέρατρον, afin d'avoir à expliquer qu'il v a un lieu appelé ainsi du verbe θέρεσθαι. » Il est évident qu'il faut lire θέρετρεν dans ce commentaire, et non θέρατρον. Dans son Glossaire, il explique ce mot, et il dit: « Θέρετρον, lieu propre à servir de résidence pendant l'été; quelques-uns écrivent Oévepey. » Il faut sans doute lire θέατρον, et non θέντρον, mot qui n'a pas de sens. Car, du moment que le manuscrit A a donné le lieu précis où se trouvait la leçon déserges, et οù θέατρον était la leçon la plus suivie, il est tout-à-fait probable que Galien, dans sa glose, après avoir explique le mot θέρετρον, a voulu dire qu'au lieu de θέρετρον, on lisait aussi θέατρον. - 24 έπὶ γένεος ΑCDHK. - περιγένους, vel δίωνος, vel θέωνος quædam αντίγραφα Gal. tempore. - 25 άδελφεοί ACDH, Gal. in cit. ibid. - άδελφέα vulg. - άδελφεν J R'. - ἀδελφέη K. - La plupart des traducteurs rapportent θέατρον à Επιγένεις; mais cela est contraire au Commentaire de Galien, qui dit: « Il n'y a aucune différence pour la doctrine des crises, de quelque manière qu'on écrive de tels noms propres (il s'agit de θέαπρου); et en esset, soit que ces deux malades sussent frères de Périgène, ou de Dion, ou de Théon, l'observation médicale est la même; mais ceux qui ne peuvent pas donner de bonnes explications scientifiques, se tournent vers ces minuties. » — 26 τεύτων Α (R' mut. in τουτέων). — 27 τῷ om. A restit. alia manu. - 28 έκταίω AR', Gal. in textu, et in cit. ibid., Chart. - ς C .- 29 έβδομαίω AR', Gal. in textu, et in cit. ibid., Chart. - ζ CFGI. - 30 ὑπέστρεψαν R' mut. in ὑπέστρεψεν. - 31 άμφοτέροις Gal. in cit. ibid. - 32 doz. Gal. in cit. ibid.

\* καὶ ² διέλιπεν ἡμέρας ³ πέντε' ἐχ δὲ τῆς ⁴ ὑποστροφῆς, 5 ἐχρίθη ἀμφοτέροισιν διροῦ τὸ ⁶ ξύμπαν ? ἐπταχαιδεκαταίοισιν. 8 Ἐχρινε δὲ τοῖσι πλείστοισιν ἐχταίοισι, διέλιπεν ἔζ' ἐχ δὲ τῶν 9 ὑποστροφέων, ¹⁰ ἔχρινε ¹¹ πεμπταίοισιν. Οἴσι ¹² δὲ ἔχρινεν ¹³ ἔδδομαίοισι, ¹⁴ διέλιπεν ¹⁵ ἐπτά' ἐχ δὲ τῆς ὑποστρὸφῆς, ¹⁶ ἔχρινε '7 τρίτη. Οἶσι ¹³ δὲ ἔχρινεν ¹⁰ ἐδδομαίοισι, ²⁰ διαλιπόντας ²² τρεῖς, ἔχοινεν ²² ἐδδόμη. ²³ Οἴσι ²⁴ δὲ ²ῦ ἔχρινεν ²⁶ ἑχταίοισι, ²² διαλιπόντας

\* Καί om. CFGHIJR', Gal. in textu, et in cit. ibid. - \* διέλειπεν A, Merc. in textu. — 3 post ήμ. addunt έζ μέν τῷ ἐτέρῳ, τῷ δὲ ἐτέρῳ τμέρας Merc. in marg., exemplar unum ap. Foes in notis, et Liud. -Cette addition est une correction faite conformément au Commentaire de Galien. En effet, cet auteur remarque que les deux frères tombèrent malades en même temps; que l'ainé eut une crise au 6° jour et le cadet au 7°; que la récidive cut lieu chez l'un et l'autre en même temps; que, par conséquent, l'intermission ne peut pas avoir été de cinq jours pour tous les deux, et qu'elle a du être de six jours pour le premier, et de cinq pour le second. Galien ajoute que cette erreur, qui, dans le fait, est évidente, est due sans doute au premier copiste, de l'exemplaire duquel elle s'est transmise dans toutes les copies subséquentes, genre de faute qui n'est pas rare dans les livres d'Hippocrate et de plusieurs autres, et il propose d'intercaler les mots qui de son Commentaire ont passé à la marge de Mercuriali, et dans l'édition de Van der Linden. J'aurais aussi adopté cette correction palpable si je n'avais préféré conserver ici un texte défectueux sans doute, mais qui a toujours été tel depuis la première copie des livres hippocratiques. Seulement j'ai mis, dans la traduction, entre crochets, cette addition proposée par Galien et nécessaire au sens.—4 ἐπιστροφης DFG (H mut. alia manu in ύπ.) IJK, Ald.— 5 έκκρίθη R'.— 6 σύμπαν AR', Gal. in textu, et in cit. ibid., Chart. - 7 δεκαεπτά D. - έπτακαίδεκα  $J_* - ιζ$  CFGIHK. - έπτακαιδεκαταίους  $R'_* -$  έπτακαιδεκαταίοις Gal. in textu. - 8 έκρ. δέ τοις (τοισι Lind.) πλείστοισιν έκταίοισιν, διέλιπεν (διέλιπον Lind.) έξ Gal. in cit. t. 5, p. 456, et duo Codd. antiquissimi ap. Foes. in not., Lind. - έκρ. δὲ τοῖσι πλείστοισιν έκταίοις, δ διελειπεν έξ Α. - έκρ. δε τοίσι πλείστοισιν έκταίοισι, διελιπε πεμπταίοισιν Gal. in cit. in Comm., t. 5, p. 374. - έκρ. δὲ τοῖσι πλείστοισι (πλείστοισιν C) πέμπτη (πεμπταίοις R', Gal. in textu, Chart.; ε C), διέλιπεν (διέλειπεν FG, Frob.) έβδόμη (έβδομαίας R', Gal. in textu, Chart.; ζ C) vulg. - ἔχρινε..... Ανταγόρεω om. R' restit. alia manu. - Ce qui m'a déterminé à modifier le texte vulgaire, c'est la concordance de la citation de Galien avec A. - 9 ὑπεστροφῶν Gal. in cit., t. 5, p. 456. -

à partir de la récidive. Ceux qui eurent une crise le septième jour, eurent une intermission de sept jours, et une crise le troisième après la récidive. Ceux qui eurent une crise le septième jour, eurent une intermission de trois jours, et une nouvelle crise au bout de sept. Ceux qui eurent une crise le sixième jour, eurent une intermission de six jours et une reprise de trois, puis une nouvelle intermission d'un jour, une nouvelle reprise d'un jour, et le mal fut jugé; c'est ce qui arriva à Évagon, fils de Daitharsès. Ceux qui eurent une crise au sixième jour et une intermission de

10 ехричен С. — 11 ператтайн; А. - ператтайны R', Gal. in textu, Chart. - 12 8' AR', Gal. in textu, et in cit., t. 3, p. 436, Chart. -13 ξβδομαίσταν C. — 14 διέλειπεν A.G. Frob., Merc. in textu. – διέλιπε R', Gal. in textu. – διέλοιπεν C. — 15 έπτὰ Gal. in cit., t. 3, p. 436. - ζ ADII. - έβδομη vulg. - έβδομαίσισιν R', Gal. in textu, Chart. -S'agit-il d'une intermission arrivée le 7º jour comme le dit le texte vulgaire, ou d'une intermission qui dura sept jours comme le disent trois manuscrits? Le Commentaire de Galien tranche la question. Après avoir parlé de la crise au 6º jour chez la plupart, avec une intermission de six jours, et une récidive de cinq, il ajoute : « L'auteur a consigné des solutions diverses, toutes circonscrites dans une durée de dix-sept jours. » Αλλας κρίσεις έγραψε πολυειδείς, άπάσας τη έπτακαιδεκάτη περιγραφομένα; ήμέρα. Il faut denc trouver, dans toutes les différentes solutions que Hippocrate rapporte, une durée de dix-sept jours, en comptant la durée de l'invasion primitive, celle de l'intermission, et celle de la récidive. Ce sera avec cette règle que je jugerai les variantes des dif férents manuscrits. — 16 έκρίνετο G. — 17 τριταίοις A. - τριταίοισι R', Gal. in textu. - τριταίοισιν Chart. - τριταίους Gal. in cit., t. 5, p. 456. - 18 δ' AC. - 19 έβδόμη DGJK. - ζ CFIII. - 20 καὶ διαλείποντα; C G. - διαλείποντα Α. - διαλίποντας (sic) D. - διαλίποι probabiliter I mut. in διαλίποντας (sic). — 21 γ C. - τρίς Λ. - την τρίτην vulg. - την y DFGI. - D'après l'observation de Galien consignée plus haut, note 15, il s'agit non du 3º jour, mais de trois jours. - 22 ζ CDFGH. - έβδομαίσισι R', Gal. in textu, Chart. - έβδομαίσις A. - Galien, dans sa citation, t. 3, p. 436, ne parle pas de ce mode avec une attaque de sept jours, une intermission de trois, et une récidive de sept. Mais en place, il en rapporte un autre avec invasion de cinq jours, intermission de sept, reprise de trois, intermission d'un, reprise d'un, et solution définitive. en tout dix-sept jours. Voici les termes de sa citation: Θίσι δε πεωπταί\* εξ, ελάμβανε \* τρισίν \* διέλιπε μίαν, 4 μίαν ελάμβανεν, έχρινεν, οἶον Εὐάγοντι τῷ 5 Δαϊθάρσος. Οἶσι 6 δὲ ἔκρινεν 7 ἐκταίσισ, 8 διέλιπεν 9 ἐπτά ἐκ δὲ τῆς ὑποστρορῆς, ἔκρινε 10 τετάρτη, οἴον τῆ \*\* Άγλαίδου θυγατρί. Οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι τῷν νοσησάντων, ἐν τῆ καταστάσει ταὐτη, τούτῳ τῷ τρόπῳ διενόσησαν καὶ οὐδένα οἶδα τῷν περιγενομένων \*\* ῷτινι \*\* οὐγ ὑπέστρεψαν \*\* ⁴ αἱ κατὰ λόγον ὑποστρορὰὶ γενόμεναι καὶ διεσώζοντο πάντες οῦς \*\* ἐγὼ οἶδα, οἶσιν \*6 αἱ ὑποστρορὰὶ διὰ τοῦ '1 εἴδεος τούτου γενοίατο οὐδὲ τῷν διανοσησάντων \*8 διὰ τούτου τοῦ τρόπου \*9 οὐδενὶ οἶδα ὑποστρορὴν γενομένην πάλιν. \*Εθνησκον \*0 δὲ \*\* ἐν τοῖσι \*\* νουσήμασι \*\* τούτοισιν οἱ πλεῖστοι, \*\* ἐκταῖοι, οἶον \*\* Ἐπαμινών-δας, καὶ \*\* Σιληνὸς, καὶ Φιλίσκος δ \* Αντκγόρεο. \*\* Οἶσι \*\* δὲ

εισι, διέλιπεν έπτά ελάμβανε δὲ τρεῖς, διέλιπε μίαν, ἐπελάμβανε μίαν, ἔκρινε. Foes, dans ses notes, dit que son manuscrit très aucien (Codex noster manu scriptus antiquissimus) porte aussi ce mode de solution (alterum hic membrum adscribit); je le rapporte parce qu'on y trouve quelques variantes avec la citation de Galien. Οἶσι δ'ἔχρινεν πεμπταίεισι, διέλιπεν έβδομαίεισι, ελάμβανε τριταίεισι, διέλιπε μίαν, ἐπελάμβανε καὶ ἔκρινε μίαν. Je n'ai pu me décider à substituer ou à intercaler cette phrase contre l'autorité de tous les manuscrits que j'ai ici à ma disposition. — 23 d'at δὲ είδι δὲ (sic) C. — 24 δ' AR', Gal. in textu. — 25 ἔκεπεν JR', Gal. in textu et in marg. ἔκρινεν Chart. – ἔκρ. om. D. — 26 ἔκτη DJK. – ζ CFGHI. — 27 διαλείποντα Α. – διαλείποντας C. – μείναντας gloss. FG. – διέλιπε δὲ Gal. in cit., 1. 5, p. 436.

¹ Êξ A, Gal. in cit. ibid. - ς CDFGIK. - ἔκτην vulg. - Même remarque que plus haut; c'est le nombre cardinal, et non l'ordinal qu'il faut ici. — ³ τρισίν Α. - γ CFGIIIK. - τριταίους R', Gal. in textu, Chart. - τρίτη vulg. — ³ διέλειπε μίαν Α. - διέλιπε α Gal. in cit., ibid. - διέλιπε μίαν ζ C. - ciσι διέλιπε α DFGHI. - ciσι διέλιπε πρώτη J, Ald. - ciσι δὶ (δ' Frob., Merc., Chart.) ελιπε (έλειπε R', Gal., Chart.) πρώτη (α K) vulg. - Il est évident que le texte vulgaire avec ciσι δὲ est inintelligible, et il a induit en erreur Grimm, qui a fait de cette fin de phrase un nouveau mode de crise. Le texte de A est le véritable, car il donne les dix-sept jours spécifiés par Galien; six jours de première invasion, six jours d'intermission, reprise de trois jours, intermission d'un jour, nouvelle reprise d'un jour, et crise, en tout dix-sept.

sept jours, eurent une nouvelle crise le quatrième après la récidive; cela se vit chez la fille d'Aglaïdas. Tel fut le cours des symptômes que présentèrent la plupart des malades durant cette constitution; parmi ceux qui réchappèrent, je n'en connais aucun chez qui les récidives n'aient pas suivi cet ordre; et tous ceux chez qui elles furent ainsi réglées furent sauvés; depuis, aucun de ceux chez qui les choses avaient procédé de la sorte, n'eut de rechute. Dans ces maladies, ceux qui moururent, succombèrent communément le sixième jour, comme Épaminondas, Silène, et Philiscus fils d'Antagoras. Ceux chez qui il se forma des parotides, eurent, il est vrai, une crise le vingtième jour, mais ces tumeurs s'éteignirent chez tous sans suppuration, et il survint des phénomènes du côté de la vessie; elles suppurèrent chez Cratistonax qui demeurait près du temple d'Her-

- 4 μίαν ελάμβανεν, έχρινεν A. - μίαν ελάμβανεν, εχρίνετο C. - και α έλσμβανε (τὰν ιζ αὐτὰν δηλονότι) καθ' ήνπες καὶ έκρινεν Gal. in cit. ibid. ελάμβανε καὶ έχρινε πρώτη (μία FIIIJK; μίαν R', Gal, in textu et in marg. πρώτη; α DG) vulg. - Il est encore évident ici que le texte de A est le véritable; surtout le #26078 du texte vulgaire est inintelligible. -5 δαί θαρσές Α. - Δείθαρσέως C. - Δείθάρσους vulg. - δαϊφάρσους D FGHIJKR', Ald., Gal. in textu, Chart. — 6 δ' AC. — 7 έκταίασι AR'. Gal. in textu, Chart. - έκτη J, Lind., Freind. - ζ vulg. — 8 διέλειπεν AC. - 9 ζ vulg. - έζ A. - έβδόμη FIG, Lind., Freind. - έβδομαίοισιν R', Gal. in textu, Chart. - " & C. - Terapraision R', Gal. in textu, Chart. - 11 ayaides A. - aylaides K. - 12 6 the Lind., Freind. ον τινα volg. - ον C. — 13 οὐχ' AFGI. — 14 αἰ κατὰ λόγον Α. - κατὰ λόγον αί vulg. — 15 κάγὸ A. - ante έγὸ addunt καὶ CDFGIJK, Ald. — 16 al ACDFGIK, Ald., Merc. in textu, Gal. in textu, Chart. - av pro al vulg. — 17 είδους D. — 18 διαπούπου F. - ούδενί διά πούπου ποῦ τρόπου Gal. in eit., 1. 3, p. 437. — 19 οὐδέν FG. — 20 δ' C. — 21 έν om. A. - 22 voorquast AD. - voorquaste C. - voorquast Lind., Freind. - νευστήμιαστο vulg. - 23 τούτοις Α. - τούτοιστο om. CDFGHIJKR', Gal. in textu. - 24 beraici; A. - 5 C. - δι' berng huspas gloss. FG. -25 επαμεινώνδας CJ. - επαμινώνδας HR'. - επαμεινώνδας I cum ι supra ει. —  $^{26}$  σιδηνός A. – σήλινος (sic) C. —  $^{27}$  άνταγερέω A. – αύτα γέρεω R'. - 28 cig gloss. FG. - 29 δέ om. D. - δ' έπί R' mut. alia manu in δε παρά sine τά. - τά om. Gal. in textu, et in cit., t. 5, p. 437. τὰ ' παρὰ τὰ ὧτα ' γενοίατο, ' ἔκρινε μὲν ' εἰκοσταίοισι, ' κατέσδη δὲ 6 πᾶσι, 7 καὶ οὖκ ' ἔξεπύησεν, ἀλλ' ἐπὶ κύστιν ' ἐτράπετο' ' Κρατιστώνακτι, ' ' δς παρὰ 'Ηρακλείω ἤκει, καὶ ' Σκύμνου τοῦ ' ' γναφέως θεραπαίνη, ' ' ἐξεπύησεν, ' ὁ ἀπέθανον. Οἶσι ' ὁ ἔξκρινεν ' ΄ ἔδομαίοισι, ' ' ὁ διέλιπεν ' ' ἐννέα, ' ο ὑπέστρεψεν, ' ΄ ἔκρινεν ἐκ τῆς ὑποστροφῆς τεταρταίοισι, Παντακλεί, δς ἤκει παρὰ Δωνύσιον. Οἶσι ὁ ἔχρινεν ἔδομαίοισι, διέλιπεν ἔξ' ὑποστροφή· ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφής ἔκρινεν ἔδομαίοισι, Φανοκρίτω, δς κατέκειτο παρὰ ' Γνάθωνι ' ' τῷ ' Υραφεῖ. ' Υπὸ δὲ γειμώνα περὶ ἡλίου τροπὰς χειμερινὰς, καὶ ' ΄ ἐκρινεν ἔδομαίοισι, καρέμενον μὲν ' ΄ καὶ οἱ καῦσοι καὶ τὰ φρενιτικὰ, καὶ ἔθνησκον πολλοί. Αἱ μέντοι ' ε κρίσιες μετέπεσον, καὶ ' ἐγρίνετο ' ο τοῖσι πλείστοισιν ' ΄ ἔς ἀρχῆς ' πεμ-

' Περί Gal. in cit. ihid., et in marg. παρά. - 2 γένειτο R' mut. alia manu in γενοίατο. - γένοιντο gloss. FG. - έγένετο Gal. in cit. ibid., Lind. - 3 express sine way R'. - express Gal. in textu, Chart. - 4 einoσταίοισιν C. - 5 κατέστη Gal. in cit. ibid., at in marg. κατέσβη. -6 πασιν AR', Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. - 7 cl; pro καί R'; clow Gal, in textu, Chart., Lind., Freind. - zal in textu, at cle in marg. Gal. in cit. ibid. - \* έξεπύησεν in textu, at έξεπυήσει in marg., Gal. in cit. ibid. - 9 ετρέπετο Λ. - 10 κρατιστονάκτη R', Gal. in textu, Chart. - κρατίστων άκτιος pro Κρατιστώνακτι δς Α. - " δς παρά ήρακλείω ώκει CG. - όστις παρά ήρακλείω ώκει DFHIJK. - τω παρά ήρακλίω R', Gal. in textu, Chart. - παρ' ήρακλείωκει (sie) sine ος Λ. - ος παρά ήρακλει ώκει vulg. - 12 σκύμνου του om. (R' restit, alia manu), Gal. in textu. -- 13 γραφέως C (R' mut. alia manu in γναφέως). -- 14 έπεπύτσεν (R' mut. alia manu in έξεπ.), Gal. in textu. - έξεπύτσε καὶ ἀπέθ. Lind. - 15 ἀπέθανεν JR', Gal. in textu, Chart. - post ἀπ. addit Σκύμνου τοῦ γραφέως θεραπαίνη έξεπύησεν Gal. in textu. - 16 δὲ R', Gal. in textu, Chart. - 17 έβδόμη JKR', Gal. in textu, Chart. - ζ CDFGIII. - 18 διέλειπεν C. - 19 έννέα Gal. in cit., t. 3, p. 437, Lind., Freind. - θ ACDFGIIIK. - ἐνάτη vulg. - ἐννάτη R', Gal. in textu, Chart. -C'est encore ici le nombre cardinal, et non le nombre ordinal qui est nécessaire; car Galien, t. 3, p. 437, dit qu'il s'agit d'une révolution de vingt jours. Il faut done compter neuf jours d'intermission. - 20 ὑπέ+ στρεψεν Gal. in cit. ibid., Lind. - ὑπέστρεφεν vulg. - 21 Le texte vulgaire est ici très incomplet et inintelligible; on y lit: Exptyev èx Tres ύποστροφές: έχρινεν έξδόρη (έπτα FGIK; ζ D) Φανοκρίτω. Au lieu de cela, on lit dans A - έκρινεν έκ τῆς ὑποστροφῆς τεταρταίοισι · παντάκλιος cule, et chez la servante de Scymnus le foulon; ils moururent. Ceux qui eurent une crise au septième jour, eurent une intermission de neuf jours, une récidive, et la crise définitive le quatrième jour après la récidive, comme Pantaclès, qui demeurait près du temple de Bacchus. Ceux qui eurent une crise le septième jour, eurent une intermission de six jours, puis une récidive et une nouvelle crise le septième jour, comme Phanocrite qui demeurait chez Gnathon le peintre. Durant l'hiver, vers le solstice de cette saison et jusqu'à l'équinoxe, les causus et les phrénitis se maintinrent; beaucoup moururent. Mais les crises prirent une autre forme : chez la plupart il en survenait d'abord une le cinquième jour, puis on observait une intermission de quatre jours, une récidive et une nouvelle crise le cinquième jour, à dater de la récidive; en tout quatorze jours. Les crises suivaient cet ordre

ωχει παρά διονύσιον · είσι δ' έκρινεν έβδομαίοισιν, διέλειπεν έξ. ύποστροφή. έκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἔκρινεν ἐβδομαίοισι Φανωκρίτω (sic) ; dans C : ἔκρινεν έκ της ύποστροφής δ. παντακλεί ος ώκει παρά διονύσιον. οίσι δ'έκρινεν ζ, διέλειπεν ζ. υπέστρεφεν έν δε της υποστροφής έχρινεν ζ, Φανακρίτω; dans H: δ· παντακλεί ες (ces mots sont écrits sur un endroit gratté, où il y avait sans doute comme dans le texte vulgaire έκρινεν έβδόμη; puis en marge:) ώχει παρά διονύσιον οίσι δ' έχρινεν ζ, διέλιπεν ζ. ὑπέστρεφεν έχ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἔκρινεν ζ, Φανοκρίτω; dans Van der Linden et dans Freind: τεταρταίοισιν' οίσι δ' έχρινεν έβδομαίοισι, διέλιπεν έζ, είθ' ὑπέστρεψε, καὶ έβδομαίοιση έκρινεν, οίον Φανοκρίτω. Van der Linden et Freind ont pris leur texte, tel qu'ils l'ont imprimé, à la citation de Galien (t. 3, p. 437); et, en conséquence, ils ont omis l'exemple de l'antaclès que Galien a omis, et qui cependant est nécessaire, car il est parallèle à l'exemple de Phanocrite. On voit par les variantes que j'ai rapportées, combien le texte vulgaire est ici mutilé et incomplet. -22 γνώθωνι Κ. — 23 τω om. R', Gal. in textu. — 24 γναφεί AC (D cum γραφεί alia manu) HIK. — 25 μέχρι ΛΟΗ (1 mut. alia manu in μέχρις) R', Gal. in textu, Chart. — 26 ἰσημερίας R' mut. in ἰσημερίης. — 27 uzi ACDFGHIJR', Ald., Frob., Gal. in textu, Chart., Merc. in textu. - uzi om. vulg. - 28 zgigeis R' mut. alia manu in zgigtes. - 29 expens AR', Gal. in textu. - ĕzove vo Chart. - 30 vois R', Gal. in textu, Chart - 31 έξαρχῆς CK. - 32 πέμπτη J. - ε CDFGIK.

πταίοισι, ' διέλιπε <sup>2</sup> τέσσαρας, <sup>3</sup> ὑπέστρεψεν ' ἐχ δὲ τῆς ὑποστροφῆς, ἔχρινε <sup>4</sup> πεμπταίοισι, τὸ <sup>5</sup> ξύμπαν <sup>6</sup> τεσσαρεσχαιδεχαταίοισιν ο ὕτω <sup>8</sup> τοῖσι πλείστοισιν, <sup>9</sup> ἀτὰρ καὶ πρεσδυτέροισιν. <sup>10</sup> Ἐστι <sup>11</sup> δ' ο ἴσιν <sup>12</sup> ἔχρινε <sup>13</sup> ἔνδεκαταίοισιν <sup>14</sup> ὑποστροφὴ <sup>15</sup> τεσσαρεσχαιδεχάτη <sup>2</sup> ἔχρινε <sup>13</sup> ἔνδεκαταίοισιν <sup>18</sup> εἰ δὲ τινες <sup>19</sup> ἐπερβίγεον περὶ <sup>20</sup> τὴν εἰκοστὴν, <sup>21</sup> τουτέοισιν <sup>22</sup> ἔχρινε <sup>23</sup> τεσσαραχοστῆ. <sup>24</sup> Ἐπεββίγεον <sup>25</sup> δ' οἱ πλείστοι περὶ κρίσιν τὴν <sup>26</sup> ἔξ ἀρχῆς τοὶ <sup>24</sup> Ἐπεββίγεον <sup>25</sup> δ' οἱ πλείστοι περὶ κρίσιν τὴν <sup>26</sup> ἔξ ἀρχῆς περὶ κρίσιν, καὶ ἐν <sup>30</sup> τῆσιν ὑποστροφῆσιν ἄμα χρίσει. <sup>31</sup> Ἐπεββίγεον <sup>25</sup> δ' <sup>33</sup> ἔλάχιστοι μὲν τοῦ ἦρος, θέρεος <sup>34</sup> πλείους, <sup>35</sup> φθινοπώρου <sup>36</sup> ἔτι πλείους, ὑπὸ δὲ <sup>31</sup> χειμῶνα <sup>38</sup> πουλὸ πλεϊστοι αί <sup>39</sup> δ'αίμορραγίαι <sup>40</sup> ὑπέληγον.

# 4 TMHMA 4 TPITON.

10. \*\* Τά δὲ περὶ τὰ \*\* νουσήματα, ἐζ ὧν \*\* διαγιγνώς κομεν, \*\* μα-

' Διέλειπεν Α. - διέλειπε C. - διέλιπεν F. - διέλιπε... πεμπταίοισι om. R' restit. alia manu. - διελίπετο R', Gal. in textu. Chart. -- 2 δ ΛC GHIK. - τετάρτη DJ. - τεταρταίσισι vulg. - τεταρταίσιση Lind., Freind. - 3 ὑπέστρεφον A. - ὑπέστρεφεν CDFGIJKR', Ald., Frob., Gal. in textu, Chart., Merc. in textu. - 4 πεμπταίοισιν R', Gal. in textu, Chart. - πέμπτη FGIJK. - ε CD. - 5 post το addit δε vulg. - δε om. A. - σύμπαν AR', Gal. in textu, Chart. - 6 τεσσαρεσκαιδεκαταίσισι vulg. - τεσσαρεσκαιδεκαταίρις Α. - τεσσαρεσκαιδεκάτη DJ. - τέσσαρες καὶ δεκαταίσισι R'. - ιδ CFGHIK. -- 7 έκρ. δέ om. R' restit. alia manu. - 8 τοίς CR', Gal. in textu, Chart. - 9 άπερ R' mut. alia manu in άτερ. - άτερ Gal. in textu, Chart. - άταρ (sic) K. - 10 ένεστι C. έστι.... ὑποστροφήσιν αίμα κρίσει om. R' restit. alia manu. — 11 δε Α C, Gal. in cit., t. 5, p. 457. - 12 Expire A. - 13 Evdenataioist vulg. - ένδεκαταίοις Α. - ένδεκάτη JR', Gal. in textu, Chart. - ια CDFGHI Κ. — 14 ὑποστροφή Α, Gal. in cit. ibid. – ὑπέστρεφε vulg. – ὑπέστρεφεν F. - ὑπέστρεψε Lind. - 15 τεσσαρεσκαιδεκαταίοις Λ. - ιδ DFGHI  $K_*$  - δ  $C_*$  - τεσσαρεσκαιδεκαταίοισιν Gal. in cit. ibid. — 16 τελέως  $AC_*$ Gal. in cit. ibid. - 17 είκ A. - z DH. - δηδόη JR', Gal. in textu. n FGIK. - είκοσταίοισ: Gal. in cit. ibid. - 18 εί.... είκοστάν om. C. - 19 ἐπεβρίγουν vulg. - ἐπέρίγουν (sic) A. - 20 τὰν κ Gal. in cit. ibid. - τάς x DII. - τάς δετώ JR', Gal. in textu. - τάς η FGIK. - 21 τούτοισιν Λ. - 22 έκρινεν CR!, Gal. in textu, Chart. - 23 τεμοις Λ. τεσσαρακισταίτιση Gal. in cit. ibid. - α CDFGHIK. - τεσσαρακοστή J.,

chez la plupart des enfants, et aussi chez les personnes plus âgées. Il y en eut chez qui la crise se fit le onzième jour, la récidive le quatorzième, et la crise définitive le vingtième; si quelques-uns furent pris de frissons le vingtième jour, ceux-là eurent une crise le quarantième. La plupart eurent un frisson avec la crise qui se manifesta au début; ceux qui curent un frisson avec la crise du début, en eurent aussi un avec la crise qui termina la récidive. Très peu de malades eurent des frissons pendant le printemps, plus pendant l'été, plus encore pendant l'automne; mais ce fut surtout pendant l'hiver que ce phénomène fut fréquent. Les hémorrhagies cessèrent.

### SECTION TROISIÈME.

10. Dans les maladies on apprend à tirer les signes diagnostiques des considérations suivantes : de la nature humaine en général, et de la complexion de chacun en particulier; de la maladie; du malade; des prescriptions médicales; de celui qui prescrit, car cela même peut suggérer des craintes ou des

<sup>- 24</sup> ἐπεβρίγουν vulg. - ἐπερίγουν ΑC. - 25 δὲ CD. - 26 ἔξαρχῆς Κ. 27 δέ Gal. in textu, Chart .- 28 δέ περιγώσαντες (sic) A mut. aliamanu in δ'έπεριριγώσαντες (sic), et in marg. ci δ'έπερρίγωσαν της (sic) έξ άρχης περί κρίσιν. - ἐπιριγώσαντες C. - 29 έξαργης CR1. - 30 ταις ὑποστροφαίς gloss. G. - 31 έρρίγουν Α, Gal. in textu. - έρίγουν R'. - έπερίγουν C. -32 δέ DHK, Lind. - δ' om. FGJ, Ald. - 33 έλαχίστοισι FG. - 34 addunt δή ante πλ. R', Gal. in textu, Chart. - 35 φθεινοπόρου (sic) C. - 36 addunt δ' ante έτι R', Gal. in textu, Chart, - 37 χειμώνος AR', Gal. intextu. — 38 πολλώ R', Gal., Chart. - πουλύ D. - πολύ vulg. — 39 δè A. - 40 ὑπέλειπου R', Gal. in textu, Chart. - 41 τμ. τρ. om. A. — 42 τρίτον et alia manu τέταρτον F. - τέταρτον G. — 43 « Ce passage, dit Galien, est regardé par quelques-uns comme interpolé, ayant les mêmes expressions et le même sens que des passages analogues dans le traité Des humeurs. » - 44 vco. ACR', Gal. in textu, Chart. - 45 διαγιν. CDHR', Lind., Freind. - διεγιν. vulg. - διεγιν. F cum glass. διεκρίνομεν. — 46 A in marg. alia manu: δρα καὶ μάνθανε ώς περί της κοινης και ίδιας έκάστου ήμων φύσεως και των παντοδαπών νοσημάτων καὶ συμπτωμάτων τὰς διαγνόσεις (sic).

πτεον. 

αταστάνια, αίμοβρόδες, έχ τούτων 4° χαὶ αρα ςιὰ τούτων αχεπτεον.

11. <sup>41</sup> Πυρετοί, οἱ μὲν <sup>42</sup> ξυνεγέες, οἱ <sup>43</sup> δὲ <sup>44</sup> ἡμέρην <sup>45</sup> ἔχουσι,

· Φύσεως (A mut. in φύσιως) R', Gal. in textu, Chart. - φύσιος C. ίδίας gloss. FG. - 3 vco. ACDFGHJKR', Ald., Frob., Gal. in textu, Chart., Merc. 4 νουσέοντος Lind., Freind. 5 βάστον A mut. in βάον.εὐκολώτερον gloss. G. - 6 γάρ om. R' restit, alia manu. - 7 γαλεπώτατον Α. — 8 τούτου Α. - τούτων vulg. - Galien ne faisant rapporter έπί τὸ όζιον κτλ., qu'à προσφέροντος, il faut donc lire τούτου, et non τούτων. - 9 ante éx addunt ή J (R' alia manu). - 10 καταστάσεως JR', Gal. in textu, Chart. καταστάσκος C. — 11 κατά sine καὶ Λ mut. in καὶ τά. — 12 καταμέρεα R' mut, alia manu in κατά μέρεα. - 13 χωρίς DFGHIJK, Ald. \_ 14 καί pro έκ R', Gal. in textu, Merc. in marg. - καί ἐαυτοῦ (sic) pro έκ του Chart. - 15 ήλικίας gloss. G. - 16 τρόποισι om. Chart. -Au sujet de ce mot Galien dit dans son Commentaire: « Les anciens emploient le mot πρόπος dans deux acceptions, soit pour signifier les mœurs, le moral, soit pour signifier les variétés, les espèces. Ici donc il signifie ou le moral du malade, ou les espèces de discours qu'il tient, puisqu'il a été question de discours immédiatement auparavant, » -17 σκηπ R' mut, alia manu in στηπ. - 18 διανοήμασιν ACDHJKR', Gal. Chart., Foes ed. Chouet, Lind., Freind. - διανοήμασι FGI, Ald., Frob., Merc. - διανοσήμασι vulg. (Sans doute par une faute d'impression). - 19 ούχ' (sic) A. - ούχ' FGI. - 20 υπνησιν R' mut. alia manu in υπν. - 21 έν ύπνίοισι οΐαισι Α. - ένυπνίοισί τισι Vulg. - έν ύπνίοισι τοίοισι J. - έν υπνίσισι τισιν οίσι R' mut. alia manu in ένυπνίσισι τοισίσι (sic). - έν ύπνίσις espérances; de la constitution générale de l'atmosphère, et des particularités du ciel et de chaque pays; des habitudes; du régime alimentaire; du genre de vie; de l'age; des discours, et des différences qu'ils offrent; du silence; des pensées qui occupent le malade; du sommeil; de l'insomnie; dessonges, suivant le caractère qu'ils présentent et le moment où ils surviennent; des mouvements des mains; des démangeaisons; des larmes; de la nature des redoublements; des selles; de l'urine; de l'expectoration; des vomissements; des échanges qui se font entre les maladies, et des dépôts qui se tournent vers la perte du malade ou une solution favorable; des sueurs; des refroidissements; des frissons; de la toux; des éternuements; des hoquets; de la respiration; des éructations; des vents bruyants ou non; des hémorrhagies; des hémorrhoïdes. Il faut savoir étudier ces signes, et reconnaître tout ce qu'ils comportent.

11. Des fièvres, les unes sont continues, les autres conti-

τείοισιν C. - ένυπνίεις τισι Gal. in textu. - ένυπνίοισι τοίοισι D. - ένυπνίοισι τειείσι FGHIK. Ald. - C'est la correspondance de ότε qui m'a déterminé à prendre cioror de A, au lieu de rior (sans accent) du texte vulgaire. - 22 ante zv. addit zzi A. - zv. om. R' restit. alia manu in marg. -23 δάκρυσιν A (R' mut. alia manu in δακρύσισιν). — 24 σύροισιν ADFG I. — 25 πτύσμασιν R', Gal. in textn, Chart. — 26 έμετοισιν CDR', Gal. in textu, Chart. - 27 800 Ald. - 28 w A mut, alia manu in ciwv. -29 es ACDFHIJK. - els vulg. - es ofa om. G, Ald. - 30 woos. K, Lind. - νεσ. vnlg. - 3: ἀπ. R' mut. in ἀπεστάσεες. - ἀπεστάσηες C. -32 κρήσιμον A mut. in κρίσ.—33 βίγος: ψύξις AR'.—34 βίγος ΙΙ.-βίγος vulg. - 35 Galien, dans son Commentaire, dit qu'il faut entendre des différences de la respiration, πνεύματα, dont le sens est ainsi restreint à cause de φοσαι, qui est au-dessous. - 36 έρευξεις R', Gal. in textu, Chart. έρευζητες C .--- 27 φύσαι AI .- φύσσαι J .- φύσεσι R' mut. alia manu in φύσαι .φύσαι vulg. -38 σιγωσαι A. -σιγώδεες om. R' cum ψυγώδεες(sic) alia manu. - 39 ψοφώδεσι R' mut. alia manu in ψοφώδεες. - post ψ. addunt χολώδεες R', Merc. in marg., Gal. in textu; addit ήχώδεες Chart. - ante 4. addit & Lind. - 40 ante uni addunt Sa R', Gal. in textu, Chart. - 4: πυρετοί συνεχέες, ήμέρην έχουσι, νύκτα διαλείπουσι, νύκτα έχουσιν, πιμέραν διαλείπουσιν multa αντίγραφα Galeni tempore. - πυρ. ζυν., οί μέν ήμέρην έχουσι, νύκτα διαλείπουσιν εί δε νύκτα έχουσιν, ήμέρην διανύχτα διαλείπουσι, \* νύχτα έχουσιν, \* ήμέρην διαλείπουσιν.
\* ήμιτριταΐοι, \* τριταΐοι, τεταρταΐοι, \* πεμπταΐοι, εβδομαΐοι,
\* εναταΐοι. \* Εἰσὶ \* δὲ \*\* δξύταται μὲν χαὶ \*\* μέγισται χαὶ
\*\* γαλεπώταται νοῦσοι, χαὶ \*\* θανατωδέσταται, \*\* ἐν τῷ \*\* ξυνεχεῖ

λείπουσιν Lind., Freind. - Galien, dans son Commentaire, dit que le langage des anciens n'est pas très fixe pour l'emploi des mots ouveyix et διαλείπων, que συνεγής signific tantôt pour eux une fièvre continue sans rémission, tantôt une fièvre rémittente, et διαλείπων tantôt une fièvre rémittente, tantôt une fièvre véritablement intermittente; que ce sont certains médecins postérieurs qui ont appelé συνάχους les fièvres continues sans rémission, et συνεγείς les fièvres rémittentes. On voit, dans cette incertitude du langage des anciens telle que l'explique Galien, se montrer le caractère même des fièvres endémiques des pays chauds qui sont tantôt continues, tantôt rémittentes, tantôt intermittentes (voyez l'Argument, p. 577 et suiv.). Quant au passage actuel d'Hippocrate, Galien dit que, parmi les fièvres citées, quelques-unes sont continues dans les deux seus, c'est-à-dire ou absolument continues ou rémittentes, et que d'autres sont intermittentes dans les deux sens, c'est-à-dire"ou rémittentes ou absolument intermittentes. Εν δε τη προκειμένη ρήσει, πυρετών διαφοράν γράφων ὁ Ιπποκράτης, ἐνίσυς μέν αὐτών φησιν είναι συνεχεῖς εἰσὶ γάρ όντως πολλοί συνεγείς κατ' άμφότερα τὰ σημαινόμενα τοῦ συνεγοῦς. Ενίους δ' ήτοι την νύκτα διαλιπείν, ή την ήμεραν, ών τους μεν είς άπυρεζίαν μη λήγοντας ένιοι των νεωτέρων ίατρων μεθημερινούς ή καθημερινούς όνομάζουσι, τους δε λήγοντας άμφημερινούς. Ce passage du Commentaire de Galien condamne le changement apporté au texte par Van der Linden, et adopté par Freind. Car ce changement fait dire au texte qu'il y eut des sièvres continues dont les unes avaient un accès de jour et une rémission de nuit, et les autres un aceès de nuit et une rémission de jour, tandis que le texte, tel que l'explique Galien, signifie qu'il y eut des fièvres continues (c'est-à-dire continues ou rémittentes) et des fièvres à intermission (c'est-à-dire les unes rémittentes et les autres intermittentes) avec des accès nocturnes ou diurnes. Au reste, le changement de Van der Linden ne s'appuie sur ancune autorité manuscrite, à ma connaissance du moins. Il se pourrait pourtant qu'il eût pensé être autorisé à cette modification par la variante que j'ai citée en tête de cette note, et qui se trouvait, dit Galien, dans plusieurs exemplaires. Si cela est, il s'est mepris sur le sens de cette leçon; car Galien dit expressément qu'elle ne signisse rien de plus que l'autre lecon, qui est notre texte vulgaire. « Il faut savoir cependant, dit Galien, que le commencement de cette phrase est écrit dans plusieurs exemnues avec rémission ayant ou le redoublement le jour, la rémission la nuit, ou l'accès la nuit, la rémission le jour; d'autres sont hémitritées, tierces, quartes, quintanes, septanes, nonanes. Les maladies les plus aiguës, les plus considérables, les plus pénibles, les plus funestes, sont dans la fièvre continue. La fièvre quarte est de toutes la plus sûre, la plus supportable et la plus longue; outre ces caractères de bénignité qu'elle a en elle-même, elle peut encore mettre une fin à d'autres graves maladies. Dans la fièvre appelée hémitritée, il survient aussi des maladies aiguës, et de toutes

plaires d'après le mode qu'on nomme asyndète..... en disant que co mode s'appelle asyndète, j'ai donné l'explication de cette leçon; car nous devons comprendre que cela est dit comme dans une liste, et par conséquent rétablir les conjonctious omises entre les mots. » Γινώσκειν μέντει χρά τὰν ἀρχίν τᾶς λέξεως ἐν πολλείς τῶν ἀντιγράςων κατὰ τὰ καλλείς τῶν ἀντικο (lege εἰπῶν) δ' ἀσίνδετον ἐνομάζεσθαι τὰ τοιοῦτον είδος, ἐδήλωσα καὶ τὰν ἐξήγτοιν αὐτοῦν χρά, γὰρ ὡς ἐν καταλόγω τῶν εἰρημένων ἀκούειν ἡμᾶς, προσπιθέντας τοὺς παραλελειμμένος ἐν ταις λέξεσιν συνδέσμους. — ¾α συνεχέες Α, Gal. in textu, Chart. – συνέχεες R'.— ¾3 δ' Α. — ¾ ἡμερίαν Α. — ¾ ξενισιν C. – ἐγενισιν C. –

' Διαλείπουσιν ACDKR', Gal. in textu, Chart. - διαλείπουσαι J. - <sup>a</sup> νύκτα..... διαλείπουσιν om. ACDFG (II restit, in marg.) IJK (R' restit. alia manu), Ald. - 3 ήμέρην C. - ήμέραν vulg. -\* είμιτριταϊει A mut. in ήμ. — 5 τε καί pro τρ. R', Gal. in centu, Chart. - 6 « Quelques médecins, dit Galien dans son Commentaire, assurent n'avoir vu aucun type périodique au delà du type quarte; d'autres, et Hippocrate est du nombre, assurent en avoir vu. Quant à moi, qui, des ma jeunesse, ai fait attention à cela, je n'ai jamais observé ni fièvre septane, ni fièvre nonane; j'ai observé quelques fièvres quintanes, mais douteuses, et non aussi manifestes et aussi réglées que des fièrres quotidiennes, tierces, ou quartes. » - 7 gwaraici DFGHIR', Gal, in textu, Chart., Lind. - evvaraistore C. - addunt nat ante evar. Gal. in textu, Chart. - 8 ciot pro eici A. - 9 8' R', Gal. in textu, Chart. - 10 δζώτατοι J. - 11 μέγιστοι DH. - 12 χαλεπώτατοι DJ. - κάκισται gloss, F. - 13 θανατωδέστατα J. - θανατώδεες C. - 14 έν τ. Ε. π. om. R' restit. alia manu. - 15 συνεχεῖ gloss. F.

πυρετῷ. <sup>2</sup>Ασμαλέστατος <sup>2</sup> δὲ πάντων , καὶ <sup>3</sup> ρήϊστος, <sup>4</sup> καὶ μακροτατος <sup>5</sup> ὁ τεταρταῖος <sup>6</sup> οὐ γὰρ <sup>7</sup> μοῦνον αὐτὸς <sup>8</sup> ἀρ' <sup>9</sup> ἐωυτοῦ τοιοῦτός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ <sup>10</sup> νουσημάτων <sup>11</sup> μεγάλων <sup>12</sup> ἄλλων ρύεται. <sup>13</sup> 'Εν δὲ τῷ ἡμιτριταίω <sup>14</sup> καλεομένω ξυμπίπτει μὲν καὶ ὅξέα <sup>15</sup> νουσήματα <sup>16</sup> γίγνεσθαι, καὶ ἐστι τῶν λοιπῶν οὕτος θανατωδέστατος <sup>17</sup> ἀτὰρ <sup>18</sup> καὶ φθινώδεες, καὶ <sup>19</sup> ὅσοι ἄλλα <sup>20</sup> μακρότερα <sup>21</sup> νουσήματα <sup>22</sup> νοσέουσιν, <sup>23</sup> ἐπὶ <sup>24</sup> τούτω μάλιστα <sup>25</sup> νοσέουσιν. <sup>26</sup> Νυκτερινὸς οὐ λίην θανατώδης, μακρὸς δὲ <sup>27</sup> ἡμερινὸς μακρότερος ἔστι <sup>28</sup> δὲ <sup>29</sup> οἶσι ρέπει καὶ ἐπὶ τὸ φθινῶδες. <sup>5</sup> Εδομαῖος μακρὸς, οὐ θανατώδης, <sup>34</sup> ταχυκρίσιμος, καὶ οὐ θανατώδης. <sup>33</sup> Τριταῖος ἀκριδῆς, <sup>34</sup> ταχυκρίσιμος, καὶ οὐ θανατώδης. <sup>6</sup> <sup>35</sup> δὲ <sup>36</sup> γε <sup>37</sup> πεμπταῖος, πάντων <sup>38</sup> μὲν <sup>39</sup> κάκιστος καὶ <sup>40</sup> γὰρ <sup>41</sup> πρὸ <sup>42</sup> φθίσιος, καὶ ἦδη <sup>42</sup> φθινεῦσιν <sup>44</sup> ἐπιγενόμενος, <sup>45</sup> κτείνει. Εἰσὶ δὲ <sup>46</sup> τρόποι καὶ <sup>47</sup> καταστάσιες, καὶ παρο-

' A in marg. alia manu: περί των διαλιπόντων. - ' δ' άπάντων R', Gal. in textu, Chart. — 3 ράστος εὐκολώτατος gloss. F. — 4 καὶ μ. om. CDFGHIJK. - 5 ante 6 addit πάντων Λ. - 6 εὖτος γάρ οὐ pro εὐ γάρ R', Gal. in textu, Chart. - ούτος Merc. in marg. - 7 μούνον Lind. μόνον vulg. - 8 ἐφ' AR', Gal. in textu, Chart. - 9 ἐαυτοῦ Α. - ἐαυτοῦ gloss. F. - 10 νουσ. D, Lind. - νοσ. vulg. - 11 έτέρων μεγάλων sine άλλων ACH, Gal. in textu, Chart. - έτέρων μεγάλων άλλων DFGI. -12 έτέρων pro άλλων KR'. - 13 περί ήμετριταίου in tit. R'. - 14 Galien, dans son Commentaire, se demande pourquoi Hippocrate a ajouté καλεομένω, et n'a pas dit simplement έν τω ήμιτριταίω. Il pense que c'est parce qu'il a blâmé cette locution, comme impropre. On ajoute, dit-il, demi devant les mots qui expriment quelque chose d'inférieur à la chose entière; c'est ainsi que l'on dit demi-mort, demi-dieu, à demi-voix, demi-cuit, etc., mais l'hémitritée, loin d'être la moitié d'une fièvre tierce, est bien plus grave que cette sièvre; c'est la sièvre tierce qui est la moitié de l'hémitritée, et non l'hémitritée la moitié de la tierce. -15 νουσ. Lind. - νοσ. vulg. - 16 γίγν. CR', Gal. in textu, Chart. - γίν. vulg. - 17 Se gloss. F. - 18 zai om. R', Gal. in textu, Chart. -19 δσοι A, Lind. - δσα vulg. - 20 μακρά R'. - 21 νουσ. J, Lind. - νοσ. vulg. - 22 νοσέουσε IJ. - νουσέουσεν Chart. - 23 έ. τ. μ. ν. om. A (R' restit. alia manu). — 24 τούτου DFGHIJK, Ald. - τούτου τοῦ πυρετοῦ C. - 25 νοσέσυστν C. - νοσέσυστ vulg. - 26 νυκπερινάς R' mut. alia manu in νυκτερινός. - Galien fait remarquer que Hippograte donne ici les autres elle est la plus funeste, attaquant surtout les phthisiques et les personnes atteintes d'affections de longue durée. La fièvre continue nocturne n'expose pas à un très grand danger de mort, mais elle est longue; la sièvre continue diurne dure encore davantage, il est même des malades chez qui clle incline vers la phthisie. La fièvre septane est longue, mais elle n'est pas dangereuse; la fièvre nonane est encore plus longue, mais elle est aussi sans péril. La fièvre tierce exquise se juge très promptement et ne cause pas la mort. La fièvre quintane est la plus mauvaise, car, survenant chez des personnes menacées ou déjà atteintes de phthisie, elle les emporte. Toutes ces fièvres ont leur mode d'ètre. leurs constitutions et leurs redoublements. Ainsi la fièvre continue, chez certains malades, est vive dès le début, acquiert toute sa violence, et tend au plus mal, puis elle s'atténue à l'approche de la crise et au mo-

des détails sur chocune des fièvres qu'il n'avait fait qu'énumèrer plus haut ; et que les sièvres nocturnes et diurnes dont il parlé ici, sont celles qu'il vient d'indiquer (p. 670, ligne dernière du texte, et p. 672, l. 1, 2 et 3). -27 nuspivos R' mut. alia manu in nuspivos. - 28 8' AR', Gal. in textu, Chart. - 29 clow C. - 30 evvaraics DFGHIR', Gal. in textu, Chart., Lind. - ένναταῖος (sic) C. - 31 addunt ετι ante μ. R', Merc. in marg., Gal. in textu, Chart. - 32 x21 om. R', Gal. in textu, Chart. -33 Galien dit, t. 5, p. 580, que, si l'accès ne dépasse pas douze heures, la sièvre tierce est dite exquise, ακοιβής; que, s'il depasse ce terme, l'apyrexie restant cependant plus longue que l'accès, la fièvre est appelée simplement tierce, τριταίος; enfin que, si l'apyrexie est très courte, la sièvre s'appelle tierce prolongee, τριταΐος έκτεταμένος. — 34 ταχὸ κρίσιμες CD. - 35 γαρ pro δέ γε A. - 36 γε om. C (R' restit. alia manu). — 37 περί πεμπτέου (sic) in tit. A alia manu. — 38 μέν om. Gal. in textu. — 39 κακὸς Α. - κάκιος (sic) CD (F cum gloss. κακωτικώτερος (sic)) GHIJK. - 40 γάρ om. Q'. - 42 ante πρό addunt καί DH. προφθίσιος FGI (R' mut, alia manu in προ φθ.). - 42 φθίσησε C. - 43 φθίνουσιν A, Gal. in textu, Chart., Lind. - φθινουσιν (sic) R'. - φθινεύσιν CDFGEIJK. - φθίνευσιν vulg. - 44 έπιγεν. AJR', Gal. in textu , Chart. - έπιγιν. vulg. - 45 κτίνει A. - 46 post δέ addit τόλη Gal. in cit., L. 3. p. 591. — 47 καταστάσηες C.

ξυσμοὶ τουτέων <sup>2</sup> έχάστου τῶν <sup>3</sup> πυρετῶν αὐτίχα γὰρ <sup>4</sup> ξυνκαὶ <sup>7</sup> ἀνάγει ἐπὶ τὸ <sup>8</sup> χολεπώτατον, περὶ δὲ χρίσιν <sup>9</sup> καὶ
<sup>10</sup> ἀπολεπτύνεται ἔστι <sup>12</sup> δ' οἶσιν <sup>13</sup> ἄρχεται
<sup>10</sup> ἄμα χρίσει <sup>11</sup> ἀπολεπτύνεται ἔστι <sup>12</sup> δ' οἶσιν <sup>13</sup> ἄρχεται
<sup>10</sup> ἄμα χρίσει <sup>11</sup> ἀπολεπτύνεται ἔστι <sup>12</sup> δ' οἶσιν <sup>13</sup> ἄρχεται
<sup>14</sup> μαλαχός τε καὶ ὑποδρύχιος, <sup>15</sup> ἐπαναδιδοῖ <sup>16</sup> δὲ καὶ παροξύνεται <sup>17</sup> χαθ' ἡμέρην ἐκάστην, περὶ δὲ κρίσιν <sup>18</sup> καὶ ἄμα χρίσει,
<sup>19</sup> ἄλις ἔξέλαμψεν <sup>20</sup> ἔστι δ' οἶσιν ἀρχόμενος πρηέως <sup>21</sup> ἔπιδιδοῖ
<sup>10</sup> ἀλὶς ἔξέλαμψεν <sup>20</sup> ἔστι δ' οἴσιν ἀρχόμενος πρηέως <sup>21</sup> ἔπιδιδοῖ
<sup>10</sup> παροξύνεται, καὶ περὶ χρίσιν. <sup>24</sup> Ξυμπίπτει δὲ ταῦτα <sup>25</sup> γίγνεσθαι ἐπὶ παντὸς πυρετοῦ, καὶ <sup>16</sup> παντὸς <sup>27</sup> νουσήματος. <sup>28</sup> Δεῖ
<sup>29</sup> τὰ διαιτήματα, <sup>30</sup> σχοπεύμενον ἐχ <sup>31</sup> τουτέων, προσφέρειν.
Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἐπίκαιρα σημεῖα <sup>32</sup> τούτοισίν ἔστιν <sup>33</sup> ἤδελφισμένα, περὶ ὧν τὰ μέν που <sup>34</sup> γέγραπται, <sup>35</sup> τὰ δὲ <sup>36</sup> γεγράψεται<sup>1</sup>

' Τούτων A (R' mut, alia manu in τουτέων). - ' έκαστω Gal, in cit., 1.3. p. 394 .- 3 post πυρετών addit: όμισίως (δμισιοι Lind.) ξυνεγέων (καί Chart.) διαλιπόντων (διαλειπόντων DIJK, Gal. in textu) vulg. - όμ. ξυν. διαλ. om. A. - Ces mots, y compris πυρετών, sont omis dans R', et restitués à la marge par une autre main. - Van der Linden a eu tort d'essayer ici une correction (όμωω); car les mots du texte vulgaire doivent être essacés, comme une intercalation due à quelque glossateur. En esset, on lit dans le Commentaire de Galien, après qu'il a analysé les trois modes d'être de la fièvre continue spécifiés ici par Hippocrate: « Quelques-uns pensent que Hippocrate ne rapporte ces trois modes qu'aux fièvres continues, mais ils ne font pas attention à la fin de la phrase, où il est dit: Ces trois modes s'observent dans toute fièvre et toute maladie, » Τούτους τους τρείς τρόπους οιονταί τινες αύτον λέγειν επί των συνεγών πυρετών, οὐκ ἀκούοντες ὧν ἐπὶ τῷ τέλει τῆς ῥήσεως ἔγραψε· συμπίπτει δὲ ταύτα γίνεσθαι έπὶ παντός πυρετού καὶ νοσήματος. Si le passage avait porté, comme le dit le texte vulgaire, δμώως ξυνεγέων διαλιπόντων, Galien, pour les réfuter, aurait invoqué non pas seulement la fin de la phrase, mais aussi le commencement. Il faut done voir, dans ces mots, que addition suggérée par le Commentaire même de Galien; et A, qui ne les a pas, nous a conservé le véritable texte. - 4 συνεγές AR', Gal. in textu. - συνεστής (sic) Gal. in cit. ibid. - 5 άρχ. om. R' restit. alia manu. - 6 ἀνθέει Λ. - ἀνθεί vulg. - Sophocle a employé le même mot en parlant de la maladie d'Hercule, πνθηκεν, Trach., 1091; et Eschyle a dit πάθες ἀνθεί, Choeph. 996. (Voyez p. 444, Trach. ed. L. de Sinner. Paris, 1859). — 7 ανάγκει R' mut. alia manu in ανάγει. — 8 χαλεπώτατον A. - χαλεπώτερον vulg. - 9 x. a. xp. om. R' restit. alia manu. - ment de la crise. Chez d'autres, elle débute mollement et d'une manière latente, s'accroissant et s'exaspérant chaque jour; puis, à l'approche de la crise et pendant la crise, elle éclate dans toute son intensité. Chez d'autres, enfin, débutant avec bénignité, elle s'accroît et s'exaspère, puis, arrivée jusqu'à un certain point, elle se relâche de nouveau jusqu'à la crise et pendant la crise. Ces variétés se remarquent dans toute fièvre et dans toute maladie. C'est sur ces observations qu'il faut régler le régime des malades. Il est encore beaucoup d'autres signes de grande conséquence, qui ont d'étroits rapports avec ceux qui précèdent, et dont les uns ont déjà été exposés, et les autres le seront; signes qui, comparés avec réflexion, euseignent à rechercher et à observer quelle maladie aigne se terminera par la mort ou par

10 ανά pro αμα Α,-- !! λεπτύνεται Α, -- 12 δ' ADFGIJKR', Ald., Frob., Gal. in textu. Chart. - δε vulg. - 13 άρχηται Gal. in cit. ibid. - 14 μαλακός τε καὶ ὑποβούγιος Gal. in cit. ibid. - μαλακῶς καὶ ὑποβούγιος vulg. - μαλακώς καὶ ὑπεβρύγια ACDFGHIJK. — 15 ἐπαναδίδει A. - Dans un manuscrit aussi digne d'attention que A, on remarquera la forme έπαναδίδα, forme éolieune, si tant est qu'elle soit authentique. Voyez Buttmann, ausführliche griechische Sprachlehre, 1819, t. 1, p. 524, uote \*\*, et p. 527, note \*\*. -, 16 δέ om. R', restit. alia manu. -17 addunt zai ante zaθ' AJ (R' alia manu). - καθημέρην Κ. - καθ' έκαστην ήμεςαν Gal. in cit. ibid. - έκαστην om. R' restit, alia manu. - 18 καί άμα κρίσει om. A (R' restit. alia manu), Gal, in cit. ibid. - 19 άλεις A. - Alan (sic) C. - 20 fort & ACR', Gal. in textu, Chart. - fores sine δ' vulg. - 21 ἐπιδίδοῖ (sic) A. - 22 ὑφίησι ADJK, Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. - boingiv vulg. - hoingiv FHI. - boisi R' mut. alia manu in boixot. - żoixot Cod. Barocc. ap. Freind. - 23 xpiosws R'. Gal. in textu, Chart. - xpiones C. - 24 συμπ. A (R' mut. alia manu in ξομπ.). - 25 γίγνεσθαι C. - γίνεσθαι vulg. - 26 παντός om. A. - addunt έπὶ ante παντὸς R', Gal, in textu, Chart. - 27 vco. ΛCR', Gal, in texto, Chart. - 28 ωδ' κόλη R' et in marg. alia manu δεί δέ, — 19 τὰ om. A cum καὶ τὰ restit. — 30 σκοπούμενον Α. - σκοπούμενον gloss, FG. — 3τ τουτέων A. - τούτων vulg. — 32 τούτοις AR', Gal. in. textu, Chart. - 33 ώκειωμένα gloss. DO' .- δελφοίσμενα R' mut. alia manu in ήδελφισμένα. - 34 adduut τε post που AC. - Galien dit qu'ici Hippocrate se référe à ce qu'il a écrit dans le Pronostic. - 35 7283 F. — 36 γεγράφαται C. - καί γράψεται Λ mut. in καί γεγράψεται.

πρὸς ' ἀ ° δεῖ διαλογιζόμενον, δοχιμάζειν καὶ ' σκοπέεσθαι τινι ⁴ τουτέων όξυ 5 καὶ θανατῶδες ἢ 6 περιεστικὸν, 7 καὶ τίνι μακρὸν καὶ θανατῶδες ἢ περιεστικὸν, καὶ τίνι ° προσαρτέον, ἢοὺ, καὶ πότε, καὶ πόσον, καὶ 9 τί '° τὸ προσφερόμενον ἔσται.

12. Τὰ δὲ παροξυνόμενα ἐν '' ἀρτίησι, χρίνεται '2 ἐν '3 ἀρτίησιν ὧν '4 δὲ οἱ παροξυσμοὶ ἐν '5 περισσῆσι, 16 χρίνεται '7 ἐν περισσῆσιν. '8 Εστι δὲ πρώτη περίοδος τῶν ἐν τῆσιν ἀρτίησι χρινόντων, '9 τετάρτη, 20 ἔχτη, 21 δγδόη, 22 δεχάτη, 23 τεσσαρεσκαιδεκάτη 24 εἰχοστὴ, 25 τριπχοστὴ, 26 τρακοστὴ, 26 τριπχοστὴ, 26 τριπχοστὴ, 27 ἔξηκοστὴ, 28 δγδοηκο-

<sup>2</sup> δ R', Gal. in textu, Chart. — <sup>2</sup> δεί om. AR', Gal. in textu, Chart. \* σκοπείσθαι yulg. — 4 τούτων Α (R' mut. alia manu in τουτέων). — <sup>5</sup> καί om. R' restit. alia manu. — 6 περιεστικός DR', Gal. in textu, Chart., Freind. - περιεκτικόν L, Lind. - Heringa (p. 9), approuvé par Lobeck, Paralip., p. 441, a dit qu'il fallait partout substituer περιεστιaby aux leçons plus ou moins altérées que présentent souvent pour ce mot les éditions et les manuscrits (voyez, p. 453 de ce vol., note 26), et il a corrigé dans ce sens la glose d'Erotien: περιεκτικόν, σωτήριον (p. 286 ed. Franz.). Mais Schneider, qui dans son Dictionnaire (2º éd., 1819) avait donné son approbation à la remarque de Heringa, change d'avis dans le Supplément fort utile qu'il a joint à son Dictionnaire. Là, au mot περιεστικός, il dit: « Je regarde maintenant περιεκτικός comme bon, voyez περιέχω. » Et au mot περιέχω, il dit: « On lit dans Hipp. Progn., § 38: ἢν τὰ ἄλλα στιμτίτα ὡς περιεχομένοισι έη. Par consequent chez lui περιεχτικόν σημήτον est un signe de guérison. » Cette citation de Schneider est prise (ce qu'il aurait du dire) non au texte des éditions d'Hippocrate, mais au texte qui accompagne le Commentaire de Galien (t. 5, p. 141, 1. 56, ed. Bas.). Je remarquerai pour plus d'exactitude qu'il y a dans ce texte, non σημήτα έη, mais σημεία ή. Quant au mot περιεκτικός, qui fait l'objet de cette note, on peut voir dans le passage du Pronostic qui est ici cité (p. \$42 de ce vol., note 8), que le mot περιεχομένεισι est appuye par plusieurs mss.; mais le texte vulgaire porte περιεσομένοι αι. -7 καὶ τ. μ. καὶ θ. ἡ περ. om. volg. - Ces mots sont donnés par le seul A ; ils manquent dans notre texte vulgaire et dans les neuf autres manuscrits. --\* προσαρτέον AR', Gal. in textu, Chart., Freind .- προσακτέον vulg .- 9 τίνι R', Gal.in textu. — 10 70 om. A. — 11 doring ADFGIJK, Ald., Gal. in textu, Chart., Freind. - άρτίησιν C. - άρτίεισι H. - άρτίησις (sic) R' mut. alia manu in ἀρτίκοι. – ἀρτίκ vulg. — <sup>13</sup> ἐναρτίκοιν R'. — <sup>13</sup> ἀρτίκοι Gal. in textu, Chart. — <sup>14</sup> δ' R', Chart. — <sup>15</sup> περισσχοιν AC. — <sup>16</sup> κρίνονται R', Gal. in textu, Chart. — <sup>17</sup> ἐν π. om. DFG (H restit. in marg). IJK. - 18 έστι δέ (δ'ή R') πρώτη περίοδος (περ. R' oblit., et κρίσιμος script. alia manu) των (περιόδων R' additum alia manu) έν (τῆσι Α; ταϊς R') άρτίησι χρινόντων AR'. - έστι δε (δ' ή Gal. in textu, Chart.) πριότη (α D) κρίσιμος των περιόδων εν (μεν addit Lind.) τήσιν (ταις Gal. in textu, Chart.) ἀρτίχοι (ἀρτίχοιν C) κρινόντων (κρινουσών Freind.) vulg. - έστι δε πρώτη κρίσιμος των περιόδων των εν άρτίσισι (sic) κρι-งดวดัง Gal. in cit., t. 3, p. 410. - Le texte de A et de R' me paraît le salut, et quelle maladie longue aura l'une ou l'autre de ces issues, à quel malade il faut ou ne faut pas donner de la nourriture, à quel moment, en quelle quantité, et quelle doit être la substance administrée.

12. Les maladies qui ont les redoublements aux jours pairs, se jugent les jours pairs; celles qui ont les redoublements aux jours impairs, se jugent les jours impairs. Dans les affections qui se jugent les jours pairs, la première période arrive au 4° jour, puis successivement au 6°, au 8°, au 10°, au 14°, au 20°, au 30°, au 40°, au 60°, au 80°, au 100°. Dans

mériter la préférence sur le texte vulgaire. Quant à κοινόντων, Foes a fait remarquer dans ses notes qu'il fallait un féminin, et que κρινουσών se trouvait en effet dans la citation de Galien; Freind a réalisé dans son édition la proposition de Foes. Mals cette correction ne me paraît pas nécessaire; le verbe zpivo est souvent employé dans un sens neutre pour dire se juger; κρινόντων se rapporte à νουστιμάτων sous-entendu. Galien dit que Hippocrate n'a pas employé avec propriété le mot période, puisqu'immédiatement après, il a indiqué les jours mêmes où se font les crises. Οὐ κυρίως μοι δοκεῖ χρησθαι νῦν τη προσηγορία της περιόδου· τὰς γάρ ήμέρας αὐτάς εν αίς αί κρίσεις γίνονται, πάσας εφεζής εγραψεν. — 19 τετάστη CFGHIJK, Gal. in cit. ibid. - δ vulg. - 20 έκτη CFGHIJ K. - 5 vulg. - 21 δγδόη CFGIIIJK. - η vulg. - δγδ. om. Gal. in cit. ibid. - 22 δεκάτη ΛCFGHIJK. - 1 vulg. - Galien dit que, dans la plupart des exemplaires, le 8º jour et le 10º sont inscrits, mais que dans quelques-uns ces deux jours sont omis. - 23 τεσσαρεσκαιδεκάτη CFGII JK. - 18 vulg. - 24 είκοστή τετάρτη και είκοστή C. - και κ D. - είκοστή Merc. in marg. - κδ R' mut. alia manu in κκ. - κ δ καὶ κ Λ. - καὶ εἰκεστή FGIIIJK. - κη vulg. - ιη, κ, κδ, κη Gal. in cit. ibid. - Gallen dit dans son Commentaire: le 20e jour, et ensuite dans quelques exemplaires le 24e, x, xai μετά ταύτην έν τισι μέν δ xai x. On voit par co commentaire que le texte vulgaire (xn) n'a pas d'autorité; que celui de la citation de Galien (m, x, xô, xx) s'éloigne encore davantage de l'original; enfin que les manuscrits A et C, qui donnent le 20e et le 24e jour, reproduisent le texte de ces exemplaires dont Galien fait mention. - 25 λ, λδ vulg. - τριακοστή sine λδ CDFGHIJK, Merc. in marg. - λ sine λδ ΛR', Λld., Frob., Chart., Gal. in textu. - Dans le Commentaire de Galien, on lit : έντισι δ'αὐτῶν γέγραπται δ καὶ χ (lege λ nt R'). Ainsi quelques exemplaires seulement avaient le 34° jour. Ce jour manque dans tous nos manuscrits. C'est pour cela que j'ai supprime λδ du texte vulgaire. - 26 τεσσαρακιστή CFGHIJK, Merc. in marg. μ AD, Gal. in cit. ibid. - μη vulg. - μδ R' mut. alia manu in μη. -Galien dit dans son Commentaire: « Après le précédent, vient le 40° jour. » Καὶ μετά ταύτην, μ. Cela exclut le texte vulgaire. — 27 έξηκοστή CDGHJK, Merc, in marg. - έξηκοστή (sic) FI. - ξ vulg. - 23 άγδοπασστή CDFGHIJK, Merc. in marg. - π vulg. - άγδ. om. R' cum όγδοκκοστή (sic) alia manu.

στη, ' έκατοστή ' ' τῶν ' δὲ ἐν τῆσι 4 περισσῆσι ' κρινόντων 6 περίοδος 7 πρώτη, 8 τρίτη, 9 πέμπτη, ' Εβδόμη, ' ἐνάτη, ' ἐνάτη, ' ἐνόκατη, ' ἐνοκατη, ' ἐνόκατη, ' ἐνόκατη, ' ἐνόκατη, ' ἐνόκατη, ' ἐνόκατη, ' ἐ

\* Examouri J. - o vulg. - examouri eixouri CFGHIK. - examoursesκοστή D. - έκατοστή καὶ είκοστή Merc. in marg. - κ καὶ ο Λ. - καὶ ο Gal, in textu, Chart. - καὶ ρ καὶ ἐκάστη R'. - Galien dans son Commentaire parlant non du 120° jour, mais du 100°, j'ai conservé le texte vulgaire. - 2 addunt έκ ante τῶν R', Gal. in textu, Chart. - 3 δ1 AC. - 4 περισσήσιν C. - ταις περισσαίς gloss. G. - 5 κρινουσών Gal. in cit., t. 3, p. 440, Freind. - 6 περίοδος Λ (R' mut. alia manu in περιόδων). περιόδων vulg. - περιόδοισι Gal. in cit. ibid. - 7 πρώτη CFGIIIJK, Gal. in cit. ibid., Chart., Freind. - a vulg. - Le Commentaire de Galien est ici altèré; mais le sons en est, qu'il faut entendre, non pas que le premier jour est un jour critique, mais que la première des periodes critiques est au troisième jour. Malgré l'altération du texte de Galien, il ne peut y avoir de doute sur la signification qu'on doit y attacher; car Galien, en d'autres ouvrages, revient sur ce passage d'Hippocrate, et it l'explique comme je l'ai dit ci-dessus. Voyez Comm. sur le Pronostic, où il dit: Hippocrate a eu la même doctrine dans le premier livre des Épidémies, car il a écrit que le troisième jour est le premier des jours critiques, εύτω δε κάν τω πρώτω των Επιδημιών εγίνωσκεν, εν ταίς πρισίμοις ήμέραις πρώτην γράψας την τρίτην (t. 5, p. 154, l. 23); et le livre troisième du Traité des jours critiques, où il dit : Quelques-uns pensent que Hippocrate, énumérant les jours critiques dans le premier livre des Épidémies, a mentionné aussi le premier jour; mais ils se trompent de deux façons, νομίζουσιν ένισι καὶ Ιπποκράτην τὰς κρινούσας ήμέρας έν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν καταλέγοντα, καὶ τῆς πρώτης μεμνημονευχέναι, κατά διττόν τρόπον άμαρτάνοντες (t. 3, p. 447). De ces deux crreurs, la première consiste à arguer de la phrase du Pronostic, où il est dit, en parlant du visage profondément altéré, κρίνεται εν ήμερη καί γυκτί (p. 114 de ce volume), pour soutenir que Hippocrate a admis des crises au premier jour; mais, dit Galien, xpiverat n'est pas pris dans le sens d'une crise, il signifie seulement cela se juge, se connaît,

les affections qui se jugent les jours impairs, la première période est au 3° jour, puis successivement au 5°, au 7°, au 9°, au 11°, au 17°, au 21°, au 27°, au 31°. Que l'on sache bien qu'une crise survenue hors des périodes indiquées, indique la récidive de la maladie, et même en certains cas la perte du malade. Il importe d'y porter son attention, et de se souvenir qu'à ces temps de la maladie, les crises seront décisives pour le salut ou pour la mort, ou du moins que le mal inclinera notablement vers le mieux ou le pis. Les fièvres non réglées, les fièvres quartes, quintanes, septanes, nonanes, doi-

έπὶ τοῦ δοχιμάζεται, ἀναγγωρίζεται λέλεκται. La seconde est de n'avoir pas remarque le parallélisme des deux phrases relatives aux jours pairs et aux jours impairs; dans celle qui est relative aux jours pairs, le mot πρώτη, de la façou qu'il est place, ne peut être l'objet d'aucune equivoque; il signifie que le premier des jours critiques est le quatrième. Il s'ensuit que, dans celle qui est relative aux jours impairs, πρώτη a la même signification. Cette dernière raison me paraît décisive. - 8 τρίτη CJ. - γ vulg. - 9 πέμπτη CJ. - ε vulg. - ν έβδόμη CJ. - ζ vulg. - " ένάτη J. - έννάτη (sic) C. -θ rulg. - 15 pro έν., ένδ. D. - 12 ένδεκάτη CJ. - ια vulg. - ένδ. οιπ. Λ. - 13 έπτακαιδεκάτη J. - ιζ vulg. - έπτ. om. C. - 14 είκοστὰ πρώτη C. - κα vulg. - καί κα R'. - 15 είκοστὰ έβδόμη CJ. - κζ vulg. - 16 τριακοστή πρώτη CJ. - λα vulg. - καί λα R', Chart. - 17 6, 71 Ald., Frob., Merc. in textu, Foes Chouet, Freind. ια τας άλλας κρίσεις R' mut, alia manu in την άλλως κριθή. - post την addit τι Lind. - 19 καλώς Gal. in textu, et in marg. άλλως. - 20 πρεγεγραμμένων R', Gal. in textu, Chart., Freind. - 21 σημ. om. AC (R' restit. alia manu). - 22 γέν. δ' (δὲ Α, αν καὶ ἐλέθρια ACR'; dans R' une autre main a mis xai avant yev., et efface d', et xai avant ch. - xai yev. αν όλ. vulg. - Le texte de A, de C ct de R' m'a paru plus précis et plus clair que le texte vulgaire. - 23 8n AHIJK. - 24 viv voccy R' mut. alia manu in τὸν νοῦν. - νόον AC. - νοῦν vulg. - 25 τοῖσεν C. - 26 χροviciot CR'. - ypovojo: (sic) A. - 27 Toutoloiv C. - Toutois R', Gal. in texto. - τάς om. R', Gal. in textu, Chart. - τούτοισιν έσειμένας τάς αρίσιας J. - 28 σωτηρίαν CR', Gal. in textu et in cit., t. 5, p. 244, Chart., Lind., Freind. - σωτηρίη vulg. - 29 είτε pro 7, A. - addunt 70 post & CDFHIJK, Freind. - ελεθρον R', Gal. in textu et in cit. ibid., Chart. - έλέθριον vulg. - 30 έςπην Gal. in cit. ibid. - 31 το om. R', Gal. in textu, Chart. - Galien dit que Hippocrate a omis de dire un changement important, άξιολογον, en mieux ou en pis; mais que cela est compris implicitement dans le mot crise. - 32 miximes A, Freind.

ταίοι, καὶ πεμπταίοι, καὶ έδδομαΐοι, καὶ ' ἐναταΐοι, ἐν  $^2$   $\tilde{\gamma}$ σι  $^3$  περιόδοισι κρίνονται,  $^4$  σκεπτέον.

### 13. 5 ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣΚΑΙΔΕΚΑ.

# " Άβδιυστος πρώτος.

Φιλίσκος 7 ισκει παρά τὸ τεῖχος, 8 κατεκλίθη 9 τῆ 10 πρώτη πυρετὸς όξύς  $\cdot$  ίδρωσεν  $\cdot$  ές νύκτα, έπιπόνως. 
12 Δευτέρη, πάντα  $\cdot$  παρωξύνθη  $\cdot$  όψὲ  $\cdot$  4 δὲ ἀπὸ  $\cdot$  5 κλυσματίου καλῶς διῆλθε  $\cdot$  νύκτα δι' ήσυχίης.  $\cdot$  6 Τρίτη, πρωί, καὶ μέχρι  $\cdot$  7 μέσου  $\cdot$  8 ήμέρης, ἔδοξε γενέσθαι  $\cdot$  9 ἀπύρετος  $\cdot$  πρὸς δείλην δὲ πυρετὸς όξὺς,  $\cdot$  9 μετὰ ίδρῶτος  $\cdot$  διψύδης γλῶσσα  $\cdot$  1 έπεξηραίνετο  $\cdot$  2 μέλανα  $\cdot$  3 οὔρησεν  $\cdot$  24 νύκτα  $\cdot$  5 οὔσφόρως οὖκ ἐκοιμήθη  $\cdot$  πάντα παρέκρουσε.  $\cdot$  6 Τετάρτη, πάντα  $\cdot$  7 παρωξύνθη  $\cdot$  οὖρα μέλανα  $\cdot$  28 νύκτα  $\cdot$  29 εὐρορωτέρην  $\cdot$  30  $\cdot$  6  $\cdot$  7 ατομοξύνθη  $\cdot$  6  $\cdot$  7  $\cdot$  16  $\cdot$  17  $\cdot$  18  $\cdot$  19  $\cdot$  10  $\cdot$  19  $\cdot$  20  $\cdot$  19  $\cdot$  19

\* Ενναταΐοι (sie) CF. - θ A. - ένναταΐοι DGHIR', Gal. in textu, Chart., Lind. - 2 clor JK. - Thou A. - huivet R' mut. alia manu in Fot. -\* περιόδοισιν C. — 4 σκεπταίον Α mut. in σκεπτέον. — 5 αρ. δώδεκα Ald. - άρ, τ. om. ACDQ'R', Gal. in textu, Chart. - περί άρρώστων pro αρ. τ. FGHIJK. - 6 αρρωστος ΛCFGHIJKQ', Chart., Lind. άρ. om. vulg. - άρ. πρ. om. Gal. in textu. - 7 post Φ. addit δς Lind. - 8 ante xat. addunt xai R', Gal. in textu, Chart. - Foes dans ses notes remarque qu'ici la ponctuation varie suivant les manuscrits. Pour moi, j'ai abandonné la ponctuation qu'il a adoptée, et j'ai suivi pour celle de ce commencement le Commentaire de Galien, où on lit: « La Gévre se manifesta avec intensité le premier jour, après cela il vint de la suenr; ce qui n'amena pas la solution de la fièvre; loin de là, la nuit fut pénible. Le second jour amena une nouvelle exacerbation. » Ce commentaire indique avec précision la ponctuation qu'il faut suivre. -9 addunt èv ante τῆ R', Gal. in textu, Chart. — 10 α F. — 11 ές νύκτα ACR', Gal. in textu, Chart. - έν νυκτί vulg. - 12 β Λ. - 13 παροζύνθη AFGIIIK. - 14 δ' R', Gal. in textu, Chart. - 15 κλύσματι οὐ pro κλυσματίου Λ. - πλυσματίου οὐ R' mut. alia manu in κλύσματι, et cò oblit. — 16 γ Λ. — 17 μέσον Η, Gal. in textu. — 18 ήμέρας J. — <sup>19</sup> άπυρος Λ. - πυρετός C (D mut, alia manu in ἀπύρετος) GHIJK. — - ' μεθ' R', Gal. in textu, Chart. - 21 post γλ, addit δή vulg. - δή om. vent être étudiées, afin que l'on reconnaisse en quelles périodes elles se jugent.

## 13. QUATORZE MALADES.

### Premier malade.

Philiscus demeurait auprès de la Muraille; il prit le lit. Premier jour, fièvre aiguë, sueur, nuit pénible. Deuxième jour, exacerbation générale : le soir un petit lavement procura des évacuations favorables; la nuit fut tranquille, Troisième jour, le matin et jusqu'au milieu de la journée, la fièvre parut avoir cessé. Mais vers le soir, sièvre aiguë, avec sueur ; soif; la langue commenca à se sécher; le malade rendit une urine noire; il passa une nuit pénible, ne dormit pas, et cut des hallucinations sur toute chose. Quatrième jour, aggravation générale, urines noires; la nuit fut plus supportable, et les urines d'une couleur plus favorable. Cinquième jour, vers le milieu de la journée, il eut une petite épistaxis d'un sang très noir. Les urines furent variées, on y voyait nager des nuages arrondis, semblables à du sperme, dispersés ; elles ne déposèrent pas. Après un suppositoire, Philiscus rendit peu de matières avec des vents. La nuit fut laborieuse;

AR', Gal. in textu, Lind. - addit δὲ J. - ἀπεξηραίνετο Α. — <sup>23</sup> μίλαν R', Gal. in textu, Chart. — <sup>23</sup> εύρχος ΑDIR', Gal. in textu, Lind., Freind. — <sup>24</sup> νῦκτα FGI. — <sup>25</sup> δυσφέρως Α mut. in δύσφερες, - δύσφες R', Gal. in textu, et in cit. t. 5, p. 178, l. 41, Chart. — <sup>16</sup> δ Λ. — <sup>27</sup> παρεξύνθη FGHIΚ. — <sup>28</sup> νῦκτα FI. — <sup>29</sup> εὐφορωτέρα (Α ex emend.) (D mut. in εὐφορωτέραν alia manu) Κ. - δυσφερωτέρα R' mut. in εὐφορωτέραν αλαστάραν σλαστάρα βια ευθορωστέραν αλαστάραν βια ευθορωστέρα Α (R' mut. in εὐχρεύστερα alia manu). — <sup>32</sup> ε Λ. - πέματη R' mut. alia manu in πέματη. — <sup>33</sup> μέσρας Δ. (R' mut. alia manu). — <sup>33</sup> ελρείρας του βια εντικό και εντικό εντικό και εντικό εντικό και εντικό και εντικό και εντικό εντικό και εντικό εντικό και εντικό εντικό και εντικό εντικό και εντικό και εντικό εντικό και εντικό εντικό και εντικό

γύλα, γονοειδέα, ' διεσπαρμένα, ' οὐχ 3 ἔδρυτο. ' προσθεμένο, ' δὲ βάλανον, ' ο φυσώδεα σμικρά 1 διῆλθεν· νύκτα ' ἐπιπόνως. ' ὅ ἄπνοι ' ο φικροί λόγοι, ' ὶ λῆρος' ' ἐ ἄκρεα ' 3 πάντοθεν ψυχρά, καὶ ' 4 οὐχ ἔτι ' 5 ἔπαναθερμαινόμενα · ο ύρησε ' 6 μέλανα · ἐκοιμήθη σμικρά πρὸς ἡμέρην · ἄφωνος ' ἔδρωσε ' 1 ψυχρόν · ' 8 ἄκρεα ' 9 πελιδνά · περὶ 20 δὲ μέσον 2 · ἡμέρης, ' 2 ἔκταῖος ' 3 ἀπέθανεν · ' Τουτέψ ' 5 πνεῦμα ' 6 διὰ τέλεος, ὥσπερ ' 3 ἀναχαλουμένω ' 2 ἀραιόν, μέγα · 29 σπλὴν ἐπήρθη ' 3 περιφερεί χυρτώματι · ἱδρῶτες ψυχροὶ ' ὁ διὰ τέλεος ' 3 ο παροξυσμοὶ ' 3 ἐν ἀρτίχσιν.

## 14 λλήρωστος δεύτερος.

35 Σιληνός φκει ἐπὶ τοῦ Πλαταμῶνος πλησίον 36 τῶν 31 Εὐαλκίδου: ἐκ κόπων, καὶ 38 ποτῶν, καὶ γυμνασίων 39 ἀκαίρων, πῶρ 40 ἔλαδεν ἡρξατο δὲ πονέειν 41 δσφὺν, καὶ 42 κεφαλῆς 43 εἶγε βάρος, καὶ τραγήλου 44 ἦν 45 ξύντασις. ᾿Απὸ δὲ κοιλίης τῆ πρώτη, γολώδεα, ἀκρητα, ἔπαφρα, 46 κατακορέα, πολλὰ 47 διῆλθεν οἄρα 48 μέλανα, 49 μέλαιναν 50 τὴν δπόστασιν ἔχοντα: 51 διψώδης: γλῶσσα ἐπίζηρος: νυκτὸς 52 οὐδὲν

' Διεσπασμένα AC (R' mut. alia manu in ἐπαρμένα). - διεσπαρμένα Η mut. alia manu in διεσπασμένα. – έσπαρμένα J. — 2 ουχ' AF. — <sup>3</sup> ἐδρύετο A. — <sup>4</sup> προσθέμενον A. — <sup>5</sup> δε om. A (R' rest. alia manu). — δ φυσσώδεα J. — 7 διπλθε vulg. — 8 ἐπίπονος Αλ – ἐπὶ πόνως (sic) R΄. - 9 υπνον A. - 10 μικοοί C. - 11 ακατάστατοι gloss. FG. - 12 ακραια A mnt. in ακρεα. — 13 πανταχέθεν Α. — 14 ουκέτ' R1, Chart. - ουκέτε JK. - ετ' Gal. in textu. - 15 αναθερμαινόμενα AR'. - 16 ante μέλ. addunt δè R', Gal. in textu, Chart. - 17 ψυχρώ AC. - ψυχρά R'. Gal. in textu, Chart. - 18 ακραια A mut. in ακρεα. - 19 απελιδνά R' mut. in πελιδνά alia manu. - μελάντερα gloss. FG. — 20 δέ om. R', Gal. in textu. — <sup>21</sup> χμέρας gloss. F. — <sup>22</sup> ς A. — <sup>23</sup> απέθανεν R', Gal. in textu, Chart. – απέθανε vulg. — <sup>24</sup> τούτο A mut. in τούτω. τούτω R', Gal. in textu. - τουτωί Gal. in cit, t. 3, p. 478, l. 4. -25 ante πv. addunt το R', Gal. in textu, Chart. - 26 διατέλεις ACFG IJKR'. - 27 ἀνακαλεύμενα C. - Galien dit que ce verbe signifie ici se rappeler, τὸ δ' ώσπερ ἀνακαλουμένω, οἶον ἀναμιμνησκομένω, σκμαίνει. — 28 άρ. μ. om. C. - ante μέγα addit γάρ Λ; addunt και Merc. in marg., Chart., Gal. in cit. ibid. - 29 πλην FG. - 30 περιφανεί R' mut. alia manu in περιφερεί. — 31 διατέλεος AFGIJKR'. — 32 co R' mut. alia manu in ci.  $\frac{1}{2}$  εναρτίπουν R'. - άρτίσισυν K.  $\frac{1}{2}$  άρωστος C. - άρ. om. R'. - 22. δ. om. A. Gal. in textu. - 35 σίληνες C. - σηλινές R'. - σιλανόν ος Lind. - Σιλανός ος Gal. in cit. t. 5, p. 395, l. 46. - πλατάμωνος Gal. in cit. ib. l. 20.- πλατάνωνος (sic) quidam έξηγηταί ap. Gal. in cit. ib., I. 20. - Galien dit que certains commentateurs poussent la fucourts sommeils; il parla beaucoup, et divagua; les extrémités étaient partout froides, et on ne pouvait les réchausser; il rendit des urines noires; il dormit un peu à l'approche du jour; perte de la parole, sueur froide, extrémités livides, mort vers le milieu du sixième jour. Chez ce malade, la respiration fut, jusqu'à la fin, grande, rare, comme si le malade se souvenait de respirer; la rate se gonsla et sorma une tumeur arrondie; les sueurs froides durèrent jusqu'au bout; les accès surent aux jours pairs.

#### Deuxième malade.

Silénus demeurait sur la Plate-Forme, près de la maison d'Évalcidas. Après des fatigues, des boissons et des exercices inopportuns, il fut pris d'une fièvre violente. Au début, il éprouva de la douleur dans les lombes, de la pesanteur dans la tête, de la tension dans le col. Le premier jour, il eut des déjections abondantes de matières bilieuses, intempérées, écumeuses et fortement colorées. Urines noires, ayant un sédiment noir; soif, langue un peu sèche; point de sommeil durant la nuit. Second jour, fièvre vive, évacuations plus abondantes, plus ténues, écumeuses; urines noires, nuit pénible, légères hallucinations. Troisième jour,

tilité jusqu'à rechercher s'il faut écrire ce mot par un μ ou par un ν. —  $^{10}$  ττῦ Q'. —  $^{17}$  εὐαλιέδω A mut. in εὐαλιδέω. - εὐαλιάδως Gal. in textu, Chart., Freind. - εὐαλιάδως R' mut. alia manu in εὐαλιάδω. —  $^{18}$  ἀπὸ τον pro ποτῶν καὶ C. —  $^{19}$  ante ἀχ. addunt ἐταίρων PGIK; addunt ἐταίρων PQ'. —  $^{40}$  ἐλαβεν CDIR', Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. – ἐλαβεν volg. —  $^{41}$  ante ἀσρ. addit καὶ vulg. — καὶ om. Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. – ἀχ τὰν κιὶς το τὰν D, Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. – ὡς κὰν R' mut. alia manu in ἀσφύν. – ἀσφύν vulg. —  $^{43}$  είχε om. Α 'R' rest. alia manu). —  $^{44}$  ἔνο νulg. —  $^{43}$  είχε om. Α 'R' rest. alia manu in ἔφντασις. —  $^{46}$  κατακιφάν J, Foes Chouet, Chart., Lind., Freind. — κατακιφέν J, Foes Chouet, Chart., Lind., Freind. — κατακιφέν J, Freind. —  $^{47}$  ἔγλοναν AC (H ex emend.) JR', Gal. in textu. —  $^{49}$  μέλαναν AC (H ex emend.) JR', Gal. in textu. Foes Chouet, Chart., Freind. — κατακιφέν νυlg. —  $^{47}$  διθνιναν Lind. — μέλαναν vulg. — μέλαναν DFIK. —  $^{50}$  τὴν om. ACR', Gal. in textu, Chart. —  $^{51}$  γλ. διθν. ἐπίξ. Gal. in Comm. —  $^{52}$  τόλ' οm.  $^{52}$  διθν. ἐπίξ. Gal. in Comm. —  $^{52}$  τόλ' οm.  $^{52}$  διθν. ἐπίξ. Gal. in Comm. —  $^{52}$  τόλ' δυρ το εὐδὲν CDFGHIK, Ald.

έχοιμήθη. Δευτέρη, πυρετός όξύς 2 διαχωρήματα πλείω, λεπτότερα, έπαφρα · οὖρα <sup>5</sup> μέλανα· <sup>4</sup> νύχτα <sup>5</sup> δυσφ**έ**ρως· <sup>6</sup> σικχρά 7 παρέχρουσεν. 8 Τρίτη, 9 πάντα · παρωξύνθη · ὑπογονδρίου ξύντασις '' έξ 12 ἀμψοῖν '3 παραμήκης πρὸς ὀμφαλὸν, '4 ὑπολάπαρος διαγωρήματα λεπτά, 15 υπομέλανα 16 οὖρα θολερά. 17 υπομέλανα. 18 νυκτός οὐδὲν ἐκοιμήθη. λόγοι πολλοί, γέλως, 19 ἀδή· κατέγειν οὐκ 2º ἡδύνατο. Τετάρτη, διὰ τῶν αὐτῶν. 21 Πέμπτη, διαγωρήματα 22 άκρητα, χολώδεα, 23 λεῖα, λιπαρά. οὖρα λεπτά, διαφανέα 24 σμικρά κατενόει. 25 Εκτη, περὶ κεφαλήν 26 σμικρά 27 ἐφίδρωσεν. 28 ἄκρεα 29 ψυγρά, πελιδνά. 30 πουλύς 31 βληστρισμός ἀπὸ 32 χοιλίης οὐδὲν διῆλθεν· 33 οὖρα ἐπέστη· πυρετός όξύς. 34 Εβδόμη, άφωνος · 35 άκρεα 36 ούκ έτι 37 άνεθερμαίνετο· ούρησεν οὐδέν. <sup>3</sup>Ογδόη, ίδρωσε 38 δι' δλου 39 ψυχρόν· 40 έξανθήματα 41 μετά ίδρῶτος έρυθρὰ, 42 στρογγύλα, σμικρὰ, 43 οξον 44 τονθοι, 46 παρέμενεν, 46 ούχ ἀφίστατο ἀπὸ δὲ 47 χοιλίης 48 ἔρεθισμῷ 49 σμικρῷ 50 κόπρανα λεπτὰ, 51 οἶα 52 ἄπεπτα, 53 πολλά 54 διήει 55 μετά πόνου· 56 ούρει 57 μετά δδύνης

<sup>1</sup> β A. — <sup>2</sup> ὑποχωρήματα gloss. FG. — <sup>3</sup> μελανὰ R' mut. alia manu in μέλανα. - 4 νύκτα FGI. - 5 δυσφόρως Α mut. in δύσφορος. -6 σμικρά AC. - μικρά vulg. - 7 παρέκουσε (sic) Chart. - παρέκρουσε vulg. \_ \* γ A. — 9 πάντα om. A. — 10 παροζύνθη GIK. — 11 έπ' D. — 12 αμφοτέρων AR', Gal. in textu, et in cit. t. 5, p. 185, Chart. - τοίν δυοίν gloss. F. — 13 παρά μπκος Κ. — 14 ύπο λαπάρας Λ. — 15 ύπομέλαινα FGI. - 16 ο. θ. δ. om. C. - 17 μέλανα DFGHIJK, Gal. in textu, Chart. - μελανά R' mut, in μέλανα alia manu. - 18 νύκτα C. - 19 ωδή (sic) A. - ωδή R', Chart. - 20 εδύνατο J. - 21 ε A. -22 ἄκριτα CDFGIII. — 23 διαλίπαρα pro λ. λ. Α. - λίαν Merc. in marg. - addunt λίαν post λεία R', Gal. in textu, Chart. - 24 μικρά R', Gal. in textu, Chart. - 25 ς A. - 26 μικρά R', Gal. in textu, Chart. -27 αμφίδρωσεν C. - αφίδρωσεν FGHIJK. - ἰφίδρωσεν (sic) D. - ἐφίδροσεν R' mut. alia manu in έφίδρωσεν. - 28 ακραια A mut. n ακρεα. -29 ψυγρά om. R' rest. alia manu. - 30 πουλύς C. - πολύς vulg. - 31 ριπτασμός gloss. D. - βληστρισμός ὁ ριπτασμός ούτω Βακχείος τίθησιν έν ένίοις δέ άντιγράφοις εύρομεν βλητρισμόν χωρίς του σ' έντως (ούτως LQ') δέ τόν ριπτασμόν σημαίνει καθώς καί Ξενοφάνης ό κωλώνιός (κυκώνιός LQ') φησιν. έγω δε έμαυτον πόλιν έχ πόλεως έβλήστριζον, άντὶ τοῦ έριπταζόμην (D in enarg.) LQ'. - Cette annotation marginale nous donne une glose de

tout s'aggrava. Les deux hypochondres sont tendus jusqu'à l'ombilie sans beaucoup de rénitence ; les selles sont ténues, noirâtres; les urines, troubles et noirâtres. Pendant la nuit, le malade n'a point de sommeil, il parle beaucoup, il rit, il chante, il ne peut se tenir en repos. Quatrième jour, même état. Cinquième jour, évacuations intempérées, bilieuses, homogènes, grasses; urines ténues, transparentes; léger retour de l'intelligence. Sixième jour, petite sueur à la tête; extrémités froides et livides; grande jactation, nulle évacuation alvine; nulle émission d'urines; fièvre vive. Septième jour, perte de la parole; les extrémités ne seréchauffent pas encore; le malade n'a point uriné. Huitième jour, sueur froide par tout le corps; avec la sueur apparaît une éruption rouge, arrondie, petite, et semblable à des pustules d'acné, elle persistasans s'affaisser. Avec peu d'excitation, le malade rendit, par le bas, des matièresténues, semblables à des substances non digérées, et il les rendit en quantité et avec souffrance : les prines devenues mordantes furent évacuées avec douleur. Les extrémités se réchauffèrent un peu; le sommeil est léger, comateux; perte de la parole ; urines ténues et diaphanes. Neuvième jour,

Bacchius, et une variante ponr l'orthographe de βλαστρισμός. Quant au Xénophane dont il s'agit ici, il est probable que c'est Xénophane de Colophon. En effet Diogéne Laerce (Lib. 9, p. 349, ed. Steph.) rapporte un vers de Xénophane où le verbe βλαστρίζω est employé: βλαστρίζωτες (ἐνιαυτο) ἐμπν ψεοντίδ' ἀν Ελλαβα γπν. - 32 κολίκς R'. - 33 αύρεα D. - 43 ζ λι. - 35 αὐρα λ mut. in ἀχεξα. - 36 αὐκίπ JK, Chart. - 37 ἀ λι. C mut. eadem mann in ἀνεθερμαίνοντο. - 38 διολου AJR', Gal. in textu, Chart. - 39 ψοχρώ ΑC. - 40 στίγματα L. - 41 μεθ R', Gal. in textu, Chart. - 43 στρογράλα DJ. - στρόγρυλα R'. - 43 α΄α Λ. - εἶον οπ. D. - 44 εἰ δυθει DFG (H mut. in ἰνθοι (sic)) JJ. - ἱνθοι R', Ald. - εἰνθοι K. - Galien définit ce terme, une tumeur petite et duve mée sur la peau du visage, ἐγκες μαζε χαλ αλλεγές ἐν τὸ κατὰ τὸ πρέσωπον δέρματι γίνεται καλούμενς ἐννθες. De comp. med. 5, t. 2, p. 225, ed. Bas. - 49 παρέμενον Gal. in textu, Chart. - αὐθία κατὰ τὰ πρέσωπον δέρματι γίνεται καλούμενος ἐννθες. De comp. med. 5, t. 2, p. 225, ed. Bas. - 49 παρέμενον Gal. in textu, Chart. - αὐθίασντε (sic) R' mut. alia manu in ἀριστατο. - 47 κολίας R', Gal. in textu, Chart. - αὐθίασντε (sic) R' mut. alia manu in ἀριστατο. - 47 κολίας R', Gal. in textu, chart. - ἀνθίσκοντε (sic) R' mut. alia manu in κέρευσμο. - 30 κόπρια R' mut. alia manu in κέρευσμο. - 30 κόπρια R' mut. alia manu in κέρευσμο. - 31 πολλά om. J. - 54 δτέκι R', Gal. in textu. - 55 μεταπόνου F. - 56 οὐεοὶ FIJ, Ald. - 57 μετ? ΑCR', Gal. in textu. Chart.

# 29 "Αβρωστος τρίτος.

30 'Ηροφῶντι πυρετὸς ὀξύς · ἀπὸ 31 Χοιλίης ὀλίγα, 32 τεινεσιμώδεα 33 χατ' ἀρχάς 34 μετὰ δὲ, 35 λεπτὰ διήει χολώδεα, ὑπόσυχνα · 36 ὕπνοι οὐχ 37 ἐνῆσαν · οὖρα 38 μέλανα , λεπτά. 39 Πέμπτη, πρωὶ χώφωσις · 40 παρωξύνθη πάντα · σπλὴν ἐπήρθη ὑποχονδρίου ξύντασις · ἀπὸ 41 χοιλίης 42 ὀλίγα, 43 μέλανα 44 διῆλθεν · παρεφρόνησεν · 45 "Εχτη, 46 ἐλήρει · 47 ἐς νύχτα ἱδρώς · ψύξις · 48 λῆρος 49 παρέμενεν · 50 'Εβδόμη, 51 περιέψυχτο · διψώδης ·

\* Ακραία Λ mut, in ακρέα. — \* ante σμ. addit λέπτα καί C. —  $^3$  άναθερυμαίνετο R'. —  $^4$  λευκοί K. —  $^5$  κωμματώδεες C. – κωματώδεις FHJK. - 6 ἐνάτη JK, Ald., Merc. in textu, Freind. - ἐννάτη CF. έννάτη vulg. - θ AD. — 7 ι A. — 8 κατεδέχετο pro οὐκ έδ. A (R' mut. alia manu in του έδ.). - 9 χωμματώδης C. - χωματώδεις Κ. - χωτώδεις R' mut. alia manu in χωματώδεις. - 10 ci δέ om. AC (R' mut. alia manu). - 11 δ' Gal. in textu, Chart. - 12 ὑπὸ τοῦ χυμοῦ χενούμενον Merc, in marg. - 13 ὑπόπαγυ HJR', Frob., Gal, in textu, Merc. in textu, Chart. - ὑποπαχὸ vulg. - ὑποπαχεῖ F. - ὑπὸ παχὸ AI. - ὑπὸ παχεί CG, Ald. - ὑπόπαχει (sic) Κ. - ὑπὸ τοῦ χυμοῦ κενούμενον pro ὑπόπαγυ Gal. in cit. t. 5, p. 320, l. 6. - 14 κειμένω ACFGHIJK, Ald. κειμένω D mut. in κείμενον. - κενούμενον R' mut. alia manu in κείμενον. - Le texte vulgaire, qui a zaiusvov et un point après zaiusvov, me paraît bien moins facile que κειμένο donné par la plupart des manuscrits, et que l'on met dès-lors en rapport avec ὑπόστασις. — 15 κρημνώδης CFI K, Ald. — 16 ακραια Α mut. in ακρεα. - ακρε (sic) R' mut. alia manu n άκοεα. — 17 ψυγρά πάλιν D. — 18 ια A. — 19 έξαργης Κ. — 2º τουτέω Gal. in textu, Chart. - τούτω R' mut. alia manu in τουτέω. -τούτω vulg.- 21 καί om. R', Gal. in textu, Freind. - 22 διατέλεος AFG HIJKR'. - 23 άραιὸν μέγα ACDFGHIJK, Gal. in cit. t. 5, p. 478, l. 9. - μέγα άραιον vulg. - μέγα om. R' rest. alia manu in marg. -24 ὑποχένδριον J. - 25 συν. AR', Gal. in textu, Chart. - 26 έλλιzin R' mut. alia manu in ηλικία (sic). - 37 Δοπερ R' mut. alia

689

même état. Dixième jour, il ne pent plus boire; coma; mais le sommeil est léger; mème nature des évacuations alvines; émission abondante d'urines qui sont assez épaisses; par le repos, elles donnent un dépôt semblable à de la farine mal moulue, et blanc. Les extrémités redeviennent froides. Mort le onzième jour. Dès le début, et durant tout le cours de la maladie, ce malade eut la respiration rare et grande, et des battements continuelsdans l'hypochondre; il était âgé d'environ vingtans.

#### Troisième malade

Hérophon fut pris d'une fièvre aigue, il eut quelques évacuations alvines avec ténesme dans le début. Puis il rendit des matières ténues et bilieuses en assez grande abondance; point de sommeil; urines noires et ténues. Cinquième jour, surdité le matin; tout s'exaspéra; la rate se tuméfia; l'hypochondre se tendit; les évacuations alvines, peu abondantes, furent noires; le délire survint. Sixième jour, le malade divagua; sueurs pendant la nuit; refroidissement général, soif, hallucinations; pendant la nuit, retour de la raison; sommeil. Huitième jour, il eut de la fièvre; la rate diminue de volume; le retour à la raison fut complet. Il éprouva

manu in ως περί. —  $^{38}$  εἴκοτιν ACDJ, Freind. — εἴκοσι vulg. —  $\times$  FGII IK. —  $^{39}$  εἴς. τ. om. A, Gal. in textu. —  $^{32}$  cm. R'. —  $^{30}$  εὐροφῶντι et in marg.  $^{4}$  τρ. A. —  $^{37}$  κειλίας gloss. G. —  $^{32}$  τηνισμώδεα Cl. — τηναμώδεα  $\chi$  . —  $^{33}$  καταρχάς ADFGJK, Ald., Frob., Merc. in textu. —  $^{34}$  μ. δί om. R' et in restit. μετὰ δἶ ταῦτα. — ρου δἷ addit ταῦτα vulg. — ταῦτα om. A. — Hippocrate emploie μετὰ adverbialement; c'est pourquoi j'ai adoptė la leçon de A. —  $^{35}$  διτάκ λεπτά  $\kappa$ . —  $^{36}$  ὑπνό.... λεπτά om. Λ. —  $^{37}$  ἐνοπῆρχον gloss. FG. — ἦσαν R', Gal. in textu. —  $^{39}$  μελανὰ R' mut. alia manu in μέλανα. — μέλαινα  $\kappa$ . —  $^{39}$  ε Α. —  $\pi$ . om. R' restit. alia manu. —  $^{40}$  παρεξύνθη Α. —  $^{41}$  κοιλίας gloss. G. —  $^{42}$  διήγα om. R' rest. alia manu. —  $^{43}$  διπλ. μέλ. Α. —  $^{44}$  διπλθεν CK, Gal. in textu, Chart. — δίτλθε νυlg. — διχλθεν R'. —  $^{45}$   $\varepsilon$  Α. —  $^{46}$  έφιλαρες gloss. FG. —  $^{47}$  παρείλεινεν R', Gal. in textu, . —  $^{50}$  ζ Α. —  $^{48}$  παρείλεινεν R', Gal. in textu. —  $^{50}$  ζ Α. —  $^{51}$  περιέλεινο C.

### ÉDIDÉMIES, PREMIER LEVRE-

παρέκρουεν νύατα κατενόειι κατεκοιμήθη. <sup>3</sup> 'Ογδόη <sup>4</sup> ἐπύρεσεν: <sup>5</sup> σπλην ἐμειοῦτο κατενόει πάντα: <sup>6</sup> ήλγησε <sup>7</sup> τὸ πρῶτον κατὰ βουδῶνα, σπληνὸς κατ' ἴξιν: ἔπειτα <sup>8</sup> ἐπόνει <sup>9</sup> ἐς ἀμφοτέρας κνήμας: <sup>10</sup> νύατα <sup>11</sup> εὐφόρως: οὖρα <sup>12</sup> εὐχρούστερα: ὑπόστασιν <sup>13</sup> εἶχε <sup>14</sup> σμικρήν. <sup>15</sup> 'Ενάτη <sup>16</sup> ἴδρωσεν: ἐκρίθη: <sup>17</sup> διέλιπεν. <sup>18</sup> Πέμπτη <sup>19</sup> ὑπέστρεψεν: αὐτίκα <sup>20</sup> δὲ σπλὴν ἐπήρθη: πυρετὸς ὀξύς: κώφωσις πάλιν. Μετὰ δὲ τὴν ὑποστροφὴν <sup>21</sup> τρίτη, σπλὴν ἐμειοῦτο: κώφωσις <sup>22</sup> ἤσσον: σκέλεα <sup>23</sup> ἔπωδύνως: <sup>24</sup> νύκτα <sup>25</sup> ἴποστροφὴν. <sup>25</sup> ἐπτακαιδεκάτη: οὐδὲ παρέκρουσεν <sup>26</sup> ἐπὶ τῆ ὑποστροφῆ.

## 29 "Αββουστος τέταρτος...

'Εν 28 Θάσω 29 Φιλίνου γυναϊκα, θυγατέρα τεκούσαν, 30 κατὰ φύσιν 31 καθάρσιος 32 γενομένης, καὶ 33 τάλλα κούφως διάγουσαν, 34 τεσσαρεσκαιδεκαταίην 35 ἐοῦσαν μετὰ 36 τὸν τόκον, πῦρ 37 ἔλαβε μετὰ ῥίγεος 38 ἤλγεε δὲ ἀρχομένη 39 καρδίην, καὶ 40 ὑποχόνδριον δεξιόν 41 γυναικείων πόνοι κάθαρσις ἐπαύσατο. 42 Προσθεμένη δὲ, ταῦτα μὲν ἐκουφίσθη, κεραλῆς

\* Παρέκρουσεν R', Freind. - παρέκρουσε vulg. - 2 νῦκτα Ι. - ante ν. addunt ές R', Gal. in textu, Chart.; είς Freind .- 3 η A. - 4 ἐπύρεσσεν Α. - ἐπύρεσσε DHJ, Freind. - ἐπύρεσε vulg. - ἐπύρεξε R', Gal. in textu, Chart., Foes Chouet. -5πλην J. -6 πλγησε CDHIKR', Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. - ήλγησεν vulg. - 7 τὸ α κατὰ βουβῶνα Α.-κατὰ βουβῶνα τὸ πρώτον Gal. in textu. - καταβουβώνα τὸ πρώτον R'. - κατά βουβώνα: έπαρμα τὸ πρώτον vulg. - καταβουβώνα έπαρμα τὸ πρώτον F. - έπαρμα du texte vulgaire est tout-à-fait inutile. - B addit δ' ante êm. C. - πόνοι pro έπ. A. - οί πόνοι pro έπ. R', Gal. in textu, Freind. - 9 είς J. - 10 νύκτα FI. - ές v. R', Gal. in textu, Chart. - 11 εύφορος C. εὐφόρως A mut. in εύφορος. - εὐκόλως gloss. FG. - 12 εὐχροώτερα AR', Gal. in textu. - εὐχροιώτερα Chart. - 13 είχεν C. - είχει (sie) R' mut. alia manu in είχε. - 14 μιχρέν R', Gal. in textu, Chart. - 15 ενάτη JK, Ald., Freind. - evvárn vulg. - evvárn CF. - 8 A. - evvárny R' mut. alia manu in έννάτη. - 16 ίδρωσε Gal. in textu, Chart. - έχρίθη ίδοωσεν R' emend. alia manu. - 17 διέλιπε CDI, Chart., Freind. διέλειπεν A. - διέλειπε R', Gal. in textu. - 18 ε A. - πάντη DHK. πέντε R' cum πέμπτη alia manu in marg. - 19 δπέστρεψαν Α. -20 δέ om. R' restit, alia manu. - 21 γ A. - τρίτη om. R' cum τρίτος alia manu. - τρίτος J. - 22 ελαττεν gloss. FG. - 23 επώδυνος CFGIJK. -ἐπώδυνα D (H mut. alia manu in ἐπώδυνος), Gal. in textu, Chart. - ἐπ.

691

d'abord de la douleur dans l'aine du côté de la rate; puis, les douleurs se sirent sentir dans les deux mollets. La nuit sut bonne; l'urine de meilleure couleur, avec un petit dépôt. Neuvième jour, il sua, sut jugé, et eut une intermission. Cinq jours après, rechute; aussitôt, gonslement de la rate, sièvre aiguë, retour de la surdité. Le troisième jour de rechute, la rate diminua; la surdité sut moindre, les jambes surent douloureuses; le malade eut de la sueur pendant la nuit. La crise se sit le dix-septième jour, il n'eut aucun délire durant la rechute.

## Quatrième malade.

Dans l'île de Thasos, la femme de Philinus, ayant mis au monde une fille, avait l'évacuation lochiale comme à l'ordinaire, et du reste se trouvait bien, lorsque, le quatorzième jour après son accouchement, elle fut prise d'une fièvre violente, avec frissons. Elle commença à ressentir de la douleur au cardia, et dans l'hypochondre droit; elle souffrit dans les parties sexuelles, les lochies s'arrêtèrent; l'apposition d'un pessaire soulagea, il est vrai, ces accidents, mais les douleurs de

om. R' rest. in marg. alia manu. - 24 νύκτα I. - 25 περί ζ καὶ ε Α. - περί τάν ιζ R', Gal. in textu. - περί τάν έπτακαιδεκάτην Chart.- 26 έν AC, Gal. in textu. - 27 α2. τ. om. A. Gal. in textu. - α2. om. Rt. - 28 θάσσω FG .- 29 celeivou C. - celeisou R' mut, alia manu in celivou. - celicu K. - 30 ante xara addunt xai R', Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. - 31 καθάρσιος A. Lind., Freind. - καθάρσεως Π mut, alia manu in καθάρσιος. - καθάρσεως vulg. - καθάρσηςς C. - 32 γενομένης AC. γιν. vulg. - 33 τὰ άλλα AR', Gal. intextu, Chart. - άλλα pro τάλλα Freind. - 34 τεσσαρεσκαιδεκαταίκν R', Gal. in textu. - τεσσαρεσκαιδεκάτην vulg. - ιζ Λ. - 35 έσούσαν R' mut, alia manu in έσύσαν, - 36 τον om. R', Gal. in textu, Chart. - 37 ελαβεν Α. - κατέσχε gloss. F. - 38 ήλγει AR', Gal. in textu, Chart. - 39 καρδίαν Κ. - 40 addit περί ante όπ. vulg. - magi om. AR', Gal. in textu, Chart., Freind. - 41 yuvzuzzzov C. - γυναικίων R' mut, in γυναικείων alia manu. - πύνοι: γυναικείων κάθ. Lind. - 42 Galien dit que προσθεμένη, employé ainsi sans addition, peut s'entendre ou de l'application d'un suppositoire, ou de l'application d'un pessaire parégorique.

#### ÉPIDÉMIES, PREMIER LIVRE.

ξε και τραγήλου και ι οσφύος πόνοι παρέπενον, ημιοι ούκ εννίσαν. - άχρεα ψυγρά. 3 διψώδης. χοιλίη ξυνεχαύθη. 4 σμιχρά 5 διήει. 6 οὖρα λεπτά, 7 άγροα 8 κατ' ἀρχάς. 9 Έκταίη ἐς : • νύκτα παρέχρουσε πολλά, καὶ πάλιν κατενόει. " Έβδόμη διθώδης διαγωρήματα 12 γολώδεα, 13 κατακορέα. 14 Ογδόη 15 ἐπεδρίγωσεν. πυρετός όζύς σπασμοί :6 πολλοί μετά πόνου πολλά παρέλεγεν εξανίστατο βάλανον προσθεμένη, πολλά 17 διήλθε μετά · περιβρόου γολώδεος · ύπνοι ούχ ενησαν. · 9 Ἐνάτη σπασμοί. 20 Δεκάτη 21 σμικρά κατενόει. 22 Ένδεκάτη εκοιμήθη: 23 πάντων ανεμνήσθη. ταγύ δὲ παλιν 24 παρέχρουσεν. 25 ούρει 26 δὲ μετά <sup>27</sup> σπασμών άθρόον <sup>28</sup> πουλύ, όλιγάχις <sup>29</sup> άναμιμνησκόντων, 30 παγύ, λευχόν, 31 οξον γίγνεται 32 έχ τῶν χαθισταμένων ὅταν ἀναταραγθή κείμενον 33 πουλύν γρόνον· οὐ 34 καθίστατο· γρώμα καί πάχος 35 ίχελον, 36 οδον γίγνεται 37 ύποζυγίου, τοιαῦτα 38 ούρει, οἶα 39 κάγὸ 40 εἶδον. Περὶ 4: δὲ 42 τεσσαρεσκαιδεκάτην ἐούση, 43 παλμοί δι' όλου τοῦ σώματος λόγοι 44 πουλλοί σμικρά κατενόει . 45 διά ταγέων δὲ πάλιν 46 παρέχρουσεν. Περί 47 δὲ

<sup>1</sup> ὀσφῦςς FI. — <sup>2</sup> ἄκραια A mut. in ἄκρεα. - ἄκρε (sic) J. - ἄκρα gloss. F. - 3 δαψώδης R' mut. in διψώδης. - 4 μικρά Gal. in textu. - 5 διήσει (R' mut. alia manu in διήει), Gal. in textu. - 6 λεπτά ούρα J. - 7 άχροια CDFGHIJK. - άχρω cum α supra ω Λ. - 8 καταρχάς ΑΙΚ. - 9 ς Λ. - έκτη Lind. - 10 νύκτα Ι - 11 ζ Λ. -12 ante χελ. addit δλίγα A. - 13 κατακόρεα ACDFGHIK, Ald., Frob., Merc. in textu. - 14 η Α. - 15 έπερρίγωσεν Α. - έπερρίγωσε vulg. έπερίγωσε R' mut. in έπερρίγωσε. - 16 πολλοί om. R', Gal. in textu. - 17 διήλθεν A. - διήλθον R'. - 18 περίρρου R' mut. in περιρρόου alia manu. - Oribase explique ainsi ce mot: Ιπποκράτης ονομάζει περιρούν (sic) τι διαχώρημα: τὸ δέ(sic) έστι τοιούτο ρεύμα δεινώς λεπτόν, καὶ τοῖς σχυθάλοις άμεγές (XXI veterum et clarorum medicorum græcorum varia opuscula ed. de Matthæi. Mosquæ, 1808, p. 209). - 19 έννάτη CF. - ένάτη Κ. - θ A. - έννάτη DGHIR', Gal. in textu, Chart., Lind. -20 t A. - 21 ante σμ. addit πάντα Chart. - 22 ένδ. om. A. - ένδ. έκ. om. R' restit. in marg. - post ένδ. addit πάντα Gal. in textu; πάντως Chart. - 23 πάντων om. Gal. in textu, Chart. - 24 παρέκρουσε R', Gal. in textu, Chart. - 25 copet FGIJ, Ald., Frob. - 26 de om. D.

la tête, du col et des lombes persistèrent. Point de sommeil; extrémités froides; soif; le ventre était le siège d'une grande chaleur; elle rendit une petite quantité de matières; urincs ténues, incolores au début. Sixième jour, elle eut beaucoup d'hallucinations pendant la nuit, puis revint à elle. Septième jour, soif; évacuations bilieuses et très colorées. Huitième jour, nouveaux frissons; sièvre vive; convulsious fréquentes avec douleur; beaucoup de délire; un suppositoire la fit aller à la selle, elle rendit une grande quantité de matières avec un flux bilieux. Point de sommeil. Neuvième jour, convulsions. Dixième jour, léger retour de la raison. Onzième jour, elle dort; elle se ressouvient de tout, mais bientôt les hallucinations reparaissent. Elle rend, avec des convulsions, beaucoup d'urine; les gens qui la servaient, lui rappelant parfois d'uriner; l'urine est épaisse, blanche, et semblable à de l'urine que l'on troublerait après l'avoir laissée reposer long-temps; elle ne donne aucun sédiment; la couleur et la consistance en étaient comme celles des bêtes de somme, au moins telles furent les urines que je vis. Vers le quatorzième jour, la malade fut prise de mouvements dans tout le corps. elle parla beaucoup, eut quelques retours de raison, puis

<sup>- 27</sup> σπασμών ΑCR', Gal. in textu, Chart., Freind. - σπασμόν vulg. - 28 πολύ ΑR', Gal. in textu, Chart. - 29 ἀμμνισκεύντων (sic) R'. - 30 addit καὶ ακτι Lind. - 31 ἐκοῖον C. - γίν. vulg. - 32 ἐκ οπι R' (Gal. in textu, cum καὶ in marg.). - 33 πολλίν C mut. in ποιλύν. - πολύν R', Gal. in textu, Chart. - 34 καθίσταται R' mut. alia manu in καθίστατο. - 35 ἔκελον Α. - ἔκελον vulg. - εδεελον C, Gal. in textu, Chart. - ὁκελλον DFGI. - ἱκελλον HK. - εἴκελον R'. - 36 εἶον γίγν. οπι. Lind. - 37 ὑποξύγίων R', Gal. in textu, Chart. - ὑποξύγίων F. - 36 οὐρεί Π. - οὐρεί οπι J. - 39 ἐγὼ R', Gal. in textu. - 40 εἶδον C. - 41 δὲ οπι Α. - 42 δ καὶ ι Α. - 43 παλμός Α. - πόνοι pro παλμοί Gal. in textu. - παλμοί... σμικρά οπι R' restit. in marg. alia manu cum παλμοί pro quo πόνει eadem manu. - 44 πολεί F. - ποιλλεί D, Cod. Baroce. ap. Freind. - πολλεί vulg. - 45 διαταχέων ΑDΕΠΙΙΙΝ. - 46 παρέκρους CDJ. - παρέκρους FGHK, Ald., Merc. in textu. - παρέκρους CDJ. - παρέκρους FGHK, Ald., Merc. in textu. - παρέκρους R', Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. - 47 δὲ οπ. J.

' έπτακαιδεκάτην ' ἐρῦσα, ' ἦν 4 ἄφωνος' ' εἰκοστῆ ' ἀπέθανεν.

# τ 'Αβέωστος πέμπτος.

\* Ἐπικράτεος γυναίκα, 9 ἢ κατέκειτο παρὰ \* `Αρχιγέτην, περὶ τόκον \* `ἤδη \* ² ἐοῦσαν, ρίγος \* ³ ἔλαβεν ἰσχυρῶς, οἰκ ἐθερμάνθη ὡς ' ⁴ ἔλεγον καὶ ' ⁵ τἢ ὑστεραίη ' δ τὰ αὐτά. ' Τρίτη δὲ ἔτεκε θυγατέρα, καὶ τάλλα πάντα ' 9 κατὰ λόγον ' ἢλθεν. ² Δευτέρη μετὰ ² ΄ τόκον, ἔλαβε πυρετὸς ὀξύς καρδίης ΄ πόνος καὶ γυναικείων ' ² προσθεμένη δὲ, ταῦτα ' 5 μὲν ἐκουφίσθη κεφαλῆς δὲ καὶ ' δ τραχήλου καὶ ' ² ἀσφύος πόνος ' 2 ε ὕπνοι ' 9 οὐκ ἐνῆσαν ἀπὸ δὲ κοιλίης ' ο ἀλίγα, χολώδεα, λεπτὰ ' 3 ὁ ἰῆει ΄ ἀκρητα ' οὖρα λεπτὰ, ὑπομέλανα. ' 3 ΄ ἢς ' ¾ δὲ ' 3 ΄ ἔλαβε πῦρ, ἐς ' 3 ΄ νύκτα ' εκταίη παρέκρουσεν. ' 1 ὑμώδης ' 4 ὁ ἀχωρήματα ΄ ταρωξύνθη ἀγρυπνος ' 4 παρέκρουσεν · δι ὑμώδης ' 4 ὁ ἐ λοιμήθη πλείω. ' 4 ΄ κατακορέα. ' 6 ΄ Ογδάη ' 7 ἐπεβρίγωσεν · 4 ελοιμήθη πλείω. ' 4 ΄ Σνάτη διὰ τῶν αὐτῶν. ' ο Δεκάτη, σκέλεα ' επιπόνως ἤλγες ' 5 καρδίης πάλιν δὸύνη · καρηβαρίη · οὐ ' 3 παρέκρουσεν · δίνερουσεν · δ καρίης πάλιν δὸύνη · καρηβαρίη · οὐ ' 3 παρέκρουσεν · δίνερουσεν · δ ΄ καρδίης πάλιν δὸύνη · καρηβαρίη · οὐ ' 3 παρέκρουσεν · διλείνους ἤλγες ' 5 καρδίης πάλιν δὸύνη · καρηβαρίη · οὐ ' 5 3 παρέκρουσεν · διλείνους ΄ διλεκρούσεν · διλείνους ΄ διλεκρούσεν · διλείνους ΄ διλεκρούσεν · διλεκ

\* ζ καὶ ι Α. - ιζ FGK. - 2 ἐοῦσαν ΑFGHIK. - οὖσαν D. - ἐοῦσα om. R' restit. alia manu. - 3 π/ν om. ACDFGHIJK, Ald. - 4 εύφωνος C. - 5 είκοστής R'. - είκοστή Κ. - κ AFG. - 6 ἀπέθανεν CDHJKR', Gal. in textu, Chart., Freind. - ἀπέθανε vulg. - 7 άρ. π. om. A, Gal. in textu. - αρ. om. R'. - \* ἐπικράταιος R' mut. alia manu in ἐπικρά-TEG;. - 9 A ADFGHIJK, Ald., Gal. in textu, Chart., Merc. in textu, Lind. - ή vulg. - 10 άρχηγέτην ACDFGIJKR', Ald., Frob., Merc. in textu, Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. - " ท็อิท om. A (R' restit. alia manu). - 12 οδσαν R' mut. alia manu in έουσαν. - ρίγος vulg. - 13 έλαυνεν C. - έλαβεν ADFGHIJKR', Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. - έλαβε vulg. - 14 έλεγε D. -15 post τῆ addit δ' A. - 16 τὰ αὐτὰ CR', Gal. in textu, Chart. - ταῦτα A. - τοιαύτα vulg .- '1 γ A. - δ' ACR', Gal., Chart. - ετεκεν Α. - '8 τὰ αλλα R', Gal. in textu, Chart. - 19 καταλόγον I. - 20 ήλθεν C. ήλθε vulg. - 21 δευτέρην C. - δευτεραίην Α. - 22 τον τόκον ΑΒΙ, Gal. in textu, Chart. - 23 πόνων G. - 24 προσθένη J. - ante προσθ. addunt ὅπνοι οὐα ἐνῆσαν R', Gal. in textu, Chart. - Ces mots que R', l'édition de Bâle de Galien, et celle de Chartier donnent ici, et omettent plus bas, l. suivante, sont à leur véritable place dans notre texte vulgaire; c'est le Commentaire de Galien qui en fournit la preuve. -25 μέν om. DH. - 26 όσφ. καὶ τρ. C. - 27 όσφῦςς I. Ald. - 28 ante

revint promptement à ses hallucinations. Elle perdit la parole le dix-septième jour; elle mourut le vingtième.

## Cinquième malade.

La femme d'Épicratès, qui était logée chez Archigétès, fut prise d'un violent frisson, étant sur le point d'accoucher, frisson qui, à ce que l'on dit, ne fut pas suivi de chaleur. Le lendemain, frisson semblable. Le troisième jour, elle accoucha d'une fille, et tout le reste se passa suivant la règle. Le second jour après l'accouchement, elle fut prise d'une fièvre vive, de douleur au cardia et dans les parties sexuelles; un pessaire diminua ces accidents, mais elle ressentit de la douleur dans la tête, le col et les lombes; elle ne dormit point. Elle eut quelques évacuations alvines de matières bilieuses, ténues et intempérées; les urines étaient ténues et noirâtres. La nuit du sixième jour, à partir de celui où elle sut prise de bevre, elle eut des hallucinations. Septième jour, tout s'aggrava ; insomnie, hallucinations, soif, selles bilieuses et très colorées. Huitième jour, nouveau frisson; elle dormit davantage. Neuvième jour, même état. Dixième jour, elle éprouva de la douleur dans les jambes; la douleur du cardia reparut; pesanteur de tête; point d'hallucinations; elle dormit davantage, et les évacuations alvines furent suspendues. Onzième

υπ. addit καὶ Α. — <sup>29</sup> οὐκενῆσαν F. — <sup>30</sup> εῖη pro ὁλ. R' mut. alia manu in δλίγα. — δλίγον Κ. — <sup>31</sup> λίνν R' mut. alia manu in δλίγα. — <sup>32</sup> ἀργιτα CDFGHIK (R' emend. alia manu). — <sup>33</sup> ἀρῆς CJ. — <sup>34</sup> δ' R', Gal. in textu, Chart. — <sup>35</sup> δλαβε ΑCR', Gal. in textu, Chart. — <sup>36</sup> τὸ πῦρ ΑC. — πυρετὸς R', Gal. in textu, Chart. — <sup>37</sup> νῦκτα Ι. — <sup>38</sup> ς Α. – ἐκταῖος R' mut. alia manu in ἐκταῖη. — παρέκρουσεν ΑCDHJK, Lind., Freind. — παρέκρουσεν vulg. — <sup>39</sup> ζμαῖη Α. — <sup>40</sup> ἄπαντα R', Gal. in textu, Chart. — <sup>41</sup> παρεξύνθη Α. — <sup>40</sup> ἐπανῶρεωσεν ΑΚ. — παρέκρουσε vulg. — <sup>43</sup> ὑποχρόγματα gloss. FG. — <sup>44</sup> απια χολ. addunt πάντα J (R' alia manu), Merc. in marg., Gal. in textu, Chart., Freind. — <sup>45</sup> κατακόρεα ΑCHΚ. — <sup>46</sup> η Α. — <sup>47</sup> ἐπερίγωσεν C. — ἐπερξόγωσε Gal. in textu. — ἀπερίγωσε R' mut. alia manu in ἐπερρίγωσε, — <sup>48</sup> ante ἐκ. addit καὶ Α. — <sup>49</sup> ἐκνὰτη CF. — θ Α, Gal. in textu. — ἐννὰτη DGHI, Chart., Lind. — <sup>50</sup> α Α. — <sup>51</sup> παρέκρουσε Α. Πυτ. — <sup>51</sup> παρέκρουσε Α. Γ. <sup>51</sup>

εχοιμάτο μάλλον· χοιλίη \* επέστη. 2 Ένδεχάτη 3 ούρησεν 4 ευχροώτερα, 5 συχνήν υπόστασιν έχοντα: διήγε 6 κουφότερον. 7 Τεσσαρεσκαιδεκάτη, \* έπερδίγωσεν · πυρετός δζύς. 9 Πεντεκαιδεκάτη, 10 ήμεσε χολώδεα, 11 ξανθά, 12 υπόσυγνα. Κορωσεν. 13 άπυρος. 14 ες 15 νύχτα 16 δε πυρετός δξύς ούρα πάγος έγοντα. 17 υπόστασις λευχή. 18 Έχχαιδεχάτη, 19 παρωξύνθη: 20 γύχτα <sup>21</sup> δυσφόρως. <sup>22</sup> οὐχ ὕπνωσεν. <sup>33</sup> παρέκρουσεν. <sup>24</sup> <sup>2</sup>Οκτωκαιδεκάτη διψώδης. γλώσσα 25 έπεκαύθη. 26 ούχ υπνωσεν. 27 παρέκρουσε πουλλά: 28 σκέλεα 29 ἐπωδύνως εἶγεν. Περὶ δὲ 30 εἰκοστὴν, πρωὶ 3ι σμικρά επεδδίγωσεν· 32 κωματώδης· δι' 33 ήσυγίης ύπνωσεν· ήμεσε γολώδεα δλίγα, 34 μέλανα· ές 35 νύκτα κώφωσις. Περί δε <sup>36</sup> πρώτην καὶ εἰκοστήν, πλευροῦ ἀριστεροῦ βάρος <sup>37</sup> δι' έλου μετ' 38 δούνης, σμικρά 39 επέβησσεν, οδρα δε πάγος έγοντα, θολερά, 40 ύπέρυθρα κείμενα οὐ 41 καθίστατο τὰ δ'ἄλλα 42 κουφοτέρως ούχ <sup>43</sup> απυρος <sup>44</sup> αὖθις. <sup>45</sup> ἐξ ἀργῆς <sup>46</sup>, ωρρυγγα <sup>47</sup> ἐπωδύνως. έρευθος. 48 χίων 49 ανεσπασμένος δεύμα δριμύ, δαχνώδες, άλ-

' Υπέστη A. - επέστι Merc. in marg. - 3 ια A, Gal. in textu. -3 ante σύρ, addunt ίδρωσεν R', Gal, in textu, Chart. - 4 εύγροότερα R'. - εὐχροώτερον J. —  $^5$  ήσυχη pro συχνήν ACDFGHIJK, Ald. — 6 χουφώτερον Κ. — 7 ιδ AR', Gal. in textu. — 8 έπερρίγωσεν Α. - έπερίγωσεν R' mut. alia manu in επερρίγωσεν. - 9 πέντε καί ι A. - ιε Gal. in textu. — " ήμεσεν C. — " ξανθά om. Gal. in textu, et restit. in marg. - ψυχρά (R' cum ξανθά alia manu), Chart. - 12 μετρίως συχνά gloss. FG. - ὑπόσυχνος J. - 13 ἀπύρετα Κ. - ἀπύρετος CDFG HIJR', Gal. in textu, Chart. - 14 κατά gloss. G. - κατά την gloss. F. — 15 νῦκτα Ι. — 16 δὲ om. R' restit. alia manu. — 17 ὑπόστασιν λευκήν R'. - 18 έκκαιδεκάτη J. - έξκαιδεκάτη vulg. - έξ (sic) καὶ ι Λ. ις Gal. in textu. - 19 παροξύνθη Α. - 20 νύκτα Ι. - πάντα pro νύκτα Lind. - addit καὶ post νύκτα vulg. - καὶ om. ACH (R' restit. alia manu). - Ce xal du texte vulgaire est nuisible; il faut le supprimer, et mettre le point avent νύκτα. - 21 δυσφόρως A mut. in δύσφορος. - δυσκόλως gloss. FG. — 22 củy' AFGIII. - υπνωσεν Α. - υπνωσε vulg. — 23 παρέκρουσε C, Gal. in textu. - παρέκρουσεν.... ούχ ύπνωσεν om. J. - 24 tη A, Gal. in textu. - 25 έζεκκύθη Gal. in textu, Chart. - έζ έκαύθη R'. - 26 εὐχ' AFGHI. - ὕπνωσεν ΑΚ. - ὕπνωσσε F. --<sup>27</sup> παρέκρουσεν Α. - πουλλά J.-πολλά vulg.- <sup>28</sup> σκέλη gloss. FG.- <sup>29</sup> ἐπώδυνα D. - όδυνηρῶς gloss. FG. - είχεν A. - είχε vulg. - 30 x AR', Gal. in textu. - 3τ μικρά R', Gal. in textu, Chart. - έπερρίγωσεν Α. -

jour, les urines furent de meilleure couleur, avec un dépôt abondant : la malade se trouva allégée. Quator zième jour, nouveau frisson, sièvre vive. Quinzième jour, elle vomit des matières bilieuses, jaunes, en assez grande abondance; elle sua, et fut sans fièvre : mais dans la nuit, fièvre vive ; les urines sont épaisses, le dépôt en est blanc, Seizième jour, les accidents s'aggravèrent; la nuit fut pénible; la malade ne dormit pas; hallucinations. Div-huitième jour, soif, langue brûlée; point de sommeil; beaucoup d'hallucinations; douleurs dans les jambes. Vers le vingtième jour, au matin, elle eut de petits frissons, de la somuolence, puis dormit paisiblement; elle vomit quelques matières bilieuses et noires; surdité pendant la nuit. Fingt-unième jour, elle ressentit dans tout le côté gauche de la poitrine une pesanteur douloureuse; petite toux; urines épaisses, troubles, rougeatres; laissées en repos, elles ne déposèrent pas; du reste la malade se trouva mieux; cependant elle n'eut pas une seconde apyrexie. Dès le début du mal, elle avait eu la gorge douloureuse, rouge, et la luette contractée; une fluxion âcre, mordante et salée s'y fit

έπεζόιγωσε vulg. - έρίγωσε R' mut, alia manu in έπερρίγωσε. -32 κωμματώδη; C. - 33 ήσυχία; DR', Gal. in textu, Chart. - ήσυχία; gloss. G. - υπνωσεν ADJKR', Freind. - υπνωσε vulg. - υπνωσσε FI. - 34 μελανά R' mut. alia manu in μελανα. - 35 νύκτα I. - 36 καί A. - είκεστην πρώτην R', Gal. in textu, Chart. - 37 καί pro δι' A. διολου DJK, Gal. in textu. - 38 ωδώνης FI, Ald. - 39 υπίβησσεν Α C. - ἐπέβησεν D, Ald., Gal. in textu, Chart. - ἐπέβηττεν gloss. G. -- 40 ὑπέρουθοα Α. - 41 καθίσταντο R'. - 42 έλαφροτέρως gloss. G. - 43 ἀπόρως Λ. - 44 αὐτή pro αῦθις C. - αῦτη ΑDFGHIJK, Ald. - Je crois que les pronoms αυτή on αυτή ne peuvent pas s'entendre, et que α39:; ne peut se comprendre qu'autant qu'on met après α36:; le point, qui dans le texte vulgaire est avant. Comme il est dit plus haut que cette malade eut une apyrexie après une première crise, il est naturel que Hippocrate dise que dans cette seconde amélioration, elle ne sut pas de nouveau sans fièvre. — 45 έξαρχῆς Κ. — 46 φάρυγα Λ mut. alia manu in φάρυγγα. — 47 έπωδύνως Α mut. in έπώδυνος. — 48 κιών CR', Gal. in textu. - 49 C'est sans doute par une faute de typographie que Foes, ed. 1595, a ἀνεσπασμένως. Nos dix manuscrits et les éditions y compris Foes Chouet, ont άνεσπασμένες.

μυρώδες διά τέλεος επαρέμενεν. Περὶ εδὶ 4 εἰκοστήν εδδόμην, ἀπυρος, ε οὕροισιν ε ὑπόστασις πλευρόν ε ἤλγεεν. Περὶ δὲ επρώτην καὶ τριακοστήν, επῦρ ιο ελάθετο κοιλίη χολώδεσιν ε ὑπεταράχθη εξ ἤ ήμεσε εξ τῆ εξ τοσαρακοστῆ δλίγα κολώδεσι. Έκρίθη ε τελέως εξ ἄπυρος εξ τῆ δλόσηκοστῆ.

## 19 "Αβρωστως έχτος.

ελαδε πεπλανημένως - ήλγεε δὲ <sup>32</sup> χεφαλήν <sup>23</sup> ἔξ ἀρχῆς, καὶ πλευρὸν ἀριστερόν καὶ <sup>24</sup> τῶν άλλων πόνοι, κοπιώδεα τρόπον· οἱ πυρετοὶ παροξυνόμενοι, <sup>25</sup> άλλοτε ἀλλοίως, ἀτάκτως ἱδρῶτες, <sup>26</sup> ὁτὲ μὲν, ὁτὲ δ'οῦ· τὰ μὲν πλεῖστα ἐπεσήμαινον οἱ παροξυσμοὶ ἐν <sup>27</sup> χρισίμοισι <sup>28</sup> μᾶλλον. Περὶ δὲ <sup>29</sup> εἰκοστὴν τετάρτην, <sup>30</sup> Χεῖρας ἀκρας <sup>31</sup> ἔψύχετο, <sup>32</sup> ἤμεσε <sup>33</sup> Χολώδεα, ξανθά, ὑπόσυχνα, <sup>34</sup> μετ' ὀλίγον δὲ ἰώδεα πάντων <sup>35</sup> ἐκουφίσθη. Περὶ δὲ <sup>36</sup> τριακοστὴν ἐόντι, ἤρξατο ἀπὸ ρινῶν <sup>37</sup> αίμοβραγέειν ἐξ ἀμσιος οὐκ ἀπόσιτος <sup>40</sup> δὲ, οὐδὲ διψόδης παρὰ πάντα τὸν χρόνον,

' Διατέλεος ΑR'. - δι' άτεος (sic) Κ. - δι' ώτεος (sic) J. - διάτεος (sic) FGIII. - διὰ τέλως (sic) Ald. - τελέως Merc. in marg. - 2 παρέμενεν A. - παρέμενε vulg. - παρέμεινε R', Gal. in textu, Chart. - 3 δέ om. R., Gal. in textu. - 4 7 zzl z A. - 7 zzl zzv R'. - 5 cupots zv pro ούροισιν A; ces deux mots sont surcharges. - σύρκσεν pro σύροισιν J, Gal. in textu. - 6 ὑπόστασιν R', Gal. in textu. - 7 ὑπήλγεεν C. - ὑπήλγει A. - ήλγει J. - ὑπήλγε R, Gal. in textu, Chart., Freind. - 8 λα Α. - α καὶ τριακεστήν F. - λδ (R' cum είκεστήν alia manu), Gal, in textu. - τετάρτην και τριακοστήν Freind. - 9 παρέλεγεν pro πύρ έλ. Α; παρέλεγεν est le résultat d'une correction faite par une autre main; je ne sais ce qu'il y avait au-dessous. - πύρ.... ὑπεταράχθη om. Chart. - 10 έλαβε R', Gal. in textu. - 11 χολώδεα R' mut. alia manu in χελώδεσιν. - 12 έπεταράχθη AR', Gal. in textu, Chart. - 13 μ ήμεσεν pro ήμεσε τ. τ. R', Gal. in textu. - τεμ (sine τή) ήμεσεν Α. - τεσσαρακοστή (sine τή) ήμεσεν Gal. in cit., t. 3, p. 437, 1. 40. — 14 τη om, C. — 15 μ. FGHI. — 16 τελέος Α. — 17 άπυροι G. - άπυρρος F. - ἀπύρετος DH. - 18 ἐγδοηκοστήν sine τη C. - π pro τη έγδ. AR', Gal. in textu. - τη π FGHI. - 19 αρ. ε. om. A, Gal. in textu. - αρ. om. R'. - 20 αλεανακτίδην ACDFGHIJK, Ald., Frob., Merc. in textu, Gal. in textu, Chart. - xleavaxtidu; R' mut. alia manu in κλεανακτίδην, - κλεωνακτίδην Lind. - κλευνάκταν Gal. in jusqu'à la fin. Le vingt-septième jour la fièvre cessa; les urines déposèrent; le côté resta douloureux. Le trente et unième la fièvre reprit; il y eut des selles bilieuses. Le quarantième, la malade vomit quelques matières bilieuses. Le quatre-vingtième, la maladie fut complétement jugée, et la fièvre terminée.

### Sixième malade.

Cléonactides, qui demeurait au-dessus du temple d'Hercule, fut pris d'une fièvre irrégulière. Dès le début, il ressentit de la douleur dans la tête et dans le côté gauche; dans le reste du corps il souffrait comme s'il était brisé par la fatigue. La fièvre avait des accès irréguliers, tantôt d'une facon et tantôt d'une autre, tantôt avec des sueurs et tantôt sans sueurs; le plus souvent les accès se manifestaient avec plus de force les jours critiques. Le vingt-quatrième jour, ses mains se refroidirent, il eut plusieurs vomissements de matières bilieuses, jaunes, et bientôt après verdâtres; il se trouva complétement soulagé. Vers le trentième jour, il commença à avoir une épistaxis des deux narines, et cette hémorrhagie se répéta irrégulièrement jusqu'à la crise. Pendant tout ce temps, il ne perdit ni l'appétit, ni le sommeil, et ne fut pas altéré. Les urines ne furent ni épaisses, ni incolores. Le quarantième jour, il rendit des urines rougeâtres

Comm. — <sup>21</sup> ἔλαβεν C. – ἄλγει vulg. — <sup>22</sup> post δὲ addit καὶ vulg. – καὶ οπ. Α CDR', Gal. in textu. — <sup>23</sup> ἔχαρχῖς ΑCΚ. — <sup>24</sup> ἐνὸ ἄλλον J. — <sup>25</sup> ἄλλον σοπ. C, Merc. in textu. – ἄλλον Α. — <sup>26</sup> ὁτὲ (bis) DK, Ald., Frob., Merc. in textu, Lind. – ὅτε (bis) vulg. — <sup>21</sup> κρισίμασι Α. – κρισίμασι C. – κρισίμασι A. – κρισίμασι DFGHIKR', Ald., Frob., Merc. in textu, Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. – κρισίμασι vulg. — <sup>28</sup> μάλιστα ΑC (R' cum μάλλον alia manu), Gal. in textu. — <sup>29</sup> κδ Α. – τετάρταν καὶ pro εἰκ. τετ. R', Gal. in textu. — <sup>23</sup> ἀμάσα R' mut. alia manu in τίμεσε. — <sup>23</sup> ἔχνθα χολ. R', Gal. in textu. — <sup>24</sup> τίμεσα R' mut. alia manu in τίμεσε. — <sup>25</sup> ἔχνθα χολ. R', Gal. in textu. — <sup>26</sup> λ ΑFGI. – τριακοτῆ Gal. in textu, Chart. — <sup>27</sup> αμαρραγέειν ΑC. – αμαρβαγεῖν vulg. — <sup>28</sup> κατολίγον Α. – καὶ κατ' Lind. — <sup>29</sup> κρίσκος C. – κρίσεως R', Gal. in textu, Chart. — <sup>20</sup> δὲ οπ. Α (R' mut. alia manu).

ι οὐδὲ ἄγρυπνος οὖρα 2 δὲ 3 λεπτὰ, οὐκ 4 ἄχροα. 5 Περὶ 6 δε 7 τεσσαραχοστήν εων, ούρησεν 8 υπέρυθρα, υπόστασιν πολλλν 9 έρυθρην έγοντα έκουφίσθη, μετά το δέ, ποικίλοις τά τῶν ούρων. 11 ότὲ 12 μεν υπόστασιν 13 είγεν, 14 ότὲ 15 δὲ ού. 16 Έζηκοστή <sup>27</sup> ούροισιν <sup>18</sup> υπόστασις <sup>19</sup> πολλή, καὶ λευκή, καὶ λείη<sup>4</sup> ζυνέδωχε πάντα· πυρετοί 20 διέλιπον· οὖρα 21 λεπτὰ 22 μέν. 23 εὐγροα δέ. 24 Εβδομηχοστή 25 άπυρος, 26 διέλιπεν ημέρας 27 δέχα. 28 'Ογδοηκοστή 29 έπεβρίγωσε: πυρετός όξυς 30 έλαβεν: 31 ίδρωσε ούροισιν <sup>34</sup> ύπόστασις έρυθρη, λείη: <sup>35</sup> τελείως 32 πολλῶ. έχρίθη.

16 'Addenstor E68040c.

37 Μέτωνα πῦρ 35 ἔλαβεν. 39 ὀσφύος βάρος ἐπώδυνον. Δευτέρη ὕδωρ 40 πιόντι ὑπόσυχνον, ἀπὸ 41 χοιλίης 42 χαλῶς 43 διηλθεν. 44 Τρίτη κεφαλής βάρος διαγωρήματα 45 λεπτά, γολιόδεα, 46 ύπέρυθρα, 47 Γετάρτη 48 πάντα 49 παρωξύνθη.

1 Où8' AR', Gal. in textu. - 2 8' om. R', Gal. in textu. λεπτά ΛCHR', Merc. in marg., Gal. in textu, Chart., Freind. - λευκά vulg. — 4 άγρω (Λ cum α supra ω) (F cum gloss. άχροα) I. – άγρωα HJK. - 5 pro περί.... έχοντα babet R': ὑπόστασιν πολλήν έρυθράν έγοντα περί την τεσσαρακοστήν και υπέρυθρα ούρκσεν. Cela est effacé, et une autre main a rétabli en marge le texte vulgaire, sauf μ pour τεσσ., et λείην pour λίην. — 6 δέ om. J. — 7 τεσσαράκοντα D. - τεμ Α. μ FGHI, Gal. in textu. — 8 ὑπέρρυθρα Α. - μετρίως έρυθρα gloss. F. - 9 ante ep. addunt λείην CK; λίην vulg. - λ. om. A, Gal. in textu, Freind. - Ce qui doit déterminer à suivre la leçon de A, c'est que Galien dans son Commentaire ne fait meution que de πολλήν et de έρυθρήν, sans λείτη. - 10 post δέ addit ταῦτα vulg. - ταῦτα om. A (R' restit. alia manu). - " ότε JK, Lind.- ότε vulg. - " μάν R' mut. alia manu in μέν. - 13 είχεν om. J. - 14 ό τὰ JK, Ald , Frob., Merc. in textu, Lind. - ὅτε vulg.— 15 δ' ACR', Gal. in textu.— 16 έξιχοστή JKR', Ald., Frob., Gal. in textu, Chart., Lind. - έξ Α. - έξηχοστή DFH. - έξηχοστή vulg. 17 cuproes AGJ. - cuprois FI. - cupcis R', Gal. in textu, Chart.

<sup>16</sup> ύπόστασιν πολλήν καί λευκήν καί λείην J. — '9 πολλή καί om. C.

<sup>20</sup> διέλειπον Gal. in textu. - διαλείποντες R' mut. in διέλειπον.

<sup>24</sup> post οὖρα addit πάλιν Merc. in marg.; addit δε πάλιν AR', Gal. in textu, Chart., Freind. - 22 post ωέν addit πάλιν C. - 23 εύγρω (A J cum α addito alia manu) IJ. - εύχρωα ΗΚ. - εύχροα R' mut. alia

qui donnaient un dépôt abondant et rouge; il fut soulagé. Dans la suîte, les urines varièrent; tantôt elles présentèrent un dépôt, tantôt elles n'en présentèrent pas. Le soixantième jour, dépôt abondant, blanc et homogène, dans les urines; amélioration générale, intermission de la fièvre. Les urines redevinrent ténues, mais elles gardèrent une bonne couleur. Soixante-dixième jour, point de fièvre, l'intermission dura dix jours. Quatre-vingtième jour, nouveau frisson; le malade fut pris d'une fièvre vive, il sua beaucoup, les urines déposèrent un sédiment rouge et homogène, la maladie fut jugée complétement.

Septième malade.

Méton fut pris d'une forte sièvre avec une pesanteur douloureuse dans les lomhes. Le second jour, ayant bu beaucoup d'eau, il eut une bonne évacuation alvine. Troisième jour, pesanteur de tête, selles ténues, bilieuses, rougeâtres. Quatrième jour, tout s'aggrava; il eut, de la narine droite, deux sois une petite épistaxis; la nuit sut pénible; les selles surent semblables à celles du troisième jour; les urines surent noi-

manu in εύχρωα. - 24 βδεμακοστά, H. - ή έβδομακοστά (sic) R', Gal. in textu. - ο A. - 25 πυρετός A. - ἀπύρετος R', Gal. in textu, Chart. - 26 διέλειπεν AR', Gal. in textu. - 27 t AR', Gal. in textu. -28 όγδοκκοστά Η. - π A. — 29 έρίγωσε A, Gal. in textu, Chart. - άπύεετος διέλειπεν έρίγωσε R' (άπ. διελ. obliter. alia manu). — 30 έλαβε R', Gal. in textu. - 31 ίδρωσεν Α. - 32 πολλά C. - 33 εύρησεν JR , Gal. in textu. - 34 ύπόστασιν Chart. - ὑπόστασιν έρυθρην λείην Gal. in textu. - ὑπόστασις έρυθρη λείη R' mut. alia manu in ὑπόστασιν έρυθρην λείτιν. - 35 τελέως AR', Gal. in textu. - 36 αρ. ε. om. AHK, Gal. in textu. - αρ. om. IR'. - 37 μετώνα D. - 38 έλαβε R'. - 39 όσφῦςς FI, Ald., Frob., Merc. in textu. - 40 mivora R1, Chart. - 41 xailias R', Gal. in textu, Chart. - 42 κακώς C cum λ alia manu. - 43 διήλθε ACR', Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. - 44 γ A. - ante τρίτη addunt ev = DFGHIJK. - 45 haund GIJK, Ald., Merc. in marg. γελώδεα λευκά pro λ. χ. D. — 46 ύπερρυθρα Α. - μετρίως ερυθρά gloss. G. 47 δ A. 48 πάντα om. A (R' restit. alia manu). - 49 παρε-Εύνθη Α.

έζρύη απο δεξιοῦ ' μυχτῆρος αἴμα δὶς ' δλίγον' ' νύχτα ' δυσφόρως' διαγωρήματα δικοια τῆ ' τρίτη' οὖρα ὑπομέλανα ' εἰχεν ' ἐναιώρημα ' ὑπόμελαν ἐὸν, διεσπασμένον, ' οὐχ ' οἱδρύετο. ' Πέμπτη ἔζρύη ' λαῦρον ' ἐζ ἀριστεροῦ ' ἀχρητον' τὸρωσεν ἐχρίθη. Μετὰ ' ὁ δὲ χρίσιν, ἄγρυπνος παρέλεγεν οὖρα λεπτὰ, ὑπομέλανα ' λουτροῖσιν ἐγρήσατο χατὰ χεφαλῆς' ἐχοιμήθη' ' κατενόει. ' Τούτω οὐχ ὑπέστρεψεν, ἀλλ' ' ἡμοβράγεε πολλάχις ' μετὰ χρίσιν.

· Άρβωστος δήδους:

21 Έρασινον, δε όκει παρὰ Βοώτου χαράδρην, πῦρ 23 ἔλαβε μετὰ δεῖπνον 24 νύκτα ταραχώδης. 25 Ἡμέρην τὴν 26 πρώτην δι' ἡσυχίης, 27 νύκτα ἐπιπόνως. 28 Δευτέρη πάντα παρείζύνθη ες 29 νύκτα παρέκρουσεν. 30 Τρίτη ἐπιπόνως. 31 παρέκρουσε πολλά. 32 Τετάρτη δυσφοριότατα 33 ἐς δὲ τὴν 34 νύκτα οὐδὲν ἐκοιμήθη ἐνύπνια 35 καὶ λογισμοί ἔπειτα χείρω, 36 μεγάλα καὶ 27 ἔπίκαιρα, φόβος, 38 δυσφορίη. 39 Ηέμπτη πρωὶ 40 κατήρτητο, 41 καὶ κατενόει πάντα 42 πουλὸ δὲ 43 πρὸ μέσου ἡμέρης ἔξεμάνη κατέχειν οὐχ ἢδύνατο 44 ἄκρεα ψυχρὰ, ὑποπελια οὐρα 45 ὑπέστη ἀπέθανε περὶ ἡλίου δυσμάς. Τούτφ 46 οί

<sup>&#</sup>x27; Μυκτάρος αίμα om. ACDFGHIK (R' restit. alia manu), Ald. — addunt κατ' ante όλ. ACDFGHIJKR', Ald., Gal. in textu, Chart., Freind. — 3 νϋκτα FI. — 4 δυσφόρως Λ mut. in δύσφορος. – δύσφορος R' mut. in δυσφόρως alia manu. — 5 γ Λ. — 6 είχεν om. R' restit. alia manu. – Dans le texte vulgaire, le point est après είχεν, et non après ύπομέλανα. Mais cette ponctuation est vicieuse; le Commentaire de Galien est explicite: γενέσθαι φησίν αὐτῷ οὖρα ὑπομέλανα εἶτ' ἐπιφέρει, είχεν εναιώρημα κ. τ. λ. Voyez d'ailleurs un passage analogue, p. 706, l. 7. — 7 ενεώρημα R' mut. alia manu in εναιώρημα. — 8 ύπομελάναιον pro b, Ł A. - υπομέλαν JK. - υπό μέλανα HI. - υπ. εςν om. R' restit. alia manu. — 9 ουχ' ΑΓ. — 10 ίδρυετ Α. - ίδρουτο R', Gal. in textu, Chart. - ίδρωσε Gal. in Comm. - " addunt τη ante π. R', Gal. in textu, Chart. - ε A. - 12 λάβρον DII. - 13 έξαριστερού F. - 14 ακριτον CDH.- 15 δε om. A. -D'après le Commentaire de Galien, il semblerait que le texte qu'il avait sous les yeux, était autrement disposé, et qu'il lisait: μετά δέ κρ., ούρα λεπτά, ὑπομέλανα· ἄγρυπνος· παρέλεγεν. - 16 κατανόει R' mut. alia manu in κατενόει. - '7 τούτων Α.-τούτο J, Gal. in textu. - τοῦτον R' mut. alia manu in τοῦτο. - οὐχ' AFI. - ε θήμορράγη vulg. - ήμορράγει ACDJK, Cod. Barocc. ap. Freind., Gal. in textu. -αίμορράγει R'. - ήμορράγησε Freind.— '9 ante μετὰ addit καὶ vulg. - καὶ om. AC (R' restit. alia manu). — 20 αρ. σγ. οπ. AK, Gal. in textu. - αρ. οπ. IR' .- \* εράσινον C. - έρασίνος (sic) sine δς A. - έρασινός FIK.- έρασίνον

#### ÉPIDÉMIES, PREMIER LIVRE.

râtres, elles présentèrent un nuage noirâtre aussi et dispersé; elles ne déposèrent pas. Le cinquième jour, abondant écoulement d'un sang pur de la narine gauche; le malade sua, ce fut une crise; mais après la crise, il eut de l'insomnie, du délire, des urines ténues, noirâtres. On lui administra des affusions tièdes sur la tête; il dormit, il revint à lui; chez ce malade, il n'y eut point de récidive, mais il eut plusieurs épistaxis après la crise.

#### Huitième malade.

Erasinus, qui demeurait auprès du fossé du Bouvier, fut pris d'une forte fièvre après le souper; la nuit fut troublée. Premier jour, tranquillité pendant la journée, souffrance pendant la nuit. Deuxième jour, tout s'aggrava; hallucination pendant la nuit. Le troisième jour fut pénible, il y eut beaucoup d'hallucinations. Le quatrième jour, malaise extrême; point de sommeil pendant la nuit, rêves et discours; puis son état empire d'une manière grave et alarmante; crainte, agitation. Cinquième jour, le matin il était calme et avait sa pleine raison, mais avant le milieu de la journée il fut saisi d'un violent transport; il ne pouvait se contenir; les extrémités étaient froides, un peu livides; les urines se supprimèrent. Il mourut vers le coucher du soleil. Chez ce malade, les

Gal. in textu. — ἐραστινὲς (D mut. alia manu in ἐρασινὲν) HJ. — ἐρασινες R' sine ξς. — ἐπαρὰ τῆ τοῦ β. χαράδης R', Gal. in textu, Chart. — ¹δ παρὲς Λ. — ²δ παρὲς Λ. — ²δ κρέρον R', Gal. in textu, Chart. — ¹δ κρέρον R', Gal. in textu, Chart. — ¹δ κρέρον R', Gal. in textu, Chart. — 10 κρίτερα DFHKR', — ¹ν νύχτα Fl. — νύχτας R'. — ²ν δευτέρην C. — β Λ. — δευτέρα DFHKR', — ¹ν νύχτα Γl. — παρέκρουσε νulg. — ²ν η Λ. — τ. λ. π.π. οπ. R' restit. in marg. alia manu. — ²ν πολ. παρ. ΛCDHK. — ²ν δ Λ. — δυσφοριστάτη R', Gal. in textu. — ³ν εἰς R', Gal. in textu, Chart. — ²ν νύχτα Fl. — ²ν ταὶ in manu, Gal. in textu, Chart. — ²ν ἐπίκραιρα H mut. alia manu in ἐπίκαιρα. — ²ν δυσφορία gloss. F. — ²ν επίκραιρα H mut. alia manu in ἐπίκαιρα. — ²ν δυσφορία gloss. F. — ²ν πολὸ ΚR', Gal. in textu. — 4ν πρὶς μόσον R', Gal. in textu, Chart. — 4ν πολὸ ΚR', Gal. in textu. — 4ν πρὶς μόσον R', Gal. in textu, Chart. — 4ν πριο ΚR', Gal. in textu. — δικρα μόσον R', Gal. in textu, Chart. — Αν πριο ΚR', Gal. in textu. — δικρα μόσον R', Gal. in textu, Chart. — Καρα μόσον Γς GHIJK. — ἀπεπτα ρτο ἐπέστη R', Gal. in textu, Chart., Freind. — 46 ci om. Λ (R' restit. alia manu).

περί θάνατον '4.

# 15 "Aββωστος Ενατος.

Κρίτουν ἐν <sup>10</sup> ἐνέσου, ποέος ὁδύνη ής ἔατο το ἴσχυρή, ἀπό δακαμούνου τοῦ μεγάλου ὁρθοστάδην <sup>10</sup> περιιόντι. <sup>19</sup> Κατεκλίθη αὐθημερόν φρικωσης, <sup>20</sup> ἀσώδης, <sup>21</sup> σεμικρά ὑποθερμαινόμενος <sup>22</sup> νύκτα παρεφρόνησεν. <sup>23</sup> Δευτέρη, οἴδημα <sup>24</sup> δι δλου τοῦ ποδὸς, καὶ περὶ <sup>25</sup> σουρόν <sup>26</sup> ὑπέρυθρον <sup>27</sup> μετά ξυντάσιος <sup>20</sup> φλυκταινίδια μέλανα πυρετὸς ὀξύς ἐξεμάνη ἀπὸ δὲ κοιλίης <sup>29</sup> ἄκρητα, χολώδεα, ὑπόσυχνα <sup>30</sup> διῆλθεν ἀπέθανεν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς <sup>31</sup> δευτεραϊος.

# 1. Αρβωστος δέκατος.

Τὸν 33 Κλαζομένιον, δς κατέκειτο παρά τὸ 34 Φρυνιγίδεω φρέαρ, πῦρ 35 έλαδεν. 36 "Πλγεε δὲ κεφαλὴν, 37 τράγηλον, 38 όσφυν εξ άργης; αὐτίκα δὲ κώφωσις ΰπνοι •ὐκ ἐνῆσαν' πυρετὸς δζυς 39 έλα-

· Διατέλεος AJR'. - διατελέως DFGHIK. - 2 σύν AR', Gal. in textu, Chart. — 3 σύντασις A (R' mut, in ζύντ.). — 4 δε om. AK. — 5 ἐνεωρήματα (AR' mut. in ἐναιωρ.). — 6 στρογγύλα DIJ. - οὐχ' ΑΤ. - ίδρυτο R', Gal. in textu, Chart. — 7 κοιλίης δε R'. — 8 κόπρια R' mut. in κόπρανα alia manu. — 9 διεπορεύετο gloss. FG. — 10 δίψα F. - " διατελέως CDFGHIK. - διατέλεις AJ.- 12 post λίην addit δε Lind. -13 δè om. ACR', Gal. in textu, Chart. - πουλλοί DH. - πολλοί vulg. - σύν R', Gal. in textu, Chart. - 14 post θάν. addit διὰ τέλεος Gal. in textu ; δε διαπέλεος R', Chart. - 15 αρ. ε. om. K, Gal. in textu. - αρ. om. ACHIR'. - ἔννατος D, Lind. — 16 θάσσω G. — 17 ἐσχυρὰ C. - ἐσχυρῶς R', Gal. in textu, Chart. - 18 περιόντι R', Gal. in textu, Chart. -19 κατεκλίνη Α. - εκλήθην R' mut. alia manu in εκλήθη. - 20 ἀσσώδης Gal. in textu, Chart. - άγώδης R' mut. alia manu in ἀσσώδης. -21 σμικρά A. - μικρά vulg. - σμ. om. R' restit. alia manu. - 22 νόκτα FI. - παρεφρόνησεν Α. - παρεφρόνησε vulg. — 23 δευτέρα CDJK. - β AFHI. — 24 διόλου JR'. — 25 σφυρά C. — 26 υπέρρυθρον A. —

#### EPIDEMIES, PREMIER LIVRE.

accès fébriles furent jusqu'à la fin avec sueurs; les hypochondres étaient gonflés, tendus et douloureux; les urines, noires, avec des nuages ronds, et sans dépôt; il eut des selles solides; jusqu'à la fin la soif fut peu vive; il éprouva beaucoup de convulsions avec sueurs aux approches de la mort.

#### Neuvième malade.

Criton à Thasos commença à ressentir une vive douleur dans le pied, au gros orteil, étant debout et vaquant à ses affaires. Il se coucha le jour même, il eut un léger frisson, des nausées, puis un peu de chalcur; il délira pendant la nuit. Le second jour, gonflement de tout le pied, et autour de la cheville, qui est un peu rouge et tendue; petites phlyctènes noires; fièvre vive; le malade est saisi d'un transport Il eut, par le bas, d'assez fréquentes évacuations de matières bilieuses, intempérées. Il mourut le second jour après le début de la maladie.

### Dixième malade.

Le Clazoménien qui demeurait auprès du puits de Phrynichidès, fut pris d'une forte fièvre. Il eut, dès le début, de la douleur dans la tête, le col et les lombes. Aussitôt la surdité se déclara; point de sommeil; fièvre vive; tuméfaction de l'hypochondre, sans une grande tension; sécheresse de la langue. Quatrième jour, délire pendant la nuit. Cinquième

27 ante μετά addunt καὶ (R' oblit. alia manu`, Gal. in textu, Chart. - ξυντάσκος C. - ξυντάσκος Α' mut. in ζυντ. alia manu.

— <sup>28</sup> φλεκταινίδια G. - φλυκτενίδια HR'. - φλ. μέλ. om. J. —

29 ακριτα C. — <sup>30</sup> διτλθεν om. Λ. - διτλθε FI. — <sup>31</sup> δευτεραίως Λ. — <sup>33</sup> ας. δ. om. ACHIK, Gal. in textu. - ας. om. R'. —

<sup>32</sup> αλαζόμενον R' mut. in κλαζομένιον. — <sup>34</sup> φρυνχίδεον (sic) I. - φρυνχίδιον DFJ. - φρινχίδεον R', Gal. in textu, Chart. — φρυνχίδεον II Κ. — <sup>35</sup> δλαβε ΑR', Gal. in textu, Chart. — <sup>36</sup> τλητε vulg. — <sup>37</sup> καὶ τράχ. R', Gal. in textu, Chart. — <sup>36</sup> καὶ όσφὸν R', Gal. in textu, Chart. — <sup>36</sup> καὶ όσφὸν R', Gal. in textu, Chart. — <sup>36</sup> καὶ διαθον R', Gal. in textu, Chart. — <sup>37</sup> δλαβε R', Gal. in textu, Chart. — <sup>38</sup> καὶ διαθον R', Gal. in textu, Chart. — <sup>38</sup> καὶ διαθον R', Gal. in textu, Chart. — διαθον νulg. — εξαρχκς Α. — <sup>39</sup> δλαβε R', Gal. in textu.

45

<sup>·</sup> Σύντασις όλίγη pro οὐ λίην σύντασις (R' mut. alia manu in σύντ. οὐ λίην), Gal. in textu, Chart. - δλίγη pro οδ λίην Merc. in marg. - ξύντασις ACDHJ, Lind.-σύντ. vulg.— 2 δ A, Gal. in textu.-νύκτα FH.-παρεφρόνησεν R', Gal. in textu, Chart. - παρεφρόνει Α. - παρεφρόνεε C. -3 ε A. - πέμπτη om. R' restit. alia manu. - 4 ς AR'. - καὶ pro έκτη vulg. - έκτη om. Gal. in textu. - παρεξύνθη A. - 5 ια A, Gal. in textu. - 6 συνέδωκεν A (R' mut. alia manu in ξυνέδωκεν). - ξυνέδωχεν Gal. in textu, Chart. - 7 δέ om. D. - απαρχής AJR'. - απ' pro έξ Gal, in textu, Chart. - 6 τεσσαρεσκαιδεκάτης CHJK, Freind. - ιδ A, Gal. in textu. - τεσσαρασκαιδεκάτην G. - 9 λευκά DFJK, Ald. - πολλά λεπτά R', Gal. in textu, Chart. - το πουλλά C. -πολλά vulg. -11 ύδατόχρωα C - ύδατόχολα Α. - ύδατώχροα Η. - 12 ύπέστη Α. -23 διατελέως DFGHIJKR!. - 14 λευκά Merc. in marg. - 15 μέν om. D. - εύχοω Α cum α supra ω. - 16 καί πολύ (πολλύ R' mut. alia manu in πολύ) είχεν (έσχεν Gal. in Comm.) έναιώρημα (ένεώρημα R' mut. alia manu in έναιώρ.) R', Gal. in textu et in Comin., Chart., Freind. καὶ πολλὰ (sic): είχεν ἐναιώρημα (ἐνεώρημα Α mut. in ἐναιώρημα) ΑJ.- καὶ πολλά είγεν έναιωρήματα vulg. - De ces trois textes, le vulgaire est à rejeter, parce que υποδιεσπασμένου, étant au singulier, ne comporte pas έναιωρήματα au pluriel; celui de A et de J est hon, mais il faut mettre un point en haut après πολλά, comme l'ont sait A et J malgré l'accent grave qu'ils ont sur πολλά, et faire rapporter cet adjectif à cuea.

jour, état pénible. Sixième jour, aggravation générale. Vers le onzième jour, il y eut une petite amélioration. Depuis le début jusqu'au quatorzième jour, les évacuations alvines furent ténues, abondantes, de couleur d'eau; elles furent bien supportées; à partir de là, le ventre fut resserré. L'urine, durant tout le cours de la maladic, fut ténue, mais de bonne couleur: elle présenta une énéorème considérable, dispersée, et ne donna point de sédiment. Vers le seizième jour, il rendit une urine un peu plus épaisse, qui donna un petit dépôt; une légère amélioration se fit sentir; le malade eut plus d'intelligence. Le dix-septième jour, l'urine redevint ténue; auprès de chaque oreille il se forma une tumeur douloureuse : absence de sommeil : divagations : douleurs dans les jambes. Vers le vingtième jour, point de fièvre; crise ; point de sueur ; retour complet de l'intelligence. Vers le vingt-septieme jour, douleur violente de la hanche gauche; elle s'apaisa bientôt après. Mais les tumeurs des oreilles ne s'affaissèrentni ne suppurèrent, elles restèrent douloureuses. Vers le

J'ai préféré celui de R', parce que Galien, dans son Commentaire, lit πολύ et non πολλά. - '7 ύποδιεσταμένον FGIJK. - διεσπασμένον R'. ύποδιιστάμενον D (H mut. alia manu in ύποδιεσπασμένως). - ύποδιεσπασμένα Lind. Cet éditeur ayant conservé έναιωρήματα a mis ce participe au pluriel. - 18 00%' AFI. - Topuro AR', Gal. in textu, Chart. - 19 85 om. R', Gal. in textu. - 20 5 xxi t A. - 15 R', Gal. in textu. - 21 παγύτερον R', Gal. in textu. - 22 έπτακαιδεκάτη CJ, Chart., Lind., Freind. - 1 5 n DK. - 15 vulg. - 82 om. AR', Gal. in textu, Chart. - 23 ώτα AR', Gal. in textu, Chart. - τοιαύτα pro εύατα (D et in marg. alia manu ούατα) FGIJK. - 24 παραλήρει R' mut. alia manu in παρελήρει. - παρεφρόγησε J. - 25 ante σκ. addit περί δε τα vulg.; addit τά C. - περί δε τά om. AR', Gal. in textu. - 26 είχεν ACDHJ, Freind. - 27 sizzorn CJ, Chart., Lind., Freind. - zn DK R'. - z vulg. - 28 сбу AFGH. - 29 бброто R', Gal. in textu. -30 δε om. D. - είκοστην έβδόμην C, Chart. - εβδόμην και είκοστην Lind., Freind. - κζην DK. - την είκοστην έβδομην J. - ίσχύου C. -31 έσχυρῶς δεξιεῦ J, Gal. in textu, Chart. - ίσχυρῶς διὰ ταχέων δεξιεῦ R' mut. alia manu in ίσχ. δεζ. διά ταχ. — 32 διαταχέων ACDFGHIJ K. - 33 ώτα AR', Gal. in textu, Chart. - 34 έκαθίστατο C. - 35 ούτ' AR', Gal. in textu, Chart. - egemon J.

πύει, ' ήλγεε δέ. Περὶ ' δὲ τὴν ' πρώτην καὶ τριακοστὴν διάρξοια πολλοϊσιν 4 υδατώδεσι μετὰ δυσεντεριωδέων ' οὖρα παχέα ' οὐρει' κατέστη ' τὰ παρὰ τὰ ὧτα. Περὶ δὲ τὴν ' τεσσαρακοστὴν ὀφθαλμὸν δεξιὸν ' ήλγεεν' ' ἀμβλύτερα έώρα, καττετη.

## \*Αρρωστος ένδέχατος.

Τὴν " Δρομεάδεω γυναίκα, " θυγατέρα τεχοῦσαν, και τῶν άλλων " πάντων γενομένων κατὰ λόγον, ' δευτεραίην ἐοῦσαν, ρίγος ἔλαβε, πυρετὸς ὀξός. ' Της ἄπρώτην, περὶ ' Ικοχόνδριον ' 9 ἀσώδης, " φρικώδης, ἀλύουσα, " καὶ τὰς ἐχομένας οὐχ ὕπνωσεν ' πνεῦμα ἀραιὸν, ' μέγα, αυτικα ' ἀνεσπασμένον. ' Δευτέρη ἀφ' ῆς ἐρρίγωσεν, ἀπὸ ' Χοιλίης καλῶς ' κόπρανα διῆλθεν ' οὖρα παχέα, λευκὰ, θολερὰ, οἶα γίγνεται ἐχ τῶν χαθισταμένων, ὅταν ἀναταραχθῆ χείμενα χρόνον ' πουλύν οὐ χαθίστατο ' νύχτα οὐχ ἐχοιμήθη. ' Τρίτη περὶ μέσον ἡμέρης ἐπεβρίγωσεν πυρετὸς ὀζύς οὖρα ὅμοιχ ὑποχον-δρίου πόνος ' ο ἀσώδης νύχτα ' θυσφόρως οὐχ ἐχοιμήθη. ' βρωσε

\* Ηλγει AR', Gal. in textu, Chart. - 2 δε την om. AR', Gal. in textu, Chart. - 3 πρώταν καὶ τριακοστάν (C sine τάν), Chart., Lind., Freind. - τριακοστήν πρώτην J. - λα ην DK. - κα Α. - α καὶ λ R', Gal. in textu. - 4 ύδατώδεσιν AC. - ύδατώδεα R' mut. alia manu in ύδατώδεσι. - δυσεντεριώδεων C. - 5 ούρει I. - ούρησεν R', Gal. in textu, Chart. - 6 τὰ AR', Gal. in textu, Chart., Freind. - τὰ om. vulg. - 7 τεσσαρακιστήν DJK, Chart., Lind., Freind. - μ vulg. - τεσσαρακοστή sine περί δε την CR'. - τεμ sine περί δε την Α. - 8 ήλγεεν R', Gal. in textu, Chart. - ήλγει vulg. - 9 αμβλύτερον ACDFGHIJK, Ald., Gal. in textu, Chart., Freind. - άμβύτερον R' mut. alia manu in άμβλύτερον. -\*° α̃ρ. ένδ. οπ. ΛCHK, Gal. in textu. - α̃ρ. οπ. IJR'. — \*\* δρομεάδου C DFGHIJ. - δροματάδεω Α. - άνδρομεάδου Κ. — 12 θυγατέραν R', Gal. in textu. - 13 γενομένων πάντων R', Gal. in textu, Chart. - 14 β Λ. - ότγος Ι. - ρίγος vulg. - έλαβεν AC. - 15 άρχην εποίησε gloss. F. - άρχην εποίει gloss. F. — 16 ποιέειν C. - πονείν Λ (R' mut. alia manu in πονέειν). — 17 τῆ πρώτη ΛCDKR', Gal. in textu, Chart. - τη α Η. - την α F. -18 post περί addit δέ Λ; δ' R' oblit. alia manu. - ὑποχονδρίου Λ. — 19 ἀσσώδης K, Gal. in textu, Chart. - 20 φρ. om. R' restit. alia

trente-unième jour, il survint un flux abondant de matières aqueuses avec des accidents dysentériques. Le malade rendit des urines épaisses. Les tumenrs près des orcilles s'affaissèrent. Vers le quarantième jour, le malade souffrit dans l'œil droit; il y vit moins clair. Cet accident se dissipa.

### Onzième malade.

La femme de Dromeadès, ayant mis au monde une fille, tout allant à l'ordinaire, fut prise de frisson au deuxième jour de l'accouchement; fièvre vive. Le premier jour, elle ressentit de la douleur autour de l'hypochondre ; elle eut des nausées, de légers frissons, une grande agitation, et les jours suivants elle ne dormit pas; respiration rare, grande, ct aussitôt entrecoupée comme par une inspiration. Deuxième iour à dater du frisson, elle eut de bonnes selles, solides; l'urine fut épaisse, blanche, trouble, telle que celle qu'on agite après l'avoir laissée reposer longtemps; elle ne forma pas de dépôt ; la malade ne dormit pas la nuit. Le troisième jour vers le milieu, nouveau frisson, fièvre vive, urine comme la précédente, douleur de l'hypochondre, nausées, nuit pénible, point de sommeil; la malade eut une sueur générale un peu froide, mais elle ne tarda pas à se réchauffer. Le quatrième jour, la douleur de l'hypochondre diminua un peu, mais la pesanteur et la douleur de tête persistèrent ; la malade eut un peu d'assoupissement, elle perdit quelques gouttes de sang par les narines ; sa langue devint un peu sèche ; soif;

manu. —  $^{24}$  τεταγκένον R' mut. alia manu in και τάς έχομένας. — έπομένας Codes unus ap. Foes, in notis. —  $c\dot{v}_{\ell}$  ΛFHI. —  $\ddot{v}_{\ell}$ πνωσε vulg. —  $^{23}$  θεν μέν ρτο μέγα  $\Lambda$ . — addit ὑποχύνδριον post μέγα R'. —  $^{23}$  διεπασμένον D. —  $^{24}$  δευτέρα DHKR', Chart., Lind. — δευτέρα CI. — β vulg. —  $^{25}$ καλίας gloss. F. —  $^{26}$  καπρώδεα R' mut. alia manu in κύπρανα. — γίνεται vulg. —  $^{27}$  πολύν AR', Gal. in textu, Chart. — πολύν gloss. F. —  $^{29}$  γΛ —  $^{24}$  νύκτα FI. — εκαμίθη  $\Lambda$ . —  $^{29}$  γΛ —  $^{26}$  έτεξέτγωσε vulg. —  $^{26}$  επερίγωσε C(R' mut. alia manu in έπερρίγωσε). —  $^{36}$  άσσώδης K, Gal. in textu, Chart. — νύκτα f —  $^{31}$  δύσγος f A.

· δι' δλου ύπόψυχρα ταχὺ <sup>3</sup> δὲ πάλιν ἀνεθερμάνθη. <sup>1</sup> Τετάρτη, περὶ <sup>4</sup> μὲν <sup>6</sup> ὑποχόνδριον σμικρὰ ἐκουφίσθη. <sup>6</sup> κεφαλῆς δὲ βάρος μετ' <sup>7</sup> δδύνης · ὑπεκαρώθη · <sup>8</sup> ἔσταξε <sup>9</sup> σμικρὰ ἀπὸ ρινῶν γλῶσσα <sup>10</sup> ἐπίζηρος · διψώδης · οὖρα <sup>11</sup> λεπτὰ, <sup>12</sup> ἐλαιώδεα · <sup>13</sup> σμικρὰ ἐκοιμήθη · <sup>14</sup> Πέμπτη διψώδης, <sup>15</sup> ἀσώδης · οὖρα ὅμοια · <sup>13</sup> σμικρὰ ἐκοιμήθη · <sup>14</sup> Πέμπτη διψώδης, <sup>15</sup> ἀσώδης · οὖρα ὅμοια · <sup>16</sup> ἀπὰλιν <sup>18</sup> ταχὸ σμικρὰ κατενοέι · ἀνισταμένη <sup>19</sup> ὑπεκαρώθη · <sup>16</sup> ὑτε καρώθη · <sup>18</sup> ὑτε καρώθη · <sup>19</sup> ὑπεκαρώθη · <sup>18</sup> ἐκοιμήθη · παρέκρουσεν · <sup>21</sup> <sup>18</sup> Εκτη προὶ ἐπεβρίγωσε, <sup>22</sup> ταχὸ <sup>23</sup> δὲ διεθερμάνθη · <sup>18</sup> ὑρωσε <sup>24</sup> δι' ὅλου ἀκρεα <sup>18</sup> ἐκοιμήθη · <sup>18</sup> ὑτε καρώθη · <sup>19</sup> ὑτε καρώθη · <sup>18</sup> ὑτε καρώθη · <sup>18</sup> ὑτε καρώθη · <sup>18</sup> ὑτε ἐκοιμήθη · <sup>18</sup> ὑτε καρώθη · <sup>18</sup> ὑτε καρώθη · <sup>19</sup> ὑτε καρώθη · <sup>19</sup> ὑτε καρώθη · <sup>18</sup> ὑτε καρώθη · <sup>18</sup> ὑτε καρώθη · <sup>18</sup> ὑτε ἐκοιμήθη · <sup>18</sup> ὑτε καρώθη · <sup>19</sup> ὑτε καρώθη · <sup>18</sup> ὑ

## \* Αβρωστος δωδέκατος.

άρδος, ο<u>π</u>ρα <sub>10</sub> <u>95</u> κατ, φδλφε <sub>3</sub>1 αφλοε εχολτα <sub>38</sub> εμπε αραλοε. άγει πολη <sub>33</sub> ρωσγαμα δος έκ το<u>π</u> <sub>36</sub> εμπ περεος. <sub>32</sub> ληκτα φπα-<sub>31</sub> μπεαε αφλτα <sub>34</sub> ληκτος, από εερε <u>ο</u>ξεί τη περεος. <sub>35</sub> ληκτα φπα-<sub>36</sub> μπρομομος <sub>36</sub> θε μπικό πελος <sub>30</sub> εξεί μπλα ε ' κα ' εμπε αγεον.

' Διόλου ADJKR', Gal. in textu, Chart. - ὑπὸ ψυχρῶ C. - ψυχρῶ A. - ψυγρῶς (R' mut. alia manu in ὑπόψυγρα), Merc. in marg., Gal. in textu, Chart. - 2 δε om. J. - 3 τετάρτη DJKR', Chart., Lind., Freind. - δ vulg. - 4 μεν om. A. - 5 ὑποχόνδριον AIR', Gal. in textu, Chart. - ὑποχόνδρια vulg. - σμικρά CDH. - σμικρόν AR', Gal. in textu, Chart. - μικρά vulg. - έκουφίσθηι (sic) Α. - έκούφισεν R! mut. alia manu in έκουφίσθη. — 6 ή κεφαλή R' mut. alia manu in κεφαλής. — 7 ώδύνης Κ, Merc. in textu. — 8 σμικρά ἀπό ρινών ἔσταζεν (έσταξε A) ACR', Gal. in textu, Chart. - 9 μικρά vulg. - δλίγα gloss. FG. - 10 ξηρά gloss. FG. - 11 ante λεπτά addunt σμικρά AR', Merc. in marg., Gal. in textu, Chart. - 12 έλεώδεα R'. - 13 δλίγα gloss. F. - 14 πέμπτη CDJK, Chart., Lind., Freind. - πέμπτη om. R' restit. alia manu in marg. - ε vulg. - 15 ἀσώδης om. C (D restit. alia manu) GHJK, Ald. - ἀσσώδης Gal. in textu, Chart. - 16 δε om. R', Gal. in textu, Chart. - 17 μέσης ήμέρης R', Gal. in textu. Chart. - παρέκρουσεν C. - 18 σμ. ταχύ G. - 19 ύπεκορώθη FIJ. - έπεκαεώθη R', Gal. in textu, Chart. — 20 σμικρά ACHK. - μικρά vulg. παρέκρουσεν ACDHJK, Freind. - παρέκρουσε vulg. - 21 έκτη CDJ KR', Chart., Lind., Freind. - - vulg. - ἐπερίγωσεν C. - ἐπερρίγωσεν urmes ténues, huileuses; quelques moments de sommeil. Cinquièmo jour, altération, nausées, même état des urines, aucune évacuation alvine; vers le milieu de la journée, la malade eut beaucoup d'hallucinations, mais peu après elle eut un petit retour de raison; s'étant levée, elle tomba dans l'assoupissement, refroidissement; un peu de sommeil pendant la nuit; hallucinations. Sixième jour, au matin, elle eut un nouveau frisson, bientôt après elle se réchauffa; sueur générale, extrémités froides, hallucinations, respiration grande et rare; bientôt après, des convulsions commencèrent à partir de la tête, et elle ne tarda pas succomber.

#### Douzième malade.

Un homme qui commençait à avoir de la chaleur fébrile, soupa et but beaucoup; la nuit il vomit tout. Fièvre vive; douleur de l'hypochondre droit; l'inflammation venait de la partie interne, avec une tension médiocre. La nuit suivantefut pénible. Au commencement, l'urine était épaisse, rouge; laissée en repos, elle ne donnait pas de sédiment; la langue était sèche, la soif médiocre. Quatrième jour, sièvre vive, souffrances générales. Cinquième jour, il rendit une urine abondante, homogène, huileuse; sièvre vive. Sixième

Α. - ἐπερίγωσε R'. — <sup>22</sup> ταχὺ δὲ οπ. R', Gal. in textu, — <sup>23</sup> δὲ οπ. Λ. — <sup>24</sup> διάλω ΑDΚ, Gal. in textu, Chart. – ἄχραια Α πιστ. in ἄχραια – παρέκρουσεν Α. – παρέκρουσεν αυίς. — <sup>25</sup> μετολίγον Ι. – καπὶ ελίγον Cod. unus ap. Foes. in notis. – σπ. μετὶ όλ. C. — <sup>26</sup> σπασμὸς Κ΄. — <sup>27</sup> πρέατο FIΚ. – ταχέως gloss. FG. – ἀπέθενεν C. – ἀπέθανε R'. — <sup>28</sup> ἄρ. δ. οπ. ΑCΙΙΚ, Gal. in textu. – <sup>26</sup> οποιμενός Cod. unus ap. Foes. in notis. — <sup>30</sup> ἐδείπνισεν ΑR', Gal. in textu. — <sup>31</sup> ἐξέρασε gloss. FG. — <sup>32</sup> νύατα R', Gal. in textu, Chart. – <sup>36</sup> ἀδείπνισεν ΑR', Gal. in textu. — <sup>37</sup> ἐξέρασε gloss. FG. — <sup>32</sup> νύατα R', Gal. in textu, Chart. – <sup>36</sup> δίσω ΑR', Gal. in textu, Chart. – είσω νυίς. — <sup>35</sup> ὑπλ λάπαρος Α. — <sup>36</sup> ἔσω ΑR', Gal. in textu, Chart. – είσω νυίς. — μέρως R', Gal. in textu, Chart. — <sup>35</sup> νύατα Ι. – δυσρύρως Α πυι. in δύσφορος. – διεσφόρως R' mut. in δυσφόρως. — <sup>36</sup> δὲ οπ. Κ. – ×α-ταρχάς ΑΚ. — <sup>37</sup> ἐρυθρά πάχος ἔχοντα R', Gal. in textu, Chart. — <sup>38</sup> ἔρυθρά οπ. (D restit. in marg. alia manu) J. – θολερα pro ἐρυθρά Q', Lind.

κείμενα οὐ καθίστατο· γλῶσσα ἐπίξηρος, οὐ ' λίτν διψώδης.
' Τετάρτη πυρετὸς ὀξύς' ' πόνοι πάντον. ' Πέμπτη, ούρησε λεῖον, ἐλαιῶδες πουλύ πυρετὸς ὀξύς. ' Έκτη, δείλης ' πουλλὰ παρέκρουσεν, ' οὐδὰ ἐς νύκτα ἐκοιμήθη. ' Ἑβδύμη πάντα παρωξύνθη. οὖρα ὅμοια' λόγοι ' πουλλοί' ' κατέχειν οὐκ ' ' ἢδύνατο' ἀπὸ δὰ κοιλίης ' ² ἐρεθισμῷ ὑγρὰ ταραχώδεα ' 3 διῆλθε μετὰ ἐλμίνθων ' 4 νύκτα ὁμοίως ἐπιπόνως. Πρωὶ ' 5 δὰ ἐρβίγωσεν πυρετὸς ὀξύς' ' ἔδρωσε ' 6 θερμῷ' ἄπυρος ἔόοξε γενέσθαι ' οὐ ' 1 πουλὸ ἐκοιμήθη. ἐξ ὕπνου, ψύξις' πτυαλισμός ' δείλης ' 8 πουλλὰ παρέκρουσεν μετ' όλίγον δὰ ἤμεσε μέλανα, ' 9 όλίγα, χολώδεα. 20 ' Ενάτη ψύξις' παρελήρει πουλλά οὐχ ὕπνωσεν. Δεκάτη, σκέλα ἐπωδύνως ' πάντα ' 3 παρωξύνθη' παρελήρει. ' Ένδεκάτη ἀπέσθανεν.

## 35 Αβρωστος τρισχαιδέχατος.

Γυναϊκα, ἢ κατέκειτο ἐν ἀκτῷ, τρίμηνον πρὸς ²ο ἐωυτὴν ²¹ ἔχουσαν, πῦρ ἔλαδεν· αὐτίκα ²ο δὲ ἤρξατο πουέειν ὀσφύν. ²ο Τρίτη πόνος τραχήλου, ³ο κεφαλῆς, κατὰ ³ι κληῖδα, ³a χεῖρα ³3 δεξιήν·

' Λίαν R', Gal. in textu, Chart. - 2 τετάρτη ACDJKR', Chart., Lind., Freind. - δ vulg. - 3 πόνος Κ. - πόνοι.... δξύς om. Λ. -<sup>4</sup> πέμπτη CDJKR', Chart., Lind., Freind. - ε vulg. - ούρησεν R', Gal. in textu, Chart. - λεΐον om. R' restit. alia manu. - έλεῶδες CR'. πολύ Gal. in textu, Chart. - ού πολύ R'. - 5 έκτη CDIJR', Chart., Lind., Freind. - ante έκτη addunt πόνοι πάντων D (H additum alia manu) Κ. — 6 πουλλά Η. - πολλά vulg.—7 ἐς δὲ pro σύδὲ ἐς D, Lind.- ἐς om. AR', Gal. in textu. - νύκτα FI. - 8 έβδόμη CDIJKR', Chart., Lind., Freind. - ζ vulg. - παροξύνθη Α. - 9 πουλλοί DH. - πολλοί vulg. - 10 κατέγει R' mut. alia manu in κατέχειν. -- " έδύνατο Gal. in textu. - άδύνατο R' mut, in εδύνατο alia manu. - 12 ερεθισμούς R' mut, alia manu in έρεθισμῶ. — 13 διῆλθεν Α. - έλμίγγων JK. - έλμίγγων ACFGIII, Ald. -Remarquez l'esprit doux, déjà noté par II. Étienne; v. le Thesaurus, s. v. -έλαιωδών R' mut. alia manu in έλμίγγων (sie).-- 14 νύκτα FI. - έμείως om. ACDIIIJKR', Gal. in textu. - ἐπιπόνως Α mut. in ἐπίπονα.- 15 δ' AR', Gal. in textu. - ἐβρίγωσε vulg. - ἐρίγωσε R'.— 16 θερμώς DFGIJK. - πολλώ (R' mut. alia manu in θερμώς) (Gal. in textu, et in marg. θερμώ). -17 πουλύ D. - πολλύ R'. - πολύ vulg. - ἐπεκοιμήθη CDGHIK, Ald., Frob., Merc. in textu. - 18 πολλά vulg. -παρέκρουσε vulg. - μετολίγον Α. - δ' R', Gal. in textu, Chart. - ήμεσεν R', Gal. in textu. — 19 δλίγα

jour, lesoir, beaucoup d'hallucinations; la nuit, nul sommeil. Septième jour, aggravation générale; même état des urines; le malade parle beaucoup et ne peut se contenir; il rend, avec irritation et trouble, des selles liquides, qui entraînent des vers; nuit également pénible. Le lendemain au matin, frisson, fièvre vive, sueur chaude; le malade parut être sans fièvre, il ne dormit pas beaucoup. Après le sommeil, refroidissement, ptyalisme. Le soir, beaucoup d'hallucinations. Peu après il vomit une petite quantité de matières noires et bilieuses. Le neuvième jour, refroidissement; beaucoup de délire; point de sommeil. Dixième jour, les jambes sont douloureuses; tout s'aggrava; le malade eut le délire. Onzième jour, il mourut.

#### Treizième malade.

Une femme qui demeurait sur le bord de la mer, fut prise d'une forte fièvre, étant grosse de trois mois. Aussitôt elle ressentit de la douleur dans les lombes. Le troisième jour, douleur dans le col, la tête, vers la clavicule, dans le bras droit. Bientôt après, la langue ne put articuler. La main droite, au milieu de convulsions, fut frappée d'impuissance comme dans la paralysie. La malade eut un délire complet,

om. CDFGHIJK. - χελέδεα R. — <sup>30</sup> ένάτη ΑJ, Freind. - ἐννάτη Chart., Lind. - ἐννάτη C. - ὁη DKR'. - ὁ ναίς. — <sup>31</sup> πευλλά DII. - πελλά ναίς. - εὐχ' (sie) Λ. - εὐχ' FGHI. - ὅπνωσεν Λ. - ὅπνωσεν ναίς. - ὅπνωσεν ναίς. - ὅπνωσεν ναίς. - ἐπεδθνης C. — <sup>32</sup> παραξύδη οπ. Λ (R' restit. alia manu). — <sup>24</sup> ἐνδεκάτη ΛCDJKR', Chart., Lind., Freind. - ια ναίς. — <sup>35</sup> ἄρ. τρ. οπ. ΑΠΙ, Gal. in textu. - ἄρ. οπ R'. — <sup>36</sup> ἐωντῆ C. — <sup>37</sup> ἔχευσαν ΑJ, Lind. - ἔχευσαν ναίς. — ἐλάβεν ΛCDF GHJKR'. - ἐλάβεν ναίς. — <sup>38</sup> δὲ ΛC. - δ' R', Gal. in textu, Chart. - τε pro δὲ ναίς. - ἐσςῦν ΛD, Gal. in textu, Chart. , Lind., Freind. - ἐσςῦν ναίς. — <sup>30</sup> ποιε κεφ. addunt αχὶ ΛCR', Gal. in textu, Chart. — <sup>30</sup> κλιῆδα D. - κλαίδα ναίς. — <sup>32</sup> ante χείρα addunt αχὶ Μετε. in textu, Ind., Freind. — <sup>33</sup> δείξὰν R', Chart. in textu.

\* διά ταχέων \* δὲ γλῶσσα \* ἡφώνει· \* δεξιὴν χεῖρα 5 παρελύθη μετὰ 6 σπασμοῦ, 7 παραπληκτικὸν τρόπον παρελήρει
πάντα· \* νύκτα δυσφόρως οὐκ ἐκοιμήθη· κοιλίη 9 ἔπεταράχθη,
χολώδεσιν, '° ἀκρήτοισιν, '' ὀλίγοισιν. '² Τετάρτη γλῶσσα
'' ἀσαφὴς ἢν, '\* ἔλύθη '' σπασμοὶ τῶν ἀὐτῶν, πόνοι '6 πάντων
'' παρέμενον· '\* κατὰ ὑποχόνδριον '9 ἔπαρμα ξὸν ὀδύνη· οὐκ ἐκοιμάτο· '° παρέκρουσε '' πάντα κοιλίη ταραχώδης οὖρα '' λεπτὰ,
'' οὐκ '\* εὐχροα. '' Πέμπτη, πυρετὸς ὀξύς· ὑποχονδρίου πόνος·
'' παρέκρουσε πάντα· διαχωρήματα χολώδεα· ἐς '' νύκτα ἴδρωσεν, ἀπυρος. '' Δεττη, κατενόει· '' πάντων ἐκουφίσθη· περὶ δὲ
'' κληῖδα '' ἀριστερὴν '' πόνος παρέμενεν· διψώδης οὖρα
λεπτά· οὐκ ἐκοιμήθη, '' Εβδόμη, τρόμος ὑπεκαρώθη· '' σμικρὰ
παρέκρουσεν· ἀλγήματα κατὰ '' κληῖδα καὶ βραχίονα ἀριστερὸν
παρέμενεν· τὰ δ'ἄλλα '' διεκούψισεν· '' πάντα κατενόει. '' Τρεῖς

' Διαταχέων ΑΒΗΙΙΚ. - διατραχέων R' mut. alia manu in διά τραχέων. - ταχέων C, et in marg. τραχέων. - τραχέων Gal. in textu. -² καί pro δέ D. - addit ή post δέ C. - 3 ἐφώνει Cod. unus ap. Foes in notis. Cela peut s'entendre avec τραχέων. - 4 δεξιή χείρ AR', Gal. in textu, Chart. - δεξιάν gloss. F. - 5 παρέθη R', Gal. in textu, Chart., Freind. - 6 σπασμός D. - 7 παραπληγικόν AC. - παραλυτικόν Κ. —  $^8$  νῦκτα Ι. - δύσφορος Α. - δυσκόλως gloss. F. —  $^9$  έπεταράχθη ACR', Gal., Chart. - έταράχθη vulg. - 10 ακρίτοισαν C. - δλίγοισαν άκρήτοισα R', Gal. in texto, Chart. - " δλίγοισα DFGHJK, Ald., Lind., Freind. - 12 τετάρτη ACDJKR', Chart., Lind., Freind. - δ vulg. - 13 ασαφής ήν Α. - ασαφής sine ήν C. - φωνής pro ασαφής ήν volg. - σαφηνείας R' mut. alia manu in φωνής. - 14 έλήθει R', Gal. in textu, Chart. - τρελήθη C. - 15 σπασμός Gal. in textu, Chart. - των αὐτῶν R', et άλλων suprascripto alia manu. - τῶν αὐτῶν om. AC. --16 των αύτων pro πάντων Α. - πάντων om. R', restit. in marg. alia manu.-17 κατέμενον R' .- 18 καθ' R', Gal, in textu, Chart. -- 19 ἐσπασμένα (R' cum έπαρμα alia manu), Gal. in textu, Chart. - σύν AR', Gal. in textu, Chart. - σύν gloss. F. - 20 παρέκρουε C. - 21 πάντη J. - 22 λεπτά ΑCΗ R', Gal. in textu, Chart., Freind. - λευκά vulg. - Il y a dans le Commentaire de Galien οὐρῶν λευκῶν, οὐκ ἀχρόων. Mais la preuve qu'il faut lire au lieu d'urines blanches de bonne couleur, ce qui est un signe favorable, wines ténues de mauvaise couleur, ce qui est un signe défa-

une nuit pénible, et resta sans sommeil. Le ventre se dérangea, et il s'ensuivit des évacuations bilieuses, intempérées, peu abondantes. Le quatrième jour, la langue reprit la faculté d'articuler; les mouvements convulsifs restèrent les mêmes, et les douleurs générales persistèrent. Il se forma à l'hypochondre une tuméfaction avec douleur. La malade ne dormit pas; elle eut des hallucinations sur toutechose; ventre dérangé; urine ténue, n'avant pas une bonne couleur. Le cinquième jour, fièvre vive, douleur de l'hypochondre; hallucination complète : selles bilieuses : sueur pendant la nuit : apyrexie. Sixième jour, retour de la raison; amélioration générale: la douleur de la clavicule gauche persista. La malade eut de la soif, des urines ténues, elle ne dormit pas. Septième jour, tremblement, assoupissement, légères hallucinations; la douleur de la clavicule et du bras gauche continua; les autres symptômes s'allégèrent; la raison revint eutière. La sièvre eut une intermission de trois jours. Le onzième jour, récidive, le frisson survient, la fièvre se déclare. Vers

vorable, c'est qu'il ajoute: et néanmoins cette femme fut sauvée par la force de sa constitution. - 33 ούχ εύγ, πέμπ, om. R' restit, alia mann. - 24 εύχρω (A cum α supra ω) IIIJ. - 25 πέμπτη ACDJK, Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. - ε vulg. - 26 παρέκρουε ACF GHI. - 27 νύκτα I. - ίδρωσε R', Gal. in textu. - 28 έκτη ΑCDJK R', Chart., Lind., Freind. - 5 vulg. - 29 πάντα cum puncto post πάντα C. - 30 κληΐδα D. - κληίδα vulg. - 31 άριστερον Gal. in textu. - 32 πονικράν pro πόνος J. - πόνος R' cum πονικράν alia manu supra. παρέμενε vulg. - παρέμεινε R', Gal. in textu. - 33 έβδομη ACDJKR', Chart., Lind., Freind. - ζ vulg. - ἐπεκαρώθη R' mut. in ὑπεκ. alia manu. - 34 μικρά R', Gal. in textu, Chart. - παρέκρουσε R', Gal. in textu. - 35 κλείδα D. - κλαίδα vulg. - καί om. R' restit, alia manu. βραχίωνα cum o supra ω Α. - παρέμενεν Α. - παρέμενε vulg. - παρέμεινε (R' mut. alia manu in παρέμενε), Gal. in textu. - 36 διεκούφισεν A. - διεκούφισε vulg. - διεκουφίσθη R', Merc. in textu, Gal. in textu, Chart. - 37 κατ. πάντα J. - 38 τρεῖς AC. - τρὶς vulg. - τρεῖς Si om. R', et mig de in restit, alia manu.

<sup>1</sup> δὲ <sup>2</sup> διέλιπεν, <sup>3</sup> ἄπυρος. <sup>4</sup> Ένδεκάτη ὑπέστρεψεν ἐπερόίγωσεν πῦρ <sup>5</sup> ἔλαβεν. Περὶ δὲ <sup>6</sup> τεσσαρεσκαιδεκάτην, ἤμεσε γολώδεα, ζανθὰ, ὑπόσυχνα τορωσεν ἀπυρος, ἐκρίθη <sup>7</sup>.

# \* "Αρμιστος τευσαρεσκαιδέκατος.

9 Μελιδίη, 10 ή κατέκειτο παρά τὸ τῆς "Ηρης ιερον, ήρξατο κεφαλῆς καὶ τραχήλου καὶ "' στήθεος πόνος '2 ἰσχυρός. Αὐτίκα δὲ πυρετὸς δξὺς '3 ἔλαβεν' γυναικεῖα '4 δὲ σμικρὰ 15 ἐπεφαίνετο' πόνοι '6 τουτέων πάντων ξυνεχέες. '7 "Εκτη κωματώδης, ἀσώδης, φρικώδης ' ἐρύθημα ἔπὶ '8 γυάθων' σμικρὰ '9 παρέκρουσεν. 20 "Εβδόμη Τόρισεν ' " πυρετὸς διέλιπεν' οἱ πόνοι παρέμενον. 22 "Υπέστρεψεν' ὅπνοι σμικροί ' οὖρα 23 διὰ τέλεος, 24 εὔχροα μὲν, λεπτὰ δέ' διαχωρήματα 25 λεπτὰ, χολώδεα, δακνώδεα, 35 κάρτα δλίγα, μέλανα, 27 δυσώδεα διῆλθεν' 28 οὔροισιν ὑπόσασις λευκὴ, 29 λείη 'Τόρωσεν' ἐκρίθη 30 τελέως ξνδεκαταίη.

\* Δέ om. A. — . διέλειπεν A (R' mut. alia manu in διέμεινεν). διέφιεινεν (D et alia manu διέλιπεν) J. Merc. in marg., Gal. in textu. -3 ἀπύρετος R' mut, alia manu in ἄπυρος. - 4 ένδεκάτη ΛCDJKR', Gal. in textu, Chart., Lind., Freind. - ια vulg. - ὑπέστοεωεν R', Gal. in textu. - ἐπερρίγωσεν Α. - ἐπερρίγωσε vulg. - ἐπερίγωσε C. - 5 ἔλαβεν ACD. - έλαβε vulg. — 6 τεσσαρεσκαιδεκάτην CDJK, Chart., Lind., Freind. - τέσσαρες καὶ δεκάταν Α. - ιδ vulg. - ήμεσε R'. - 7 post έκρ. addent ούε ανάληττος έκ των αύτων παθεμάτων R', Gal. in textu, Merc. in textu, Chart. - 8 αp. τ. om. AHK, Gal. in textu. - αp. om. CR'. - 9 ή μενδίνη pro M. C. - μελιδίνη DFGHIJK. - " ή om, R'. τὸ τῆς om. ΛCR', Gal. in textui. - 11 στήθους C. - 12 έσχυρῶς Λ. -- 13 ελαβεν AC. - ελαβε vulg. - 14 δε om. D. - 15 ύπεφαίνετο C. -16 τούτων AR', Gal. in textu, Chart. - άπάντων R', Gal. in textu, Chart. - πάντων om. F. - 17 g H, Gal, in textu. - έκτη om. R' cum e alia manu. - κοματώδης R', Gal. in textu. - ἀσσώδης Κ, Gal. in textu, Chart. - 18 γνάθων AR', Gal. in textu, Chart., Freind. - γνάθω vulg.— 19 παρέκρουσεν ΑCHJK, Freind, - παρέκρουσε vulg. — 20 έβδόμη ACDJKR', Chart., Lind., Freind. - ζ vulg. - ίδρωσε R', Gal. in textu, Lind., Freind. - 21 απυρος ACDFGHJK, Ald. - πυρετός R' mut. alia manu in άπυρος. - διέλειπεν AR', Gal, in textu. - 22 ὑπέστρεψαν C. - 23 διατέλεος AJ - διατελέως DFGHIK. - διά τελέως R' mut. alia

le quatorzième jour, la malade eut des vomissements assez abondants de matières jaunes et bilieuses; elle sua, fut saus fièvre, et la maladie fut jugée.

## Quatorzième malade.

Mélidic, qui demeurait auprès du temple de Junon, commença à éprouver une forte douleur dans la tête, le col et à la poitrine. Aussitôt une fièvre vive se déclara, les règles se montrèrent un peu, les douleurs de toutes ces parties étaient continues. Sixième jour, coma, nausées, frissonnement, érythème autour des joues, légères halluchations. Septième jour, sueurs, intermission de la fièvre, les douleurs persistèrent. La fièvre récidiva; peu de sommeil; jusqu'à la fin l'urine futténue, mais de bonne couleur; les selles furent ténues, bilieuses, âcres, très peu abondantes, noires et fétides; dépôt blanc et homogène dans l'urine; la malade sua, et la maladie fut complétement jugée au onzième jour.

nanu in τέλεος. — <sup>24</sup> εύχρω A cum α supra ω. — <sup>25</sup> λεπτὰ om. Gal. in textu, Chart. — χολώδεα repetit Λ. - χολώδη R', Gal. in textu, Chart. — <sup>16</sup> κάρτα om. Λ. - κ. όλ. μέλ. δυσ. om. R' restit. in marg. alia manu sine δυσώδεα. — addit λεπτὰ post κάρτα Chart. — <sup>27</sup> δυσώδεα οω. Gal. in textu, restit. in marg. -δετλθε R', Gal. in textu, — <sup>28</sup> εύροις Λ. — <sup>29</sup> λ. ίδρ. om. R' restit. alia manu. — <sup>30</sup> τελαίως D. – ἐνδεκάτη Λ. – 1π R', Gal. in textu. - τέλος τῶν ἐπιδημιῶν τοῦ α D. – τέλος τῶν ἐπιδημιῶν τοῦ α D. – τέλος τῶν ἐπιδημιῶν τοῦ α D. – τέλος τῶν ἐπιδημιών (sic) τὸ πρῶτον J.

FIN DI TOMP SECOND.

# TABLE DU TOME SECOND.

| Avertissement                                                         | ŢI. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Argument du Traité des Airs, des Eaux et des Lieux.                   |     |
| Traité des Airs, des Eaux et des Lieux.                               | 12  |
| Argument du Traité du Pronostic                                       | 94  |
| Le Pronostic                                                          | 110 |
| Argument du Traité du Régime dans les maladies ai-<br>guës            | 192 |
| Du Régime dans les maladies aigues.                                   | 225 |
| Argument de l'Appendice au Traité du Régime dans les maladies aigues. | 378 |
| Appendice au Traité du Régime dans les maladies aigues.               | 395 |
| Argument des premier et troisième livres des Épidémies.               | 530 |
| Épidémies, livre premier                                              | 598 |